

lei6.1

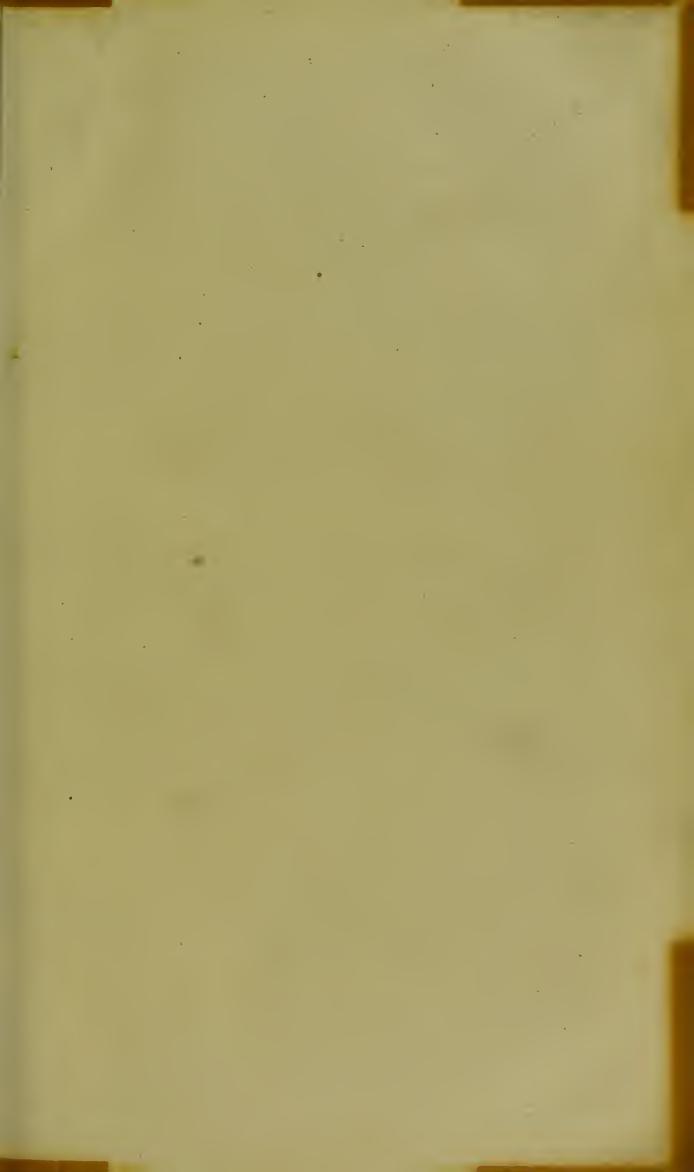

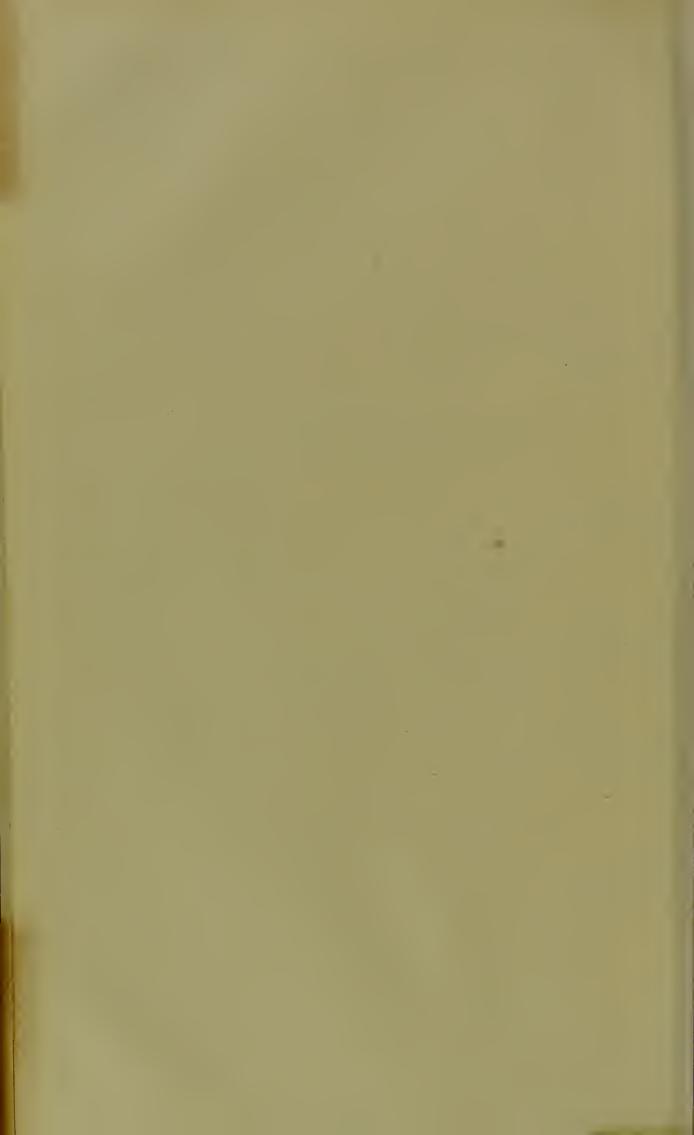

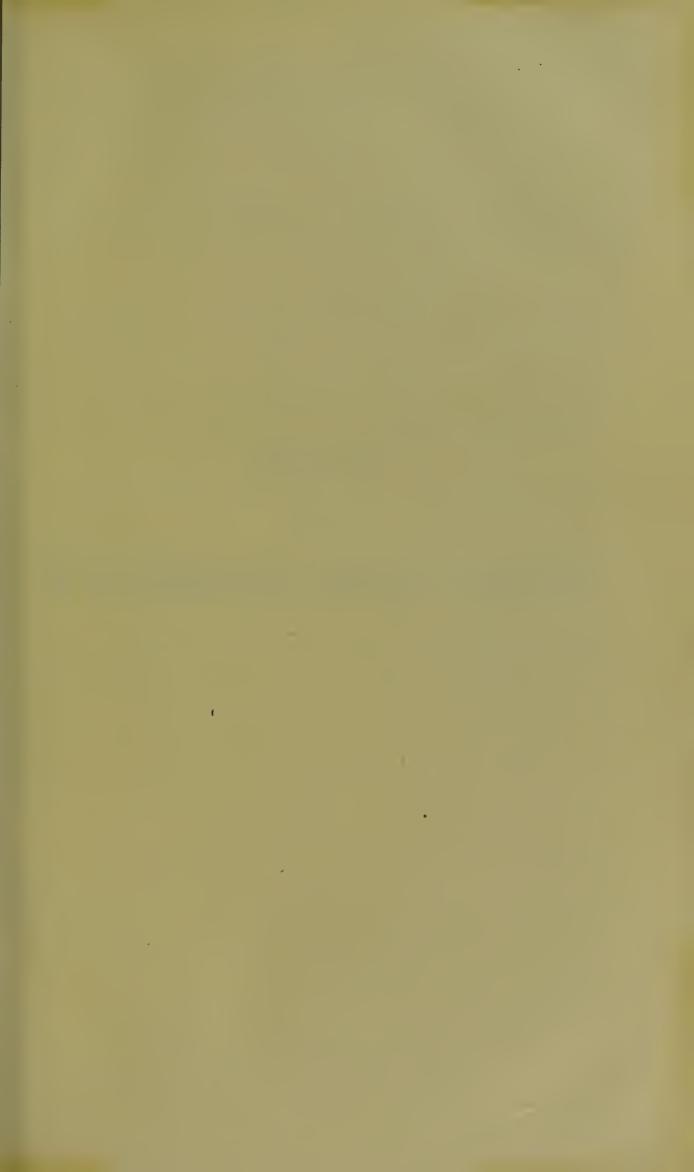

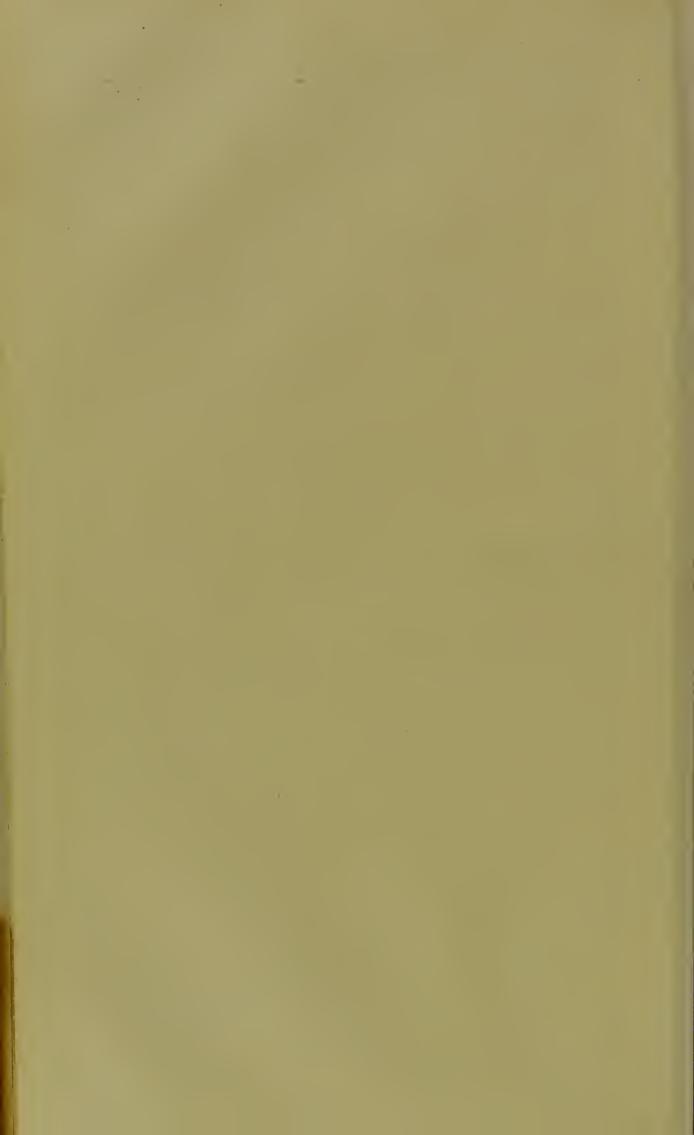

## TRAITÉ

DES

# MALADIES DES YEUX

#### PRINCIPAUX TRAVAUX DU MÊME AUTEUR

- Traité d'ophthalmoscople ou des applications de l'ophthalmoscope au diagnostic et au traitement des maladies des yeux. 1 vol. gr. in-8, d'environ 200 pages, avec 12 planches chromolithographiques comprenant 72 dessins. (Sous presse.)
- Étude ophthalmoscopique sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales dont elles dépendent. Thèse de la Faculté de Paris, 1866 (grande médaille de la Faculté de médecine de Paris).
- Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une Étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. Paris, 1868, in-8, 268 pages avec 31 figures, une échelle chromatique comprenant 44 teintes, et cinq échelles typographiques tirées en noir et en couleurs.

Recucil d'ophthalmologie, 1re année. Paris, 1871, in-8, 128 pages.

## TRAITÉ

DES

# MALADIES DES YEUX

PAR

### X. GALEZOWSKI

DOCTEUR EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS

LAURÉAT DE LA MÊME FACULTÉ

PROFESSEUR LIBRE D'OPHTHALMOLOGIE A L'ÉCOLE PRATIQUE DE LA FACULTÉ DE PARIS

CHEVALIER DE L'ORDRE DE CHARLES III

Avec 416 figures intercalées dans le texte

## **PARIS**

## J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Rue Hauteseuille, 19, près du boulevard Saint-Germain.

Londres

Baillière, Tindall and Cox.

Madrid

C. Bailly-Baillière.

1872

Tous droits réservés.



## M. NÉLATON

Professeur honoraire de la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, Grand officier de la Légion d'honneur, etc.

A

# M. DESMARRES PÈRE

Professeur de clinique ophthalmologique, Chevalier de la Légion d'honneur, etc.

MES SAVANTS MAITRES EN CHIRURGIE ET EN OPHTHALMOLOGIE

Hommage de respect et de dévouement.

X. GALEZOWSKI.

14.11

# PRÉFACE

En livrant à la publicité un nouveau Traité des maladies des yeux, j'ai eu pour but de présenter le résumé méthodique des connaissances modernes et des progrès accomplis dans ces dernières années en ophthalmologie.

Les premières connaissances sur l'ophthalmologie, je les ai puisées à la clinique de M. le docteur Desmarres père, pendant les quatre années que j'ai été son chef de clinique. Ce savant maître, sous la direction duquel j'ai exercé les fonctions qu'il m'avait confiées, m'a initié à ses procédés et à ses méthodes de traitement et m'a appelé à l'honneur de le seconder dans ses travaux.

Placé depuis à la tête d'une clinique ophthalmologique, que j'ai fondée il y a six ans, j'ai eu l'occasion d'expérimenter par moi-même les diverses méthodes de traitement préconisées jusqu'à nos jours.

J'ai eu en outre l'heureuse fortune d'être en relations amicales avec un grand nombre de médecins et de chirurgiens des hôpitaux de Paris, ce qui m'a permis de vérisier, dans leurs services et sous leurs yeux, l'efficacité des méthodes employées soit dans les affections locales oculaires, soit dans celles qui tiennent à la constitution et aux maladies générales de l'organisme.

Sans prévention et sans parti pris, j'ai toujours accepté pour ma pratique tout ce qui m'a paru réellement bon et utile.

Ce sont là les principes que j'ai développés dans mon Traité.

L'enseignement auquel je me suis livré depuis plus de six ans, tant à l'École pratique de la Faculté de Paris que dans ma clinique, m'a donné la conviction que le meilleur moyen d'être utile aux élèves, c'est de leur exposer méthodiquement, et dans l'ordre anatomique, toute la pathologie oculaire. C'est l'ordre le plus naturel et le plus facile à suivre; aussi l'ai-je adopté pour mon ouvrage. Chacune des seize parties dont il se compose est précédée d'un résumé succinct d'anatomie et de physiologie, ainsi que du mode d'exploration de chaque membrane.

Je me suis surtout occupé de la partie pratique de la science; aussi ai-je pensé qu'il y aurait avantage à donner de grands développements au diagnostic différentiel et à la thérapeutique médico-chirurgicale.

Je n'ai pas été toujours imitateur aveugle de procédés anciens de traitement, et j'ai dû souvent condamner ce qui m'a paru incompatible avec les progrès actuels de la science.

Le lecteur pourra consulter avec fruit nombre de formules dont je me sers dans mes prescriptions. Ces détails viendront en aide à ceux de nos confrères qui n'ont pas toujours le temps d'expérimenter par eux-mêmes les doses de chaque médicament.

La dernière partie traite d'un sujet tout nouveau, et qui ne se trouve dans aucun Traité des maladies des yeux. Elle est consacrée à la médecine légale et à l'hygiène de la vue; elle contient le résumé des questions diverses qui intéressent les conseils de révision, ou qui touchent aux expertises judiciaires et légales, à la jurisprudence médicale; enfin elle renferme des conseils hygiéniques se rapportant plus spécialement aux professions.

On trouvera, à la fin de chaque maladie, un résumé bibliographique, emprunté aux auteurs français et étrangers, qu'on pourra consulter avec fruit si l'on veut pousser plus loin l'étude de chaque affection.

PRÉFACE. IX

L'ouvrage a été enrichi d'un nombre considérable de figures, dont la plus grande partie a été dessinée sur mes propres indications. J'ai représenté les différents états pathologiques qu'il m'a été donné d'observer ou que j'ai empruntés aux auteurs, ainsi que les procédés et méthodes opératoires, afin que le praticien se familiarisat avec les positions respectives du malade et du chirurgien. A propos de chaque méthode opératoire se trouvent reproduites les figures d'instruments, ce qui permet au chirurgien de se munir, sans trop de recherches, de l'arsenal chirurgical qui lui est nécessaire.

Un ouvrage comme celui que je publie doit être en quelque sorte le résumé exact de tout ce que possède la science. Tous les travaux modernes se rapportant aux maladies des yeux ont été mis par moi à contribution. C'est ainsi que j'ai puisé plus particulièrement dans les Archiv für Ophthalmologie, les Annales d'oculistique et l'Ophthalmic Hospital Reports. J'ai trouvé aussi beaucoup de documents précieux dans la collection des thèses de la Faculté de médecine de Paris et de Montpellier, où sont consignées souvent des vues et des méthodes nouvelles auxquelles souvent on ne fait pas attention, jusqu'au jour où ces mêmes idées, en traversant le Rhin, nous reviennent plus développées peut-être, mais aussi quelquefois obscurcies.

En rendant un juste hommage au chef illustre de l'École allemande, Alb. von Graefe, et à ses nombreux élèves, je n'ai pas oublié que nous devons beaucoup aux travaux de Donders (d'Utrecht), de Bowman et de Critchett (de Londres), de Sperino (de Turin), de Qualigno (de Milan), de Szokalski (de Varsovie), de Desmarres, de Giraud-Teulon, de J. Sichel de Cusco, de Follin et de Maurice Perrin (de Paris).

Dans toutes les maladies oculaires qui se rapportent aux affections générales de l'organisme, j'ai cherché à profiter des travaux classiques de Nélaton, Trousseau, Broca, Barthez, Hardy et Bazin, Duchenne (de Boulogne), Amb. Tardieu, Charcot. Afin de ne rien omettre de ce qui est essentiel pour la pathologie oculaire, je me suis souvent adressé directement à ceux de nos maîtres dont les recherches sont encore inédites, ou qui ne les ont développées que dans leurs cours publics. C'est ainsi

qu'il m'a été permis de donner des renseignements sur les modifications apportées par Denonvilliers, Richet et Alph. Guérin sur la blépharoplastie, les idées que Béhier, Noël Gueneau de Mussy, Charcot et Lasègue m'ont communiquées sur les affections oculaires dans les fièvres éruptives, les maladies cérébrales et les dyscrasies.

En rendant un hommage public à tous ces maîtres qui ont bien voulu m'aider de leurs conseils, je crois acquitter une dette de reconnaissance.

X. GALEZOWSKI.

Paris, le 1er octobre 1871.

# TABLE DES MATIÈRES

| DÉDICACE                                                                                                                                | V     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Préface                                                                                                                                 | VII   |
| Introduction                                                                                                                            | 1     |
|                                                                                                                                         |       |
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                                                        |       |
| Paupières et sourcils (Anatomie et physiologie)                                                                                         | 3     |
| Paupieres et sourchs (Anatomie et physiologie)                                                                                          | 8     |
| CHAPITRE I. — Mode d'exploration des paupières et des sourcils                                                                          | 10    |
| CHAP. II. — Maladies des paupières                                                                                                      | 10    |
| Article I. — Blépharite ciliaire                                                                                                        | 17    |
| Art. II. — Orgeolet, furoncle, anthrax                                                                                                  | 20    |
| Art. III. — Pustule maligne et affection farcineuse des paupières                                                                       | 21    |
| Art. IV. — Phlegmon et abcès des paupières                                                                                              | 23    |
| Art. VI. — Erysipele des paupières                                                                                                      | 25    |
| Art. VII. — Emphysème des paupières                                                                                                     | 26    |
| Art. VIII. — Blessures et brûlures du sourcil et des paupières                                                                          | 28    |
| Art. IX. — Ephidrose et chromidrose                                                                                                     | 30    |
| Art. X. — Dartres des paupières                                                                                                         | 32    |
| § I. Eczéma des paupières, 32. — § II. Psoriasis des paupières, 33. —                                                                   |       |
| § III. Herpès palpebralis ou herpès zona, 34. — § IV. Acné des pau-                                                                     |       |
| pières, 35. — § V. Vitiligo des paupières, 35. — § VI. Madarose ou                                                                      |       |
| alopécie des paupières et des sourcils, 36. — § VII. Pustules de la                                                                     |       |
| petite vérole sur les paupières                                                                                                         | 36    |
| Art. XI. — Scrofulides des paupières et des sourcils                                                                                    | 37    |
| Art. XII. — Affections syphilitiques des paupières                                                                                      | 39    |
| § I. Chancre des paupières, 39. — § II. Syphilides bénignes des paupières, 40.                                                          |       |
| — § III. Syphilide tuberculo-serpigineuse                                                                                               | 40    |
| Art. XIII. — Affection parasitaire du sourcil et des cils                                                                               | 41 42 |
| Art. XIV. — Kystes des paupières et du sourcil                                                                                          | 42    |
| § I. Chalazion ou kyste meibomien, 42. — § II. Millet, kyste sébacé, mollus-                                                            |       |
| cum et vésicules du bord libre des paupières, 47. — § III. Dermoïdes ou kystes sébacés du sourcil, 49. — § IV. Kyste hématique des pau- |       |
| pières                                                                                                                                  | 51    |
| Art. XV. — Tumeurs solides des paupières                                                                                                | 52    |
| Art. XVI. — Tumeurs bénignes des paupières et du sourcil                                                                                | 52    |
| § I. Tumeurs érectiles ou nævus maternus, 52. — § II. Verrues des pau-                                                                  |       |
| pières, 55. — § III. Lipomes des paupières et du sourcil, 55. —                                                                         |       |
| § IV. Gommes syphilitiques des paupières, 56. — § V. Hypertrophie                                                                       |       |
| des paupières ou éléphantiasis, 57. — § VI. Névrome du sourcil et des                                                                   |       |
| paupières, 58. — § VII. Induration ou callosités des paupières (tylosis).                                                               | 58    |
| Art. XVII. — Tumeurs malignes ou cancéreuses des paupières                                                                              | 59    |
| § 1. Encéphaloïde des paupières, 59. — § II. Epithélioma ou cancroïde des                                                               |       |
| paupières                                                                                                                               | 59    |
| CHAP. III. — Déformations et déviations des paupières et des sourcils                                                                   | 63    |
| Art. I. — Abaissement ou saillie exagérée du sourcil                                                                                    | 63    |
| Art. II. — Deviation des cils: trichiasis et distichiasis                                                                               | 64    |
| Art. III. — Entropion ou renversement des paupières en dedans                                                                           | 69    |
| Art. IV. — Ectropion ou renversement des paupières en dehors.                                                                           | 74    |
| Art. v. — Epicanthus                                                                                                                    | 84    |
| CHAP. IV. — Allérations d'innervation dans les paunières.                                                                               | 85    |
| AII. 1. — Prosis ou chute de la paupière supérieure                                                                                     | 85    |
| Alt. II. — Paralysie de l'orbiculaire des paupières ou de la sentième naire                                                             | 89    |
| Att. III. — Contractions spasmodiques des paunières                                                                                     | 92    |
| Alt. 14. — Allections douloureuses de la cinquième paire                                                                                | 95    |
| Art. V. — Coloboma ou fissure anormale des paupières                                                                                    | 98    |

### DEUXIÈME PARTIE.

| Organes sécréteurs et excréteurs des larmes                                                                    | 99                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SECTION I. — GLANDE LACRYMALE (Anatomie et physiologie)                                                        | 99                                        |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de la glande lacrymale                                                           | 100                                       |
| CHAP. II. — Maladies de la glande lacrymale                                                                    | 101                                       |
| Art. I. — Inflammation de la glande lacrymale (dacryodénite)                                                   | 101                                       |
| Art. II. — Tumeurs solides de la glande lacrymale.                                                             | 101                                       |
| Art. III. — Kystes de la glande lacrymale (dacryons)                                                           | 107                                       |
| Art. IV. — Altérations de sécrétion de la glande lacrymale                                                     | 108                                       |
| SECTION II ORGANES EXCRÉTEURS DES LARMES OU VOIES LACRYMALES (Anatomie                                         |                                           |
| et physiologie)                                                                                                | 111                                       |
| CHAP. I. — Mode d'exploration des voies lacrymales                                                             | 114                                       |
| CHAP. II. — Maladies des voies lacrymales                                                                      | 116                                       |
| Art. I. — Larmoiement                                                                                          | 116                                       |
| Art. II. — Déviation des points lacrymaux                                                                      | 118                                       |
| Art. III. — Rétrécissement et obstruction des points lacrymaux                                                 | 121                                       |
| Art. IV. — Points lacrymaux surnuméraires                                                                      | 125                                       |
| Art. V. — Rétrécissement et oblitération des canalicules lacrymaux                                             | 126                                       |
| Art. VI. — Inflammation du sac lacrymal ou tumeur lacrymale                                                    | 128                                       |
| Art. VII. — Blessures du sac lacrymal et du canal nasal                                                        | 148                                       |
|                                                                                                                |                                           |
| TROISIÈME PARTIE.                                                                                              |                                           |
| Conjonctive (Anatomie et physiologie)                                                                          | 149                                       |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de la conjonctive                                                                | 152                                       |
|                                                                                                                |                                           |
| CHAP. II. — Maladies de la conjonctive                                                                         | 154                                       |
| Art. I. — Conjonctivite simple                                                                                 | 155<br>157                                |
| Art. II. — Conjonctivite lacrymale                                                                             | 162                                       |
| Art. IV. — Conjonctivite catarriage                                                                            | 168                                       |
| Art. V. — Conjonctivites ou ophthalmies exanthématiques                                                        | 174                                       |
| Art. VI. — Ophthalmie des nouveau-nés                                                                          | 177                                       |
| Art. VII. — Ophthalmie purulente des enfants scrofuleux                                                        | 183                                       |
| Art. VIII. — Ophthalmie purulente des adultes et ophthalmie des armées                                         | 185                                       |
| Art. IX. — Ophthalmie blennorrhagique                                                                          | 198                                       |
| Art. X. — Conjonctivite leucorrhéique ou vaginale                                                              | 201                                       |
| Art. XI. — Ophthalmie diphthéritique                                                                           | $\begin{array}{c} 203 \\ 208 \end{array}$ |
| Art. XII. — Conjouctivite ou ophthalmie granuleuse  Art. XIII. — Xérophthalmie ou sécheresse de la conjonctive | $\frac{208}{225}$                         |
| Art. XIV. — Relâchement de la conjonctive                                                                      | 227                                       |
| Art. XV. — Ecchymoses sous-conjonctivales                                                                      | 227                                       |
| Art. XVI. — Blessures, brûlures et corps étrangers de la conjonctive                                           | 229                                       |
| Art. XVII. — Symblépharon et ankyloblépharon                                                                   | 231                                       |
| Art. XVIII. — Ptérygion                                                                                        | 235                                       |
| CHAP. III. — Tumeurs de la conjonctive                                                                         | 239                                       |
| Art. I. — Pinguecula                                                                                           | 239                                       |
| Art. II. — Lipômes de la conjonctive                                                                           | 240                                       |
| Art. III. — Dermoïdes, polypes et végétations charnues de la conjonctive                                       | 241                                       |
| Art. IV. — Tumeurs épithéliales et cancéreuses de la conjonctive                                               | 242                                       |
| Art. V. — Kystes et lithiases de la conjonctive                                                                | 244<br>245                                |
| Art. VI. — Affections syphilitiques de la conjonctive                                                          |                                           |
| CHAP. IV. — Maladies de la caroncule ou du pli demi-lunaire                                                    | 245                                       |
| ON AMPIÈME DADGIE                                                                                              |                                           |
| QUATRIÈME PARTIE.                                                                                              |                                           |
| Cornée (Anatomie et physiologie)                                                                               | 247                                       |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de la cornée                                                                     | 250                                       |

|    | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                             | XIII        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | CHAP. II Maladies de la cornée                                                                                                  | 252         |
|    | Véretite phlycténulaire ou pustuleuse                                                                                           | 254         |
|    | And II Abage de la cornée ou kératité suppurative                                                                               | 261<br>275  |
|    | A_4 III Nócrose de la corliée                                                                                                   | 278         |
|    | Art. III. — Recruste granuleuse ou pannus                                                                                       | 284         |
|    | Art. V. — Kératite diffuse ou interstitielle                                                                                    | 291         |
|    | Ant VII Káratite proliférative                                                                                                  | 292         |
|    | Ant VIII — Riessures brûlures et coros étrangers                                                                                | 293         |
|    | Ant IV Tajes leucômes, taches métalliques et gerontoxon                                                                         | 297         |
|    | Ant V Stanbylômes onaque et pellucide de la cornee                                                                              | 302<br>312  |
|    | Art. XI. — Kystes et tumeurs de la cornée                                                                                       | 313         |
|    | Art. XII. — Prothèse oculaire (œil artificiel)                                                                                  | 010         |
|    | CINQUIÈME PARTIE.                                                                                                               |             |
| 30 | clérotique (Anatomie et physiologie)                                                                                            | 317         |
|    | CHAP. I. — Mode d'exploration de la sclérotique                                                                                 | 319         |
|    | CHAP. II. — Maladies de la sclérotique                                                                                          | 320         |
|    | Art. I. — Périsclérite ou syndesmite oculaire                                                                                   | 321         |
|    | Art. II. — Sclérite parenchymateuse                                                                                             | 323         |
|    | Art. III. — Staphylôme antérieur de la sclérotique                                                                              | 327<br>329  |
|    | Art. IV. — Tumeurs de la sclérotique                                                                                            | 330         |
|    | Art. v. — Biessures et ruptures de la scierotique                                                                               | 000         |
|    | SIXIÈME PARTIE.                                                                                                                 |             |
|    | Anatomie et physiologie)                                                                                                        | 332         |
|    | CHAP. I. — Mode d'exploration de l'iris et de la pupille                                                                        | 335         |
|    | CHAP. II Maladies de l'iris                                                                                                     | 337         |
|    | Art. I. — De l'iritis en général                                                                                                | 337         |
|    | § 1. Iritis syphilitique, 344. — § II. Iritis blennorrhagique, 346. — § III. Iritis goutteuse, 347. — § IV. Iritis rhumatismale | 348         |
|    | Art. Il. — Kystes et tumeurs de l'iris                                                                                          | 356         |
|    | Art. III. — Blessures et corps étrangers de l'iris                                                                              | 360         |
|    | Art. IV. — Troubles fonctionnels de l'iris                                                                                      | 363         |
|    | § 1. Mydriase, 363. — § II. Myosis, 368. — § III. Tremblement de l'iris (Iridodonesis)                                          | 369         |
|    | Art. V. — Anomalies de l'iris                                                                                                   | 370         |
|    | Art. VI. — Pupille artificielle et ses indications                                                                              | 373         |
|    | § I. — Iridectomie ou excision de l'iris, 373. — § II. Enclavement de l'iris                                                    | 0,0         |
|    | ou iridésis, 381. — § III. Iridodialyse ou décollement de l'iris, 383.                                                          |             |
|    | — § IV. Corélysis ou dégagement du bord pupillaire                                                                              | 384         |
|    |                                                                                                                                 |             |
|    | SEPTIÈME PARTIE.                                                                                                                |             |
| Cr | ristallin (Anatomie, développement, fonction et nutrition)                                                                      | <b>3</b> 86 |
|    | CHAP. I. — Mode d'exploration du cristallin                                                                                     | 389         |
|    | CHAP. II. — Maladies du cristallin                                                                                              | 392         |
|    | Art. I. — De la cataracte lenticulaire et de ses différentes variétés.                                                          | 393         |
|    | § 1. Cataracte corticale, 393. — § II. Cataracte nucléolaire, 399. — § III. Ca-                                                 | 300         |
|    | taracte capsulaire et capsulo-lenticulaire                                                                                      | 401         |
|    | CHAP. III. — Traitement des cataractes                                                                                          | 415         |
|    | Art. 1. — Soins préliminaires                                                                                                   | 417         |
|    | Art. 11. — Différentes méthodes opératoires de la cataracte                                                                     | 419         |
|    | Art. III. — Extraction à lambeau                                                                                                | 419         |

| § 1. — Extraction lineaire simple, 429. — § 11. Extraction par succion ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| aspiration, 435. — § III. Extraction linéaire modifiée (procédé de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Graefe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436                      |
| § I. — Discission de la capsule, 442. — § 11. Discission ou broiement de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442                      |
| cataracte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445                      |
| Art. VI. — Extraction linéaire combinée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 446                      |
| Art. VIII. — Abaissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 448                      |
| Art. VIII. — Opération des cataractes eapsulaires et secondaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 452<br>453               |
| Art. X. — Opération des cataractes congénitales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454                      |
| Art. XI. — Considérations générales sur l'opération de la cataracte et sur le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                        |
| choix de la méthode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455                      |
| Art. XII. — Luxation du cristallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 457                      |
| HUITIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ophthalmoscope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 464                      |
| CHAP. I. — Histoire et description des divers ophthalmoscopes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 464                      |
| CHAP. II. — Règles générales pour l'examen des yeux avec l'ophthalmoscope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480                      |
| NITERIOR A TEMPERATURE OF THE PARTY OF THE P |                          |
| NEUVIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Corps vitré (Anatomie et physiologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 486                      |
| CHAP. I. — Mode d'exploration du corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 490                      |
| CHAP. II. — Maladies du corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490                      |
| Art. 1. — Synchysis simple ou ramollissement du corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 492                      |
| Art. II. — Mouches volantes et flocons du corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 493                      |
| Art. IV. — Corps étrangers, cristallin luxé et cysticerques du corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                      |
| Art. V. — Décollement de la membrane hyaloïdienne, membranes organisées et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| vaisseaux dans le corps vitré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 503                      |
| DIXIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nerf optique (Anatomie et physiologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 506                      |
| CHAP. I. — Mode d'exploration du nerf optique et de sa papille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 511                      |
| CHAP. II. — Maladies du nerf optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519                      |
| Art. I. — Aspect physiologique de la papille optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520<br>524               |
| Art. III. — Congestions de la papille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 526                      |
| Art. IV. — Inflammation du nerf optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 528                      |
| Art. V. — Atrophie de la papille du nerf optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541                      |
| Art. VI. — Excavation de la papille du nerf optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 555<br>560               |
| Art. VII. — Amauroses sans altération de la papille du nerf optique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 566                      |
| Art. viii. — Tumears an neir opaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ONZIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rétine (Anatomie et physiologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 568                      |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de la rétine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 576                      |
| I HAP I - RIGHE HEXIBULATION AGENT A |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578                      |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578<br>579               |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale  CHAP. III. — Maladies de la rétine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579<br>580<br>587        |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale  CHAP. III. — Maladies de la rétine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579<br>580<br>587<br>589 |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale  CHAP. III. — Maladies de la rétine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579<br>580<br>587        |
| CHAP. II. — Aspect physiologique de la rétine et de la fosse centrale  CHAP. III. — Maladies de la rétine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579<br>580<br>587<br>589 |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XV                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Art. VI. — Rétinite syphilitique.  Art. VII. — Rétinite pigmentaire.  Art. VIII. — Embolie des vaisseaux rétiniens.  Art. IX. — Anévrysme de la rétine.  Art. X. — Décollement de la rétine.  Art. XI. — Altérations de la macula.  Art. XII. — Tumeurs de la rétine.  Art. XIII. — Anomalies de la rétine. | 603<br>607<br>615<br>621<br>623<br>631<br>634<br>640 |
| DOUZIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Choroïde (Anatomie et physiologie)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 643                                                  |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                                | 647                                                  |
| CHAP. II Maladies de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                                            | 649                                                  |
| Art. I. — Aspect physiologique de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                               | 649                                                  |
| Art. II. — Choroïdite atrophique                                                                                                                                                                                                                                                                            | 651                                                  |
| Art. III. — Staphylôme postérieur                                                                                                                                                                                                                                                                           | 658                                                  |
| Art. IV. — Choroïdite syphilitique                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66ú                                                  |
| Art. V. — Glaucome ou choroïdite séreuse                                                                                                                                                                                                                                                                    | 671                                                  |
| Art. VI. — Irido-cyclite et irido-choroïdite                                                                                                                                                                                                                                                                | 689                                                  |
| Art. VII. — Ophthalmie sympathique                                                                                                                                                                                                                                                                          | 696                                                  |
| Art. VIII. — Choroïdite suppurative (phlegmon de l'œil)                                                                                                                                                                                                                                                     | 702                                                  |
| Art. IX. — Déchirure, apoplexie et décollement de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                               | 704<br>705                                           |
| Art. XI. — Ostéome de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                                           | 703                                                  |
| Art. XII. — Tumeurs cancéreuses de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                              | 707                                                  |
| Art. XIII. — Coloboma et albinisme de la choroïde                                                                                                                                                                                                                                                           | 711                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , ,                                                |
| TREIZIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Réfraction et accommodation                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 713                                                  |
| Снар. I. — Réfraction et accommodation physiologiques                                                                                                                                                                                                                                                       | 715                                                  |
| Art. I. — Réfraction de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715                                                  |
| Art. II. — Accommodation de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                                           | 719                                                  |
| CHAP. II. — Troubles d'accommedation                                                                                                                                                                                                                                                                        | 725                                                  |
| Art. I. — Presbytie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725                                                  |
| Art. II. — Paralysie de l'accommodation                                                                                                                                                                                                                                                                     | 729                                                  |
| Art. III. — Spasme de l'accommodation                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734                                                  |
| CHAP. III. — Troubles de réfraction                                                                                                                                                                                                                                                                         | 733                                                  |
| Art. I. — Hypermétropie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 733                                                  |
| Art. II. — Myopie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 736                                                  |
| Art. III. — Astigmatisme                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 743                                                  |
| Art. IV. — Assymétropie binoculaire                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750                                                  |
| CHAP. IV. — Lunettes et conserves                                                                                                                                                                                                                                                                           | 751                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .01                                                  |
| QUATORZIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Muscles de l'œil (Anatomie et physiologie)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 760                                                  |
| CHAP. I. — Mode d'exploration des muscles de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| CHAP. II. — Maladies des muscles de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                                   | 766                                                  |
| Art I — Strahisma paralytique                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767                                                  |
| Art. I. — Strabisme paralytique                                                                                                                                                                                                                                                                             | 767                                                  |
| § I. Paralysie de la troisième paire ou du moteur oculaire commun, 767.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| § II. Paralysie de la quatrième paire ou du nerf pathétique, 772. —<br>§ III. Paralysie de la sixième paire ou du droit externe                                                                                                                                                                             | E E 0                                                |
| Art. II. — Strabisme spasmodique                                                                                                                                                                                                                                                                            | 776                                                  |
| § I. Contractions spasmodiques de diverses branches de la troisième paire, 779.                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b> 79                                          |
| — § II. Contraction spasmodique du droit externe, 779. — § III. Nys-                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| tagmus ou spasme oscillatoire des muscles de l'œil                                                                                                                                                                                                                                                          | 790                                                  |

| And III Charle's and the                                                                                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. III. — Strabisme optique<br>§ 1. Strabisme convergent, 783. — § II. Strabisme optique divergent, 788.                                             | <b>7</b> 8 |
| g in. Strabisme divergent latent ou asthénonie musculaire                                                                                              | 78         |
| CHAP. III. — Traitement du strabisme en général                                                                                                        | 79         |
| Art. II. — Traitement orthopédique du strabisme                                                                                                        | <b>7</b> 9 |
| Art. IV Stycholomic                                                                                                                                    | 79         |
| Art. 14. — Stranotomie                                                                                                                                 | <b>7</b> 9 |
| Art. V. — Avancement ou déplacement du muscle relâché en avant                                                                                         | <b>7</b> 9 |
| Art. VI. — Strabisme mécanique                                                                                                                         | 79         |
| QUINZIÈME PARTIE.                                                                                                                                      |            |
| Orbite (Anatomie)                                                                                                                                      | 00         |
| CHAP. I. — Mode d'exploration de l'orbite                                                                                                              | 80         |
| CHAP. II. — Maladies de l'orbite                                                                                                                       | 80         |
| Art. I. — Inflammation ou phlegmon du tissu cellulaire de l'orbite                                                                                     | 80         |
| Art. II. — Périostite et ostéite orbitaire                                                                                                             | 808        |
| Art. IV. — Goître exophthalmique, maladie de Graves ou de Demours                                                                                      | 81<br>81   |
| CHAP. III. — Tumeurs de l'orbite                                                                                                                       | 82         |
| Art. I. — Kystes de l'orbite                                                                                                                           | 82         |
| Art. II. — Tumeurs vasculaires de l'orbite                                                                                                             | 82         |
| Art. III. — Tumeurs solides de l'orbite                                                                                                                | 834        |
| § I. — Lipomes de l'orbite, 834. — § II. Périostoses, hyperostoses et exostoses de l'orbite, 835. — § III. Tumeurs fibroplastiques de l'orbite ou      |            |
| sarcômes, 838. — § IV. Tumeurs hétéradéniques de l'orbite, 838. —                                                                                      |            |
| § V. Cancer encephaloïde                                                                                                                               | 839        |
| SEIZIÈME PARTIE.                                                                                                                                       |            |
| Médecine légale et hygiène                                                                                                                             | 842        |
| SECTION I. — MÉDECINE LÉGALE                                                                                                                           | 842        |
| Снар. I. — Des maladies oculaires qui exemptent du service militaire                                                                                   | 843        |
| CHAP. II. — Des maladies oculaires simulées                                                                                                            | 847        |
| CHAP. III. — Des maladies oculaires envisagées au point de vue de la jurisprudence.                                                                    | 857        |
| Art. I. — Des blessures de l'œil envisagées au point de vue médico-légal                                                                               | 863        |
| Art. II. — De la photographie rétinienne au point de vue médico-légal                                                                                  | 868        |
| SECTION II. — HYGIÈNE DE LA VUE                                                                                                                        | 868        |
| CHAP. I. — Influence des conditions hygiéniques générales                                                                                              | 869        |
| CHAP. II. — Influence des professions                                                                                                                  | 873        |
| § I. Conseils hygiéniques pour les personnes livrées aux travaux de lecture et d'écriture, 874.—§ II. Conseils hygiéniques pour les moissonneurs, 876. |            |
| — § III. Conseils hygiéniques pour les blanchisseurs, 876. — § IV. Con-                                                                                |            |
| seils hygiéniques pour les soufreurs de vigne, 876. — § V. Conseils                                                                                    |            |
| hygiéniques pour les ouvriers qui travaillent le fer et l'acier, 877. —                                                                                |            |
| — § VI. Troubles visuels chez les ouvriers imprimeurs, 878. —                                                                                          |            |
| § VII. Troubles visuels chez les ouvriers qui travaillent dans les manufactures de tabac, 878. — § VIII. Troubles visuels chez les ouvriers qui        |            |
| travaillent le plomb, 879. — § IX. Troubles de la vue chez les ouvriers                                                                                |            |
| qui travaillent le sulfure de carbone                                                                                                                  | 880        |
| ADDITIONS.                                                                                                                                             |            |
| Art. II (bis). — Ulcère rongeant de la cornée                                                                                                          | 882        |
| Quelques considérations sur les cataractes capsulaires secondaires et traumatiques.                                                                    | 882        |
| § IV. — De l'extraction latérale de la cataracte par le procédé de Galezowski                                                                          | 883<br>808 |
| Composition d'une boîte complète d'instruments d'ophthalmologie  TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES                                                         | 889        |
|                                                                                                                                                        |            |

## TRAITÉ

DES

# MALADIES DES YEUX

L'appareil de la vision se compose de plusienrs parties distinctes. Les unes ne peuvent être considérées que comme organes de protection, ou comme facilitant les monvements de l'œil: tels sont les paupières et les sourcils, les voies lacrymales, l'orbite et les muscles de l'œil. Les autres constituent l'organe essentiel de la vision, et sont destinées à recevoir l'impression de la lumière: c'est le globe de l'œil avec sa membrane visuelle. D'autres, enfin, sont des organes centraux visuels, c'est-à-dire placés dans le cerveau, et servant de centre à la perception lumineuse: ce sont les tubercules quadrijumeaux avec les bandelettes optiques et le chiasma.



Fig. 4. — Coupe de l'œil et de ses annexes (\*).

Pour faciliter l'étude d'un appareil aussi complexe, nous avons cru devoir adopter l'ordre anatomique.

Nous commencerons par les maladics des paupières et du sourcil (fig. 1, a, a); ce

<sup>(\*)</sup> a, peau des paupietes; b, componetive; c, cornée; d, selérotique; c, iris; f, cristallin; g, corps vitré; h, nerl'optique et rétine; i, rétine; j, choronde; k, orbite; l,l, muscles externes de l'ail.

sont les premiers organes qui se présentent à notre regard. Nous passerons ensuite aux affections des voies lacrymales et de la conjonctive (b).

Pour les maladies du globe oculaire, il sera nécessaire de distinguer les maladies des membranes qui occupent l'hémisphère antérienr et qui penvent être presque toutes examinées à l'œil nu, et les maladies des membranes qui sont placées plus profondément et qui ne peuvent être examinées complétement qu'avec l'ophthalmoscope. C'est ainsi que nous étudions successivement les maladies de la cornée (fig. 4, [c), de la sclérotique (d), de l'iris (e), du cristallin (f), du corps vitré (g), du nerf optique (h), de la rétine (i) et de la choroïde (j). L'étude du nerf optique comprendra aussi les altérations des centres nerveux visuels. C'est ici que nous devrons présenter quelques notions pratiques sur l'ophthalmoscope, décrire les différents modèles qui out été proposés, insister sur ceux qui aujourd'hui sont le plus en usage auprès des praticiens, et exposer leur mode d'emploi. Quant aux, applications de ces instruments au diagnostic des maladies spéciales à chaque membrane interne de l'œil, elles ne pourront être utilement étudiées que dans les chapitres consacrés à la pathologie de ces diverses membranes.

Forcé de ne pas donner une trop grande extension à notre Traité pratique des maladies des yeux, nous avons dû renvoyer les détails plus complets sur tout ce qui concerne l'étude de l'ophthalmoscopie au travail spécial que nous préparons sur ce sujet (Traité d'ophthalmoscopie ou du diagnostic des maladies in'ernes de l'œil au moyen de l'ophthalmoscope, ouvrage orné de nombreuses planches en chromolithographie).

Les maladies de l'orbite (k) et des muscles de l'œil (l) seront examinées après les altérations du globe; puis viendront la dioptrique de l'œil et l'accommodation.

Nous terminerons ce traité par des considérations générales sur les maladies des yeux étudiées au point de vue de la médecine légale, et par des conseils hygiéniques sur les soins que réclame l'organe de la vision, et en particulier sur l'emploi des lunettes.

## PREMIÈRE PARTIE

### PAUPIÈRES ET SOURCILS

Anatomie. — D'après Blandin et Richet, la région orbitaire superficielle ou

externe est constituée par les sourcils et les paupières.

Sourcils. — Ils sont situés en avant de l'arcade orbitaire supérieure, et se présentent sous la forme de saillies plus ou moins prononcées et dessinent une courbe légère. Couverts des poils, ils se confondent en haut avec l'enveloppe cutanée de la région frontale et se continuent en bas avec les paupières, dont ils ne sont séparés

que par une dépression plus ou moins profonde.

Les plans superposés qui composent cette région sont : 4° la peau, très-mobile, recouverte de poils; 2° la couche sous-cutance, traversée par les fibres du muscle sour-cilier, qui, de la partie interne de l'arcade orbitaire, se porte en dehors pour s'insérer à la peau; 3° la couche musculaire, constituée par les fibres du frontal, de l'orbiculaire et par un muscle qui est spécialement destiné à cette région, le muscle sourcilier; 4° la couche aponévrotique, qui u'est que l'épanouissement de l'aponévrose occipito-frontale, se confondant avec le périoste; 5° enfin le squelette, qui est constitué par la lamelle antérieure du sinus frontal. On y remarque en dedans une échancrure pour la poulie du muscle grand oblique, et, vers le tiers interne, le trou sus-orbitaire destiné au passage de l'artère et du nerf de ce nom.

Les vaisseaux de cette région n'offrent pas un calibre considérable. L'artère la plus volumineuse est la sus orbitaire, qui passe par le trou de même nom; deux autres sont moins importantes: ce sont la frontale interne et les branches terminales

de la temporale superficielle.

Les nerfs sensitifs sont fournis par les branches de l'ophthalmique de Willis, et les nerfs moteurs par le facial.

Les lymphatiques se rendent, pour la plupart, dans les ganglions parotidiens.

Paupières. — Les deux paupières, dont la structure est presque tout à fait iden-

tique, n'ont pourtant pas la même apparence.

La panpière supérieure, bomhée en avant et pour ainsi dire moulée sur le globe de l'œil, est deux fois plus grande que la panpière inférieure; la peau qui la recouvre forme des plis et des rides dont la direction est parallèle à son bord. Ces plis s'effacent lorsque les yeux se ferment; ils augmentent au contraire en nombre lorsque ceux-ci sont ouverts.

La paupière inférieure, moins étendue en hauteur, présente moins de plis parallèles, mais elle est sillonnée, vers les deux angles de l'œil, par des rides et des plis particuliers visibles, surtout à un certain âge et chez les sujets nerveux. Chez les vieillards, ces plis sont plus prononcés à l'angle temporal, tandis que les personnes nerveuses et celles atteintes d'affections des voies lacrymales offrent des rides trèsnombreuses se dirigeant vers le grand angle de l'œil.

Chacune des deux paupières présente un hord libre muni de cils et un bord adhérent. Quand l'œil est ouvert, les bords libres sont écartés; ils sont en contact

lorsque l'œil est fermé.

Les paupières se réunissent aux deux angles de l'orbite pour former les commissures. Superposition des pluns. — Les plans superposés qui constituent cette région sont : 1° la peau; 2° la couche musculaire; 3° le tissu cellulaire; 4° le ligament suspenseur

du tarse ou capsule oculo-palpébrale; 5° le tarse; 6° la conjonctive avec toutes ses

La peau des paupières est extrêmement fine. D'après Richet, elle envoie jusque sur les os, près des angles interne et externe, des prolongements fibreux pour fixer les commissures. Sa structure est, au reste, la même que celle des autres parties. On y remarque: l'épiderme; le corps muqueux de Malpighi; les papilles du derme, le derme et ses aréoles; des glandes sudoripares et des follicules pileux sébacés. D'après Robin et Kælliker, ces follicules ne sont qu'une dépendance de la gaîne des follicules pileux. La figure 2 est destinée à montrer les principaux éléments qui composent la peau.



Fig. 2. — Coupe de la peau (\*).

Le tissu cellulaire, fin, lamelleux, et qui se laisse très-facilement distendre par les épanchements, soit séreux, soit sanguins, sépare seul la peau de la couche musculaire. Cette dernière couche est constituée par les deux muscles orbiculaires et l'élévateur

de la paupière supérieure.

L'orbiculaire des paupières (fig. 3) offre deux parties bien distinctes, qui, d'après Arlt et Duchenne (de Boulogne), constituent deux véritables museles : le musele externe ou superficiel, et le musele interne ou profond.

<sup>(\*)</sup> a, épiderme ; b, glandes sebacées ; c, glandes sudoripares : d, vaisseaux de la peau : c, follieule papillaire (Rindfleisch.)

ANATOMIE. 5

Les sibres du muscle orbiculaire superficiel sont circulaires et se dirigent en arc de cercle autour de la sente palpébrale. Elles se continuent sans interruption près de la commissure externe d'une paupière à l'autre. A l'angle interne, plusieurs faisceaux



Fig. 3. — Muscles orbiculaires (\*).

prennent directement leur attache à l'apophyse montante, à la face antérieure du sac et au ligament palpèbral interne. Les fibres qui s'insèrent à la face antérieure du sac constituent un véritable muscle lacrymal antérieur. Une dernière conche du muscle orbiculaire, plus profondément placée, ne forme pas des arcs de cercle complets; les fibres qui la composent, attachées à la surface postérieure et à l'os unguis, atteignent le bord des paupières et même la superficie des tarses. Elles constituent le muscle orbiculaire profond on lacrymal postérieur.

Autour de la fente palpébrale, on distingue une partie des sibres marginales qui atteignent une bande étroite, et que Riolan appelait le muscle ciliuire (sig. 4, 7).



Fig. 4. — Section de la paupière, d'après une préparation du docteur Trombetta (\*\*).

La couche du tissu cellulo-adipeux sous musculaire présente de larges mailles.

La capsule fibreuse enveloppe le tarse; en se prolongeant en haut jusqu'au bord orbitaire, elle se confond avec le périoste, où elle prend un point d'attache pour former un véritable ligament fibreux ou suspenseur des paupières. En s'appro-

(\*) 4, coupe du muscle sourcilier; 5, fibres se rendant de la partie externe de l'orbiculaire dans le frontal... 6, fibres movennes du frontal; 7, fibres les plus internes du même muscle; 8, lame fibrense dite tendon rèflèchi de l'orbiculaire; 9, fibres anastomosant le muscle orbiculaire et le petit zygomatique; 10, grand zygomatique; 33, muscle canin; 34, 36, muscles latéraux du nez; 35, muscle transverse; 37, périoste des os propres d'nez an nivean du tendon direct de l'orbiculaire; 38, muscles pyramidaux; 39, sourcilier du côté gauche. (B. Anger.) (\*\*) 1, épiderme; 2, ride transversale de la paupière; 3, derme; 4, bord libre; 5, tissu cellulaire sous-cutané; 6, orbiculaire des paupières; 7, muscle ciliaire de Riolan; 8, tissu cellulo-adipeux sous-musculaire; 9, capsule de Tenon et cartilage turse; 40, glandes de Meibomins; 41, canal et orifice des glandes de Meibomins; 42, conjonctive; 43, cils; 44, bulbes des cils; 45, glandes sébacées des cils; 46, arcade artérielle palpébrale.

chant des deux commissures, cette aponévrose s'épanouit et se fixe sur des crêtes osseuses situées, l'une à l'augle externe de l'orbite, l'autre sur l'os unguis. D'après Tenon, ce sont des ligaments angulaires externe et interne.

Les tarses (fig. 6) sont des fibro-cartilages semblables aux cartilages interartienlaires; ils occupent tonte l'étendne des paupières. Épais près du bord libre, ils s'amincissent à mesure qu'ils s'en éloignent, de sorte que, vers le bord adhérent, or

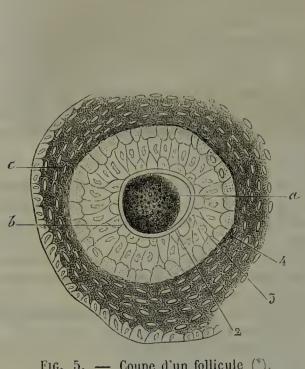

Fig. 5. — Coupe d'un follique (\*).



Fig. 6. — Deux cils naissant dans un seul follicule (\*\*).



- Deux cils dans un seul follicule (\*\*\*).

ne retrouve plus que l'aponévrose ligamenteuse. Le tarse de la paupière supérieure une hauteur considérable et décrit une demi-circonférence; il est très-rigide, ce q rend souvent difficile le renversement de cette paupière. Le tarse de la paupière infe rieure est beaucoup plus étroit et moins dense.

Au-dessous du tarse supérieur, et dans sa partie la plus élevée, on trouve l'ape névrose du muscle élévateur de la paupière supérieure attachée en cet endroit ? cartilage tarse.

<sup>&#</sup>x27;) a, cil; b, enveloppe interne du follieule; c, conche de Malpighi, constituant une enveloppe externe du fol (\*\*) a, a', eils; b, b', enveloppe internes; c, d, enveloppe externe.

(\*\*) a, a', eils; b, b', enveloppes internes; c, d, enveloppe externe.

(\*\*) a, a', deux eils; b', enveloppe du cil inférieur; c,c, enveloppe commune aux deux eils.

ANATOMIE. 7

Il n'existe pas de muscle analogue dans la paupière inférieure, mais Richet démontre que le muscle droit inférieur envoie à la panpière inférieure un prolongement membraniforme qui peut, par conséquent, être considéré comme l'analogue de l'élévateur de la paupière supérienre. Dans le mouvement de l'œil en bas, la paupière est entraînée dans le même sens.

Dans l'épaisseur du cartilage tarse se trouvent les glandes de Meibomius, disposées en grappe de raisin, représentées dans la figure ci-contre. Pour la paupière supérieure, leur nombre est de 30 à 40; pour l'inférieure, de 20 à 30. Ces glandes sont munies de conduits distincts qui, s'ouvrant sur les bords libres des paupières, sécrètent un liquide huileux destiné à humecter les paupières et les conjonctives elles-mêmes.

La conjouctive se trouve au-dessous du tarse, auquel elle est unie par une mince

couche de tissu cellulaire.

Bords libres des paupières. — Les bords libres des paupières constituent la fente palpébrale visiblement dirigée de haut en has et de dehors en dedans, et mesurant de 25 à 30 millimètres. Cette disposition oblique, peu prononcée chez les Européens,

est, comme on sait, très-marquée chez les Chinois et les Japonais.

Les bords libres ont de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et sont taillés en biseau aux dépens de la face interne pour la paupière supérieure, aux dépens de la face cutané epour la paupière inférieure. La première présente, à la limite de la peau, une crête aiguë en haut, et qui est beaucoup moins prononcée sur la seconde. C'est sur ce rebord que sont implantés les cils

Les cils sont des poils roides, recourbés en haut pour la paupière supérieure, et en bas pour l'inférieure. Ils naissent dans les bulbes pileux (fig. 5 et 6) situés dans la couche musculaire et adossés au tarse. Chaque cil prend naissance dans un follicule à part, mais il arrive quelquefois que les deux cils voisins naissent dans un folli-

cule commun, comme on peut juger par les figures 6 et 7.

Le long de la crête du bord libre, entre la rangée des cils et le bord conjonctival,

s'ouvrent les glandes de Meibomius rangées sur une seule ligne.

Chaque paupière présente, près de l'angle interne et sur son bord libre, un tubercule saillant où se trouve l'orifice d'un point lacrymal.



Fig. 8. — Artères des paupières.

Les artères palpébrales (fig. 8) sont fournies par les palpébrales internes, ramifications de l'ophthalmique, et par les deux palpébrales externes, issues de l'artère

lacrymale. Elles s'anastomosent avec la sus-orbitaire, la sous-orbitaire et la faciale Les quatre premières forment deux arcades placées à 3 millimètres du bord libre de panpières, au-dessous de la couche musculaire.

Les nerfs sensitifs sont ceux de la cinquième paire. Les nerfs moteurs viennent de la septième paire pour l'orbiculaire, et de la troisième paire pour l'élévateur de la

paupière supérieure.

Développement. — S'il faut en croire Meckel, les paupières commencent à s former dès la deuxième semaine. Leur base se constitue d'abord, puis le bord libre elles arrivent ensuite au contact, et adhèrent enfin l'une à l'autre. Elles restent ains unies pendant toute la vie intra-utérine; ce n'est que deux mois avant la naissanc que s'établit la fissure interpalpébrale. Dans certains cas d'anomalie, l'adhèrenc persiste après la naissance.

Physiologie. — Les paupières exécutent deux sortes de mouvements : les ur

soumis à la volonté, les autres échappant à cette faculté.

Les mouvements volontaires permettent l'écartement des paupières et leur occlusion. Le mouvement d'écartement s'effectue par la contraction du muscle élévateu de la paupière supérieure et par le relâchement complet de son antagoniste, l'orbeculaire. L'occlusion de l'œil se produit par la contraction de l'orbiculaire et par l

relâchement de l'élévateur de la paupière supérieure.

Ces mouvements s'exécutent aussi, à chaque instant, en dehors de tout acte de l volonté et d'une manière instinctive. Ce sont des mouvements qui constituent le chaquement. Le clignement est un acte complexe produit par des mouvements successi d'abaissement et d'élévation des paupières qui glissent sur la surface du globe d l'œil. Le besoin de cligner est dû à l'innervation de la conjonctive par les filets d trijumeau.

Le rôle des paupières est d'abord de soustraire l'organe visuel à l'action incessant de la lumière et des corps étrangers, puis de faciliter, au moyen du clignement, l'ubrifaction du globe oculaire, la distribution des larmes et des sécrétions huileuse

sur sa surface.

Les cils servent à éloigner de l'œil les corpuscules étrangers flottants dans l'air

de plus, ils absorbent une partie des rayons lumineux.

Les sourcils protégent aussi l'organe de la vue, en retenant une partie des pous sières répandues dans l'atmosphère. Grâce à eux, la sueur du front est arrêtée et n peut descendre dans l'œil. Les poils dont ils sont munis absorbent, en outre, un partie des rayons lumineux venant d'en haut.

C'est pour cette raison que les habitants des pays chauds sont d'ordinaire pourve par la nature de sourcils développés et plus épais que chez les hommes destinés

vivre dans les régions froides ou tempérées du globe.

### CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DES PAUPIÈRES ET DES SOURCILS.

1. En général, pour examiner l'œil et ses annexes, il faut, autant que possible le faire à un jour convenable; le malade doit être placé non en face de la lumière mais un peu obliquement.

2. On examinera d'abord les sourcils et les panpières, en se gardant d'y porte la main, et on comparera la conformation des deux yeux en recommandant au ma

lade de les fermer et de les ouvrir successivement.

3. Les sourcils peuvent être le siége de blessures, de cicatrices, d'abcès et de tumeurs; la chute prématurée des poils doit être prise aussi en considération.

4. Par la palpation, on s'assurera si les poils ne cachent pas de cicatrices ou des fistules, et si celles qu'on peut y rencontrer ne dépendent pas d'une altération du bord de l'orbite. On constatera aussi l'état de la tumeur du sonrcil, si elle est dure ou liquide, sensible ou indolore; s'il existe une fistule, on l'explorera avec un stylet.

Paupières. — Dans l'examen des paupières, on doit observer :

1. Si la paupière supérieure d'un œil est plus abaissée que celle de l'autre.

2. Si la fente palpéhrale est égale dans les deux yeux.

3. Si les yeux se ferment et s'ouvrent d'une manière régulière et s'il n'y a pas des clignements très-fréquents; s'il n'y a pas de chute des paupières ou d'obstacle à leur occlusion.

4. Il fant constater aussi quelle est l'épaisseur de la paupière et de son bord libre, et voir s'il n'existe pas d'œdème ou d'hypertrophie des tissus palpébranx.

5. Il faudra s'assurer dans quel état se trouve la peau des paupières, si elle est rouge et gonflée, si les plis sont régulièrement disposés; s'il y a des ecchymoses, des abcès, des éruptions ou des tumeurs à la surface, quelle est leur nature.

6. Pour juger cette dernière question, il est nécessaire de procéder à la palpation et quelquesois d'opérer le renversement des paupières, asin d'apprécier la profondeur qu'occupe la tumeur.

Bords libres des paupières. — Les bords libres des paupières doivent être

examinés avec le plus grand soin, et on recherchera :

- 1. S'ils s'appliquent bien sur le globe de l'œil, et s'ils ne sont pas renversés, soit en dedans, soit en dehors. Pour faire cet examen, on recommande au malade de serrer fortement les paupières et de les ouvrir ensuite; la déviation se déclare alors plus marquée et on la reconnaît en faisant regarder tantôt en hant, tantôt en bas;
- 2. On verra s'ils ne sont pas gonflés, et si les crêtes du rebord sont bien conservées.

Dans les affections chroniques des conjonctives et des paupières, les bords, au lien d'être taillés en biseau, sont arrondis, émoussés, rouges et ulcérés.

3. Puis on s'occupera de la disposition des cils : sont-ils déviés par places ou sur toute l'étendue du bord libre ? ne touchent-ils pas la cornée ?

4. N'existe-t-il pas à leur racine des incrustations, et, celles-ci enlevées, ne recouvraient-elles pas des ulcérations?

5. Y a-t-il des abcès, des ulcères, ou des tumeurs sur le bord libre?

6. Les orifices des glandes de Meibomius, au voisinage des racines des cils, ne sont-ils pas obstrués?

7. Il faut s'enquérir ensuite de la situation des points lacrymaux, savoir si leur

ouverture est béante et s'ils ne sont pas déviés.

8. On sonlèvera légèrement avec la pulpe du pouce la paupière supérienre, en l'attirant successivement en haut et en bas, pour savoir si ces monvements sont libres et faciles, et s'ils ne sont pas accompagnés de contractions convulsives.

Ce n'est qu'après avoir procédé à cet examen attentif de toutes les parties constitutives des paupières, qu'on interrogera le malade sur ses antécédents.

### CHAPITRE II

#### MALADIES DES PAUPIÈRES.

Les paupières et les sourcils penvent être le siége d'affections inflammatoires très-variées; elles peuvent être en ontre le siége de diverses éruptions, tumeurs, et de vices de conformation.

Les maladies inflammatoires comprennent:

1. Blépharite ciliaire avec ses différentes formes.

2. Orgeolet, furoncle et anthrax; pustule maligne; phlegmon et abcès; érysipèle des paupières, emphysème, éphidrose et chromhidrose.

Les affections dartreuses des paupières comprennent : eczéma, psoriasis, herpès, zona, acné, vitiligo, alopécie, pustules varioliques et scrofulides des paupières.

Quant aux affections syphilitiques de cette région, nous dévons nous occuper du chancre, des syphilides bénignes et tuberculo-serpigineuses.

L'étude des tumeurs comprendra : 1° celle des kystes, tels que : chalazions, kystes sébacés et séreux, dermoïdes et hématomes; 2° celle des tumeurs solides, telles que : tumeurs érectiles, verrues, lipomes, gommes syphilitiques, éléphantiasis, névromes, épithéliomes et carcinomes.

#### ARTICLE PREMIER.

#### BLÉPHARITE CILIAIRE.

L'inflammation du bord libre des paupières désignée sous le nom de blépharite ciliaire affecte d'ordinaire la forme chronique.

La structure particulière de cette partie des paupières, surtout la présence des

bulbes pileux, est une des causes de cette chronicité.

Nous distinguerons deux variétés de blépharite : la blépharite glandulaire ou bulbaire, et la blépharite furfuracée ou pityriasis. Ces deux formes sont les seules qui puissent être facilement distinguées. Les divisions adoptées par les auteurs, en blépharite catarrhale et scrofuleuse (Warthon Jones) simple, diphthéritique, furfuracée, ulcéreuse et folliculaire (Velpeau), quoique justifiées par l'anatomie, ne nous paraissent pas pratiques et sont un embarras pour le diagnostic ; d'autres au contraire sont irrationnelles et mal fondées, par exemple la division en blépharites ciliaire simple, hypertrophique et ulcéreuse (Wecker), car elles n'expriment que les différentes périodes et les degrés de la même maladie.

L'inflammation du bord libre des paupières pent affecter, soit uniquement la peau à sa surface et au pourtour des cils, soit toute son épaisseur. Dans le premier cas, il y a blépharite simple furfuracée ou pityriasis; dans le second, c'est

nne vraie blépharite glandulaire ou bulbaire.

A. BLÉPHARITE FURFURACÉE OU PITYRIASIS. — Le phénomène caractéristique de la blépharite furfuracée est une desquamation de l'épiderme, sous forme de petites lamelles blanchâtres, pulvérulentes, que l'on a très-justement comparées à de la farine.

C'est une affection identique avec celle que l'on constate au cuir chevelu, à la face et dans d'autres parties du corps. Développée sur le bord des paupières, où la peau est très-mince et très-sensible, elle ne tarde pas à être accompagnée de demangeaisons et d'une vive irritation. Les glandes de Meibomius et les glandes sébacées sont le siége d'une irritation analogne; la sécrétion est augmentée et s'accumule à la surface du bord libre; les lamelles de l'épiderme s'agglutinent à la base des cils et forment des espèces de croûtes jaunâtres ou d'écailles luisantes, quelquefois s'attachent aux cils, même à une certaine distance de leur base. Par le frottement, ces lamelles se détachent et tombent souvent entre les paupières, où elles produisent une sensation de corps étranger.

En examinant attentivement cette région à la loupe, on constate quelquefois de petites pustules presque transparentes, situées entre les cils. Dans d'autres endroits, ce sont de véritables boutons d'acné. Peu à peu l'épiderme s'amincit et s'exfolie, le derme s'injecte, devient rouge, etc. Si la maladie dure longtemps, des ulcérations et des abcès peuvent s'y former; l'inflammation gagne les parties sous-jacentes, et peut envahir successivement les glandes sébacées, les bulbes pi-

leux, et par conséquent se transformer en une blépharite glandulaire.

La blépharite furfuracée peut avoir d'autres conséquences non moins désagréables; les cils, ne reposant plus sur le derme sain, deviennent fragiles et cassants, et les paupières s'en dégarnissent de plus en plus.

L'irritation des conjonctives, et même la conjonctivite, peuvent accompagner

cette forme.

B. BLÉPHARITE CILIAIRE GLANDULAIRE. — La blépharite ciliaire glandulaire ou bulbaire est beaucoup plus fréquente que la précédente. Elle est caractérisée par les symptômes suivants :

Symptomatologie. — 1. Une boursoussure du bord des paupières, soit par places, soit sur tonte son étendue.

2. Une rougeur de la peau et des conjonctives au voisinage du point affecté. Il

y a surtout une rougeur marquée dans l'angle de l'œil.

3. Le changement de direction des cils, qui deviennent cassants et tombent en grande partie; on bien ils sont ramassés en pinceau, et s'entrecroisent. Cà et là ils manquent complétement, tandis qu'ailleurs ils sortent par faisceaux à travers les mêmes orifices.

Quand la maladie persiste, les cils tombent de plus en plus, et ceux qui les remplacent n'acquièrent pas le même développement; ils pâlissent et s'étiolent, quelques la paupière est dépourvue de cils (madarosis), et quelques poils rares et incolores se montrent çà et là.

4. La sécrétion morbide des glandes palpébrales altérée s'accumule sur le bord libre et au pourtour de la racine des cils. Mélangée à la sécrétion huileuse des glandes de Meibomius, elle forme une sorte de croûte ou des écailles friables, luisantes, adhérentes aux cils et à l'épiderme. Si l'œil n'est pas irrité, les croûtes peuvent rester inaperçues pendant un certain temps à la racine des cils; s'il y a irritation et inflammation, ces plaques écailleuses deviennent plus évidentes. On trouve audessous une surface ulcérée qui saigne au moindre contact.

Chez les malades peu soigneux, les bords des paupières sont recouverts sur toute leur étendne par une large croûte comparable à une forte cuirasse, derrière laquelle

s'accumule le pus; ou bien ce sont des pustules et des abcès qui se développent sur le bord, on encore de véritables boutons d'acué situés dans le tissu cellulaire sous-cutané, pouvant même constituer une forme particulière, que Soelberg-Wells appelle acue ciliaris.

5. Les cils sont très-souvent agglutinés et collés pendant le sommeil, et, chaque fois que le malade fait, le matin, des efforts pour ouvrir les yeux, il les arrache par pinceaux.

6. Il y a ulcération sur le bord libre et à la racine des cils. C'est un des phénomènes constants de cette forme de maladie. Cette ulcération peut être superficielle, dans ce cas elle occupe une large surface du derme et constitue une érosion secondaire; ou bien elle est profonde et disséminée, alors elle affecte la forme de cupule, au milieu de laquelle on trouve un ou plusieurs cils. Ces derniers s'arrachent très-facilement avec une pince à épiler.

A cet état d'altération, les cils ne tiennent plus à l'épiderme (voy. fig. 10, b). Ranvier et Cornil l'ont démontré sur les préparations que je leur ai fournies. Des trajets fistuleux se sont ouverts sur le bord libre autour de chaque cil malade,

et ont formé, en se réunissant, des ulcères en cupule.

7. Consécutivement à ces altérations, tout le bord des paupières s'arrondit, surtout à sa marge interne; il devient rouge et luisant par suite de la rétraction de la peau et des cicatrisations, des excoriations sur la joue. La paupière inférieure se renverse en dehors, et constitue un état qui est appelé logophthalmie.

Dans certains cas, il y a désorganisation complète de tous les tissus du bord libre succédant à une blépharite accompagnée d'épaississement et d'induration, avec

éversion du bord libre des paupières et du tarse lui-même (tylosis).

8. L'oblitération partielle ou totale des orifices des glandes de Meibomius est aussi une des conséquences de ces graves altérations des bords libres; de là des kystes et des lésions conjonctivales se développant dans ces conduits.

9. La muqueuse oculaire est souvent injectée et renversée sur les bords palpé-

branx : elle devient charnue, sarcomateuse ou veloutée.

40. Les points lacrymaux sont tantôt déviés, tantôt rétrécis.

11. Pour compléter le tableau de la maladie, il suffira d'y joindre les signes fonctionnels caractérisés par une sensation de démangeaison, de picotement, de roideur des paupières, de photophobie accompagnée de larmoiement, d'une sensation de gravier entre les paupières, etc.

Étiologie. — Comme nous l'avons dit, la blépharite ciliaire peut avoir pour cause des altérations diverses des conjonctives et des voies lacrymales. Ainsi les conjonctivites granuleuses et les rétrécissements ou obstructions des voies lacry-

males amènent le plus souvent des blépharites.

Sur 150 blépharites ciliaires que nous avons traitées dans les deux dernières années, 60 étaient occasionnées par les altérations des voies lacryntales, 6 par les granulations des conjonctives, et les 74 autres reconnaissaient pour cause l'inflammation

directe des glandes et du bord libre des paupières.

Les diathèses lymphatique, strumeuse et scrofuleuse ont aussi une grande influence sur la production de cette affection. Nous avons sonvent constaté l'existence de la blépharite bulbaire en même temps que l'engorgement des glandes du cou et des glandes sons-maxillaires. Les individus mal nourris, habitant des appartements humides, froids et mal aérés, ou travaillant dans une atmosphère chargée de miasmes putrides, de gaz irritants, etc.; les enfants, les sujets faibles et anémiques, sont plus que les autres prédisposés au dévolppement de cette maladie.

Marche, durée. - La blépharite ciliaire est une affection chronique; elle dure des mois, des années; mais il y a des périodes d'amélioration très-notable, simulant la guérison, suivies de nouvelles poussées inflammatoires.

Diagnostic différentiel. — Il est difficile de confondre la blépharite ciliaire avec aucune autre maladic; tout au plus pourrait-on la prendre pour une simple conjonctivite, granuleuse ou lacrymale, surtout si les cils sont collés en pinceaux par les mucosités. Mais dans une conjonctivite, les mucosités, au lieu d'être accumulées à la racine des cils, les collent au contraire vers leur sommet.

La boursouflure des paupières qui accompagne les conjonctivites occupe toute la paupière, tandis que dans la blépharite elle est limitée au bord libre.

Anatomie pathologique. -- Nous avons déjà indiqué quelles altérations subissent les tissus. La maladie débute le plus souvent par les glandes sébacées



Fig. 9. — Bulbe pileux avec glande sébacée (\*). Fig. 10. — Poils sortant de la peau



au milieu d'un ulcère (\*\*).

(fig. 9, g, g) qui avoisinent les canaux des cils; leur suppuration donne lieu à des trajets fistuleux très-nombreux sur le bord libre au pourtour des cils. Leur réunion forme des ulcères en capule, au milieu desquels les cils vacillants frottent les parois ulcérées (fig. 10) et jouent le rôle d'un corps étranger. Ranvier et Cornil

<sup>(\*)</sup> c, le cheven; b, le bulbe; c, c, couches cellulaires de l'épiderme s'enfonçant dans le bulbe; g, g, glande sebacce sécrétant le sebum; en f, la sécrétion tend à monter du côté du cheven et à s'accumuler. — Grossissement 280 dismètres. (Visules) ment . 280 diamètres. (Virchow.)

<sup>(\*\*)</sup> K, tige du cheven; c et f, canal sudorifere; d, conduit exercteur de la glande sébacce; c, glande sébacce; f, dande sudorifère; h, i, tissu adipenx; f, bulbe du cheven; k, follieule pilenx.

ont constaté ces faits sur les pièces que je leur ai fournies. Dans d'autres cas, il y a altération de l'enveloppe des cils enx-mêmes. Ch. Robin, de son côté, avait démontré que la gaîne du cil était dans ces cas remplie d'une quantité considérable de cellules épithéliales, de matière sébacée et souvent de pus.

Quant à la présence des champignons (trichophyton), nous n'y attachons pas d'importance; les recherches que nons avons faites sur un grand nombre de

malades nous ont conduit à cet égard à des résultats négatifs.

Pronostic. — La terminaison dépend en grande partie du degré d'altération. En général, elle est bénigne et se laisse guérir. Les tylosis et les logophthalmies deviennent de plus en plus rares, car on oppose à la maladie un traitement plus rationnel qu'autrefois.

Traitement. — Avant tout traitement il est indispensable de reconnaître si l'on a alfaire à un pityriasis palpébral ou à nue blépharite bulbaire, et ensuite si la maladie est idiopathique, ou si elle a pour cause une conjonctivite granuleuse ou une affection des voies lacrymales.

Le traitement de la blépharite furfuracée est très-simple.

1. On doit recommander au malade de se laver les yeux pendant cinq ou six minutes, deux ou trois fois par jour, avec une solution faible (1 gramme) de sous-carbonate de soude dans i00 grammes d'eau tiède. C'est un excellent adoucissant, qui facilite en même temps la dissolution des écailles graisseuses du bord libre.

L'usage des collyres astringents n'a ici aucune utilité, comme l'a très-bien dé-

montré Velpean.

2. Pour combattre l'irritation des conjonctives et diminuer la photophobie, on ordonnera des injections d'eau tiède dans les points lacrymaux avec la seringue d'Anel. Ces injections, qui nous ont donné des résultats remarquables, dégagent les voies obstruées et contribuent très-efficacement à la guérison.

3. Le badigeonnage des paupières avec la teinture d'iode concentrée constitue un des points essentiels du traitement. Le chirurgien lui-même le fera une ou deux fois par semaine, en ayant soin de préserver soigneusement, pendant l'opération,

le bord ciliaire avec un morceau de linge.

4. Les rechutes seront efficacement combattues par les préparations arseni-

cales, iodées, ferrugineuses, toniques et fortifiantes.

Le traitement de la *blépharite glandulaire* est plus complexe, plus long et en même temps plus difficile. Nous pouvons pourtant arriver à une guérison certaine si nous réussissons à enlever la cause de la maladic.

1. Lorsque l'affection reconnaît pour cause la conjonctivite granuleuse, c'est

cette dernière qu'il faut surtout combattre.

2. On inspectera avec un grand soin les voies lacrymales, qui sont le plus souvent le point de départ de la maladie, et, en guérissant l'altération dont elles sont

le siège, on guérit la blépharite ciliaire elle-même.

3. Pour une inflammation idiopathique du bord libre des paupières, il faut recommander aux malades, d'une manière tonte spéciale, les soins d'une propreté minutieuse. Ils doivent ramollir toutes les matières, tontes les croûtes desséchées qui occupent la base des cils. Dans la journée, à mesure qu'elles se forment, le malade devra aussi les ramollir et les détacher avec l'ongle du doigt. Laissées sur place, elles abriteraient le pus et activeraient l'irritation.

4. Pour ramollir et détacher plus facilement la sécrétion morbide, on peut se servir avec avantage de fomentations ou de lotions d'eau tiède, de décoctions de têtes de pavot, d'eau de guimanve ou de laitue. On fera ces lotions à l'aide d'une

éponge fine et très-douce.

5. L'épilation des cils les plus malades doit être pratiquée sans retard. Les croîtes une fois enlevées, on examinera attentivement le bord libre avec une forte loupe, afin de découvrir les ulcères en cupule qui entourent les cils. On enlèvera ces cils dans les endroits les plus malades et qui présentent des ulcères profonds. Pour les arracher, on se sert d'une pince (fig. 11), puis on cautérise les ulcérations avec un crayon effilé de nitrate d'argent mitigé.



Fig. 44. — Pince à épiler.

Je regarde !'arrachement des cils comme le moyen le plus efficace qu'on puisse employer dans le traitement de cette affection. En effet les cils, se trouvant au centre de l'ulcération, jouent le rôle de corps étrangers, et s'opposent à la cicatrisation. L'épilation des cils ne détruit pas les bulbes pileux, qui sont très-souvent intacts, mais elle active la cicatrisation des ulcères. Les cils reponssent au milieu d'un tissu déjà cicatrisé.

L'arrachement a fourni aussi de bons résultats à Quadri, de Naples, et Lawrence au commencement de ce siècle; mais leur opération avait pour but de rendre plus facile la cautérisation des bords des paupières. Bazin (1) a indiqué le moyen de guérir les blépharites ciliaires par l'épilation des cils, croyant qu'il s'agissait là d'une végétation cryptogamique. Sans accepter l'opinion de Bazin, Cramoisy (2) a introduit en pratique l'épilation générale des cils comme moyen de guérison. Il a recours quelquesois à plusieurs épilations successives.

Je pense que l'épilation générale de tous les cils pourrait amener une trop grande irritation, et qu'il ne faut y recourir que dans des cas exceptionnels.

Ma méthode de traitement consiste à n'arracher que quelques cils les plus malades, et à cautériser ensuite l'ulcère. Mais, pour ne pas provoquer une trop grande irritation, il ne faut épiler que tous les deux jours et sur des points éloignés.

L'épilation n'est donc pas, comme quelques auteurs l'ont dit, un moyen accessoire de guérison, mais bien une indication essentielle du traitement.

- 6. On combattra l'inflammation et les exceriations étendues des paupières en touchant ces parties avec une solution de nitrate d'argent (0gr, 25 pour 10 ou 15 grammes d'eau), ou, selon le conseil d'Anderson, avec une solution de potasse caustique (0gr,50 pour 30 grammes d'eau distillée).
- 7. Pour hâter la résolution de l'engorgement du bord libre, il est utile de badigeonner de temps en temps les panpières avec de la teinture d'iode, on bien avec un crayon de nitrate d'argent mitigé.

<sup>(1)</sup> Bazin, Considérations générales sur la montagre et les teignes de la face, 1854. (2) Cramoisy, Courrier médical, 1860, p. 87, 100 ct 414.

8. L'usage des pommades au précipité rouge et blauc, à l'oxyde de zinc on au nitrate de mercure, est en général considéré comme un remède spécifique contre la blépharite ciliaire. Ces pommades sont en effet ntiles, lorsqu'elles sont employées à l'origine de la maladie, au moment où les bulbes ne sont pas très-altérés et où les ulcères ne sont ni profonds ni étendus. Il faut aussi que la dose de précipité ne soit pas très-élevée. Les pommades de Lyon, de la veuve Farnié, de Desault, du Régent, d'Arlt, ne doivent lenr réputation qu'au précipité rouge simple on additionné de quelque autre agent, tel que : acétate de plomb et camphre (Régent), oxyde de zinc (Deval), précipité blanc (Arlt), etc.

Des résultats favorables ne seront obtenus à l'aide de ces pommades que si on les applique à doses faibles (0gr, 10 à 0gr, 15 pour 10 grammes d'axonge), et en couches très-minces sur les bords des paupières. Voici quelques formules des plus

efficaces:

| 10 | Précipité rouge                | 10 centigr. | 2° | Précipité rouge             | 45 centigr.  |  |  |
|----|--------------------------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|--|--|
|    | Acétate de plomb cristallisé . | 5 —         |    | Camphre                     |              |  |  |
|    | Axonge fraîche                 | 5 gram.     |    | Huile d'olives              |              |  |  |
|    | Huile d'amandes douces         | 5 gouttes.  |    | Beurre lavé à l'eau chaude. |              |  |  |
|    | (Galezowski.)                  |             |    |                             | (Desmarres.) |  |  |

Si les orifices de Meibomius sont bouchés ou engorgés, et si la sécrétion ne s'opère librement, il est bon d'ajouter à ces pommades une petite partie de tutie préparée. Par le frottement, on déchire les pellicules qui bouchent les orifices, et la sécrétion se rétablit. La pominade de Janin peut être avantageusement employée dans ce dernier cas. Fano conseille l'huile de cade.

| 3º Tutie préparée Bol d'Arménie Précipité blanc | 2 — | 4º Beurre très-frais Camphre Précipité rouge | 1 centigr. |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| Axonge                                          |     | Sel de Saturne                               |            |

9. Dans le cas d'une inflammation trop vive des paupières et de tendance aux abcès, on aura recours aux cataplasmes de fécule de riz ou de glycérolé d'amidon tiédi, que l'on maintiendra sur l'organe deux ou trois fois par jour, pendant une demi-heure ou une heure.

40. Si, malgré cela, la paupière reste tuméfiée, Desmarres père conseille de recourir à des ponctions multiples du bord libre pratiquées deux ou trois fois par semaine. On exécute cette petite opération en tendant la paupière sur l'index, dont l'ongle correspond à la face interne du tarse, et l'on fait des piqûres avec la pointe d'un bistouri. Desmarres dit avoir obtenu par ce moyen de bons résultats.

44. Après la disparition des symptômes inflammatoires, Mackenzie conseille de baigner souvent les paupières avec une solution de 0gr,05 à 0gr,10 de sublimé

dans 240 grammes d'eau.

12. On prescrira en même temps au malade un régime convenable, tonique, et on défendra l'usage des alcooliques, du café et des mets fortement épicés.

43. L'usage des conserves bleues ou neutres pourra être recommandé pendant tout le traitement. Le malade doit éviter une lumière trop vive et le travail au gaz.

14. Le sirop antiscorbutique ou de brou de noix, l'huile de foie de morue, les préparations iodées et arsenicales, seront prescrits pour combattre les causes générales prédisposantes de la maladie. C'est pour cette même raison que l'usage de l'eau de la Bonrboule devra être préconisé. Le séjour aux stations thermales sulfureuses, d'Aix-la-Chapelle, de Bagnères-de-Luchon, peut être indiqué dans la forme du pityriasis du bord libre réfractaire aux autres traitements.

BIBLIOGRAPHIE. — Quadri, Annotazioni pratiche sulle malattie degli occhi, lib. I, p. 145. Napoli, 1848. — Chassaignac, Du décapage des cils dans les ophthalmies (Archives d'ophthalmologie, Paris, t. II, p. 88). — Velpeau, Dict. de méd. en 30 vol., ou Répertoire des sc. méd., art. Ophthalmologie, t. XXII, p. 144. — Moll, Archiv f. Ophth., t. VI, Abth. 1, p. 286. — Anderson, A practical Treatise upon Eczema, p. 107. — Cramoisy, De la blépharite glandulo-ciliaire et de son traitement radical (Courrier médical, 1860, p. 87, 100 et 111).

#### ARTICLE II.

## ORGEOLET, FURONCLE, ANTHRAX.

ORGEOLET. — L'orgeolet est une sorte de petit furoncle envahissant le tissu cellulaire épitarsien ou le derme lui-même. Il présente la grosseur d'un grain d'orge, et c'est de là qu'il tire son nom.

Scarpa (1) est le premier qui ait émis cette opinion sur la nature de la maladie; Boyer, Carron du Villards, Gosselin et Denonvilliers ont été du même avis. Mais de même que le furoncle a son siége primitif, d'après Richet, dans le follicule pilosébacé, nous pensons que l'inflammation d'une des glandes sébacées des cils est le point de départ de l'orgeolet.

La tumeur est dure, rouge foncé, se perdant d'une manière insensible dans les parties voisines. Le toucher ainsi que les mouvements des paupières provoquent une douleur très-vive. D'abord limitée au bord libre, le gonflement envahit bientôt toute la paupière, qui prend alors un aspect luisant.

Au bout de quatre ou cinq jours, il se forme une élevure d'un blanc jaunâtre qui ne tarde pas à se rompre, et qui donne issue à un pus épais, contenant de petits lambeaux de tissu cellulaire mortifié. L'ouverture se produit, soit sur la face cutanée, soit sur la marge conjonctivale du bord libre. Immédiatement après, son gonflement cesse, et la cicatrisation qui en résulte ne laisse pas de trace.

L'orgeolet amène un gonflement des tissus voisins, et il n'est pas rare d'observer l'oblitération d'un ou de plusieurs orifices des glandes de Meibomius ou des glandes sébacées, produisant assez fréquemment un kyste sébacé ou chalazion. Certaines personnes sont prédisposées d'une manière toute particulière aux orgeolets, et elles sont sujettes à des récidives si fréquentes, que, pendant des mois entiers, toute occupation leur est interdite.

La douleur qui accompagne l'orgeolet, bien qu'elle ne soit pas des plus vives et qu'elle n'oblige pas le malade à renoncer à tout travail, est cependant très-gênante et peut même devenir insupportable quand le malade se livre à des travaux de cabinet, surtout le soir.

<sup>(1)</sup> Scarpa, Traité pratique des maladies des yeux, trad. française. Paris, 1802, t. I, p. 146.

Lorsque l'orgeolet proémine sur la pean, il est moins douloureux et produit moins d'inflammation que lorsqu'il fait saillie sur le bord libre ou la muqueuse, comme l'out remarqué MM. Denonvilliers et Gosselin (1).

FURONCLE. — Ce qui distingue le furoncle de l'orgeolet, c'est qu'il occupe une étendne plus considérable et que son siége est différent. Comme l'orgeolet, c'est une inflammation du derme et du tissu cellulaire; il se montre sur tous les points des paupières ou des sourcils. La paupière tout entière devient œdémateuse; souvent la paupière inférieure y prend part, et le chémosis séreux envahit le globe de l'œil. L'aspect extérieur d'un œil ainsi affecté fait penser à une ophthalmie purulente, si ce n'est que la douleur est circonscrite et limitée à un point fixe, et que la suppuration est presque nulle.

La région sourcilière est le siège d'élection du furoncle ou de l'anthrax; il peut quelquesois y atteindre des proportions considérables et amener même une sorte d'œdème et d'érysipèle sur toute la face.

ANTHRAX. — L'anthrax est une inflammation du tissu cellulaire sous-cutané, se propageant au tissu aréolaire du derme, et amenant très-rapidement la mortification de la peau. Contrairement à l'opinion de Rokitanski et de Hunter, Dupuytren et Brodie pensent que l'anthrax débute par les prolongements du tissu cellulaire au derme. Pour Richet (2) l'anthrax, de même que le furoncle, a sou siége dans les follicules pilo-sébacés.

L'anthrax des paupières est excessivement rarc. A. Guérin (3) déclare ne l'avoir jamais observé dans cette région. En effet, c'est plutôt le sourcil qui est le siège de cette tumeur inflammatoire, et la paupière ne sera enflammée que d'une manière secondaire et par voisinage.

L'anthrax débute par la rougeur, le gonflement et la chaleur de la partie malade. Au bont de quelques jours, la douleur devient excessivement vive et comme déchirante. Au centre de la grosseur apparaît une phlyctène qui crève en laissant s'écouler un liquide glutineux sanguinolent. Quelques jours plus tard, des ouvertures cribriformes se montrent au centre; il s'en échappe un peu de pus et des lambeaux du tissu cellulaire, que l'on appelle bourbillon.

Une fois les tissus malades éliminés, on aperçoit une large ulcération à bords frangés, au milien de laquelle se trouve une masse grisâtre, pultacée, qui n'est autre que les tissus de la panpière désorganisés. Cette cavité se remplit bientôt de bourgeons charnus, et la cicatrisation a lieu, mais avec raccourcissement de la paupière et son renversement en dehors.

Cette description montre que l'orgeolet, le furoncle et l'anthrax sont le résultat d'une inflammation des follicules pilo-sébacés et du tissu cellulaire. Mais le premier se déclare sur le bord libre et ne prend pas une grande extension ; les deux autres, au contraire, peuvent se déclarer, soit dans le sourcil, soit dans toute l'étenduc de la paupière. La première maladie est très-fréquente et expose les malades à des récidives, les deux autres affections sont excessivement rares.

Traitement. — Orgeolet. — Au début de la maladie, lorsque le pus n'est pas

<sup>(1)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, p. 45.

<sup>(2)</sup> Richet, Anatomie médico-chirurg., 2º édit., p. 41. (3) A. Guérin, Nauveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1865, t. II, p. 563, art. ANTHRAX.

encore formé, on peut ordonner, à l'exemple de Scarpa et Mackenzie, des fomen-

tations glacées, quelquesois additionnées de vinaigre.

Mais ce traitement doit être abandonné aussitôt que la période de suppuration commence; on aura alors recours aux fomentations d'eau de guimauve chaude et aux cataplasmes de fécule de riz ou de pomme cuite.

Quand l'abcès tarde à percer, il est urgent de l'ouvrir avec une lancette, en

donnant à la plaie une direction parallèle au bord libre de la paupière.

Pour combattre la prédisposition aux récidives, on doit badigeonner les bords des paupières avec une solution de nitrate d'argent (0gr,50 pour 20 grammes d'eau) ou de potasse caustique (0gr,50 pour 30 grammes d'eau).

Des fomentations avec de l'eau blanche pourront aussi être employées avec succès. Des frictions faites avec la pommade de nitrate d'argent (0gr, 40 à 0gr, 20

pour 30 grammes) ont donné à Soelberg Wells (1) de bons résultats.

Le traitement interne consistera en purgatifs salins et eaux minérales de Pullna, le Friedrichshaller-Bitterwasser, de Néris, etc., et en pédiluves souvent répétés.

Les toniques conviennent aux personnes faibles, et les ferrugineux à celles qui

sont chloro-anémiques.

Hardy emploie avec avantage l'eau de goudron prise régulièrement pendant juelque temps à l'intérieur. Ce moyen combat efficacement la diathèse furoncu-aire, et peut être mis en usage pour la guérison des orgeolets.

Furoncle. — Il est très-rare que l'on puisse faire avorter le furoncle des aupières. Peut-être même s'obtient-il plus difficilement sur la paupière que partout ailleurs. Pourtant, je ne saurais trop recommander, au début de la maladie, 'application sur la paupière d'une couche assez épaisse de collodion élastique, que l'on renouvellera tous les jours. Ce moyen peut arrêter le progrès du mal, it quelquefois l'enrayer; mais il faut que ce médicament soit bien préparé. Voici a formule:

| Collodion    | 30,0 | Huile de ricin 0 | ,5 |
|--------------|------|------------------|----|
| Térébenthine | 1,5  | (Robert Latour.) |    |

Si la maladic est trop avancée, il est nécessaire de pratiquer une large et proonde incision, et d'appliquer ensuite des compresses d'eau fraîche sur la paupière ue l'on recouvre avec un petit morceau de toile cirée ou de caoutchouc.

Ce moyen réussit mieux que les cataplasmes pour calmer les douleurs et empêher le gonflement. D'un autre côté, les compresses humides, même froides, se échauffent très-vite sous une toile imperméable et agissent à la façon des émolents.

Anthrax. — L'anthrax réclame, dès le début de la maladie, un traitement rès-énergique. On doit pratiquer, selon les conseils de Dupnytren et de Richet, ne incision cruciale sur la tumeur, de manière à en dépasser les limites. C'est ne sorte de débridement qu'il faut faire, et alors l'incision doit être profonde t atteindre non-seulement la peau, mais aussi le tissu cellulaire sous-cutané. 3roca ne se contente pas d'incisions, mais il excise toutes les parties de la peau ui doivent plus tard se mortifier.

<sup>(1)-</sup>Wells, A Treatise on the Diseases of the eyes. London, 1869, p. 677.

On panse d'abord la plaie avec des cataplasmes émollients et plus tard avec des compresses aromatiques légèrement alcoolisées.

A. Guérin craint, à juste titre, qu'un érysipèle ne se développe à la suite de l'incision de la peau : c'est pour cette raison qu'il a proposé de faire une incision cruciale sous-cutanée des tissus enflammés (1). Voici comment il opère : Plongeant au centre de l'anthrax la lame d'un bistouri étroit, il le glisse à plat sous la peau jusqu'an delà de la partie tuméfiée ; dirigeant ensuite le tranchant vers les parties profondes, il incise de dehors en dedans dans trois rayons différents qui viennent tous converger au point d'introduction du bistouri.

D'après A. Guérin, cette opération pratiquée au début de la maladie en arrête la marche et s'oppose à la mortification de la peau. Elle paraît en même temps être peu douloureuse, n'expose pas à l'érysipèle et ne laisse ancune cicatrice difforme.

Dans ces derniers temps, la compression a été préconisée par les auteurs anglais, entre autres par O'Ferral et Collis. Elle doit se faire au moyen d'un emplâtre de savon opiacé que l'on incise au centre.

BIBLIOGRAPHIE. — Dupuytren, Leçons orales de clinique chirurgicale, t. IV, Anthrax. — Collis, Dublin quarterly Journal of med. sc., Febr. 1864. — A. Guérin, Nouveau Dictionn. de méd. et de chirurg. prat., Paris, 1865, t. II, art. Anthrax.

#### ARTICLE III.

## PUSTULE MALIGNE, ET AFFECTION FARCINEUSE DES PAUPIÈRES.

PUSTULE MALIGNE. — On a donné le nom de pustule maligne à une affection gangréneuse de la peau se produisant à la suite d'inoculation du pus provenant de cadavres ou d'animaux infectés. Mackenzie et Wells affirment qu'elle n'a jamais été observée en Angleterre, tandis qu'en France, surtout dans la Franche-Comté, en Lorraine et à Paris, elle se montre de temps en temps.

Les cochers, les maréchaux, les bergers, etc., en un mot, tous ceux que leur profession met en contact avec des animanx infectés, y sont particulièrement exposés. Quelquefois pourtant elle paraît se développer à la suite d'une piqure par des insectes qui se nourrissent de la chair des cadavres.

D'après Bourgeois (d'Etampes), il se forme d'abord une petite induration lenticulaire, qui se transforme bientôt en une ou plusieurs vésicules. La paupière tout entière devient tuméfiée et érysipélateuse, d'un rouge foncé. Deux jours plustard, la vésicule se transforme en eschare gangréneuse.

Anatomic pathologique. — Les pustules de la peau proviennent de nodosités développées dans le tissu même de la peau. L'examen microscopique fait par Virchow (2) montre une prolifération cellulaire abondante, qui s'étend quelquefois jusqu'au tissu musculaire interstitiel. Au bout de quelque temps, les vaisseaux lymphatiques se prennent sur une grande étendue. D'après les recherches faites par Davaine (3), les pustules malignes contiennent un grand nombre de bactéridies.

A. Guériu, Nouv. Dictionn. de méd. et de chirurg., t. II, p. 567. Paris, 1865.
 Virchow, Spec. Pathol. und Therapie, t. II, p. 416, et Simon's Hautkrank., p. 206.

(3) Davaine, Mémoires de la Société de biologie. Paris, 1865, p. 93.

La marche de cette affection est très-rapide; la tuméfaction gagne la face et le cou, et quelquefois la mort survient au bout de trois ou quatre jours. Dans d'autres cas, la paupière se détruit, et l'œil se trouve, suivant Lisfranc (1), complétement perdn. L'indication principale, pour le traitement de cette affection, est, ou le conçoit, de s'opposer avec la plus grande rapidité possible à l'absorption du pus vénéneux. Lisfranc cantérisait avec le fer rouge toute la partie gonflée, ainsi que la pustule. Bourgeois (d'Etampes) préfère employer la potasse caustique.

Le traitement tonique, le vin et le rhum devront être prescrits à l'intérieur.

AFFECTION FARCINEUSE. — On a confondu l'ulcération farcineuse des paupières avec la pustule maligne. Mackenzie dit avec raison que le diagnostic devient facile lorsqu'on se rappelle que, dans la morve, une affection constitutionnelle ayant quelque analogie avec le rhumatisme précède les symptômes locaux. Dans la pustule maligne, au contraire, l'affection débute par le mal local.

Rayer et A. Tardieu ont rapporté des faits très-intéressants de l'affection farcineuse des panpières, et dernièrement mon excellent confrère et ami, le docteur Tarnawski, a cité un cas d'affection morveuse des paupières et de l'œil, que

j'ai pu observer moi-même sur un malade de l'Hôtel-Dieu.

En jugeant d'après ces quelques faits, on peut conclure que l'affection farcinense des paupières atteint de préférence les angles, qu'elle apparaît sous forme du pustules ou d'abcès, se transformant très-rapidement en croûtes desséchées. La gangrène n'est pas ici fréquente; mais la suppuration se transmet à la conjonctive et à la cornée, comme cela est arrivé chez le malade de Tarnawski.

L'affection générale est très-grave et presque constamment mortelle.

Il arrive quelquefois que la morve et le farcin sont accompagnés de tuméfaction excessive des paupières, avec exophthalmie phlegmoneuse. De Graefe (2) en a rapporté un cas analogue, et l'examen ultérieur fait par Virchow a fait découvrir des nodosités morveuses dans la choroïde.

Pour traitement local, je conseille le chlorure de ziuc en une faible solution pour la conjonctive, et comme agent caustique pour la paupière.

BIBLIOGRAPHIE. — Elliotson, Medico-Chirurgical Transact., vol. XVI, 1830 et 1833. — Rayer, De la morve et du farcin chez l'homme (Mém. de l'Acad. de méd., 1837, t. VI, p. 733). — Vigla, Thèse de Paris, 1839. — A. Tardieu, De la morve et du farcin chronique, thèse de Paris, 1843. — Bourgeois d'Étampes, Arch. génér. de méd., 1843, et Traité de la pustule maligne, 1861. — Raimbert, Traité des maladies charbonneuses, 1859, et Nouveau Dictionn. de méd. et de chirurg. prat., Paris, 1867, t. VII, p. 143, art. Charbon. — Tarnawski, De la morve et du farcin chronique chez l'homme, et de leurs complications, thèse de Paris, 1867.

# ARTICLE IV.

#### PHLEGMON ET ABCÈS DES PAUPIÈRES.

Le plus souvent c'est la paupière supérieure qui est le siége de l'inflammation phlegmoneuse.

Symptomatologie. — La maladie débute par une rougeur et un gonflement marqué de la paupière qui rend tous ses mouvements difficiles et douloureux. Au

(1) Lisfranc, Clinique chirurgicale, t. I, p. 172.

<sup>(2)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1857, t. III, Abth. 2, p. 418.

bout de deux ou trois jours, ces signes s'accentuent davantage; en outre, il se manifeste de la chaleur, et la douleur devient poignante et lancinante. La couleur de la paupière passe au ronge livide; les plis transversaux disparaissent; ses tissus se distendent à tel point qu'elle descend très-loin en bas et an-dessus de la paupière inférieure de façon à la cacher entièrement.

La tension devient excessive, et bientôt, dans un des angles apparaît un point jaunâtre, qui s'ouvre et donne issue au pus. L'abcès formé ainsi dans le grand angle est appelé par les auteurs *anchilops*, et celui qui a pour siége le petit angle, ægilops.

D'ordinaire l'inflammation phlegmoneuse est limitée au pourtour de l'orbite et au sourcil. Il est rare que la paupière inférieure y prenne part; cette participation n'a lieu que s'il y a eu traumatisme ou injection d'eau faite dans le tissur cellulaire par les voies lacrymales, comme cela est arrivé une fois à Graefe (1) et Wecker (2).

D'ordinaire aussi la conjonctive demeure intacte; tout au plus si quelques mu-cosités s'accumulent dans le cul-de-sac conjonctival. Mais il y a des cas dans lesquels le phlegmon est consécutif à une opération pratiquée sur le globe de l'œil, ou à une ophthalmie purulente. Les altérations conjonctivales sont alors propres à chacune de ces maladies.

En même temps que les symptômes locaux se manifestent, le malade est ent proie à une forte fièvre, souvent même il éprouve des frissons, de l'insomnie, de l'inappétence, etc.

Lorsque le phlegmon persiste pendant un certain temps, et que le pus reste accumulé en dedans de l'aponévrose oculo-palpébrale, celui-ci peut fuser dans les parties profondes, détacher le périoste, et, en séjournant longtemps, amener une carie osseuse. Mais le plus souvent, par suite de l'altération de l'os, soit par fracture, soit par une cause constitutionnelle, scrofuleuse ou autre, le pus, avant de se faire jour au dehors s'infiltre dans le tissu cellulaire des paupières et donne lieur à un phlegmon spontané. Alors, dès le second jour, une fluctuation se laisse percevoir dans la partie œdématiée de la paupière, et bientôt l'abcès devient évident.

Étiologie. — Parmi les causes des phlegmons et des abcès des paupières, on doitt signaler en premier lieu le traumatisme, tel que contusion, fracture des os de l'orbite et corps étrangers. Dans ces cas, il y a non-seulement phlegmon des paupières, mais en même temps du tissu cellulo-adipeux de l'orbite; l'œil est alors dévié et immobile et fortement projeté en avant.

Les phlegmons et les abcès des paupières peuvent encore apparaître à la suite d'un érysipèle de la face, de la variole, de la fièvre scarlatine ou de la fièvre typhoïde. Dans ce dernier cas, la terminaison peut devenir funeste et la gangrène détruire toute la paupière.

Diagnostic différentiel. — On peut confondre le phlegmon palpébral avec la même affection du tissu cellulo-graisseux de l'orbite; mais dans ce dernier cass l'œil est dévié, immobile et très-fortement projeté en avant.

<sup>(1)</sup> Graefe, Klinische Monatsbl., 1862, Bd. I, p. 495.
(2) Wecker, Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 247.

L'ophthalmie purulente est accompagnée d'une suppuration abondante et d'un chémosis phlegmoneux, ce qui ne se produit jamais dans le phlegmon des paupières.

Traitement. — Au début, on tentera de faire avorter le phlegmon palpébral. Desmarres père propose, pour arriver à ce résultat, de promener sur toute l'étendue de la paupière le crayon de nitrate d'argent trempé dans l'eau. Ce moyen me paraît très-rationnel et doit être essayé avant que la maladie ait pris de l'extension.

L'application des sangsues sur les paupières, recommandée par Mackenzie, pourrait congestionner davantage cet organe ; c'est pourquoi je n'y ai jamais recours.

Mais, aussitôt que la collection du pus devient évidente, il faut l'ouvrir par incision transversale et profonde. Des fomentations chaudes et des cataplasmes sur l'œil, de même que de légers purgatifs salins, pourront faciliter la résolution des parties engorgées et prépareront la guérison.

### ARTICLE V.

### ÉRYSIPÈLE DES PAUPIÈRES.

L'érysipèle de la face se communique ordinairement aux paupières; quelquefois un seul œil est atteint; mais, le plus souvent, les paupières des deux yenx et surtout les paupières supérieures sont prises.

De même que dans les antres parties, on distingue sur la paupière deux sortes d'érysipèles : simple et phlycténoïde. Si la maladie n'est point intense, si elle dure longtemps sans amener un gonflement notable et sans occasionner de fièvre, on l'appelle érythème.

Symptomatologie. — L'érysipèle débute par les paupières; l'apparition de quelques symptômes gastriques annonce la maladie; céphalalgie, bouche amère, nausées, lassitude et frissons; les paupières sont pesantes, et le malade éprouve une sensation de brûlure et d'engourdissement. Les ganglions du cou ou préauriculaires sont engorgés.

Dès le deuxième ou le troisième jour, le gonslement des paupières s'accentue et l'érysipèle est déclaré.

Aspect des paupières. — Les yeux sont fermés, et les paupières, surtout les paupières supérieures, sont sensiblement tuméfiées.

Couleur de la peau. — La peau palpébrale est rouge pâle, quelquefois écarlate intense et même livide. Cette coloration disparaît par la pression, pour se reproduire immédiatement. En même temps la peau paraît luisante, sèche au toucher.

Les sensations qu'éprouve le malade ne sont pas les mêmes que celles d'un phlegmon ou d'un abcès; c'est une chaleur ardente et des picotements accompagnés d'une vive démangeaison. L'épiderme est distendu et soulevé par places par suite de l'infiltration du derme et de son tissu réticulaire par une exsudation séreuse. En s'accumulant dans ces régions, la sérosité forme des vésicules ou des bulles. Suivant que ces vésicules ressemblent à celles de la miliaire ou à des phlyctènes, on dit que l'érysipèle lui-même est miliaire ou phlycténoïde.

La première forme est la moins grave, et ne cause pas habituellement de désordres considérables. Il n'en est pas de même de l'érysipèle phlycténoïde. L'inflammation gagne le tissu cellulaire sons-cutané, qui se mortifie rapidement. En perçant les phlyctènes elles laissent échapper un liquide sanieux, qui se dessèche e forme des croûtes épaisses, se reproduisant avec la plus grande facilité.

Cette inflammation peut altérer les bords des paupières, détruire les bulbes des cils et amener leur chute. Si elle progresse vers la surface interne des paupières

elle y provoque la conjonctivite et même la kératite.

Complications. — Les complications que peut amener l'érysipèle sont les suivantes :

1. Phlegmon diffus avec ou sans abcès. Tantôt le mal envahit seulement le tissu cellulaire de la paupière et n'entraîne que des mortifications partielles et des raccourcissements consécutifs de cet organe; tantôt l'inflammation franchit la cap sule de Ténon, gagne le tissu cellulaire de l'orbite, et amène une exophthalmie avec compression du nerf optique. La conséquence ultime est une atrophie du ner

optique et la perte de la vue.

2. Méningite. — Cette affection, qui a été signalée dans le conrant de l'érysi pèle de la peau et des paupières, ne peut pas être expliquée par la propagation du mal le long du nerf optique aux méninges; elle est au contraire consécutive à la congestion et à l'inflammation concomitante. J'ai examiné avec le professem Richet un malade atteint d'érysipèle des paupières et de la face, présentant des symptômes cérébraux sans qu'il ait été possible de découvrir la moindre altération des nerfs optiques.

3. Blépharite ciliaire et altérations des ouvertures des glandes de Meïbomius.

Consécutivement, surviennent la chute des cils et un trichiasis partiel.

4. Conjonctivite. — Quoique très-rebelle, cette complication n'offre par ellemême aucun caractère de gravité.

5. Kératite suppurative. — Très-souvent la kératite amène une perforation et une hernie de l'iris, surtont chez les vieillards.

J'ai observé, avec E. Barthez, une kératite de ce genre, chez un homme âgé de soixante ans. Malgré les soins les plus assidus, le mal a été des plus rebelles e la cornée s'est perforée. L'érysipèle était monoculaire, phlycténoïde, et les phlyctènes de la tête et de la paupière étaient remplies de sang.

a rapporté un cas d'iritis double de moyenne intensité.

7. Voies lacrymales. — L'inflammation gagne les voies lacrymales et amène leur obstruction temporaire ou définitive. La tumeur lacrymale peut même se développer au bout de quelque temps.

8. Phlébite dans les veines de la face. Dubreuil, Blachez, Silvester l'ont quel-

quefois observée.

Étiologie. — L'étiologie de l'érysipèle est peu connue. Les causes directes de l'inflammation de la peau, telles que blessures, abcès des paupières, follicules enflammés, tumeur lacrymale, etc., peuvent donner lieu à des phénomènes ressemblant beaucoup à l'érysipèle, mais qui pourtant ne constituent qu'un faux érysipèle.

<sup>(1)</sup> E. Vidal, Mém. de la Soc. de biol. Paris, 1863, p. 51.

Dans les grandes villes, et surtout dans les hôpitaux, l'état atmosphérique et la constitution médicale sont des causes qui favorisent l'apparition de cette maladie.

Les affections morales et des désordres des organes digestifs peuvent contribuer à son développement.

**Traitement**. — 1. Les soins qu'on doit donner à l'érysipèle simple des paupières ne diffèrent pas de ceux que réclame l'érysipèle situé dans d'autres parties. On saupoudre ces parties avec la poudre d'amidon, on prescrit quelques légers purgatifs, et l'on se borne en somme à la méthode expectante.

Mais l'intervention du chirurgien devient indispensable lorsque la maladie prend un caractère plus grave : quand elle se complique d'un abcès, d'une conjonctivite,

d'une kératite, etc.

IL EN

85 (B)

jè185,

1 183

IISO !

lac.

cap

3780

nerl

181-

- 2. On fera tomber les croûtes, soit au moyen de cataplasmes, soit en les enlevant soigneusement avec des pinces. Puis on couvrira chaque pustule, suivant le conseil de E. Barthez, avec un morceau de papier brouillard fin imprégné ou non de cérat. Quelquefois on pourra les couvrir avec la peau de baudruche gommée, que l'on recouvrira ensuite avec une couche de collodion élastique.
  - 3. Les abcès seront largement ouverts.
- 4. On graissera les bords des paupières avec de le ponimade de concombre ou du cold-cream.
- 5. La conjonctivite sera combattue par des instillations de collyres astringents (0gr,03 de sulfate de zinc ou 0gr,04 de sulfate de cuivre pour 10 grammes d'eau distillée); deux ou trois gouttes par jour suffiront pour l'arrêter.
- 6. S'il y a kératite accompagnée de chémosis, il faudra inciser le chémosis, et instiller quelques gouttes d'atropine (voy KÉRATITES).
- 7. Tons les jours on fera des injections dans les voies lacrymales avec de l'eau tiède.
- 8. Dans le cas de perforation de la cornée et de hernie de l'iris, on opérera la compression de l'œil au moyen d'un bandage compressif ordinaire.
- 9. Richard Dobson pratique de petites piqures avec la pointe d'une lancette sur la partie enflammée. Si les parties restent rouges et tendues, il recommence cette opération deux ou trois fois dans les vingt-quatre heures.

BIBLIOGRAPHIE. — Richard Dobson, Medico-Chirurgical Transactions, vol. XIV, p. 206. London, 4828. — Piorry, Clinique méd. de l'hôpit. de la Pitié, etc., p. 381. Paris, 4833. — Dubreuil, Gazette hebdomadaire, 4863, nº 44. — Blachez, Gazette hebdom., 4863, nº 47.

## ARTICLE VI.

#### OEDÈME DES PAUPIÈRES.

Comme je l'ai déjà dit, le tissu cellulaire sous-cutané des paupières ne contient point de tissu adipeux. Il est très-lâche et se laisse facilement infiltrer par un liquide sérenx; ce qui occasionne un œdème des paupières.

Symptomatologie. — L'œdème des paupières est caractérisé par un gonflement et une boursouflure uniforme de la peau, avec conservation d'une teinte pâle et presque transparente. Les plis transversaux s'effacent plus on moins complétement. Comme dans les autres espèces d'œdèmes, l'impression des doigts persiste. Les mouvements des panpières deviennent naturellement plus difficiles, et les malades ont l'air endormi. Cet état n'est pas douloureux, à moins qu'il ne soit produit par un bandage de tête ou qu'il ne soit le résultat d'un traumatisme : dans ce cas, il peut être accompagné d'ecchymoses et d'une véritable inflammation de la peau.

Si l'œdème est causé par une phlébite, il se produira une phlegmatia alba dolens, comme l'appelle Carron du Villards.

L'œdème des paupières ne constitue pas une maladie isolée et idiopathique, mais il est ordinairement la conséquence d'une hydropisie générale. Les personnes atteintes de l'albuminurie, de l'anasarque consécutive à la scarlatine ou aux maladies du cœur, etc., présentent souvent cette altération.

Quelquesois cette affection est occasionnée par une contusion ou un érysipèle, par des affections de la cavité orbitaire ou de ses parois osseuses.

L'application trop prolongée d'un cataplasme de farine de lin sur les paupières peut provoquer un œdème suivi d'une éruption vésiculeuse.

Les piqûres des insectes venimeux peuvent aussi donner lieu à un ædème considérable.

L'œdème congénital avec hypertrophie et exubérance de la peau et du tissu cellulaire constitue une autre forme de la maladie. Les paupières sont aussi boursouflées et œdématiées, avec cette différence que la peau présente des plis si larges et si épais, qu'ils descendent au devant du bord libre et empêchent le malade de voir distinctement.

Traitement. — Il faut rechercher la cause qui a amené l'œdème; si elle est accidentelle, le mal disparaîtra très-facilement avec la cause qui l'a produit.

Si l'œdème est idiopathique et s'il est consécutif à une maladie du cœnr, à l'albuminurie, à l'état scrofuleux, etc., on devra chercher à combattre la cause générale.

Pour rendre la tonicité à la peau flasque et relâchée des voiles palpébraux, on fera baigner les yeux avec de l'eau de rose ou de l'eau blanche. Mackenzie recommande l'usage de sachets contenant des herbes aromatiques sèches, telles que les fleurs de camomille, de sauge, de romarin, et une petite quantité de camphre.

#### ARTICLE VII.

# EMPHYSÈME DES PAUPIÈRES.

L'introduction de l'air dans le tissu cellulaire sous-cutané amène un emphysème général ou partiel.

Le développement de l'emphysème des paupières est dû au voisinage de ces

voiles membraneux des narines.

Deux conditions sont nécessaires pour la production de l'emphysème des paupières : fracture des os du nez ou de l'orbite, et introduction de l'air à travers la fissure ainsi établie de la narine correspondante dans le tissu cellulaire. Ces conditions ne se rencontrent qu'accidentellement; c'est ce qui explique pourquoi l'empliysème palpébral n'est pas aussi fréquent qu'on pourrait croire.

Dupuvtren, Jarjavay, Fano et Desmarres ont rapporté des cas très-intéres-

sants de fracture, soit de l'os unguis, soit du plancher interne de l'orbite.

1e:

Dans le cas rapporté par Jarjavay (4), il y avait eu une chute à l'âge de dixluit ans. Cet accident amena d'abord la perte de connaissance, puis la suppression de l'odorat et l'hémorrhagie buccale; mais, ce ne fut que six ans plus tard que survint une tumeur à l'angle interne de la paupière supérieure. C'était un emphysème palpébral, communiquant avec la narine et la bouche, et qui était compliqué d'esquilles osseuses.

Le plus souvent l'emphysème suit immédiatement l'accident; quelquefois il est consécutif aux fractures de la base du crâne qui établissent une communication entre l'orbite et le sinus frontal, et de là avec le tissu cellulaire de l'orbite et des paupières.

Les auteurs ont signalé l'apparition de l'emphysème palpébral sans aucune fracture, mais à la suite d'un violent éternument on d'un effort pour se moucher.

Mackenzie, Middlemore, Weller, rapportent des faits analogues. Il faut supposer que, dans ce cas, il se produit une déchirure de la membrane de Schneider dans un endroit correspondant à un trou anormal de l'os unguis, comme on l'observe quelquefois. L'air s'introduit alors dans le tissu cellulaire et produit l'emphysème. Il arrive aussi que l'emphysème des paupières n'est que le prodrome d'un emphysème général.

**Symptomatologie**. — La *tuméfaction* des paupières, surtout de la paupière supérieure, survient subitement. Ses limites ne sont pas constantes : elle s'étend jusqu'au sourcil et souvent elle le dépasse.

D'ordinaire la couleur de la peau reste la même.

La pression exercée avec la pulpe des doigts sur la paupière, dans ses différentes parties, donne la sensation caractéristique d'une crépitation. Cette sensation est produite par la migration de l'air à travers les mailles du tissu cellulaire.

L'emphysème palpébral n'est point douloureux; mais il peut être accompagné d'ecchymoses et d'esquilles osseuses; alors la pression provoque de la douleur.

Le tissu cellulaire sous-conjonctival peut être quelquefois infiltré de gaz : il y a alors de larges bulles transparentes sur le globe de l'œil. Lorsque ce gaz s'introduit dans le tissu cellulaire de l'orbite, l'œil est projeté en avant.

**Pronostie**. — L'emphysème palpébral ne présente aucune gravité, et presque toujours la guérison s'obtient très-facilement. L'emphysème du tissu orbitaire constitue, au contraire, une complication qui rend la guérison plus lente et plus difficile.

Traitement. — Une compression méthodique sur la paupière et sur son angle interne suffit le plus souvent pour obtenir la résolution.

On prescrira en même temps au malade de s'abstenir de faire de trop fortes inspirations et d'éviter l'éternument pendant le temps que durera le traitement.

Des compresses trempées dans des collyres astringents et le badigeonnage avec le collodion élastique peuvent être avantageusement employés.

<sup>(1)</sup> Compendium de chirurgie, t. III, p. 100.

On n'anra recours aux incisions dans la région palpébrale que si la pean est trop fortement distendue et si le gonflement ne cède à aucun des moyens ci-dessus mentionnés.

BIBLIOGRAPHIE. — Morgan, the Lancet, vol. X, p. 348. London, 1826. — Jahn, Journal de l'expérience, 1842, p. 106. — Ménière, Archives générales de médecine, t. XIX, p. 344. Paris, 1849. — Voy. Mackenzie, Fano, Desmarres, etc. — Dupnytren, Leçons orales, t. I, p. 128. Paris, 1832. — Baudens, Clinique des plaies d'armes à feu, p. 162. Paris, 1836.

#### ARTICLE VIII.

# BLESSURES ET BRULURES DU SOURCIL ET DES PAUPIÈRES.

Les blessures de la région orbitaire, superficielles ou profondes, ont une importance plus grande que celles qui sont situées dans d'autres parties de la face, à cause du voisinage des organes et des nerfs qu'elles peuvent intéresser. En effet, lorsqu'elles ne guérissent pas par première intention et qu'elles entraînent une suppuration abondante et une rétraction cicatricielle, elles offrent une certaine gravité, et donnent naissance, soit à l'ectropion, soit au ptosis, etc. Lorsque, à la suite de la blessure ou de la contusion, une altération se déclare simultanément et par contre-conp dans l'intérieur de l'œil, les suites sont très-sérieuses, et il peut survenir consécutivement un affaiblissement ou une perte de la vue de l'œil correspondant.

C'est sous ces trois points de vue qu'il faut envisager les blessures et les plaies des paupières et du sourcil, et ne formuler le pronostic qu'après un examen attentif de toutes les parties externes et internes de l'œil,

Nous pouvons, à cet égard, donner les indications suivantes :

1. Les blessures, les coups et les chutes sur la région orbitaire sont très-facilement suivis d'une extravasation du sang dans le tissu cellulaire sous-endermique. Ces ecclipinoses ne sont pas graves, leur absorption demande de deux à treis semaines. Mais elles sont quelquefois consécutives aux fractures de l'orbite ou du crâne; dans ce cas, le pronostic devient plus sérieux.

Les ecchymoses se produisent à la suite d'applications des sangsues et des opé-

rations pratiquées sur l'œil.

2. Les plaies et les blessures de la région sourcilière ne sont graves que lors-qu'elles ont porté sur le nerf sus-orbitaire. Consécutivement à cette lésion, il se manifeste souvent des douleurs névralgiques très-violentes, des altérations concomitantes des membranes internes de l'œil, et quelquefois la perte de la vue. Ainsi, Denonvilliers et Gosselin (1) rapportent un fait observé par Dupuytren, dans lequel la piqûre du nerf frontal avait amené des douleurs excessives et causé la perte de la vue du côté blessé. L'incision de la plaie et la section complète du nerf firent cesser les douleurs, mais la vue ne fut pas rétablie.

Des faits de ce genre ne sont pas rares, mais rien ne prouve que la perte de la vue soit due à l'irritation d'une branche de la cinquième paire transmise au gan-

<sup>(1)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, p. 3.

glion ophthalmique, et qui aurait pu occasionner, d'après Wecker (1), une hyper-

sécrétion intra-oculaire et un glaucome simple.

Les observations que j'ai pu faire avec l'ophthalmoscope, sur un malade de Nonat (2) et sur un autre de la clinique de Desmarres père, m'ont permis de constater un état de blancheur peu prononcée du nerf optique, sans excavation ni autre altération des membranes internes de l'œil.

Je suppose que, dans ce cas, une déchirure du nerf se produit quelquefois, et que cette déchirure a lieu au delà du point où l'artère centrale s'engage dans

le nerf optique.

Pourtant ces cas d'amaurose consécutifs aux blessures du sourcil ne sont pas aussi fréquents que veulent bien l'admettre certains auteurs. Desmarres père (3) dit avoir observé un grand nombre de plaies du sonrcil sans qu'il en soit résulté aucun accident du côté de l'œil.

3. Les plaies et les blessures peuvent atteindre les bords des paupières, et en-

traîner leur difformité (coloboma, trichiasis, ectropion, etc.).

4. Lorsque le tranmatisme porte sur le coin interne de l'œil, il y a à craindre l'atteinte des points lacrymaux ou même du sac lacrymal. C'est ce qu'on doit vérifier.

- 5. Les blessures sont quelquefois tellement profondes, qu'elles traversent toute l'épaisseur des paupières et le globe de l'œil. Il est donc nécessaire de s'assurer s'il n'y a pas de blessure sur la sclérotique ou la cornée, quelle est sa gravité, et si le cristallin n'est pas luxé sous la conjonctive.
- 6. La violence du choc et la commotion éprouvée par l'œil peuvent être si fortes, que les membranes internes de l'œil en subissent le retentissement. L'examen ophthalmoscopique montrera la nature de l'altération du côté de ces membranes.
- 7. Les plaies produites par un éclat de capsule et des morceaux de fer, par armes à feu ou toute autre explosion, peuvent être compliquées par la présence de corps étrangers dans l'intérieur des tissus blessés. C'est à l'aide d'un stylet et de la palpation qu'on s'enquerra de l'existence du corps étranger et de la situation qu'il occupe.
- 8. Les plaies déchirées sont toujours plus difficiles que les autres à guérir par première intention; elles doivent être pansées avec soin, sans quoi les cicatrices vicieuses peuvent entraîner des difformités considérables et des adhérences des paupières au globe de l'œil.
- 9. Les brûlures peuvent atteindre les paupières à des degrés divers. Elles sont consécutives à l'action des agents très-variés : la flamme ordinaire, l'explosion des gaz, les préparations chimiques, l'eau bouillante, les acides, etc. Le degré de gravité dépend de la nature de l'agent et des conditions dans lesquelles l'accident a lieu. L'ectropion avec destruction des tissus est la conséquence la plus habituelle des brûlures; il ne peut être guéri que par une autoplastic.

Traitement. — 1. Des ecchymoses palpébrales réclament rarement l'intervention du chirurgien. Mais lorsqu'elles sont plus étendues et accompagnées du gon-

(1) Wecker, Etudes ophthalmologiques. Paris, 1863, t. I, p. 666.

<sup>(2)</sup> Galezowski, Sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales. Paris, 1865, p. 142.

<sup>(3)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 542.

flement des tissus, on appliquera des compresses imbibées d'eau glacée, à laquelle on ajontera un des mélanges suivants :

| 24 Sous-acétate de plomb líquide. 50 d<br>Eau distillée | gram. | Teinture d'arnica<br>Mixture ou eau camphrée<br>(Soelberg | 120 — |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|

- 2. Lorsque les plaies sont horizontales et qu'elles n'intéressent que la peau, un simple rapprochement des bords de la plaie avec le taffetas d'Angleterre et des compresses froides suffisent; mais, quand la plaie est verticale ou oblique, qu'elle est profonde et que ses bords sont irréguliers, il convient de la nettoyer préalablement, d'enlever des parties frangées et de réunir les bords par des sutures fixes en soie.
- 3. Les plaies du sourcil par suite de piqûre peuvent être suivies de douleurs névralgiques; on procédera alors, selon le conseil de Dupuytren, en ouvrant largement la plaie et incisant, s'il y a lieu, le nerf frontal blessé.
- 4. Les brûlures des paupières doivent être traitées avec les plus grands soins, et l'on cherchera surtout à prévenir les effets désastreux des cicatrices.

Dans les brûlures du bord libre, il faut étendre une couche épaisse de pommade de concombre, et instiller de l'huile d'amandes douces entre les paupières.

Dans les cas où la surface externe des paupières est atteinte et où il existe une séparation de l'épiderme, ou même des parties plus profondes, l'application de la peau de baudruche gominée et d'une couche de collodion élastique sur toute la panpière m'a tonjours donné des résultats très-favorables. Pourvu que la cornée, la conjonctive et les bords libres soient sains, on peut laisser l'œil fermé, et étendre sur les deux panpières une couche assez épaisse de cette préparation, que l'on renouvellera tons les jours.

BIBLIOGRAPHIE. — Richerand, Nosographie chirurgicale, t. I, p. 255. Paris, 4805. — Boyer, Traité des maladies chirurgicales, t. V, p. 245. Paris, 4816. — Bupuytren, Leçons orales, t. VI, p. 206. — Lawrence, Treatise on the Diseases of the Eye. London, 1833, p. 426. — Von Ammon, Zeitschrift für die Ophthalm., vol. I, p. 425. Bresden, 1830. — Heifelder, Ammon's Zeitschriftfür die Ophthalmologie, vol. I, p. 481. Bresden, 4831. — Carron du Villards, Annales d'oculist., t. XXXIII, p. 241, et t. XXXIV, p. 65. — Vidal (de Cassis), Palhologie chirurg., t. V, p. 477 et 578. — Lenoir, Archives d'ophthalmologie, t. II, p. 261. — Chavanne, Gaz. méd. de Lyon, 1855, p. 45. — Rognetta, Lancette française, 7 janvier 1837. — Walton, Operative Ophthalm. Surgery. Londou, 1835, p. 93. — Sichel, Annales d'oculist., t. XXXI, p. 219. — Dixon, Med. Times and Gazette, 1859, p. 471. — Busch, Virchow's Archiv, 1859. — Hutchinson, Ophthalm. Hosp. Rep., 1864, p. 420. — A. Zander, Die Verletzungen des Auges Art. Geissler. Zweites Heft, 1864, p. 472.

#### ARTICLE IX.

#### ÉPHIDROSE ET CHROMHIDROSE.

ÉPHIDROSE. — L'éphidrose consiste en une sécrétion abondante des glandes sudoripares des paupières.

Cette sécrétion exagérée se produit sur tous les points de la surface, et, en essuyant la panpière avec un linge, il est facile d'apercevoir à l'aide d'une loupe les pores entr'ouverts, laissant suinter le liquide. An bont de quelque temps, la

peau devient rouge, et si cet état persiste, il se manifeste bientôt une irritation du bord libre et des conjonctives qu'on pourra confondre avec un eczéma.

Étiologie. — L'éphidrose est une affection très-rare; on n'en connaît que quelques faits parfaitement authentiques. Il serait donc difficile de définir la cause.

Quoi qu'il en soit, elle ne présente aucune gravité.

Traitement. — L'application de compresses trempées dans une légère solution d'acide phénique (1 gramme pour 1000 grammes d'eau) pourra facilement maîtriser le mal.

Chromhidrose. — Le Roy de Méricourt a désigné sous le nom de *chromhidrose* une sécrétion morbide particulière des paupières et de la face; la matière sécrétée a une coloration noire ou bleue. Erasmus Wilson l'a appelée *stearrhæa* 

nigricans.

Cette maladie a été décrite par les observateurs anciens; mais les faits authentiques faisaient défaut. C'est à Le Roy de Méricourt qu'en est due la démonstration évidente. Hardy a communiqué un cas de ce genre, et, en Belgique, Warlomont, Van Roosbroeck et Libbrecht ont observé et analysé en détail cette maladie chez une femme âgée de vingt-huit ans; ils ont confirmé l'existence de cette sécrétion bleuâtre (1).

Les recherches microscopiques faites par Ch. Robin ont démontré que la ma-

tière colorante a une grande puissance de coloration.

Au microscope, elle se présente sous forme de corpuscules lamelleux d'une dimension variable et ressemblant aux fragments brisés de gélatine desséchée (fig. 12).

Ch. Robin la compare à la cyanosine trouvée dans

les urines bleues par Braconnot.

D'après Wilson et Neligan, cette sécrétion est produite par des follicules sébacés; Le Roy de Méricourt, Ch. Robin et Hardy la considèrent, au contraire, comme une sueur colorée. Cette dernière



Fig. 12. — Matière de la chromhidrose.

opinion nous paraît la plus vraisemblable, quoique ni l'une ni l'autre ne soient encore démontrées.

**Symptomatologie**. — La chromhidrose est caractérisée par des taches bleuâtres ou noires situées le plus souvent sur la paupière inférieure et sur la joue, quelquefois aussi sur la paupière supérieure, le front, les ailes du nez et toute la face.

Lorsque ce pigment occupe une portion limitée de la paupière inférieure, les yeux acquièrent cet éclat particulier que certaines femmes cherchent à obtenir en se noircissant volontairement les paupières. Mais si la matière colorante est sécrétée en grande abondance sur les deux paupières, il en résulte une difformité tout à fait disgracieuse.

Cette matière s'enlève très-facilement avec une spatule ou un linge humecté d'huile, la peau redevient blanche; mais, au bout d'un temps très-court, souvent quelques minutes, la matière colorante apparaît de nonveau.

Ordinairement il n'y a ni donleur ni irritation. Pourtant, dans le cas observé

<sup>(1)</sup> Warlomont, etc., Annales d'occulist., 1863.

par Hardy (1), les yeux devenaient larmoyants, plus sensibles à la lumière et étaient le siège d'une sorte de cuisson. Les trois femmes atteintes de chromhidrose, dont parle Le Roy de Méricourt, se plaignaient d'un affaiblissement de la vue.

Étiologie. — Les causes de cette maladie, de même que sa nature, ne sont pas bien connues.

L'habitation sur les bords de la mer semble y prédisposer; on l'a observée surtont à Brest et Lorient, à Plymouth et à Dublin.

Traitement. — Tous les moyens employés pour combattre cette sécrétion morbide sont restés sans résultat. Hardy conseille surtout les lotions astringentes, et principalement les douches d'eau astringente pulvérisée.

Bibliographie. — Yonge (James), Philosophical Transactions, 1709, t. XXVI, p. 4 et 521. - Lecat, Traité de la couleur de la peau humaine en général, 1765, p. 136. — Le Roy de Méricourt, Mémoire sur la coloration partielle en noir ou en bleu de la peau chez la femme (Arch. gén. de méd., novembre 1858, p. 430. — Mémoire sur la chromhidrose ou chromocrinic cutanée, suivi de l'Étude microscopique et chimique de la substance colorante par Ch. Robin et d'une note par Ordonez (Annales d'occulistique, 1864). - Erasmus Wilson, Diseases of the Skin. London, 1857.—The Student's Book of cutaneous medic., etc. London, 1865, p. 463. — Baerensprung, Die Hautkrankheiten. Erlangen, 1859. — Hardy, Observation de coloration noire des paupières recueillie à Brest (Bull. de la Soc. méd. des hop.,, 1859, et Union méd., t. V, p. 437. — Fauvel, Nouvelle observation de coloration noire des paupières ou chromhidrose (Union méd., 31 mars 1860, p. 404). — A. Foot, Two Cases of Chromidrosis, with Remarks (The Dublin quarterly Journal, Aug. 1869, p. 68).

## ARTICLE X.

#### DARTRES DES PAUPIÈRES.

# § I. - Eczéma des paupières.

Cette affection est caractérisée dès le début par des vésicules, accompagnées ou l non de fissures épidermiques qui donnent lieu à une sécrétion séro-purulente. Bientôt la sécrétion se dessèche en croûtes ou squames; souvent les croûtes tombent et laissent voir des ulcères arrondis et superficiels. Le tissu cellulaire sousjacent se gonfle et le volume des paupières augmente considérablement. En même temps, le malade éprouve une sensation de chaleur et de démangeaison désagréables.

L'eczéma est habituellement une affection chronique; celui des paupières dure souvent plus longtemps encore que dans les autres régions, à cause de l'irritation qui se communique à la conjonctive. L'œil devient plus sensible, et un lar-

mojement abondant entretient l'irritation.

Les adultes peuvent guérir, mais ils sont fatalement prédisposés aux récidives. Après la guérison, l'eczéma se cicatrise complétement sans laisser de traces ; la rougeur seule persiste encore pendant un certain temps.

D'après Hardy, l'eczéma de la face se propage très-facilement de la peau aux muqueuses, et occasionne souvent des conjonctivites et des blépharites chroniques.

Étiologie. - Le tempérament lymphatique et scrofuleux prédispose à cette

<sup>(1)</sup> Hardy, Nouv. Dictionn. de méd. et de chir., art. Chromhdrose, t. VIII, p. 584.

éruption; mais elle reconnaît partout pour cause l'application de topiques, tels que compresses trempées dans des solutions irritantes, des cataplasmes de farine de graine de lin et des pommades.

Traitement. — Dans l'eczéma général, à sa première période, on ordonne habituellement des cataplasmes. Je suis d'avis de les proscrire pour l'eczéma des paupières à toutes les périodes. C'est aux bains amidonnés, aux bains de son et aux lotions avec la décoction de têtes de pavot qu'on devra avoir recours. Les bains de vapeur et les bains à l'hydrofère rendent surtout de grands services. L'eau pulvérisée facilite le ramollissement et le détachement des croûtes et amène la cessation des symptômes nerveux.

Le traitement interne consistera dans l'usage des purgatifs à base végétale, tels que follicules de séné (5 à 40 grammes pour 1 litre d'eau bouillante), de 2 à 3 verres par jour, ou à base minérale, tels que les eaux minérales de Pullna, Friedrichshall, Marienbad, Kissingen. Dans le cas de récidive, l'arséniate de soude est administré dans la proportion de 3 à 5 centigrammes pour 200 grammes d'eau (une ou deux cuillerées par jour).

Parmi les pommades, les plus usitées sont celles à base mercurielle. Nous recommandons les formules ci-dessous :

## § II. - Psoriasis des paupières.

Le psoriasis des paupières, de même que celui qui se manifeste dans d'autres parties du corps, est caractérisé par des squames blanches argentées très-adhérentes à la peau. Cette dernière est rouge et un peu tuméfiée, mais c'est surtout l'épiderme qui est malade.

La coloration rouge de la peau, sous les squames, est d'une teinte cuivrée, tout à fait analogue à la teinte cuivrée des syphilides.

L'épaississement de la peau et la présence de nombreuses squames gênent les monvements et le plissement des paupières. Il en résulte qu'elles sont abaissées et que les malades ont l'air d'être toujours endormis. Des croûtes furfuracées tombent souvent dans le cul-de-sac conjonctival et y provoquent une irritation suivie de larmoiement. Les yenx deviennent sensibles à la lumière; la conjonctivite se produit. D'après Hardy (1), cet état peut même amener quelquefois un ectropion et un épiphora fort incommodes.

Etiologie. — Le psoriasis reconnaît fréquemment pour cause l'hérédité, et il se développe surtout vers l'âge adulte chez les sujets à tempérament sanguin.

Marche et durée. — C'est une affection chronique d'une durée excessivement longue; elle guérit, mais laisse une prédisposition à des récidives.

Traitement. — Un des meilleurs agents modificateurs de la nutrition de la peau est incontestablement l'arsenic. Il réussit mieux que tout autre dans le trai-

<sup>(1)</sup> Hardy, Leçons sur les maladies dartreuses, 3° édit. Paris, 1868, p. 477. GALEZOWSKI.

tement de cette affection. On le prescrit à la dose de 3 à 5 centigrammes da 200 grammes d'ean, une cuillerée on deux par jour.

Hardy donne quelquefois avec succès du copahu à la dose de 4 à 6 gramm par jour.

Comme topiques, je n'emploie point de pommades; mais, après avoir enlev soignensement les croûtes, je touche chaque plaque rouge avec la teintu d'iode concentrée. Par ce procédé, ou modifie facilement le derme et l'on amèr la cicatrisation.

## § III. — Herpes palpebralis et herpes zona.

A. HERPES PALPEBRALIS. — Des vésicules réunies les unes à côté des autre sur une surface rouge et enflammée, constituent l'herpès. Ces vésicules, a nombre de dix, quinze, vingt, etc., forment des groupes séparés entre eux pades intervalles où la peau est saine. Le liquide se dessèche dans les vésicules, il se produit des croûtes sous lesquelles s'établit un suintement séro-purulen La forme arrondie caractérise ordinairement des groupes herpétiques.

Rayer a décrit sous le nom d'herpes palpebralis des vésicules semblables celles de l'herpes proputialis, se développant, dans certaines ophthalmies, sur paupière supérieure. Ordinairement ces vésicules n'ont pas sur la paupière c disposition régulière. Je les ai vues occasionner des névralgies très-violentes.

L'herpès peut être artificiel ou dartreux; souvent il apparaît après un embaras gastrique, ou une fièvre intermittente.

D'après Mackenzie, l'herpès des paupières parcourt les mêmes périodes que ceux qui occupent les autres régions du corps : sa durée varie entre quinze vingt jours.

Il y a peu de chose à faire dans cette affection, le plus souvent elle guérit tout seule; c'est ponrquoi Hardy conseille l'expectation. On pourra pourtant employer avec avantage la poudre d'acétate de plomb neutre, dont on saupoudrer toute la surface.

B. Herpes zona. — L'éruption herpétique peut entourer la moitié du tron d'un membre; elle prend alors le nom de zona.

Le zona peut avoir pour siège le front, les tempes et les joues, et de là envalues paupières et les sourcils.

Bazin a constaté un fait très-caractéristique : il a remarqué que, tandis qu sur le tronc le zona est transversal ou oblique, il est vertical sur le front. J'ai vu dans un cas, une disposition identique sur la paupière supérieure; le zona allait se perdre sur le front, du même côté.

La partie malade devient le siège de douleurs lancinantes ou tensives et brû lantes, tout à fait analogues à celles occasionnées par les névralgies ciliaires. Ce douleurs sont excessivement violentes, elles viennent par crises et s'exaspèrent le soir ; des vésicules se montrent hientôt en nombre plus on moins grand.

Le plus souvent cette éruption commence sur la panpière; dans d'antres cas elle prend naissance sur la tempe. D'ordinaire l'œil prend part à cette affectior devient rouge, sensible à la lumière; la conjonctive bulbaire s'injecte, ce qui peut simuler une iritis.

Vigla a observé quelques cas analogues dont il m'a communique les détails. Pour ma part, j'ai traité un malade atteint d'un zona des paupières et de la tempe, accompagné de douleurs tellement violentes, que les injections sous-endermiques de morphine n'ont pu arrêter le mal qu'au bout de trois semaines de traitement.

Parrot considère le zona comme une névralgie simple ou rhumatismale, et l'éruption n'est pour lui qu'un symptôme accessoire. Cette opinion me paraît surtout juste pour le zona des paupières et des tempes, où l'éruption est la plupart du temps à peine appréciable; souvent on n'aperçoit qu'nne traînée rougeâtre. La maladie est caractérisée surtout par des névralgies.

Bowman, Hutchinson et Steffan ont publié des cas rares d'herpes zoster. Des vingt-quatre cas rapportés par Hutchinson, il n'y en a eu que neuf où l'éruption occupait simultanément le front et le nez, et de ces neuf, six présentaient des ésions de la cornée et de l'iris (1).

Steffan pense que c'est dans les terminaisons périphériques de la première pranche du nerf trijumeau qu'il faut rechercher la cause immédiate de cette ffection (2). Cette maladie n'atteint qu'une fois le même individu.

Le traitement doit consister surtout en injections hypodermiques de morphine dministrée à la dose de 10 gouttes (Gueneau de Mussy) à 20 gouttes (Béhier) :

## § IV. – Acné des paupières.

Selon les auteurs modernes, l'acné est une altération des follicules sébacés de a peau.

L'acné simple et l'acné indurée se développent sur les paupières, et elles sont dentiques avec celles qui se montrent dans d'autres parties. Ces deux formes e rencontrent simultanément sur la joue et sur les paupières; elles ne causent ni louleur ni cuisson. Le seul désagrément qu'elles entraînent est de donner aux arties importantes du visage qu'elles occupent une teinte couperosée.

On peut employer efficacement contre les boutons d'acné des frictions avec la ommade suivante :

4 Axonge..... 5 centigr.

# $\$ V. — Vitiligo des paupières.

Cette altération de la peau palpébrale consiste en des taches blanches arrondies it limitées, résultant de l'inégale répartition du pigment cutané; dans leur voipinage, le pigment paraît s'accumuler davantage. Les poils implantés à la surface de ces taches participent à la décoloration.

L'affection est ordinairement congénitale. Dans quelques cas rares, elle est eccidentelle, et peut disparaître complétement, comme cela est arrivé à un malade raité par Bazin.

(2) Steffan, Ann. d'oculist., 1869, janvier et février, p. 70.

<sup>(1)</sup> Hutchinson et Bowman, Ophthalmic Hosp. Reports, V, 3, p. 191, et VI, 1, p. 1.

# § VI. — Madarose ou alopécie des paupières et du sourcil.

A la suite des blépharites glandulaires persistantes, les cils tombent en part on en totalité, et il y a ce qu'on appelle madarose.

Les cils et les poils du sourcil penvent encore tomber à la suite des affections graves, telles que fièvre typhoïde, petite vérole, etc. Dans ce cas, ils repousse au bout de quelque temps. Mais, sous l'influence de certaines dispositions constutionnelles, ils disparaissent quelquefois définitivement; c'est ce qui pent arriv chez les sujets syphilitiques on après certaines affections nervenses graves, que quefois même à la suite de douleurs de tête très-violentes.

J'ai observé nn malade qui avait perdu en quelques semaines les cheveux s la tête, et d'un seul côté les poils sur le sourcil et les cils des deux paupière les moustaches et la barbe. Chez un antre, qui a en le spasme de la septièr paire droite, tous les cheveux de la tête et de deux sourcils sont tombé Bazin (1) a vu l'alopécie des sourcils se déclarer dans la deuxième période la lèpre ou de l'éléphantiasis de la face.

Traitement. — Dès l'apparition de cette maladie, on appliquera des compresses imbibées dans de l'esprit-de-vin additionné avec un tiers ou un quart teinture d'arnica. Dans d'autres cas, on appliquera des compresses imbibées da la solution suivante :

# § VII. - Pustules de la petite vérole sur les paupières.

Les pustules varioliques apparaissent ordinairement en assez grand nomb sur les paupières. Elles n'amènent à leur suite aucune complication sérieuse ta que les bords des paupières sont intacts. Mais lorsqu'elles se développent se les bords libres, et que le gonflement et l'agglutination des paupières devienne considérables, on peut concevoir des craintes sérieuses.

Les paupières commencent à se gonfler ordinairement vers le quatrième jour l'éruption variolique; en même temps apparaissent sur leurs bords des pustul plus ou moins larges, plus ou moins nombreuses. Il importe beaucoup de su veiller alors l'état des yeux et de prévenir les accidents. En se développant, pustules peuvent détruire les bords libres et amener des cicatrices vicieuses, de entropions, des ectropions, des trichiasis, etc.

En s'introduisant entre les paupières, le pus des vésicules cause l'inflammatides conjonctives et de la cornée : l'œil est compromis.

**Traitement.** — L'indication réclame ici l'intervention du chirurgien; elle e de la plus grande importance. On doit :

4° Laver très-fréquemment avec de l'eau tiède les bords des paupières, enlev les croûtes qui agglutinent les cils.

2º Graisser, pendant toute la durée de la maladie, les bords des panpières av de la pontmade de concombre très-fraîche on avec du cold-cream.

(1) Bazin, Leçons sur les affections cutanées. Paris, 1862, p. 265.

3º Cautériser chaque pustule, qui se développe sur le bord libre, avec un crayon de nitrate d'argent. C'est un moyen que j'ai vu constamment employé avec beaucoup de succès par N. Guenean de Mussy, et je dois déclarer que, chez ses malades de l'Hôtel-Dieu, l'affection variolique amène rarement des accidents du côté de la cornée. Mais, comme l'indique Gueneau de Mussy, cette opération doit être pratiquée avec beaucoup de soins et avant que les pustules aient pris une grande extension.

4° Lorsque les pustules ne sont pas encore fermées, mais contiennent quelque

pen de pns, il faut les vider avec un petit bistouri et les cautériser ensuite.

BIBLIOGRAPHIE. — Hardy, Leçons sur les maladies dartreuses. Paris, 1868. — Leçons sur les maladies de la peau, 1863. — Bazin, Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées. Paris, 1862. — Hutchinson et Bowman, Ophthalm. Hosp. Reports, t. V, 3, p. 191, et t. VI, 2, p. 1. — Johen in Dùren, Herpes zoster ophthalmicus avec kératite phlycténulaire et iritis (Deutsche Klinik, 1868, p. 25). — Steffan, Annales d'oculist., 1869, janvier et février, p. 70.

#### ARTICLE XI.

### SCROFULIDES DES PAUPIÈRES ET DU SOURCIL.

Les scrofulides sont des manifestations de la scrofule vers la peau. Contrairement à l'opinion [des auteurs allemands, j'admets, avec Bazin, deux sortes de scrofulides, à savoir : les scrofulides bénignes et malignes.

Les paupières et les sourcils peuvent être atteints de ces deux dissérentes

formes de scrofulides. Bazin en rapporte quelques cas très-intéressants.

Dans un cas de scrofulide bénigne, all'ectant la forme d'acné varioliforme, des pustules nombreuses occupaient la face : une pustule très-volumineuse siégeait à la paupière supérieure droite, et trois autres étaient situées à la commissure interne de l'œil gauche.

Mais on rencontre non moins fréquemment les scrofulides malignes des paupières. Celles-ci se présentent sous des formes très-variées, et peuvent, dans certains cas, compromettre les mouvements des paupières et rétrécir l'ouverture palpébrale.

Chez un malade de Bazin, atteint de scrofulide maligne tuberculeuse fibroplastique, les paupières étaient hypertrophiées, et perdirent leur souplesse et leur mobilité; il s'ensuivit un rétrécissement notable et une rigidité insolite de l'ouverture palpébrale.

Dans d'antres cas, les scrofulides se présentent sons forme de lupus tuberculeux. Elles ont une couleur rougeâtre avec un reflet translucide. Par-ci par-là on aperçoit de petites squames et des cicatrices qui leur donnent une certaine ressemblance avec des cicatrices provenant de brûlure.

Les bords de ces productions sont très-irréguliers, découpés, festonnés, et paraissent plus épais au toucher que ne l'est la partie médiane de la plaque ellemême. Il y a évidemment à la limite de cette production scrofulique une sorte de bourrelet constitué par des productions tuberculeuses du derme. La consistance de ces taches est parcheminée, analogue à celle des cicatrices.

<sup>(1)</sup> Bazin, Leçons sur la scrofule. Paris, 1861, p. 517.

Cette forme de scrofulide maligne est limitée souvent par une ligne circulaire concentrique à la courbe orbitaire. L'affection part de la joue, gagne la tempe e s'étend de là à la panpière supérienre et au sourcil, de sorte que l'œil peut être entouré d'un cercle rouge de lupus.

Lorsque la scrofulide maligne envaluit le sourcil, elle détruit complétement le poils, ce qui offre un contraste singulier avec le côté sain.

**Pronostic.** — Les scrofulides bénignes ne présentent aucune gravité ; elle gnérissent facilement, mais laissent pourtant une prédisposition aux récidives.

Le pronostic des scrosulides malignes est plus sérienx; les moyens thérapentique sont le plus souvent impnissants pour obtenir la guérison, ou même pour préveni les accidents consécutifs. Cependant les observations rapportées par M. Bazin démontrent que la guérison peut quelquesois être obtenue.

Traitement. — Le traitement de cette affection comprend deux sortes de moyens. On s'efforcera d'abord de combattre la diathèse scrofuleuse par la médit cation appropriée; puis on emploiera les moyens topiques contre les manifestations cutanées.

1° L'huile de foie de morue joue ici un rôle important dans le traitement; à elle seule est due souvent la guérison. On commence par une cuillerée à bouche pa jour, et l'on augmente successivement la dose jusqu'à trois et quatre cuillerées. El général, il faut que le malade en prenne en moyenne 60 grammes par jour.

2° Concurremment à l'huile de foie de morne, on ordonnera le sirop d'iodure de fer dans la proportion de 30 grammes par jour, et quelquefois de l'iodure de potassium (Hardy).

3º Les amers, tels que la gentiane, la tisane de honblon, la macération de quin quina, le sirop de brou de noix, doivent être souvent associés aux moyens précédents.

4° Les bains alcalins n'ont que peu d'action sur les scrosnlides; mais les bains sulfureux et salins peuvent agir efficacement. On prescrira aux malades deux ot trois saisons à Luchon, à Aix en Savoie, ou à Schinznach. Les eaux de Kreuznach et de Louesche peuvent être aussi très-salutaires. Ces dernières sont légèremen salines et jouissent d'une grande réputation contre les scrosulides de la peau.

5° Quant au traitement local, la teinture d'iode me paraît l'agent le plus efficace. On badigeonne tous les jours les parties malades avec une solution concentrée de cette teinture.

6° Hardy a employé avec avantage le biiodure de mercure sous forme de pommade ( $\frac{1}{3}$  de biiodure de mercure et  $\frac{2}{3}$  d'axonge). Avant de s'en servir, on liquéfie cette pommade en la faisant chausser, et l'on en étale avec un pinceau une petite couche sur les parties malades.

7º D'après Bazin, l'huile de noix d'acajou appliquée sur les scrofulides donne des résultats très-favorables.

8° Les scrofulides malignes peuvent entraîner des difformités dont la guérison réclame des opérations spéciales.

Bibliographie, — Hardy, Leçons sur la scrofule et les scrofulides et sur la syphilis et les syphilides. Paris, 1864. — Bazin, Leçons sur la scrofule, 2º édition. Paris, 1861.

## ARTICLE XII.

AFFECTIONS SYPHILITIQUES DES PAUPIÈLES.

# § I. - Chancre des paupières.

Les paupières peuvent être le siège d'un chancre infectant. Sur 771 chancres, Alf. Fournier en a tronvé 1 cas, et Clerc en a vu 1 sur 404. Pour ma part, je l'ai observé 4 fois, et la guérison par le traitement mixte a pu être facilement obtenue. L'inoculation peut avoir lien de deux manières : la personne infectée peut communiquer le mal par un baiser, eu bien en transportant le pus du chancre dans l'œil au moyen des doigts. Ricord rapporte un cas de ce genre (1).

L'ulcère syphilitique primitif affecte ordinairement une seule paupière et se trouve situé sur le bord libre. Il occupe d'abord la conjonctive, et de là il se porte à la peau et aux tissus sous-jacents. Ch. Bell cite cependant un fait dans lequel

le chancre avait débuté par la peau, mais c'est là une exception.

Symptomatologie. -- Le chancre des paupières n'est jamais mou, mais, comme dit Rollet, il est constamment induré. Il se présente sons forme d'un ulcère creux, profond, à bords arrondis, durs et taillés à pic.

Cet ulcère est placé à cheval sur le bord libre; la paupière est épaissie, dure et gonflée, mais ce gonflement est surtout visible au voisinage de l'ulcère ; la conjonctive est rouge et enflammée au pourtour du chancre, tandis que, dans les parties éloignées, elle est à peine congestionnée.

Dès la période d'incubation, les glandes préauriculaires et sous-maxillaires du côté correspondant sont engorgées. Mais on ne peut pas considérer ce signe comme pathognomonique de la syphilis; l'observation journalière nous montre, en effet, qu'un engorgement des mêmes glandes se produit dans les cancroïdes de la face ou des paupières, dans les ophthalmies purulentes, diphthéritiques, etc.

La maladie se développe ordinairement assez rapidement et n'est presque point suivie de réaction ni de douleurs.

163

Pronostie. — Le pronostic est le plus souvent favorable si la maladie est reconnue à temps; mais, abandonné à lui-même, le chancre palpébral peut détruire la paupière dans toute son épaisseur et causer des ravages considérables. Dans un cas rapporté par Campbell (2), les deux paupières de l'œil affecté ont été détruites.

Diagnostie. — Le chancre palpébral pent être facilement confondu avec un épithélionia, et il existe des exemples, cités par Clerc et Heurtaux, où ces deux maladies ont été prises l'une pour l'autre, soit sur les paupières, soit sur les lèvres.

L'âge du malade facilite le diagnostic. Dans cette région, en effet, les cancers se montrent rarement avant quarante ans, tandis que le chancre est plutôt l'apanage de la jeunesse.

La nature de l'ulcération, sa forme ronde et ses bords taillés à pic, un gonflement considérable, la marche rapide de la maladie et la coexistence de la roséole ou de toute autre éruption, sont des signes qui, considérés dans leur ensemble, faciliteront le diagnostic.

<sup>(1)</sup> Ricord, Lettres sur la syphilis, 3º édition. Paris, 1863, p. 86. (2) Campbell, Edinburgh Med. and Surg. Journ., 1832, p. 254.

Traitement. — Le traitement est général et local.

Le traitement général n'est autre que celui de la syphilis : les préparations mercurielles sous forme de pilules au iodure d'hydrargyre ou au sublimé.

Le traitement local consiste dans l'emploi des moyens qui aident à la cicatrisation et arrêtent la suppuration. Dans ces cas, j'emploie la poudre de calomel porphyrisée pour saupoudrer l'ulcère ; de temps en temps je touche la plaie avec une solution de sublimé ou même de nitrate acide de mercure, surtout au commencement de la maladie et en prenant les précautions nécessaires pour empêcher le liquide de s'introduire dans l'œil.

# § II. — Syphilides bénignes des paupières.

Les éruptions syphilitiques des paupières apparaissent quelquefois chez les adultes; mais on les observe beaucoup plus souvent chez les enfants. La syphilis héréditaire se manifeste sous forme d'herpès, de syphilides tuberculeuses on crustacées, etc. Mackenzie rapporte qu'il a été souvent consulté pour les enfants atteints de maux d'yeux de nature syphilitique.

Les syphilides des paupières peuvent s'ulcérer et causer des désordres graves, et une vraie syphilide maligne que nous décrirons à part. En général, pourtant, les cas de ce genre sont rares, et les syphilides restent le plus souvent limitées à la pean et sont par conséquent bénignes.

**Diagnostie.** — Il est facile de reconnaître les syphilides des paupières. Ces éruptions se montrent en même temps sur d'antres parties de la face. La syphilide papuleuse est une des formes les plus fréquentes que l'on rencontre sur les paupières. Suivant Rollet (4), l'impétigo syphilitique se développe très-sonvent dans les sourcils.

**Traitement.** — Les syphilides des paupières ne réclament aucun traitement local particulier; tont an plus, dans certains cas, est-il nécessaire d'appliquer sur les boutons ou les ulcères la pommade suivante :

24 Axonge..... 8 gram. | Calomel porphyr...... 1 gram.

Le traitement interne seul est le plus souvent indiqué dans les syphilides précoces, c'est le traitement mercuriel ; dans les syphilides intermédiaires ou tardives, on aura recours an traitement mixte.

Chez les enfants, on doit se borner à l'usage du calomel à la dose d'un centigramme par jour et aux bains de sublimé. J'ai vn le docteur Peter, agrégé de la Faculté de Paris, employer ces bains avec un grand succès.

# § III. — Syphilide tuberculo-serpigineuse.

Dans cette affection, la surface des paupières, du nez et des joues est le siége de tubercules syphilitiques, durs et secs, qui restent stationnaires pendant longtemps, qui s'ulcèrent ensuite, se ramollissent et se couvrent de croûtes.

A partir de ce moment, l'altération s'étend de plus en plus aux parties voisines, gagne en profondeur et surtout en étendne. Elle devient serpigineuse ; des croûtes grisâtres la recouvrent, et elle saigne au moindre attouchement.

(1) Rollet, Traité des maladies vénériennes, 1866, p. 836.

La paupière inférieure est ordinairement attirée vers l'ulcération et donne lieu

à l'ectropion.

Diagnostic différentiel. — L'épithélioma est, de toutes les affections, celle qui ressemble le plus à la syphilide tuberculo-serpigineuse. Toutes deux présentent des bords ulcérés arrondis, durs et engorgés. L'étendue relativement plus considérable de l'affection syphilitique peut seule faciliter le diagnostic. Fano en cite un exemple; un cas analogue s'est offert dernièrement à mon observation, qui présentait tous les signes d'épithéliome. Il a été guéri par l'iodure de potassium administré à l'intérieur et le badigeonnage avec la teinture d'iode.

De larges cicatrices accompagnent d'ordinaire les scrosulides ulcérées, ce qui

n'a pas lien dans les syphilides.

**Traitement.** — Comme toutes les autres syphilides tardives, les syphilides tuberculo-serpigineuses sont facilement modifiées par l'iodure de potassium porté à la dose de 1 à 5 et 6 grammes par jour, soit seul, soit associé au mercure, suivant les prescriptions de Gibert, Devergie et Bazin.

Comme traitement local, on cautérisera avec avantage à l'aide de l'acide chlorhydrique acétique, ou du nitrate acide de mercure. Le badigeonnage avec la tein-

ture d'iode sera efficacement employé.

Quant aux pommades mercurielles, elles restent le plus souvent sans aucun effet.

BIBLIOGRAPHIE. — Cazenave, Traité des syphilides. Paris, 4838. — Devergie, Traité pratique des maladies de la pean, 2° édit., Paris, 4857. — Simon, Die Hautkrankheiten durch anat. Untersuch. erlautert. Berlin, 4851. — Wilson, On Syphilis const. and hered., and on syphilit. eruptions. London, 4853. — Streatfield, Opht. Hosp. Rep., 4860, V, 2, p. 425.

#### ARTICLE XIII.

#### AFFECTION PARASITAIRE DU SOURCIL ET DES CILS.

Parmi les affections parasitaires, nous ne connaissons que les *pediculi pubis* qui puissent envahir les paupières et les sourcils.

Les poux du pubis (pediculus pubis) se logent parmi les cils et les poils des sourcils, y provoquent une inflammation chronique et une démangeaison insupportable.

Plus aplatis que les autres, ces parasites sont arrondis et larges, à corselet trèscourt se confondant avec l'abdomen; ils pondent un très-grand nombre d'œufs qui adhèrent fortement anx cils, lesquels paraissent couverts d'une poudre noire.

Laurence est le premier qui ait décrit un exemple de ce genre. Steffan (1) a rapporté dernièrement un autre fait analogue; le mal a cédé facilement aux frictions avec l'orguent mercuriel.

On peut confondre cette maladie avec une blépharite ciliaire; la démangeaison, très-vive, s'exacerbe surtout la nuit, et l'absence de toute ulcération et de gonflement du bord libre facilite le diagnostic.

Traitement. — Une ou deux frictions sur les bords des paupières et les sourcils, soit avec l'onguent citrin, soit avec la pommade au précipité rouge, font rapidement disparaître les poux. Quelques bains amidonnés suffiront pour guérir l'irritation.

<sup>(1)</sup> Steffan, Annales d'oculistique, 1867, p. 452.

#### ARTICLE XIV.

### KYSTES DES PAUPIÈRES ET DU SOURCIL.

Les kystes sont des tumeurs constituées par des cavités closes remplies d'un liquide quelconque.

Le plus souvent les cavités kystiques sont préexistantes et prennent naissance, soit dans les cavités normalement closes, soit dans celles qui sont normalement ouvertes; elles se développent alors par leur occlusion accidentelle. Ce sont la les kystes progènés de Broca.

Plus rarement, les cavités kystiques sont de nouvelle formation, d'où le nom de néogènes qui leur a été donné par l'éminent professeur.

Les uns et les autres peuvent se subdiviser en plusieurs variétés. Pour ce qui regarde les paupières, on les distingue en :

Les kystes progènes sont tantôt simples et n'occupent qu'une seule glande isolée, tantôt compliqués, comme ceux que l'on rencontre dans la glande lacrymale supérieure.

Les kystes périgènes des paupières se forment quelquefois autour d'un caillot sanguin. Le blastème inflammatoire, se combinant avec les tissus qui limitent le foyer, s'organise en une membrane plus ou moins épaisse. Dans d'antres cas, l'enveloppe se forme autour d'une hydatide ou d'un corps étranger solide quelconque.

# § 1. - Chalazion ou kyste meibomien.

On appelle *chalazion* une tumeur kystique développée dans l'épaisseur des paupières et qui fait saillie au-dessus de la peau ou sous la conjonctive.

On aperçoit ordinairement sur la surface des paupières une ou plusieurs saillies plus ou moins prononcées, situées à une certaine distance du bord libre. Ces saillies sont dues aux tumeurs de même nature.

Il y a deux sortes de chalazions: les uns sont liquides et contiennent une matière gélatineuse ou purulente, et les autres solides. Elles ne diffèrent l'une de l'autre que par la période et le degré d'évolution.

Cette tumeur se développe ordinairement dans l'épaisseur du tarse, dont il est difficile de la détacher; au centre, on trouve une petite poche kystique qui appartient aux kystes progènes de Broca; il est en effet simple, constitué par l'occlusion du canalicule excréteur d'une des glandes de Meibomius et par l'accumulation des produits sécrétés par ses parois.

**Symptomatologie.** — 1. Le chalazion se présente sous forme d'une saillie plus ou moins globuleuse, circonscrite, quelquefois diffuse, intimement adhérente aux tissus voisins et particulièrement au tarse.

2. Souvent il est très-pen saillant, mais lorsqu'on promène la pulpe du doigt sur la paupière, on perçoit une proéminence. Dans d'antres cas, la tumeur est beaucoup plus developpée et fait une saillie considérable à la surface de la paupière.

3. La peau, dont la coloration reste la même, et la couche musculaire, ne sont

pas adhérentes à ce kyste.

4. Lorsqu'on renverse la paupière et qu'on examine la conjonctive dans la partie correspondante au kyste, on y aperçoit le plus souvent une injection prononcée

sous forme d'une tache ronde d'un rouge sombre, ou rouge livide.

5. Le chalazion se développe quelquefois sur le bord tarsien. Peu à peu il devient proéminent sur le bord libre et y constitue une petite tumeur fongueuse d'un rouge jaunâtre qui peut simuler un cancroïde. Cette tumeur se rencontre surtout à la paupière supérieure. L'année dernière, j'ai opéré un chalazion de cette sorte : il avait la grosseur d'une petite noisette et ressemblait beaucoup à un épithélioma.

6. En détruisant le tarse dans les parties avoisinantes, le chalazion fait bientôt saillie sous la conjonctive, qui devient très-rouge et tuméfiée. On aperçoit alors,

vis-à-vis de la tumeur, un petit point jaunâtre.

- 7. D'ordinaire cette affection n'est pas douloureuse; mais la tumeur peut s'en-flammer et devenir très-sensible; la peau change de couleur, et devient rouge. En se vidant, soit par la peau, soit du côté de la conjonctive, l'abcès peut amener la guérison spontanée du kyste.
- 8. Tant que la tumeur ne dépasse pas certaines dimensions, il y a à peine difformité, et aucune gêne n'en résulte pour le malade; mais si elle se développe, elle peut embarrasser les mouvements des paupières. Si elle occupe une région voisine du point lacrymal, elle peut occasionner la déviation et l'obstruction de cette ouverture, et consécutivement un larmoiement. Une malade que nous avons vu avec le docteur Proust présentait cette complication portée à un haut degré. J'ai opéré en 1869 un kyste situé tout près du point lacrymal inférieur, et qui était occasionné par un dacryolithe volumineux ayant obstrué et le canal lacrymal et une glande de Meibomius.
- 9. Les chalazions se rencontrent plus souvent à la paupière supérieure qu'à la paupière inférieure; mais certains individus offrent une prédisposition toute particulière pour contracter ces tumeurs. Ils occupent alors les deux paupières à la fois, au nombre de deux ou trois sur chaque paupière.
- 40. Boyer, Denonvilliers et Gosselin ont établi que les kystes de la paupière supérieure font plus souvent saillie du côté de la peau, et que ceux de la paupière inférieure s'avancent plus souvent du côté de la conjonctive.

Étiologie. — Deux causes évidentes prédisposent au développement du chalazion : l'une, locale, qui se rattache aux inflammations du tissu cellulaire péritarsien on des glandes de Meibomius, en amenant l'oblitération d'un des conduits ; et l'autre, générale, qui laisse une prédisposition à ces kystes chez certains individus. Il y a un bon nombre de malades chez lesquels le chalazion est précédé d'un orgeolet. C'est l'inflammation qui amène dans ce cas l'obstruction d'une des glandes de Meibomius, et le chalazion s'ensuit.

Diagnostic différentiel. - Il est difficile de confondre le chalazion avec toute

antre tumeur. Son état stationnaire, son indolence, ainsi que sa fixité, ne permettent pas d'erreur dans le diagnostic.

Les chalazions du bord libre des paupières penvent senls être pris pour des tumenrs épithéliales ; toutefois ces dernières sont ordinairement plus limitées et plus dures.

Durée et Propostie. — Les chalazions durent des mois et des années sans causer de graves désordres, et sans que leur volume augmente notablement.

Le pronostic est donc favorable; quelquefois ces kystes gnérissent spontanément, mais le plus souvent une intervention chirurgicale est indispensable. L'opération ne laisse ordinairement aucune trace. Dans deux cas pourtant, cités l'un par Dupuytren, l'autre par Velpeau (1), la réunion ne s'est pas faite, les bords se sont cicatrisés isolément, et une ouverture fistuleuse est restée. Probablement ils étaient en communication avec le canal lacrymal.

Anatomie pathologique. — La plupart des auteurs considèrent le chalazion comme un kyste provenant de l'oblitération d'une des glandes de Meibomius. Ch. Robin croit que cette tumeur est constituée par des éléments fibro-plastiques et des cytoblastions, de la matière amorphe, des vaisseaux et du tissu lamineux. Au centre, on trouve souvent, dit-il, un petit kyste. Pour Wharton Jones, il est formé par une matière fibrineuse, gélatiniforme, renfermée dans une cavité qui s'est ouverte elle-même dans la substance du cartilage tarse. Je pense aussi que bien souvent c'est un kyste néogène qui s'est développé entre l'enveloppe du tarse (capsule de Ténon) et le cartilage lui-même.

Pour Virchow (2), le chalazion répond au tissu qui entoure les glandes de Meibomius. Le microscope y demontre la présence d'un grand nombre de cellules rondes, pâles, contenant peu de noyaux; ces cellules, qui sont de grandeur variée, ont la plupart un noyau pâle, rond ou oblong; elles sont entourées d'une substance intercellulaire, en partie gélatineuse, en partie fibreuse, le plus souvent muqueuse.

Traitement médical. — Comme il n'est pas douteux que les chalazions disparaissent quelquefois spontanément, on doit commencer le traitement par des frictions sur la paupière avec une des pommades suivantes :

| 24 Iodure de plomb Axonge Camphre | 4 gram. |  | Protoiodure de mercure  Moelle de bœuf  Huile d'amandes douces | 4 | gram. |
|-----------------------------------|---------|--|----------------------------------------------------------------|---|-------|
|-----------------------------------|---------|--|----------------------------------------------------------------|---|-------|

Une solution de chlorhydrate d'ammoniaque (10 grammes pour 100 grammes d'eau) est recommandée par J. Sichel, comme un moyen résolutif tèss-efficace, et qui a en outre l'avantage de faire cesser l'irritation. Si ces frictions n'amènent pas de changement au bout de quelques semaines, ou si elles déterminent une irritation dans la paupière, on aura recours aux moyens chirurgicaux.

Traitement chirurgical. — 1. Maîtrejean et Demonrs ont employé avec succèsl'incision simple de la tumeur par la surface conjonctivale, avec énncléation du contenu. Mackenzie la recommande vivement. Il suffit, dit-il, de renverser la paupière malade, de diviser la tumeur dans toute sa longueur avec la lancette, et de faire sortir, par une pression qui doit être assez forte, tout son contenu.

(1) Velpeau, Dict. de méd., art. PAUPIÈRE, p. 29.
(2) Virchow, Pathologie des tumeurs, trad. franç., t. II. 1869, p. 385.

Mon avis est que cette méthode ne doit être conservée que pour des chalazions liquides, enflammés ou non. Sitôt que la tumeur est un peu plus consistante, on doit

avoir recours à l'extirpation.

2. Extirpation de chalazion. — Un des moyens les plus efficaces de guérison de ces tumeurs est incontestablement l'extirpation. On la pratique de deux manières différentes, selon que le chalazion est plus rapproché de la surface conjonctivale ou de la surface cutanée. J'ai dit plus haut que, à la paupière supérieure, ils sont habituellement près de la peau, tandis qu'ils sont situés sous la conjonctive, lorsqu'ils siégent à la paupière inférieure. Il résulte de là une indication pratique, qu'il est utile de signaler : pour la paupière supérieure, on les enlèvera en incisant la peau, tandis que, pour la paupière inférieure, on opérera l'extirpation le plus souvent par la surface conjonctivale.

3. Extirpation de chalazion de la paupière supérieure. — Depuis que Desmarres père la imaginé une pince fenêtrée (fig. 13), cette opération est devenue

très-simple et très-facile à exécuter.



Fig. 13. — Pince fenêtrée de Desmarres.

Voici quels sont les instruments nécessaires pour la pratiquer : 1° la pince fenêtrée de Desmarres; 2° une érigne simple; 3° une pince à érignes; 4° une pince à dissection à branches très-fines; 5° un bistouri droit pointu; 6° une paire de ciseaux courbes de Cooper; 7° deux ou trois petites éponges mouillées et exprimées. La présence d'un aide chargé d'écarter les bords de la plaie pendant l'opération est indispensable.

Le malade est assis sur une chaise, la tête appuyée contre le dos du siége ou contre la poitrine de l'aide. Le chirurgien engage sous la paupière supérieure la branche en plaque de la pince de Desmarres, soit par une de ses extrémités, soit tout entière, puis il tend convenablement la peau et rabat la branche fenêtrée sur la paupière, de manière que le kyste soit entouré par l'anneau de la branche antérieure. On serre ensuite très-fortement les deux branches au moyen de la vis, jusqu'à ce que toute circulation dans la partie comprimée de la paupière soit suspendue. Cela fait, on opère, sur la peau recouvrant le chalazion, une incision transversale qui le dépasse de quelques millimètres de chaque côté. L'incision doit comprendre la peau et les couches musculaires pour mettre le kyste à nu d'un seul coup, sans l'ouvrir. Puis on saisit les bords de la plaie avec une pince et l'on dissèque la tumeur en haut et en bas.

Une fois le chalazion mis à découvert, l'opérateur le saisit en masse à l'aide d'une pince à érignes, ou l'accroche avec une simple érigne, et le sépare complétement des parties environnantes en se servant du bistouri, et en prenant garde de traverser le tarse ou la conjonctive. Les ciseaux de Cooper peuvent être utiles pour terminer l'ablation.

L'extirpation terminée, on relâche la pince et on la retire. Les bords de la

plaie une fois rapprochés, on applique immédiatement des compresses froides que l'on maintient pendant vingt-quatre heures.

L'hémorrhagie est ordinairement très-peu abondante et s'arrête au bout de quelques minutes.

Après chaque extirpation, Jungken conseillait de toucher le fond de la plaie avec le crayon de nitrate d'argent. Desmarres ne fait, au contraire, cette cantérisation que dans les cas où la tumeur n'a pas été enlevée tout entière. Je préfère ne pas recourir aux caustiques après l'extirpation, et je mets tous mes soins à enlever entièrement la tumeur avec le bistouri.

Au bout de cinq ou six jours la plaie est habituellement cicatrisée. Quelquefois du pus se forme dans le fond de la plaie et an-dessous de la cicatrice vers le troisième ou quatrième jour; il y a alors urgence de pratiquer à l'aide d'une sonde une petite ouverture et de faciliter son écoulement.

4. Extirpation de chalazion de la paupière inférieure. — Comme je l'ai déjà dit, les chalazions de la paupière inférieure se développent le plus souvent aux dépens de la conjonctive, qui se distend dans cet endroit et acquiert un développement plus grand qu'à l'état normal. Il n'y a donc aucun inconvénient d'enlever un lambeau de la conjonctive en même temps que la tumeur.



Fig. 14. — Érigne.

Fig. 15. — Pince à érignes.

Fig. 16. - Bistouri.

Deux aides sont nécessaires pour faire convenablement cette opération : l'un tient la tête du malade, soulève la paupière supérieure et maintient la paupière inférieure renversée ; l'antre éponge la plaie pendant l'opération.

On traverse le chalazion dans son grand diamètre et jusqu'à sa base avec une

forte érigne (fig. 44) ou une pince à érignes (fig. 45), que l'on saisit de la main gauche; puis avec un bistouri droit (fig. 46), on pratique une première incision parallèle au bord libre et en dehors de l'érigne, et ensuite une seconde incision analogue en dedans. La tumeur est soigneusement disséquée jusqu'à ce qu'on rénssisse à la détacher complétement, soit avec le bistouri, soit avec les ciseaux.

Une hémorrhagie artérielle très-abondante suit immédiatement l'extirpation : c'est l'arcade palpébrale artérielle qui est ouverte. Pour arrêter le sang. il suffit de

pincer pendant quelques secondes la paupière à l'endroit de la plaie.

5. Extirpation de chalazion situé dans l'angle externe. — Il est très-difficile de luxer la tumeur située dans l'angle externe; pour obtenir ce résultat, le chirurgien fait regarder le malade en hant et en dedans; il appuie ensuite avec l'indicateur de la main droite sur le bord orbitaire inférieur au-dessus du kyste, et cherche en même temps, avec l'indicateur de la main ganche, à le ramener du coin de l'œil en avant. Le reste de l'opération est le même que pour l'opération précédente. Pour éviter ces difficultés, on pourra extirper le kyste par la surface cutanée, en se servant de la pince de Desmarres.

6. Extirpation du chalazion du bord libre. — Les kystes situés près du bord libre s'avancent souvent sur ce dernier et entraînent une altération de la forme de l'arc marginal. Quelquefois c'est sur le bord même qu'ils prennent naissance.

La dissection de la grosseur doit être pratiquée avec beaucoup de soin; et l'on n'enlèvera que la portion occupée par le kyste, en ménageant autant que possible le bord ciliaire. Si ce kyste ne proémine pas beaucoup au-dessus du niveau du bord libre, on le saisit avec le crochet et l'on pratique l'extirpation par la méthode habituelle.

Lorsque le chalazion forme une saillie limitée sur le bord, on enlève la partie exubérante d'un coup de ciseanx fins, courbes sur le plat. La suppuration qui s'ensuit détruit le reste du kyste, si tout n'a pu être enlevé.

7. Incision avec cautérisation du chalazion. — Dans certaines formes de chalazions proéminent du côté de la conjonctive, on a conseillé de faire suivre l'incision de la cantérisation. Wecker (1) se sert même, après qu'il a pratiqué l'incision, d'un porte-caustique spécial. Mais cette méthode ne donne pas de bons résultats. L'emploi des caustiques seuls est aussi impuissant pour détruire les chalazions, et les tentatives qu'on a faites n'ont pas été couronnées de succès, comme le dit Mackenzie; souvent même les caustiques sont nuisibles. Ils peuvent déterminer une inflammation trop vive dans la paupière et la conjonctive, et par suite l'induration et la difformité du bord libre, quelquefois même la mortification d'une grande partie des tissus environnants. C'est pourquoi j'y ai complétement renoncé.

BIBLIOGRAPHIE. — Demours, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 121. — Sichel, Iconographie, p. 622. — Zeis, Ammon's Zeitschrift für die Ophthalmologie, t. IV, 1834, p. 240. — Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 610, 2° édit. — Dupuytren, Leçons orales, t. III, p. 277, 2° édit. — Velpeau, Dict. de méd. en 30 vol., t. XXXIII, p. 287. — Fano, Bull. de thérapeutique, avril 1862.

- § II. Millet, kyste sébacé, molluscum et vésicules du bord libre des paupières.
- A. MILLET. C'est une petite tumeur kystique qui se développe sur la peau des
- (1) Wecker, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 587.

paupières, très-souvent près du bord libre, d'un aspect blanc, perlé, de la grosseur d'un grain de millet, d'où elle tire son non.

Elle est située au-dessous de l'épiderme, et provient de l'obstruction d'un des follicules pileux du derme ou d'un follicule sébacé dont l'ouverture aboutit dans le canal du follicule pileux. Son enveloppe est comparativement épaisse et ne présente pas d'ouverture lisse en dedans.

La matière contenne dans ces petits kystes est de nature sébacée; elle est constituée par des cellules épithéliales et des molécules de graisse.

Ordinairement ce kyste est indolent, arrondi, lisse à la surface, quelquefois un peu vascularisé par quelques ramuscules capillaires.

Son volume peut quelquesois atteindre celui d'un grain de chènevis. Sichel a décrit une de ces tumeurs dont le diamètre était de 5 millimètres et la hauteur de 3 millimètres. D'après ce praticien, c'est le plus volumineux millet qu'il ait jamais vu.

Le *traitement* du millet est très-simple; on ouvre son enveloppe avec la pointe d'un bistouri ou d'une aiguille à cataracte, et l'on évacue le contenu en pressant la tumeur entre les ongles des pouces.

B. KYSTE SÉBACÉ DU BORD DES PAUPIÈRES. — Ces tumeurs sont rarement volumineuses. Paget pense que les kystes sébacés sont néogènes, mais Broca, dont je partage l'avis, croit qu'ils proviennent de l'engorgement des glandes sébacées. Ils apparaissent sur les marges des paupières comme de petits points blancs, et sont consécutifs à l'obstruction d'une des glandes sébacées adossées au canal des cils. Quelquefois ils font une légère saillie à la surface du rebord palpébral; ordinairement ils ne causent aucune gêne au malade.

L'excision ou la ponction suivie de l'évacuation de la matière sébacée par pression amène la guérison.

C. MOLLUSCUM DES PAUPIÈRES. — Les follicules pileux du derme, en s'oblitérant, donnent lieu à un millet. En se transformant, ce millet prendra une extension plus considérable; ses parois s'épaississent; il devient sessile avec une base étroite, mais non pédiculée. C'est le molluscum. On remarque au centre une petite ouverture par laquelle suinte de temps en temps un liquide blanchâtre gélatineux.

Cette petite tumeur kystique est, dit-on, contagieuse : d'où le nom de *mollus-cum contagiosum*. Mackenzie cite un cas de transmission de cette tumeur par contagion, d'un enfant à un adulte. D'après le même observateur, elle perd avec l'âge cette propriété contagieuse.

Comme pour les kystes précédents, le traitement est chirurgical, et ne diffère en rien de celui qui leur est appliqué.

D. VÉSICULES DU BORD LIBRE DES PAUPIÈRES. — On rencontre quelquefois un ou deux kystes transparents implantés sur le bord libre. Ces kystes, de la grosseur d'un pois, contiennent un liquide limpide, contrairement à l'opinion de quelques auteurs. Les parois sont ordinairement très-épaisses et résistantes. Pour Cruveilhier (1), ces kystes sont formés aux dépens des follicules muqueux du bord libre des paupières, et contiennent tantôt de la sérosité, tantôt du mucus.

<sup>.(1)</sup> Cruveilhier, Traité d'anatomie pathologique générale, t. II, 1856, p. 351.

L'excision à l'aide des ciseaux ne peut se faire sans quelques difficultés, dues à résistance et à la dureté de la tumeur qui s'échappe des ciseaux. Il est donc référable de saisir d'abord le kyste avec une pince à érignes et de l'exciser ensuite pit avec un bistouri, soit avec des ciseaux; c'est le mode opératoire que j'emploie l'habitude dans ces cas.

BIBLIOGRAPHIE. — Sichel, Archives gén. de médecine, 1846, t. XI, p. 445. — Virchow, lie Krankheiten Geschwülste, t. I, abth. I, 1863, p. 102 et 223. — Mackenzie, Traité des valadies de l'œil, trad. de Warlomont et de Testelin, t. I, p. 209. — Peterson, Sur le volluscum (Edinburgh Medical and Surgical Journal, V, LVI, p. 279).

# § III. – Dermoïdes ou kystes sébacés du sourcil.

Les kystes sébacés sont des tumeurs progènes, et se développent dans une oche préexistante, comme l'a démontré Broca. Les parois sont revêtues d'un avé épithélial, et la matière qui y est contenue est sébacée, graisseuse; souvent n y trouve des poils en assez grand nombre, d'où le nom de kystes pilifères.

Les kystes sébacés et pilifères, nommés aussi dermoïdes, se rencontrent la plupart du temps au niveau du sourcil, et spécialement dans la moitié externe de la région sourcilière, comme l'ont démontré les observations recueillies par Verneuil. Les kystes sont profonds, situés sous le muscle orbiculaire, et ils adhèrent souvent l'os frontal, dans lequel ils creusent une loge profonde, comme j'ai pu le contater chez un malade opéré par le professeur Richet, et chez une jeune personne que j'ai opérée avec le concours du docteur Jolivet (de Cressy).

Symptomatologie. — Ces kystes affectent la forme d'une tumeur ovale du rolume d'un œuf de pigeon. En partie mobiles, ils sont fixés à l'os par leur base, ls n'adhèrent à la peau que lorsqu'ils ont des trajets fistuleux consécutifs à l'opéation. La fluctuation est très-évidente. Quelquefois ils prennent une extension considérable, et, en descendant vers le bord orbitaire, ils font saillie sous la cononctive. Mackenzie a observé un cas de ce genre. D'après Broca, de pareils kystes se rencontrent aussi quelquefois à la partie interne du sourcil.

Ils ne sont point douloureux, mais leur développement peut à la longue gêner es mouvements des paupières. Ils constituent en outre une difformité qui force es malades de recourir au chirurgien.

Il arrive que ces malades viennent réclamer une opération pour la deuxième ou roisième fois; on constate chez eux l'existence de trajets fistuleux qui donnent ssue à un liquide tantôt sébacé, tantôt à demi purulent. Ces récidives sont dues à me extirpation incomplète de la poche kystique.

On rencontre dans cette même région, de même qu'à la paupière inférieure, les kystes sébacés du derme. Ils sont plus superficiels que les précédents et n'ont nucune adhérence avec le bord orbitaire. Leur volume est souvent assez notable, et ils sont généralement adhérents à la peau. Chez un enfant de deux ans, j'ai pratiqué, en 4869, à Deauville, avec le docteur Paul, l'extirpation d'un kyste sébacé de la paupière inférieure, situé à l'angle externe de l'œil gauche. Le kyste avait le volume d'une grosse noisette et il était développé dans la peau.

Diagnostic. — Les kystes de cette région sont le plus souvent de la nature de GALEZOWSKI.

ceux que nons venons de décrire, et il n'est pas difficile de les reconnaître. Ils somprofonds, sous-musculaires, à parois épaisses et mobiles ; la fluctuation est facile à constater.

Les lipomes sont aussi plus superficiels, et divisés en cloisons que l'on sent par la palpation; de plus, leurs limites sont mieux définies.

Les kystes provenant de la cavité orbitaire et faisant saillie sous la peau près du bord orbitaire pourraient être confondus avec la tumeur qui nous occupe; mais en se développant, ils ne tardent pas à gêner les mouvements de l'œil et à entraîner sa déviation, ce qui n'existe pas dans les kystes des sonreils.

Anatomie pathologique et étiologie. — Comme tous les autres kystes, les kystes sébacés de la région sourcilière sont constitués par une enveloppe celluleuse condensée, tapissée de l'épithélium pavimenteux et par une sécrétion épaissie composée de masses épithéliales et graisseuses souvent entremêlées de cristaux de cholestérine. On trouve quelquefois dans leur intérieur un nombre plus ou moin considérable de poils.

Les enveloppes des kystes dermoïdes contiennent une matière grasse et de poils, et renferment en général les éléments de la peau. On y découvre des lamelle épidermiques et l'on voit naître de la surface interne des poils avec leurs glande sébacées. Sur un kyste dermoïde du sourcil, extrait par Follin (1), les glande étaient plus volumineuses et plus distinctes que dans la peau normale, comme or peut en juger par la figure qu'il donne à l'appui.

L'origine de ces kystes est très-intéressante à étudier : on sait qu'ils sont situé au-dessous de la couche musculaire et qu'ils adhèrent très-souvent à l'os, soit à l partie externe du bord orbitaire, soit à sa partie interne. C'est à Verneuil (2 qu'appartient le mérite d'avoir expliqué leur origine, qu'il attribue à une aberra tion de développement dustetus. En esset, la face se forme aux dépens de bourgeon latéraux, appelés arcs branchiaux, séparés par des sentes branchiales. La fente branchiale supérieure sépare la vertèbre cérébrale antérieure, qui devient plu tard le front, du premier arc branchial, qui constituera les mâchoires, le nez, le joues, etc.

L'extrémité postérieure de cette fente correspond justement à la moitié externde l'orbite où les kystes se développent. Les deux bords tapissés par l'enveloppcutanée, au lieu de se réunir complétement, ne se fusionnent qu'en partie en laissant entre eux un sac cutané entièrement clos, qui devient plus tard, d'aprè-Verneuil, l'origine des kystes sébacés ou pilifères.

Broca explique de la même façon la formation de ces kystes à la partie interne du sourcil. Le même observateur attribue à trois causes dissérentes le développe ment des poils dans l'intérieur de ces tumeurs (3).

1° Un kyste sébacé simple peut devenir ultérieurement pilifère par suite de l formation des follicules pileux dans sa paroi; 2° un sac cutané, emprisonné dans une fente branchiale, peut contenir de nombreux follicules pileux; 3° un sa

<sup>(1)</sup> Follin, Traité de path. externe. Paris, 4861, t. I, p. 173.
(2) Verneuil, Bulletin de la Société anatomique, 1852, p. 300; et Archives genér, a

méd., juin, juillet, août, septembre, p. 302.

(3) Broca, Trailé sur les tumeurs, t. 11, p. 80.

utané peut se former dans l'épaisseur des tissus par suite d'un travail d'hétéro-

Ces kystes sont quelquefois enfoncés dans l'os frontal, où ils forment alors des oges très-profondes. Un malade opéré l'année dernière, à la Pitié, par Richet, a résenté une disposition de ce genre.

Pronostie. — Ces kystes n'offrent pas de gravité; mais, pour éviter les réci-

ives, l'extirpation de toute la poche kystique est nécessaire.

Traitement. — Le seul moyen de guérison radicale est l'extirpation. Pour la ratiquer, on fait coucher le malade, après avoir préalablement rasé les poils du ourcil; on pratique ensuite une incision parallèlement au bord orbitaire sur toute

longueur du kyste.

L'incision comprendra la peau, le tissu cellulaire et la couche musculaire. La ameur une fois mise à nu, on cherchera à la disséquer sans l'ouvrir, en la sépa-ant d'abord de la peau, puis des parties profondes. S'il arrivait que le kyste fût uvert, on saisirait une de ses parois, et, par un mouvement de traction, on conti-uerait l'énucléation. A l'aide d'une spatule ou du manche d'un scalpel, on le étachera soigneusement dans les points où il adhère.

Durant l'opération on aura soin d'éponger le sang, et de lier les artères à mesure

u'elles sont coupées.

La plaie étant horizontale et parallèle aux plis de la peau du sourcil et des pauières, le défaut de réunion et la suppuration ne sont pas à redouter. Mais, pour ssurer le succès, j'applique trois ou quatre sutures au moyen d'un fil de soie fin je ne laisse qu'un coin de la plaie ouvert pour l'écoulement du pus. Vingtuatre heures après l'opération, les fils doivent être enlevés, comme le conseille professeur Richet. Dans quelques cas je me suis servi avec succès de fils d'arent. Le résultat a été satisfaisant; huit jours après, la réunion était complète.

# § IV. - Kyste hématique des paupières.

Parmi les kystes néogènes, on en rencontre quelques-uns dont les parois se rment autour d'un corps étranger quelconque, solide on liquide. D'après

roca, ces kystes sont périgènes.

Tels sont aussi les kystes hématiques. A une large ecchymose palpébrale peut recéder une sérosité sanguinolente qui remplace l'épanchement sanguin. Le lastème inflammatoire se forme autour du foyer, et se transforme ensuite, avec s tissus voisins, en une membrane kystique. Suivant l'opinion de Broca, les trois sont le siège d'un double mouvement d'absorption et d'exhalation. La matere colorante et les globules disparaissent, et le liquide devient séreux.

Ces sortes de kystes se rencontrent rarement dans les paupières.

Le traitement est simple: on ouvre largement la poche kystique et l'on yinjecte suite de la teinture d'iode.

Bibliographie. — Zeis, Ammon's Zeitschrift für die Ophthalm., vol. V, p. 220, 1836.—
wrence, Encysted Tumours of the Eyelids (London Medical Gazette, 1838, t. XXI, p. 471).

Gaillault, Archives génér. de méd., 4° série, t. XXVI, p. 46 et 316, 1851. — Verneuil, deletin de la Société anatomique, 1852, p. 300, et Archives génér. de médec., 1855, p. 302.

Fano, Mémoire sur la nature et le traitement des kystes des paupières (Bull. thérap.,

1862). — Richet, Leçons cliniques professées à la Pitié et à la Clinique de la Faculté, 1868 et 1869

### ARTICLE XV.

### TUMEURS SOLIDES DES PAUPIÈRES.

Les tumeurs solides des paupières peuvent être divisées en deux classes les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes.

TUMEURS BÉNIGNES :

Tumeurs érectiles. Verrues. Lipomes. Gommes syphilitiques. Éléphantiasis. Névromes. TUMEURS MALIGNES:

Épithéliomes. Carcinomes.

#### ARTICLE XVI.

TUMEURS BÉNIGNES DES PAUPIÈRES ET DU SOURCIL.

§I. – Tumeurs érectiles ou nævus maternus.

Les tumeurs érectiles sont constituées par des vaisseaux artériels ou veineu fortement distendus et variqueux. Elles se développent dans les différentes partic du corps humain, et le plus souvent sur la peau, les muqueuses ou le tissu cellu laire.

La pean des paupières est assez fréquemment le siége de ces tumeurs. Su 107 cas de ce genre, observés sur la tête par Porta, 7 fois la tumeur était situé sur l'œil. De son côté, Lebert, sur 26 tumeurs érectiles de la tête, en a vu occupant les paupières.

Cette affection est congénitale, et se remarque le plus souvent chez les enfants Depaul estime que les deux tiers des enfants qui naissent à la Clinique présen tent dans l'une ou l'autre partie du corps des tumeurs de cette nature.

Symptomatologie. — D'ordinaire c'est à la superficie de la paupière supérieur qu'elles apparaissent sous forme d'une tache brunâtre ou rougeâtre; plus rare ment elles sont situées à la paupière inférieure, vers le grand angle.

Peu ou point saillantes dans certains cas, elles forment dans d'autres des relie et des inégalités à la surface de la peau.

Les tumeurs érectiles peuvent se présenter sous des formes et des volumes trè variés. Elles sont quelquefois à peine appréciables, et ne laissent voir que de veines engorgées sous la peau, comme j'ai pu l'observer sur deux enfants; so cette forme elles restent stationnaires pendant longtemps, et même toute la vi D'autres fois elles se développent soit à l'époque de la dentition, soit même l'âge de quinze à dix-huit ans, comme Carron du Villards (1) l'a constaté che une jeune fille, dont il rapporte l'observation. Demarquay a présenté à Société de chirurgie une malade affectée d'une tumeur du même genre, qui transforma en tumeur pulsatile à l'âge de vingt et un ans.

<sup>(1)</sup> Carron du Villards, Guide pratique des maladies des yeux, t. 1, p. 350.

Dans d'autres cas, ces tumeurs acquièrent un développement considérable, uelques semaines ou quelques mois après la naissance. Il se forme alors une orte grosseur qui augmente notablement par les cris de l'enfant.

En prenant un développement plus grand, les tumeurs érectiles envahissent s tissus sous-jacents, et envoient des prolongements dans la conjonctive, et ans l'angle interne de l'œil à la caroncule lacrymale. J'ai observé ce fait chez un nfant amené à ma consultation, et que le professenr Richet a bien voulu opérer la Clinique de la Faculté.

Lorsque la tumeur siége sur la paupière supérieure, celle-ci reste abaissée, n saisissant la tumeur entre deux doigts et en exerçant une légère pression, on rive facilement à la faire disparaître, mais elle revient à son état primitif dès que esse la compression.

Variétés. — On a divisé les tumeurs érectiles en artérielles, veineuses et intertédiaires. Cruveilhier pense qu'elles débutent constamment par des capillaires roprement dits. Broca distingue, au point de vue clinique, deux formes : celles ni sont de nature artérielle, et celles qui sont de nature veineuse. Les unes sont nuges et les autres bleuâtres. Elles ne présentent les mêmes caractères que par nite de leur développement ultérieur.

Cette dernière division me paraît rationnelle; de plus, elle est utile au point de ne pratique, car, tandis que les tumeurs artérielles ont une tendance à grossir, s autres restent le plus souvent très-longtemps stationnaires.

Quant à la division en tumeurs cutanées, sous-cutanées et mixtes, elle n'est nère facile à établir et n'offre aucune utilité pratique.

Diagnostic différentiel. — Rien n'est plus simple que de reconnaître une meur érectile. Sa conleur livide ou rougeâtre, son augmentation de volume penint la toux, sa diminution on même sa disparition sous la pression des doigts, ne issent aucun doute.

Anatomie pathologique. — J. Cruveilhier a soutenu avec raison que les tueurs érectiles débutent dans les capillaires. C'est une dilatation plus ou moins



Fig. 47. — Peloton vasculaire des tumeurs érectiles (Porta) (\*).



Fig. 48. — Peloton vasculaire des tumeurs érectiles (Porta (\*).

rononcée de ces vaisseaux. Pour Broca (1), il y a trois degrés de dilatations. Le emier degré est constitué par une dilatation cylindrique des vaisseaux, comme

<sup>(1)</sup> Broca, Traité des tumeurs, t. 11, p. 477.

<sup>\*)</sup> a, vaisseau centripete ou artère; a', vaisseau centrifuge ou veine.

l'a démontré Porta. Les figures 17 et 18 représentent cet état. Les vaisseaux sont allongés et dilatés de 0<sup>mm</sup>,05 à 0<sup>mm</sup>,06, et leurs parois ne sont point épaissies. An deuxième degré, les dilatations sont irrégulières. Follin les a représentées et décrites exactement. An troisième degré, la dilatation est accompagnée de ruptures. Cette forme s'observe rarement dans les panpières.

Pronostie. — Ces tumeurs penvent persister sans aucune modification, quelquesois même elles guérissent spontanément. Mais le plus souvent il est nécessaire d'arrêter leur développement, qui pourrait entraîner une conséquence fâcheuse pour l'œil et compromettre la vue du malade.

Traitement. — On a employé, contre les tumeurs érectiles, divers moyens; mais le seul efficace est celui qui tend à l'oblitération des vaisseaux anormalement développés.

1. Vaccination. — Les anteurs anglais, Earle et Downing, sont les premiers qui aient cherché à détruire les tumeurs érectiles par l'inoculation du vaccin. Velpeau vulgarisa cette méthode en France.

Avec une lancette chargée de vaccin, on pratique de petites piqûres à des distances égales. Aussitôt que l'écoulement du sang s'arrête, on applique du nouveau vaccin sur les plaies et on les couvre durant quelques heures avec un linge imprégné de la même substance. Des vésicules se forment bientôt, et le travail inflammatoire qui s'ensuit amène l'oblitération des vaisseaux. Mais si l'enfant a été vacciné, ce moyen ne donnera aucun résultat.

Pour empêcher l'entraînement du virns par le sang qui s'écoule, Nélator conseille d'enfoncer dans la tumeur plusieurs aiguilles chargées de vaccin, et quelquefois il la traverse de plusieurs fils imprégnés de cette matière.

2. Lorsque la tumeur est limitée à la paupière, on injectera avec succès de perchlorure de fer peu concentré. Broca recommande l'emploi de perchlorure de fer de 12 à 15 degrés à l'aréomètre de Baumé. Richet se sert avec succès des injections de chlorure de zinc, une à deux gouttes pures, ou mélangé par moitié avec de l'eau.

Mais si la tumeur communique avec la caroncule ou avec la conjonctive, il faurremoncer à cette méthode qui, à coup sûr, amènerait alors un phlegmon de la paurière et de l'œil et la destruction consécutive de ces organes.

- 3. Ligatures. L'application des ligatures se fait ordinairement par la méthode sous-cutanée. Parallèlement à la surface de la peau on traverse la tument avec deux aiguilles qui se croisent; on place ensuite une ligature autour de ces aignilles et on la serre fortement. Au bout de quelques jours, on retire le tout, e le travail inflammatoire amène la guérison.
- 4. Acupuncture. Lallemand enfonçait dans la tumeur un grand nombre d'épingles, rapprochait les têtes d'épingles avec un fil, et au bout de sept ou hui jours il les enlevait. Le procédé de Carron du Villards vaut mieux : il consiste i enfoncer un grand nombre d'aiguilles et à les saisir toutes avec des pinces fortes chauffées à blanc ; bientôt après, la cautérisation a lieu.

BIBLIOGRAPHIE. — Earle et Downing, the Lancet, 4829, t. II, p. 237. —Woolcott, Lancet 1852, March 43, p. 261. — Laboulbène, Sur le nævus en général et sur une modification particulière observée dans un nævus de la paupière supérieure, thèse inaugurale. Paris

354. - Ch. Robin, Mém. de la Soc. de biol., 1853, t. V, p. 170. - Virchow, Archiv f. thol. Anat. Wurtzbourg, 1854, Bd. VI, p. 525. - Porta, Dell' angeclasia. Milano, 861. - Broca, Traité sur les tumeurs, Paris, 1869, t. II, p. 183.

## § II. - Verrues des paupières.

Les verrues sont de petites saillies formées aux dépens des papilles du derme. lles affectent sur les paupières, comme partout ailleurs, des formes et des-aspects sférents.

Les unes sont petites et reposent sur une base large; d'autres sont pédiculées comme pendantes aux paupières, ce qui les a fait appeler par Maîtrejean, veries pendantes.

On les rencontre d'ordinaire sur le bord des paupières et entre les cils; dans

autres cas, elles se voient à la surface de l'une ou de l'autre paupière.

Leur surface est rugueuse, inégale, gercée; elles sont quelquesois divisées sommet par des sillons profonds. Elles ne causent aucune douleur; mais les alades les écorchent, et alors elles saignent et s'enflamment facilement.

La transformation des verrues en sarcomes s'observe quelquefois, surtout rand ceux qui en sont affectés sont arrivés à un âge avancé. Cela arrive à la suite frottement et d'irritation prolongée, et sous l'influence d'une prédisposition Institutionnelle.

Traitement. — Le meilleur mode de traitement est l'excision; on la pratique l'aide de ciseaux courbés, après avoir préalablement saisi la verrue avec une nce à griffes. S'il y a hémorrhagie, on l'arrête en cautérisant la plaie avec le ayon de nitrate d'argent.

L'application de compresses froides pendant quelques jours complétera la gué-

L'excision des verrues est une opération des plus simples; néanmoins, il est bon suivre l'avis de Gosselin et Denonvilliers, qui conseillent de l'ajourner pennt les épidémies d'érysipèle.

# § III. - Lipomes des paupières et du sourcil.

Comme nous l'avons vu précédemment, le tissu adipeux est très-peu abondant ns les paupières. Dans la région du sourcil, il est un pen plus développé; c'est qui explique pourquoi cette partie n'est que d'une manière exceptionnelle le ege d'un état morbide.

Le tissu adipeux peut s'hypertrophier dans toute l'étendue des paupières et nuler une hypertrophie de la paupière tout entière. On pourrait l'appeler meur adipeuse diffuse. Des tumeurs de ce genre se rencontrent fréquemment ez certains individus âgés, à l'angle interne de la paupière supérieure. Elles trouvent ordinairement aux deux yeux et ne constituent pas d'état morbide el. Dans d'autres cas, l'hyperplasie graisseuse forme une grosseur bien limitée; est alors une véritable tumeur lipomateuse on adipeuse.

Symptomatologie. — D'une mollesse pâteuse, élastique, peu mobile, mais

libre de tonte adhérence à la peau, cette tumeur présente à sa surface de petites inégalités ou bosselures, dues aux cloisons qui la divisent en loges plus ou moins nombreuses.

La peau est intacte; sa coulenr et son épaisseur n'ont subi aucune modification.

Les lipomes ne sont point douloureux, et ils ne gênent ni la vue ni les mouvements des paupières; mais leur développement exagéré, en constituant une difformité désagréable, rend nécessaire l'intervention du chirurgien.

Anatomie pathologique. — La tumeur adipeuse est enveloppée d'une trame celluleuse très-délicate, qui envoie des prolongements en dedans, de sorte que la graisse y est contenue comme dans de véritables cellules.

Selon Virchow, le tissu graisseux renferme une matière de consistance liquide, oléagineuse, riche en margarine. Les vaisseaux ne sont développés que dans l'enveloppe celluleuse; mais, en général, ils sont peu nombreux. Le siège des lipomes est le tissu cellulaire sous-musculaire superposé au tarse.

Traitement. — L'extirpation seule peut faire disparaître un lipome circonscrit. On tendra la paupière sur le globe de l'œil et l'ou pratiquera l'incision parallèlemen au bord tarséen, dans tonte l'étendue de la tumenr; puis, en la saisissant avec un crochet, on pratiquera l'énucléation avec la plus grande facilité. La réunion par première intention ne tarde pas à s'opérer, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à la suture.

Quant à la tumeur adipeuse diffuse, que l'on rencontre surtout à la partie interne des paupières supérieures, il n'y a, le plus souvent, rien à faire.

### § IV. - Gommes syphilitiques des paupières.

La paupière peut être le siége de tumeurs gommeuses syphilitiques, appelée syphilomes par Ch. Robin. Ces tumeurs se développent tantôt dans le tissu cel·lulaire sous-cutané, tantôt dans le muscle orbiculaire.

C'est à Bouisson qu'on doit les recherches les plus complètes au sujet de tumeurs gommenses musculaires. Ricord, Nélaton, Melchior Robert et Virchow les ont observées dans différentes régions : à la langue, à la joue, aux lèvres, etc. Bouisson a même constaté la présence de cette affection dans un muscle oculo moteur; mais, jusqu'à présent, son existence n'a pas été signalée sur les paupières. Voici le fait que j'ai eu l'occasion d'observer.

En 4868, j'ai trouvé chez une femme syphilitique, âgée de cinquante-si ans, une tumeur située à la partie interne de la paupière inférieure. Elle étai arrondie de la grosseur d'une noisette, élastique, simulant une fluctuation. Le peau n'était point adhérente, mais un peu rougie. Comme elle était indolente ce qu'elle s'était formée lentement pendaut deux mois, il y avait lien d'établir le diagnostic entre un kyste athéromateux et une gomme syphilitique. Une ponction exploratrice ne fit sortir que du sang. Le lendemain, la plaie résultant de la ponction était suppurante, présentant des bords à pic et arrondis. Ce fut pour moi le preuve que la tumeur était de nature syphilitique. Aussi j'ai touché la plaie avec le teinture d'iode concentrée et j'ai administré la potion iodée à la dose de 2 gran par jour. Un mois de ce traitement a suffi pour amener une guérison complète

J'ai vu depuis une autre tumeur analogue dans la région du sac lacrymal, chez une malade qui m'a été adressée par le docteur Picard. Elle fut guérie par le traitement interne.

Anatomie pathologique. — Les tumeurs gommeuses sont constituées par une masse dure plus on moins fibreuse, parsemée de granulations graisseuses. En général, leur structure est bien variable, comme l'ont démontré Budd et Virchow.

Quand elles sont molles, ces tumeurs contiennent une matière gélatiniforme, d'un gris jaunâtre; elles sont comme infiltrées de pus. Cependant on n'y rencontre pas de globules purulents,— ce qui ressort des recherches de Ch. Robin, — mais de simples granulations de nature graisseuse. D'après Virchow, il peut se produire nltérieurement une infiltration amorphe.

Diagnostic différentiel. — Les tumeurs gommeuses constituent un des phénomènes tardifs de la syphilis et appartiennent aux accidents tertiaires. On doit donc rechercher, dans les antécédents du malade, d'antres symptômes de la syphilis.

Elles peuvent être confondues avec des tannes, mais, le plus souvent, elles se montrent dans la peau elle-même; du reste, ces dernières ne s'ulcèrent ni spontanément, ni après la ponction exploratrice.

Traitement. — Rollet et Clerc conseillent l'io dure de potassium à la dose de 1 à 2, 4 et 5 grammes par jour. Ce traitement suffit pour amener la guérison.

Le badigeonnage de la peau ou même de l'ulcère avec la teinture d'iode peut accélérer la guérison, comme cela est arrivé pour les deux malades dont j'i rapporté les observations.

BIBLIOGRAPHIE. — Thévenet, Études et conditions pratiques sur les tumeurs gommeuses du tissu cellulaire des muscles et de leurs annexes, thèse de Paris, 1858. — Van Ordt, Des tumeurs gommeuses, thèse de Paris, 1859. — Virchow, Pathologie des tumeurs, t. II, trad. franç., p. 419.

# § V. -- Hypertrophie des paupières, ou éléphantiasis.

Carron du Villards et de Graefe ont observé une hypertrophie de la peau et des tissus sous-jacents de la paupière supérieure. Dans deux cas cités par le premier de ces auteurs, la cause pouvait être rapportée au traumatisme, tandis que dans celni rapporté par de Graefe, l'hypertrophie était congénitale et s'était développée progressivement.

Mais il n'est pas rare de rencontrer une hypertrophie de la peau moins accentuée et qui succède à une inflammation chronique des paupières ou du globe de l'œil lui-même.

L'induration qui en résulte ne présente pas les mêmes caractères : la paupière est distendue, et il y a plutôt abaissement des voiles palpébraux qu'un véritable éléphantiasis.

Symptomatologie. — La paupière supérieure acquiert dans l'éléphantiasis un volume ,considérable; la peau est épaissie et hypertrophiée; les papilles du derme prennent un développement excessif. La surface devient rugueuse et presque verruqueuse, sa teinte est brunâtre; tous les tissus de la paupière se développent tellement, que ce voile constitue une vraie tumeur.

Anatomie pathologique. — Le plus souvent le derme s'accroît, et les papilles s'hypertrophient outre mesure. Mais, selon Virchow, le caractère principal est le développement des masses du tissu connectif qui se produisent dans l'épaisseur de la peau ou du tissu sous-cutané. Les muscles, ainsi que les autres parties, se distendent sans être hypertrophiés.

Traitement. — L'excision d'un grand lambeau horizontal de la peau hypertrophiée est le seul traitement efficace. Une suture, faite avec des fils fins de soie, est appliquée ensuite pendant quarante-huit heures. Si la conjonctive et le tarse sont par trop distendus, il faudra en enlever aussi un lambeau.

BIBLIOGRAPHIE. — Carron du Villards, Annales d'oculistique, t. XXXII, p. 253, et t. XXXV, p. 430. — De Graefe, Klinische Monatsbl. f. Aug. Januar, 1863.

### § VI. - Névrome du sourcil et des paupières.

Au niveau du bord sourcilier, on rencontre quelquefois une petite tumeur pédiculée ou cachée sous la peau et présentant une sensibilité excessive, soit au toucher, soit à chaque mouvement des paupières. C'est là le névrome.

Les névromes peuvent occuper le trajet du nerf sus-orbitaire, au point de sortie de ce nerf. Le professeur Richet, qui m'a communiqué des détails à ce sujet, a observé un fait de ce genre.

De petits névromes, mobiles et d'une grande sensibilité, se développent aussi quelquesois dans le tissu cellulaire sous-cutané des paupières. La peau est toujours mobile au-dessus.

Mackenzie a examiné après la mort une de ces tumeurs et n'a constaté aucune connexion nerveuse.

Traitement. — Traitement médical. — Aux malades qui refusent d'avoir recours à l'opération, Mackenzie conseille les frictions avec un mélange d'onguent mercuriel et d'opium. A mon avis, des injections hypodermiques de morphine (10 gouttes de solution de 10 centigrammes pour 10 grammes) réussiront mieux, dans ces cas, à calmer les douleurs.

Traitement chirurgical. — Extirpation par la méthode ordinaire.

### § VII. — Induration ou callosités des paupières (tylosis).

L'épaississement et l'induration de la peau des paupières peuvent exister dans certains cas sans que le volume de la paupière elle-même soit augmenté. Cette induration prend le nom de *callosité* ou de *tylosis*.

Elle se développe sous l'influence de la diathèse scrofuleuse, et doit être combattue par l'usage de l'iodure de potassium ou de la teinture d'iode à l'intérieur et par les frictions avec la pommade iodée.

Mackenzie distingue une autre forme de tylosis qu'il appelle tylosis arthritica, mais il n'y a rien de précis à cet égard.

### ARTICLE XVII.

# TUMEURS MALIGNES OU CANCÉREUSES DES PAUPIÈRES.

§ I. - Encéphaloïde des paupières.

Les paupières peuvent être le siége de productions carcinomateuses; mais, parmi ces néoplasmes, les uns apparaissent primitivement, tandis que les autres, après avoir pris naissance dans les régions voisines, n'envahissent les panpières que d'une manière secondaire. A cette dernière catégorie appartiennent l'encéphaloïde et le cancer mélanotique. Ces tumeurs n'atteignent ces voiles membraneux qu'après qu'elles se sont développées préalablement dans l'œil, dans l'orbite ou dans le maxillaire supérieur. Nous ne nous en occuperons que lorsque nous parlerons des maladies de l'œil et de l'orbite.

# § II. - Epithélioma ou cancroïde des paupières.

L'épithélioma ou cancroïde est une production hétéromorphe maligne, caractérisée par le développement d'une masse d'éléments épithéliaux infiltrés dans la trame des tissus.

**Symptomatologie.** — Cette affection débute de quatre manières différentes : a. Tantôt ce sont des agglomérations des papilles du derme hypertrophiées, grosses comme des grains de millet, englobées dans une gaîne épidermique, qui font à la surface une saillie hémisphérique. — b. Tantôt c'est une petite squame épidermique, légèrement saillante sur la peau et entourée d'une partie indurée, qui apparaît sur un point quelconque des paupières. — c. Dans d'autres cas, il débute aussi sons forme d'un petit tubercule au voisinage du bord des paupières, et le plus souvent dans l'angle interne de l'œil. Cette grosseur est hémisphérique, inégale et lobulée, et légèrement déprimée à son centre. — d. Enfin il se montre quelquefois à la suite de chalazes indurées, comme Desmarres père en a cité des exemples.

Cette petite excroissance persiste pendant plusieurs mois et même des années sans être accompagnée d'aucune irritation. Puis une fissure s'ouvre à sa surface et se transforme en une ulcération ayant les bords taillés à pic. Les picotements surviennent et portent les malades à se gratter et à arracher de temps en temps la petite croûte qui se trouve au sommet de la tumeur et qui se reforme aussitôt. La tumeur ne tarde pas à se lobuler et à se multiplier; elle devient rougeâtre, plus saillante, sans augmenter en étendue, et tout en conservant sa mobilité sous la peau qui la recouvre. Toutefois, an bout de quelque temps, la base et le fond de l'ulcère perdent cette mobilité; les couches sous-jacentes ont subi une modification et l'adhérence avec les aponèvroses et le périoste ne tarde pas à s'établir. On constate fréquemment, à l'aide d'un stylet, que le cancroïde a atteint l'os unguis ou le maxillaire inférieur, qui sont plus ou moins dénndés.

Lorsque l'épithélioma occupe le grand angle de l'œil, le sac lacrymal est trèssouvent ouvert. La conjonctive palpébrale participe d'ordinaire à l'état morbide, car le cancroïde finit par la détruire en s'étendant de proche en proche. Dans d'autres cas, la rongenr conjonctivale n'est qu'un symptôme d'ectropion occasionné par les cicatrices de la joue.

J'ai observé deux cas dans lesquels l'épithélioma avait envahi l'angle interne, détruit le sac et la caroncule lacrymale, et, se portant vers l'orbite, avait creusé des trous très-profonds. L'œil était pourtant conservé, comme cela arrive dans la plupart des cas; mais cette préservation de l'œil n'est pas un phénomène constant, et chez nne malade de Desmarres (4), qui portait depuis plusieurs années nne tumeur épithéliale de la paupière inférieure, les progrès de la maladie devinrent tout à coup si rapides, que la joue et la tempe ne tardèrent pas à être envalues; l'œil lui-même se perfora et se vida. Dans un cas rapporté par Marcazzi (2), le cancroïde avait envahi les deux paupières en totalité et s'étendait jusqu'an sourcil. L'extirpation et l'autoplastie pratiquées par ce chirurgien amenèrent la guérison.

Le cancroïde de la paupière ne présente pas toujours le même aspect : tantôt les bourgeons charnus se forment au centre de l'ulcère, deviennent exubérants et douloureux; dans d'autres cas, l'ulcère se creuse de plus en plus et se couvre d'un enduit épais séro-sanieux, qui se transforme en croûtes, souvent fortement adhérentes. Quelquefois, au milien de cette ulcération, on rencontre des espèces de cavernes plus profondes et à bords plus escarpés que de coutume.

Ordinairement les bords de la tumeur sont durs et épais; dans leur voisinage, la peau est très-vasculaire, injectée, et des veines fortement développées rampent à la surface. Des tubercules dus à l'infiltration épithéliale se rencontrent en grand nombre sur la peau, même à une certaine distance de l'ulcère.

Marche. — La marche de cette affection est excessivement lente et n'est presque jamais accompagnée de doulenrs. Boyer a vu des boutons épithéliaux ne s'ulcérer qu'au bout de vingt-sept ans.

Quelquefois la tumeur épithéliale de la paupière reste stationnaire pendant des années, et prend tout à coup un développement rapide. Mackenzie (3) l'a vue diminuer et même se cicatriser partiellement ou en totalité, puis apparaître de nouveau, s'étendre pendant quelque temps et disparaître complétement. Mais ces cas rares constituent l'exception.

Il est rare que le cancroïde soit accompagné des symptômes indiquant l'infection générale de l'organisme. La cachexie cancéreuse n'existe que dans des cas tout à fait exceptionnels.

L'engorgement ganglionnaire s'observe dans une période très-avancée de la maladie; c'est alors le ganglion le plus voisin, préauriculaire, qui est engorgé et gonflé. Il faut dire cependant qu'il n'y a rien d'absolu à cet égard.

Étiologie. — 1. S'il faut en croire Hasner (4), le cancroïde ou cancer des paupières est une affection assez fréquente. Sur 155 cas de divers cancers de l'œil, ce praticien l'a observé 86 fois. Selon A. Heurtaux, la paupière inférieure est plus souvent frappée de cette affection que la paupière supérieure.

- (1) Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 612.
- (2) Marcazzi, Imparziale, janvier 1865.
- (3) Mackenzie, Traité des maladies des yeux. Paris, 1856, t. I, p. 185.
- (4) Hasner, Sur le cancer de l'œil et de ses annexes (the Ophthalmic Review, 1865).

- 2. Age. L'enfance n'est pas assujettie à cette affection, qui, au contraire, est propre à la seconde moitié de la vie. La prédisposition augmente après cinquante ans dans la proportion de 65 à 70 pour 100.
  - 3. Sexe. Le sexe masculin paraît être le plus exposé aux cancroïdes.
- 4. Hérédité. Elle n'est point démontrée; selon Paget, on l'a constatée dans un vingtième des cas. Heurtaux (1) l'a trouvée dans la proportion de 1 sur 10.

Pour mon compte, l'influence de l'hérédité est dans cette maladie au moins problématique. J'ai vu un grand nombre de cas de cancroïdes des 'paupières, et je n'ai jamais pu obtenir de renseignements assez précis pour les attribuer à l'hérédité.

Anatomie pathologique. — Le cancer épithélial ou cancroïde présente d'abord

une hypertrophie des papilles de la peau. Plus tard, dans la masse indurée et ulcérée, on trouve de petites éminences papilliformes, couvertes de lamelles épithéliales ou parfaitement visibles au microscope. Ce sont des productions nouvelles, hétérogènes, développées à la surface de l'ulcère par la prolifération des cellules. Nous les représentons (fig. 19) d'après Lebert.

Virchow a démontré l'analogie qui existe entre les cellules de carcinome et certaines cellules épithéliales normales, celles des voies urinaires, par exemple. Fig. 49. Pourtant on ne confondra pas le carcinome avec le cancer, parce que, comme l'ont fait



Fig. 19. — Papille hypertrophiée, grossie 500 fois (\*).

remarquer Cornil et Ranvier (2), les cellules des épithéliomes sont soudées les unes aux autres et présentent l'évolution épithéliale; dans les carcinomes, au contraire, les cellules contenues dans les alvéoles ne sont pas soudées et ne montrent jamais d'évolution épithéliale.

Diagnostic différentiel. — Il est important d'établir le diagnostic dans deux périodes : au début, lorsque l'épithélioma se présente sous forme d'un ou de plusieurs tubercules, et à la période d'ulcération :

4° Les verrues rugneuses, à base large, se fendillent quelquefois, saignent et se couvrent de croûtes. Si ce n'est que le résultat d'une simple irritation, d'une écorchure accidentelle, une simple expectation de quelques jours ou de quelques semaines suffira pour porter le diagnostic. Si l'ulcération persiste pendant longtemps, accompagnée de desquamations fréquentes, d'épaississement de la pean au voisinage du tuberenle, on devra penser à l'existence d'un épithélioma.

2° Les chancres des paupières et les syphilides tuberculo-scrpigineuses peuvent

(1) Heurtaux, Nouv. Dictionn. de méd. et de chirurg. pratiques. Paris, 1867, t. VI, p. 223.

(2) Cornil et Ranvier, Journ. de l'anat. et de physiol., 1866.

(\*)  $\Lambda$ , papille . a, a, cellules épidermiques arrondies ; c, c, cellules épidermiques vues de profil, d'apparence fusiforme, avec leurs noyaux. — B, cellules épidermiques isolées : a, paroi de la cellule ; b, noyau. (Lebert.)

simuler d'une manière frappante les épithéliomes. Quant au chancre, le diagnostic ne sera pas difficile, si l'on prend en considération la durée de la maladie et les antécédents du malade. « Si la maladie existe, dit Ricord, depuis plus d'un an et qu'il n'y ait pas eu d'accidents secondaires syphilitiques, on peut dire que ce n'est point un chancre induré, mais un cancer. »

Les syphilides tuberculo-serpigineuses ressemblent quelquesois à tel point aux

carcinonies, que l'erreur est presque impossible à éviter.

Les signes qui, à mon avis, caractérisent le mieux ces deux maladies sont les suivants: L'ulcère syphilitique est le plus souvent superficiel, et ses bords ne sont ni engorgés ni durcis. Dans l'épithéliome, les bords sont très-gonflés, durs et taillés à pic. D'autre part, celui-ci gagne plutôt en profondeur, tandis que les syphilides s'étendent plus en surface, envahissent les parties voisines, la joue, le nez, etc.

Cette année, j'ai soigné un malade atteint d'un ectropion inférieur considérable, et d'un ulcère ressemblant tout à fait à un épithéliome. Les bords mêmes de l'ulcération à la paupière supérieure étaient durs et engorgés; toute la surface ulcérée était saignante, et l'ulcère avait pris un tel développement en étendue, qu'il était facile d'hésiter sur la nature du mal. La moitié de la paupière supérieure, tout le côté droit du nez, la moitié de la paupière inférieure, et la joue droite jusqu'à la lèvre supérieure et l'aile du nez, étaient ulcérés, et la maladic durait depuis plusieurs années. La glande préauriculaire était engorgée. Je prescrivis l'iodure de potassium à la dose de 2 à 5 grammes par jour, et je cautérisai l'ulcère, tantôt avec l'acide acétique, tantôt avec la teinture d'iode. Sous l'influence de ce traitement, l'ulcère cicatrisa presque complétement.

Pronostic. — Il n'est pas grave tant que la maladie est à son début. La guérison peut être obtenue d'une manière radicale. Mais, à une période plus avancée, lorsque les paupières sont atteintes sur une grande surface, il est à craindre que la mutilation que subissent les paupières, soit par la tumeur, soit par l'opération, ne laisse l'œil à découvert.

Les récidives ne sont pas rares, et avec chaque récidive le danger augmente.

Traitement. — Comme le cancroïde ressemble beaucoup aux ulcères syphilitiques, il sera prudent de commencer le traitement ioduré à l'intérieur, et les cautérisations, soit avec la teinture d'iode, soit avec des acides. Ce n'est que lors-

que ces moyens auront échoué qu'on aura recours à une opération.

Traitement chirurgical. — 1. Caustiques. — Dans le traitement des épithélionnes, les avantages des caustiques sont incontestables; ils doivent être employés quand la maladie s'étend sur une grande surface de la jone, du nez et des panpières, et surtout quand elle envaluit la conjonctive bulbaire, quand elle détruit l'angle interne ou externe jusqu'aux os, et se porte profondément dans l'orbite. Parmi les caustiques, le meilleur est incontestablement le chlorure de zinc sous forme de pâte de Canquoin. On peut l'introduire très-profondément, sans crainte de détruire le globe de l'œil.

J'ai assisté en 4869 à une opération de ce genre pratiquée à la clinique par Richet; l'épithéliome s'était porté si loin dans l'orbite, que la cautérisation seule était

praticable; elle a complétement réussi et le malade a guéri.

Je n'ai recours au nitrate acide de mercure, à l'acide acétique et à la teinture

d'iode concentrée que dans le cas où je crois à l'existence d'une affection syphilitique. Ces caustiques sont alors un adjuvant du traitement interne. J'ai obtenu ainsi des résultats très-heureux.

2. Extirpation. — Le mode opératoire varie suivant le siége et la profondeur du mal. Si la tumeur est superficielle et limitée à la peau, on la dissèque avec beaucoup de précaution, en ayant soin d'exciser une certaine partie des tissus sains pour ne laisser aucun germe. La seule difficulté qui puisse se présenter, c'est lorsque le mal se trouve au niveau du sac lacrymal ou au voisinage du point lacrymal.

Dans le premier cas, la dissection soigneusement faite peut empêcher la perforation de la paroi antérieure du sac. Quant au second cas, il faut préalablement inciser le point lacrymal et procéder ensuite à l'extirpation de la tumeur. Si la perte de substance est trop grande, on cherche à la combler par un lambeau emprunté aux parties voisines. (Voy. Blépharoplastie.)

Si la paupière est envahie tout entière, on ne doit pas hésiter à enlever cet organe dans sa totalité; on cherchera ensuite à restaurer la paupière par le procédé de Richet. Non-seulement la difformité est corrigée, mais la récidive elle-même peut être prévenue.

Ed. Cruveilhier a rapporté l'histoire d'un malade auquel Richet enleva la paupière tout entière envahie par le cancroïde, et la restaura ensuite. J'ai vu le malade neuf ans après l'opération, et le mal n'a point reparu. Je ne partage pas, à cet égard, l'opinion de Mackenzie (1), qui prétend que, pour la paupière inférieure au moins, cette opération est inutile. Non-seulement elle est utile, mais encore elle offre un moyen préventif contre les récidives.

BIBLIOGRAPHIE. — Boyer, Traité des maladies chirurgicales, t. IV, p. 419, 5° édit. — Velpeau, Dictionn. de méd. en 30 vol., t. XXIII, p. 294. Jacob, Duhlin Hospital Reports, vol. IV, p. 232. Dublin, 1827. — Dalrympl, Pathology of the human Eye, pl. V, fig. 5. London, 1849. — Verneuil, Observations pour servir à l'histoire des tumeurs de la peau (Arch. gén. de méd., mai, août, décembre 1854). — Graefe, Archiv f. Ophthalm., t. X, 1<sup>re</sup> partie, p. 205. — Siehel, Iconographie ophthalmologique, texte, p. 600. — Hasner, Sur le cancer de l'œit et de ses anuexes (the Ophthalmie Review, 1865. — Thiersch, Der Epithelialkrebs, namentlich der Haut. Leipzig, 1865. — Cornil et Ranvier, Journ. de l'anat. et de la physiol., 1864, 1865, 1866. — Heurtaux, Dictionn. de méd. et de chirury. Paris, 1867, t. VI, p. 223.

# CHAPITRE III

DÉFORMATIONS ET DÉVIATIONS DES PAUPIÈRES ET DES SOURCILS.

### ARTICLE PREMIER.

ABAISSEMENT OU SAILLIE EXAGÉRÉE DU SOURCIL.

Dans l'état physiologique, les deux sourcils se trouvent placés au même niveau; ils ne sont ni plus saillants ni plus relevés d'un côté que de l'autre. L'écartement dans un sens ou dans l'autre constitue un état morbide.

<sup>(1)</sup> Maekenzie, Truité des maladics des yeux, 1856, t. 1, p. 493.

Il est rage pourtant que la déformation soit due à une maladie du sourcil lui-même. Le plus souvent elle est l'expression, soit d'une doulenr très-vive du côté correspondant de l'œil, soit d'une contraction spasmodique des fibres musculaires de l'orbite, soit enfin de cicatrices ou de tumenrs situées dans le voisinage. C'est au chirurgien qu'appartient de déconvrir la cause de la déformation et d'agir en conséquence.

Il arrive quelquesois que la saillie des bords orbitaires supérieurs est très-prononcée, au point de simuler même des tumeurs de l'os frontal. Cet état peut dépendre d'une distension excessive des sinus frontaux, soit par un liquide sérenx on purulent (Hulke et Bowmann), soit par des exostoses (Dolbeau). Le liquide accumulé dans les sinus ainsi distendus peut se frayer un passage dans le sinus maxillaire, et occasionner des névralgies très-douloureuses dans toutes les branches de la cinquième paire. Les tumeurs solides se portent le plus souvent dans l'orbite et occasionnent des exophthalmies.

#### ARTICLE II.

### DÉVIATION DES CILS: TRICHIASIS ET DISTICHIASIS.

En prenant une direction vicieuse, les cils peuvent se renverser en dedans vers le globe de l'œil, et constituer un état morbide appelé *trichiasis*. Le plus souvent quelques cils isolés ou une certaine partie d'entre eux sont déviés en dedans, tandis que les autres conservent leur position normale : c'est le trichiasis *partiel*. Dans d'autres cas, la déviation existe sur tout le bord libre des paupières : il y a alors trichiasis *général*.

Le distichiasis n'est qu'une variété de la même maladie : une rangée des cils conserve sa direction normale, pendant que l'autre, plus interne, est déviée en dedans et provoque une irritation de la cornée, et par suite de l'œil tout entier. Quadri et Desmarres père ont même rencontré trois rangées des cils.

**Symptomatologie.** — 1. Lorsqu'un ou deux cils seulement sont renversés en dedans, les signes extérieurs sont très-incertains; dans ce cas, en effet, ces cils sont le plus souvent pâles, étiolés, difficiles à voir et encore plus difficiles à saisir.

D'après Sanson, le symptôme qui permet le mieux de constater alors l'existence du trichiasis, est l'existence d'un filament muqueux pareil à un fil tendu de la marge palpébrale au globe. On voit, en outre, ce filament glisser à la surface de la cornée à chaque mouvement de l'œil. On est sûr, dans ce cas, de trouver un ou deux cils, à peine appréciables, entourés de mucus.

Pour les mieux découvrir, il ne faut pas écarter les paupières du globe de l'œil; autrement les poils, en s'éloignant de l'œil, échappent à l'examen.

2. Le trichiasis plus étendu, et surtout le trichiasis total, est plus facile à reconnaître. La paupière tout entière change alors de forme : la difformité est surtout apparente, si l'on examine attentivement le bord ciliaire de chaque paupière dans toute son étendue, depuis le point lacrymal jusqu'à l'angle externe (fig. 20).

3. Le trichiasis peut exister sans altération du bord libre des paupières, mais très-souvent cette difformité est consécutive à des altérations plus graves du tarse

du reste de la panpière. Dans ces cas, le bord libre est engorgé, arrondi, boslé ; la paupière elle-même est renversée en dedans (entropion).

4. Dans un trichiasis général, la conjonctive et la cornée peuvent être malades.

'œil devient alors très-sensible, et il viste un larmoiement considérable.

- 5. Dans un degré léger de trichiasis, malade éprouve de temps en temps la ensation de corps étrangers, laquelle disaraît lorsqu'il lave son œil avec de l'eau quand il l'essuie. C'est le mucus qui est ors enlevé.
- 6. Des paquets de cils tournés vers œil provoquent une irritation considéıble. Dans ce cas, tous les signes de onjonctivite et même de kératite se ma-



Fig. 20. — Trichiasis.

ifestent. Les douleurs de l'œil et sa sensibilité pour la lumière deviennent quelnefois intolérables.

Anatomie pathologique et étiologie. -- Le changement qui survient dans direction des cils peut être causé par des états morbides différents.

Lorsqu'il se produit sans avoir été précédé par aucune maladie oculaire, on cut admettre, avec Vidal (de Cassis) et Quadri, que les bulbes restés pendant ngtemps dans un état embryonnaire ont pris à un moment donné un développement rapide et une direction vicieuse. Les recherches microscopiques de Donders emblent confirmer cette hypothèse.

Warlomont et Testelin attribuent la cause du distichiasis à une altération des bres de l'orbiculaire des paupières, qui viendraient se fixer sur les bulbes des bils et imprimer aux cils une direction vicieuse.

La direction des bulbes eux-mêmes peut aussi changer, sous l'influence d'exsutions plastiques, d'abcès folliculaires et de cicatrices du bord libre, et à la suite une altération du tarse.

C'est ainsi que les blépharites ciliaires glandulaires, les orgeolets, les affections ranuleuses des conjonctives, l'érysipèle des paupières, etc., peuvent donner lieu cette difformité. Les conjonctivites chroniques granuleuses ou lacrymales y présposent aussi.

Le trichiasis total affecte beaucoup plus sonvent la paupière supérieure que nférieure. Le contraire a lien pour le trichiasis partiel.

Les blessures du bord libre sont aussi une des causes occasionnelles de cette lection.

**Traitement**. — Moyens palliatifs. — Dans le traitement palliatif du trichiasis rtiel, on a recours à deux moyens : l'épilation et l'agglutination.

4. L'épilation est pratiquée à l'aide d'une pince à épiler (voy. fig. 11, p. 15), à ranches larges, sans dents, mais à surfaces légèrement rugueuses. On saisit les ls, au nombre de deux ou trois, tout près de leurs racines et on les arrache en primant à la pince une légère secousse.

Je ne partage pas l'avis des anteurs qui pensent qu'on peut ainsi obtenir à la ngue une guérison radicale. J'ai vu des malades suivre ce traitement pendant GALEZOWSKI.

dix ans sans aucune amélioration. Les cils étaient encore plus nombreux qu'avan le traitement.

2. L'agglutination des cils, au moyen de collodion à la surface des panpières est aussi employée comme moyen palliatif.

Traitement radical. — 1. Excision d'un petit pli de la peau. — Dans le ca où il n'existe qu'un paquet de cils dirigés contre le globe de l'œil, lorsque tou les antres ont une implantation normale, Desmarres père propose de saisir, ave une érigne double à strabisme (fig. 21), un petit pli de la peau, le plus prè



Fig. 21. — Extirpation d'un petit pli de la peau. — Procédé de Desmarres père (\*).

possible du bord libre de la paupière, et de l'exciser avec le bistouri ou le coutea à cataracte. Il en résulte une petite plaie ovalaire B, qui, en se cicatrisant, rétract en dehors la partie correspondante da bord de la paupière et entraîne avec elle le cils déviés.

Pour que cette opération réussisse, il faut que l'incision soit profonde et qu'un partie sous-jacente du tarse soit enlevée.

- 2. Extirpation des follicules des cils déviés. Procédé de l'auteur. Lors que les cils déviés occupent sur le bord libre une étendue de 4 à 5 millimètres je procède de la manière suivante (fig. 22): Je passe un crochet à chalazion très-fin, entre les deux marges palpébrales du point Λ au point Β, qui marquer les limites des cils déviés; puis je dissèque avec un couteau à cataracte, d'abor la conjonctive, ensuite la peau, en cherchant à réunir en Λ et en Β les den incisions, et j'enlève toute la partie de la paupière qui supporte les paquets de cile La conjonctive et la peau s'appliquent l'une contre l'autre, et la réunion par pre mière intention est obtenue au bout de vingt-quatre heures, sans qu'il en résult la moindre difformité.
- 3. Extirpation des cils déviés par le procédé de Vacca Berlinghieri. 0 trace d'abord avec une plume une ligne parallèle au bord libre, dans toute la lon gueur de l'espace occupé par les cils déviés, et à une distance de 2 millimètres on introduit alors sous la paupière une spatule d'écaille que l'on confie à un aide

<sup>(&#</sup>x27;) A, pli cutané saisi avec une érigne double; B, ploie ovaluire.

Le chirurgien pratique ensuite deux petites incisions verticales, comprenant la leau et le muscle orbiculaire, et les réunit sur le bord libre par une incision transersale, puis dissèque le lambeau entané ainsi taillé jusqu'à la hauteur de la ligne racée à l'encre. Le lambeau cutané est soulevé; chaque cil est excisé séparément



Fig. 22. — Extirpation des follicules des cils déviés. — Procédé de l'auteur (\*).

le lambeau remis à sa place et fixé au moyen d'une bandelette de taffetas d'Anleterre.

Cette opération est très-difficile à exécuter à cause du sang qui s'écoule ; c'est ourquoi il serait préférable de se servir à cet effet d'une pince de Pope, de aint-Louis (États-Unis). Ce chirurgien a fait constrnire une pince, dont on voit



Fig. 23. — Pince de Pope.

i la figure (fig. 23) et qui est destinée à empêcher l'arrivée du sang pendant dissection de la peau et faciliter l'opération. Snellen se sert d'une pince semlable à celle de Pope, et il lui a donné le nom de *blépharospathe*.

4. Procédé d'Anagnostakis pour le trichiasis général. --- La paupière est indue sur une plaque d'écaille ou placée entre les deux branches de la pince de ope, et une incision parallèle au bord palpébral, à la distance de 3 millimètres, et pratiquée dans la peau. L'aide tire alors en haut la lèvre supérieure de la plaie le chirurgien saisit avec une pince toute la couche musculaire située au-dessus u tarse et l'excise à l'aide de ciseaux.

On passe ensuite trois ou quatre sils de soie par le bord inférieur de la plaie

<sup>(&#</sup>x27;) A et B, points où se réunissent les deux incisions.

cutanée et par la couche fibro-celluleuse qui recouvre le cartilage, dans l'endroi où les fibres musculaires ont été enlevées, et on les réunit (voy. fig. 24). Les deu lèvres de la plaie cutanée se rapprochent et ne tardent pas à se cicatriser.

Cette méthode offre des avantages incontestables; le lambeau inférieur de l peau et des fibres musculaires attachées au tarse, en haut, renverse d'une ma



Fig. 24. — Procédé de Anagnostakis.

nière permanente le bord palpébral o redresse les cils déviés.

5. Extirpation de la partie des par pières qui contiennent des cils. — Di puis longtemps on a cherché à excise le bord palpébral tout entier avec le cils qui y sont implantés; mais, comm on enlevait en même temps les follicul des glandes de Meïbomius, il en résu tait nécessairement une tendance con tinuelle à l'irritation persistante d' yeux et des paupières.

On a alors essayé de n'enlever que la portion des paupières dans laquelle so implantés les cils, en respectant les orifices des glandes de Meïbomins et en laissa intacte la marge interne palpébrale.

Le docteur Séverin Galezowski a pratiqué cette opération, lorsqu'il était pr fesseur de chirurgie à l'Université de Wilna, et, d'après lui, les résultats obten ont toujours été très-satisfaisants.

Dans ces dernières années, cette même méthode a été plusieurs fois mise à excution par Soelberg Wells (1). Voici de quelle manière il procède:

Le blépharospathe de Snellen étant appliqué sur la paupière, une incision a faite, avec un couteau à cataracte, dans toute l'étendue du bord libre, entre cils et les orifices des glandes de Meïbomius; cette incision est poussée dans l'épa seur du tarse en arrière des racines des cils. Une seconde incision est pratique sur la peau le long du bord libre, de manière à rencontrer la première. Le la beau de la peau, ainsi que les cils, est complétement séparé et enlevé. Aucci suture n'est appliquée et des compresses imbibées d'eau froide suffisent pe la amener la cicatrisation.

Cette opération laisse pourtant une difformité constituée par l'absence compl de cils, et il est préférable d'avoir recours à la méthode qui a pour but de traplanter on de déplacer les cils déviés.

7. Déplacement du champ d'implantation des cils. — Procédé de Arlt.. La paupière est saisie avec la pince de Snellen ou de Pope. Un bistouri tr fin ou un couteau à cataracte est enfoncé dans l'épaisseur du bord libre, entre cils et les orifices des glandes de Meïbomius et à la profondeur de 3 millimètres 1 il ressort par la peau, et, dans cette même profondeur, il est conduit d'un angl'autre de l'œil (fig. 25).

La petite bande de peau que portent les cils, ainsi séparée, ne tient au reste la paupière que par les deux extrémités aux deux angles de l'œil.

(1) S. Wells, A Treatise on the Discuses of the Eye. London, 1869, p. 695.

Une seconde incision est pratiquée à quelques millimètres au-dessus de la preère, avec laquelle elle se réunit aux deux extrémités. Le petit lambeau des tégu-





c. 25. — Procédé de Arlt. — Incision.

Fig. 26. — Procédé de Arlt. — Réunion.

rents compris entre les deux incisions, affectant la forme d'un croissant, est envé et les deux lèvres de la plaie sont réunies par deux on trois points de suture, omme on pent voir sur la figure 26.

De Graefe a modifié-cette opération: il fait deux incisions verticales aux deux mites du lambeau cutané, qu'il dissèque ensuite à une hauteur de 5 à 6 milli-tètres. Il pratique ensuite l'excision d'un lambeau ovale et horizontal à la distance e 6 à 7 millimètres du bord libre et réunit la plaie par la suture. Le lambeau utané contenant des cils glisse ainsi en haut et contracte des adhérences avec les arties sous-jacentes. Le bord ciliaire remonte en haut et les cils ne touchent plus globe de l'œil.

Cette modification de Graefe ne réussit pas toujours; le lambeau cutané est ellement séparé des parties voisines, qu'il se gangrène facilement. Telle est l'opiion de mon ami, le docteur Cuignet, d'Alger, qui a eu à déplorer ces sortes accidents. Pour éviter cet accident, il serait préférable de pincer avec des serresnes le lambeau ovale de la peau au lieu de l'eplever.

BIBLIOGRAPHIE. — Jaeger, Dissert. sistens diagnosin et euram rad. Trichiasis. Viennæ, 818. — Pétrequin (de Lyon), Gaz. méd. de Paris, nº 12, 1834; Annales d'oculist., t. III, 1ppl., p. 51. — Arlt, Prager Med. Vierteljahrschrift, t. VII, 1845. — Streatfielde, Ophthal. osp. Reports, 1857-1859, p. 421 et 1860-1861, p. 8, et 1864, p. 405. — Anagnostakis, males d'oculist., 1857, t. XXXVIII, p. 5. — Graefe, Archiv f. Ophthalmologic, 1864, Bd. X; bth. 2, p. 223. — Champouillon, Gaz. des hôpit., 1864, p. 595. — Duval (d'Argentan', males d'oculist., t. XXXI, p. 155. — Deroubaix, Annales d'oculist., 1862, t. XLVII, 285. — Herzenstein, Illustrations of some of the Principal Diseases of the Eye, by Power. London, 1867, p. 457.

### ARTICLE III.

ENTROPION OU RENVERSEMENT DES PAUPIÈRES EN DEDANS.

Le renversement du bord libre de la paupière et des cils en dedans, vers le globe e l'œil, est connu sous le nom d'entropion.

Le plus souvent, l'entropion est total; il occupe le bord libre tout entier et s'observe ordinairement à la paupière inférieure.

Il revêt deux formes différentes: une spasmodique ou aignë et une antre organique ou chronique. Mackenzie distingue en outre l'ectropion traumatique, qui rentre, à mon avis, dans la seconde catégorie.

A. Entropion spasmodique ou atou. — Sous l'influence d'une cause le plus souvent récente, d'une forte irritation de l'œil, d'une ophthalmie violente et quelquefois après une opération de cataracte, le malade chez lequel le système nerveux est prédominant, contracte vivement les panpières; quelques-unes des fibres de l'orbiculaire et surtout le muscle ciliaire de Riolan (voy. fig. 4, n° 7), se contractent avec tant de force que les autres parties de la paupière, ne pouvant plus opposer aucune résistance, se relâchent, se laissent entraîner et s'enronlent en dedans.

Symptomatologie. — Ce qui frappe tout d'abord, quand on examine un œil atteint d'entropion spasmodique, c'est l'irrégularité de la fente palpébrale. An lieu d'être bien régulier et garni des cils, le bord marginal est épais, arrondi, tantôt tout à fait sans cils, tantôt muni de quelques cils isolés qui apparaissent entre le globe de l'œil et la surface interne de la paupière. Cet état est facile à constater si l'on a la précaution d'inspecter d'abord les paupières sans les toucher. Attirée en dehors, la paupière se redresse complétement, le bord libre reprend sa position normale, et l'on voit facilement qu'il n'est ni boursoussé ni excorié et que les cils n'ont point changé de direction : c'est le bord palpébral qui s'est renversé en dedans.

Mais le redressement ne dure pas longtemps, et, à peine le malade a-t-il cligné ou fermé l'œil, que l'entropion se reproduit.

L'œil est ordinairement très-sensible pour la lumière et les monvements y causent de la douleur; il devient rouge et larmoyant; le frottement constant des cilcontre la cornée provoque des abcès et des ulcères.

Dans les cas où l'entropion est consécutif à l'opération de la cataracte, le renversement de la paupière peut amener la suppuration de la cornée, produire le renversement du lambeau kératique et compromettre le résultat de l'opération.

B. Entropion chronique ou erganique. — Il peut dépendre d'une inflamma tion chronique granuleuse des conjonctives et des paupières. Tous les tissus qu constituent la paupière sont altérés, rétractés, et consécutivement les bords libre renversés en dedans.

**Symptomatologie.** — Cet état diffère complétement du précédent : la fent palpébrale est sensiblement rétrécie, diminuée; les deux paupières sont égalemen tournées du côté du globe oculaire; le bord libre est boursouflé, épaissi, échan cré ; les cils sont altérés, déviés en divers sens ; la paupière est racconrcie et ré tractée d'un angle à l'antre.

Lorsqu'on cherche à faire disparaître la difformité, à l'aide de tractions exercée sur la peau, on s'aperçoit facilement que, malgré l'éloignement des paupières de globe de l'œil, la disposition vicieuse persiste. Cette résistance tient à l'induration à la rétraction et à la torsion du tarse, ainsi qu'au raccourcissement consécutif de fibres musculaires de l'orbiculaire. La conjonctive elle-même est rétractée; le cils sont altérés jusque dans leurs racines; leur direction et leur structure son

angées et ils sont une cause permanente d'irritation pour le globe oculaire et en rticulier pour la cornée. L'œil devient sensible, larmoyant; l'opacité de la core augmente de jour en jour et peut devenir plus ou moins complète.

Sous l'influence de cet état, s'il a duré longtemps, la sensibilité s'émousse, la njonctive se cutise, perd sa faculté sécrétante et amène même un état particulier

sécheresse de l'œil appelé xéroma.

Étiologie. — D'après Desmarres père, la petitesse de l'œil, son atrophie, son foncement profond dans l'orbite peuvent être autant de causes prédisposantes

ur l'entropion spasmodique.

Dans d'autres cas, j'ai vu cet entropion apparaître dans une hydrophthalmie avec aphylôme général de la cornée, et l'affection disparaître après l'ablation de l'hé-

isphère antérieur de l'œil et la cicatrisation du moignon.

Les inflammations scrofuleuses ou lymphatiques des cornées ou des conjonctives lez les enfants, lorsqu'elles sont très-douloureuses et accompagnées de phototobie, produisent aussi cette forme d'entropion. Elle peut survenir encore à la ite des opérations de cataracte; chez les opérés à tempérament nerveux, le aintien d'un bandage sur les yeux en est souvent la cause.

L'entropion organique est ordinairement consécutif aux granulations et surtout la forme trachomateuse. Mais il peut succéder aux brûlures plus ou moins prondes de la conjonctive et des tissus sons-jacents, avec ou sans symblépharon, ni vu un épithélioma du bord libre entraîner la rétractation des tissus et produire a entropion.

Pronostie. — L'entropion spasmodique ne présente point de gravité ; il cède

ax moyens chirurgicaux convenables.

Pour l'entropion organique, le pronostic est plus grave, surtout lorsque tous les sus de la paupière sont désorganisés. Néanmoins, dans la majorité des cas, il est ssible d'obtenir la guérison.

**Diagnostic différentiel.** — Le *trichiasis* et le *distichiasis* peuvent être queliefois confondus avec l'entropion; mais, dans le cas où l'on a affaire à l'un de s deux premiers états morbides, le bord des paupières n'est pas renversé, et les ls seuls ont pris une direction vicieuse, ce qu'il est facile de voir.

Au premier abord, une blépharite ciliaire, avec boursoussure du bord libre, purrait faire penser à l'entropion; mais, dans ce cas encore, il n'existe aucune

version du bord libre.

Traitement. — Entropion spasmodique. — Dans un entropion spasmodique traitement est presque toujours chirurgical.

On a essayé, il est vrai (1), d'étendre une couche de collodion sur la surface tanée de la paupière, et l'on a réussi, par ce procédé, à réduire des entropions cents et de petite dimension; mais pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de nouveler l'application de collodion presque tous les jours, ce qui devient quel-uefois insupportable pour le malade.

2. Serres-fines. — Dans un entropion récent consécutif à l'opération de la taracte, Nélaton applique de petites serres-fines courbes sur la paupière, voisinage du bord libre, et les maintient pendant quelques jours. J'ai ob-

<sup>(1)</sup> Bowmann, Braithwaite's Retrospect. London, 1851, p. 264.

tenu, par ce moyen, de bons résultats; mais j'ai dû chaque jour changer les serres-fines de place pour que la peau ne fût pas coupée par les griffes de ce petit instrument.

3. Procédé de Graefe (1). — Pour guérir l'entropion spasmodique, Graefe recommande la méthode suivante (fig. 27) : Il fait sur la peau, à 3 millimètres et



Fig. 27. — Procédé de Gracfe. — Incision triangulaire.



Fig. 28, - Incision combe.

demi du bord libre, une incision parallèle et un peu moins longue que ce dernier. Il enlève ensuite un lambeau triangulaire A, dissèque les deux lambeaux B et C, les rapproche et les réunit par trois points de suture.

Pour obtenir un effet plus grand, il conseille de faire des incisions courbes analogues à celles qu'on voit sur la figure 28.

4. Excision d'un pli cutané. — Ce procédé, indiqué par Celse, amène avec une très-grande facilité la gnérison du renversement interne de la panpière. Il consiste dans l'ablation d'un pli de la pean au voisinage du bord libre. Voici de quelle manière il faut l'exécuter : avec un crochet simple et large, on saisit la pean et une partie de la couche musculaire tout près du bord libre et on l'attire en avant; un aide déprime la jone en bas; il se forme alors un pli triangulaire ayant sa base près du bord libre que le chirurgien excise à l'aide de ciseaux. La cicatrisation, qui se produit au bout de vingt-quatre on de quarante-huit heures, réduit complétement l'inversion de la panpière.

Pour saisir le pli cutané qu'il est nécessaire d'exciser, Desmarres se sert d'un fil, qu'il passe dans la pean avec une aiguille, tout près du bord palpébral.

J'ai vu le docteur Péan se servir, dans ce même but, des sutures entortillées avec beaucoup de succès, mais il enfonce à cet effet les épingles jusque dans l'épaisseur du tause et tout près du bord libre.

Janson, Lisfranc, employaient une pince spéciale d'Adams pour exciser de larges plis verticaux, qu'ils rénnissaient ensuite au moyen de la suture entortillée. Aujour-d'hni ce mode opératoire est à juste titre presque complétement abandonné.

Il en est de même de l'application du cautère actuel ou des escharotiques préco-

<sup>(1)</sup> Graefe, Archiv für Ophthalmologie, 1864, Bd. X, Abth. 2, p. 223.

nisés par Helling, Quadri et autres; ces méthodes ne donnent aucun résultat favorable.

ENTROPION ORGANIQUE. — L'entropion organique entraîne le plus souvent une diminution de la fente palpébraie, connue sous le nom de blépharophimosis. Il importe alors d'agrandir cette fente, soit par la méthode de Richet, soit par celle

de Williams et Pagenstecher.

1. Procédé de Richet. Anaplastie par bordage (fig. 29). — Richet a pratiqué cette opération pour la première fois en 4849. Nous ne pouvons mieux faire que de citer textuellement la description qu'en donne l'auteur lui-même (1):

a J'ai pratiqué deux incisions ayant la forme d'un V ouvert du côté de l'angle palpébral interne (fig. 29), de telle sorte que l'incision externe, partant du bord libre de la paupière supérieure a, un peu an-dessus de la commissure, vienne aboutir un peu obliquement de haut en bas, à 10 millimètres environ de l'angle externe b, tandis que l'incision inférieure, partant du même point de la paupière inférieure c, vient rejoindre l'autre de bas en haut, en b; puis j'enlève



Fig. 29. — Procédé de Richet (\*).

tous les tissus compris entre les deux incisions, depuis la peau jusqu'à la muqueuse exclusivement. J'excisai ainsi une certaine portion des fibres orbiculaires, ce que je note avec intention.

» Je divise alors sur la ligne médiane b, d, la conjonctive qui reste seule dans le fond du triangle a, b, c, et avec chaque lambeau b, d, c et a, b, d, je borde les lèvres des incisions cutanées supérieure et inférieure. » La réunion fut faite avec cinq serres-fines, et la guérison était complète.

Richet a pratiqué depuis cette opération un grand nombre de fois, et tonjours avec un résultat très-satisfaisant, comme on peut en juger par les observations recneillies et publiées par son interne, Gust. Nivert (2).

2. Procédé de Pagenstecher (3). — Ce praticien feud la commissure externe dans toute son épaisseur au moyen de ciseaux droits; la plaie ainsi pratiquée présente du côté de la conjonctive une étendue de 4 à 6 millimètres et de 6 à 8 milli-

(2) Nivert, Bulletin général de thérapeutique. t. LXI, p. 349.

<sup>(1)</sup> Richet, Lettre à M. Vidal (de Cassis), in Union médicale, 1849, p. 614).

<sup>(3)</sup> Pagenstecher, Klinische Beobachtungen, 1861.

<sup>🤭</sup> abd et bed, deux lambeaux de la conjonctive, dont on borde les lèvres des incisions cutanées,

mètres du côté de la peau. En écartant fortement les deux paupières on transforme facilement la plaie horizontale en une plaie verticale, dont un rebord est constitué par la peau et un autre par la conjonctive. La peau et la conjonctive sont réunies avec trois ou quatre sutures.

Ce procédé fait disparaître l'entropion et le blépharophimosis ; l'orbiculaire n'exerce presque plus aucune pression sur le globe de l'œil, et le frottement des

cils sur la cornée n'a plus lieu.

3. Procédé de Streatsield. Évidement du cartilage tarse. — La paupière étant saisie entre les branches de la pince de Snellen ou de Pope, on pratique une incision parallèlement au bord libre et à une distance de 2 millimètres; cette incision doit pénétrer jusqu'au cartilage. Une seconde incision parallèle à la première, mais plus éloignée du bord libre, pénètre directement jusqu'au tarse, suit la même direction et se confond avec la première aux deux extrémités. On saisit ensuite avec une pince le lambeau compris entre les deux incisions et on le détache à l'aide d'un bistouri, en évitant de perforer la conjonctive.

Après l'opération on rapproche les bords de la plaie sans qu'il soit besoin de

pratiquer la suture, et on fait le pansement avec de l'eau fraîche.

Cette opération offre un avantage considérable : celui de conserver les cils, et de ne leur imprimer qu'une direction opposée à celle qu'ils avaient contractée. Ce résultat est dû à la cicatrice profonde, occupant tous les tissus jusqu'au tarse et s'étendant surtout à la surface de la peau, laquelle, en se rétractant, redresse les paupières, ainsi que les cils.

BIBLIOGRAPHIE, — Crampton, Essey on the Entropion. London, 1806. — Saunders, Treatise on some Practical points of the Diseases of the Eye. London, 1811, p. 41. — Quadri, Annotazioni pratiche sulle malatie degli occhi, vol. I, p. 69. Napoli, 1818. — Von Ammon, Zeitschrift für Ophthalm., t. II, p. 140. Dresden, 1832; et Klin. Darstell. d. Angebor. Krankh. des Auges. Berlin, 1841, p. 6 et pl. II, fig. 45. — Heidenreich, Di Subkutanee Blepharotomie. Ansbach, 1844. — Richet, Union médicale, 1849, p. 614. — Haynes Walton, Operative Ophthalmic Surgery. London, 1853, p. 160. — Pétrequin, Annales d'oculist., t. V, p. 264. — Streatfield, Ophthalmic Hospital Reports, nº 3, p. 421. — Nivert, De la contracture spasmodique de l'orbiculaire des paupières et de son traitement par l'incision du muscle et le bordage des paupières (Bulletin général de thérapeutique de Debout. Paris, 1861, t. LXI, p. 349. — Gautherin, De l'entropion et d'un nouveau mode de traitement. (Thèses de Paris, 1863.)

#### ARTICLE IV.

# ECTROPION OU RENVERSEMENT DE LA PAUPIÈRE EN DEHORS.

L'ectropion n'est autre chose que le renversement partiel ou total de la paupière en dehors. Cette affection présente divers degrés : tantôt une seule moitié, externe ou interne, est déviée ; tantôt la paupière tout entière est plus ou moins écartée du globe de l'œil.

Ordinairement la paupière reste en coaptation complète avec le globe de l'œil, la marge interne du bord libre touche partout et se moule pour ainsi dire

sur lui.

Deux conditions sont nécessaires pour maintenir ce voile membraneux dans la position indiquée : il faut, 1° que le muscle orbiculaire conserve ses fonctions normales, et 2° qu'aucun obstacle mécanique dans les tissus constituant les panpières et les organes voisins ne s'oppose à l'accomplissement de ces fonctions.

La contraction modérée des fibres musculaires d'une part, et la résistance proportionnelle de la peau et des ligaments palpébraux de l'autre s'équilibrent mutuellement, et permettent aux paupières de conserver leur position physiolo-

gique.

On comprend facilement que s'il y a prédominance ou défaut dans l'une de ces forces, l'équilibre disparaît : la paupière perd alors la position normale qu'elle doit

occuper.

En parlant de l'entropion, j'ai démontré que la contraction spasmodique des fibres musculaires de l'orbiculaire, produit l'inversion de la paupière en dedans. Lorsque, au contraire, ce muscle devient paralysé et qu'il cesse de fonctionner, les tissus contractiles, tels que la pean et les couches sous-jacentes, se relâchent et entraînent les paupières en dehors, il y a alors ectropion paralytique. Une affection chronique des conjonctives, du bord libre et des voies lacrymales, peut donner lieu à un ectropion inflammatoire.

Une troisième forme d'ectropion est l'ectropion mécanique occasionné par la

rétraction de la peau et par des cicatrices.

A. ECTROPION PARALYTIQUE. — La paralysie ou l'affaiblissement de l'orbiculaire qui reçoit toute son innervation de la septième paire, entraîne le renversement de la panpière en dehors. Quelquefois cet état ne persiste qu'autant que dure la paralysie de la septième paire. Dans d'autres cas, la paralysie ne guérit qu'après une durée de plusieurs mois ou de quelques années, et il en résulte une déviation permanente de la panpière, dont une intervention chirurgicale peut seule amener la guérison. Cette difformité survient, surtout chez les vieillards débilités, dont les muscles longtemps paralysés et les tissns relâchés ne reprennent pas facilement leur élasticité primitive.

Consécutivement à ce genre d'ectropion, le globe de l'œil qui n'est plus protégé par la paupière inférieure, et qui ne peut même s'abriter qu'avec peine sous la paupière supérieure, dont les fibres musculaires sont paralysées, s'irrite constamment; la cornée s'enflamme, s'ulcère, se vascularise et se trouble. La conjonctive est injectée et sensible à l'action de la lumière et de l'air; l'œil devient larmoyant, la peau des paupières s'excorie, et il n'y a que l'opération qui puisse prévenir ces accidents. Un cas semblable se présenta à mon observation sur un homme âgé de soixante-douze ans. La paralysie rhumastimale de la septième paire avait duré deux ans; l'œil était gravement altéré et l'opération était le seul remède qu'il fût possible de tenter.

B. ECTROPION INFLAMMATOIRE. — Il se développe à la suite des inflammations des conjonctives et du bord libre des panpières.

La paupière inférieure est presque toujours le siége de cette altération. Sons l'influence des conjonctivites lacrymales, granulenses, ou de blépharites ciliaires, la conjonctive se boursoufle, s'épaissit et s'injecte; le bord libre se gonfle, le point lacrymal n'absorbe plus les larmes, qui s'écoulent en dehors, excorient la pean des paupières, et occasionnent un ectropion. Cet état s'observe plus souvent chez

les sujets âgés, chez lesquels les tissus ont perdu une grande partie de leur élasticité. De là le nom d'ectropion sénile qui a été donné à tort par les auteurs à cette affection.

Quelquefois, à la suite des ophthalmies granuleuses aiguës, purulentes ou blénorrhagiques, l'œdème des paupières se dissipe, sans que pour cela la tuméfaction de la conjonctive ait disparn. D'après Mackenzie, cet état de conjonctive détruit le contre-poids que produisait le gonflement extérienr, et cette membrane se tronve attirée en dehors par les contractions de l'orbienlaire.

Si on ne réduit pas cette paupière et si on ne repousse pas en dedans la conjonctive herniée, on pent craindre l'étranglement de ce bourrelet; elle se gonfle et s'injecte à tel point, qu'il est sonvent, au bout de quelques jours, difficile de la réduire et de la maintenir en place. Les enfants nouveau-nés atteints d'ophthalmie purulente présentent cet état surtout lorsque après avoir cherché à ouvrir l'œil on n'a pas pris la précaution de replacer convenablement la panpière.

Les blépharites ciliaires glandulaires, en amenant le gonflement du bord libre, donnent aussi lieu à un écartement en dehors du bord de la paupière.

C. ECTROPION CICATRICIEL. — Les cicatrices de la peau palpébrale on des parties voisines, exercent une action continuelle et permanente sur ces voiles



Fig. 30. — Ectropion cicatriciel.

membraneux, qui, n'ayant pas assez de force pour résister à la rétraction cicatricielle, se laissent entraîner en dehors à une distance plus ou moins grande.

Étiologie et mécanisme. — Trois différentes causes peuvent produire cette difformité : les plaies, les abcès et les ulcères. Les plaies déchirées, abandonnées à elles-mêmes, se cicatrisent souvent d'une manière si irrégulière, que tantôt une seule paupière et quelquefois toutes les deux, sont renversées d'une manière effroyable.

Celles qui succèdent aux brûlures can-

sent des désordres bien plus graves encore: la peau, détruite sur une grande étendue, est remplacée par le tissu inodulaire, dont la rétraction très-lente entraîne le bord libre très-loin, souvent jusqu'au milieu de la joue, comme on le voit sur la figure 30.

Les abcès des paupières et de la joue et les suppurations qui ont lieu dans la cavité ou au pourtour de l'orbite peuvent occasionner, selon E. Cruveilhier (1), un ectropion. Lorsque les abcès proviennent de carie osseuse ou de périostite, ils sont suivis de cicatrices profondes, adhérentes aux os molaire, maxillaire, etc., et alors l'ectropion est très-prononcé, quoique le plus souvent partiel.

Une cause non moins fréquente de cette difformité est l'existence d'ulcères

<sup>(1)</sup> E. Cruveilhier, De l'ectropion, thèse de concours pour l'agrégation. Paris, 1866, p. 43. — Nous devons à l'obligeance de E. Cruveilhier communication de quelques-unes des figures représentant les procédés de traitement de l'ectropion.

syphilitiques, cancéreux ou scrofuleux. Les tumeurs de l'orbite et de l'œil peuvent aussi provoquer un ectropion.

L'état congénital de l'ectropion a été signalé par Ammon, Riberi et Seiler.

Quel est le mécanisme de l'ectropion cicatriciel?

Nélaton qui, dans ses cliniques, a le mieux étudié cette question, s'est exprimé de la manière suivante : « Par suite de la bride cicatricielle, la couche cutanée se détache des tissus sous-jacents de la paupière et n'y tient plus qu'an bord libre. En se rétractant de plus en plus, le tissu inodulaire attire d'abord le bord libre puis le cartilage tarse en lui faisant subir un mouvement de bascule. Pendant ce temps, les fibres musculaires, en se contractant, tendent à se rapprocher les unes des autres et finissent par se réunir en un faisceau, en même temps qu'nne grande partie d'entre elles s'atrophie. »

La durée de la rétraction que subit le tissu cicatriciel n'est pas bien déterminée : sclon Nélaton (1), elle est d'un au ; pour Richet, elle serait bien souvent de dix-

huit mois à deux ans.

Conséquences. — L'impossibilité où se trouve l'œil de pouvoir s'abriter est une des premières conséquences de cette altération. Mais rappelons-nous cependant que la destruction, même complète, de ce voile ne met pas toujours l'œil à découvert.

Ainsi, Filhol cite un cas observé par Velpeau et Richet, dans lequel l'œil pouvait encore s'abriter derrière les replis muqueux que la contraction des fibres extraorbitaires du muscle orbiculaire rapprochait jusqu'au contact.

Lorsque la paupière inférieure scule est détruite, l'œil s'abrite quoique impar-

faitement sous la paupière supérieure.

Le plus ordinairement, c'est la difformité occasionnée par l'ectropion, qui décide les malades à demander le secours de l'art.

La conjonctive, en effet, qui occupe toute la place de la paupière, est épaissie, le plus souvent sèche, et d'un rouge vif, ce qui a permis à Denonvilliers de donner à cet état le nom de la *cutisation* de la conjonctive. Le point lacrymal est dévié, et quelquefois même disparaît complétement; fait que j'ai en cette année l'occasion d'observer chez une malade de Richet, au moyen de l'injection pratiquée par le point lacrymal supérieur. Mais il y a un symptôme bien curieux à noter, c'est que très-souvent les malades ne se plaignent de larmoiement que lorsqu'ils sortent par un grand vent ou au froid.

D'après Weber (2), à la suite d'ectropion prolongé, le sac diminue d'étendue et ses parois s'amincissent et s'atrophient. Cela me paraît très-peu probable, d'autant plus que le point lacrymal supérieur ne cesse point de fonctionner, et il peut même prévenir le larmoiement.

Les altérations de la cornée et d'autres parties du globe de l'œil sont les mêmes que celles que j'ai signalées dans l'ectropion paralytique.

Pronostic. — Il est difficile d'établir un pronostic exact pour toutes les formes d'ectropion; il varie selon le degré et la forme de la déviation.

Grâce aux progrès de la chirurgie, on peut dire pourtant que, dans la grande

(1) Atlée, Lessons of Clinical surgery. Philadelphia, 1859.

<sup>(2)</sup> Weber, Archiv f. Ophth. von. Graefe, Bd. VIII, Abt. 4, p. 95.

majorité des cas, le pronostic est favorable. L'art chirurgical, en effet, donne le moyen de restaurer les parties détruites. Le succès que Richet, Verneil et Denon-villiers obtiennent tons les ans dans le traitement de ces difformités ne laisse plus de donte sur les avantages que procure la blépharoplastie.

L'ectropion paralytique et conjonctival doive être subordonné dès le début au

traitement des affections qui l'ont occasionné.

Traitement. — Pour combattre l'effet désastreux d'un ectropion, il faut se conformer aux indications particulières propres à chaque variété et au degré de l'affection.

A. ECTROPION PARALYTIQUE. — Dans un ectropion paralytique, on emploiera

les moyens propres à guérir la paralysie du nerf facial.

L'électricité à courants interrompus a été dans henucoup de cas mise en usage avec succès par Duchenne, de Boulogne (1), et l'on y aura recours toutes les fois que l'affection sera récente et que les fibres musculaires ne seront pas atrophiées. Dans une paralysie invétérée, Onymus obtient d'excellents résultats avec des courants continus.

Nélaton (2) indique l'emploi de strychine par la méthode endermique contre l'ectropion lié à une atonie du muscle orbiculaire.

Mais si l'affection est ancienne, ces moyens sont inefficaces, et il faut alors avoir recours à une opération.

Ici deux méthodes s'offrent au choix du chirurgien :

1. Tarsorrhaphie, combinée avec l'excision d'un lambeau cutané.

Procédé de Dieffenbach (fig. 31). — Voici comment elle est pratiquée. On taille un lambeau cutané triangulaire a b c que l'on enlève complétement. Puis on excise



Fig. 31. — Tarsorrhaphie. — Procédé de Dieffenbach (\*).

le bord lihre de la paupière inférieure ainsi que les bulhes des cils et une partie dn tarse sur une étendue d a, égale à b a; on dissèque ensuite la peau des parties sous-jacentes sur toute cette étendue, et on fait glisser la partie a d vers la tempe jusqu'à ce que le point a arrive vers le point b. On comprend très-facilement que le triangle dénudé b c a sera entièrement couvert par la partie c a d de la paupière inférieure; les bords de la plaie b a seront réunis à a d par deux ou trois points de su-

ture, ainsi que les borás b e et e a. Cette opération procurera la réduction com-

plète de l'ectropioz.

Il va sans dize qu'on doit préalablement mesurer la longueur de la paupière inférieure et à comparer avec la supérieure pour savoir de comhien il est nécessaire de raccourcir la paupière renversée.

Dans les cas où cette première opération ne réussit pas, je pratique la suture de

(1) Duchenne (de Boulogne), De l'électrisation localisée. Paris, 1861, p. 650.

(2) Nétaton, Pathologie chirurgicale, 1re édit., t. 111, p. 27.

<sup>(\*)</sup> abc, lambeau de la peau enlevé ; da, étendue du bord libre excisé.

l'angle interne. Quelquesois je ne sais qu'une seule opération dans l'angle interne,

après avoir préalablement incisé le point lacrymal.

Procédé de Graefe (fig. 32) (1).— On fait d'abord une incision horizontale dans la peau, depuis le point lacrymal jusqu'à la commissure externe, puis on pratique deux autres incisions verticales sur la joue, longues de huit à dix lignes; on dissèque ensuite le lambeau cutané plus bas même que ne l'indiquent les incisions



Fig. 32. — Opération d'ectropion. — Procédé de Graefe (\*).

verticales. Du côté de l'angle interne, on enlève un petit lambeau C; et, après avoir saisi le lambeau B, on le fixe à l'angle interne pendant que l'autre bout est attaché à l'angle externe. L'excision du lambeau C a une double action : elle diminue l'étendue du bord de la paupière et l'attire en même temps en haut et en dedans.

B. ECTROPION INFLAMMATOIRE. — L'ectropion inflammatoire pent présenter des degrés très-variés, depuis un écartement très-léger du bord libre, jusqu'à une tuméfaction considérable du bourrelet conjonctival renversé.

L'écartement du bord libre se manifeste dans les blépharites ciliaires, et, en guérissant cette dernière, on prévieudra les conséquences fâcheuses de la maladie.

Un léger degré d'ectropion se rencontre aussi très-fréquemment dans les affections des voies lacrymales; en rétablissant le cours des larmes, on fera disparaître la déviation palpébrale.

Le renversement de la paupière est dû, chez les enfants surtout, à un engorgement de la conjonctive boursouflée qui a été laissée dans cet état pendant plusieurs jours et même des mois. On aura d'abord recours aux scarifications de la conjonctive pour la faire dégorger; puis, lorsque le sang s'arrête, on saisit la paupière entre le pouce et l'index de chaque main, on la serre fortement et on abaisse brusquement son bord libre vers le globe de l'œil.

En agissant ainsi, on la replace dans sa situation normale. A l'aide d'une bande et d'une boulette de charpie, on comprime modérément la paupière pour la maintenir dans cette position. Il est bien entendu que l'on examinera tous les jours l'état de l'œil et qu'on le nettoiera par des injections faites soit avec de l'eau simple, soit avec des collyres astringents.

<sup>(1)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1864, Bd. X, Abt. 2, p. 229.

<sup>(\*)</sup> C, lambeau de la peau enlevé; B, lambeau cutané, que l'on fixe à l'angle interne.

C. ECTROPION CIGATRICIEL. — Blépharoplastie et blépharorrhaphie. — Il serait difficile d'indiquer les différentes méthodes opératoires applicables à tous les cas d'ectropion cicatriciel. C'est à la sagacité du chirurgien qu'il appartient de choisir et de modifier les divers procédés selon les circonstances. Je me propose d'exposer les principes généraux qu'il faut suivre pour restaurer les parties détrnites et de décrire les méthodes opératoires les plus usitées.

Méthode française dite par glissement: 1. Procédé de Wharton Jones, Sanson et A. Bérard (fig. 33 et 34). — Ce procédé a été exécuté par Wharton Jones, en 1836, sur la paupière supérieure. Sanson et Δ. Bérard l'ont employé presque en même temps pour la paupière inférieure.



Fig. 33. — Blépharoplastie. — Procédé de Wharton Jones. — Incision.

Fig. 34. — Blépharoplastie. — Procédé de Wharton Jones. — Réunion.

Deux incisions sont faites en V à 1 centimètre au-dessous du bord libre; on dissèque ensuite la peau pour faire remonter le lambeau triangulaire et on réunit les lèvres de la plaie comme cela est indiqué sur la figure 34.







Fig. 36. — Blépharoplastie. — Procédé de Dieffenbach. — Réunion (\*).

- 2. Procédé de Dieffenbach (1) (fig. 35 et 36). On fait une incision parallèle au bord ciliaire, puis on enlève un lambeau triangulaire abc (fig. 35)
- (1) Zeiss, Handbuch der Plastischen Chirurgie, nebst einer Vorrede von Diestenbach. Berlin, 1838, p. 378.
  - (\*) abc, lambeou de la pean enlevé; cac et dbc, lambeaux entanés dissèqués, que l'on réunit ensemble.

sommet dirigé en bas. De chaque côté de la base du triangle on pratique une cision oblique, on dissèque les deux lambeaux cae et dbc et on réunit les deux

rds latéraux du triangle, comme on voit dans la figure 36.

Ces deux procédés doivent être rapportés à la méthode par glissement. Mais ne peuvent donner de bons résultats, tant qu'on n'a pas pris des précautions laisser après l'opération les paupières réunies. Grâce à la méthode de blépharrhaphic, que Maisonneuve (1) a introduite en chirurgie, et qui est aujourd'hui néralement acceptée par les chirurgiens français, les blépharoplasties donnent s résultats très-satisfaisants.

3. Procédé de Alph. Guérin (fig. 37 et 38). — On pratique une incision V, le sommet dirigé du côté du bord palpébral renversé. Deux autres incisions



Incision.

Fig. 37. - Procédé de Alph. Guérin. Fig. 38. - Procédé de Alph. Guérin.

rtent obliquement en dehors et en haut de b b vers les points c d. On dissèque deux lambeaux cutanés d b a et a b c, depuis leurs sommets b b jusqu'à leurs ses, et on les remonte de façon que les bords ab et ab se touchent. On rénnit suite ces bords par des points de suture, en ayant soin que les sommets des ux lambeaux se trouvent au-dessus du point a; le point a remontera ainsi en a'g. 38). Les deux paupières restent réunies pendant quelque temps, et la guérin est complète. Cassius (2) rapporte quatre cas dans lesquels cette méthode a été iployée, et il y a en trois succès.

4. Procédé de Richet (fig. 39 et 40). — Cette opération est pratiquée de la anière suivante: Incision curviligne, parallèle au bord ciliaire renversé, passant 2 millimètres au-dessous de l'ectropion et se terminant aux angles interne et terne de l'œil (voy. fig. 39). Le bord ciliaire ainsi libéré est relevé et suturé après vivement préalable à la paupière supérieure. Cette partie de l'opération une fois rminée, Richet fait une seconde incision parallèle à la première à 4 centimètre plus s; puis il dissèque ce lambeau de peau, le divise en B, remonte les deux moitiés haut, retranche le surplus et réunit les lambeaux entre eux ainsi qu'à la paupière férieure. Dans d'autres cas, il supprime l'incision médiane, remonte cette sorte pont et le suture en haut. Ceci constitue une sorte d'autoplastie dite en pont.

<sup>(1)</sup> Maisonneuve. Blépharoraphie ou occlusion des paupières (Bulletin de la Société de irurgie, 17 mars 1847).

<sup>(2)</sup> Cassius, De la blépharoplastie, thèse de Paris, 1865. GALEZOWSKI.

En C, il retranche un lambeau de la peau, et, en réunissant les deux côtés de triangle, il comble le vide.

J'ai assisté à la Pitié à une de ces opérations pratiquée par Richet, sur une femme atteinte d'ectropion inférieur cicatriciel. La réunion par première intention suivit l'opération; au bout de vingt-quatre ou de quarante-luit heures, les fils furent enlevés. Toute trace d'incision avait disparu au bout de quelques semaines.



Fig. 39. — Procédé de Richet. Incision (\*).



Fig. 40. — Procédé de Richet. Réunion (\*\*).

Méthode indienne. — Cette méthode consiste dans la restauration de la paupière, à l'aide d'un lambeau pris sur les parties voisines. Fricke, Blandin. Dieffenbach et Sedillot ont attaché leur nom à cette méthode par les différents procédés qu'ils ont mis en pratique. Mais ces procédés étaient tous imparfaits, et aucur d'eux ne présentait assez de certitude pour qu'un chirurgien pût les prendre pour guide.

En 1856, Denonvilliers a proposé une autre méthode intermédiaire entre le méthode indienne et la méthode française : il lui a donné le nom de méthode par pivotement.

Voici ce que dit à ce sujet E. Cruveilhier (1). « Tandis que, dans la méthodo indienne, le lambeau décrit un arc de cercle plus ou moins étendu et subit un torsion au niveau de son pédicule (méthode par torsion), la méthode de Denonvilliers, en recommandant que le point où l'on taille le lambeau ne fasse jamai plus d'un angle droit avec la perte de substance, a réduit la torsion à un angle qui varie mais ne dépasse pas 45 degrés; c'est plutôt une inclinaison, un pivote ment qu'une torsion. »

De cette façon, le lambeau est bien appliqué, ne fait pas de bosselure, et le plaie ne subit aucune traction exagérée, qui puisse compromettre le résultat d'apperation.

Le professeur Richet a fait faire à cette méthode un nouveau pas radical e décisif; il pose un principe réel, le seul capable d'assurer le succès de l'opération Je ne saurais mieux faire que de reproduire ici la note que l'éminent professeu

<sup>(1)</sup> Cruveilhier, De l'ectropion, thèse de concours pour l'agrégation. Paris, 1866, p. 106.

<sup>(\*)</sup> A B, deux lambeaux disséqués et destinés à être remontés; C, lambeau latéral de la peau qui doit comble les tissus enlevés. (\*\*) a b, lambeaux dits en pont remontés et suturés.

bien voulu me communiquer : « Depuis longtemps, j'ai formulé ce principe à opos d'un malade présenté à la Société de chirurgie (1) et opéré en juin 1859, l'hôpital Saint-Louis, que tout lambeau dans les autoplasties doit être taillé de lle sorte que sa rétraction inévitable soit mise à profit pour aider à corriger la formité qu'on est appelé à combattre. C'est surtout dans la blépharoplastie l'on mettra à profit ce principe. »

D'après ce principe, il n'y a plus d'hésitation possible; les règles sont tracées et

succès assuré.

Nous ne décrivons ici que deux procédés, celui de Richet pour la paupière férieure, et celui de Denonvilliers, procédé par échange.

1. Procédé ordinaire de Richet. — L'opération se compose de quatre temps :

Premier temps. — Incision parallèle au bord libre et dissection de la conjoncve pour dégager le bord palpébral.

Deuxième temps. — Avivement avec un couteau à cataracte sans empiéter sur bord ciliaire. Richet traverse avec ce couteau de part en part le bord qu'il pit enlever et le coupe en sciant. Quatre points de suture en fil très-fin sont opliqués au moyen des aiguilles fines de Richet.

Troisième temps. — C'est le moment que l'on doit choisir pour disséquer le mbeau, parce qu'alors seulement on peut se rendre compte de la perte de sub-

ance qu'on doit combler.

D'après les principes posés par Richet, on doit tailler le lambeau de telle con que le pédicule du lambeau soit plus haut pour la paupière inférieure, et l'il soit au-dessous de la commissure de l'œil pour la supérieure. Si la cicatrice entraîné la paupière en dehors, on devra tailler le lambeau sur le front ou sur la ue, mais en conservant son pédicule à la racine du nez. Si la bride cicatricielle re la paupière en dedans, la base du lambeau sera placée sur la tempe un peu us haut ou un peu plus bas, selon que c'est la paupière inférieure ou la paupière périeure qui doit être restaurée. On dissèque le lambeau et on lui donne la bsition convenable.

Quatrième temps. — L'hémorrhagie une fois arrêtée, on applique la première iture au sommet du lambeau; la seconde est placée sur le bord le plus éloigné

la paupière ; puis ou pose les intermédiaires.

Ordinairement il n'est pas nécessaire de mettre de nombreuses sutures, et lorsle le lambeau est suffisamment long, c'est-à-dire quand il est d'un tiers plus and que la perte de substance, comme le recommande Denonvilliers, il tient our ainsi dire tout seul et l'adhésion se fait partout très-facilement. Au bout de ngt-quatre heures on eulève du lambeau presque tous les fils en ne conservant de ceux de blépharorrhaphie.

2. Procédé par échange de Denonvilliers. — Ce procédé est surtout applicable. pour les ectropions de l'angle externe fortement abaissé.

Denonvilliers coupe deux lambeaux triangulaires à direction croisée; l'un e ces triangles est limité par deux incisions tracées au-dessus et au-dessous du ord palpébral; le second triangle a son sommet opposé au précédent : le lambeau apérieur une fois détaché, on le fait glisser en bas, pendant que l'on pousse le

<sup>(1)</sup> Richet, Communication fuite à la Société de chirurgie (Bulletins de la Société, 1865).

lambeau inférieur à sa place. La place laissée libre par le lambeau inférieur est bouchée par le supérieur comme l'indiquent les figures 41 et 42 empruntées à Ed. Cruveilhier (1).



Fig. 41 et 42. — Procédé par échange de Denonvilliers (\*).

On voit que, dans tous ces procédés, excepté celui de Denonvilliers, on a recours à l'occlusion des paupières (Blépharorrhaphie). Cette opération accessoire est considérée, en effet, par Mirault (d'Angers), Nélaton et Richet comme une condition sine qua non pour le succès de la blépharoplastie.

BIBLIOGRAPHIE. - Adams, Practical Observations on Ectropium. London, 1814. - Walther, Graefe u. Walther's Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, vol. IX, p. 86. Berlin. 1826. — Delpech, Chirurgie clinique de Montpellier, t. II, p. 221. Paris, 1828. — Fricke, Die Bildung neuer Augenlider (Blepharoplastik). Hambourg, 1829. - Von Ammon, Zeitschrift für die Ophthalmologie, vol. 1, p. 47. Dresden, 1830. - Cloquet, Pathologie chirurgicale, p. 436, pl. X, fig. 47. Paris, 4831. - Sichel, Iconographie, pl. LXVIII, fig. 3 et 4; et Annales d'oculist., t. XXVI, p. 170. - Horner, Gaz. méd., 1838; Relation des maladies traitées à l'hôpital de Philadelphie. — Rigaud, De l'anaplastie des lèvres, des joues et des paupières. Thèse de concours, 1841. — Denucé, Considérations sur l'autoplastie (Arch. génér. de méd., 1855). — Mirault (d'Angers), Annales d'oculist., 1851, t. XXV, p. 421. — Nelaton, Annales d'oculist., t. XXXIV, p. 33. -- Bowman, Ophth. Hosp. Rep., 1859-1860, vol. II, p. 114. — Words worth, Lancet, 1857, sept., 5, p. 242. — Debrou, Méin. de le Soc. de chir. de Paris, octobre 1860. — De Graefe, Archiv. f. Ophthalmologie, t. IV Abth. 2, p. 209. — Cazelles, thèse de Paris, 1860. — Cassius, De la blépharoplastie. Thèse de Paris, 1865. — Filhol, thèse de Paris. — E. Cruveilhier, De l'ectropion, thèse de con eours pour l'agrégation. Paris, 4866.

#### ARTICLE V.

#### EPICANTHUS.

Un repli semi-lunaire de la peau, situé dans le grand angle de l'œil et simu-lant presque une troisième paupière, a été appelé par Ammon épicanthus. Se concavité est ordinairement tournée en dehors. Ce repli cutané s'avance quelque fois tellement sur l'œil, qu'il masque même une partie de la cornée. Il est uni par sa base à la peau du nez; en haut, il se confond avec le sourcil, et en bas il se perd dans la partie de la peau qui recouvre la région du sac lacrymal.

(1) E. Cruveilhier, thèse de concours. Paris, 1866, p. 114.

<sup>(\*)</sup> a, angle du lambeau cutané, qui doit être placé sous la paupière inférieure ; b, angle du lambeau qui doi remplacer le précédent en échange.

Sichel dit avec raison que cette dissormité imprime aux individus qui en sont

ligés une physionomie mongole.

L'épicanthus est le plus souvent double, et il est congénital. Je l'ai vu aussi héditaire dans une famille, le père et les deux enfants présentaient la même difforité à un degré excessif.

Lorsqu'il est monoculaire, il est ordinairement acquis : un seul cas observé par

nmon fait exception.

L'épicanthus acquis peut être dû aux brûlures et aux altérations chroniques et

olongées du sac lacrymal.

Traitement. — L'expectation est indiquée pendant les premières années de l'enice, puisque avec le développement de la tête cette difformité peut disparaître ontanément.

S'il est très-prononcé et s'il gêne la vue, on fait une opération, qui consiste à lever sur le dos du nez un pli vertical suffisamment large, afin que la cicatrisan qui s'ensuit puisse faire disparaître les deux plis.

BIBLIOGRAPHIE. — Schoen, Handb. der Pathol. Anatomie des Menschlichen Auges, 1828, 60. — Von Ammon, Zeitschrift für (Iphthalmologie, t. I, p. 533, 1831; Klinische Darblungen der Krankh, t. III, p. 4, fig. 6, 1841. — Desmarres, Annales d'oculist., t. VI, 236. — Sichel, Mémoire sur l'épicanthus (Ann. d'oculist., t. XXVI, p. 29. — Chevillon, unales d'oculist., t. XXIX, p. 285.

## CHAPITRE V.

ALTÉRATIONS D'INNERVATION DANS LES PAUPIÈRES

#### ARTICLE PREMIER.

PTOSIS OU CHUTE DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE.

Le mot *ptosis* (du grec πτῶσις, cliute) est employé pour caractériser un état ns lequel la paupière supérieure tombe sur le globe de l'œil et reste constament abaissée à un degré plus ou moins prononcé.

Dans l'état physiologique la paupière supérieure exécute des mouvements connuels de clignement, et, pendant que l'orbiculaire la fait abaisser, le muscle reveur la fait remonter pour laisser l'œil à découvert. Chacun de ces muscles ercera ses fonctions d'une manière incomplète, selon que l'innervation qu'ils çoivent est insuffisante, ou que les tissus de la paupière sont épaissis, allongés, etc.

D'après ces données physiologiques, nous distinguons trois variétés de ptosis :

. ptosis paralytique; B. spasmodique et C. organique.

A. PTOSIS PARALYTIQUE. — Lorsque l'élévateur de la paupière supérieure est tralysé, il est tout à fait impossible à cette dernière de se relever, et son antagoste, le muscle orbiculaire, en se contractant, ferme l'œil plus ou moins complément.

Le ptosis paralytique est le plus souvent consécutif à la paralysie de la troi-

sième paire; l'œil ne peut par conséquent être dirigé ni en haut, ni en bas, ni en dedans; la pupille est dilatée et immobile (voy. *Paralysie de la troisième paire*, Mais il peut arriver qu'une seule branche de la troisième paire, celle qui se rend à l'élévateur de la paupière, soit paralysée. Cela se produit habituellemen sous l'influence d'une cause rhumatismale, des courants d'air froid ou humide, ot à la suite d'un périostose syphilitique orbitaire.

Le plosis paralytique peut reconnaître pour cause l'affection cérébrale ou cérébro spinale quelcouque. Aussi les méningites, les tumeurs du cerveau, les ataxis loco motrices sont souvent accompagnés d'une chute paralytique de la paupière supérieure.

Selon Macnamara (1) le ptosis paralytique peut être le résultat d'une actio réflexe lorsqu'une branche de la cinquième paire et notamment la branche sus orbitaire est blessée, et que l'irritation se transmet à la troisième paire. Dan d'autres cas, selon le même auteur, la troisième paire peut être affectée par l'in fluence d'une cause méphitique paludéenne.

Dans certains cas, le ptosis paralytique est occasionné par une blessure.

**Symptomatologie.** — 1. L'œil est complétement fermé et le malade ne per l'ouvrir spontanément ; il faut qu'il rélève la paupière avec la main.

2. Quand on soulève celle-ci avec les doigts, l'orbiculaire n'oppose aucune résitance, mais à peine l'abandonne-t-on à elle-même qu'elle retombe de nouveau.

3. Toutes les rides horizontales de la paupière qui paraît allongée sont effacées.

4. Dans le plus grand nombre des cas l'œil est dévié en dehors, et il ne peut s porter ni en haut, ni en dedans, ni en bas. La pupille est dilatée et immobile.

5. Le malade voit double tous les objets qu'il fixe : mais l'image perçue pa l'œil droit se trouve à gauche et celle vue par l'œil gauche paraît du côté droit.

B. PTOSIS SPASMODIQUE. — L'abaissement de la paupière supérieure peut êtroccasionné par une contraction spasmodique du muscle orbiculaire. L'œil ser alors complétement fermé comme dans le ptosis paralytique. Deux cas analogue se sont présentés à mon observation, et les faits rapportés par Canton (2 Cooke (3) et Mavel (4) de ptosis provoqué par l'hystérie, l'aménorrhée ou la mastur bation, étaient très-probablement de nature spasmodique.

**Symptomatologie.** — 1. Une contraction très-forte de la paupière supérieure qui présente une grande résistance lorsqu'on veut la soulever, est le signe d'aprè lequel on pourra diagnostiquer cette forme de ptosis.

2. L'œil est très-sensible à la lumière ; le malade éprouve des douleurs que

quefois très-violentes dans la moitié correspondante de la tête.

3. La cliute de la paupière n'est pas permanente; elle disparaît et revient pli sieurs fois dans la journée (voy. Blépharospasme).

4. L'œil n'est pas dévié; la pupille est normale et il n'y a point de diplopie.

C. Ptosis organique.— 1. Les blessures des paupières et les cicatrices qui e résultent peuvent atteindre le muscle releveur et compromettre ses fonctions.

2. Dans d'autres cas, c'est une inflammation lente et prolongée des paupière

(1) Macnamara, A Manual of the diseases of the Eye. London, 1868, p. 91.

(2) Canton, the Lancet, 19 janvier, 1850.(3) Cooke, London Medical Society, 1855.

(4) Mavel, Gaz. des hôp., 1853, nº 5.

des conjonctives qui amène consécutivement une hypertrophie du tissu celluire sous-cutané, quelquefois même une altération hypertrophique du tarse et de capsule. Le muscle élévateur u'a plus alors assez de force pour soulever une nupière ainsi altérée et dont les tissus ont perdu une grande partie de leur élastité. La paupière supérieure se relève en partie et laisse cachée la moitié ou les eux tiers de la cornée.

Cet état s'observe surtout chez les personnes atteintes de granulations. Ces ma-

ides ont l'air somnolent et endormi.

J'ai vu ce genre de ptosis se produire chez les jeunes personnes qui avaient puffert pendant des années de kératites phlycticulaires et dont les cornées étaient evenues vasculaires.

Noël Gueneau de Mussy a remarqué qu'un certain nombre d'enfants affectés endant longtemps d'ophthalmie des nouveau-nés, conservent, pendant tout le este de leur vie, un abaissement notable de la paupière supérieure. Cela tient videmment à une faiblesse du muscle releveur ou même à un arrêt de dévelopment; pendant toute la durée de la maladie, l'orbiculaire, en se contractant, baisse la paupière.

3. Le ptosis peut être congénital; dans ce cas, il existe aux deux yeux et dépend le l'insuffisance du muscle releveur; dans d'autres cas, il y a une exubérance de a peau et de toute la substance de la paupière. Alessi et Casse ont observé le ptosis

l'état congénital et même héréditaire.

Quelquefois le ptosis vient de naissance, mais il est dû à la blessure par le forreps et à la paralysie consécutive du muscle releveur. Dans ce cas, l'affection est nonoculaire.

4. Une exubérance et un relâchement de la peau se rencontre chez quelques ndividus sans cause connue, et lès plis qui se forment sur la surface palpébrale dépassent quelquefois même le bord libre.

On rencontre chez les vieillards un abaissement des paupières de même nature.

**Pronostic.** — Lorsque la chute de la paupière supérieure est liée à une paralysie de la troisième paire, on peut le plus souvent la guérir en agissant contre la cause syphilitique, rhumatismale ou autre. Il est plus difficile de porter remède à une insuffisance du muscle releveur. Le ptosis organique, dépendant surtout de l'exubérance des tissus, peut être guéri par les moyens chirurgicaux.

**Traitement.** — PTOSIS PARALYTIQUE. — 1. Lorsque la paralysie de l'élévateur de la paupière supérieure est due à une paralysie de la troisième paire, il faut rechercher la cause cérébrale ou syphilitique et agir en conséquence (voy. *Paralysie de la troisième paire*).

2. Quand elle est limitée à la paupière supérieure, sa nature est le plus souvent rhumatismale, et ici les sudorifiques, les bains de vapeur et les bains sulfureux sont très-utiles.

Des frictions sur le front, la tempe et la paupière, avec des liniments aromatiques, pourront être avantageusement employées. On les prescrit de la manière suivante

Se frictionner 3 fois par jour les paupières et la tempe.

Mackenzie recommande la pommade à la vératine, appliquée sur la tempe, le sourcil et les paupières, en frictions prolongées et répétées trois ou quatre fois par jour. Voici sa formule:

24 Vératine ..... 10 centigram. | Axonge..... 15 grammes.

L'électrisation de la panpière supérieure, selon les indications de M. Duchenne, de Boulogne, au moyen des appareils à induction, pourra amener de bons résultats. Comme moyen provisoire, on pourra employer une petite pince à ptosis, (fig. /13) qu'on appliquera de temps en temps sur la paupière abaissée.



Fig. 43. — Pince à ptosis.

Dans le ptosis occasionné par les miasmes paludéens, Macnamara conseille l'nsage de l'arsenic combiné avec le fer et la strychnine.

Le traitement du ptosis spasmodique sera étudié dans le chapitre suivant, consacré au *Blépharospasme* (p. 93).

PTOSIS ORGANIQUE. — Cette variété peut avoir pour cause des altérations trèsvariées; les moyens propres à le guérir doivent donc varier selon la nature de la maladie.

1. Dans le cas d'exubérance et de relâchement de la peau, on enlèvera un pli transversal des téguments. L'étendue de la peau à enlever est limitée an moyen d'une pince dite à béquille, que j'ai modifiée (fig. 44). On saisit, avec cet in-



Fig. 44. — Pince à béquille, de Galezowski.

strument, un pli de la peau exubérante, mais à une certaine distance du bord libre; et, à ce moment-là, on engage le malade à ouvrir et à fermer son œil. Si les mouvements ne sont pas gênés, on a la certitude que c'est cette partie des téguments qu'il faut retrancher. Trois ou quatre fils fins, en soie, sont passés entre la pince et la peau, on engage ensuite un bistonri dans la fente de la pince et on excise le pli cutané. S'il reste encore, vers l'extrémité de la plaie, des petites parties qui n'ont pas été coupées, on les retranche à l'aide des ciseaux. Les fils, préalablement introduits, rapprochent les bords de la plaie, et les sutures ainsi faites achèvent l'opération.

2. Dans un cas de ptosis cicatriciel, occasionné par une blessure, Hunt (de Manchester) a pratiqué avec succès l'enlèvement d'un lambeau des téguments, très-large et qui s'étendait loin vers la tempe; une incision a été faite tout à fait

an-dessous du sourcil et une antre à une petite distance du bord tarsal. La plaie fut réunie par des sutures. A la suite de cette opération, la paupière s'est relevée, et, comme le bord tarséen était, pour ainsi dire, attaché à la peau du sourcil, que soulève le muscle occipito-frontal; il résulta une fonction presque normale de la paupière.

3. D'ordinaire, le ptosis congénital est accompagné d'une insuffisance réelle de l'élévateur de la paupière, qui ne peut plus contre-balancer l'action de son antago-

niste, le muscle orbiculaire.

Bowman et Graefe ont cherché à rétablir l'équilibre fonctionnel de ces deux muscles, le premier, en donnant au muscle releveur une insertion plus favorable à son action; le second, en affaiblissant son antagoniste. Mais ni l'une ni l'autre de ces tentatives n'ont donné jusqu'à présent de résultats satisfaisants. Voici les deux procédés:

Procédé de Bowman. — Après avoir retourné la paupière supérieure, ce chirurgien excise le bord supérieur du cartilage tarse avec les tissus environnants. L'élévateur de la paupière, inséré au cartilage, est naturellement compris dans cette excision. Les bords de la plaie sont ensuite réunis avec des fils très-fins.

Bowman pense que le tendon du muscle releveur est ainsi raccourci et que

sa force augmente.

Procédé de Graefe. — A 5 millimètres du bord libre, on fait une incision les téguments de la paupière et on la prolonge d'un angle à l'autre; puis, au moyen de tractions sur les bords de la plaie, on découvre, sur une surface de 10 millimètres le muscle orbiculaire, que l'on saisit avec de fortes pinces pour 'exciser avec des ciseaux dans toute l'étendue de la plaie. Les bords sont ensuite réunis avec trois ou quatre points de suture qui doivent comprendre la peau et la couche musculaire.

Le muscle orbiculaire, enlevé de cette façon sur une grande étendue, perd beaucoup de sa force et résiste moius à l'action du muscle releveur, qui peut alors redresser plus facilement la paupière abaissée.

BIBLIOGRAPHIE. — Hunt, North of England Medical and Surg. Journal, vol. I, p. 166. Janchester, 1830. — Mackness, Medic. Gazette, vol. XXVIII, 1841. London, p. 617. — Sichel, Annales d'oculist., t. XII, p. 189. — Caffe, Dictionnaire des études médicales. — ingken, Lehre von den Augenkrankeilen, 3° Auflage, 1842, p. 520. — Alessi, Annales l'oculist., 4 vol. suppl., 1842, p. 39. — Canton, the Lancet, 19 janvier, 1850. — Bowman, Ophth. Hosp. Reports, 1857-1859, vol. I, p. 34. — Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1863, 3d. IX, Abth. 2, p. 59. — Macnamara, A Manual of the Diseases of the Eye. London, 1863, 89; et Ophthalmic Review, t. II, p. 143, 1865.

### ARTICLE II.

PARALYSIE DE L'ORBICULAIRE DES PAUPIÈRES OU DE LA SEPTIÈME PAIRE.

L'orbiculaire des paupières cesse de fonctionner aussitôt que la septième paire est aralysée. Alors l'œil ne peut plus se fermer : la coaptation des panpières ainsi que clignement deviennent impossibles. Cet état a été nommé lagophthalmus para-ylique.

Symptomatologie. — Le nerf facial donne le mouvement aux paupières, t à une grande partie des muscles de la face, c'est ce qui l'a fait considérer

par Ch. Bell, Glaude Bernard et Duchenne (de Boulogne) comme le nerf de la physionomie.

On comprend donc que, dans les cas de la paralysie de ce nerf, tonte la physionomie de la face soit altérée; il se produit une déviation des traits qui chez l'homme sont tirés du côté sain, et chez les animaux du côté du nerf paralysé, comme l'a démontré Claude Bernard. Le sourcilier et le frontal ne se contractent plus, les rides du front s'effacent du côté paralysé et le malade ne peut ni soulever, ni froncer le sourcil.

Les mouvements des lèvres du côté atteint sont abolis, et la bouche est attirée du côté sain. Le muscle buccinateur, qui est aussi animé par le nerf facial, étant paralysé, la joue devient flasque et ne résiste pas à l'action de l'air expiré.

Par suite de la paralysie des filets du digastrique et du stylo-hyoïdien qui proviennent du facial il se manifeste, en outre, une déviation de la luette du côté sain.

Du côté de l'œil, on constate les symptômes suivants :

1. L'œil affecté est plus largement ouvert que celui du côté sain ; le bord libre de la paupière inférieure est abaissé et dévié en dehors.

2. Lorsqu'on ordonne au patient de fermer les yeux, on s'aperçoit immédiatement que les paupières de l'œil malade restent écartées, et que le globe lui-même se porte en haut et en dedans, et se cache derrière la paupière supérieure qui subit un léger déplacement en bas. Le même phénomène s'observe pendant le sommeil.

3. L'œil est larmoyant; le point lacrymal inférieur étant dévié en dehors

n'absorbe pas les larmes, qui s'écoulent sur la joue.

4. Le sourcil est relevé, la joue affaissée et la bouche attirée du côté sain. Les rides sont complétement effacées sur le front du côté malade.

5. Dans une paralysie incomplète, les paupières peuvent se rapprocher, mais

leur coaptation est impossible.

6. Lorsque la paralysie de l'orbiculaire est ancienne et que l'œil reste longtemps à découvert, il se produit une irritation de la conjonctive et de la cornée, etc.

7. La sensation de froid est ressentie par l'œil affecté, d'où résulte une grande

irritation pour ce dernier.

8. L'action réflexe est ordinairement abolic. Romberg cite pourtant un cas, dans lequel l'œil se fermait sous l'influence d'une vive lumière ou à la suite d'un éternument.

Anatomie pathologique et étiologie. — Pour mieux faire apprécier l'anatomie pathologique de cette affection, il est nécessaire de rappeler l'origine et le trajet du nerf facial (fig. 45).

Le septième paire a son origine apparente dans la fossette sus-olivaire du bulbe, tandis que son origine réelle doit se trouver dans l'épaisseur de ce dernier. Selon

Claude Bernard, ses fibres tapissent le plancher du quatrième ventricule.

Le nerf facial se dirige vers le conduit auditif interne, accompagné du nerf auditif et du nerf intermédiaire de Wrisberg. Vulpian a constaté l'entre-croisement de ce nerf avec celui du côté opposé sur la ligne médiane dans la protubérance.

Dans le conduit auditif interne les trois nerfs se séparent, le nerf facial et celui de Wrisberg pénètrent dans l'aqueduc de Fallope. Ici, le premier devient coudi en forme d'S, et y constitue le ganglion géniculé, d'où s'échappent le nerf grand pétreux superficiel et le petit pétreux superficiel (voy. la figure 45, 3 et 4).

Le nerf facial communique par les deux nerfs pétreux ainsi que par la corde du tympan avec la cinquième paire; avec le pneumogastrique dans le canal osseux du temporal, et, au sortir du crâne, par le trou stylo-mastoïdien, avec le glosso-pharyngien; puis il se distribue sur la face.

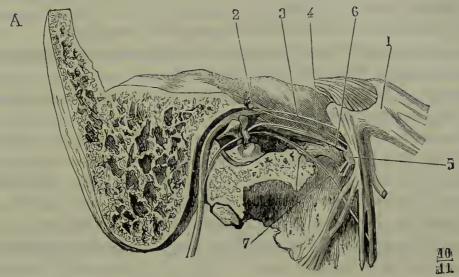

Fig. 45. — Nerf facial dans l'aqueduc, d'après Arnold (\*).

Les filets anastomotiques du pueumogastrique lui donnent une sensibilité directe, comme l'a prouvé Glaude Bernard.

La connaissance de ces rapports anatomiques permet de diagnostiquer plus facilement le siège de l'altération.

- 1. Lorsque l'affection occupe l'origine du nerf ou un point quelconque de son trajet intra-crânien, il y a ordinairement affaiblissement ou perte de l'ouïe du même côté.
- 2. Quand c'est une partie du nerf facial située dans le canal de Fallope, soit au niveau du ganglion géniculé, soit au-dessus, qui est atteinte, on observe ordinairement la déviation du voile du palais.
- 3. Si la cause de la paralysie est au-dessous du ganglion géniculé dont se détachent les nerfs pétreux, le voile du palais n'est point paralysé.
- 4. Lorsque l'altération envaluit le nerf facial dans la portion verticale de l'aqueduc de Fallope, le nerf du muscle de l'étrier qui s'en détache est le plus souvent atteint, ce qui donne lieu à une exaltation de l'ouïe, à des bourdonnements d'oreilles, etc. Ces phénomènes s'expliquent par une perturbation des mouvements des osselets du tympan.
- 5. La paralysie de la septième paire est accompagnée par moments de douleurs s'irradiant le long de ses branches terminales; le facial recevant sa sensibilité au niveau du canal osseux temporal et au sortir du crâne par ses anastomoses avec le pneumogastrique et le glosso-pharyngien, la sensibilité indiquera que l'altération ne dépasse pas le trou stylo-mastoïdien.
- 6. Dans cette région, le nerf peut subir la compression par suite de l'engorgement des ganglions ou de tumeurs, de périostoses syphilitiques, de caries ; il peut être blessé, contusionné, etc.

<sup>(\*) 1,</sup> ganglion de Gasser; 2, premier coude du facial et ganglion génicule; 3, nerf grand pétreux superficiel; 4, nerf petit pétreux superficiel allant se jeter dans : 5, le ganglion d'Arnold on otique; 6, nerf du musele du marteau dont on voit le tendon qui s'insère à ect osselet; 7, corde du tympan (Beaunis et Bouchard).

7. Une névrite idiopathique du nerf facial peut aussi donner lien à la paralysie plus on moins complète de l'orbiculaire des paupières ; c'est ce qui arrive surtout à la suite des refroidissements causés par l'exposition à un conrant d'air froid.

8. D'après Gubler, les paralysies de la face alternant avec l'hémiplégie sont

dues à l'affection du pont de Varole.

9. Selan Mackenzie, cette affection est quelquefois congénitale.

40. La suppuration de l'oreille interne avec perforation du tympan peut entraîner dans certains cas une paralysie de la septième paire.

**Pronostic.** — Le plus souvent il est favorable, surtout si la maladie n'est pas dne anx affections cérébrales, ni aux blessures.

Traitement. — Les indications du traitement dépendent de la précision du diagnostic, au point de vue du siège de l'altération et de sa nature.

- 1. Dans la majorité des cas la cause est rhumatismale; c'est pourquoi dès le début on doit employer des vésicatoires volants au pourtour de l'oreille, des frictions mercurielles, des purgatifs, des bains de vapenr et de Baréges.
- 2. Lorsque la cause est syphilitique, il y a lieu de prescrire le traitement mercuriel simple ou un traitement mixte.
- 3. Les injections hypodermiques de strychnine pourront être efficacement employées. Voici la formule : Hydrochlorate de strychnine, 0,30 pour 30 gram. d'eau. Injecter de 2 à 4 gouttes.
- 4. L'électricité appliquée, d'après Duchenne (de Boulogne), au moyen des appareils à induction donnera des résultats favorables. Onymus m'a dit avoir retiré aussi des bons résultats par l'électrisation à courants continus.
  - 5. Dans les affections cérébrales il faut agir contre la cause cérébrale.
- 6. Si la maladic a duré longtemps, et s'il en est résulté un ectropion, il faut avoir recours à un des procédés opératoires indiqués plus hant (voy, Ectropion).

BIBLIOGRAPHIE. — Marshall Hall, Dublin Medie. Press, vol. XXIV, p. 185. Dublin, 1850. — Davaine, Gazette médicale de Paris, 3 novembre, 1852 et suiv. — Romberg, Nervenkrankheiten, 1853, vol. II, p. 267. — Claude Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux, t. II, p. 17. Paris, 1858. — Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1858, Bd. IV, Abth. 2, p. 208. — Wells, Ophth. Hosp. Reports, 1860, vol. II, p. 299. — Hutchinson, Med. Times and Gazette, 1861, p. 606. — Abercrombie. On the Brain, 4° édit., p. 448. — Brown-Séquard, Lancet, 1861, p. 453. — Duchenne (de Boulogne), De l'électrisation localisée, 3° édition. Paris, 1870.

#### ARTICLE III.

## CONTRACTIONS SPASMODIQUES DES PAUPIÈRES.

Le muscle orbiculaire des paupières peut être affecté de contractions spasmodiques dans toute son étendue ou dans une seule de ses portions. Il se manifeste alors, soit une contraction spasmodique de la paupière ou *blépharospasme*, soit un tremblement ou tressaillement de la paupière, soit enfin un clignement morbide.

A. BLÉPHAROSPASME. — On en reconnaît deux formes distinctes : tantôt il offre les caractères d'un spasme tonique; la contraction des deux panpières est alors permanente et tellement prononcée qu'il y a pour le malade impossibilité presque absolue d'entr'ouvrir l'œil. C'est le ptosis spasmodique. Cette contraction peut

dépendre d'une inflammation du nerf facial, ou bien elle peut être provoquée par une action réflexe de la cinquième paire. Les muscles d'une moitié de la face se contractent alors spasmodiquement.

Dans d'antres cas, l'affection est bornée à un seul muscle orbiculaire et ce sont

les branches périphériques de la septième paire qui souffrent.

**Symptomatologie.** — 1. Le malade tient les paupières fermées en partie ou en totalité.

2. Par moment, le spasme disparaît spontanément et l'œil reste ouvert durant les heures entières; mais aussitôt que le malade essaye de travailler, de lire ou l'écrire, etc., le tremblement des paupières apparaît; puis celles-ci se ferment.

3. Le blépharospasme est ordinairement accompagné d'une sensibilité excessive

bour la lumière, l'œil devient larmoyant et ne peut rien fixer.

- 4. Quelquefois le blépharospasme est accompagné de douleurs névralgiques de a face, il est alors consécutif à la névralgie trifaciale. Un pareil fait a été observé, l y a peu de temps dans le service de Gallard, à la Pitié. Cet éminent praticien nous a montré ce cas qui était des plus intéressants, et ce n'est qu'avec beaucoup de peine que le diagnostic de la maladie a pu être posé. L'ensemble des symptômes a seul permis de constater une névralgie.
- 5. Les névralgies dentaires ou celles des antres branches de la cinquième paire peuvent donner lieu aux mêmes contractions spasmodiques. On reconnaît cette forme, en opérant une compression soit dans le point d'émergence du nerf sus on ous-orbitaire, soit du nerf dentaire inférieur (de Graefe) au-dessous de l'alvéole de a dernière molaire.
- B. TRESSAILLEMENT DES PAUPIÈRES. Le tressaillement on tremblement de la saupière se présente aussi à des degrés variés, et devient quelquefois très-désagréaple pour les malades.
- A divers moments de la journée, les malades ressentent un tremblement dans me des paupières souvent si léger qu'il ne se manifeste même pas à l'extérieur. Dans d'antres cas il est, au contraire, très-prononcé; la paupière est agitée d'un nouvement très-rapide, et il existe dans cette membrane un vrai tic, qu'on peut acilement apercevoir à l'œil nu.
- C. CLIGNEMENT MORBIDE. Une troisième forme de spasme des paupières est e clignement morbide (nictitatio). Le plus souvent les deux yeux en sont atteints; les rencontre chez les sujets nerveux et hystériques.

Étiologie. — L'affection spasmodique des paupières peut être provoquée par les causes très-diverses :

- 1. Un blépharospasme accompagné de contractions spasmodiques de tous les nuscles de la face, est toujours dû à une affection idiopathique du nerf facial. On 2 rencontre chez les personnes hystériques et nerveuses, prédisposées à des névroes de toute sorte.
- 2. Les affections du tube digestif peuvent quelquefois provoquer une irritation pasmodique de la septième paire. Claude Bernard a démontré la communication lirecte de ce nerf avec le pneumogastrique.
  - 3. La syphilis, selon Macnamara, donne lieu quelquesois à un blépharospasme.
- 4. Les névralgies de la cinquième paire peuvent entraîner aussi le spasme de l'orbiculaire. Belligneri a le premier signalé des faits de ce genre. Soit que le nerf

de la cinquième paire ent été blessé, soit qu'il souffre par suite d'une carie dentaire, l'action réflexe pent entraîner des spasmes dans les muscles de la face.

5. Les affections herpétiques de la cornée, telles que phlyctènes on kératites lymphatiques sont suivies aussi de blépharospasme, qui est ordinairement passager. Il en est de même de la présence de corps étrangers de la conjonctive ou de blessures de l'œil qui amènent la sensibilité de cet organe, et consécutivement un blépharospasme.

J'ai vu souvent de petits insectes, entrés dans le cul-de-sac conjonctival, donner lieu à une sensibilité excessive et à des contractions dans les paupières tellement violentes, qu'il était impossible d'ouvrir l'œil.

6. La cause du tressaillement des paupières paraît être la même que celle du blépharospasme; mais, dans la plupart des cas, ce tremblement est dû à une affection ancienne ou récente des voies lacrymales, au rétrécissement ou à l'obstruction des points ou des conduits lacrymaux, comme il nous a été permis de le démontrer (1).

**Pronostie.**— Lorsque cette affection est liée à une cause accidentelle ou à une affection passagère de la conjouctive, de la cornée ou des voies lacrymales, elle ne présente ordinairement aucune gravité; mais, quand elle n'est qu'un des phénomènes de tic convulsif de la face, le pronostic doit être plus réservé. La durée de la maladie et l'âge doivent être pris en considération. Le blépharospasme invétéré résiste quelquefois à tous les moyens curatifs.

Traitement. — Lorsque la nature et le point de départ de la maladie auront été bien précisés, on agira suivant les indications de chaque cas particulier et suivant la cause qui l'a produit.

1. Le blépharospasme idiopathique, qui dépend de l'innervation défectueuse de la septième paire ou qui est dû à l'action réflexe de la cinquième, sera efficacement combattu par des injections hypodermiques de morphine. Béhier, qui a préconisé le premier ce moyen, injecte de 10 à 20 gouttes de la solution suivante:

24 Hydrochlorate de morphine. 4 gramme. | Eau distillée........... 100 grammes

Noël Gueneau de Mussy ajoute quelquefois 2 à 5 centigrammes d'atropine.

La petite seringue de Pravaz, modèle de Robert et Collin, suffit à cette opéra-

tion, et chaque quart de tour correspond à une goutte.

Je pratique ordinairement l'injection dans l'endroit le plus rapproché du mal, sans cependant toucher aux paupières. Quelquefois, le point d'électien est le trajet des nerfs sous ou sus-orbitaires; on s'en assure en exerçant une compression sur le trajet de ces nerfs; le spasme cesse immédiatement pour revenir ensuite. C'est au voisinage de ces nerfs qu'on fera alors des injections.

Dans un cas où les injections hypodermiques n'ont pas réussi, des petits vésicatoires, saupondrés avec de la morphine, m'ont donné des résultats plus favorables.

2. L'électricité à courant interrompu peut aussi procurer de bons effets ; mais il faut que les séances ne soient pas longues et que les rhéophores soient appliqués

<sup>(1)</sup> Galezowski, Troubles de la vue dans les affections des voies lucrymales (Gazette des Hôpitaux, 1868).

dans le trajet des nerfs de la cinquième paire. Chez une malade jeune et nerveuse, où rien n'a pu réussir, nous avons obtenu, Desmarres père et moi, un succès complet au moyen de l'électrisation. Remak et Onymus appliquent avec avantage le conrant continu.

3. L'iedure de potassium doit être administré toutes les fois qu'il y a lieu de

supposer la cause syphilitique.

4. Les incisions sous-cutanées de l'orbiculaire d'après le procédé de Richet ou me incision de l'angle externe de l'œil, comme pour l'entropion, peuvent être vantageusement employées. Ces deux méthodes m'ont donné de bons résultats.

5. La compression méthodique du nerf facial, à l'aide d'une pelote et d'un bandage, à la région préauriculaire, ne doit être considérée que comme moyen

palliatif.

6. Les affections de la cornée, de la conjonctive ou des voies lacrymales loivent être soignées, et la guérison de ces maladies fait disparaître le blépharospasme symptomatique ou le tressaillement des paupières.

BIBLIOGRAPHIE. — Ch. Bell, Nervous system of the Human Body, appendice, p. 46. London, 1830. — Hays (de Philadelphie), Medical Gazette, London, 1841, p. 617. — François, Essai sur les convulsions idiopathiques de la face. Bruxelles, 1843. — Graefe, Archiv l. Ophthalm., Bd. 4, Abth. 4, p. 440, et Bd. 4, Abth. 2, p. 496. — Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen, t. I, p. 350, 4853. — Donders, Annales d'oculist., t. LI, p. 236. — Mackenzie, Med.-chirurg. Transact., Londres, 1857, vol. XL, p. 475. — Remak, Berliner Klinische Wochenschrift, 1864, nos 21 et 23.

## ARTICLE IV.

## AFFECTIONS DOULOUREUSES DE LA CINQUIÈME PAIRE.

Les névralgies de la cinquième paire peuvent se localiser dans différentes parties le l'œil ou de ses annexes. Les paupières et le sourcil, le front et les tempes, et nême la moitié de la tête, sont souvent le siége de ces névralgies. Pour mieux en faire comprendre la pathogénie, il importe de bien connaître la disposition matomique de ce nerf.

Anatomie du nerf de la cinquième paire. — Le nerf de la cinquième paire, composé de la racine sensitive et motrice, a son origine apparente sur le bord externe de la protubérance, mais il naît réellement, d'après Stilling, des corps rectiformes. La racine sensitive préside à la sensibilité des dents et de toutes les parties de la face.

Les branches principales qui partent du ganglion de Gasser sont : l'ophthalnique de Willis, la maxillaire supérienre et la maxillaire inférieure.

Le nerf ophthalmique de Willis se divise en lacrymal, frontal et nasal. Ce dernier donne des branches ciliaires et celles du ganglion ophthalmique représentées lans la figure 46.

Le maxillaire supérieur envoie des filets à la partie la plus externe de la paupière supérieure, un filet temporo-molaire et un filet temporal. Plus loin, il donne es rameaux dentaires postérieur et antérieur, et, enfin, à sa sortie du trou sousprobitaire, il se divise en un pinceau des filets nerveux qui s'anastomosent avec ceux du facial. Ces filets vont à la conjonctive, à la peau de la paupière inférieure, à l'aile du nez et à la lèvre supérienre.

La troisième branche, le maxillaire inférieur, donne les branches temporale profonde et moyenne, massétérine, buccale, ptérygoïdienne interne, auriculotemporale, dentaire inférieur et nerf lingual.



Fig. 46. — Nerfs profonds de l'orbite et ganglion ophthalmique (\*).

Les expériences de Magendie, de Claude Bernard et de Schiff ont démontré que de ce nerf dépend la sensibilité de l'œil, de ses annexes et de la face tout entière. Son irritation amènera l'exagération de la sensibilité ou des douleurs dans toutes les branches ou dans plusieurs d'entre elles.

Deux variétés de névralgies faciales peuvent se manifester: l'une, primitive, liée à une inflammation ou à une irritation quelconque du nerf lui-même; l'autre, secondaire, consécutive à des affections de l'iris, de la cornée ou de la choroïde. Les symptômes de l'une et de l'autre se ressemblent d'une manière frappante, et lorsqu'on est appelé à examiner des malades atteints de ces névralgies, on doit s'enquérir s'il existe ou non une inflammation dans une membrane quelconque de l'œil.

**Symptomatologie**. — 4. Les douleurs viennent, le plus souvent, par crises et s'exaspèrent surtout le soir. Leur siége est sur la partie moyenne du sourcil, sur

<sup>(\*) 1,</sup> norf optique; 2, norf oculo-moteur commun; 3, norf oculo-moteur externe; 4, norf frontal; 5, norf nasal; 6, ganglion ophthalmique; 7, racine courte et grosse on motrice; 8, racine longue et grôle on sensitive; 9, racine sympathique; 10, norfs ciliaires. (Beaunis et Bouchard.)

paupière supérieure, la jone et l'aile du nez. A mesure que la maladie se déloppe, les donleurs deviennent plus vives et s'étendent au front, à la tempe, à la ue, et même à la moitié de la tête. Elles envahissent aussi les branches dentaires.

2. Quelquefois les donleurs deviennent intermittentes; mais, le plus ordinai-

ment, elles ne sont que rémittentes, rarement continues.

3. Le larmoiement, la photophobie et le spasme de l'orbiculaire accompagnent uvent les névralgies.

4. La conjonctive est injectée, vasculaire.

5. Aussitôt que les donleurs cessent, l'œil reprend son aspect normal.

6. La vue n'est troublée que d'une manière passagère. L'amanrose est rare, e n'a été signalée que dans quelques cas exceptionnels, par exemple dans celui pporté par mon oncle, le docteur Séverin Galezowski (1), dans lequel les névrales et la perte de la vue étaient occasionnées par un fragment de cure-dent intenté dans un alvéole dentaire. L'extraction de la dent cariée et du corps étranger uffi pour rétablir la vue.

**Étiologie**, — La cause des névralgies primitives est très-obscure. On a admis s causes rhumatismales et arthritiques. La première paraît être la plus pro-

ble. La névralgie peut être occasionnée par le froid et l'humidité.

Les blessures amènent aussi fréquemment ces névralgies, surtout si elles por-

it sur une des branches de la cinquième paire.

La carie des dents molaires produit aussi cette espèce de névralgie, et souvent e existe sans que les malades se plaignent du côté des dents. Un travail très-éressant sur cette question a été lu en 1869 à l'Académie de médecine par docteur Delestre; pour mon compte, j'ai rencontré un nombre assez considérable névralgies occasionnées par les caries dentaires.

Les altérations cérébrales situées sur le pont de Varole ou au voisinage du gan-

on de Gasser penvent encore entraîner une affection de ce genre.

Quant aux névralgies secondaires, nous en parlerons lorsque nous traiterons des erses affections de l'œil où elles se présentent

**Diagnostie différentiel.** — Le diagnostic doit être établi entre une névralgie opathique et celle qui est occasionnée, soit par les affections du globe de l'œil, soit r l'herpès zona.

- 1. Les affections de la cornée et de l'iris sont faciles à constater; nons en parlens plus loin, quand nous nous occuperons de ces organes. Il suffit de faire remarer ici qu'on ne doit jamais négliger l'examen de l'état de l'œil lui-même avant se prononcer sur la nature des névralgies. Ce n'est qu'une fois sur mille qu'on uvera la névralgie primitive.
- 2. L'herpès zoster est anssi rare, et son diagnostic est d'autant plus difficile e l'éruption est fugace. Dans cette affection, les dents ne sont jamais douloureuses.
- 3. On doit examiner avec soin l'état des téguments des annexes de l'œil et celui s dents. Des cicatrices penvent indiquer la cause traumatique du mal. L'existee de dents cariées aidera aussi à faire découvrir la cause de la maladie.

**Traitement.** — 1. Le sulfate de quinine est un excellent moyen pour combattre s'névralgies. Je le prescris à la dose de 40 à 60 centigrammes, en une ou deux

<sup>1)</sup> S. Galezowski, Archives générales de médecine, t. XXIII, p. 261, Paris, 1830. GALEZOWSKI. 7

prises, deux on trois heures avant le paroxysme. Cette dose, renouvelée tous le jours, puis tous les deux jours, enraye facilement la maladie, surtout à sol début.

2. Les injections hypodermiques réussissent dans la plupart des cas. On pratiquera cette opération d'après les indications que j'ai données plus hant (voy. p. 94)

3. On aura recours à la section du nerf sus-orbitaire quand tous les autre moyens auront échoué. Voici de quelle façon le professeur Nélaton la pratique

La peau du sourcil étant fortement tendue, le ténotome est enfoncé sous la peau vers le point d'émergence du nerf sus-orbitaire; puis, en tournant le tranchar du côté de l'os, ou incise profondément tous les tissus. La plaie est ensuite fermé et comprimée légèrement. De Graefe et Nélaton ont obtenu ainsi de nombreu résultats favorables.

4. Des vésicatoires volants, l'électrisation à courant continu pourront aussi êtremployés, de même que des frictions morphinées.

BIBLIOGRAPHIE. — Hutchinson, Neuralgia spasmodica. London, 1822. — Stanski, Arc génér. de méd., 1839, p. 62. — Dixon, Medico Chirurg. Transact., 1845, p. 374. — Tavignot, Gazette des hôpit., 1845. — Cruveilhier, Anatomie pathol., livr. XXVI, pl. 2.—Claude Bernard, Système neuveux, t. II. Paris, 1858. — Delestre, Des troubles de la visic consécutifs aux altérations des deuts et aux opérations pratiquées sur ces organes (Bull., Ladém, de médecine. Paris, 1869, t. XXXIV, p. 112).

## ARTICLE V.

## COLOBOMA OU FISSURE ANORMALE DES PAUPIÈRES.

La conformation anormale d'une on de deux paupières est caractérisée par m fissure verticale, soit au milieu, soit vers un des angles de l'œil; elle est connt sous le nom de *coloboma*. Cette fissure a quelquefois la forme d'un V ouvert coté du bord libre; dans d'autres cas ses bords sont parallèles et couverts de coplus ou moins nombreux.

Cette anomalie peut être accompagnée d'autres vices de conformation, soit c côté de l'œil, soit du côté de la bouche et du voile du palais, comme de Graefe observé. Dubois et Fano ont vu une paupière surnuméraire.

Traitement. — L'opération chirurgicale est le seul moyen qui soit propre guérir le coloboma. Elle consiste dans l'avivement des bords de la fissure et da l'application de sutures métalliques qui, en traversant toute l'épaisseur de la papière, maintiennent les deux bords du tarse en coaptation. Dans ces cas, il c préférable de ne pas comprendre la conjonctive dans la suture, autrement il aurait un enfoncement considérable du côté de cette membrane.

La paupière supplémentaire ne gêne pas ordinairement la vue, et aucun traitment n'est réclamé.

BIBLIOGRAPHIE. — Beer, Das Auge. Wien, 1831, S. 51. — Heyfelder, Zeitschrift f. Opthalm., 1831, Bd. I, S. 480. — Ammon, Zeitschrift f. Ophthalm., 1835, Bd. V, S. 83. Cunier, Annales d'oculist., 4842, t. VII, p. 10. — Dubois (de Bordeaux), Annales d'oculist. XXXIV, p. 268.—Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. IV, Abth. 2, S. 269.—Fano, Annales d'oculist., t. XLIX, p. 24. — Becker, Wiener Med. Wochenschrift, nº 16, 1863.

# DEUXIÈME PARTIE

# RGANES SECRÉTEURS ET EXCRÉTEURS DES LARMES

# SECTION PREMIÈRE

GLANDE LACRYMALE

Anatomie. — La glande lacrymale est composée de deux parties, l'une orbitaire l'autre palpébrale. Cette giande est lobulée et appartient à la classe des glandes en

La portion orbitaire (fig. 47) a le volume d'une petite amande. Elle est située dans fossette que l'on trouve à l'angle externe du frontal, dont elle n'est séparée que ple périoste. Son bord antérieur est caché derrière la portion externe de l'arcade pitaire, dont il est distant de 3 à 4 millimètres. Il n'est donc pas possible de l'at-

idre, même en refoulant fortement la paure supérieure vers la cavité de l'orbite. conduits exeréteurs, au nombre de trois inq, d'après Sappey, s'ouvrent dans la tie externe du sinus conjonctival supér

a portion palpebrale est d'une forme aplac elle est située dans l'épaisseur de la paure supérieure, et se trouve séparée de la tion orbitaire par le releveur de la paure. Sa face inférieure correspond au feuillet l'aponévrose orbitaire, au point où celle-ciréfléchit vers le globe de l'œil, au voisinage tendon du musele droit externe. D'après selin et Tillaux (4), ses eanaux excréteurs communiquent pas avec eeux de la portion itaire et s'ouvrent également dans le eulsac conjouctival supérieur.



Fig. 47. — Glande lacrymale avec ses conduits excréteurs.

'luns superposés de la région. — D'après Benj. Anger (2), les couches qui recount la glande sont les suivantes : 4° la peau; 2° le tissu cellulaire sous-cutané, -lâche et contenant peu de graisse; 3° l'aponévrose de la paupière supérieure qui stache à l'os, comme l'a démontré Richet.

a glande apparaît ensuite entourée d'une grande quantité de graisse.
L'artère ophthalmique envoie une branche considérable à la glande lacrymale.
Les nerfs proviennent : 4° du trijumeau, par le rameau lacrymal de la branche thalmique de Willis et par le filet lacrymal du rameau orbitaire du nerf maxillaire d'rieur; 2° du grand sympathique, par les filets qui accompagnent l'artère lacry-

re. Currie et Swan pensent que le nerf pathétique donne quelques filets moteurs à

<sup>)</sup> Tillaux, Mémoires de la Société de biologie, 1859, p. 271. B. Anger, Nouveaux Éléments d'anatomie chirurgicale. Paris, 1869, p. 359.

la glande. J. B. Béraud (1) a trouvé en outre un filet nerveux qui part du ganglie ophthalmique, se joint à l'artère lacrymale, et la suit jusque dans la glande où il: distribue.

Physiologic. — La glande lacrymale sécrète les larmes, qui sont transportées si la surface antérieure du globe par le clignement des paupières. Cette sécrétion e influencée par le nerf trijumeau et le grand sympathique.

Longet a constaté la diminution de cette sécrétion, mais non sa suppression cor

plète, après la section du nerf trijumeau.

Dans l'état ordinaire, la sécrétion est peu abondante; elle est même ralentie per dant le sommeil. Mais, sous l'influence d'une irritation quelconque, physique

morale, elle augmente sensiblement.

Les émotions morales, telles que la joie ou la tristesse, de même que les douleu oculaires très-vives ou une forte impression de la lumière sur l'œil, augmentent sécrétion lacrymale. Après la section de la cinquième paire, la glande lacryma paraît, selon Claude Bernard (2), produire une sécrétion moins active.

M. Lerch, à la suite d'expériences faites sur les larmes recueillies par Arlt, ch

un jeune homme atteint de fistule, leur a trouvé la composition suivante :

| Eau                | 98,223  |
|--------------------|---------|
| Chlorure de sodium | 1,257   |
| Albumine           | 0,504   |
| Parties salines    | 0,016   |
| Matières grasses   | traces  |
| •.                 | 100,000 |

Comme on le voit, les parties alcalines sont en minime quantité, et les recherch que j'ai faites avec le papier de tourneso! m'ont même démontré que, le plus souver elles sont neutres. Toutefois leur composition varie suivant les individus, les const tutions et les dyscrasies.

## CHAPITRE PREMIER

#### MODE D'EXPLORATION DE LA GLANDE LACRYMALE.

La région qu'occupe la glande lacrymale ne permet pas de l'explorer dire tement à l'état physiologique; mais les moindres altérations dans sa structu font immédiatement augmenter son volume, et alors, ne pouvant plus se los dans la fossette qu'elle occupe, elle se porte en avant, dépasse le bord orbitaire, se laisse facilement reconnaître par la palpation.

Pour examiner la région de la glande lacrymale, on ordonnera donc au mala de fermer les yeux, et l'on explorera, au moyen du pouce promené sur la pa pière supérieure, tout le long du bord orbitaire supérieur externe. Si l'on re contre dans cette région une saillie quelconque, élastique, lobulée, cette sai

sera due, selon tonte probabilité, à l'affection de la glande.

On renversera cusuite la paupière supérieure, et, pendant que le mal

(1) Béraud, Comptes rendus de la Société de biologie, 1858, avril, p. 69. (2) Claude Bernard, Leçons sur la physiol. et la pathol. du système nerveux, 1858, t. p. 92.

gardera en bas, on examinera attentivement les orifices des canaux excréteurs; pourra voir de cette façon s'ils sont ouverts ou fermés, élargis, etc.

Pour juger de la nature de la sécrétion, de l'acidité ou de l'alcalinité des larmes, me sers habituellement d'un papier de tournesol tout spécialement préparé pour usage, et qui révèle la présence des alcalis ou des acides avec la plus grande précin. Les papiers albumineux décèlent la présence de l'iode. D'autres réactifs peunt être employés dans le but de reconnaître la composition morbide des larmes.

## CHAPITRE II

### MALADIES DE LA GLANDE LACRYMALE.

Les maladies de la glande lacrymale sont en général très-rares. Voici la classifiion de ces affections:

| 10 | Inflammation de la glande lacrymale (dacryodénite).                           | Dacryodénite de la portion orbi-<br>taire.                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Tumeurs solides de la glande lacrymale                                        |                                                                          |
| 30 | Kystes lacrymaux (dacryops).                                                  |                                                                          |
| 40 | Kystes lacrymaux (dacryops).  Altérations de sécrétion de la glande lacrymale | Épiphora.<br>Xérome.<br>Larmes alcalines, acides et san-<br>guinolentes. |

#### ARTICLE PREMIER.

INFLAMMATION DE LA GLANDE LACRYMALE (DACRYODÉNITE).

Nous distinguons, avec Mackenzie, deux variétés d'inflammation de la glande rymale : inflammation de la portion palpébrale et de la portion orbitaire.

A. DACRYODÉNITE PALPÉBRALE. — Cette affection se présente sous une forme que; c'est une inflammation d'une ou de plusieurs glandules de la portion palbrale. D'après Desmarres père, ce n'est autre chose que l'inflammation des licules palpébraux.

**Symptomatologie.** — 1. L'affection débute subitement; elle est caractérisée par le douleur très-vive, lancinante, siégeant à l'angle externe de l'œil, et qui s'aggrave thaque mouvement des paupières. Lorsqu'on appuie avec le doigt sur la paupière périeure, à son angle externe, on provoque aussi une douleur lancinante.

- 2. La paupière supérieure se gonfle d'une manière très-notable, surtout à son igle externe; elle est rouge, souvent même d'un rouge violacé. Son volume est llement augmenté, qu'en regardant un œil ainsi affecté, on pourrait croire à l'exisnce d'une ophthalmie purulente.
- 3. Le globe de l'œil, la conjonctive oculaire et palpébrale, ne sont point enmmés; tout au plus s'il se manifeste une légère irritation de ces membranes; relquefois il y a un chémosis séreux. L'absence de toute inflammation dans les ujonctives facilite le diagnostic.

4. Dans l'espace de trois on quatre jours, une on plusieurs des glandules conglamérées s'enflamment, se remplissent de pus, et font saillie à la surface conjouctivale. Par la pression, et même par une simple tentative de renversement de la paupière, on fait jaillir une certaine quantité du pus ; dans d'autres cas, les douleurs cessent spontanément, le malade s'aperçoit qu'il existe du pus entre les paupières, et dès ce moment l'œdème disparaît.

Marche, durée, terminaison. — De même que son début, l'évolution de cetumaladie est très-rapide; dans l'espace de ciuq à six jours, l'inflammation arrive à s résolution complète. On peut dire que la gnérison est ici la règle générale.

Diagnostie différentiel. — Il serait facile de confondre cette affection avenue conjonctivite catarrhale on lencorrhéique des jeunes filles, et même avec un conjonctivite purulente, si le début et la marche rapide de cette maladie, de même que l'absence de toute complication du côté de la conjonctive, ne rendaient presque impossible une erreur de diagnostic. La sensibilité exagérée à l'angle externe de l'œil et une saillie plus prononcée de ce côté, de même qu'une infiltration séreus dans la conjonctive ou la paupière tout entière, compléteront le diagnostic.

**Étiologie.** — Le plus souvent la cause de la maladie est constitutionnelle lymphatique, strumeuse ou scrofuleuse; aussi la rencontre-t-on surtout chez le enfants. J'ai vu souvent des personnes adultes présenter un chémosis séreux telle ment considérable, qu'il faisait une saillie très-prononcée entre les paupières. O était même souvent très-embarrassé dans le diagnostic, et l'on ne savait à quell cause attribuer le mal, qui tenait simplement à l'inflammation des glandules congio mérées. Mackenzie a observé une affection de ce genre survenue à la suite d'u coup de pierre. Le docteur Châlons (1) a rapporté un cas d'altération de la gland lacrymale due à la syphilis.

**Traitement.** — Des fomentations chaudes et des cataplasmes de mie de pain de lait ou de fécule de riz tièdes, appliqués deux fois par jour sur l'œil pendar une henre chaque fois, amènent le plus souvent la guérison de la maladie.

Mais quelquesois le gonstement est excessivement considérable dans la paupièr supérieure, et un chémosis des plus prononcés soulève toute la conjonctive bu baire, et empêche même les paupières de se fermer. Dans ce cas, je n'hésite par à appliquer huit à dix sangsues à la région préauriculaire, et je pratique de large de excisions sur la conjonctive boursoussée. Les fomentations suivantes sout aux employées avec succès:

24 Glycérine...... 50 grammes. | Suc de belladone...... 15 grammes. Chauffez et préparez le glycérolé.

Un fait analogue s'est présenté dernièrement à mon observation; j'ai dû excise les plis de la conjonctive, laquelle, une fois infiltrée, se couvrait de croûtes comparables aux croûtes diphthéritiques. Ce traitement, combiné avec l'application de sangsues et l'atropine, amena la guérison au bout de dix jours.

B. DACRYODÉNITE CHRONIQUE (inflammation de la portion orbitaire de l'glande lacrymale). — Par suite de l'espace limité qu'elle occupe et de l'inflam

<sup>(1)</sup> Châlons, Adenitis lacrymalis'syphilitica (Preuss, Vereins Zeitung, 1859), nº 42.

tion d'une de ses portions, la glande lacrymale tend à repousser les parties voies et l'œil lui-même en avant. De là résultent des désordres bien plus graves e dans la forme précédente.

Schmidt et Todd ont décrit deux formes de l'inflammation qui nons occupe : ne aiguë et l'autre chronique. Contrairement à l'opinion de ces deux obsereurs, je pense, avec Desmarres père, que l'inflammation aiguë de cette portion se produit que d'une manière tout à fait exceptionnelle, tandis que l'inflamtion chronique de la portion orbitaire de cette glande se rencontre un peu plus nvent.

**Symptomatologie**. — 1. L'affection débute lentement par une légère tumétion de la paupière et un engorgement des vaisseaux conjonctivaux partant de ngle externe. Au bout de quelque temps, le volume de la paupière s'accroît à tel int, que cet organe ne peut plus se relever facilement: il y a un véritable ptosis.

- 2. Par la palpation, on sent un corps arrondi, élastique, un peu mollasse, passant le rebord orbitaire à l'angle externe de l'œil. C'est la glande qui fait llie.
- 3. En soulevant la paupière et en ordonnant au malade de porter son œil en dans, on aperçoit à l'augle externe une légère saillie profondément placée et plus ile à sentir au toucher.
- 4. La conjonctive devient de p'us en plus rouge, et il se produit un engorgeent chronique des gros vaisseaux conjonctivaux qui se dirigent vers le muscle oit externe.
- 5. L'œil, constamment larmoyant, est sensible à la lumière. La température de t organe est élevée, ce dont on peut s'assurer au moyen d'un petit thermomètre écial que j'ai fait construire à cet effet.
- 6. Ses mouvements sont un peu gênés, et le malade éprouve une sensation de nitude et de tension dans l'orbite. Quelquefois des douleurs sonrdes circumbitaires surviennent par crises.
- 7. La tumeur, augmentant successivement de volume, chasse en partie l'œil de rbite, et il y a un exoplithalmos marqué.
- 8. Par moments tous ces symptômes s'aggravent, et des crises inflammatoires baiguës se manifestent, surtout si l'inflammation se communique à la portion lpébrale. J'ai observé, chez un de mes malades, plusieurs crises de ce genre. Il a quelquefois un chémosis séreux.
- 9. Selon Todd, la composition des larmes change sensiblement : elles deviennt âcres et irritantes, ce qui explique la prédisposition de l'œil à des inflammans continuelles. Heynes, Walton et Heymann n'ont pas vu de changement dans sécrétion.
- 40. Cette affection, de très-longue durée, est sujette à des inflammations subsuës qui se dissipent; un engorgement et une hypertrophie simple de cette ande en sont ordinairement la conséquence.

Étiologie. — La cause de cette affection est le plus souvent diathésique, scrofuuse, tuberculeuse et quelquefois syphilitique. Rarement elle est due à un refroissement ou à la propagation du mal des parties voisines, des affections des os, par lemple. Les auteurs l'ont observée surtont chez les enfants et les jennes pernnes; je l'ai vue, avec le docteur E. Barthez, chez un sujet âgé de quarante ans.

**Terminaison**. — Le plus souvent la terminaison est fâchense, et après plusieurs années la glaude finit par s'hypertrophier. Quelquefois, à la suite des attaques inflammatoires subaiguës, la suppuration se déclare; le pus se frayem passage à travers la pean, et il survient une fistule de la glaude lacrymale qui peu quelquefois persister. C'est une fistule lacrymale vraie, ou dacryops fistuleux de auteurs, qui peut aussi se produire à la suite d'un traumatisme.

Traitement. — Il doit être surtont dirigé contre l'état constitutionnel scro fuleux, lymphatique on syphilitique. C'est pour cela qu'on doit prescrire l'usag des sirops antiscroluleux, sirop de brou de noix, ou antiscorbutique iodé, huile de foie de morne, etc. Le régime sera tonique, substantiel, nutritif, fortifiant L'air de la campagne et le séjour au bord de la mer seront d'une grande utilité Localement, on fera matin et soir des frictions sur le front et la tempe avec l'on guent mercuriel belladonné; on appliquera des vésicatoires volants sur le front et la tempe, et l'on badigeonnera la région périorbitaire avec de la teinture d'iode

BIBLIOGRAPHIE. — Schmidt, Die Krankheiten des Traenen Organe. Wien, 1803, S. 45: — Todd, Dublin Hospital Reports, 1822, vol. III, p. 408. — David, Medical Gazett 1829, vol. III, p. 523. — Velpeau, Nouveaux Éléments de médecine opératoire. Paris, 183° p. 373. — Anderson, Edinburgh montlly Journ. of Med. Seiences, et Annales d'oculistique 1848, t. XIX, p. 243. — Jarjavay, Gaz. des hôpit., 1854, n° 324. — Châlons, Adenit lacrymalis syphilitica Med. Zeitung des Vereins für Heilkunde in Preussen, 1859, n° 42.

## ARTICLE II.

#### TUMEURS SOLIDES DE LA GLANDE LACRYMALE.

Les tumeurs solides de la glande lacrymale sont de diverses espèces. Polaillon (1 après avoir réuni toutes les observations que l'on a faites sur ces tumeurs, la classées en trois groupes : dans le premier, il a rangé des tumeurs hypertrephiques ou adénomes; dans le second, des enchondromes, et dans le troisième véritables cancers de la glande. Cette division nons a paru la plus rationnelle, nous l'avons adoptée pour notre étude.

A. ADÉNOME OU HYPERTROPHIE. — Cette affection est très-rare: on ne co naît jusqu'à présent que dix cas, dont huit se trouvent analysés dans le trava de Paillon; le neuvième a été publié par Becker (de Vienne) (2), et le dixième fa est celui que le professeur Richet (3) a opéré à sa clinique en 1869.

Anatomie pathologique. — Il est rare d'avoir l'occasion d'observer au me croscope des hypertrophies de cette glande; nous n'en connaissons que des faits : celui de Gunier, examiné au microscope par Gluge, et celui de Chassaigna examiné par Lebert, dont Desmarres donne la description.

Dans le premier cas, l'hypertrophie était congénitale. Conier en fit l'extirption, et, en s'aidant du microscope, Gluge (4) a trouvé que la substance de

(Annales d'oculist., 30 avril 1850, t. XXIII, p. 146).

<sup>(1)</sup> Polaillon, Dictionnaire encyclopédique des sciences médieales. Paris, 2° série, 186

t. I, p. 35.
(2) Becker, Augenklinik der Wiener Universität, von Tetzer, Rydel u. Becker. Wie 1867, S. 462.

<sup>(3)</sup> Richet, Cours de clinique chirurgieale, professé à la Clinique de la Faculté en 186 (4) Gluge, Hypertrophie eongénitale de la glande lacrymale et de ses canaux excréteu

lande était constituée par des granulations entourées par des vésicules glauduires. La structure des vésicules agglomérées, formant un lobule de la glande, tait normale, seulement leur volume était augmenté. Ses canaux étaient trèsistendus et présentaient un diamètre de 2 à 6 millimètres, et souvent avec des

ilatations en forme d'ampoules. Leurs parois étaient épaisses.

La tumeur que Chassaignac (1) extirpa à une malade âgée de vingt-six ans tait une hypertrophie acquise de la glande lacrymale. Elle avait 35 millimètres le longueur sur 2 centimètres de largeur. Sur une coupe fraîche, Lebert constata la structure des glandes en grappe. A l'aide d'un faible grossissement, on voyait ces culs-de-sac allongés réunis en grappes et lobulés ; ils avaient de 4 milimètre et demi à un demi-millimètre de largeur. La face interne présentait un grand nombre de noyaux d'épithélium de 1/200° de millimètre, renfermant un ou deux nucléoles punctiformes. C'était, selon Lebert (2), une hypertrophie de a glande lacrymale. Dans le cas de Becker, il s'agissait d'un adénome compliqué l'une production colloïde.

B. CHLOROMA OU TUMEUR FIBRO-PLASTIQUE. — C'est une des tumeurs les plus fréquentes de la glande lacrymale. Elle a été observée par Paget, Burns, William et autres. Le plus souvent l'affection se complique de tumeurs de même

nature, soit dans l'orbite, soit dans les membranes du cerveau.

La couleur verte qu'affectent ces tumeurs a attiré l'attention de Vogel et de Lebert, et ils l'attribuent à un principe tout particulier qui leur est propre. Les autres éléments de cette tumeur sont les mêmes que ceux des tumeurs fibro-plastiques.

C. CANCER. — Les tumeurs cancéreuses de différente nature premnent rarement naissance dans cet organe. Cloquet (3) a publié un cas de ce genre pour lequel il a dû faire deux fois l'extirpation par suite de récidive. La vue se rétablit, et l'œil ne perdit pas sa lubrifaction. Knapp (4) a observé aussi une tumeur cancéreuse de la glande lacrymale.

Mais ces cas sont les seuls connus ; le plus souvent, la dégénérescence cancéreuse de cette glande est secondaire; développée primitivement dans d'autres parties de l'orbite ou dans le globe de l'œil, elle envaluit ensuite la glande lacrymale.

Symptomatologie. — 1. Les tumeurs solides de la glande lacrymale, en s'accroissant, se portent de plus en plus en arrière dans l'orbite, et le premier phénomène qu'on remarque, c'est la projection de l'œil en avant. Elle est quelquefois tellement prononcée, que l'œil se luxe et sort hors de l'orbite.

- 2. La paupière supérieure est gonflée, distendue, et à sa partie externe apparaît une saillie plus ou moins prononcée.
  - 3. L'œil est larmoyant, ronge injecté.
- 4. Le malade voit double, et le strabisme est divergent. Pourtant l'œil conserve pendant très-longtemps tous ses mouvements.
- 5. Si la glande continue à s'accroître, elle tend à envahir l'orbite, et il y a alors une compression de tous les nerfs de l'œil; la nutrition du globe est compromise; la cornée s'ulcère et se perfore, et il y a pour l'organe danger de destruction.
  - (1) Chassaignac, Bulletins de la Société de chirurgie, 22 octobre 1851.
  - (2) Desmarres, Traité des maladies des yeur, t. 1, p. 266. (3) Cloquet, Archives génér. de méd., 3° série, t. VII, p. 90.
    (4) Knapp, Klinische Monatshl., 1865, S. 378.

6. A cette époque, la vue s'obscurcit et se perd, et l'examen ophthalmoscopique permet de constater la névrite optique.

**Diagnostie différentiel.** — En premier lieu, on doit s'assurer si l'exophilialmos est dù à une affection néoplasique venant du fond de l'orbite ou de la glande lacrymale, et en second lieu déterminer la nature de la tumenr.

Lorsque la maladie commence dans le fond de l'orbite, la vue se trouble dès le début, et il y a névrite optique; l'exophthalmos se développe consécutivement. La pampière supérieure ne présente ni saillie ni gouffement.

Si l'on observe une angmentation du volume de la glande lacrymale, on doit penser à une dacryodénite chronique et à une hypertrophie simple; dans l'un comme dans l'autre cas, la marche de la maladie est très-lente et le trouble visuel pen marqué.

Les kystes peuvent être reconnus par les signes que nous indiquerons dans l'article suivant.

Traitement. — Au début de la maladie, on doit chercher à la combattre par le traitement interne ioduré, en supposant une cause syphilitique on scrofuleuse.

Si, malgré cette médication, l'hypertrophie s'établit, et si les désordres et l'irritation de l'œil persistent, on sera forcé de recourir à l'extirpation de la glande lacrymale. P. Bernard (1) est le premier qui, en 1847, ait pratiqué cette opération pour la fistule lacrymale.

Voici les deux procédés opératoires appliqués à l'extirpation de la glande lacry-male :

Procédé de Velpeau. — On divise la commissure externe des paupières en prolongeant l'incision vers la tempe. Les bords de la plaie étant écartés, on cherche à attirer la tumeur et l'on fait son énucléation; puis on réunit les deux bords de la plaie au moyen d'une suture. Cette méthode est surtout applicable aux tumeurs volumineuses.

Procédé de Halpin. — Le sourcil est rasé et la paupière supérieure est fortement attirée en bas jusqu'à ce que le sourcil descende au-dessous du bord orbitaire. C'est à ce moment qu'on pratique une incision à partir du sourcil jusqu'à
la commissure externe. L'incision comprend la peau, le tissu cellulaire sous-jacent,
l'orbiculaire, l'aponévrose oculo-palpébrale, qui est ici très- résistante, et l'on arrive
à la couche cellulo-adipeuse qui recouvre la glande. Le lambeau palpébral est
disséqué en bas; puis on passe une ligature autour de la glande, qu'on cherche
à éloigner de l'orbite en faisant son énucléation, soit avec les doigts, soit avec le
manche du scalpel. La suture réunit les bords de la plaie.

BIBLIOGRAPHIE. — Burns, Surgical Anatomy of the Head and Neck. Glaseow, 4824, p. 385. — Torheal (jenne), Von Ammon Klinische Darstellungen, vol. II, p. 27. Berlin, 4838. — Lawrence, Treatise on the Diseases of the Eyes. London, 4841, p. 798. — Landberg, Glande lacrymale squirrheuse (Ann. d'oculist., 4° série, 4849, t. XXII, p. 237). — Crampton, Dublin quaterly Journal of Medical Science, vol. 1, p. 80, 4846. — Paget, Lectures on Tumours, leet. V, part. 2; Med. Gazette, vol. XLVIII, p. 177. — Mackenzie, Traité des maladies des yeux, t. 1, p. 422. — Gluge, Atlas der patholog. Anatomie, zweiter Theil, 2 sept. Lieferung, tabl. III. Iena, 4850. — Cloquet, Arch. génér. de méd., 2° série, t. VII, p. 90. — King, Monthly Journal of Medical Science, 4853, p. 798. — Haynes Walton, Med. Times and Gazette, 4854, p. 317. — Heymann, Arch. f. Ophthalm.,

<sup>(1)</sup> Bernard, Annales d'oculist., t. X, p. 193.

3d. VII, Abth. I, p. 443. — Graefe, Arch. f. Ophthalm., Bd. IV, Abth. II, S. 259, et 3d. VIII, Abth. I, p. 279. — Bowman, Ophth. Hosp. Reports, t. I, p. 288. — Gluge, Ann. Foculist., t. XXXIII, p. 445. — Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 266. — Fano, Gazette des hôpit., 1862, nº 433. — Warlomont, Ann. d'oculist., 1862, t. XLVIII, p. 53. — Rothmund (fils), Khinische Monatsbl. f. Augenheitkunde, 1863, S. 264. — Knapp, Vlin. Monatsbl., 4865, S. 378. — Mackenzie, Ophthalm. Review, janvier 1865, nº 4, p. 333.

## ARTICLE III.

## KYSTES DE LA GLANDE LACRYMALE (DACRYOPS).

Les kystes se développent rarement dans la glande lacrymale; ils se forment ordinairement aux dépens des vésicules de cette glande qui se distendent considérablement.

**Symptomatologie**. — C'est une tumeur fluctuante, qui atteint la grosseur d'une petite noix et même d'un œnf de pigeon. Faisant saillie à la partie supérieure de a paupière, le kyste se porte tout entier en avant. Lorsqu'on renverse la paupière, on constate une saillie presque transparente et fluctuante. A sa surface ou au voisinage, on aperçoit deux on trois petits orifices qui sont ceux des conduits excréteurs de la glande.

Ces kystes se portent rarement vers l'intérieur de l'orbite, probablement à rause de la facilité avec laquelle le liquide peut se frayer un passage vers la paupière. Dans d'autres cas, et ceux-là sont les plus fréquents, ces tunieurs se monrent dans les glandules palpébrales, et par conséquent se localisent tout entières lans l'épaisseur de la paupière supérieure.

En exposant l'œil malade à l'action des rayons solaires, on peut faire sortir par les petits orifices de la glande un liquide aqueux et transparent. Ce fait a été mis hors de donte par Broca, qui l'a observé chez un de ses malades.

Selon Soelberg Wells (1), la sécrétion des larmes augmente toutes les fois que e malade pousse des cris, ou quand la conjonctive est irritée.

La ponction exploratrice, pratiquée au moyen d'un petit trocart filiforme, fait sortir le liquide transparent, qui n'est autre que les larmes; ce que Reveil a constaté par l'analyse chimique, dans le cas publié par Broca (2). Immédiatement après cette ponction, le kyste s'affaisse, mais il ne manque pas de se reproduire au bout d'un temps relativement très-court.

Étiologic. — Ces kystes sont formés dans une des vésicules de la glande conglomérée lacrymale (portion palpébrale); ils se produisent consécutivement à une obstruction d'un de ses conduits. Telle est l'opinion de Broca, que nons parlageons complétement. Schmidt et Jones ont vu des kystes hydatiques se déveopper dans la glande lacrymale. Quelquefois ces kystes lacrymaux s'ouvrent pontanément à travers la peau; cette ouverture reste alors presque toujonrs listuleuse, et constituc le dacryops fistuleux de Bowman.

Traitement. — Pour la guérison de ces kystes, deux méthodes peuvent être précouisées : l'extirpation et l'établissement d'un orifice artificiel.

L'extirpation doit être pratiquée, selon les procédés que nous avons indiqués plus hant, en fendant préalablement la commissure externe de l'œil. Il n'est pas

(2) Broca, Union médicale, avril 1864, p. 159.

<sup>(1)</sup> Wells, Treatise on the Diseases of the Eye, London, 1869, p. 607.

tonjours possible d'enlever le kyste tont entier, surtout s'il est multiple et constitué par des hydatides, comme dans le cas de Jones. On se contente alors d'extirper la partie antérienre, et on laisse suppurer la paroi postérieure.

Dans un cas, Wecker a obtenu un succès complet par l'extirpation.

Graefe propose d'établir une ouverture en passant un fil à travers l'orifico naturel de la glande et le faisant sortir à travers la paroi interne du kyste. Le fil étant lié, il s'établit une fistule, et plus tard ou pent même couper le petit pont qui en résulte. Nous pensons qu'il est difficile d'obtenir un résultat favorable par l'emploi de ce procédé.

L'extirpation de la glande lacrymale peut être pratiquée dans le cas des fistules qui accompagnent quelquesois les kystes ou les blessures de cette glande. C'est ainsi que A. Graese a été obligé, dans un cas, d'enlever la glande lacry male elle-même. Bowman procède autrement: il pratique d'abord nne ouverture artificielle du côté de la conjonctive au moyen d'un séton filisorme; après quoi i ferme l'orifice cutané.

Szokalski (1) a proposé de lier en masse les conduits excréteurs de la gland dans le but de provoquer l'atrophie de la glande; mais, à mon avis, cette opé ration doit offrir de nombreuses difficultés, et son succès est incertain.

BIBLIOGRAPHIE. — Schmidt, Ueber die Krankheiten der Tränenorgans, S. 63. Wien, 1803 — Beer, Lehre von den Augen Krankheiten, Bd. II, S. 597. Wien, 1817. — Hayne Walton, Med. Times and Gazette, n° 196, 1854, p. 318. — Jarjavay, Mémoires de la Sociét de chirurgie, 1853, t. III, p. 501, et Gaz. des hôpit., 1854, n° 124. — Bèrard, Ann d'oculist., t. XII, p. 259. — Hulke, Ophthal. Hosp. Reports, 1857-1859, vol. I, p. 285. — Bowman, Ophth. Hosp. Reports, ibid., p. 286. — Broca, Union mèd., avril 1861, p. 159. — Graefe, Archiv für Ophthal., 1861, Bd. VIII, Abth. I, S. 279. — Jones, Brit. Med. Jour nal, 1864, p. 675. — Wecker, Klinische Monatsbl., 1867, S. 34.

#### ARTICLE IV.

## ALTÉRATIONS DE SÉCRÉTION DE LA GLANDE LACRYMALE.

La sécrétion de la glande lacrymale n'est jamais constante ni bien déterminée elle varie selon les individus et les conditions physiologiques ou pathologiques de l'organisme et de l'œil surtout. Une exagération ou une diminution de la sécrétio ne peut être appréciée que si elle donne lieu à des symptômes gênants pour les malades.

Trois conditions morbides peuvent se présenter dans la perturbation de la sécrétion lacrymale : suppression de la sécrétion (xérome lacrymal ou xérophthalmie) augmentation de la sécrétion (épiphora), et altération dans la composition de larmes (larmes alcalines, acides ou sanglantes).

A. SÉCHERESSE DE L'OEIL, XÉROPHTHALMIE. — Cet état est excessivement rare il ne peut être expliqué par la seule suppression de la sécrétion lacrymale, puisque l'extirpation complète de la glande lacrymale ne trouble ancunement les fonction, de l'œil et ne s'oppose pas à sa Inbrifaction. Malgaigne (2), se fondant sur le cas d'extirpation de la glande lacrymale, n'était même pas éloigné de considére cette glande comme inutile. Il faut, par conséquent, pour qu'il y ait sécheresse d

(1) Szokalski, Ann. d'oculist., t. X, p. 195.

<sup>(2)</sup> Malgaigne, Traité d'anat. chirurg., 2º édit. Paris, 1859, t. I, p. 710.

l'œil, que la sécrétion soit supprimée non-seulement dans la glande lacrymale, mais dans toute l'étendue de la conjonctive. Les expériences de Claude Bernard (4) ont lémontré un fait très-curieux. A la suite de la section de la cinquième paire, la glande lacrymale sécrète moins; mais, en même temps, il y a augmentation de a sécrétion des glandes de Meïbomius.

Cet antagonisme dans l'innervation des glandes oculaires prouve que l'affection de tel ou tel autre nerf oculaire ne peut pas troubler sensiblement la lubrifaction

de l'œil.

Mais il y a des altérations chroniques et profondes de la conjonctive dans lesquelles tous les orifices glandulaires sont oblitérés, de même que ceux de la glande facrymale. C'est seulement dans ces conditions que le xérome peut avoir lieu, comme nous avons eu l'occasion de l'observer chez quelques malades.

Une simple diminution de la sécrétion lacrymale ne peut être considérée comme une maladie. Denonvilliers et Gosselin pensent avec raison que ce fait, en sup-

posant qu'il existe, n'exige jamais un traitement spécial.

B. ÉPHIPHORA OU HYPERSÉCRÉTION LACRYMALE.— Cet état est caractérisé par un excès de sécrétion des larmes par la glande. Il en résulte un larmoiement considérable : les larmes coulent sur la joue et y provoquent souvent un érythème.

Cette exagération de la sécrétion est le plus souvent un phénomène secondaire dépendant d'une irritation quelconque de l'œil, des paupières ou de quelques

branches de la cinquième paire.

Ainsi l'irritation de la conjonctive entretenue par un corps étranger qui est logé à la surface interne de la paupière supérieure provoque une abondante sécrétion des larmes; l'œil est baigné dans ce liquide, et entraîne le corps étranger au dehors.

Des conjonctivites phlycténulaires, des kératites et des iritis, celles surtout dans lesquelles se manifestent de la photophobie et des douleurs névralgiques, occasionnent un épiphora des plus abondants et souvent périodiques. Sous l'influence de l'irritation de l'un des filets nerveux de la cinquième paire, la branche lacrymale subit aussi une irritation analogue, et donne lieu à une sécrétion abondante des larmes. Et comme les points lacrymaux ne sont pas assez larges pour absorber la quantité considérable des larmes, ces dernières franchissent le bord de la paupière inférieure et tombent sur la joue.

On observe encore un larmoiement consécutif à un rétrécissement ou à l'obstruction des voies lacrymales; ce n'est plus alors une altération de la glande, mais bien des organes excréteurs des larmes, et on ne l'appelle point un épiphora, mais un larmoiement (stillicidium lacrymarum), dont nous nous occuperons plus loin.

Diagnostic. — Il n'est pas difficile de distinguer un épiphora d'un larmoiement occasionné par une affection des voies lacrymales. Une simple injection d'eau tiède dans les points lacrymaux permettra de voir s'il existe de ce côté un désordre quelconque. Mais on ne doit jamais négliger d'examiner scrupuleusement l'état de la cornée et de l'iris, parce que souvent c'est à l'inflammation de ces membranes que le larmoiement est dû. On ne doit pas non plus croire avec Wecker que, parce que la sonde passe facilement dans le canal nasal, le larmoiement est dû à une sécrétion

<sup>(1)</sup> Claude Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. Paris, 1858, t. II, p. 92.

exagérée de la glande lacryntale. Nons démontrerons que le larmoiement peut persister avec un canal nasal très-large, sans que ponr cela il y ait épiphora.

Comme on le voit par ce qui vient d'être dit, l'épiphora, de même que le xérone lacrynial, ne constitue pas de maladie à part; ils ne sont, l'un et l'antre, qu'un épiphénomène d'autres affections des membranes de l'œil. Le traitement doit donc être tont entier dirigé contre la cause du mal et non contre le symptôme.

C. LARMES ALGALINES, ACIDES OU SANGUINOLENTES.— La sécrétion lacrymale peut être altérée dans ses qualités au point de provoquer une irritation de toutes les numbranes avec lesquelles ce liquide est en contact.

La composition des larmes est aujourd'hui connue (voy. *Anatomie*); elles contiennent une si nuinime quantité de sels, qu'on peut les considérer comme neutres : ce que j'ai pu, du reste, constater sur un très-grand nombre de mes malades, au moyen de papier de tommesol introduit entre les paupières.

Mais on rencontre beaucoup de personnes chez lesquelles les larmes sont constamment très-alcalines. Ces individus sont sujets à de fréquentes irritations des paupières on de la cornée elle-même. D'autres n'accusent l'alcalinité des larmes que lorsque lenr santé générale est gravement atteinte, que leur digestion est défectueuse, qu'elles ont des affections des reins, du foie, etc.

Pour connaître bieu exactement l'état des larmes, je conseille d'introduire entre les paupières un morcean de papier de tournesol : l'exagération de l'alcalinité sera immédiatement dévoilée.

Dans quelques cas rares, surtout chez les phthisiques, les rhumatisants, ou pendant des fièvres graves, les larmes accusent des propriétés acides; ce qui explique l'injection des conjonctives chez les malades atteints de ces affections.

La présence de l'iode dans les larmes peut être facilement reconnue au moyen de papier albuminé.

Chez les personnes qui sont sous l'influence de l'intoxication saturnine, les larmes peuvent contenir une faible quantité de sels plombiques, que l'on constatera au moyen de papier imprégné d'une solution de tannin.

On a observé les larmes sanguinolentes dans quelques cas exceptionnels. Forestier, Havers, Rosas, en ont vu des exemples. Hasner a rapporté récemment un fait de ce genre chez une femme non réglée. Il y a évidemment là une hémorrhagie on transsudation sanguine dans l'intérieur des vésicules glandulaires.

BIBLIOGRAPHIE. — Forestius, Observationes et curaliones medicinales, lib. XI, obs. 13. Francosurti, 1634. — Havers, Philosoph. Transact. London, 1716. — Rosas, Handbuch der Angenheilkunde, Bd. II, S. 347. Wien, 1830. — Wardrop, Lancet, 29 novembre 1834. — Weller, Maladies des yeux, t. I, p. 478. — Bouisson, Journal de la Société de médecine pratique de Montpellier, mai 1847. — Salomon, Ann. d'oculist., 1854, t. XXXII, p. 96. — Benonvilliers et Gosselin, Compendium de chirurgie, t. III, p. 478, 1858. — Hasner, Ann. d'oculist., t. XLIII, p. 492; et Wiener medicinische Wochenschrift, 1859, nº 44. — Dixon, Medical Times and Gazette, 28 juill. 1860.

## SECTION II

ORGANES EXCRÉTEURS DES LARMES OU VOIES LACRYMALES.

Anatomie. — Les organes excréteurs des larmes se composent : 4º des points acrymaux ; 2º des conduits lacrymaux ; 3º du sac lacrymal; 4º du canal nasal.

4. Points lacrymaux (fig. 48, N, O). — Ils sont situés sur les bords libres des paupières, à quelques millimètres en dehors de la commissure interne. Chacun d'eux se rouve placé au sommet d'un petit tubercule, le supérieur un peu plus en dedans que inférieur, l'un et l'autre tournés vers le globe de l'œil.

Chaque point lacrymal est pourvu, d'après Richet, d'un petit anneau cartilagineux auquel s'attachent des fibres musculaires émanant de l'orbiculaire. Duvernoy, Horner et Paul Dubois (1) les ont décrites comme un muscle spécialement destiné aux

onctions des points lacrymaux.

2. Conduits ou canalicules lacrymaux (fig. 48, N, 0). — Chaque point lacrymal est l'origine d'un canal situé immédiatement au-dessous de la conjonctive et des tissus



Fig. 48. — Appareil lacrymal (\*).

ous jacents. Les conduits lacrymaux ont d'abord une direction perpendiculaire, s'in-échissent ensuite, longent le bord palpébral, et s'abouchent dans un canal commun our s'ouvrir dans le sac, comme en peut voir sur la figure 48 (N, O), que nous emruntons à Benj. Anger. Toutefois Richet (2) les a vus quelquefois s'ouvrir dans le sac ar un orifice séparé.

(1) Paul Dubois, thèse pour l'agrégation. Paris, 1824.

(2) Richet, Traité d'anat. médico-chirurg. Paris, 1860, p. 359.

<sup>(\*)</sup> A, globe oculaire; B, C, partie interne de la conjonctive pulpébrale; D, E, F, tendons des muscles droits; tendon du grand oblique; H, vaisseaux et nerfs sus-orbitaires; I, aponévrose oculaire; K, glande lacrymale; tendon direct de l'orbiculaire; M, caroncule lacrymale; N, point et canal lacrymal supérieur; O, point et canal ucrymal inférieur; P, sac lacrymal; Q, onverture inférieure du canal nasal; R, cornet moyen; S, cornet inféreur; T, sinus maxillaire ouvert; U, vaisseaux et nerfs sous-orbitaires. (B. Anger.)

La longueur de chaque conduit est de 6 à 8 millimètres, et la largeur de 4 à 2 millimètres.

Huschke et Béraud ont trouvé quelquefois une valvule au niveau de l'orifice du caual commun dans le sac. Mes propres recherches ont démontré que cette valvule n'existe que d'une manière tout à fait exceptionnelle, et que, le plus souvent, il y a une rétraction et un rétrécissement de l'orifice lacrymal, dont voici la cause.

Les fibres musculaires recouvrent en petite quantité les parois des canaux lacrymaux; mais, à mesure qu'elles se rapprochent du canal commun, leur nombre augmente de plus en plus, et, vers le point où les canaux s'ouvrent dans le sac, il y a un véritable anneau musculaire. Plus les fibres de l'orbiculaire sont contractiles, plus cet anneau se contracte, et au bout de quelque temps il finit par amener un véritable rétrécissement de cet orifice. C'est là une des causes les plus fréquentes de rétrécissement des voies lacrymales.

3. Sac lacrymal (fig. 49). — Le sac lacrymal est situé derrière le ligament oculopalpébral, appelé aussi tendon de l'orbiculaire. Il repose dans la gouttière lacrymale,

> qui est constituée par l'os unguis en arrière de l'apophyse montante du maxillaire supérieur. Le sac lacrymal se présente sous forme

> Le sac lacrymal se présente sous forme d'un conduit légèrement élargi en haut et rétréci en bas, où il se transforme en eanal nasal.

Les plans anatomiques de cette région sont: la peau, le tissu cellulaire sous-jacent, le tendon de l'orbiculaire, qui divise le sac en deux moitiés inégales, les fibres musculaires, et enfin les parois du sac.

La gouttière lacrymate correspond à la fosse nasale, et plus has au bord supérieur du cor-

net moyen.

Selon Richet, l'aponévrose oculo-orbitaire, qui a tapissé la paroi interne de l'orbite, arrivée au niveau de la crête de l'os unguis, se divise en deux feuillets, et enferme le sac



Fig. 49. — Sac lacrymal.

divise en deux feuillets, et enferme le sac ulans son dédoublement. Sa face interne est tapissée de la même muqueuse que

celle des canaux lacrymaux et du canal nasal. 4. Canal nasal (fig. 48, P, Q). — Le sac lacrymal forme une sorte d'ampoule. Sa petite extrémité s'engage dans un canal osseux, qu'elle tapisse dans tout son trajet, et forme ainsi ce qu'on est convenu d'appeler le canal nasal.

Ce canal est constitué en avant par l'apophyse montante du maxillaire, en arrière par l'os unguis, et un peu plus bas par le crochet du cornet inférieur; sa paroi externe

est constituée par une cloison très-mince qui le sépare du sinus maxillaire.

L'orifice supérieur est situé derrière la crête de l'apophyse montante, qu'on

peut sentir facilement avec le doigt.

L'orifice inférieur s'ouvre dans le méat inférieur de la fo se nasale (fig. 48, S). Selon Sappey, il se trouve à 27 millimètres en arrière de l'extrémité postérieure, à l'entrée des narines.

La longueur du canal nasal sur le squelette varie, d'après Richet, de 7 à 11 millimètres.

Ce canal est pourvu d'une membrane sibrense et d'une muqueuse, qui sont l'une

et l'antre la continuation de celles du sac lacrymal.

Le canal muqueux se prolonge du côté de l'orifice inférieur, un pen au delà du canal osseux; il s'ouvre sous forme d'une fente, et présente quelquefois une petite valvule.

La direction du canal nasal n'est pas toujours la même. Le plus souvent il se porte haut en bas, de dehors en dedans et d'avant en arrière. Mais j'ai vu de très-frémentes exceptions à cette règle; souvent il est vertical, et quelquefois il se dirige dehors en dedans de chaque côté.

La muqueuse qui tapisse le sac, ainsi que le canal nasal, est la continuation de la mjonctive d'une part, et de la muqueuse nasale de l'autre. Sa structure a été étu-

ée d'une manière remarquable par Ordonez.

Elle est lisse dans toute son étendue et dépourvue de papilles ; l'épithélium, abord pavimenteux, se transforme dans le sac et le canal nasal en cellules d'épi-élium prismatique irrégulier. Sur toute la surface de la muqueuse du sac, Ordonez trouvé des glandes très-nombreuses formant des groupes d'acini glandulaires.

Rapports des muscles et des ligaments palpébraux avec les voies larymales. — Ligaments. — L'angle interne des paupières présente deux ligaments
ni attachent les extrémités internes des tarses au grand angle de l'orbite. D'après
anon, l'un de ces ligaments, l'antérieur, part des deux tarses supérieur et inférieur
la hauteur des deux points lacrymaux, se réunit en une seule bande solide, qui
usse au devant du sac pour s'attacher à l'apophyse nasale de l'os maxillaire. C'est
lui auquel on a donné à tort le nom de tendon de l'orbiculaire.

L'autre ligament se trouve dans le plan postérieur. Il naît des paupières; entre les eux conduits lacrymaux, et va, selon Tenon (4), s'insérer à l'os unguis sur le bord

ı eanal nasal osseux.

Ces deux ligaments servent de points d'attache aux différentes fibres musculaires de

prbieulaire, et tieunent les paupières fixées à l'angle interne.

Muscles. — Nous avons vu (2) que le muscle orbiculaire prenait naissance sur des ints différents, et que ses principales attaches se trouvaient à la partie antérieure sac et à l'os unguis. Ces deux ordres de fibres musculaires constituent les muscles crymaux antérieur et postérieur.

La partie antérieure du sac, de même que le ligament palpébral interne, donne sertion, d'après Richet, à des fibres musculaires de l'orbiculaire qui peuvent alors later le sac, écarter ses deux parois et lui faire jouer le rôle d'une ventouse aspi-

nte pour les larmes. C'est là le muscle lacrymal antérieur.

Le muscle lacrymal postérieur, qui a été surtout bien décrit par Arlt, de Vienne (3), it la direction du ligament palpébral interne et profond; ces fibres s'attachent à ce ament ainsi qu'à la crête lacrymale postérieure. Il recouvre toute la face interne postérieure du sac, et surtout au voisinage de l'orifice commun des canaux lacryaux dans le sac.

Physiologie.— Les larmes qui ont lubrifié la surface du globe sont chassées par mouvement de clignement vers le grand angle de l'œil. Ici les points lacrymaux, i sont munis d'anneaux cartilagineux, plougent dans ce liquide et doivent le transporter dans les narines. Quel est le mécanisme de l'entrée des larmes dans les voies crymales?

Déjà, en 1842, P. H. Bérard (4) a avancé une hypothèse importante, à savoir, qu'il ne serait pas impossible que le muscle orbiculaire fit sur le sac office de venuse. » Frappé de cette idée, le professeur Richet a fait des recherches intéresntes sur ce sujet, et il est arrivé à une conclusion qui nous paraît expliquer cométement le mécanisme de ce passage, ou plutôt de cette aspiration des larmes par points lacrymaux.

(2) Voy. ANATOMIE DES PAUPIÈRES, p. 1.

GALEZOWSKI,

<sup>(1)</sup> Tenon, Mémoires et observations sur l'anatomie, la pathologie et la chirurgie, t. I, 204. Paris, 1806.

<sup>(3)</sup> Arlt, Archiv f. Ophthalm. Berlin, 1863, Bd. IX, Abth. 1, S. 64. (4) Bérard, Cours de physiologic, 1842.

Pour Richet, la valvule dont le canal nasal est pourvu à son extrémité inférieure laisse libre le passage venant du canal nasal, mais elle s'oppose à l'introduction de l'air et des liquides en sens inverse. Tout le monde sait, en effet, que lorsqu'on fait un effort pour se moucher, l'air s'introduit facilement dans la caisse du tympan, mais qu'il ne pénètre point dans le sac lacrymal.

Lorsque la paroi du sac est écartée par le muscle lacrymal antérieur de la face. postérieure, il y a tendance à la formation du vide dans sa cavité, et le canal nasal est hermétiquement fermé; les larmes seront alors aspirées par les points lacrymaux.

Cette opinion est aujourd'hui généralement admise en France et à l'étranger.

La seconde force qui attire les larmes du sac dans les fosses nasales est, selon moi, facilement expliquée par la théorie de Sédillot. La colonne atmosphérique, en se raréfiant dans les narines pendant la respiration, tend à produire le vide dans le canal nasal et y appelle les liquides accumulés dans le sac lacrymal, et non à la surface de la conjonctive, comme le croyait d'abord Sédillot. De cette façon, le sac se vide, et les larmes s'écoulent par le canal nasal dans les fosses nasales.

Les fonctions des points lacrymaux supérieurs et inférieurs se ressemblent tout à fait : seulement, le supérieur absorbe les larmes dans toutes les positions où la tête peut se trouver placée, tandis que l'inférieur ne me semble remplir complétement co rôle que dans la position horizontale, c'est-à-dire lorsqu'on est couché. L'obstruction du premier amène un larmoiement continu, tandis que dans une altération analogue

du dernier le larmoiement n'existe que la nuit et le matin.

## CHAPITRE PREMIER.

### MODE D'EXPLORATION DES VOIES LACRYMALES.

Dans l'exploration des voies excrétoires des larmes, il faut se conformer aux indications suivantes:

1. S'assurer de la disposition du bord libre de la paupière inférieure; voir s elle n'est pas écartée en dehors et s'il n'y a pas de larmes accumulées sur ce re bord, dans l'intervalle qui se trouve entre le globe de l'œil et la paupière. S'i en existe, ce sera le signe d'une absorption incomplète des larmes.

2. A l'état normal, les points lacrymaux sont inclinés du côté du globe de l'œil On examinera attentivement si cette disposition n'est pas perdue, et si le poin

inférieur surtout ne se trouve pas écarté en dehors.

3. On commande au malade de diriger ses yeux tont à fait en haut, et l'on re garde si, dans cette position, la paupière inférieure et son point lacrymal resten inclinées vers le lac lacrymal et le globe de l'œil. La plus minime déviation et

dehors, dans cette position, doit être considérée comme défectneuse.

4. L'ouverture des points lacrymaux n'est pas la même chez tous les individus tantôt ils sont plus larges, d'autres fois plus petits. Leur petitesse relative peu coïncider avec l'état physiologique, tandis que, dans d'autres cas, les points lacry maux, très-larges, coïncident avec un rétrécissement et une obstruction complèt des canaux lacrymanx ou une antre altération quelconque. On peut s'assurer de leu perméabilité à l'aide d'un petit stylet d'Anel qu'on introduit dans le point lacry

d. Pour bien exécuter cette opération, on tire avec la main gauche la paure inférieure de dedans en dehors et en bas, en la renversant en même temps deliors, et de la main droite on appuie la pointe du stylet verticalement contre point lacrymal; aussitôt que le stylet est engagé, on lui fait prendre la sition horizontale et on le glisse plus profondément dans cette direction.

Dans un rétrécissement considérable ou une obstruction du point lacrymal, smarres père cherche à franchir le rétrécissement au moyen d'une épingle ordi-

re dont il enlève la pointe avec de ciseaux.

Pour moi, j'ai recours à une petite seringue de Pravaz, munie d'une canule pite que j'introduis dans le point le plus fin, ce qui me permet de faire une ection et d'explorer en même temps l'état des autres parties des voies lacrydes.

5. Pour juger de l'état du sac lacrymal, il faut examiner d'abord l'angle interne l'œil et la région du sac; voir si le ligament palpébral interne fait une saillie fisante des deux côtés du nez; attirer ensuite l'angle externe des paupières avec pouce en dehors, et reconnaître si la saillie de ce ligament se prononce fortent comme dans l'état physiologique. L'absence de cette proéminence indique ivent l'inflammation du sac.



Fig. 50. - Seringue d'Anel (\*). Fig. 51. - Pompe foulante pour faire les injections dans les conduits lacrymaux (\*\*).

6. En appuyant avec l'indicateur contre l'angle interne de l'œil et contre le sac, regarde si le liquide transparent ou purulent ne reflue pas par un des points

<sup>)</sup> A, canule droite; B, canule courbe; C, canule conique. ) A, ajutage ; A', ajutage ; C, canule d'Anel ; O, ouverture inférieure du réservoir : P, pompc : T T T, tuyau

lacrymanx. On provoque quelquefois, par cette pression, un bruit de clapetement qui est aussi anormal et dépend d'une distension morbide du sac.

7. Pour juger de l'état des canaux lacrymanx du sac et du canal nasal, il faut pratiquer une *injection* d'ean tiède à travers le point lacrymal inférieur, en introduisant profondément dans le canal lacrymal la canule A ou B (voy. la fig. 50) de la seringue d'Anel. Une fois l'introduction faite, on recule légèrement la canule et l'on pousse l'injection avec lenteur, de penr de distendre trop rapidement ces cavités, ce qui ponrrait occasionner au malade une donleur très-vive.

Fano (4) a remplacé la seringue par une petite pompe foulante (fig. 54), à laquelle est adapté un tuyau TTT, muni d'un robinet  $\Lambda$  et d'une canule très-fine C. L'appareil étant préalablement chargé d'eau, on ouvre d'abord le robinet  $\Lambda'$ ; puis on introduit la canule C dans le point lacrymal et l'on tourne ensuite le robinet  $\Lambda$ ; alors l'injection a lieu.

- 8. Lorsque le malade tient la tête renversée en arrière, le liquide injecté doît passer tout entier dans la gorge, ou dans le nez, selon qu'il incline la tête en avant ou en arrière. Si, au contraire, l'injection revient en partie ou en totalité par le point supérieur, et que l'œil se remplisse du liquide injecté, on doit en conclure qu'il existe un rétrécissement ou une obstruction d'une des parties des voies lacrymales.
- 9. Il faut aussi explorer les narines, et s'assurer s'il n'y a pas d'altérations chroniques, des abcès et des caries au voisinage de l'ouverture inférieure du canal nasal.

## CHAPITRE II.

#### MALADIES DES VOIES LACRYMALES.

L'étude des maladies des organes excréteurs des larmes doit comprendre : les points et les canaux lacrymaux, le sac lacrymal et le canal nasal.

L'altération des voies lacrymales provoque le plus souvent un larmoiement plus ou moins abondant, qu'il est utile d'étudier dans un article spécial.

Les maladies des points lacrymaux doivent comprendre leur déviation, rétrécissement ou obstruction complète, et les points lacrymaux surnuméraires.

En dehors des affections précédentes, les canalicules lacrymaux peuvent aussi être rétrécis, obstrués, ce qu'il importe beaucoup de diagnostiquer avec précision.

Quant aux maladies du sac lacrymal et du canal nasal, elles se confondent presque constamment, et nous les étudierons dans un article que nous consacrons à l'inflammation aiguë ou chronique du sac.

### ARTICLE PREMIER.

### LARMOIEMENT.

Le larmoiement, appelé stillicidium lacrymarum, est un état de l'œil dans lequel les larmes ne sont pas absorbées par les voies lacrymales, et remplissent d'abord le cul-de-sac conjonctival, puis successivement franchissent le bord palpébral et tombent sur la joue.

(1) Fano, Traité pratique des maladies des yeux. Paris, 1866, t. 1, p. 6.

Cette sorte de l'armoiement dépend de l'état défectueux des voies excrétoires es larmes et diffère essentiellement de l'épiphora, qui est consécutif à une sécréon exagérée de la glande lacrymale.

Nous avons vu ailleurs que la quantité de larmes sécrétées par un œil sain est elativement minime, et que les points lacrymaux, quelque petits qu'ils soient, les bsorbent facilement. Mais il peut arriver que ce même œil normal soit exposé à action de causes irritantes, telles que le vent, le froid et l'humidité; alors la sécréon des larmes augmente, l'œil devient humide et larmoie aussitôt que les voies crymales ne sont plus capables d'absorber toute la quantité des larmes sécrétées 'une manière anormale. C'est la première forme de larmoiement; elle est périoique ou plutôt accidentelle; revient avec la mauvaise saison, et disparaît quand le emps est beau et sec.

Si, dans ces cas, les larmes sont plus fortement alcalines que de coutume, elles se ombinent alors avec la sécrétion graisseuse des glandes de Meibomius, pour former n véritable savon qui irrite l'œil. Sous l'influence de cette même irritation, les rmes sont sécrétées en plus grande abondance, et leur absorption devient difficile. Une seconde forme de larmoiement est celle qui est due simplement à un rétréssement, une déviation ou une obstruction des points et des conduits lacrymaux. ette forme est la plus commune; elle exige une intervention chirurgicale, et il sporte beaucoup de préciser d'abord la nature du larmoiement lui-même, et isuite d'en reconnaître la canse.

Par lui-même, le larmoiement ne constitue pas, à proprement parler, une malae; il n'est qu'un symptôme. Mais « le mot est reçu dans la pratique », a dit jusment Desmarres père, et les malades viennent souvent consulter pour cette sirmité; c'est pourquoi il est utile de donner au lecteur une description somaire de tous les symptômes propres à cet état.

Symptomatologie. —1. Le malade estgêné par les larmes qui remplissent conruellement son œil, surtout lorsqu'il est au dehors, et que ses yenx sont exposés l'action d'un air froid et vif, du vent, etc. Ainsi, à l'approche de chaque hiver, l'autonne, pendant les temps humides, le patient est constamment affecté de rmoiement et se trouve obligé d'essuyer ses yeux à chaque instant.

2. Dans d'autres cas, les larmes ne tombent sur la joue que d'une manière riodique, le matin jusqu'à dix heures, ou le soir, à la lumière de la lampe ou du z. Dans les écoles, on reconnaît immédiatement les enfants affectés de larmoie ent; ils ont beaucoup de difficulté à travailler, et par le frottement continuel de urs yeux ils provoquent l'inflammation des paupières.

3. Il y a des malades qui n'accusent le larmoiement que d'une manière passare, accidentelle, surtout lorsqu'ils sont irrités, ou qu'ils se trouvent sons l'in-

ience d'une cause nerveuse quelconque.

4. Consécutivement à cet état, les yeux s'irritent; la sécrétion huileuse des andes de Meibomius, en se combinant avec les sels alcalins que contiennent les rmes, forme une sorte de liquide savonneux qui ne lubrifie plus la conjonctive

la cornée, mais irrite au contraire ces membranes, et donne lieu à la senbilité exagérée pour la lumière, ou photophobie.

5. La vue devient trouble par suite de l'accumulation des larmes entre les pauères et le globe de l'œil; les malades croient voir passer devant leurs yeux des monches et des bronillards; sonvent la lumière apparaît entourée de cercles d'arc-en-ciel, comme dans le glaucome. Le soir, les lettres et les petits objets leur paraissent doubles et triples.

Nous avons démontré (1) que tous ces phénomènes s'expliquent facilement par la présence d'une couche de larmes située entre le globe de l'œil et la paupière inférieure, et faisant l'office d'un prisme. Quant aux mouches volantes, elles sont simplement dues à la présence de petits corpnscules opaques (épithélium, mucus, etc.) nageant dans les larmes et glissant avec elles à la surface de la cornée

- 6. L'œil a une apparence plus brillante que de contume; l'angle interne es rempli par des larmes qui semblent déborder; le bord libre de la paupière inférieure est légèrement écarté du globe, et l'on remarque, dans cet espace, un couche de larmes qui semblent s'élever un pen au-dessus de la paupière inférieure.
- 7. A la suite d'un larmoiement prolongé, il se manifeste souvent de la blépharite ciliaire, des conjonctivites que j'ai décrites sous le nom de conjonctivite lacrymales; souvent aussi le malade éprouve la sensation d'un corps étranger dan l'œil, tremblement de la paupière, etc.

Tous ces symptômes sont propres au larmoiement, qui a duré plus ou moin longtemps. La constatation de l'un ou de l'autre de ces signes peut indique quelquefois l'existence d'une affection des voies lacrymales elles-mêmes. Ceci es d'autant plus important, dans la pratique journalière, que j'ai vu un nombre con sidérable de malades qui accusaient plusieurs de ces symptômes, mais chez les quels, malgré l'oblitération ou le rétrécissement des voies lacrymales, le larmoie ment était à peine appréciable.

Ces signes une fois reconnus, il est indispensable d'examiner attentivement l'éta des points lacrymaux; de voir s'ils ne sont pas déviés, rétrécis ou obstrués, si le canalicules sont perméables, etc. C'est donc dans une étude détaillée de ces différentes altérations que nous trouverons l'explication de ces divers phénomènes

### ARTICLE II.

## DÉVIATION DES POINTS LACRYMAUX.

Une des conditions essentielles pour que les fonctions des points lacrymau s'accomplissent normalement, est leur disposition régulière; tournés du côté de globe de l'œil, ils doivent baigner dans les larmes accumulées dans le grand angle

Mais cette disposition peut se perdre; la paupière tout entière ou le point lacry mal peut se dévier en dehors, et l'absorption des larmes devient impossible.

Pour reconnaître cette déviation, on recommandera au malade de diriger se yeux en haut, et l'on verra si dans cette position le bord de la paupière inférieu ainsi que le point lacrymal s'appliquent exactement au globe de l'œil. La moindi déviation devra être considérée comme vicieuse et pathologique.

Carron du Villards (2) avait déjà signalé l'atonie des points lacrymaux ament par les conjonctivites chroniques, et par suite, lenr ouverture devenant béante.

(2) Carron du Villards, Guide pratique des maladies des yeux, 1838, t. I, p. 401.

<sup>(4)</sup> Galezowski, Troubles de la vue occasionnes par les affections des voies lacrymal (Gazette des hôpitaux, 1868, n° 414).

Bowman (1) a démontré d'une manière bien plus complète combien le larnoiement est lié à cette déviation, et jusqu'à quel point celle-ci s'oppose à l'abcorntion des larmes.

Denonvilliers et Gosselin (2) ont en outre indiqué la déviation des points lacry-

naux en dedans; mais cette dernière n'entraîne pas de larmoiement.

Étiologie. -- La déviation des points lacrymaux peut se produire :

1º Soit par suite d'un gonflement et d'une hypertrophie de la conjonctive palpébrale inférieure, soit par l'épaississement du bord libre entier;

Des conjonctivites granuleuses et des blépharites ciliaires donnent lieu aussi

i cet état.

Il en est de même:

2° Des chalazions situés au voisinage du bord libre des paupières et près du point lacrymal;

3º De l'ectropion paralytique où cicatriciel suivi d'un renversement plus on

moins considérable du point lacrymal;

4° Du relâchement de l'orbiculaire palpébral, qu'on observe chez les personnes âgées ou après des fièvres graves et prolongées, comme l'a remarqué Soelberg Wells;

5° De l'atrophie du globe de l'œil. Les paupières ne touchent plus alors à ce globe, qui se trouve enfoncé dans l'orbite, et les points lacrymaux ne peuvent plus

Pronostic. -- Consécutivement à cette déviation, la partie renversée de la conjonctive se cutise, comme dit Bowman; les larmes n'arrivent plus au sommet du tubercule lacrymal; elles se rassemblent dans l'angle interne et s'écoulent sur la joue, ou bien elles produisent la sensation de plénitude entre les paupières, sensation très-désagréable au malade.

Cet état peut persister sans entraîner d'autres conséquences fâcheuses. Mais, au bout d'un certain temps, les points lacrymaux se rétrécissent et se ferment, en se couvrant d'une sorte de pellicule; d'autre part, chez les sujets âgés, les larmes s'accumulent constamment sur le bord libre de la paupière inférieure, et leur présence trop prolongée amène un ectropion, qui a été décrit à tort, par les auteurs, sous le nom d'ectropion sénile.

Des blépharites ciliaires, des conjonctivites et même des affections de la cornée

peuvent être la conséquence de la déviation du point lacrymal.

Traitement. — Le meilleur moyen de guérir cette déviation du point lacrymal est celui qui a été proposé et exécuté par Bowman (3). Il consiste à pratiquer

l'incision du point et d'une certaine partie du canal lacrymal.

Cette opération pent être exécutée de deux manières. On introduit dans le canal lacrymal une petite sonde cannelée très-fine, et l'on incise sa paroi interne avec un couteau à cataracte. On place le malade de façon qu'il appuie sa tête contre la poitrine de l'aide; celui-ci tient la paupière supérieure relevée, en même temps qu'il tire fortement en dehors la paupière inférieure renversée.

(3) Bowman, Ophthalmic Hospital Reports, t. I, p. 45.

<sup>(1)</sup> Bowman, Medico-Chirurg. Transact., vol. XXXIV, p. 337. London, 1851.

<sup>(2)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, p. 493.

Le chirurgien introduit, dans le point lacrymal, la petite canule (fig. 53), dont l'extrémité est très-fine et pointue, la glisse jusqu'au sac, tourne la rainure du côté de la conjonctive; puis, saisissant cette canule de la main gauche, il glisse de la main droite le couteau à cataracte (fig. 52) dans la rainure, et l'incise sur une étendue de 8 à 10 millimètres.

Un autre procédé consiste à inciser ce canal au moyen d'un petit instrument dû à Giraud-Teulon. Cet instrument se compose d'une petite lame tranchante glissant au moyen d'un ressort dans une rainure très-fine (fig. 55).



Le couteau de Weber est préférable, surtout lorsqu'il s'agit de fendre le point lacrymal supérieur. C'est un bistouri très-fin, muni au bout d'une petite sonde terminée par une olive (fig. 54).

Dans ma pratique j'ai adopté le petit bistouri très-fin et droit sans aucun bou-

ton ni sonde. Il est émoussé et aplati, de sorte qu'il entre facilement dans le plus

petit orifice.

Voici de quelle manière je procède à cette opération. Le malade est assis sur une chaise, le dos appuyé contre le mur; je renverse la paupière inférieure avec le pouce de la main gauche, et je l'attire en même temps fortement en dehors. De la main droite j'introduis le petit bistouri d'abord verticalement; puis, en le glissant le long du canal, je tourne le tranchant du côté de la conjonctive. Une fois le bistouri engagé jusque dans le sac, je le relève en haut, et je tends le plus possible la paupière inférieure. L'incision se fait alors très-naturellement, après quoi je retire le bistouri.

Critchett enlève la lèvre postérieure de la plaie pour laisser l'ouverture béante.

Pour ma part, j'ai renoncé à cette excision, qui ne peut être utile que dans des cas tout à fait exceptionnels, et lorsque l'incision a été portée trop en dehors.

Après l'opération, il suffit d'appliquer des compresses d'eau froide, et d'introduire pendant trois ou quatre jours une petite sonde entre les lèvres de la plaie,

afin d'empêcher ses bords de se souder.

L'avantage de cette opération est incontestable. Je l'ai pratiquée sur des centaines de malades avec un grand succès. Non-sculement je suis parvenu à faire disparaître le larmoiement, mais j'ai réussi bien souvent à enrayer ainsi un ectro-

pion en voie de formation.

Le résultat heureux de cette opération est dû à ce fait, que l'embouchure du canal·lacrymal est transportée au point où se termine l'incision. Comme ce point se trouve près du cul-de-sac conjonctival et de la caroncule lacrymale, il baigne par cela même dans les larmes et les aspire avec facilité.

## ARTICLE III.

RÉTRÉCISSEMENT ET OBSTRUCTION DES POINTS LACRYMAUX.

A. RÉTRÉCISSEMENT. — Le point lacrymal n'a pas le même calibre chez tous les individus. Tantôt il est large et béant; son anneau cartilagineux est bien rigide, de sorte qu'on peut voir à travers cette ouverture l'intérieur du canalicule lacrymal. Dans d'autres cas, ces orifices sont tellement petits et affaissés, qu'on ne les retrouve qu'avec la plus grande peine.

Chez beaucoup de personnes dont les yeux sont tout à fait sains, on trouve ponrtant, en les examinant avec soin, que, bien que leurs points lacrymaux soient excessivement fins, leurs yeux ne sont point larmoyants. Il y a évidemment une sécrétion minime des larmes qui sont aspirées par ces petits orifices. Au contraire, chez d'autres individus dont les yeux sont toujours humides et larmoyants, on rencontre souvent, des orifices lacrymaux très-larges. Dans ce cas, le larmoiement est dû sans nul doute à une altération située dans d'antres parties des voies lacrymales, et non au relâchement et à l'atonie des points lacrymaux, comme on l'a prétendu.

Les points lacrymaux, en se rétrécissant et se rétractant, peuvent amener un resserrement tellement considérable que la plus petite sonde d'Anel ne peut y entrer. Alors il suffit que les yeux soient un peu plus sensibles que de contume à l'action de la lumière, qu'ils soient irrités par le rhume de cerveau, etc., pour que

les larmes deviennent abondantes. Ne ponvant tontes passer par des onvertures aussi petites, elles stationnent entre les paupières, irritent les conjonctives, et amènent une conjonctivite et un larmoiement.

D'ordinaire ces conjonctivites sont de longue durée; elles sont chroniques et persistent des mois et des années. Il importe de savoir que, le plus sonvent, ces malades ne viennent pas consulter pour un larmoiement, mais pour la conjonctivite dont ils sont affectés (voy. Conjonctivite Lacrymale).

Symptomatologie. — Les signes fonctionnels et physiologiques sont le plus souvent ceux qui attirent les premiers l'attention des chirurgiens, comme j'ai en l'occasion de le démontrer le premier (1). Le malade se plaint d'une photophobie, souvent excessivement vive, surtout le soir, à la lumière du gaz. Cette sensibilité pour la lumière devient tellement prononcée, que les malades sont forcés de se priver d'aller au spectacle, au café, aux soirées, etc.

Ainsi, en 1868, le docteur Chaillou a eu l'obligeance de m'adresser un malade qui était sujet à une photophobie tellement rebelle et prononcée, qu'il était forcé de renoncer à toute occupation. Il alla inutilement consulter tous les ophthalmologistes de Paris et d'Allemagne : on lui proposa d'enlever des lithiasis des conjonctives; le malade s'y refusa, et vint me consulter. J'ai constaté le rétrécissement des points lacrymanx. J'ai fait des injections dans les points lacrymaux, et je l'ai guéri de sa photophobie.

Souvent les yeux sont chassieux le matin, et de temps en temps il y a de la cuisson et de la sensation de brûlare dans l'angle externe des yeux.

A la suite de cette affection, la vue se trouble quand le malade est au travail; les petits objets, fins, les lettres, se doublent; souvent les malades aperçoivent des mouches devant les yeux. Tous ces symptômes de trouble de la vue peuvent faire penser à une affection plus grave, et l'on a même l'habitude de les rapporter aux congestions de la rétine. Nous donnerons à ce sujet d'autres détails lorsque nous parlerons de la fatigue des yeux (asthénopie).

**Étiologie**. — Cette affection se rencontre bien plus souvent chez les personues nerveuses, lymphatiques, faibles, de même qu'on la trouve chez les femmes plus souvent que chez les hommes.

Les personnes nerveuses, en effet, lymphatiques ou anémiques, sont impressionnables pour la lumière du soleil et les lumières artificielles; elles clignent et contractent constamment leurs paupières. Ces contractions font rétracter les muscles lacrymanx et les tissus voisins du point lacrymal, qui à son tour se rétrécit de plus en plus et amène les désordres dont nous nous occupons.

L'existance d'une prédisposition héréditaire au rétrécissement des points lacrymanx est incontestable, j'ai pu la constater chez plusieurs membres de la même famille. Les conjonctivites chroniques, granuleuses ou autres, les érysipèles des panpières, l'ectropion, etc., amènent souvent ces mêmes altérations.

Traitement. — Le rétrécissement des points lacrymaux est dù à la rétraction du petit anneau cartilagineux; la muqueuse des voies lacrymales se gontle et les parois du canal s'appliquent l'une contre l'antre. Le passage des larmes devient alors absolument impossible.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Essai sur la conjonctivite lacrymale et son influence sur la vue (Gaz. des hôpit., 1868, p. 430).

Pour remédier à cet état de choses, il est important de s'assurer du degré de perméabilité des voies lacrymales. On se sert à cet effet de la seringue d'Anel ou de Pravaz, munie d'une canule droite très-fine (4). Après l'avoir introduite dans le canal lacrymal, on fait une injection d'eau tiède. Cette petite opération est renouvelée tous les jours on tous les deux jours, et l'emploi de ce moyen m'a souvent suffi pour améliorer sensiblement l'état des voies lacrymales, et faire

disparaître les symptônies dont le malade se plaignait.

Il arrive quelquesois que le rétrécissement est tellement considérable, qui ni le stylet ni la petite canule ne peuvent le franchir, quoique l'ouverture n'en soit pas complétement bouchée. Dans ces cas, je cherche, au moyen de mon dilatateur (fig. 56), à franchir l'orifice lacrymal; après quoi je procède à l'injection. Des stylets fins ou des sondes cylindriques très-fines peuvent être introduites, soit dans le point inférieur, soit dans le point supérieur. Dans ce cas, l'introduction doit être pratiquée d'abord verticalement, et ensuite la sonde est glissée dans une direction horizontale.

Lorsque les points lacrymaux sont seuls rétrécis et qu'il n'y a aucune altération dans le reste des voies excrétoires des larmes, on peut essayer de faire une dilata-

tion forcée avec ou sans incision préalable.

C'est dans ce but que j'ai fait construire un petit dilatateur, composé de deux branches, ayant la forme d'un coin très-fin (fig. 56). On introduit assez pro-



Fig. 56. — Dilatateur de Galezowski.

fondément cet instrument dans le canal lacrymal et l'on écarte les deux branches au moyen d'un petit bouton qu'on tourne. De cette façon, l'anneau du point lacrymal éclate et la dilatation est obtenue. Desmarres fils a modifié mon dilatateur en produisant l'écartement des deux branches au moyen du petit mandrin interposé entre elles. Le dilatateur des canaux lacrymaux de Bowman peut aussi être employé pour obtenir le même résultat.

Dans d'autres cas, si l'anneau cartilagineux est très-épais, dur et résistant, je préfère le fendre préalablement avec un bistouri, dans le sens de l'épaisseur de la paupière, et le dilater ensuite soit avec le dilatateur, soit avec une sonde.

Cette opération peut suffire et amener la guérison complète. Mais il arrive bien plus souvent qu'elle est insuffisante, surtout si la paupière est tant soit peu déviée. Alors on ne doit pas hésiter à pratiquer l'incision du point et du conduit lacrymal d'après le procédé indiqué plus haut.

B. Obstruction des points lacrymaux. — Une déviation ou un rétrécissement trop prolongé du point lacrymal amène quelquefois son obstruction complète.

Les altérations qui en résultent diffèrent peu de celles que nous avons observées dans la forme précédente. Ordinairement cette altération n'existe que dans la paupière inférieure, tandis que le point lacrymal supérieur conserve ses fonctions.

<sup>(1)</sup> MM. Robert et Collin, successeurs de M. Charrière, ont construit, d'après mes indications, une canule tellement fine, qu'elle entre facilement dans le plus petit orifice.

Cet état n'occasionne d'abord que très-pen de gêne; tout au plus survient-il un peu de larmoiement par les temps froids et humides, lorsque le malade sort à l'air. Mais au bout de quelque temps, si le malade est exposé à des irritations et à des excitations des yeux plus ou mains prononcées; s'il se livre le soir à des travaux assidus, par exemple, les mêmes phénomènes que nons avons décrits dans le rétrécissement des points lacrymaux se manifesteront peu à pen, et il sera alors nécessaire d'intervenir.

Étiologie. — Le point lacrymal inférieur peut manquer dès la naissance; mais le plus souvent on le voit s'oblitérer à la suite des canjonctivites chroniques et des brûlures de la panpière inférieure, suivies de rétraction de la peau et d'ectrapion. Ainsi nous avons en l'occasion d'observer avec le professeur Richet, sur une des malades de sa clinique, atteinte d'ectropion par suite de brûlures, que le point lacrymal inférieur faisait défaut, et l'injection pratiquée par le point supérieur ne l'a pas fait découvrir.

L'oblitération peut être causée par une production épidermique, comme l'a très-bien démontré Desmarres père (1). Le tubercule lacrymal est alors aplati et couvert par une pellicule qui a l'aspect d'une membrane desséchée et semble être un prolongement de la conjonctive. L'examen le plus minutieux ne permet de découvrir aucune dépression ni aucune trace de l'ancien orifice.

Dans d'autres cas, on remarque une sorte de croûte reconvrant le bord de la paupière inférieure, et qui est occasionnée par une blépharite ciliaire ou un eczéma. Avec une pince fine on enlève la pellicule, et le point lacrymal apparaît.

Chez un malade que j'ai soigné avec le docteur E. Barthez, l'érysipèle grave de la tête et des paupières avait entraîné une obstruction complète du point lacrymal inférieur, et ce n'est qu'après une longue recherche que j'ai pu le rétablir.

Traitement. — On doit chercher en premier lieu à pénétrer dans le point lacrymal obstrué, et pour cela on se servira soit d'une petite sonde très-fine et presque pointue, soit d'une simple épingle dont la pointe a été enlevée. Après avoir examiné attentivement la position du point lacrymal inférieur de l'œil sain, on marque avec un trait de plume l'endroit où doit se trouver l'orifice; on attire ensuite la paupière en dehors et en bas, puis on cherche à enfoncer la sonde dans le point qui a été marqué préalablement sur le bord de la paupière. J'ai plusieurs fois rénssi par ce procédé à découvrir l'embouchure du canalicule lacrymal.

Si une pellicule recouvre le bord de la paupière à l'endroit du point lacrymal, il fant l'enlever au moyen d'une pince fine.

Mais ces tentatives, renouvelées pendant quelques jours, peuvent rester infructuenses. On doit alors avoir recours, soit au procédé de Velpeau et Jüngken, soit à celui de Bowman.

Velpeau (2) fait une excision du conduit lacrymal lui-même, en dedans du point oblitéré. Cette excision s'est maintenue chez deux malades qu'il a opérés.

Jüngken enlève avec des ciseaux la portion d'abord libre de la paupière inférienre qui contient le canal, et, après que l'écoulement du sang s'est arrêté, il introduit une soie de cochon, puis une bougie de corde.

(1) Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. 1, p. 293.

<sup>(2)</sup> Velpeau, Manuel pratique des maladies des yeux. Paris, 1840, p. 550.

L'une et l'autre opération penvent être utilement mises en pratique, mais on ne doit les considérer que comme le premier temps de l'incision du canal lacrymal lui-même mis ainsi à découvert. Pour moi, je pense qu'il est préférable de pratiquer une incision transversale du bord libre dans l'endroit correspondant au canal lacrymal. Une fois le sang arrêté, on écarte les bords de la plaie, et l'on cherche avec une loupe l'orifice du canal coupé. Quand on l'a trouvé, on introduit une petite sonde cannelée jusqu'au sac et on le fend dans toute la longueur.

Dans un cas d'une obstruction complète du canal lacrymal inférieur, chez un de nos distingués confrères de province, j'ai réussi à retrouver ainsi le canal; mais l'entrée dans le sac par l'orifice du canal ayant présenté des difficultés, j'ai introduit la sonde cannelée par le point supérieur, et j'ai glissé ensuite une autre sonde par le canal inférieur fendu : les deux sondes se sont rencontrées dans le sac,

l'obstruction a été détruite, et le cours des larmes rétabli.

Bibliographie. — Jüngken, Die Lehre von den Augenkrankh., S. 628. Berlin, 1832. — Velpeau, Manuel pratique des maladies des yeux, par Jeanselme. Paris, 1840, p. 550. — Bowman, Medico-Chirurgical Transactions, vol. XXXIV, p. 346, London, 1853; et vol. XXXIV, p. 337. London, 1857. — Weber, Archiv f. Ophthalm., t. VIII, Abth. t, S. 107, 1860. — Streatfield, Operation for the Recovery of an obliterated punctum (Ophthalm. Hosp. Reports, 1866, t. III, p. 4). — Galezowski, Dilalateur des points lacrymaux (Gaz. des hopit., 1866), et Esai sur la conjonctivile lacrymale (Gaz. des hopit., 1868, nº 408 et 114). — Zehender, Atresie der Thränenpunkte (Klinische Monatsbl., Bd. IV, S. 131). — Bowman, Ophthalm. Hosp. Reports, vol. I, p. 15. — Critchett, Ophthalm. Hosp. Reports, vol. I, p. 403.

## ARTICLE IV.

### POINTS LACRYMAUX SURNUMÉRAIRES.

Depuis qu'on pratique l'incision des points lacrymaux, on est habitué à voir une fente au lieu d'une petite ouverture circulaire à la surface du tubercule lacrymal. Mais quelquefois on rencontre des personnes qui n'ont jamais subi d'opération, et chez lesquelles on aperçoit pourtant une petite rainure allongée à l'endroit du point lacrymal. Le plus souvent cette disposition est le résultat d'une anomalie, et, en examinant attentivement, on n'aura pas de peine à découvrir dans cette rainure denx petites ouvertures séparées : l'une d'elles constitue le point lacrymal supplémentaire. Le plus souvent même le conduit lacrymal est double dans une grande étendue.

Cette anomalie n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire, et pour ma part j'ai déjà rencontré quatre malades atteints de ce vice de conformation. En introduisant deux stylets fins dans ces ouvertures, j'ai pu me convaincre que le plus souvent ils ne se touchaient point. Dans un cas, l'injection pratiquée par l'un ou l'autre entrait directement dans le sac sans revenir par son voisin; dans un autre, la communication existait.

Graefe, Weber et Zehender ont signalé des cas analognes.

Cet état ne présente, le plus souvent, aucun inconvénient pour le malade, et n'appelle aucune intervention de la part du chirurgien. Mais si le larmoiement se déclarait, on pourrait fendre les deux canaux en introduisant le bistouri ou la canule dans le canalicule situé plus profondément.

### ARTICLE V.

RÉTRÉCISSEMENT ET OBLITÉRATION DES CANALICULES LACRYMAUX.

Les canalicules lacrymaux n'ont pas toujours la même dimension : tantôt ils sont larges, tantôt leur calibre est très-petit.

Toutefois cette variété de volume n'a aucune influence sur l'aspiration des larmes. Mais l'embouchure de ces canaux dans le sac peut être rétrécie on complétement oblitérée; ou bien de petites valvules, des granulations, des polypes et des corps étrangers peuvent obstruer le calibre de ces conduits et empêcher le cours des larmes.

Au point de vue pratique, il importe de savoir s'il existe : 1° rétrécissement de son embonchure dans le sac; 2° oblitération par des productions nouvelles ou par des corps étrangers.

A. RÉTRÉCISSEMENT DU CANALICULE LAGRYMAL A SON EMBOUCHURE DANS LE SAC. — Cette embouchure est ordinairement très-petite; elle est circulaire et entourée des fibres musculaires du muscle lacrymal antérieur. En se contractant, ces fibres resserrent de plus en plus l'orifice lacrymal du sac, et amènent quelquefois son occlusion complète.

**Symptomatologie**. — Ce rétrécissement se rencontre le plus souvent accompagné d'autres altérations des voies lacrymales et notamment du sac; mais pourtant il peut exister isolément.

Les malades sont affectés d'un larmoiement continuel; ils sont sujets aux conjonctivites et aux blépharites. Le point lacrymal est très-souvent intact; il est assez large et ne présente qu'un peu de déviation.

En pratiquant l'injection avec la seringue d'Anel, on s'aperçoit que toute injection faite par le point lacrymal inférieur revient par le point supérieur, et pourvu que la panpière supérieure soit un peu éloignée du globe, on verra un jet d'eau jaillir comme d'une fontaine.

Si l'on n'a pas la précaution d'écarter la paupière supérieure, le jet d'eau ne se produit pas, mais l'œil se remplit d'eau dans son angle interne au fur et à mesure qu'en pousse l'injection dans le point inférieur. C'est le signe non douteux du rétrécissement de l'ouverture lacrymale dans le sac.

Lorsqu'il n'y a qu'un rétrécissement, l'injection peut passer aussi dans le nez et dans la gorge, mais la plus grande partie du liquide reviendra par le canalicule supérieur.

L'introduction d'un stylet quelconque dans le sac devient difficile, que le canal ait été incisé on non. Un peu avant de pénétrer dans le sac, le chirurgien éprouve une sensation de résistance, comme si la sonde rencontrait un corps élastique qui plierait légèrement sous la pression. La partie interne de la paupière inférieure est entraînée tout entière avec la sonde du côté du sac chaque fois qu'on essaye de l'enfoncer. Le contraîre a lieu lorsque la sonde a pénétré dans le sac : la peau et les autres parties de la paupière ne subissent alors aucun déplacement.

Dans le cathétérisme pratiqué après l'incision du canal, il faut toujours se souvenir que cette résistance est possible, et ne s'engager avec la sonde dans le canal que lorsqu'on est certain que cet obstacle est franchi; autrement, on court le

isque de déchirer le canalicule, et de pénétrer ensuite avec la sonde dans le tissu

ellulaire qui entoure le sac.

Étiologie. — Ces rétrécissements sont évidemment produits par des contracnres musculaires chez des personnes nerveuses, faibles, chétives et anémiques, ont les yeux sont sensibles à la lumière. Les yeux, ne pouvant pas supporter cilement la lumière, cherchent à s'en garantir par les contractions et le rapprohement des paupières. Quelquefois cette oblitération ou rétraction survient d'une ranière assez soudaine par la seule action de l'atropine. L'année dernière, j'ai onné mes soins à deux malades, chez lesquelles l'instillation d'une seule goutte 'atropine dans l'œil produisait une obstruction subite de cette ouverture, suivie 'un larmoiement et même d'une inflammation de la muqueuse du sac.

Macnamara (1) décrit aussi des rétrécissements spasmodiques, qui, selon lui,

ssectent le caractère intermittent.

Les inflammations chroniques de la muqueuse oculaire prédisposent aussi à ces étrécissements.

La cause héréditaire doit être aussi signalée; elle tient très-probablement à une

onformation particulière de cet orifice.

**Pronostie**. — Le traitement de ces rétrécissements est très-difficile et souvent érisse d'obstacles. Pourtant la guérison est la règle générale; mais on éprouve es insuccès, dus en grande partie à une sensibilité excessive de ces canaux, qui e penvent supporter l'introduction des sondes.

Traitement. — Le meilleur procédé est celui qui consiste à inciser le canal crymal jusqu'à une petite distance du sac, et à franchir ensuite l'obstacle, d'abord vec un petit stylet cannelé, puis à dilater progressivement avec des sondes gra-

uées, dont on trouvera plus bas la description.

Quelquefois le cathétérisme par le point inférieur est difficile ou presque imposible. Alors on cherche à passer dans le sac par le point lacrymal supérieur, dont le rajet est plus direct; puis on revient au canal inférieur, par lequel on introduit ne autre sonde fine qui se rencontre dans le sac avec la précédente.

Bowman employait différents instruments dilatateurs qui sont reproduits par Varlomont et Testelin (2). Nous nous sommes servi aussi de notre dilatateur, ue nous glissions jusque dans le sac; mais aujourd'hni nous avons renoncé à ces ifférents instruments, qui ne nons ont procuré que de rares succès.

Si le rétrécissement ne cède pas à l'action des sondes, on peut faire une scari-



Fig. 57. — Lacrymotome caché de Galezowski (\*).

ication interne à l'aide de mon lacrymotome caché (fig. 57). Dans quelques cas ebelles, j'ai obtenu de bons résultats avec cet instrument.

(1) Macnamara, A Manual of the Diseases of the Eye. London, 1868, p. 120.

<sup>(2)</sup> Mackenzie, Traité des maladies des yeux, t. III, supplément de Warlomont et Teselin, p. 412 et 113.

<sup>\*)</sup> C, pédale servant à faire sortir la lame ; D, lame saillante ; E, lame cachée.

Le lacrymotome caché est un instrument très-fin; ses dimensions ne dépassent pas celles de la sonde n° 3 de Bowman. On le glisse le long du canal lacrymal incisé jusque dans le sac, puis le manche est remonté en hant, et, après avoir enfoncé l'instrument d'un demi-centimètre, on fait saillir la lame cachée en pressant sur la pédale; en retirant le lacrymotome, on incise l'ouverture du sac. Une sonde ordinaire est introduite et laissée pendant une demi-heure. Tous les denx jours on renouvelle son introduction pour empêcher la coarctation de se reproduire.

B. OBLITÉRATION DU CONDUIT LACRYMAL DANS SON TRAJET. — Le canal lacrymal inférieur ou supérieur, quelquefois tous les deux en même temps, peuvent être complétement oblitérés. L'injection exploratrice revient alors par le même point lacrymal. Quelquefois cette pratique est très-doulouveuse; j'ai vu une fois l'injection d'eau revenir mêlée à du sang.

Les causes de ces oblitérations sont :

- 1° Les granulations conjonctivales qui se développent dans ces canaux; j'ai pu les constater assez souvent.
- 2° Les inflammations et les gonflements érysipélateux des paupières et du bord libre
  - 3º Des polypes des conduits, observés et décrits par Desmarres et Jobert.
- 4º Des concrétions calcaires, des kystes sébacés, observés par Desmarres (1), Critchett, Bowman et Walton (2).
- 5° Des corps étrangers, tels que les cils, qui sont quelquefois entraînés avec les larmes.

Traitement. — Il est indispensable de fendre dans toute sa longueur le canal lacrymal oblitéré. A cet effet, on se sert d'une petite sonde cannelée, qu'on essaye d'introduire avec une certaine force jusque dans le sac. Si je n'y réussis pas, je fends la partie du canal qui se trouve au devant de l'obstacle, puis je cherche à enlever le corps étranger et à rétablir le canal.

Bowman se sert pour cela d'une petite lancette à canule, qu'on fait saillir au moyen d'un ressort du côté du rétrécissement.

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Ann. d'oculist., t. VII, VIII et IX. — Jobert, Gazette des hôp., 1845. — Ammon, Atlas, pl. IX, 2e partie, fig. 3, 4 et 5. — Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. I. S. 284, et Bd. II, Abth. 4, S. 224. — Weber, Archiv f. Ophthalm., Bd. VIII, Abth. 4, S. 352. — Walton, Traitement de la déviation des conduits lacrymaux (Med. Times and Gazette, 46 oct. 4853). — Teale, Med. Times and Gazette, 7 janv. — Voillemier, De l'inflammation des conduits lacrymaux (Gaz. hebd., 4855. p. 71). — Steffan, Veberzähliger Carunculus lacrymalis (Klinische Monatsbl., Bd. VI, S. 44). — Zehender, Atresie der Thränenpunkte (Klinische Monatsbl., Bd. V, S. 131). — Zehender, Klinische Monatsblätter, 4863, S. 394. — Streatlield, Operation for the Recovery of an obliterated punctum (Ophthalm. Hosp. Reports, 1866, t. III, p. 4).

#### ARTICLE VI.

## INFLAMMATION DU SAC LACRYMAL OU TUMEUR LACRYMALE.

L'affection catarrhale des voies lacrymales est très-fréquente; elle se développe lentenient sous l'influence de causes très-variées. Elle peut exister pendant long-

(1) Desmarres, Annales d'oculist., t. VII, p. 449; t. VIII, p. 85 et 205; t. IX, p. 20.

(2) Critchett, Bowman et Walton, Med. Times and Gazette, 22 octobre 1853.

imps sans amener aucune gêne pour le malade; mais, à mesure que le mal augiente, l'absorption des larmes devient difficile et même impossible : les sécréons habituelles de la muqueuse du sac s'accumulent avec les larmes dans cette wité sans pouvoir trouver une issue. De là résulte une irritation lente, mais peranente, qui se transforme au bout de quelque temps en une inflammation du ic appelée autrement tumeur lacrymale ou dacryocystite.

Il y a deux phases ou deux formes dans cette maladie: forme chronique, ou

atarrhe, et forme aiguë, ou phlegmon du sac.

A. CATAKRHE DU SAC ET DES VOIES LACRYMALES. -- Symptomatologie. -

. Le larmoiement apparaît dès le début de la maladie.

La muqueuse qui tapisse les voies lacrymales gonfle, son épithélium se détache, t l'absorption des larmes devient difficile; d'où leur accumulation dans l'angle nterne de l'œil et le larmoiement. Mais ce symptôme n'existe pas chez tous les nalades, et l'on voit ce catarrhe survenir chez des individus qui ne se plaignent as de larmoiement.

Le larmoiement n'est pas non plus continuel; pendant les temps secs, en été, l'disparaît complétement; mais en hiver et au printemps, surtout lorsque les yeux ont exposés à l'air froid et humide, les larmes deviennent plus abondantes.

La même chose a lieu lorsque les malades veulent lire ou écrire. Tout travail ait le soir, à la lumière artificielle, amène immédiatement de la fatigue et du urmoiement.

2. L'œil est constamment injecté, surtout le matin, après le sommeil, et le soir, la lumière du gaz et près du feu. L'angle interne est rouge; quelquefois la roueur s'observe aussi du côté de l'angle externe.

3. Les points lacrymaux peuvent être assez larges et ne pas présenter d'altéation marquée, ou bien il existe un gonflement et même un catarrhe de ces

ouvertures.

4. En pressant avec le doigt sur l'angle interne de l'œil, on fait quelquefois effuer par le point supérieur un liquide louche, qui n'est autre que les larmes nélangées avec des débris de cellules épithéliales.

5. Il arrive aussi que ces canaux sont tellement distendus, qu'il y pénètre en nême temps que les larmes une certaine quantité d'air, et, en pressant sur la région du sac, on produit un bruit sec ou petit clapotement dû à la sortie de l'air

chassé par la pression.

- 6. En faisant une injection exploratrice par les points lacrymaux, on constate nabituellement le reflux en partie ou en totalité du liquide injecté. Cela tient au gon-lement de la muqueuse de ces cavités, surtout au voisinage du canal nasal, amenant d'abord un rétrécissement, et puis une obstruction complète. Dans ces cas, le rétrécissement et l'obstruction sont donc consécutifs au gonflement catarrhal de la muqueuse.
- 7. Cet état persiste pendant des mois et des années sans occasionner d'autres désordres. Mais, abandonnée à elle-même, la maladie ne reste pas au même degré; l'irritation de la muqueuse du sac augmente, les larmes s'accumulent dans cette cavité et la distendent; pendant ce temps, les muscles lacrymaux cessent de fonctionner, et le travail d'aspiration ne se faisant plus, il y a une distension progressive du sac par un liquide louche : ce sont les larmes mélangées à du muco-pus.

- 8. Ce gonflement du sac devient apparent au dehors; une saillie prononcée, globulée ou ovoïde, occupe la région du ligament oculo-palpébral interne, lequel est presque complétement effacé.
- 9. En pressant fortement sur cette grosseur, le malade arrive le plus souvent à la vider, soit en bas, par le canal nasal, soit en haut, par un des points lacrymaux, et le plus souvent par le supérieur.
- 40. Mais il arrive parsois que l'ouverture des canaux lacrymaux dans le sac, de même que l'ouverture dans le canal nasal, est complétement bouchée. Le liquide qui s'est ainsi accumulé dans le sac ne reçoit plus un nouvel apport de larmes; il se densifie et s'épaissit de plus en plus en se mélangeant au produit de sécrétion des parois de cette cavité.

La surface interne du sac se transforme alors entièrement; elle s'hypertrophie, se distend, et prend presque tous les caractères d'un kyste : c'est le *mucocèle*. Il augmente très-lentement; mais, fixé au périoste et aux tissus environnants, et en même temps globuleux et bien limité, il devient tellement dur, dense et résistant, qu'il est très-facile de le confondre avec une tumeur fibreuse, comme l'a dit très-justement Macnamara (1). Nulle pression, même la plus forte, ne peut faire refluer le liquide contenu soit en bas, soit en haut.

- 41. Dans le larmoiement consécutif au rétrécissement des canaux lacrymaux ou du canal nasal, la narine correspondante devient sèche, et il y existe souvent des croûtes sur la partie muqueuse placée au voisinage de l'orifice inférieur du canal nasal.
- 12. Le catarrhe du sac, de même que le mucocèle, peut durer longtemps sans causer aucune gêne. Ainsi, récemment, j'ai soigné une malade que m'avait obligeamment adressée le professeur Lasègne. Depuis un an elle portait une tumeur grosse comme une noisette dans l'angle interne, sans en avoir jamais souffert. Quand les symptômes inflammatoires se manifestèrent, elle vint réclamer des soins. La tumeur était dure, ovoïde, et ne présentait point de fluctuation, et j'ai eu la plus grande peine à faire le cathétérisme. Aussitôt les orifices rétablis, la maladie entra dans la voie de la guérison. J'ai vu d'autres malades qui ont porté la même tumeur durant trois, quatre on cinq ans.

Au bout d'un temps variable, l'inflammation se déclare plus ou moins vive; c'est une dacryocystite aiguë, constituant la seconde phase de la maladie.

B. DACRYOCYSTITE OU INFLAMMATION AIGUE DU SAC (tumeur lacrymale).— Le séjour prolongé des larmes et des mucosités dans le sac provoque une irritation dans ses parois, et y amène assez fréquemment une inflammation aiguë qui peut prendre une extension plus ou moins considérable.

Symptomatologie. — Cette affection s'observe plus rarement que la précédente; elle est habituellement consécutive au larmoiement ou à un catarrhe ancien des voies lacrymales. Desmarres signale pourtant des cas où cette inflammation s'était produite chez des personnes qui jusque-là ne s'étaient aperçues d'aucune altération des organes lacrymaux. De mon côté, je l'ai vue survenir spontanément chez des individus syphilitiques ou à la suite d'instillation d'atropine à très-fortes doses.

Dès le début, les malades se plaignent d'une sensation de chaleur et d'une dou-

<sup>(1)</sup> Macnamara, A Manual of the Discuses of the Eye. London, 1868, p. 129.

leur sourde dans l'angle interne de l'œil; la caroncule lacrymale et la conjonctive deviennent rouges, et dans l'espace de douze à vingt-quatre heures une tuméfaction considérable se déclare dans la région du sac; le ligament oculo-palpébral s distend et se perd au milieu des tissus ædémateux. Le gonslement gagne les deux paupières et la joue tout entière. La peau devient rouge, tendue, luisante, à tel point qu'on pourrait très facilement confondre cet œdème avec un érysipèle de la face.

Des douleurs excessivement vives apparaissent, surtout la nuit; les malades sont en proie à une sièvre violente, et si l'on examine à ce moment la région du sac en la comparant avec le côté sain, on ne tarde pas à découvrir le siége princi-

pal de la maladie.

Bientôt les douleurs deviennent pulsatives, et ne laissent pas de repos au malade: la tumeur augmente de plus en plus à la suite de la distension excessive du sac par le muco-pus; la paroi antérieure se perfore, le pus s'infiltre dans le tissu cellulaire voisin, juxtaposé au sac, et à l'instant même les douleurs cessent, et le

gonslement disparaît en grande partie.

A ce moment, la sensibilité reste limitée à un point correspondant à la collection purulente sous-cutanée, où le gonslement persiste toujours. Abandonnée à elle-même, cette collection se fraye un passage à travers tous les téguments : on aperçoit un ou deux points blanchâtres proéminents; la peau s'amincit, se perfore, et donne issue au pus. Cette ouverture une fois établie, le gonflement diminue progressivement, et le trajet fistuleux s'établit; il s'en échappe pendant quelque temps un liquide d'abord muco-purulent, puis transparent, qui n'est autre que les larmes.

Tel est le mode de formation de la fistule lacrymale, qui peut rester ouverte pendant un temps plus ou moins long. Le malade, en comprimant la partie gonflée, fait évacuer successivement tous les liquides; la tumeur s'affaisse, et aussitôt que le gonslement et l'inflammation ont complétement disparu, l'ouverture du sac et de la peau se ferment spontanément, et des mois et des années peuvent s'écouler sans nouvelle attaque phlegmasique.

Dans d'autres cas, le trajet fistuleux ne s'oblitérant pas, l'écoulement permanent des larmes maintient cette ouverture béante, et il se forme un véritable canal fis-

tuleux qui s'organise et prend le nom de fistule lacrymale.

Complications. — 1. Abcès. — Comme nous venons de le voir, l'inflammation du sac peut être suivie d'un abcès dans les tissus environnants; cet abcès s'ouvre le plus souvent en avant. Cette complication, qui est du reste la plus fréquente, peut exposer le malade à des poussées inflammatoires et à des suppurations des téguments, d'où résultent, chez les scrofuleux, des cicatrices disgracieuses à la joue.

2. Fistule. -- Le trajet fistuleux auquel l'ouverture de l'abcès a donné lieu est le plus souveut irrégulier et sinueux; il est rare, en esset, que l'ouverture du sac

se trouve juste en face de l'ouverture cutanée.

Lorsque l'ouverture fistuleuse communique directement avec le sac, les larmes, en traversant cette cavité, passent de là dans le trajet fistuleux, et suintent goutte goutte à la surface de la fistule. Le malade essuie ces larmes ou non, mais il ne ressent aucune gêne ni aucune irritation dans l'œil ; le larmoiement cesse comolétement, et il peut se considérer comme guéri.

L'ouverture fistuleuse est ordinairement située au-dessous du ligament oculopalpébral et presque dans la ligne verticale qui passe par le point lacrymal. Les bords sont lisses et pâles; rarement on y voit des bourgeons charnus, surtout si l'affection est ancienne.

Lorsque la sécrétion des larmes devient abondante, et que celles-ci sont fortement alcalines, la peau peut devenir rouge et s'excorier au voisinage de la fistule, mais cela est rare.

3. Poches kystiques communiquant avec le sac. — A la suite de la perforation du sac, le pus se fraye un passage dans les tissus voisins; il peut y séjourner longtemps en y constituant une poche kystique de nouvelle formation, poche qui communiquera avec le sac d'une part, et qui, d'autre part, s'ouvrira du côté de la peau. Dans d'autres cas, la peau ne sera pas perforée, mais le trajet fistuleux communiquera avec le sinus maxillaire carié ou avec le canal nasal. C'est la fistule lacrymale borgne de Desmarres père.

Ces poches sont remplies de liquide séreux on visqueux, souvent en très-grande quantité.

J'ai soigné un commerçant belge, âgé de trente-six ans, qui depuis seize ans portait, sans en avoir éprouvé d'accidents, une tumeur lacrymale, lorsqu'une inflammation subaiguë suivie d'une fistule se manifesta. En introduisant la sonde, je pus constater l'existence d'une poche excessivement étendue située dans la région du sac. Il m'était impossible de trouver le canal nasal à travers l'ouverture fistuleuse, tandis que par le point lacrymal supérieur je pus y pénétrer immédiatement. Les deux sondes ne se sont point rencontrées; une d'elles était dans la poche kystique et touchait partout les os dénudés, tandis que l'autre se trouvait dans le sac et le canal nasal. Après six mois de traitement régulier par le cathétérisme et les injections iodées, j'ai obtenu une guérison radicale.

4. Carie des os. — Chez les malades scrofuleux, lymphatiques, chétifs ou syphilitiques, les inflammations chroniques du sac, les mucocèles et les tumeurs lacrymales amènent des décollements du périoste dans toute l'étendue du sac et du canal nasal. Le pus fuse entre le périoste et l'os, altère ce dernier, et y amène à la longue une carie ou une nécrose.

Les mêmes désordres surviennent souvent à la suite de cathétérisme pratiqué sans précaution, et surtout lorsque des mains inhabiles ont fait prendre une fausse route à l'instrument en l'engageant dans le canal nasal, entre le périoste et l'os.

Étiologie. — Parmi les causes les plus fréquentes de la tumeur lacrymale aiguë ou chronique, il faut ranger le rétrécissement ou l'oblitération du canal lacrymal à son ouverture dans le sac, ou du canal nasal. Le plus souvent ce rétrécissement est produit par une inflammation catarrhale de la muqueuse qui tapisse tous les organes excréteurs des larmes.

L'inflammation catarrhale de ces conduits peut provenir de la propagation du catarrhe de la membrane de Schneider au canal nasal. C'est ainsi que les personnes sujettes au rhume de cerveau sont atteintes, au bout d'un certain temps, d'affections des voies lacrymales. D'après Critchett (1), la fièvre scarlatine détermine parfois un abcès aigu et très-grave du sac; cet abcès, dit ce praticien, amène la nécrose et une obstruction très-opiniâtre du canal nasal.

<sup>(1)</sup> Critchett, Leçons sur les maladies de l'appareil lacrymal (Annales d'oculiet., t. 1, p. 92).

Les conjonctivites granuleuses et les ophthalmies sont fréquemment suivies 'une inflammation de même nature de la muqueuse des voies lacrymales. De la eur rétrécissement et leur obstruction.

Les contractions spasmodiques des muscles lacrymaux et le clignement contant des paupières occasionnent un rétrécissement ou une obstruction de l'une de es ouvertures, et consécutivement une dacryocystite.

C'est de cette façon que je m'explique la fréquence beaucoup plus grande des umeurs lacrymales chez les femmes nerveuses, lymphatiques et chlorotiques, ont les yeux sont plus sensibles pour la lumière; en conséquence elles clignent eaucoup et contractent leurs muscles lacrymaux. C'est ainsi que les orifices es voies lacrymales se rétrécissent chez ces personnes.

La prédisposition héréditaire joue aussi un certain rôle étiologique; je l'ai con-

tatée dans la proportion de 1 pour 4.

On rencontre quelquesois des tumeurs lacrymales congénitales. Dolbeau a apporté un cas de ce genre, et j'ai vu la même affection chez un enfant de deux nois que m'a adressé mon excellent ami et confrère le docteur Rateau, de Sucy Seine-et-Marne).

Des caries syphilitiques ou scrofuleuses situées dans la région du sac, des umeurs cancéreuses venant du fond de l'orbite ou des fosses nasales, peuvent onner lieu aussi à une tumeur lacrymale. Un malade que j'ai vu avec les docteurs llerc et Remond se trouvait dans cette circonstance. Un cancer de l'os maxil-ire supérieur et du sphénoïde avait amené une tumeur lacrymale que je dus uvrir; mais l'encéphaloïde se développa ensuite du côté de la base du crâne, et malade succomba.

Diagnostic différenticl. — Pour établir un diagnostic exact de l'état phlegnasique des voies lacrymales, il faut examiner attentivement tous les symptômes ue le malade accuse, et explorer surtout par la palpation la région du sac, que on pressera fortement, pour s'assurer s'il ne s'écoule pas, à la pression, par un es points lacrymaux, quelques gouttes de liquide clair ou lonche. Ce serait une reuve non douteuse de l'inflammation de ces cavités.

L'imperméabilité des voies lacrymales, que l'on constatera au moyen d'une jection de l'eau tiède par les points lacrymaux fournira une seconde preuve inconstable du rétrécissement ou de l'obstruction d'une de leurs parties.

Une dacryocystite aignë peut être confondue avec les affections suivantes:

1. Érysipèle de la face. — Mais celui-ci n'est point accompagné des donlenr ives et laucinantes dans la région du sac. Dans l'érysipèle, le gonflement est uniorme, et la région du sac, avec son ligament palpébral interne, n'est point effacée, ontrairement à ce qui existe dans la maladie dont nous nous occupons.

La pression, dans la région du sac, n'est pas plus douloureuse qu'ailleurs; la louleur à la pression est au contraire très-vive dans l'inflammation du sac; aileurs elle est presque nulle.

Un érysipèle de la face se développe lentement, tandis que l'inflammation aiguë lu sac arrive à son maximum d'intensité dans trois à cinq jours.

2. Une inflammation du follicule de la paupière peut entraîner le gonflement excessif des deux paupières, et simuler une dacryocystite aiguë. Mais il n'y a

aucune saillie ni aucune douleur dans la région du sac, et la maladie ne dure que deux ou trois jours.

- 3. Un petit furoncle développé dans la région du sac peut faire croire à une tumeur l'acrymale enflammée; une injection pratiquée par le point lacrymal dissipera le doute.
- 4. Des kystes sébacés ou autres, situés dans la région du sac, des tumeurs solides, telles que gommes ou exostoses syphilitiques, tumeurs cancéreuses, etc., peuvent présenter les mêmes caractères que la tumeur lacrymale. La méprise sera d'autant plus facile, que les canaux lacrymaux étant comprimés, il y a aussi du larmoiement; mais une injection exploratrice avec une seringue d'Anel, permettant de constater la perméabilité de ces voies, rendra le diagnostic facile. En outre, l'examen de la tumeur montrera qu'elle est superficielle (kyste), et que le tendon orbiculaire n'est point effacé.
- 5. Des saillies osseuses, dans la partie externe et inférieure de la fossette lacrymale, peuvent simuler la tumeur lacrymale; mais une simple inspection et la comparaison des deux yeux fait cesser le doute. La difformité osseuse existe ordinairement des deux côtés au même degré, et la dureté osseuse ne ressemble pas à celle d'une tumeur lacrymale.

Anatomie pathologique. — L'inflammation catarrhale du sac lacrymal est caractérisée par une altération de la sécrétion de la muqueuse qui tapisse cette cavité. Cette sécrétion est le plus souvent louche; examinée au microscope, elle présente une quantité plus ou moins grande des cellules épithéliales cylindriques, ou arrondies, unies au mucus.

Cet état catarrhal est accompagné d'une congestion et d'un boursouflement excessif de la muqueuse, qui, par suite, devient mollasse, rouge, et saigne avec une très-grande facilité. L'introduction de la sonde produit chaque fois un saignement plus ou moins abondant.

La muqueuse ainsi boursoussée forme une sorte de bourrelet au niveau de l'orifice du canal lacrymal et du canal nasal, et peut occasionner, au bout de quelque temps, un rétrécissement de ces orifices.

Le sac se dilate peu à peu; il se distend, augmente de volume; ses parois s'épaississent, et la muqueuse devient villeuse. Dans d'autres cas (mucocèle), la muqueuse se transforme en une véritable membrane kystique qui sécrète un liquide gluant, albumineux ou séro-sanguinolent.

Quelquefois la surface interne du sac peut être couverte de bourgeons charnus, et devenir granuleuse, ce qui s'observe surtout dans les tumeurs lacrymales, se développant dans le courant d'une conjonctivite granuleuse.

Dans le phlegmon du sac, l'affection n'est pas limitée à la muqueuse, mais elle envahit toutes les couches de cette région; les parois du sac s'injectent, se gonflent et se perforent au bout de quelque temps. Le tissu cell nlaire sous-muqueux s'infiltre de pus, qui fuse dans les parties sous-jacentes; de là des perforations et des trajets fistuleux. La sécrétion est purulente, semblable à celle qu'on voit dans d'autres abcès.

A la surface interne du sac se montrent quelquesois des excroissances polypeuses. Desmarres père (1) a enlevé deux de ces tumeurs, et Berlin (2), après avoir extirpé

(1) Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 339.
(2) Berlin, Congrès ophthalmologique d'Heidelberg, 1868 (Ann. d'oculist., janvier et février 1869, p. 67).

hez sept de ses malades le sac lacrymal, a constamment trouvé à la surface du sac les polypes de dimensions variables, tapissant toute la muqueuse. Peut-être y a-t-il à confusion entre des papilles granuleuses ou hypertrophiques et les polypes? Truveilhier (1) a trouvé, en effet, des épaississements fongueux de la muqueuse du ac et du canal nasal par inflammation chronique. Dans d'autres cas il a constaté la résence d'un diaphragme perforé, intermédiaire au sac lacrymal et au canal nasal.

On a trouvé aussi dans l'intérieur du sac des concrétions de différentes natures, Robin (2) a examiné deux de ces tumeurs extraites par Desmarres, et il a constaté qu'elles étaient composées des filaments d'un mycélium d'algue ou de champignon et d'une matière amorphe uniformément granuleuse, interposée aux ilaments.

Des concrétions calcaires ont été observées par quelques auteurs anciens:

Fraese (3) a vu deux sois un épanchement sanguin dans le sac.

Le canal nasal présente presque les mêmes altérations que le sac ; mais celles-ci produisent très-souvent dans son trajet des rétrécissements valvulaires ou memoraneux, quelquefois difficiles à guérir. Je n'ai pourtant jamais rencontré d'obstructions infranchissables dont on a tant parlé. Dans un cas de blessure même le l'os maxillaire et du canal nasal par une balle, où l'on a cru à une obstruction complète, j'ai pu franchir le canal. Mais il ne m'a pas été possible de pratiquer e cathétérisme chez ce malade plus de trois fois, à cause de douleurs excessives qu'il éprouvait dans les dents de la mâchoire supérieure, à chaque introduction le la sonde.

Il n'est pas rare de trouver le canal nasal dénudé de son périoste en partie ou en totalité. Cette altération peut être occasionnée par la carie osseuse, on bien il urrive que le pus accumulé en dehors du sac a fusé entre le périoste et l'os; quelquefois l'introduction des sondes est faite avec une telle force, que les parois membraneuses du canal nasal sont déchirées, et que l'instrument s'engage entre le périoste et l'os lui-même.

L'ostéite chronique de l'os maxillaire supérieur, ainsi que de l'os unguis, a été observée aussi dans certains cas, surtout chez les sujets syphilitiques ou scrofuleux. L'os enflammé se gonfle, presse sur le sac lacrymal et le canal nasal, ce qui amène

une irritation plus ou moins vive, aboutissant à un phlegmon du sac.

Boerhaave, Saint-Yves, Hunter, Velpeau et Tavignot ont rattaché à la syphilis certaines formes de tumeur lacrymale. G. Lagneau (4) a étudié cette question d'une manière toute spéciale: il a démontré que les lésions osseuses syphilitiques, telles que périostose, exostose, carie ou nécrose, affectent l'os unguis on l'apophyse montante du maxillaire supérieur, quelquesois l'apophyse angulaire du coronal, et qu'elles donnent souvent lieu à des tumeurs lacrymales.

Le professeur Richet a observé l'hypertrophie considérable des glandes situées à la surface interne du sac et dont il a fait l'extirpation. L'altération de ces mêmes glandes a été aussi signalée par Béraud et d'Auzias. Tantôt les conduits excré-

<sup>(1)</sup> Cruveilhier, Traité d'anatomie pathologique générale. Paris, 1852, t. II, p. 555. (2) Robin, Mémoires de la Soc. de biol., 1859, p. 112.

<sup>(3)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 1, S. 337.
(4) G. Lagneau, Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales (Arch. génér. de méd., 5e série, 1857, t. IX, p. 536).

toires de ces glandes étaient dilatés, tantôt ils étaient remplis d'une matière visquense, et les glandes elles-mêmes formaient de vrais kystes.

Etiologie. — L'inflammation catarrhale du sac peut se développer par suite de la propagation de l'état catarrhal des mnquenses voisines inflammées. Sous l'influence des inflammations répétées, la mnqueuse des voies lacrymales se boursoufle et oblitère en partie on en totalité le calibre des canaux lacrymaux. Le rétrécissement amène la stagnation des larmes et des matières sécrétées à la surface interne du sac ; ces matières, ne ponvant plus s'écouler ni par le canal nasal, ni par le canal lacrymal, distendent la paroi antérieure du sac et donnent lieu à une inflammation. Les dacryocystites se rencontrent bien plus souvent chez les femmes que chez les hommes, et sur cent malades atteints de cette affection, les femmes figurent pour le nombre de quatre-vingts cas. Quant à la fréquence plus grande de la tumeur lacrymale à gauche qu'à droite, il n'y a rien de constant à cet égard.

L'âge n'a aucune influence sur le développement de cette affection, pourtant on la rencontre rarement avant dix ou quinze ans.

L'hérédité joue un rôle considérable dans l'étiologie de cette affection, de même que dans celle du rétrécissement des voies lacrymales.

partie la gravité qu'elles présentaient il y a quelque temps. Grâce au perfectionnement apporté dans le traitement par Bowman, il n'existe que très-peu de cas qui ne puissent être gnéris par le cathétérisme. Mais les tumeurs lacrymales chroniques, compliquées de caries osseuses ou de fistules borgnes, sont ordinairement rebelles à tout traitement, et des mois entiers se passent avant qu'on puisse obtenir une amélioration ou une guérison. En général, nous pouvous dire que ces affections ne sont point dangereuses, et que soignées dès leur origine, elles guérissent presque toujours.

Traitement. — L'inflammation du sac et du canal se présente, comme nous avons vu plus haut, sous des formes très-variées; c'est pourquoi le traitement luimême doit varier selon la nature de la maladie, sa forme, son degré de développement et ses complications.

A. CATARRHE DU SAC. — Une inflammation catarrhale du sac est ordinairement accompagnée d'un rétrécissement, soit du canal lacrymal commun, soit du canal nasal. Cette inflammation ne peut être guérie autrement que par le rétablissement de la perméabilité des voies lacrymales, ce qu'on ne pourra obtenir qu'en faisant disparaître le rétrécissement.

On commence d'abord par pratiquer, avec une seringue d'Anel, une injection d'eau tiède par le point lacrymal inférieur, et l'on s'assure si cette injection revient tout entière par le point lacrymal supérieur, ou si une certaine quantité de liquide passe dans les fosses nasales. Dans ce dernier cas, on pourrait tenter de désobstruer les voies lacrymales, en faisant des injections souvent répétées, soit avec de l'eau tiède, soit avec le collyre astringent suivant:

24 Eau distillée.... 100 grammes. | Sulfate d'alumine.... 1 gramme.

Si la maladie n'a pas disparu au bout d'une on de deux semaines de ce traitement, il faut avoir reconrs au procédé de Bowman, procédé qui consiste à fendre le point lacrymal supérieur ou inférieur, et à faire passer ensuite des sondes graduées dans le canal nasal.

Bowman incise de préférence le point lacrymal supérieur; d'autres prati-

ciens incisent habituellement le point lacrymal inférieur.

Je ne suis pas un partisan absolu de l'incision de l'un ou de l'autre canal indistinctement; je pense, au contraire, que le choix doit être fait selon chaque cas particulier. En général, pourtant, l'incision du point inférieur doit être préférée.

Pour inciser le canal lacrymal inférieur, on doit se conformer aux indications

suivantes:

1º Lorsque la paupière inférieure est renversée en dehors.

2º Lorsque le point lacrymal inférieur sera fortement rétréci, dévié ou obstrué.

3º Lorsqu'il y a un obstacle quelconque au cours des larmes dans le trajet du canal lacrymal inférieur.

Le point lacrymal supérieur sera incisé:

1° Quand le rétrécissement n'existe qu'à l'entrée dans le sac ou dans le canal nasal, et qu'il n'y aucun désordre dans le point lacrymal inférieur.

2º Chaque fois qu'on éprouvera de la difficulté à passer par le canal lacrymal

inférieur dans le sac et dans le canal nasal.

Les deux points lacrymaux seront incisés simultanément:

1º Dans un mucocèle ancien qui ne se vide point.

2° Chaque fois qu'il y a des complications du côté des tissus voisins du sac; lorsqu'il y a des fistules borgnes, des caries des os, etc. On ne peut entrer alors dans le canal nasal que si les deux canaux sont ouverts.

Nous avons vu plus haut comment doit être exécutée l'incision du point et du

canal lacrynial.

Cette incision, une fois faite dans une étendue d'un demi-centimètre, le clirurgien cherche à introduire la sonde dans le sac et dans le canal nasal, après avoir bien essuyé la plaie et arrêté le sang.

Les sondes de Bowman (fig. 58) sont au nombre de six, depuis le n° 1, très-fin, jusqu'au n° 6, dont le diamètre est d'un millimètre environ. Deux sondes de nu-



Fig. 58. - Sonde de Bowman.

méros qui se suivent sont fixées sur une même petite plaque, comme le représente la figure 58. Ces sondes sont faites d'argent malléable, de sorte qu'on peut leur donner une légère courbure, pour les introduire plus facilement dans le canal nasal.

J'ai modifié ces sondes (fig. 59) en faisant garnir leur extrémité de petites olives,



Fig. 59. — Sonde de Galezowski.

ce qui permet de les introduire plus facilement, et de juger avec plus de certitude si l'on a ou non franchi un endroit rétréci.

Weber se sert d'une sonde conique en forme de croissant (fig. 60); mais l'utilité de cet instrument ne me paraît pas démontrée, et je ne m'en sers point.



Fig. 60. - Sonde de Weber.

On a employé aussi des soudes de baleine ou de matière élastique (caoutchouc) avec mandrin (Weber); des sondes de Laminaria digitata (Critchett), de plomb, etc.; mais toutes ces modifications sont ou inutiles ou même dangereuses, notamment celles de laminaria. En effet, introduites dans le canal masal, elles se gonflent à un tel degré au-dessous du rétrécissement, qu'il est presque impossible ensuite de les extraire.

Mode d'introduction des sondes. — Pour faire le cathétérisme du canal nasal, on doit ordinairement commencer par introduire la sonde n° 3.

Sur l'œil droit, cette opération s'exécute de la manière suivante :

Le chirurgien se place derrière le malade, assis sur une chaise, laisse appuyer la tête de celui-ci contre sa poitrine; puis, attirant la paupière inférieure en dehors et en bas, il glisse la sonde le long du canal lacrymal incisé jusque dans le sac, en



Fig. 61. — Cathétérisme par le point lacrymal inférieur incisé.

lui imprimant une direction oblique en dedans et en haut. Avant de pénétrer dans le sac, la sonde rencontre un premier obstacle, dû au rétrécissement du canal à son embouchure dans le sac. On appuie alors avec modération sur ce rétrécissement, en ayant soin d'attirer fortement la paupière en dehors.

Lorsqn'on est sûr d'être arrivé dans le sac, et qu'on sent la sonde appuyer contre la paroi postérieure, on doit la retirer d'un millimètre, puis la redresser fortement, en lui donnant la position verticale et en l'appliquant contre l'angle interne du rebord orbitaire supérieur. On fait ensuite descendre la sonde le long de la paroi interne du sac, et, pourvu qu'on ne fasse pas d'effort ni de violence trop grande, on arrivera sans peine à vaincre la résistance qu'on rencontre à l'entrée du canal nasal. D'ordinaire la ré-

sistance qu'on trouve dans l'orifice inférieur du sac n'est pas très-grande; l'obstacle plie sous la sonde, et l'on sent que c'est une résistance mollasse, élastique, constituée par les plis de la muqueuse, et qui cédera à une pression modérée.

Il arrive ponrtant que la sonde rencontre une résistance dure, osseuse; alors on peut être assuré que l'instrument n'est pas dans la direction du canal nasal, mais qu'il a fait fausse route. Dans ce cas, on doit retirer un peu la sonde, lui imprimer un léger mouvement de rotation, la porter un peu plus en avant et en dedans, et chercher à l'enfoncer dans cette nouvelle direction. Quelques tentatives de ce genre suffisent d'ordinaire pour retrouver l'ouverture et la franchir. On enfonce ensuite la sonde jusqu'au bas du canal nasal. Il peut arriver qu'on y rencontre plus d'une obstruction. Il y en a quelquefois deux, et, dans quelques cas, j'ai constaté jusqu'à trois rétrécissements dans le canal nasal.

La figure 61 représente la position que la sonde doit prendre dans ce cas. Aussitôt qu'elle est arrivée dans la fosse nasale, le malade accuse une vive douleur dans la mâchoire supérieure, souvent dans les dents du côté correspondant, et un sentiment de pression ou de piqûre dans le nez. Souvent le sang s'écoule immédiatement par la narine.

L'introduction de la sonde par le point supérieur présente beaucoup moins de difficulté. On fait glisser l'instrument dans la rainure du canal incisé jusque dans

le sac, en ayant soin d'attirer fortement la paupière supérieure en haut. De cette manière, le conduit supérieur se trouvant placé en ligne droite avec le canal nasal, rien n'est plus facile que d'y introduire la soude en la faisant glisser le long de la paroi postérieure et interne du sac (voy. fig. 62).

Pour pratiquer le cathétérisme sur l'œil gauche, je place le malade en face de moi, la tête appuyée contre le mur; j'abaisse la paupière inférieure de la main gauche, tandis que de la main droite je glisse ma sonde d'après les règles indiquées plus haut.

Il arrive pourtant que la résistance quelquefois est si



Fig. 62. — Cathétérisme par le point lacrymal supérieur incisé.

grande, qu'on a de la peine à la franchir, ou qu'il y a danger de faire des fausses routes. Dans ces cas, j'ai pour habitude de différer le cathétérisme de un ou de deux jours, et pendant ce temps je conseille au malade d'appliquer des compresses froides, ou bien un cataplasme de fécule de riz, si le sac est gonslé et distendu et s'il contient du pus.

Combien de temps doit-on laisser la sonde dans le canal nasal? — Une fois qu'on est arrivé à franchir les rétrécissements, on doit laisser la sonde dans le canal pendant vingt à trente minutes. Ce temps est nécessaire pour bien effacer

les plis de la muqueuse qui constituent le rétrécissement, ainsi que pour prévenir les hémorrhagies qui surviennent quelquefois à la suite du cathétérisme.

Quand les malades sont tellement nerveux et irritables qu'ils tombent en syncope après chaque cathétérisme, ou qu'ils éprouvent de véritables attaques de nerfs, je retire immédiatement la sonde, et je laisse le malade couché pendant quelques minutes. C'est dans ces cas aussi qu'il convient d'endormir le malade au moyen du protoxyde d'azote ou de l'éthérisation localisée.

Lorsqu'il existe des fausses routes et des fistules borgnes, avec carie des os, il est nécessaire de laisser à demeure une sonde de petit calibre. J'ai fait construire à cet effet de petites sondes (fig. 63) en forme de crosse, que je laisse pendant



Fig. 63, - Sondes à crosse.

vingt-quatre à quarante-huit heures au plus. Tous les jours, je retire la sonde, je la nettoie et la remets ensuite en place. De cette façon, le canal se rétablit vite, et chaque nouvelle introduction a lieu sans difficulté.

Est-il nécessaire de revenir souvent au cathétérisme? — Pour obtenir la guérison du catarrhe du sac, il ne suffit pas de franchir le rétrécissement en introduisant une fois la sonde; mais il faut répéter cette opération pendant quelque temps, tous les trois ou quatre jours, et même, dans des cas exceptionnels, tous les jours; autrement on risque de compromettre le résultat. Bien entendu, il faudra avoir égard à l'état d'irritabilité du malade et au degré du rétrécissement. J'ai souvent obtenu la guérison en ne faisant passer la sonde qu'une fois tous les six ou huit jours; dans d'autres cas, ces intervalles seraient trop éloignés. Le tact du chirurgien et le diagnostic de l'affection indiqueront la conduite à suivre.

Quel est le temps nécessaire pour obtenir la guérison du catarrhe du sac? — Ordinairement la guérison de l'affection catarrhale tarde longtemps, et quand il ne se manifeste aucune complication, le traitement doit être prolongé pendant un mois ou six semaines. Mais lorsque le sac est hypertrophié ou que les rétrécissements sont nombreux dans le canal nasal, le traitement est beaucoup plus long; il est d'ailleurs subordonné à tant de conditions particulières, qu'on ne peut jamais préciser avec certitude l'époque de la guérison. J'ai rencontré des larmoiements excessivement rebelles et qui ont demandé quelquefois de quatre à six mois de traitement.

Lorsque le larmoiement persiste ainsi que la suppuration, malgré l'absence de carie ou d'abcès dans les parties voisines du sac, il faut avoir recours à des moyens capables de modifier la muqueuse du sac et d'arrêter la sécrétion morbide. Dans ces derniers temps, j'ai mis en usage avec succès les moyens suivants :

1. Injections avec de l'eau tiède simple ou astringente. — La manière la plus efficace pour combattre la phlegniasie du sac est le nettoyage de sa cavité à l'aide des injections d'eau tiède, ou l'emploi des topiques astringents.

Les injections faites dans le sac, avec la petite canule d'Anel, ont un grave

inconvénient : la pointe peut déchirer la muqueuse, et l'injection passer dans le tissu cellulaire, en y développant une phlegmasie du tissu cellulaire de l'orbite, accident qui est arrivé plus d'une fois aux chirurgiens (1).

Pour remédier à ce grave inconvénient et faciliter l'usage des solutions astringentes, je me sers ordinairement d'une canule spéciale avec seringue, construite

d'après mes indications (fig. 64).



Fig. 64. — Seringue à canule pour les injections du canal nasal (\*).

Cette canule correspond au n° 4 des sondes de Bowman; elle est bouchée au bout, mais elle présente sur toute sa surface de petites ouvertures qui ont une direction oblique en bas. Cette canule se visse sur une seringue de Pravaz; on l'introduit dans le canal nasal comme une simple sonde, puis on pousse l'eau ou le liquide astringent. C'est à l'aide de cette canule qu'on peut injecter des solutions faibles de sulfate d'alumine ou de borax, dans les proportions suivantes :

24 Eau distillée..... 100 grammes | Eau distillée..... 100 grammes. Sulfate d'alumine.. 1 — Borate de soude.... 2 —

La teinture d'iode concentrée peut être aussi facilement injectée, et sans inconvénient, dans les cas spéciaux que nous allons indiquer.

L'expérience journalière nous a montré les avantages considérables qu'on retire de cette canule et sa supériorité sur toutes celles qui ont été employées par d'autres praticiens.

Dans certains cas, on peut se servir d'une petite canule courbe, terminée en olive, et relativement très-épaisse, qu'on introduit jusque dans le sac.

2. Cautérisation avec une sonde porte-caustique. — La muqueuse du canal nasal est quelquesois tellement boursoussée, que l'introduction des sondes saites dans les intervalles même les plus rapprochés est incapable de rétablir le cours des larmes. A peine la sonde est-elle retirée, que les plis de la muqueuse se relèvent et bouchent le canal. J'ai réussi dans ces cas à modifier la muqueuse si sensiblement altérée, en cautérisant le canal nasal, ainsi que la surface interne du sac, au moyen d'une sonde porte-caustique (fig. 65) que j'ai sait construire exprès pour cet usage.



Fig. 65. — Sonde porte-caustique de Galezowski.

Après l'avoir introduite dans le canal nasal, on la fait monter et descendre une ou deux fois le long du canal, en la tournant en même temps autour de son axe, puis on la retire rapidement.

<sup>(1)</sup> Wecker, Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 247.

<sup>(\*)</sup> A, canule se fixant à la seringue de Pravaz; b,b,b, ouvertures latérales le long de la canule.

3. Injections iodées. — Dans le traitement du larmoiement consécutif à une distension excessive du sac accompagnée d'une sécrétion muco-purulente ou glaireuse du sac (mucocèle), on épronve beaucoup de difficultés pour obtenir la guérison, malgré le passage très-facile des sondes du plus gros calibre (n° 6); le pus ne cesse de se reproduire, et la maladie peut persister des mois entiers sans subir de changement notable. Le larmoiement ne cesse pas, et l'œil est sujet à des inflammations continuelles.

Les injections astringentes n'ont ici aucune efficacité, de même que la continuation du cathétérisme.

Ces insuccès m'ont amené à essayer des injections iodées, dont l'emploi dans le traitement de toutes les formes du catarrhe du sac a été recommandé par Fano (4). Le résultat de cette médication, dans ces formes particulières, est on ne peut plus satisfaisant.

Pour ces injections, nous nous servons, non de la teinture d'iode étendue à volume égal d'eau distillée, mais de la teinture d'iode concentrée.

Quelques précautions sont nécessaires. D'abord, quand la canule est introduite dans le canal nasal, on engagera le malade à pencher fortement la tête en avant; de cette manière, la teinture d'iode passera tout entière dans le nez, mais non dans la gorge, ce qui serait tout à fait désagréable pour le malade. Il faut ensuite couvrir avec un linge l'embouchure du canal lacrymal, dans lequel est engagée la canule, ainsi que la caroncule et l'angle interne tout entier; autrement le liquide, qui pourrait restuer par en haut, produirait une vive cautérisation de la conjonctive.

A l'aide de ces injections, j'ai souvent obtenu une modification complète de la muqueuse du sac, et j'ai pu tarir la sécrétion morbide. Quant à l'obstruction des voies lacrymales, que Wecker (2) redoute, il n'y a aucune appréhension à avoir à cet égard, pourvu qu'on sache appliquer ces injections dans les cas convenables.

Il arrive parfois que le larmoiement persiste, bien que le sac ne soit pas hypertrophié, et qu'il n'y ait point de catarrhe. Les sondes du n° 6 passent facilement. Dans ces cas, une ou deux injections iodées m'ont permis d'amener la guérison complète. Évidemment les voies lacrymales étant alors trop larges, leur fonction aspiratoire ne pouvait se faire; la teinture d'iode a réduit leur calibre et rétabli leurs fonctions.

4. Section du tendon de l'orbiculaire ou scarification interne du sac. — La distension du sac peut se faire quelquefois d'une manière irrégulière; elle prend, d'après Desmarres, la forme d'une gourde, dont la partie la moins grosse se trouve au-dessus du tendon de l'orbiculaire. De cette façon le sac lacrymal est étranglé vers sa moitié par le ligament palpébral interne, ce qui empêche ses fonctions.

Pour remédier à cet état, il est nécessaire de fendre ce ligament. Cette incision se fait très-facilement à l'aide du petit couteau de Weber (fig. 54) ou de Stilling (de Cassel) (fig. 66). On glisse un de ces couteaux à travers un conduit fendu dans

(2) Wecker, Traité des maladies des yeux, 1867, t. 1, p. 891.

<sup>(1)</sup> Fano, Traité pratique des maladies des yeux. Paris, 1866, t. I, p. 269.

le sac, le long de sa paroi postérieure, et, au moment où l'instrument se trouve terrière le ligament, on tourne son tranchant en avant, en imprimant à son manche un mouvement de bascule en avant. Pendant ce temps, l'indicateur de la nain gauche appuie sur le ligament et facilite la section. Cette opération terminée, on presse extérieurement sur le sac pour le vider et l'on fait appliquer des compresses froides sur cette région, puis on commence à passer les sondes.



Fig. 66. — Couteau de Stilling.

En 1868, Stilling (de Cassel) (1) a recommandé beaucoup la méthode de l'incision interne du sac, pratiquée à plusieurs reprises et dans différentes directions. Ce procédé est regardé par l'auteur comme très-efficace, à condition que le cathétérisme n'y soit point ajouté. Nous sommes forcé de déclarer qu'il y a deux ans, nous avons essayé des incisions internes du sac à l'aide de notre lacrymotome interne, mais saus grand résultat, et nous doutons fort que le procédé de Stilling puisse se généraliser. Tout au plus pourra-t-il être utile dans quelques cas exceptionnels dont on trouvera plus haut les indications.

B. Tumeur Lacrymale aigue. — Le traitement de la tumeur lacrymale aiguë, prise à son début, est très-simple. On fend un des points lacrymaux, et de préférence l'inférieur, et l'on passe la soude n° 3 ou n° 4 dans le canal nasal: le sac se vide immédiatement, le pus s'écoule au dehors; la tension diminue, et les souf-frances du malade cessent, ainsi que le gouflement de la jone.

On recommande ensuite au malade d'appliquer, dans la journée, un on deux cataplasmes sur l'œil, et, au bout de deux jours, on revient au traitement par le cathétérisme. Mais si la tumenr lacrymale est arrivée à une période plus avancée, et si le pus s'est ouvert un passage à travers les tissus sous-jacents, il faut soigner non-seulement l'affection du sac lacrymal, mais aussi ses complications.

4. Lorsqu'il existe un ou plusieurs abcès situés en dehors du sac, et que la peau se trouve amincie ou ulcérée à leur surface, il y a aussi nécessité d'ouvrir d'abord le point lacrymal; puis on incise largement l'abcès, ainsi que la paroi antérieure du sac, ce qui se fait de la manière suivante :

Le malade appuie sa tête contre la poitrine d'un aide, qui tire fortement en dehors l'angle externe de l'œil pour faire saillir le ligament palpébral interne. Le bistouri droit de J. L. Petit est enfoncé au-dessous du tendon à 3 ou 4 millimètres, un peu en dedans de l'angle interne de l'œil (voy. fig. 67).

On doit d'abord enfoncer le bistouri d'avant en arrière et presque parallèlement au tendon, comme le conseille Desmarres; puis on redresse le manche vers le sourcil, et on le fait pénétrer profondément dans le sac et le canal nasal. Cette incision doit être prolongée obliquement de dedans en dehors et en bas, dans la direction des plis de la peau qui se trouvent dans cet endroit. Si des trajets fistulenx se trouvent dans cette région, il convient de prolonger l'incision, de telle sorte que la fistule soit aussi divisée.

<sup>(1)</sup> Stilling (de Cassel), Nouveau procédé opératoire par l'incision interne des coarctations des voies lacrymales (Annales d'oculist., 1868, p. 224).

Cette incision une fois faite, ou presse sur l'abcès pour le vider, et l'on introduit dans le canal nasal une sonde à travers cette incision; puis on passe la sonde par le point lacrymal incisé pendant qu'on retire celle qui a été introduite par la fistule. Le pansement consécutif est très-simple : on couvre momentanément la plaie avec du taffetas d'Angleterre, ou bien on y fait appliquer immédiatement un léger cataplasme.



Fig. 67. — Incision de la tumeur lacrymale (\*).

Habituellement, le pus contenu dans tous les trajets fistuleux se vide après quelques jours, et une fois le trajet lacrymal rétabli, la plaie de la joue se ferme toute seule. Il ne reste plus alors qu'à soigner l'inflammation de la muqueuse du sac d'après les principes exposés plus haut.

2. Les fistules lacrymales guérissent ordinairement spontanément, aussitôt qu'on est arrivé à rétablir le trajet normal pour l'écoulement des larmes. Dans les cas où l'orifice fistuleux aurait des parois calleuses, on pourrait les enlever et réunir avec un point de suture.

3. Le traitement des poches kystiques ou des fistules borgnes présente de plus grandes difficultés, ces altérations étant d'ordinaire accompagnées de caries osseuses plus ou moins prononcées.

Dans ce cas, le premier devoir d'un chirurgien est de retrouver la direction du trajet du sac et du canal nasal, ce qui est souvent extrêmement difficile, à cause des nombreuses déchirures que présentent ces cavités. On doit surtout éviter de glisser la sonde entre le périoste du canal nasal et l'os lui-même, ce qui pourrait compliquer le traitement d'une manière sensible.

Une fois ce canal retrouvé, on doit laisser à demeure, pendant quelques jours, une sonde à crosse; la retirer pour la neitoyer, et la replacer ensuite dans la même direction.

Ce seul moyen m'a quelquesois suffi pour amener la cicatrisation de poches kys-

<sup>(\*)</sup> A, incision du sac; B, bistouri de J. L. Petit; C, sonde qui doit remplacer le bistouri; D, le doigt de l'aide qui tire l'angle externe de l'oil.

iques souvent très-volumineuses. Dans d'autres cas, j'ai ajouté les injections odées concentrées.

C. DESTRUCTION ET OBLITÉRATION DU SAC. — Si tous les modes de traitement, léveloppés plus haut, sont insuffisants, c'est alors seulement qu'on doit avoir ecours à la destruction du sac, au moyen des caustiques, et ici la méthode de

dagne (1) est préférable à toutes les autres.

Voici son procédé : il fait d'abord une ponction du sac de haut en bas, et proonge l'incision de 7 à 8 millimètres en bas. Ensuite, après avoir nettoyé convenablement la plaie et vidé le sac, il introduit entre les lèvres le petit spéculum ou lilatateur du sac (fig. 69, b), écarte les bords de la plaie et le confie à la main de 'aide. Puis il introduit dans le fond de la plaie une petite plaque préalablement pien pétrie de pâte de Canquoin n° 2, et la laisse dans le fond. Le spéculum est ensuite retiré, la plaie refermée, et recouverte d'un petit morceau de taffetas d'Angleterre. Voici la formule de la pâte de Canquoin nº 2 :

24 Chlorure de zinc .... 4 gram. Eau ..... Farine de blé...... 4 (Robiquet.)

Une compresse d'eau froide est appliquée de temps en temps sur la plaie, surtout si le malade souffre.

Il se produit habituellement un gonflement inflammatoire, qui dure quelques jours et cesse ensuite sans avoir causé aucune souffrance. Du septième au dixième A our , l'eschare se détache par fragments, et le douzième ou le quinzième jour la cicatrisation est ordinairement complète.

Manfredi (2) a modifié le spéculum de Magne en y ajoutant une petite valve qui garantit la peau du contact du liquide (fig. 69, a). Cette modification est d'autant plus importante que Manfredi, de même que le professeur Spérino, se sert pour les cautérisations du sac de beurre d'antimoine. Ce caustique étant plus liquide, pourrait s'écouler facilement sur la joue, et Fig. 68.—Porte-caustique produire l'érosion de la peau.



de Delgado (\*).

Fig. 69. — Spéculum du sac lacrymal (\*\*).

Delgado (3) (de Madrid) a, de son côté, inventé un porte-caustique à valves

(1) Magne, De la cure radicale de la tumeur lacrymale, 2º édit., 1857.

(2) Manfredi, Della cura radicale della tumore e della fistula lacrymale, in-8. Torino,

(3) Delgado, Pabellon Medico, 1860, nº 13; et Annales d'oculist., t. LV, p. 236.

(\*) A, bouton qui sert à enfoncer la pâte de Canquoin au fond de la plaie; EE, branches latérales du spéculum. (\*\*) a, spéculum de Manfredi, avec une petite valve pour garantir la joue du contact du caustique; b, spéculum de Magne.

mobiles (fig. 68). Les branches EE écartent les bords de la plaie, et permettent, au moyen d'un mandrin  $\Lambda$ , de porter le caustique an fond de la plaie et jusqu'à l'embouchure du canal nasal.

Quant à la cautérisation du sac avec le fer rouge (Desmarres) ou des conduits lacrymaux par le galvano-caustique (Tavignot), elles sont actuellement complétement abandonnées.

D. DILATATION PERMANENTE. — Méthode de Dupuytren. — La dilatation des voies lacrymales rétrécies s'opère soit au moyen des canules métalliques, soit des sondes qu'on laisse à demeure dans le canal nasal. Quoique l'invention de cette méthode ait été attribuée à Fonbert, c'est Dupuytren (1) qui l'a fait adopter par les chirurgiens de son époque. Peu à peu elle a été complétement abandonnée comme dangereuse, en ce sens que la canule laissée en permanence dans le canal nasal altérait à la longue le périoste et l'os lui-même, en y occasionnant des caries et des nécroses.

Procédé de Richet (2). — Le professeur Richet a modifié la méthode de Dupuytren, en ce sens qu'il a remplacé la canule, qui a l'inconvénient de se boucher à la longue, par une sorte de clou en plomb de Scarpa, muni d'une tête découpée à jour (fig. 71).







Fig. 71. — Clou de Richet.

Richet commence par ouvrir largement le sac, comme nous l'avons décrit plus haut, et cherche à élargir le canal nasal au moyen des clous de Scarpa (fig. 70), maintenus sur place pendant deux ou trois semaines. Une fois le canal élargi, il remplace ce clou provisoire par sa sonde à demeure, qu'il enfonce dans le sac au moyen d'une spatule, et laisse la plaie de la joue se cicatriser.

Cette méthode est encore à l'essai, et l'on n'eu peut dire rien de positif, mais ce qui est incontestable, c'est que le larmoiement cesse dès le lendemain de l'opération, comme j'ai pu m'en convaincre sur les malades du professeur Richet.

En Belgique, le docteur de Nesse (3) a expérimenté aussi cette méthode et dit avoir obtenu d'excellents résultats.

E. CRÉATION D'UNE VOIE NOUVELLE PAR L'OS UNGUIS. — Cette méthode a été mise d'abord en pratique par Raybard et Demarquay; puis, dans ces derniers temps, elle a été sensiblement perfectionnée et vulgarisée par Foltz (de Lyon).

Ce chirurgien a fait construire une forte pince à jonction dont l'une des branches est destinée à servir de point d'appui dans la fosse nasale, et dont l'autre, externe, est armée d'une canule emporte-pièce, fixée à ângle droit sur son extrémité, et coupant par pression et par un mouvement circulaire qu'on lui communique à l'aide d'une clef. Cette canule s'engage dans le fond du sac incisé, et en la pressant ensuite contre la branche interne placée dans la narine, on détache et l'on enlève une petite rondelle de l'os unguis. Les larmes peuvent de cette façon s'écouler directement dans la narine.

<sup>(1)</sup> Dupuytren, Leçons orales de clinique chirurgicale. T. III, p. 405, 2º édit.
(2) Revillout, Sociétés savantes et hôpitaux (Gazette des hôpitaux, 1869, nº 80).

<sup>(3)</sup> De Nesse, Gazette des Hôpitaux. Paris, 1869.

Cette méthode est hérissée de difficultés : l'os peut se briser en morceaux et mener des complications, telles que carie, nécrose, etc. Peut-être pourrait-on employer dans des cas d'obstruction du canal nasal par un tissu cicatriciel, ou ar le rétrécissement osseux à la suite de fractures.

F. EXTIRPATION DE LA GLANDE LACRYMALE. — Cette méthode a été pour la remière fois mise à exécution par Paul Bernard et Tavignot, dans le but de faire isparaître l'organe sécrétoire des larmes, et de guérir ainsi le larmoiement. Abanonnée pendant quelque temps, elle a été de nouveau reprise par Laurence. Ce

hirurgien exécute l'extirpation de cette glande de la manière suivante :

Le chloroforme est administré jusqu'à la résolution complète. La peau est divi-Se avec le bistouri immédiatement au-dessous du tiers supérieur externe du bord rbitaire, en évitant de l'attirer soit en bas, soit en haut. Le fascia qui relie le érioste de l'orbite avec le cartilage tarse est coupé en travers, et l'on pénètre nsuite dans l'orbite par de petits coups de bistouri. A ce moment, on sent la lande avec le bout du doigt appliqué sous la voûte orbitaire, et on la reconnaît à a surface lisse et arrondie. Si l'on éprouve quelque difficulté à la découvrir, n aura soin alors de diviser la commissure palpébrale externe par une incision irectement portée à la rencontre de la première. De cette façon l'on obtiendra un imbeau triangulaire regardant par son soinmet du côté de la tempe; en l'écartant n a le bord orbitaire plus à découvert; on s'assure bien de la position de la glande, t on l'accroche avec une érigne double. Avant de l'enlever, Laurence l'incise ransversalement pour reconnaître si c'est réellement la glande, dont le tissu est erme, d'une teinte jaunâtre et lobulaire. En l'attirant en avant par des tractions nodérées, on l'extirpe en totalité, quoique Laurence ne croie pas que ce soit une ondition sine qua non pour la guérison du larmoiement.

Une petite hémorrhagie, qui en est la conséquence, est arrêtée facilement; la daie est ensuite réunie avec des fils de métal on de soie. Le pansement est simple, ropre à toutes les plaies. Il survient à la suite un peu de conjonctivite et de ptosis

mi se dissipe an bout de quelques jours.

Laurence (1) (de Londres), de même que Carter, Taylor et Windsor, a obtenu, par cette méthode, plusieurs succès des plus complets.

G. EXTIRPATION DU SAC LACRYMAL. — Le docteur Berlin (2) (de Berlin) a pratiqué, dans ces dernières années, l'extirpation du sac lacrymal dans les cas ebelles de larmoiement et de catarrhe du sac; les résultats ont été très-satisfaiants. Mais ne serait-il pas plus simple et plus naturel de cautériser le sac, d'auant plus que, comme Berlin le dit lui-même, il est quelquefois très-difficile à enlever ce sac dans toute son étendue? Pour moi, il n'est pas donteux qu'on ne puisse obtenir le même résultat par la cautérisation; on épargnera ainsi au malade peaucoup de souffrances et des accidents consécutifs.

Bibliographie. — J. L. Petit, Sur la fishule lacrymale (Mém. de l'Acad. des sciences, 1734, p. 434 et 4740, p. 455. — Vésigné, Essai et recherches sur la tumeur et la fistule lacrymale, thèse de Paris, 4834. — Laugier, Sur le traitement de la fistule lacrymale (Arch. rénér. de méd., 1835). — Malgaigne, Quel traitement doit-on préférer pour la fistule lacry-

(1) Laurence, On Removal of the Lacrymal Gland (Ophthalmic Review, no 12).

<sup>(2)</sup> Berlin, Congrès ophthalmologique d'Heidelberg (Annales d'oculist., 1869, janvier et février).

male? thèse pour l'agrégation. Paris, 4843. — Paul Bernard, Nouveau moyen de guérir les fistules lacrymales et les larmoiements chroniques réputés incurables (Annales d'oculistique, 1. X, p. 493, 4845). — Guépin, Du [traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale (Ann. d'oculist., t. XIV, p. 247, 4845). — Velpeau, Étiologie de l'anchylops (Annuaire de Thérap. méd. et chirurg., mars 4846). — De Graefe, Konische Sonde u. Luftdouche in der Behandl. d. Thränensackleiden (Arehiv. f. ophth. B. 4, A. 4, p. 294. — Bowman, Du traitement des obstructions lacrymales (Opht. Hosp. Rep., 1857, et Ann. d'oculist. t. XXIX, p. 78). — Weber, Zur Behandl. der Thränenschlauchstrict. (Arehiv f. Ophthalmologie, 4861, Bd. VIII, A. I). — Critchett, Leçons sur les maladies de l'appareil lacrymal (Ann. d'oculist., 1864, t. LI, p. 93. — Arlt, Ueher Kranckheiten d. Thränenschauch (Arehiv. f. ophthalm. 4868, p. 264). — Champrigaud, De la tumeur lacrymale et de son traitement en particulier, thèse de Paris, 4869.

#### ARTICLE VII.

#### BLESSURES DU SAC LACRYMAL ET DU CANAL NASAL.

Les plaies pénétrantes de la région orbitaire interne peuvent entamer le sac lacrymal ou le canal nasal. Il en résulte une communication de ces organes, soit avec les narines ou le sinus maxillaire, lorsque les cs ont été fracturés, ou bien il s'établit une fistule lacrymale. Lorsque le malade se mouche, l'air entre avec violence dans le tissu cellulaire au voisinage de la plaie, et il y a quelquefois de l'emphysème des paupières.

Mais ces désordres ne sont pas longs à gnérir, les lèvres de la plaie se cicatrisent sans fistule et sans larmoiement.

Les blessures du canal nasal et les fractures de l'apophyse montante du maxillaire supérieur sont plus graves ; les cicatrices qui s'ensuivent entraînent une oblitération complète du canal nasal et une tumeur lacrymale au bout de quelque temps.

J'ai donné, en 4867, des soins à un de mes compatriotes qui, tombé entre les mains des Cosaques, dans l'insurrection de 4863, a été criblé de blessures. Il a survécu pourtant à ce massacre, et parmi les blessures qu'il avait reçues, il en portait une dans la région du canal nasal qui provenait d'une balle tirée à bout portant. Il s'en est suivi une fracture du maxillaire, et l'oblitération du canal nasal ayant amené une tumeur lacrymale, j'ai pu, quoique avec beaucoup de difficulté, franchir le canal nasal avec une sonde introduite par le point lacrymal incisé; mais les douleurs dentaires que provoquait ce cathétérisme étaient tellement violentes, que j'ai dû y renoncer. Pourtant, après trois séances de cathétérisme, le larmoiement cessa.

Mackenzie a vu l'écrasement du nez amener l'oblitération du canal nasal et des inflammations incessantes du sac avec suppuration.

Boyer cite un cas de fistule lacrymale survenue à la suite de la fracture du nez. Malgaigne a vu pourtant des fractures beaucoup plus graves se guérir sans amener de larmoiement. Dans un cas de désordres graves de la même région, produits par une décharge d'un pistolet, J. D. Larrey a réussi à reconstituer le canal nasal fracturé et rétablir le cours des larmes.

BIBLIOGRAPHIE. — D. J. Larrey, Mémoires de chirurgie militaire, et campagnes. T. IV. p. 242. Paris, 1812-1817. — Ph. Boyer, Traité des maladies chirurgicales. T. III, p. 124. Paris, 1847. — Malgaigne, Traité des fractures et des luxations. T. I, p. 365. Paris, 1855.

# TROISIÈME PARTIE

## CONJONCTIVE

Anatomie. — La surface interne des paupières est tapissée par une membrane sse semblable à toutes les muqueuses, et qui est connue sous le nom de conjonctive.

Elle commence sur le bord libre des paupières comme un prolongement de enveloppe cutanée, revêt la forme d'une membrane mince, rosée, complétement ansparente et adhère d'une manière très-intime au bord ciliaire. De là elle s'étend ur toute la paupière, recouvre le tarse et les glandes de Meibomius; parvenue sur le ord orbitaire, elle double la capsule de Tenon et se porte sur le globe de l'œil, u'elle recouvre jusqu'au pourtour de la cornée.

La conjonctive présente des particularités anatomiques qu'il importe de noter. Nous

es étudierons successivement dans les diverses régions qu'elle occupe :

4° La portion ciliaire (fig. 72) a, b, qui a son origine au niveau de l'implantation les cils, recouvre toute l'épaisseur du bord libre et contournant la crête formée par la èvre postérieure de ce bord libre se porte sur la surface postérieure des paupières.



Fig. 72. — Conjonctive dans ses différentes portions (\*).



Fig. 73. — Conjonctive (\*\*).

Elle est mince, d'un blanc rosé, fortement adhérente aux parties sous-jacentes. Les points lacrymaux, ainsi que les orifices des glandes de Meibomius, s'ouvrent sur cette partie de la conjonctive.

2. La portion pulpébrale de la conjonctive (fig. 72, b, c) est encore plus mince et plus délicate; elle adhère intimement au cartilage tarse, au moyen d'un tissu cellulaire mince et très-peu extensible. Elle n'est pas complétement lisse, étant pourvue de petites saillies papillaires; mais, malgré sa vascularité plus ou moins grande, elle est assez transparente pour laisser voir la couleur blanchâtre du cartilage tarse, ainsi que les glandes de Meibomius.

3. La portion angulaire recouvre la dépression qui existe entre les points lacry-maux, l'angle interne des paupières et le globe de l'œil. Cette dépression con-

stitue ce qu'on appelle le luc lacrymul.

<sup>(\*)</sup> ab, portion ciliaire de la conjonctive; bc, portion palpébrale; cd, portion du cul-de-sac conjonctival; dg ct ef, portion oculaire ou seléroticale. (Quadri.)

(\*\*) A, caroncule lacrymale; B, B, points lacrymaux.

Dans cet espaco on remarque une petite saillie arrondie et globuleuse qui remplit le fond et la partie interne du lac lacrymal : c'est la caroncule lacrymale (fig. 73, A) sur laquelle on pent distinguer des poils excessivement fins et les orifices de quelques follicules. Après l'avoir recouvert, la conjonctive se porte sur le globe de l'œil et forme en cet endroit un repli connu sous le nom de pli semi-lunaire. C'est le vestige de la membrane clignotante que l'on trouve chez les animaux.

L'angle externe n'offre rien de particulier, si ce n'est qu'on y aperçoit les ouver-

tures des conduits de la glande lacrymale.

4. En se réfléchissant sur le globe de l'œil, la conjonctive forme des plis plus ou moins nombreux et un cul-de-sac assez profond, que l'on désigne sous le nom de cul-de-sac ou sillon occulo-palpébral. D'après Richet (1), le fond de ce sillon est éloigné du bord libre de la paupière supérieure de 22 à 25 millimètres, et de 44 à 43 de l'inférieure.

Ce cul-de-sac est beaucoup plus profond en haut qu'en bas, lei la conjonctive s'unit au ligament occulo-palpébral au moyen d'un tissu cellulaire à mailles trèslarges, ce qui lui permet de se distendre et de glisser sur le globe de l'œil.

5. La portion oculaire ou scléroticale de la conjonctive est mince et complétement transparente; elle laisse voir la selérotique et rend le globe de l'œil très-luisant. Elle adhère à la capsule de Tenon qui recouvre la sclérotique au moyen de mailles larges dans lesquelles on trouve des cellules graisseuses.

Près du bord externe et interne de la cornée, la conjonctive recouvre une petite élevure blanc jaunâtre qui n'est autre qu'un amas de tissu cellulo-graisseux plus dense, que l'on appelle pinqueenla et qui adhère intimement à la sclérotique.

En se rapprochant de la cornée, la conjonctive s'amincit, adhère plus intimement à la sclérotique et empiète légèrement sur la cornée dans une étendue de 2 à 3 millimètres, la couche épithéliale seule se prolonge sur le reste de la cornée.

Structure. — La surface de la conjonctive est tapissée par des couches plus ou moins épaisses de cellules épithéliales. Selon Krause, ces cellules sont cylindriques sur la portion palpébrale, et elles se transforment successivement sur la sclérotique en

Le tissu propre de la conjonctive, analogne au derme de la peau, est constitué par le tissu lamineux qui forme sur la portion palpébrale et dans le cul-de-sac des saillies en forme de papilles, ce qui a permis à Krause d'appeler ce tissu corps papillaire. Ce corps papillaire s'amincit très-sensiblement sur la sclérotique, et, d'après Kölliker, il fait complétement défaut au delà du eul-de-sac. A peine visibles au voisinage des cils, les papilles deviennent plus saillantes au

épithélium pavimenteux, épais de 0,06 millimètres.

niveau du cartilage tarse (fig. 74); leur relief est moins prononcé au niveau du cul-de-sac conjonctival, mais leur base est plus large. Chacune des papilles est composée de tissu cellulaire, dans lequels'incurvent de petites anses vasculaires.

Artères. — Les vaisseaux artériels de la conjonctive proviennent des branches musculaires lacrymales, ainsi que d'autres branches terminales de l'artère ophthalmique. Elles communiquent avec les artères palpébrales et la temporale superficielle. Les artères de la conjonctive bulbaire ont des anastomoses avec les ciliaires antérieures.

Les veines de la conjonctive se rendent dans les veines

ophthalmiques, faciales, temporales, etc.

Vaisseaux lymphatiques. — L'existence des vaisseaux lymphatiques dans la conjonctive est contestée par plusieurs anatomistes. Mais les recherches de Bruch (2).

(4) Richet, Traité d'anat. médico-chir., p. 357.

(2) Bruch, Zeitschrift für wissenschaftt. Zoologie, 4853, 1. V, p. 227.



Fig. 74. — Papilles de la conjonctive.

Krause, Breschet, etc., ont démontré que ces vaisseaux s'y rencontrent en grande quantité; près de la cornée ils forment des arcs très-pen recourbés, que Teichmann appelait cercle lymphatique. Vers les angles externe et interne de l'œil les lymphatiques

gagnent la face et se rendent dans les ganglions sous-maxillaires.

Nerfs. — Les nerfs proviennent des rameaux nasal, frontal et lacrymal de la branche ophthalmique de Willis. Papenheim a trouvé quelques rameaux nerveux ciliaires se rendant directement de la sclérotique à la conjonctive. Krause (1) a reconnu, en outre, des corpuscules claviformes, dans l'intérieur desquels viennent se terminer des fibres nerveuses. Ils sont placés immédiatement au-dessous de la couche épithéliale et sont beaucoup plus nombreux dans la conjonctive palpébrale que dans celle du bulbe de l'œil, ce qui explique la grande sensibilité de sa portion palpébralo. Les fibres du grand sympathique exercent aussi leur influence sur la circulation de la conjonctive. Claude Bernard a démontré qu'en coupant la portion céphalique du grand sympathique il provoquait immédiatement une rougeur excessive de cette membrane.

Glandes. — La conjonctive palpéhrale contient dans son épaisseur deux sortes de

glandes: les glandes en grappes et les follicules clos.

Les glandes en grappes, ou glandes en acinus, occupent les deux culs-de-sac conjonctivaux; elles sont plus nombrenses en haut qu'en bas, et s'étendent d'un angle à l'autre. Les acini, plus ou moins nombreux, se groupent autour d'un canal commun qui s'ouvre dans le cul-de-sac. Sappey les a décrites sous le nom de glandes sous-conjonctivales (fig. 75).



Fig. 75. — Glanges muqueuses ou sousconjonctivales des paupières (\*).

Fig. 76. — Glandes de Meibomius.

Les glandes follieulaires se trouvent surtout dans la moitié interne du cul-de-sac (voy. fig. 81). Elles sont constituées par une enveloppe cellulense vasculaire, se prolongeant dans l'intérieur de la glande pour y constituer des choisons. Ces follicules contiennent un liquide et n'ont point de canaux excréteurs.

Glandes de Meibomius. — Dans l'épaisseur du tarse, ct au-dessous de la conjonctive, on trouve les glandes de Meibomius, qui sont au nombre de 30 à 40 pour la

paupière supérieure, et de 20 à 30 pour la paupière inférieure (fig. 76).

En renversant la paupière saine, on les aperçoit sous forme de stries blanches, parallèles entre elles et perpendiculaires au bord libre. D'après Sappey, ce sont des glandes sébacée débouchant dans des canaux excréteurs communs (fig. 77), qui

<sup>(1)</sup> Krause, Die terminalen Körperchen der einfach sensiblen Nerven. Hanovre, 1860.

<sup>(\*) 1, 1,</sup> corps de deux glandes sous-conjonctivales, dont l'une est simple et l'autre bilobée; 2, 2, conduits excrétents de ces glandes; 3, 3, embouchures de ceux-ci (Sappey).

s'ouvrent par des ouvertures isolées entre les deux crêtes du bord libre des paupières. Marc Sée et Ed. Cruveilhier n'ont jamais vu plus d'une rangée de ces ouvertures sur le bord libre.



Fig. 77. — Glandes de Meibomius (\*).

**Physiologic.** — Le rôle de la conjonctive est aisé à comprendre ; elle facilite les mouvements des paupières et la lubréfaction de l'œil. D'un autre côté les nombreuses glandes qui se trouvent dans la conjonctive sécrètent des liquides de dissérente nature, et entretiennent l'humidité nécessaire à l'œil.

D'après Krause, les glandes acini sécrètent un liquide analogue aux larmes. Si cela est exact, il faut admettre que d'autres glandes fournissent une certaine quantité de sécrétion graisseuse au globe de l'œil, puisque en examinant la cornée à l'aide d'une loupe et à l'éclairage oblique, on constate facilement que sa surface est couverte d'une couche huileuse, sur laquelle on voit se répandre les larmes. D'où provient ce liquide graisseux? C'est une question qui est encore à résoudre; mais il ne me semble pas douteux que ce liquide huileux est sécrèté par les glandes acini.

## CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE LA CONJONCTIVE.

La conjonctive est le siège d'affections très-variées et qui changent de caractère selon qu'elles envahissent la partie palpébralé ou oculaire de cette membrane.

Il est donc très-important d'explorer successivement les dissérentes portions de cette muqueuse. Cet examen doit se faire dans l'ordre suivant :

4° On abaisse d'abord la paupière inférieure, en attirant en bas la peau de la paupière, et on recommande en même temps au malade de regarder en hant. De cette façon, le cul-de-sac conjonctival inférieur devient visible dans toute son étendne.

2° Pour juger de l'état de cette portion de la conjonctive, on doit constater si elle est d'une teinte normale et si elle ne diffère pas de la conjonctive de l'autre œil. Dans cette région la membrane est ordinairement rosée, transparente et permet de voir par transparence la comlenr blanche du cartilage tarse et ses vaisseaux, ainsi que les glandes de Meibomius. A mesure que l'on s'approche du culde-sac, la teinte rouge diminue pour disparaître sur le globe de l'œil.

<sup>(\*) 1,</sup> canal exerètenr commun; 2, lobules (Morel et Villemin).

Dans des cas particuliers, surtout chez les sujets âgés, elle est parsemée de petites plaques jaunâtres qui, le plus souvent, ne dépassent pas le niveau de la conjonctive. Ce sont des kystes sébacés développés dans les glandes de Meibomius.

Les vaisseaux de cette partie sont très-nombreux et forment des réseaux trèsfins. Dans l'état pathologique, en se développant, ils impriment à toute cette sur-

face une coloration rouge orangé.

La conjonctive normale est unie, luisante. Dans l'état pathologique, elle devient inégale, veloutée, granuleuse; des plis se forment dans le cul-de-sac, et le tarse cesse d'être visible.

On aperçoit souvent, dans le cul-de-sac inférieur, de petits globules ou glandules rouges presque transparents, en plus ou moins grand nombre. On les rencontre fréquemment dans les yeux sains, chez les enfants dont les yeux sont sensibles et qui pleurent beaucoup. Ce sont les glandes folliculaires augmentées de volume par snite d'irritation.

On trouve dans ce cul-de-sac des mucosités nageant dans les larmes ou du pus plus ou moins liquide. Cette partie de la conjonctive peut adhérer au globe de

l'œil par des brides cicatricielles.

3º Pour examiner la conjonctive palpébrale supéricure, ou doit renverser la paupière supérieure. Cette opération se pratique de la manière suivante : après avoir invité le malade à regarder en bas, on déprinte légèrement, avec l'index de la main gauche, placé au voisinage du bord libre, la paupière supérieure droite, et de la main droite la paupière gauche. Par une très-légère pression sur cette paupière, on la fait glisser en haut jnsqu'à ce que son bord libre se tourne un peu en avant. A ce moment, le pouce de la même main fait glisser la paupière inférieure sous la supérieure, ce qui permet de saisir la paupière supérieure entre le pouce qui touche la conjonctive et l'index qui se trouve à la surface cutanée de cet organe, de luxer le tarse et de renverser la paupière.

Ici la conjonctive est encore plus pâle que celle de la paupière inférieure; toute la surface paraît blanchâtre, ce qui est dû au tarse que l'on voit par transparence.



Fig. 78. — Vascularité physiologique de la conjonctive oculaire et de la sclérotique.

Elle est luisante, et à peine y distingue-t-on de petits points papillaires inégaux de la même conleur que le reste de la conjonctive. C'est dans cette région que l'on trouve le plus ordinairement les corps étrangers, les granulations, etc.

4° La conjonctive oculaire on scléroticale doit être étudiée avec heaucoup de soin; elle est très-peu vasculaire à l'état normal (voy. fig. 78). Ici la muqueuse est flasque et se déplace facilement; quelquefois elle est jaunâtre, boursouflée, surtout chez les personnes âgées. Près de la cornée, dans les angles interne et externe, on voit un petit amas graisseux d'un blanc jaunâtre, sillonné de vaisseaux : c'est le *pinguecula* physiologique qui est surtout développé chez les vieillards.

On recherchera attentivement s'il n'existe pas dans cet endroit de petites tumeurs, des plaques rouges plus ou moins limitées, des phlyctènes, d'ecchymoses, etc.

5° La conjonctive bulbaire est quelquesois boursoussée, et soulevée d'une manière notable par un liquide séreux, ou bien elle devient toute rouge, gonssée, etc.

6° On s'assurera de l'état de la caroncule lacrymale et du pli semi-lunaire, pour reconnaître si ces parties ne sont pas rouges, enflammées, etc.

En général, pour obtenir des résultats très-précis dans le diagnostic, il est nécessaire de s'astreindre dans l'examen de la conjonctive aux minutieuses indications que nous venons de donner.

## CHAPITRE II

MALADIES DE LA CONJONCTIVE.

Les plegmasies des diverses membranes de l'œil, et surtout celles de la conjonctive, se rencontrent très-souvent isolées; c'est pourquoi nous admettons la dénomination de *conjonctivite* pour désigner l'inflammation qui n'occupe que cette membrane.

Mais il existe des phlegmasies spécifiques qui ne restent pas circonscrites à une seule membrane, et qui, dès l'origine, se propagent aux tissus et organes voisins. Le terme de conjonctivite serait alors insuffisant, et pour mieux définir la nature de l'affection, on la décrit sous le nom d'ophthalmie.

Un tableau générique des différentes formes et variétés des phlegmasies de la conjonctive, facilitera l'étude de ces affections.

| 1. Conjonctivites franches                       | simple.<br>lacrymale.                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Conjonctivites spéciales non purulentes.      | catarrhale. phlycténulaire. exanthématique.                                                                     |
| 3. Conjonctivites ou ophthalmies puru-<br>lentes | des nouveau-nés. purulente des adultes. dyphtéritique. blennorrhagique. leucorrhéique. scrofuleuse. granulcuse. |

## ARTICLE PREMIER.

## CONJONCTIVITE SIMPLE.

La conjonctivite simple est celle qui se développe chez les individus de bonne constitution sous l'influence d'une cause d'irritation locale quelconque. Elle se présente habituellement sous une forme chronique, mais quelquefois elle prend les caractères d'une conjonctivite aiguë et phlegmoneuse, surtout quand elle est occasionnée par une brûlure.

**Symptomatologie.** — Signes physiologiques. — Le plus souvent, cette forme de conjonctivite est chronique et peu développée : les malades se plaignent de pesanteur et de lourdeur des paupières, surtout le soir. En même temps ils éprouvent une sensation de chaleur dans les yeux, et de temps à autre il leur

semble qu'un corps étranger s'est introduit entre les paupières.

Les yeux se fatiguent très-facilement au travail, et sont le siége de picotements

et même de douleurs sourdes.

Signes anatomiques. — La conjonctive palpébrale est celle qui s'injecte la première; ses vaisseaux deviennent flexueux, sinueux, variqueux; les branches collatérales, ainsi que les capillaires, se remplissent outre mesure dans toute l'étendue du tarse, au point que les glandes de Meibonnius et la couleur blanche du tarse ne sont plus visibles. La conjonctive scléroticale reste intacte.

Consécutivement à cette injection, la muqueuse oculaire gonfle; le tissu cellulaire sous-jacent se boursoufle, et si cet état se prolonge, la rougeur se communique au globe de l'œil, et l'on remarque alors une injection superficielle qui se

déplace sacilement en même temps que l'œil et les paupières.

Quelquefois, au bord de ces dernières, on aperçoit des petites taches d'un rouge jaunâtre, isolées, mais très-foncées, et qui sont dues à une altération des glandes de Meibomius.

Un développement aussi marqué des vaisseaux de la conjonctive ne peut persister sans provoquer une élimination plus grande des cellules épithéliales, qui, mélangées aux larmes et à la sécrétion huileuse, donnent lieu à une sécrétion morbide. Le matin et le soir, vers les angles de l'œil, on aperçoit une matière blanche ou verdâtre, et l'on dit habituellement, dans ce cas, que les yeux sont chassieux.

L'exagération de la rougeur, l'augmentation de chaleur des paupières, la douleur et la sécrétion morbide sont autant de signes qui caractérisent l'inflammation. Pour nous, cet état est une phlegmasie simple de la conjonctive, et nous pensons qu'on se tromperait beaucoup de croire qu'une simple hypérémie peut donner lieu à ces symptômes. Les hypérémies conjonctivales se rencontrent chez les sujets asthmatiques, pléthoriques, emphysémateux; mais ces malades n'éprouvent aucun de ces symptômes, et il n'y a aucune sécrétion morbide.

Étiologie. — Les causes des conjonctivites simples sont très-variées; elles sont souvent dues à des brûlures, à des blessures ou à des corps étrangers qui se trouvent dans le cul-de-sac conjonctival supérieur ou dans l'épaisseur de la conjonctive elle-même.

Certaines professions prédisposent à cette sorte de conjonctivite; ainsi, elle est fréquente chez les carriers, les sculpteurs, les maçons, et chez tous ceux qui vivent constamment dans une atmosphère remplie de poussière. Cette dernière entre dans les yeux et provoque une irritation qui peut aboutir à une conjonctivite.

Le séjour dans un air vicié ou dans la fumée prédispose aussi à cette affection.

Les glandes de Meibomius peuvent s'hypertrophier, s'engorger; leurs conduits peuvent s'oblitérer en partie ou en totalité, d'où s'ensuivra aussi une conjonctivite qu'on pourrait appeler glandulaire.

Enfin, le séjour prolongé des larmes occasionne également une conjonctivite que nous appelons *lacrymale*, dont nous nous occuperons spécialement dans un article à part.

Traitement. — Le premier soin est de rechercher la cause de la maladie et de l'éloigner si son action se prolonge encore. Ainsi, l'on examinera soigneusement le cul-de-sac conjonctival supérieur et inférieur, et l'on recherchera s'il n'y a pas de corps étranger.

Les personnes qui travaillent dans un air vicié ou au milieu de la poussière et



Fig. 79.—Appareil de Follin pour les douches oculaires.



Fig. 80. — Irrigateur à douches oculaires.

de la fumée doivent se soustraire à cet air nuisible, an moins pour le temps qu'exige le traitement.

Les conjonctivites occasionnées par les brûlures faites avec des caustiques doivent être soignées par des compresses imbibées d'eau froide. On aura soin, en même temps, de laver les yeux une on deux fois par jour en dirigeant sur les paupières un jet d'eau continu au moyen d'une petite seringue ou d'un appareil de Follin pour les douches oculaires (fig. 79).

Pour cela, j'ai fait adapter à un irrigateur ordinaire un tube en caoutchouc muni d'un robinet et d'une œillère (fig. 80). Au fond de cette dernière se trouve une plaque ronde percée de nombreux trous qui laissent passer l'eau sous forme de petits jets.

Les douches sont prises d'abord sur les paupières fermées, et puis, petit à petit, le malade s'habitue à recevoir le jet d'eau directement sur l'œil. Chaque douche ne dure

qu'une demi-minute ou une minute, et on la renouvelle deux ou trois fois par jour.

Quant aux collyres, on ne recommandera que des lotions légèrement astringentes, dont voici les formules :

| 24 | Eau distillée         | 100 gr. | 24 Eau distillée      |            |
|----|-----------------------|---------|-----------------------|------------|
| 7  | Borax                 | 1       | Sous-acétate de plomb |            |
|    | Eau de laurier-ccrise | 5       | liquide               | 5 goutles. |

Dans les affections des glandes de Meibonius, on devra faire des scarifications sur la conjonctive palpébrale, au niveau des glandes, et l'on appliquera ensuite des

compresses froides.

Il arrive quelquesois que les orifices de ces glandes étant en grande partie obstrués, les bords des paupières deviennent secs et les cils cassants; les glandes elles-mêmes s'engorgent et amènent des conjonctivites. Dans ces cas, j'ai pour habitude de prescrire aux malades des frictions une sois par jour sur les bords libres des paupières avec la pommade dont voici la formule:

Ces frictions ont pour effet de déboucher les orifices des glandes de Meibomius, à la suite de quoi l'irritation et la conjonctivite diminuent.

BIBLIOGRAPHIE. — Carron du Villards, Guide pratique des maladies des yeux, t. II, p. 14. Paris, 1838.—Desmarres, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, t. II, p. 43.—Stellwag von Carion, Syndesmitis genuina, oder Entzündung der Bindehaut (Die Ophthalmologie, Bd. II, Abth. II. Erlangen, 1858, p. 760). — Gosselin, Blépharite muqueuse simple (Nouv. Diet. de méd. et de chir., t. V, p. 272. Paris, 1866).

#### ARTICLE II.

#### CONJONCTIVITE LACRYMALE.

Le séjour prolongé des larmes dans le cul-de-sac conjonctival peut entraîner une irritation et une inflammation de la conjonctive, dont les caractères diffèrent tellement des autres conjonctivites que nous avons cru uécessaire de lui donner une dénomination particulière : celle de *conjonctivite lacrymale* (1).

Elle peut se présenter sous deux formes : aiguë ou chronique.

La seconde est la plus fréquente; elle est caractérisée par la chronicité excessive et la persistance des mêmes symptômes pendant des mois et des années.

Symptomatologie. — Signes physiologiques. — 1. Tous les matins, les yeux sont chassieux; les cils sont collés on couverts de mucosités.

- 2. En se réveillant, le malade a les yeux tellement sensibles à la lumière du jour qu'il a beaucoup de peine à les ouvrir. Il existe une véritable photophobie qui dure cinq, dix ou quinze minutes. Aussitôt que les yeux sont lavés avec de l'eau fraîche, la sensibilité disparaît.
- 3. Dans la journée, le malade se trouve ordinairement très-soulagé, et ne se plaint point; mais en sortant au grand jour, au soleil, la photophobie reparaît. De

<sup>(1)</sup> Galczowski, Essai sur la conjonctivite lacrymale et son influence sur la vue (Gazetle des Hôpitaux. 1868, p. 430).

là la nécessité de porter des conserves foncées. De temps en temps il se manifeste une sensation de gravier entre les panpières.

- 4. Le larmoiement n'est pas constant ; il existe par des temps froids et humides, lorsque les yeux sont exposés au vent ou au soleil.
- 5. Vers le soir, et à la lumière vive de la lampe, les mêmes symptômes reviennent : photophobie, sensibilité des yeux, sensation de gravier entre les paupières, rougeur conjonctivale très-prononcée simulant complétement une conjonctivite catarrhale.
- 6. Tout travail le soir devient impossible. Il y a une sensibilité telle qu'on ne peut rien fixer ; les lettres se doublent, et tous les objets que l'on veut fixer apparaissent comme à travers un brouillard.
- 7. Le phénomène des cercles irisés, colorés, pareils aux cercles d'arcs-en-ciel autour d'une flamme, peut se manifester; mais il n'est pas constant. Il est dû à l'accumulation des larmes au bord des paupières, qui jouent le rôle d'un prisme.
- 8. La conjonctivite lacrymale, avec tous ses signes, dure des mois et des années; les malades s'habituent même, jusqu'à un certain point, aux phénomènes morbides qu'ils éprouvent, et ce n'est que par moments que leur état s'aggrave et devient intolérable.
- 9. La conjonctivite lacrymale, en se dévelop pant chez lessujets âgés, dont les paupières sont flasques, occasionne des ectropions. La blépharite ciliaire est aussi la conséquence de cette maladie.

Signes anatomiques. — 1. Les conjonctives palpébrale et oculaire sont injectées, surtout dans les deux angles de l'œil, et l'on y remarque souvent des traînées vasculaires s'étendant jusqu'au bord de la cornée, ce qui fait croire à l'existence de phlyctènes.

- 2. Les bords des paupières sont ordinairement rouges, surtout du côté de l'angle externe de l'œil.
- 3. Dans cette affection, la coloration rouge varie d'une manière très-sensible : quelquefois elle n'existe que dans les angles de l'œil et sur le bord libre des paupières. La caroncule paraît d'une teinte rouge uniforme; en même temps, le bord libre et l'angle externe sont très-injectés, on y constate souvent de l'érythème.

Dans d'autres cas, c'est surtout la conjonctive palpébrale qui est malade; elle est irritée, enflammée; les vaisseaux capillaires sont très-développés, et forment un lacis fin et uni. On remarque même le boursonflement notable de toute l'épaisseur de la conjonctive et du tissu sous-conjonctival, et des plis plus ou moins épais apparaissent dans le cul-de-sac conjonctival inférieur.

Cette même portion de la conjonctive présente un engorgement des glaudes folliculaires (fig. 81) et des acini tellement considérables, qu'on les prend trèsfacilement ponr des granulations. J'ai vu plus d'une fois des ophthalmologistes très-renommés prendre ces glandes engorgées pour des granulations, et aggraver la maladie par des cautérisations répétées.

Ces mêmes glaudes se gonflent quelquefois à la suite de l'usage prolongé de l'atropine, ce qui a fait dire à tort à Wecker que l'apparition des granulations est due à l'action d'atropine. L'atropine provoque quelquefois le farmoiement en suspendant toute aspiration des larmes qui séjournent longtemps dans le cul-desac, et amènent une irritation des conjonctives et des glandes, mais il n'a aucun pouvoir de faire naître des granulations.

Tels sont les signes de la conjonctivite qui se développe consécutivement à une

affection des voies lacrymales.

La conjonctivite chronique peut se transformer subitement en une inflammation subaignë ressemblant beaucoup à une conjonctivite catarrhale. C'est ce qui fait que tous les anteurs ont confondu jusqu'à présent les deux maladies, et ont décrit à tort la conjonctivite catarrhale et la conjonctivite lacrymale comme une seule et même maladie.



Fig. 81. — Glandes folliculaires engorgées.

Les paupières se gonssent, en esset, d'une manière très-sensible; les conjonctives deviennent rouges, boursonssées, et sécrètent une grande quantité de mucosités, surtout la nuit. La conjonctive oculaire s'injecte fortement; il y a des ecchymoses, etc., et tous les autres signes de la conjonctivite catarrhale.

C'est à cette forme de conjonctivite que nous devons aussi rapporter la conjonctivite angulaire et du cul-de-sac conjonctival, dont Gosselin et Lannelongue (1) ont dernièrement fait une très-belle description. L'une et l'autre conjonctivite sont occasionnées par les altérations des voies lacrymales.

Étiologie et pathogénie. — Le nom que nous avons donné à la maladie prouve que sa cause principale est dans l'appareil lacrymal. En esset, le séjour prolongé des larmes dans le sac conjonctival ne peut exister sans amener des désordres, surtout si les larmes changent de composition, de neutres qu'elles devraient être, deviennent fortement alcalines. Les recherches que j'ai faites m'ont démontré que les larmes sont très-fortement alcalines toutes les sois qu'on trouve une conjonctivite lacrymale.

Le séjour d'un liquide neutre entre les paupières ne produirait probablement pas d'altération, tandis que les larmes alcalines sont la cause d'une irritation dans la conjonctive, ce qui arrive d'autant plus facilement que la sécrétion graisseuse des glandes de Meibomius, qui se répand aussi à la surface de l'œil et le garantit contre l'action irritante des larmes, se transforme par le mélange avec les larmes alcalines en une sorte de savon. La nouvelle quantité de larmes qui s'écoule ensuite, trouvant la cornée et la conjonctive complétement sèches et non graissées, les irrite d'une manière plus ou moins prononcée.

Au bout de quelque temps, cette irritation donne lieu à une conjonctivite suivie

<sup>(1)</sup> Gosselin et O. Lannelongue, Nouveau Dictionnaire de méd. et de chirurgie pratiques. 1868, t. IX, p. 52. Art. Conjonctive.

de la sensation de sécheresse et de chalcur dans l'œil. L'action de l'air frais et humide sur la conjonctive et la cornée qui est privée de son enduit graisseux est facile à comprendre; les nerfs trophiques de la conjonctive sont excités comme dans une kératite ou un iritis, ce qui amène une photophobie.

La photophobie s'observe surtout chez les personnes qui habitent les grandes villes ou les pays sablonneux, où la réverbération de la lumière est très-forte.

Les enfants qui ne peuvent pas travailler le soir au gaz et les personnes qui, par leur état, doivent lire et écrire beaucoup, se fatigueut immédiatement par l'exagération de la sensibilité. En examinant leurs yeux, on trouve le plus souvent de la conjonctivite lacrymale.

Différentes altérations des voies lacrymales peuvent occasionner cette conjonctivite: les points lacrymaux sont obstrués ou déviés, ou bien un rétrécissement occupe l'entrée dans le sac ou le canal nasal. L'injection avec la seringue d'Anel et le cathétérisme permettent de reconnaître la cause qui s'oppose à l'aspiration des larmes.

Les tumeurs lacrymales aiguës ou chroniques donnent aussi lieu à la conjonctivite lacrymale.

La fréquence des conjonctivites lacrymales est excessivement grande, et sur 809 malades atteints des conjonctivites, que j'ai eu l'occasion de soigner dans ces dernières années, j'ai pu constater 176 cas de conjonctivites lacrymales.

Diagnostie différentiel. — Jusqu'à ce jour la conjonctivite lacrymale a été méconnue par tous les auteurs : à peine signale-t-on la possibilité d'une hypérémie conjonctivale dans les affections des voies lacrymales.

Cette maladie a jusqu'ici toujours été confondue, soit avec la conjonctivite catarrhale, soit avec la conjonctivite granuleuse.

Plusieurs symptômes, en effet, qui se rencontrent dans la conjonctivite lacry-male se montrent aussi dans l'affection catarrhale.

L'hypertrophie et le gonflement des glandes dans le cul-de-sac conjonctival que l'on observe dans la conjonctivite lacrymale, penvent être aussi facilement confondues avec des granulations.

On distinguera une conjonctivite lacrymale d'une conjonctivite catarrhale, aux signes suivants:

1º La conjonctivite lacrymale dure des mois et des années, revient à chaque saison. Par le beau temps, ainsi que dans la journée, les malades ne se plaignent point, mais ils souffrent surtout le soir;

2º Les bords des paupières sont légèrement déviés en dehors, ce qui n'a pas lieu dans la conjonctivite catarrhale;

3° La conjonctivite catarrhale a une durée limitée : quelques semaines, un ou deux mois;

4º Dans les cas difficiles et embarrassants l'injection des voies lacrymales décide la question.

Pour distinguer l'affection dont nous nous occupons de la conjonctivite granulense, il faut examiner la paupière supérieure. Dans celle-ci les granulations sont ordinairement plus développées, tandis que dans la conjonctivite lacrymale les petites saillies que l'on prend pour des granulations occupent surtout le cul-de-sac inférieur; la portion palpébrale de la conjonctive n'est que légèrement injectée. Traitement. — Dans cette affection, de même que dans beaucoup d'autres maladies oculaires, la conduite du médecin doit varier selon les symptômes que le malade accuse.

L'affection des voies lacrymales une fois reconnue, il est urgent de rétablir le cours naturel des larmes, en faisant avec la seringue d'Anel des injections d'eau tiède ou de collyres astringents par les points lacrymaux; puis, aussitôt que les circonstances le permettent, il faut recourir à la dilatation des conduits lacrymaux au moyen de mon dilatateur, ou bien à l'incision du canal lacrymal et à l'introduction des sondes graduées dans le canal nasal, comme nous l'avons dit plus haut, en parlant des affections des voies lacrymales. La suppression du larmoiement amène la guérison de la conjonctivite lacrymale.

Mais en dehors du traitement chirurgical, qui n'est pas toujours accepté par le malade, il faut savoir trouver les moyens capables de calmer les symptômes principaux de la maladie.

C'est ici que l'usage des compresses froides sur les yeux peut apporter un soulagement réel, tandis que les cataplasmes et les compresses d'eau chaude, qui font beaucoup de bien dans la conjonctivite catarrhale, aggravent ordinairement la conjonctivite lacrymale.

La pommade de concombre fraîche réussit à adoucir les paupières irritées et prévenir leur agglutination pendant la nuit.

Parmi les collyres qui peuvent être avantageusement employés, je considère celui qui contient du sulfate de zinc comme le plus efficace pour combattre la phlegmasie lacrymale des conjonctives. Le sous-carbonate de soude et le borax en solution sont non moins utiles. Voici les formules dont je me sers habituellement, en faisant bassiner les yeux deux fois par jour :

```
24 Eau distillée.... 100 gr. 24 Eau distillée.... 100 gr. 25 c. Borax...... 1 Sous-carbonate de Eau de laurier-cer. 5 Sous-carbonate de soude..... 5 gr.
```

Ces mêmes astringents peuvent être employés sous forme de collyres en instillation.

```
24 Eau distillée....... 10 gram.

Sulfate de zinc...... 0,05 cent.

(Instiller une goutte dans l'œil une ou deux fois par jour.)

24 Eau distillée...... 10 gram.

Borax.......... 0,25 cent.

Eau de laurier-cerise.. 1 gram.

(Instiller une fois par jour.)
```

Dans une conjonctivite lacrymale subaiguë j'emploie avec beaucoup de succès les cautérisations des paupières avec un cristal de sulfate de zinc qu'un jeune chimiste, Tabenski, élève du professeur Fremy, m'a préparé. Je ne cautérise habituellement que la conjonctive de la paupière inférieure près de l'angle interne de l'œil.

BIBLIOGRAPHIE. — Galezowski, Essai sur la conjonctivite lacrymale et son influence sur la vue (Gazette des Hôpitaux, 1868, p. 433.) — Etchecoin, De la conjonctivite lacrymale, thèse de doctorat de Paris, 1868. — Fitz Gerald, Lacrymal conjonctivitis and its influence on the Sight (The Dublin Quarterly Journal of Medical science, nov. 1869, 675).

#### ARTICLE III.

#### CONJONCTIVITE CATARRHALE.

La conjonctivite catarrhale est un véritable catarrhe de la muqueuse de l'œil. Ce catarrhe se développe très-souvent en même temps que le rhume de cerveau, le catarrhe bronchique, etc., les précède ou les suit de près, mais il peut se déclarer aussi d'une manière *insolite*.

C'est une des affections des conjonctives les plus fréquentes après la conjonctivite lacrymale et la conjonctivite granuleuse.

Contrairement à l'opinion de quelques auteurs, la conjonctivite catarrhale n'est point une phlegmasie simple; c'est une inflammation sui generis, et la sécrétion morbide qu'elle fournit présente tous les caractères de la spécificité, et se transmet souvent par contagion, comme l'a démontré Gosselin (1).

La conjonctivite catarrhale se manifeste sous l'influence des causes atmosphériques, de l'humidité, des miasmes méphitiques.

**Symptomatologie.** — Symptômes anatomiques. 1. L'affection catarrhale des conjonctives se déclare le plus souvent d'emblée; le soir, le malade s'aperçoit d'une lourdeur ou pesanteur des paupières; il ressent quelques légères cuissons, et le lendemain il se réveille avec un œil collé et les paupières gonflées. Un ou deux jours après l'autre œil est pris; toutefois, les deux yeux peuvent être atteints en même temps.

- 2. Dès l'origine de la maladie les paupières sont gonflées, leurs bords libres et le grand angle sont rouges. La paupière supérieure ne peut plus se relever aussi facilement que de coutume.
- 3. La conjonctive palpébrale est très-fortement congestionnée et elle prend une teinte rouge; elle est boursoussée, ses papilles sont épaissies au point qu'on ne peut plus apercevoir ni le tarse ni les glandes de Meibomius.

En examinant attentivement avec un verre grossissant la surface de la conjonctive, on reconnaît des réseaux vasculaires très-nombreux, dont les branches principales traversent toute l'étendue de la portion palpébrale et se reconrbent dans le cul-de-sac pour se porter sur le bulbe. Ici leur nombre diminne; ils deviennent plus fixes et plus rares et s'arrêtent le plus souvent à une certaine distance du bord de la cornée. Quelquefois pourtant la rougeur se développe à un fort degré sur le globe de l'œil et gagne même le bord de la cornée sur une étendue de 2 millimètres.

- 4. La muqueuse palpébrale présente une multitude de villosités ; épaissie et d'un aspect veloutée, elle est parsemée d'inégalités qui ressemblent quelquefois à des granulations. Dans le cul-de-sac supérieur et inférieur, elle est tellement boursouflée qu'on y distingue une série de plis épais et rouges, parallèles entre eux.
- 5. On remarque très-souvent sur la conjonctive oculaire des ecchymoses plus ou moins étendues sous forme de plaques rouge orangé, à contours très-mal accusés. Desmarres père a même vu le sang s'extravaser en telle quantité que les malades semblent avoir reçu un coup.
- (1) Gosselin, Mémoire sur l'origine par contagion des conjonctivites catarrhales (Archives gén. de médecine. 1869, avril).

6. La conjonctivite catarrhale se complique souvent de l'infiltration séreuse, qui envahit le tissu cellulaire sous-conjonctival sur toute l'étendue du globe de l'œil, ce qui constitue un état particulier de boursoussement que nous appelons chémosis séreux. C'est un bourrelet gélatiniforme, demi-transparent, qui entoure la cornée, et souvent il est produit par une infiltration plastique.

7. Les paupières elles-mêmes sont le siége d'un gonslement ædémateux tellement considérable, que le malade a beaucoup de peine à tenir les yeux onverts.

8. Au début, la sécrétion est transparente, et elle contient en suspension des flocons de mucus. Mais bientôt elle devient abondante et est constituée par un liquide louche, albumineux, se transformant ensuite en un liquide muco-purulent, verdâtre ou jaunâtre, qui s'accumule surtout la nuit entre les paupières et les agglutine.

Des filaments de ce mucus souvent s'amassent dans le cul-de-sac; quelquefois

on constate leur présence sur la cornée.

9. Cette sécrétion s'écoule par le grand angle et le long du bord libre; le matin, les yeux sont collés et les cils agglutinés; sur le bord libre l'on trouve de fortes

croûtes, jaunâtres, friables, desséchées.

40. Les cils eux-mêmes sont collés par cette sécrétion et réunis sous forme de pinceaux. On reconnaît que ce liquide ne provient pas d'une blépharite, parce que les croûtes ne se trouvent pas à la base des cils, comme dans cette dernière maladie, mais plus près de leur extrémité.

Symptômes physiologiques. — Le premier phénomène que les malades éprouvent est la sensation de pesanteur et de lourdeur des paupières qui s'aggrave constamment le soir. En même temps, ils ressentent des picotements ainsi que la sensation de graviers dans les yeux. Ce phénomène est dû aux lambeaux de l'épithélium conjonctival en partie détachés; ces lambeaux s'enroulent sur euxmêmes, et, tant qu'ils ne sont pas détachés, produisent cette sensation. On peut s'en convaincre en renversant la paupière et en l'examinant avec un verre grossissant. Quant à l'explication donnée par quelques auteurs, que ce sont les anses vasculaires gonflées contenues dans les papilles qui frottent contre la conjonctive bulbaire, elle est inadmissible. En effet, on ne comprend pas comment ces anses ne produiraient cette sensation que de temps en temps, et le plus souvent d'une manière insolite.

Par moments l'œil est sec, surtout au début; mais bientôt les larmes coulent n aboudance; un larmoiement très-fort se manifeste; l'œil devient sensible au oucher et à l'action de la lumière. Le malade éprouve une sensation de chaleur lans les paupières; il ne peut rien fixer; tous les objets paraissent voilés; le soir, a lumière semble entonrée de cercles colorés, d'arcs-en-ciel, ce qui tient à la lécomposition des rayons lumineux à travers une couche de larmes accumulées sur le bord libre des paupières, et non point à une élimination des cellules épithéliales de la cornée, comme le pensent quelques auteurs.

Tons ces symptômes s'aggravent le soir, et il survient quelquesois un peu de lièvre et de l'inappétence.

Les mouvements des paupières sont gênés à cause de leur roideur; celles-ci sont ourdes et s'ouvrent difficilement; les malades ont de la tendance au sommeil.

Marche, durée, terminaison. — La conjonctivite catarrhale présente des

variétés très-nombreuses; tantôt elle a une forme très-aignë et se développe avec une rapidité extrême. Trois on quatre jours après le début, les yeux se gonflent au point que le malade ne peut les ouvrir. D'autres fois, et c'est le cas le plus fréquent, elle prend une marche chronique.

Comme toutes les autres phlegmasies, cette affection s'aggrave le soir ; elle augmente pendant quelques jours, reste ensuite stationnaire pour disparaître complétement ou se transformer en une conjonctivite chronique. Cette dernière issue s'observe surtout chez les personnes qui n'ont pu suivre leur traitement jusqu'à la guérison complète, on bien chez tous ceux qui habitent des logements humides et insalubres.

Denonvilliers et Gosselin, qui divisent cette affection en trois périodes, ont calculé que la première se prolonge rarement au delà de 2 on 3 septenaires; la seconde est de 4 ou 5 jours, et enfin la période de résolution est la plus longue; de sorte que la durée totale est de 30 à 40 jours.

Depuis que nous avons introduit le traitement abortif, cette durée n'est plus que de 4 à 10 jours.

Diagnostic différentiel. — Rien n'est plus facile que de reconnaître la conjonctivite catarrhale à la sécrétion transparente mélangée de filaments de mucus, à la rougeur de la conjonctive, qui diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de la cornée et à l'absence de douleurs circumorbitaires.

On pourrait la confondre avec :

- 4. La conjonctivite lacrymale; mais l'examen des voies lacrymales et la chronicité de la maladie empêcheront tonte erreur.
- 2. La conjonctive purulente. Celle-ci est accompagnée d'une sécrétion purulente dès le début, et elle est saisie, dès les premiers jours, d'un chémosis phlegmoneux.
- 3. La conjonctivite granuleuse subaiguë, consécutive aux granulations trèsnombreuses, que l'on retrouve surtout sur la conjonctive de la paupière supérienre.
- 4. L'iritis, qui peut débuter quelquesois par une véritable conjonctivite catar- rhale subaiguë. Mais la présence des douleurs circumorbitaires, la rougeur péri- le kératique et la dissérence dans la coloration de deux iris, mettra le chirurgien sur la voie de la maladie réelle.

Ainsi, il s'est présenté cette année à ma clinique un malade atteint d'une véri- à table conjonctivite catarrhale de l'œil droit; mais, par les signes ci-dessus mentionnés, nous avons reconnu une iritis. Deux semaines après, lorsque l'œil droit à était guéri, c'était le tour de l'œil gauche, et l'affection avait débuté de même par une conjonctivite, comme cela a pu être constaté par les docteurs Paul et Daguenet

Étiologie. — Cette maladie est un simple catarrhe des conjonctives, qui se la transporte très-sonvent anx yeux des minquenses voisines, du nez et de la gorge

L'exposition au froid et à l'humidité est une des causes les plus fréquentes, co qui explique pourquoi on les rencontre plus souvent en automne et au printemps ha

Dans ces deux saisons, lorsqu'il y a des épidémies de grippe, les conjonctivite catarrhales ne sont pas rares. L'affection que l'on désigne en Angleterre sous l'aloin de hay-fever (fièvre de foin) se complique aussi, d'après Mackenzie, d'un conjonctivite catarrhale. N. Gueneau de Mussy a vu des faits analognes.

Gosselin a démontré, en outre, que les conjonctivites catarrhales peuvent être ngendrées: 1° par d'autres conjonctivites également (catarrhales et non puruentes; 2° par des conjonctivites franchement purulentes; 3° par des conjonctivites u des blépharites granuleuses, succédant ou non à des inflammations suppuratives.

Mais il n'est pas non plus douteux, que la conjonctivite catarrhale puisse devenir pidémique et régner pendant un certain temps dans les casernes ou d'autres en-

roits où il existe un grand encombrement.

Ces sortes d'épidémies ne peuvent s'expliquer que par la nature contagieuse de la écrétion catarrhale; mais la contagion peut se faire tout aussi bien par le contact irect que par l'air vicié. Tous les auteurs signalent des faits de transmission du atarrhe conjonctival par contagion; pour ma part, je connais plusieurs cas de onjonctivite catarrhale subaiguë transmise des enfants aux parents et autres memres de la famille. Ainsi j'étais appelé en consultation, au mois d'août 1869, par le octeur Mallet, auprès d'un négociant de Paris, atteint d'une conjonctivite catarhale des plus violentes. Cette affection lui est venue d'un de ses enfants, et peu de emps après, tous les autres enfants de la maison ont été atteints de la même madie. Il n'y avait là aucune trace de granulation, et cette petite endémie a disparu sez rapidement sous l'influence du traitement antiphlogistique et abortif.

Les vidangeurs et les égouttiers étaient autrefois sujets à des conjonctivites caurhales. Aujourd'hui, avec l'admirable organisation des égonts de Paris, ces con-

inctivites miasmatiques sont beaucoup plus rares.

La conjonctivite catarrhale est ordinairement binoculaire; elle commence dans n œil, envahit l'autre le lendemain on le même jour.

Anatomie pathologique. — La conjonctivite catarrhale est une affection le lus souvent passagère qui ne laisse pas de désordres notables dans la muqueuse culaire.

Pendant la période aiguë, il se manifeste un engorgement considérable des vaisaux, dont plusieurs sont rompus. L'épithélium est enlevé sur une grande endue, et par places j'ai trouvé même des ulcérations superficielles qui ont laissé us tard des cicatrices.

Le tissu cellulaire sous-conjonctival, de même que les papilles de cette dernière embrane, sont boursouflés et œdématiés; mais les papilles ne tardent pas à venir à l'état normal.

A la suite d'un catarrhe de longue durée, les orifices des glandes de Meibomius rétrécissent et se bouchent, d'où l'engorgement consécutif de ces glandes.

Examinée au microscope, la sécrétion présente une masse de cellules épithéliales étériorées, nageant dans le liquide louche albumineux; ces cellules sont agglutises dans des filaments de mucus; on y trouve aussi des globules de pus.

Pronostic. — La conjonctivite catarrhale est une affection bénigne; soignée lergiquement dès le début, elle guérit au bout de 4 à 6 jours. Abandonnée à le-même ou soignée par de simples émollients, elle pent devenir chronique; alors guérison radicale est difficile, surtout chez les vieillards.

De fréquentes récidives de catarrhe conjonctival peuvent entraîner des altéraons du côté des voies lacrymales, amener leur rétrécissement ou leur obstruction.

Complications. — Des complications peuvent survenir du côté des conjoncves, de la cornée et de l'iris lui·même. Sur la conjonctive bulbaire, une ou plusieurs plulyctènes peuvent se montrer. L'apparition de chacun de ces boutons amène une légère recrudescence de la maladie, qui ne dure que quelques jours et n'a aucune gravité.

Quelquefois la cornée est le siége d'abcès de nature phlycténulaire ou herpétique; dans d'autres cas, ces abcès sont profonds et présentent de la gravité s'ils ne sont pas soignés immédiatement.

Les iritis se rencontrent rarement dans cette maladie; je les ai vus se produire chez les individus scrofuleux ou syphilitiques, qui avaient été déjà atteints précédemment d'iritis.

En général, cette complication n'offre pas de gravité et peut être facilement guérie.

**Traitement.** — Beaucoup de remèdes et de méthodes curatives ont été préconisés pour la guérison du catarrhe conjonctival, mais le succès n'a pas été souvent aussi satisfaisant qu'on pourrait le désirer. Après les avoir expérimentés les uns après les autres, j'ai adopté une règle de conduite toute particulière qui m'a donné des résultats très-favorables.

1. Dans une conjonctivite subaiguë, accompagnée ou non de chémosis, on doit recourir dès le début au traitement abortif. La cautérisation des conjonctives avec un cristal de sulfate de cuivre nous a paru le moyen le plus sûr pour arrêter le mal. On touche la conjonctive palbébrale inférieure dans toute son étendue et l'on calme les douleurs consécutives avec des compresses d'eau froide, qu'il ne faut pas pourtant garder sur les yeux plus de cinq minutes.

Ces cautérisations seront renouvelées une fois tous les jeurs, pendant quatre ou cinq jours. Dans la majorité des cas, ce temps sera suffisant pour obtenir la guérison.

- 2. Lorsque l'affection a duré plusieurs jours, que les conjonctives et les paupières sont boursouflées, au point que le malade ne peut les ouvrir et qu'il souffre beaucoup, il est alors urgent d'appliquer près de chaque oreille liuit ou dix sangsues chez un adulte, et deux ou trois chez les enfants.
- 3. Des cataplasmes tièdes de fécule de riz ou de pomme de terre cuite, seront posés deux ou trois fois par jour et maintenus sur les yeux, chaque fois, pendant une heure. Ensuite, on lavera les yeux avec de l'eau de guimauve, de l'eau de laitue ou de la décoction de têtes de pavots. L'application des émollients a tonjours été recommandée par Desmarres. Je me suis convaincu que ce moyen soulage beaucoup les malades; mais je ne puis pas comprendre la préférence accordée par quelques auteurs, entre autres par Wecker (1), aux compresses imbibées d'eau froide. C'est une pratique mauvaise : le froid, qui engendre souvent la conjonctivite catarrhale, ne peut que l'aggraver. Plusieurs malades qui, avant de me consulter, ont suivi ce traitement, s'en sont mal trouvés, et il me semble très-naturel de voir le professeur Arlt (2) proscrire cette pratique comme nuisible.

4. Le malade sera purgé avec une dose de 25 à 30 grammes d'huile de ricin, ou une bonteille de limonade purgative (45 à 60 grammes).

5. Chez des malades fortement enrhumés, qui ont un coryza, avec fièvre, maux de tête, etc., le sulfate de quinine, administré tous les soirs, à la dose de 40 ou 60 centigrammes, pent être très-avantageusement employé.

Sin

(1) Wecker, Traité des mal. des yeux. 1867, t. I, p. 25.

(2) Arlt, Die Krankheiten des Auges, für praktische Aerzte geschildert. Prag., 4855.

6. Pour la nuit, les paupières seront soigneusement enduites avec de la pommade de concombre fraîche.

7. Il arrive que les malades ne se laissent point cautériser les paupières, ou

qu'il leur est impossible de venir tous les jours à la consultation.

Dans ce cas, je prescris l'instillation, une fois par jour, du collyre au sulfate de cuivre. Desmarres père emploie ce même médicament en pommade.

8. Quelquefois, l'application sur les yeux de compresses imbibées dans la solution d'acétate de plomb, peut donner de bons résultats, pourvu que le malade

laisse entrer un peu de ce liquide dans les yeux, en entr'ouvrant ses paupières. On peut se servir de ce même collyre pour en baigner les yeux dans une œillère. (fig. 82).

24 Eau distillée...... 100 gram. Sulfate de cuivre.... 10 cent.



Fig. 82. — Œillère.

9. Dans les conjonctivites chroniques accompagnées de relâchement de la muqueuse avec engorgement des vaisseaux, Soelberg-Wells et Critchett recommandent l'usage de la solution suivante :

24 Eau distillée..... 30 gram. | Chlorure de zinc.... 0,02 à 0,05 cent.

10. Mackenzie, Velpean et Macnamara préfèrent le nitrate d'argent à tous les autres collyres. Voici leurs formules :

Mackenzie applique une, deux ou trois fois par jour ce collyre sur la conjonctive oculaire à l'aide d'un pinceau en poils de chameau. Wecker préconise la même solution, et il lui a suffi quelquefois, dit-il, d'employer cette solution une senle fois pour obtenir la guérison. Ces résultats seraient merveilleux, s'ils se confirmaient sur un plus grand nombre de malades. Malheureusement la guérison aussi rapide est exceptionnelle; dans la majorité des cas, au contraire, le traitement avec le nitrate d'argent est plus long et plus douloureux.

Les doses de Velpean et de Macnamara sont plus faibles et préférables aux autres. Serres (d'Alais) (1) recommande le badigeonnage extérieur des paupières légè-

<sup>(1)</sup> Serres (d'Alais), Bulletin de la Société de chirurgie. Paris, 1867, t. VII, 2º série, p. 10.

rement closes avec un pinceau trempé dans l'ean pure, passé et repassé plusieurs fois dans l'azotate d'argent, ou bien trempé dans une solution titrée à 60 centigrammes pour 40 grammes.)

- 11. Afin de prévenir les récidives, il est nécessaire de toucher pendant queque temps la paupière inférieure avec le sulfate de cuivre, même quand elles ne sont plus rouges, ou de faire instiller le collyre au sulfate de zinc ou d'alamine une fois tous les deux ou trois jours.
- 12. Lorsque la cornée et l'iris sont malades, on doit instiller les gouttes d'atropine deux ou trois fois par jour, selon la formule suivante :

24 Eau distillée...... 10 gram. | Sulfate neutre d'atropine. 0,01 cent.

Si ce moyen ne suffisait pas, on devra appliquer des sangsues et agir selon les indications que l'on trouvera développées plus loin. (Voy. KERATITE.)

BIBLIOGRAPHIE. — Rigler, Beobachtungen über die katarrhalisehen Formen der Conjonctiv. (Sehmidi's Jahrb. 1844, p. 338). — Mackenzie, De l'ophthalmie phlegmoneuse et phlébitique (Ann. d'oeul., t. XIII, p. 65). — Hagemann, Beitrag zur Würdigung der Kälte bei allen Arten von Augenentzündung (Walther's u. Ammon's Journ, t. VIII, II. I). — Arlt, Ophthalmia eatarrhalis epidemiea (Wien med. Woehensehrift, n° 3, 1863). — Bouisson, Ophthalmie produite par le soufrage des vignes (Gazette des hôpitaux, 1863, n° 96). — Magni, Lezioni teoriche di oftalmiatria. Malattie della eonjiuntiva e della eornea. Bologna, 1865, p. 175. — Gosselin, Sur les eauses de la eonjonetivite eatarrhale (Archives générales de médeeine. Paris, 1869, avril). — Gosselin et O. Lannelongue, Nouveau Dietionn. de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1868, t. IX, p. 48, art. Conjonetive.

#### ARTICLE IV.

## CONJONCTIVITE PHLYCTÉNULAIRE OU PUSTULEUSE.

Lorsque de petites phlyctènes ou pustules apparaissent sur une partie quelconque de la conjonctive, elles amènent une inflammation, soit partielle, soit totale de la conjonctive, inflammation désignée sous le nom de conjonctivite phlycténulaire ou pustuleuse.

Cette affection est le plus souvent partielle et n'occupe qu'un seul point de la conjonctive oculaire; dans d'autres cas, elle est généralisée sur une grande partie de cette membrane, et se porte surtout sur le limbe conjonctival périkératique. La conjonctive palpébrale est très-souvent rouge et injectée; mais on n'y trouve jamais des phlyctènes.

Symptomatologie. — Symptômes anatomiques. — 1. Rougeur partielle de la conjonctive oculaire. — La maladie débute ordinairement par une rougeur partielle du globe de l'œil, occupant soit la partie externe, soit la partie interne de la sclérotique.

Cette rougeur est constituée par de nombreux vaisseaux fins, capillaires, communiquant avec le cul-de-sac conjonctival par l'intermédiaire d'une ou deux branches plus volumineuses. Lorsqu'on examine attentivement cette rougeur, l'on y remarque facilement deux couches de vaisseaux; les uns superficiels, plus foncés

et plus tortueux, sont ceux de la conjonctive, et les autres plus fins, d'une teinte livide, appartiennent au tissu sous-conjonctival et à la capsule de Tenon (fig. 84). La couche superficielle se déplace avec le doigt; les vaisseaux profonds sont plus fixes.



Fig. 83. — Phlyctène de la conjonctive oculaire.

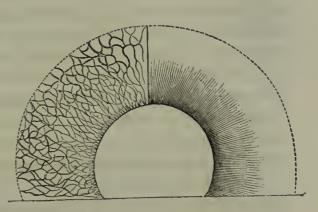

Fig. 84. — A gauche, vaisseaux de la conjonctive; à droite, vaisseaux radiés de la sclérotique.

En comprimant légèrement avec le doigt, la partie injectée, on fait disparaître toute rougeur pour tout le temps que dure la compression; mais, aussitôt que celle-ci cesse, la rougeur revient avec la même intensité qu'auparavant.

A mesure que le mal s'aggrave et que le nombre des phlyctènes augmente, la rougeur se généralise et envahit les autres parties de la conjonctive; il y a alors une conjonctivite généralisée, qui ressemble souvent à celle que l'on remarque dans une conjonctivite catarrhale.

Quelquefois un lacis vasculaire très-fin apparaît au bord de la cornée, pendant que le reste de la conjonctive et de la cornée reste sain. C'est la conjonctivite phlycténulaire périkératique. Souvent la rougeur prend la forme d'un triangle, dont la base se trouve dans le cul-de-sac ou à l'un des angles de l'œil.

2. Phlyctène ulcérée ou non. — Au centre de cette rougeur, on trouve habituellement une pustule ou phlyctène transparente ou blanchâtre, opaline, s'élevant au-dessus du niveau de la conjonctive. Cette pustule est remplie d'un liquide séreux qui a soulevé la couche épithéliale.

Le volume en est très-varié depuis celui d'une tête d'épingle jusqu'à la grosseur d'un grain de chènevis; les plus petites sont celles que l'on trouve au bord de la cornée. Là elles sont très-nombreuses, et aplaties au point qu'on n'y remarque sonvent qu'une légère inégalité, une élevure encadrant la cornée, et d'où partent de très-nombreux vaisseaux se rendant sur la conjonctive bulbaire.

Après leur apparition les phlyctènes ne restent à l'état stationnaire que pendant deux ou trois jours, puis elles subissent la transformation suivante : on bien la phlyctène qui contenait le liquide transparent se résorbe, la petite vésicule s'affaisse, se dessèche et s'élimine ensuite avec le reste de la couche épithéliale; ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, cette vésicule s'ombilique; le sommet se perfore pour donner issue au liquide contenu dans cette poche. La phlyctène devient alors ulcérée.

Celle-ci présente une légère dépression au centre de la rougeur, dont la surface est dépolie et les bords frangés et irréguliers. Une fois ulcérée, elle prend l'aspect d'une tache blanc grisâtre qui est d'autant plus facile à remarquer qu'elle se trouve entourée d'un annean rouge.

Parmi les phlyctènes situées au bord de la cornée, il y en a quelques-unes qui ont de la tendance à ronger les couches sous-jacentes de cette membrane. Cela s'observe en particulier chez les enfants scrofuleux; on doit alors craindre une perforation de la cornée. Heureusement ces cas ne sont qu'exceptionnels, et le plus ordinairement la maladie ne dépasse pas les couches superficielles de cette membrane.

3. Sécrétion. — Quand un plus grand nombre de phlyctènes se sont developpées sur la conjonctive bulbaire, l'injection devient tellement prononcée sur toute l'étendue de cette membrane, que son tissu tout entier s'enflamme, et il se manifeste une sécrétion analogue à celle que l'on constate dans une conjonctivite catarrhale. Les bords des paupières et les cils sont agglutinés le matin.

Symptômes physiologiques. — 1. Douleur. — Une seule phlyctène située à une certaine distance de la cornée n'entraîne le plus souvent aucune douleur; tout au plus si le malade éprouve une sensation de gravier entre les paupières et par moments des picotements.

Il n'en n'est pas de même quand il existe des phlyctènes profondes périkératiques; dans ces cas, les donleurs peuvent être très-violentes et augmenter par crises tous les soirs dans la région circumorbitaire.

2. Photophobie. — Les conjonctivites phlycténulaires se reconnaissent surtout à une photophobie excessive; les enfants, qui sont le plus souvent atteints de cette affection, sont incapables de supporter la lumière du jour. Cette photophobie s'observe bien entendu dans les conjonctivites périkératiques et dans les kérato-conjonctivites. Quant aux phlyctènes conjonctivales isolées, elles n'entraînent ordinairement aucun symptôme analogue.

Cette sensibilité excessive pour la lumière, de même que les douleurs, s'exaspère surtout le matin, ce qui est considéré par Stæber (1) comme caractéristique des ophthalmies scrofuleuses en général. Pour lui, toute ophthalmie est scrofuleuse quand elle est caractérisée par une exacerbation le matin et une rémission le soir, et lorsqu'il y a en outre de la photophobie et une disposition particulière à des récidives.

Selon nous, il est difficile de se prononcer sur la nature scrosuleuse de cette maladie. Nous devons ajouter que la sensibilité excessive n'est pas toujours la même chez tous les individus, et un bon nombre des malades n'éprouvent aucune souffrance et n'ont point de photophobie.

3. Larmoiement. — Conjointement avec la photophobie, il existe un larmoiement qui provient d'une irritation des nerfs ciliaires, par conséquent de ceux qui se rendent à la glande lacrymale.

4. Blépharospasme. — Les enfants atteints depuis un certain temps d'une conjonctivite phlycténulaire périkératique sont tellement sensibles à la lumière du jour, qu'on les voit habituellement couchés sur leur figure, et gardant cette position pendant des semaines entières. Si cet état se prolonge, les paupières deviennent tellement contractées que le médecin éprouve la plus grande difficulté à

<sup>(1)</sup> Steeber, Annales d'oculistique, t. XXV, p. 168 et t. XXVII, p. 181,

les entr'ouvrir. Les paupières se contractent d'une manière spasmodique, et il y

a un blépharospasme.

Complications. — Les conjonctivites pustuleuses sont très-souvent accompagnées des mêmes altérations du côté de la cornée; on y remarque, en effet, des phlyctènes centrales ulcérées ou non, ce qui change naturellement le pronostic et le traitement.

Une autre complication peut se manifester du côté des paupières, de la peau environnante et des narines. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer concurremment avec la conjonctivite une éruption herpétique sur la joue, les lèvres et les narines, ce qui rend la marche de la maladie plus lente et le traitement plus difficile. Cette coïncidence, qui est du reste très-fréquente, a engagé Stellwag von Carion à donner à la maladie le nom d'herpès conjonctival ou d'herpès de la cornée.

Étiologie. — Nous ne connaissons rien de positif sur l'état étiologique de cette maladie. Stœber et Sichel ont voulu voir là un des phénomènes de la scrofule; mais quand on considère que ces phlyctènes peuvent apparaître chez les enfants le mieux constitués, on a le droit de n'accepter cette cause que dans des cas particuliers.

L'affection dartreuse, herpétique, coïncide très-souvent avec la conjonctivite ou la kérato-conjonctivite phlycténulaire, comme l'a très-bien remarqué le docteur E. Barthez.

Quant à l'âge, il n'est pas douteux que ce ne soit une maladie de l'enfance. On la rencontre à partir de deux ans jusqu'à douze ou quinze. Passé cette époque, elle devient infiniment plus rare.

L'air humide et vicié, le froid et l'humidité prédisposent à cette maladie.

Marche, durée, terminaison. — La conjonctivite phlycténulaire n'a pas de durée bien determinée. Une simple phlyctène dure de huit à quinze jours; mais si plusieurs phlyctènes se succèdent, la durée devient d'autant plus longue que le nombre des pustules est plus grand.

Dans les cas de complications du côté de la cornée ou des paupières, la marche de l'affection devient plus incertaine et la durée plus longue,

La guérison est la règle générale; mais elle laisse ordinairement dans les yeux une prédisposition à des récidives, qui revient à chaque nouvelle saison, surtout au printemps ou à l'automne.

Diagnostic différentiel. — Le pinguécula enflammé peut simuler d'une manière frappante une phlyctène; mais le diagnostic devient facile, si l'on prend en considération le siége du pinguécula, qui est tonjours près du bord interne et externe de la cornée.

Le pinguécula non enflammé, situé au milieu d'une conjonctive congestionnée ressemble aussi à une phlyctène. Mais alors, l'absence de toute rougeur et la préseuce du même pinguécula dans la région analogue de l'autre œil ne laissera point de doute pour le diagnostic.

Une sclérite ou périsclérite peut être aussi confondue avec une phlyctène; mais la rougeur d'une sclérite est plus profonde; elle ne se laisse point effacer par la pression. Au centre de la rougeur on ne trouve pas de vésicule, et la maladie dure pendant des mois entiers sans occasionner de douleurs.

Des phlyctènes accompagnent souvent la conjonctivite catarrhale; dans ces cas, la rougeur des conjonctives palpébrales est prédominante, tandis que la rongeur autour des phlyctènes est relativement minime. Le contraire a lieu dans une conjonctivite pustuleuse idiopathique.

Traitement. — Pour combattre d'une manière efficace la conjonctivite pustuleuse, il est nécessaire de préciser la forme et la période de l'affection, examiner l'état de la cornée et constater le degré d'inflammation de la conjonctive. Ce n'est qu'en se conformant aux diverses indications que fournira cet examen, qu'il sera possible d'instituer un traitement rationnel.

Voici les indications qui doivent être remplies :

1° Dans les premiers jours de leur évolution, lorsqu'on a affaire à une phlyctène isolée ou à des phlyctènes multiples, non ulcérées, et si de plus la conjonctive n'est pas très-enflammée, on aura recours à la poudre de calomel que l'on introduira deux ou trois fois par jour dans l'œil.

Le calomel est prescrit de la manière suivante :

24 Calomel porphyrisé (à la vapeur)...... 4 gram.

On trempe dans cette poudre un pinceau d'aquarelle sec; on le secoue devant l'œil, les paupières étant préalablement écartées. Le malade ressent à peine, pendant une ou deux minutes, une légère cuisson ou comme une sensation de sable entre les paupières; mais après avoir parcouru la surface de l'œil, le calomel s'enroule sous forme de petits filaments, et se loge dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, où l'on peut le retrouver au bout de quelques heures.

Cette poudre agit probablement mécaniquement, à la façon de l'émeri, en usant la partie proéminente de la phlyctène; d'autre part, elle doit produire une action résolutive comme toutes les préparations mercurielles.

Sous l'influence de cette insufflation, répétée deux ou trois fois par jour, le liquide contenu dans les phlyctènes se résorbe, et la rougeur conjonctivale disparaît.

L'insufflation de la poudre de calomel jouit aussi de la propriété de prévenir les récidives, comme l'a prouvé Donders. L'expérience journalière m'a démontré que ce dernier but ne peut être atteint que lorsque l'on a continué l'usage du calomel pendant un mois à six semaines. A chaque nouvelle apparition des phlyctènes, on doit immédiatement renouveler l'insufflation de cette même poudre.

2. Lorsque la phlyctène conjonctivale existe depuis plusienrs jours, qu'elle est déjà ulcérée, et que la conjonctive est enflammée sur une grande étendue, il ne serait pas prudent de faire usage de la poudre de calomel, qui produirait une irritation plus grande.

L'application de cataplasmes et de compresses imbibées dans l'eau tiède de guimauve ou de laitue sera alors indiquée. Quelques légers purgatifs aideront efficacement la guérison.

Ce n'est que vers la fin du traitement, et lorsque les philyctènes seront en voie de cicatrisation que l'on pourra employer des collyres astringents, dont on instillera une ou deux gouttes par jour.

3. Les phlyctènes périkératiques, prises au début ou même à leur période ulcérative, peuvent être sensiblement améliorées par l'instillation du collyre d'atropine, qui rétrécit les parois des vaisseaux et diminue l'inflammation. On le prescrit à la dose suivante :

24 Eau distillée........... 10 gram. | Sulfate neutre d'atropine... 0,01 cent. Instiller une goutte dans l'œil trois fois par jour.

La diminution de la rougeur et de la sensibilité de l'œil obtenue, on a recours au calomel en insufflation.

Pour le traitement de cette affection, Pagenstecher a introduit dans la pratique l'usage de la pommade au précipité jaune, et l'expérience journalière m'a permis de constater l'efficacité de cette pommade, surtout dans l'état chronique, et lorsque la maladie est compliquée des affections cornéennes. Voici la formule dont je me sers avec avantage :

4 Précipité jaune (bioxyde de mercure hydraté)...... 0,25 cent. Axonge fraîche,.... 6 gram. (Galezowski.)

4 Coldcream...... 30 gram. Oxyde jaune amorphe de mercure. 1 à 4 gr. (Pagenstecher.)

On introduit un peu de cette pommade entre les paupières, et on la laisse se répandre sur toute la surface de l'œil.

J'emploie très-souvent, alternativement, la poudre de calomel et la pommade au précipité jaune dans les yeux malades; un jour l'une, un jour l'autre.

- 4. Les phlyctènes récentes, mais très-volumineuses, peuvent être scarifiées, soit en enfonçant un bistouri très-fin près de la base, et prolongeant l'incision vers le sommet, comme le conseille Panas, soit en faisant une incision de la pustule contre la sclérotique.
- 5. Les complications du côté de la cornée sont ordinairement plus graves que la conjonctivite pustuleuse, et il faut alors agir selon les indications données plus bas (voy. CORNÉE).
- 6. Les complications du côté de la joue et des narines doivent être prises en sérieuse considération, d'autant plus que, comme Desmarres père l'a démontré, l'une des denx affections se lie à l'autre.

J'ai pour habitude de badigeonner les parties enflammées de la peau ainsi que la muqueuse des narines avec la teinture d'iode, et ce n'est qu'au bout de huit jours que je prescris la pommade au précipité rouge en onction.

24 Précipité rouge...... 0,25 cent. | Axonge...... 4 gram.

7. Dans cette maladie, le traitement interne joue un grand rôle, et ici l'usage de l'huile de foie de morue à des doses progressivement augmentées de une à trois cuillerées par jour est surtout recommandée. Bazin la prescrit conjointement avec le sirop d'iodure de fer, surtout chez les enfants faibles et anémiques.

Si les malades ne peuvent pas supporter ces médicaments, on leur fera prendre le sirop de brou de noix qui produit un excellent effet chez les enfants scrofuleux. Le sirop antiscorbutique et tous les autres sirops amers sont également recommandés. La teinture d'iode à la dose de deux gouttes dans une demi-tasse d'eau de riz sucrée, est aussi souvent employée avec succès chez les enfants strumeux.

Mais je dois faire ici une remarque importante: c'est qu'aussitôt que les malades sont sommis au traitement iodique interne, sous quelque forme que ce soit, il faut suspendre l'insufflation de la poudre de calomel dans les yeux. Autrement l'iode éliminé par les conjonctives décompose le calomel, et le transforme en biiodure de mercure, corps excessivement corrosif, qui occasionnerait une très-vive inflammation des yeux. C'est un fait qui a été pour la première fois démontré par Hennequin (1), et dont nous avons eu l'occasion de vérifier l'exactitude sur quelques malades.

8. Les enfants qui sont atteints de cette affection doivent être tenus le plus possible au grand air, à la campagne si cela se peut. S'ils ont les yeux très-sensibles à la lumière, on leur fait porter des chapeaux à grands bords, des voiles foncés ou des lunettes. Lorsqu'un seul œil est pris, on fait porter un morceau de taffetas noir flottant devant cet œil.

Pour prévenir les récidives, il est très-utile d'envoyer ces enfants aux bains de mer, mais comme l'a très-justement remarqué le docteur Barthez, ce séjour ne peut avoir d'avantage que lorsque les yeux sont tout à fait guéris de leur conjonctivite, et qu'il n'existe pas d'éruption aiguë ni d'eczéma sur la figure, autrement l'air vif de la mer serait plutôt nuisible qu'utile.

BIBLIOGRAPHIE. — Wenzel, Dictionnaire ophthalmologique, t. I, p. 480. — Sichel, Iconographie ophthalmologique, texte, p. 53. — Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie, Bd. II, Abth. 2, p. 846. — Giraud-Teulon, Note sur l'emploi de ealomel à la vapeur dans les affections superficielles de la cornée (Annales d'oculist., t. LIV, p. 257, 1865. — Pagenstecher, De l'oxyde juune amorphe de mercure et de son application à la conjouctivite et la kératite phlyeténulaires (The Ophthalmic Review. London, 1865, nº 6). — Hennequin, Gazette hebd., 1867, p. 99.

#### ARTICLE V.

#### CONJONCTIVITES OU OPHTHALMIES EXANTHÉMATIQUES.

Les fièvres éruptives se compliquent quelquefois d'affections oculaires, dont les plus fréquentes sont celles qui envahissent la conjonctive ou la cornée. De la la dénomination de conjonctivites ou ophthalmies exanthématiques, adoptée par Wardrop.

A. OPHTHALMIES MORBILLEUSES. — Selon Trousseau (2), la muqueuse oculaire présente, dès les premiers jours de la rongeole, un certain degré d'injection et d'irritation qui ne tarde pas à amener un larmoiement continuel, ainsi que la photobie.

Cette conjonctivite ne diffère que très-peu de la conjonctivite catarrhale; elle se produit par la propagation du catarrhe de la membrane de Schneider à la muqueuse oculaire; la sécrétion muco-purulente est ordinairement peu abondante.

Il arrive quelquesois que les sujets scrosnleux sont atteints, soit pendant la rougeole, soit dans la période de convalescence de kérato-conjonctivites phlycténu-

(1) Hennequin, Gazette hetdom., 1867, p. 99.

<sup>(2)</sup> Trousseau, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 3° édit. Paris, 1866, t. I, p. 155.

aires, d'abcès et d'infiltrations de la cornée qui se montrent quelquesois rebelles

a tout traitement, et qui penvent occasionner des accidents sérieux.

Barthez et Rilliet (1) ont constaté souvent des ophthalmies rubéoliques, et dans un cas elle était purulente; une fois elle a débuté le premier jour d'éruption et a duré jusqu'au neuvième. Dans les autres cas, elle a débuté, disent-ils, du sixième

u dixième jour et a toujours facilement guéri.

L'oplithalmie morbilleuse pent devenir plus grave dans les épidémies de rougeole et prendre même le caractère d'opththalmie purulente, comme l'avait remarqué Heyfelder, et comme cela est arrivé aussi dans l'épidémie de 1847, chez un des nalades dont parlent Barthez et Rilliet. Midlemore (2) pense avec raison que ces iccidents arrivent plus souvent chez les enfants scrofuleux, chez lesquels il reste ouvent une prédisposition à des affections oculaires pendant très-longtemps. Mackenzie a vu la rougeole entraîner la perte de l'œil.

Traitement. - Dans la conjonctivite morbilleuse simple, on se contente de passiner les yeux avec de l'eau de laitue ou de sureau tiède. Mais si l'affection levient purulente et qu'elle gagne la cornée, s'il existe des abcès ou des infiltraions dans la cornée, le danger devient très-grand, et il est nécessaire d'employer e collyre d'atropine en instillation, de pratiquer des frictions avec l'onguent napoitain au pourtour de l'orbite, et de mettre en usage tous les autres moyens

propres à guérir ces affections.

B. OPHTHALMIE SCARLATINEUSE. — Les yeux sont moins fréquemment atteints lans la scarlatine que dans la maladie précédente; mais lorsque cet accident rrive, il présente souvent une extrême gravité. Tantôt c'est la cornée qui se létruit; dans d'autres cas, il y a des caries des os qui avoisinent le sac ou les névroses qui amènent, d'après Trousseau, des fistules lacrymales. Bowman apporte l'exemple de cinq garçons de la même famille qui furent atteints de la carlatine, et dont deux perdirent la vue par mortification de la cornée pendant a semaine qui suivit l'invasion du mal. Selon Henri Roger (3), les malades itteints de néphrite albumineuse dans le cours de la scarlatine peuvent avoir des cécités passagères, dues à une rétinite albuminurique.

Fraitement. — Aussitôt que la cornée est menacée, on agit d'après les préceptes que l'on trouvera développés plus loin (voy. CORNÉE). On surveillera contamment les voies lacrymales en y faisant, avec de l'eau tiède, des injections par es points lacrymaux.

C. OPHTHALMIE VARIOLOÏQUE. — L'éruption varioloïque n'épargne pas les paupières, et très-souvent les conjonctives oculaires, ainsi que les cornées, sont prises. Sur les bords des paupières les pustules apparaissent, et pendant ce temps a boursouflure de ce voile est telle qu'il n'y a souvent pas possibilité de voir

Lorsque le gonslement de la face et des paupières diminue, on trouve alors, soit une simple conjonctivite, soit des pustules développées sur la marge palpébrale,

<sup>(1)</sup> Barthez et Rilliet, Traité clinique et pratique des maladies des enfants, 2º édit. Paris,

<sup>1861,</sup> t. III, p. 273.
(2) Midlemore, A Treatise of the Diseases of the Eye, vol. I, p. 322. London, 4835. (3) Roger, Séméiotique des maladies de l'enfance, 2º édition. Paris, 1870.

sur la conjonctive bulbaire et le bord cornéen. J'ai eu, dans les hôpitaux de Paris, occasion d'examiner un nombre considérable de malades varioloïques, et le plus souvent les pustules étaient situées au bord des paupières et au bord de la cornée.

La conjonctive prend part aussi très-fréquemment à cette affection, si l'on ne réussit pas à faire avorter les pustules, il y a alors des conjonctivites très-intenses.

Mais il arrive très-souvent que les yeux s'enflamment à une époque avancée de la maladie, lorsque l'érription est en pleine desquamation. Tantôt ce sont des abcès de la cornée, que Barthez et Rilliet ont vus apparaître du dix-septième au vingt-cinquième jour, tantôt au contraire ce sont des iritis doubles, comme j'ai eu l'occasion de l'observer.

Traitement.— Le danger de ces pustules est très-grand si leur évolution n'est pas arrêtée. L'opinion de N. Gueneau de Mussy, à propos de cette affection, nous paraît la plus rationnelle, et son traitement le plus efficace. Cet éminent praticien surveille attentivement l'état des yeux pendant toute la durée de la variole, et il cautérise avec le nitrate d'argent chaque pustule qui apparaît sur le bord palpébral, la conjonctive ou la cornée. Pour lui, le danger est grand lorsqu'on abandonne ces pustules à elles-mêmes; cantérisées dès le début, elles guérissent ordinairement sans accidents.

J'ai pu me convaincre, en examinant un grand nombre de malades de M. Gueneau de Mussy, combien ce traitement était efficace; il arrête promptement l'évolution des phlyctènes.

D. OPHTHALMIE ÉRYSIPÉLATEUSE. — L'érysipèle de la face peut se communiquer à la conjonctive palpébrale et occasionner une conjonctivite légère, simulant une phlegmasie catarrhale. Elle est bénigne et guérit facilement.

Dans d'autres cas, l'affection gagne le globe de l'œil, et il se forme au bord de la cornée une ou plusieurs larges bulles qui ne tardent pas à envahir cette tunique. Il y a alors un chémosis séreux consécutif à la kératite ou à une kérato-iritis. L'œil devient larmoyant, douloureux à chaque mouvement des paupières, et souvent il se manifeste des névralgies périorbitaires.

Les paupières et les voies lacrymales peuvent être atteintes, et il n'est pas rare de voir survenir, comme conséquences de tous ces désordres, soit la destruction des bords des paupières, soit l'obstruction des canaux lacrymaux ou bien la perforation de la cornée avec toutes ses suites.

Traitement. — Dans les conjonctivites simples, des lotions avec de l'eau de laitue ou de camomille sont suffisantes pour amener la résolution.

Lorsque l'altération se porte sur le globe oculaire, on a beaucoup de peine à l'arrêter; quelques scarifications sur le chémosis et la phlyctène peuvent être utilement faites au début; mais si le mal envahit la cornée, on ne doit pas hésiter à pratiquer la cautérisation avec une solution de nitrate d'argent (10 centigr. pour 10 gr.), cautérisation que l'on exécutera au moyen d'un petit pinceau trempé dans cette solution.

BIBLIOGRAPHIE. — George Gregory, Médical Gazette, vol. V, p. 222. London, 1830. — Sanson, Dictionnaire de méd. et de chirurgie prat., art. Ophthalme. Paris, 1834, t. XII, p. 205. — Bowmann, Lectures on the Parts concerned in the operations on the Eye. London, 1849, p. 110. (Ann. d'oculist., t. XXX, p. 13, 1853). — Dumont, Recherches statistiques sur les causes et les effets de la cécité, p. 41. Paris, 1856. — Trousseau, Clinique

édicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, 3º édition, t. 1, p. 155. Paris, 1868. — Barthez et Rilliet, aité clinique et pratique des maladies des enfants, 2º édit. Paris, 1861, t. III, p. 50, 32 et 273.

## ARTICLE VI.

## OPHTHALMIE DES NOUVEAU-NÉS.

Les enfants nouveau-nés sont fréquenument atteints d'une oplithalmie purulente, ui apparaît dès le troisième jour après la naissance : c'est l'ophthalmie des nou-eau-nés. Giraldès (1) distingue avec raison deux formes d'ophthalmies des nou-eau-nés : la forme catarrhale ou légère et la forme grave. Mais il n'est pas possible e fonder cette distinction autrement que sur la facilité plus grande de la guérison. 'est pourquoi nous donnerons la description générale de la maladie.

symptomatologie. — La maladie apparaît ordinairement vers le troisième jour près la naissance. Dans des cas exceptionnels elle se montre dès le deuxième, et ai vu même une fois l'enfant contracter cette ophthalmie dès le premier jour.

Au début, les cils ainsi que les deux angles de l'œil sont couverts de petites roûtes verdâtres desséchées.

Ces mucosités peuvent se former dans un seul œil, pendant que l'autre reste ncore sain; mais ce dernier ne tarde pas aussi à être envahi de la même façon 2 ou 24 heures plus tard.

Billard et Baron ont constaté les premiers sur la surface de la paupière supé-

ieure une ligne rouge étendue d'un angle à l'autre.

Le quatrième et le cinquième jour, la paupière supérieure se gonfle et se bourousle; une rougeur apparaît aux bords libres, surtout à l'angle interne, et si l'on xamine l'état de la conjonctive, on trouve que sa portion palpébrale inférieure st déjà fortement engorgée et qu'elle présente une couleur d'un rouge jaunâtre.

Dès ce moment l'ophthalmie purulente est déclarée. Si, en entr'ouvrant les paubières, on voit sortir un liquide clair ayant une teinte jaune citrine marquée, on est certain que l'ophthalmie est de nature purulente.

L'écoulement de ce liquide citrin est pour Desmarres père un signe patognononique de la maladie; mais il ne se montre que pendant un ou deux jours et ussitôt il est remplacé par la sécrétion purulente ordinaire, jaunâtre on verdâtre.

Le gonflement de la paupière devient de plus en plus prononcé, la rougeur des onjonctives palpébrales augmente d'intensité; ces membranes sont tuméfiées, à el point qu'on a souvent de la peine à voir la cornée. Lorsque cette difficulté existe,



Fig. 85. — Élévateur des paupières.

il faut écarter de force les paupières, soit en éloignant leurs bords libres, avec les deux deigts indicateurs, en les appnyant contre les bords orbitaires, soit en se servant d'un ou de deux élévateurs en argent, de grandeur moyenne et de la forme représentée dans la figure 85.

<sup>(1)</sup> Ciraldès, Maladies chirurgicales des enfants, 1868. Paris, p. 459. GALEZOWSKI.

Pour bien examiner les yeux des enfants malades, il importe beauconp de placer la tête de l'enfant sur ses genoux, et de procéder à cet examen dans la position indiquée par la figure 86. Ce n'est que de cette manière qu'on aura la possibilité de juger avec précision de l'état de l'œil.



Fig. 86. — Manière de procéder pour examiner les yeux des enfants.

A mesure que l'ophthalmie fait des progrès, la conjonctive de la paupière inférieure devient de plus en plus boursoussée, et bientôt le mal gagne la paupière supérieure, qui gonsle d'une manière très-notable.

A ce moment, la conjonctive est tellement épaissie et engorgée, qu'elle saigne avec la plus grande facilité. Il suffit d'écarter fortement les paupières pour provoquer une hémorrhagie, qui survient souvent encore après les cautérisations des conjonctives.

Chez les nouveau-nés, l'inflammation de la conjonctive reste très-longtemps limitée à la portion palpébrale et au cul-de-sac. La muqueuse du globe de l'œil s'injecte progressivement; mais il est rare d'y voir le chémosis phlegmoneux, ce qui tient probablement à la nature du tissu cellulaire lâche et à la densité relativement minime de la capsule de Tenon. C'est à cette dernière circonstance que j'ai rapporté, aussi la résistance que présente la cornée à se détruire chez les enfants nouveau-nés, bien entendu si le traitement convenable est appliqué. Les nerfs, en effet et les vaisseaux qui se rendent à la cornée, n'étant point étranglés au pourtour de cette membrane par la capsule de Tenon, élastique à cet âge, la cornée ne subit pas d'étranglement et continue à se nourrir régulièrement. Le contraire a lien chez les personnes plus âgées, chez lesquelles cette même capsule est moins élastique et amène par son inflammation la compression des nerfs et des vaisseaux qui les traversent.

La conjonctive palpébrale se couvre quelquesois de coûtes blan châtres, res-

mblant beaucoup à des fausses membranes diphthéritiques. Le plus souvent, ces oûtes se forment après la cautérisation avec le crayon de nitrate d'argent, problement par l'effet de la coagulation du sang qui s'écoule de la surface conjoncale irritée.

J'ai vu ces pseudo-membranes se produire chez des enfants après chaque caurisation avec le crayon de nitrate d'argent, tandis que la cautérisation avec une

rte solution n'occasionnait rien de semblable.

Dans des cas rares, je dirai même exceptionnels, les paupières deviennent gonses et tendues; les conjonctives sont lisses, mais cyanosées; la sécrétion est peu pondante. C'est la forme diphthéritique grave, qui amène la destruction totale des

aupières et des yeux. J'en ai observé un cas de ce genre en 1869.

A mesure que l'intensité de l'inflammation augmente, la sécrétion change de tractère; peu abondante et jaunâtre, dans les premiers trois jours, elle devient plus en plus épaisse, verdâtre, purulente. La quantité de cette sécrétion est ellement abondante qu'on est forcé de faire constamment des injections entre les aupières pour tenir les yeux propres. Dix minutes après l'injection, la quantité e pus est aussi grande qu'avant.

Abandonnée à elle-même ou mal soignée, cette affection prend un caractère de ravité tel, que souvent il devient impossible de prévenir la perte des yeux. Sous influence de la suppuration abondante, et par suite d'une gêne de la circulation ans les parties voisines de la cornée, cette dernière membrane s'altère, se spha-

èle et se détruit.

C'est pourquoi il importe beaucoup d'examiner soigneusement les cornées chez

s enfants **atteints de** l'ophthalmie purulente.

La cornée reste transparente pendant les sept premiers jours, puis elle devient puche, opaline, surtout vers le centre. Bientôt cette opacité augmente et gagne les ouches profondes : c'est le ramollissement ou le sphacèle partiel de la cornée, qui le tarde pas à s'éliminer par morceaux, jusqu'au moment où se produisent la perporation et la hernie de l'iris.

Desmarres père (1) a observé dans certains cas un épanchement annulaire à la irconférence de cette membrane; cet épanchement est pour lui le signe de la estruction totale de la cornée, qui ne tarde pas à se troubler dans toute son

tendue et se gangréner.

L'opacité de la cornée prise à son début, ne présente pas de gravité, je l'ai vue lisparaître habituellement d'une manière complète sous l'influence de mon traitement. Mais si la maladie a pris un développement plus grand, si les couches opaques commencent à s'éliminer, il y a alors le danger de la perforation de cette memorane, soit partielle, soit totale.

Les altérations de la cornée sont accompagnées de douleurs ; l'enfant crie beaucoup et passe de très-mauvaises nuits ; quelquefois il y a de la sièvre, et des trem-

blements convulsifs, comme Boyer et Desmarres l'ont signalé.

Le docteur Peter et moi, nous avons vu les convulsions se produire après chaque nouvelle cautérisation des paupières. Peter explique ce symptôme par le spasme de la glotte et la dyspnée qui est provoquée par les cris de l'enfant.

<sup>(1)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 94.

Marche et durée. — L'ophthalmie des nouveau-nés a une marche très-incertaine au début; l'inflammation est sonvent, pendant les quatre on cinq premiers jours, tellement faible, que les sages-femmes considèrent la maladie comme un coup d'air et ne font rien pour l'arrêter. Mais, au bout de ce temps, la maladie prend un développement rapide; dans d'autres cas, elle prend dès les premiers jours une extension considérable.

On remarque fréquemment, dans le courant de la maladie, des périodes d'amélioration et d'aggravation successives. Le chirurgien ne doit jamais s'en effrayer.

La durée de l'ophthalmie des nouveau-nés est variable, parce que cette affection affecte des formes plus ou moins graves, plus bénignes ou moins bénignes. Règle générale, j'ai pu me convaincre que la guérison ne peut être obtenue avant quatre à six semaines.

Pronostic. — L'ophthalmie des nouveau-nés a été jusqu'à présent considérée par tous les auteurs comme excessivement grave, à cause des complications qui surviennent du côté de la cornée. Mes propres recherches m'ont permis d'arriver à des résultats diamétralement opposés. Avec le traitement que j'ai mis en usage, cette maladie perd toute sa malignité et elle guérit toujours, si l'on s'y prend à temps. Je suis heureux de me trouver sous ce rapport d'accord avec Depaul et Tarnier (4), qui ont exprimé à leur tour l'opinion qu'il est très-rare qu'un enfant perde les yeux lorsqu'il est soigné d'une manière convenable.

Le pronostic des complications cornéennes dépend du degré d'altération de cette membrane; mais, tant que l'élimination des parties opaques n'a pas commencé, l'on peut espérer une complète guérison.

Etiologie. — La cause de l'ophthalmie des nouveau-nés se rattache incontestablement à la contagion par inoculation. L'enfant contracte l'ophthalmie purulente au moment de son passage par le vagin qui est atteint d'un écoulement blennorrhagique ou leucorrhéique. Ricord partage complétement cette manière de voir; Spérino cite à l'appui plusieurs observations détaillées; Berne et Rollet (de Lyon) sont du même avis. Mes propres recherches me permettent d'affirmer que, dans la grande majorité des cas, les ophthalmies des nouveau-nés sont occasionnées, soit par la lencorrhée ou la blennorrhagie de la mère, soit par les lochies, qui deviennent purulentes et contagieuses pendant l'épidémie de sièvre puerpérale.

On sait, en effet, combien le nombre des ophthalmies des nouveau-nés augmente avec chaque épidémie. Trousseau l'a démontré en 4852, et Lorain a vérifié ce fait, il y a quelques années, à l'hôpital Saint-Antoine.

Nous trouvons aussi la confirmation de la transmission de la maladie par l'inoculation dans la note qu'a publiée Mackenzie (2). « Il résulte, dit-il, des recherches faites à la Maternité de Stockholm, que les enfants des femmes n'ayant pas d'écoulements vaginaux étaient atteints d'ophthalmie dans la proportion de 1 sur 18, tandis que la proportion de ceux des mères malades était de 1 sur 7 ».

On voit, par cette statistique, que l'ophthalmie survient beaucoup plus fréquemment quand l'écoulement vaginal spécifique existe que lorsqu'il n'y en a pas

<sup>(1)</sup> Depaul et Tarnier, Bulletin de la Société de chirurgie de Paris, t. VII, 2º série, 1867.

<sup>(2)</sup> Mackenzie, Traité pratique des maladies des yeux, trad. par Warlomont et Testelin. Paris, 1856, t. 1, p. 708.

traces. Quant aux autres cas, ils penvent être attribués aux lochies qui, en

strant entre les paupières, causent leur irritation.

La maladie qui nous occupe reconnaît encore une cause prédisposante, constitionnelle de l'enfant, celle-ci joue un rôle important, sinon dans son incubation, i moins dans son évolution ultérieure. Cette cause, c'est la syphilis, qui peut se aduire en même temps, d'après Denonvilliers et Gosselin, par d'autres manifestions morbides.

L'influence de la syphilis sur cette maladie ne nous paraît pas douteuse, et nous ons soigné, avec le docteur Peter, un enfant syphilitique atteint de périostites i bras et d'une ophthalmie purulente des plus graves, laquelle ne guérit que sous nsluence du traitement antisyphilitique et des cautérisations fortes et prolongées. Quant à la cause qu'on a voulu attribuer au nettoyage des yeux de l'enfant ec des substances irritantes, il nous semble superflu de nous y arrêter : c'est une use tout à fait imaginaire.

Traitement. — Voici la méthode de traitement que j'ai adoptée suivant les

fférentes phases et les variétés de la maladie :

. 1. Après avoir pratiqué une injection à l'aide d'une seringue pour laver les eux et examiné l'état des cornées et des conjonctives, je commence par cautéser les conjonctives palpébrales au moyen d'une solution suivante :

On promène un pinceau trempé dans la solution nos 1, 2 ou 3 (selon l'intensité de inaladie) sur la surface des conjonctives renversées, et puis au moyen d'un autre nceau imbibé d'eau salée l'on neutralise l'excès de nitrate d'argent.

2. Je renouvelle cette cautérisation une seconde fois dans la journée pendant le

remier temps de la maladie.

3. Les cantérisations faites denx fois par jour sont indispensables ; elles assurent guérison et préviennent les complications.

4. La cautérisation avec le crayon de nitrate d'argent n'est utile que lorsque les onjonctives sont fortement boursouflées et qu'elles forment des plis larges et Dais.

A cet effet, nous nous servons des crayons mitigés de Desmarres, qui sont omposés d'un tiers de nitrate d'argent fondu avec deux tiers de nitrate de potasse. es crayons sont lisses, unis, cautérisent plus superficiellement et permettent d'ap-

uyer davantage sur les parties les plus boursonflées.

5. Les injections d'eau tiède entre les paupières sont indispensables; on les fait oit avec une seringue, soit avec un simple irrigateur muni d'un tube fin en caouthonc. La personne chargée de cette opération écarte les paupières de la main auche, et de la main droite dirige le tube entre les paupières. Le jet qu'on btient avec l'irrigateur suffit parfaitement pour balayer le pus sécrété par les cononctives. Le lavage doit être fait toutes les heures ou toute les deux heures. Le ure toutes les demi-heures, et même plus souvent, comme le conseille Serres (d'Alais) me semble superslu, et comme le dit très-bien Depaul, c'est une torture inutile.

- 6. Pour empêcher les yeux de se coller je me sers habituellement de la pommade de concombre très-fraîche on de cold-cream.
- 7. Après chaque cautérisation, il est bon de faire appliquer sur les paupières de l'enfant des compresses imbibées d'eau froide, compresses que l'on maintiendra pendant dix minutes.
- 8. Il arrive quelquefois que la cautérisation est suivie d'une hémorrhagie conjonctivale plus ou moins abondante. Les parents doivent être prévenus de cet accident, qui ne peut qu'agir favorablement sur l'état des paupières.
- 9. Les cautérisations provoquent par moments des douleurs tellement violentes, que les cris de l'enfant sont suivis de convulsions. Cet accident, habituellement consécutif au spasme de la glotte, n'offre aucun danger et disparaît aussitôt que l'enfant recommence à crier.
- 10. Dans les cas où il existe des affections de la cornée, le traitement ne doit pas être modifié; on ajoute seulement l'instillation de deux ou trois gouttes d'atropine par jour (voy. la formule, p. 473).
- 11. Ce traitement devra être continué pendant quatre à six semaines, selon la gravité de la maladie. De temps à autre on aura soin pourtant de cesser les cautérisations un jour entier, et l'on observera si pendant cet intervalle la suppuration ne s'arrête pas. Dans le cas favorable, les cautérisations ne seront continuées qu'une fois tous les jours ou même tous les deux jours.
- 12. Quant à l'usage des poudres de calomel, à la dose de 1 demi-centigramme, trois on quatre fois par jour, comme le recommande Wecker, de même que la pommade mercurielle, je m'y oppose formellement. Ces moyens n'ont aucune efficacité contre la maladie, et peuvent au contraire agir d'une manière trèssfâcheuse sur la santé des enfants faibles et chétifs.
- 13. Au lieu des cautérisations, quelques praticiens préfèrent l'instillation des collyres trois ou quatre fois par jour. Ainsi Depaul emploie de deux à trois fois par jour l'instillation du collyre contenant 5 à 10 centigrammes de nitrate d'argent pour 30 grammes d'eau.

Ces moyens peuvent être utiles dans un grand nombre de cas; mais, pour les formes graves, ils restent sans efficacité, et il faut alors avoir recours à la méthode que je viens d'indiquer plus haut.

- 14. Les scarifications des conjonctives peuvent être très-utiles, comme Desmarres et Guyon l'ont démontré; mais le plus ordinairement on peut s'en passer.
- 15. Certaines formes d'ophthalmie des nouveau-nés laissent après elles une boursouflure chronique de la conjonctive ou même de véritables granulations. Dans ce cas, des cautérisations avec le sulfate de cuivre agissent très-efficacement. Le sulfate de cuivre seul, employé au début, reste le plus souvent sans aucun effet; quelquefois pourtant son application alternant avec le nitrate d'argent, est très-salutaire.

BIBLIOGRAPHIE.—Dequevauvillers, De l'ophthalmie des nouveau-nés observée sous les formes épidémiques (Arch. génér. de méd., 1843, 4° série, t. I, p. 397, t. II, p. 9. — Poincarré, De l'ophthalmie purulente des nouveau-nés, thèse de Paris, 1852. — Trousseau, Des ophthalmies à l'Hôpital des Enfants malades (Ann. d'oculist., 1856, t. XXXV, p. 288, et

'azette médie. de Paris, 24 janvier 1852). — Berg, Recherches des médecins suédois sur ophthalmie des nouveau-nés (Ann. d'ocul., 1856, t. XXXV, p. 290, et Kliniska Förelasningar Barns juk domarne vid. allucünna Barnhuset i Stokholm. Stockholm, 1853. — Tyler mith, The Lancet, August 20, 1853, p. 158. — Chassaignac, Ann. d'oculist., t. XVIII, XXXIV et t. XXXV, p. 34. — Natalis Guillot, Traitement de la syphilis des nouveau-nés Gazette des hôpitaux, 1858, p. 377.) — Gosselin et 0. Lannelongue, Nouveau dictionnaire le méd. et de chirurgie, t. IX, p. 55. Paris, 1868. Art. Conjonctivite.

## ARTICLE VII.

# OPHTHALMIE PURULENTE DES ENFANTS SCROFULEUX.

Les enfants scrofuleux, chétifs, et tous ceux qui subissent l'influence d'une nauvaise hygiène, et qui se trouvent dans un air vicié, infecté, peuvent être tteints d'une ophthalmie purulente, qui diffère essentiellement de celle des enfants nouveau-nés.

symptomatologie. — La maladie débute habituellement par une conjonctivite égère : la conjonctive palpébrale s'injecte, et il se manifeste une sécrétion peu abondante de mucosités. Mais bientôt l'affection prend un caractère plus sérieux, soit par suite de la négligence des parents, soit par l'effet de la contagion et de la rausmission de l'affection purulente de la part des enfants nouveau-nés ou des malades atteints de l'ophthalmie purulente.

Sous l'influence de la constitution scrofuleuse, les paupières de l'enfant sont prises subitement d'un gouflement excessif : l'œil est gros, comme l'on dit habituelement. Lorsque cette affection atteint à ce degré de gravité dans un œil, l'autre, quoique malade aussi, devient plus clair, et son état s'améliore très-sensiblement.

Pour ouvrir l'œil ainsi affecté, on rencontre une très-grande difficulté, à peine est-il possible de voir la cornée. Il s'échappe du cul-de-sac conjonctival une certaine quantité de pus verdâtre, tandis que la conjonctive palpébrale paraît lisse, presque luisante, fortement injectée. La paupière est tellement épaisse que son volume est quatre à six fois plus grand que dans l'état normal. Si on la renverse, il peut se produire une luxation du cartilage tarse, et si la réduction n'est pas opérée pendant les vingt-quatre heures, il devient ensuite impossible de maintenir la paupière fermée : l'ectropion se reproduit continuellement.

Le pus arrive en grande partie du cul-de-sac conjonctival, ce qui a autorisé Giraldès (1) à dire que, sous l'influence de cette ophthalmie, les glandes folliculaires et en grappes de cette région sécrètent ce liquide purulent qui jaillit en véritable flot aussitôt qu'on écarte les paupières.

La conjonctive oculaire devient aussi le siége d'une inflammation; il y a un chémosis phlegmoné, qui est dangereux pour l'œil lui-même; d'autre part, dans les formes graves, la cornée est atteinte dès le début, et elle subit le travail de ramollissement qui peut amener la perforation partielle ou la destruction totale de cette membrane. Un pareil fait s'est présenté dernièrement chez un enfant que nous avons vn en consultation avec le docteur Ruffet (de Paris). Nous avons vu pourtant chez quelques malades l'infiltration rester pendant longtemps dans la cornée sans amener sa destruction.

<sup>(1)</sup> Giraldès, Maladies chirurgicales, 1868, p. 468.

En général, on peut dire que c'est surtont le tissu cellulaire des paupières, ainsi que le tissu fibreux (ligament du cartilage tarse), qui subit une infiltration scrosuleuse des plus marquées, et il est extrêmement dissicile de le faire disparaître. Giraldès a donné à cette forme de la maladie le nom d'ophthalmie phlegmoneuse. Je dois pourtant faire remarquer que, bien qu'elle offre l'apparence d'une inslammation phlegmoneuse des paupières, sa marche montre qu'il n'existe pas de véritable phlegmon ni d'abcès consécutif.

Cette maladie est très-douloureuse, surtout lorsqu'on essaye d'écarter les paupières. Le soir et la nuit, les petits malades sont sujets à des insomnies; ils ont de la fièvre et se plaignent beaucoup. Ces douleurs vives indiquent une grave altération de la cornée et de l'íris.

Marche, terminaison. — La marche de l'affection n'est jamais bien déterminée; elle varie selon les individus et selon leur constitution.

La terminaison est ordinairement fatale; dans les cas heureux, c'est une opacification de la cornée sur une grande étendue. Mais, le plus souvent, cette membrane se ramollit totalement et il survient un staphylôme général.

Anatomic pathologique. — La conjonctive n'est, en apparence, le siége que d'une légère altération; cette membrane est injectée, boursouslée et luisante; l'épithélium s'altère. La conjonctive bulbaire est fortement épaissie, ainsi que le tissu cellulaire sous-conjonctival. Cette infiltration est de la même nature que celle du tissu cellulaire palpébral; elle est constituée par une sorte de lymphe plastique coagulable, et qui ne donne jamais lieu ni au pus, ni aux abcès. Par suite de cette infiltration, il se produit un chémosis phlegmoneux qui amène un étranglement des vaisseaux sanguins et lymphatiques au bord de la cornée, lequel gêne ou arrête la nutrition de cette membrane.

Étiologie. — Cette affection se déclare d'une manière insolite, sous l'influence d'une cause scrofuleuse, chez les enfants qui subissent l'action d'un vice constitutionnel. Ces enfants présentent des éruptions sur le cuir chevelu ou derrière les oreilles; puis ces éruptions se portent au nez; les lèvres deviennent œdémateuses, boursouflées; ensuite l'œil se prend.

Les causes occasionnelles peuvent être recherchées dans le refroidissement, l'humidité, le manvais régime, etc. Quelquefois la maladie a été communiquée par des enfants nouveau-nés là où se trouvent réunis un certain nombre d'enfants atteints d'ophthalmie purulente, comme dans les maisons d'accouchement et celles où sont recueillis des enfants trouvés. En général, c'est une affection de la première enfance; elle se déclare à partir de quatre à six mois après la naissance jusqu'à huit à dix ans.

Pronostic. — Il est extrêmement grave, et, dans la grande majorité des cas, la vue de l'œil primitivement affectée est compromise.

Traitement. — La première indication est de tenir les yeux très-propres, ce qu'on pent obtenir par les injections faites entre les paupières avec une infusion légèrement aromatique et contenant une faible solution d'iode.

On doit examiner avec attention l'état de la cornée et de la sclérotique, observer si le chémosis se forme, et le scarifier immédiatement. L'instillation d'atropine dans l'œil, deux ou trois fois par jour, ne doit jamais être négligée.

Pour combattre l'inflammation des paupières, on agira simultanément sur le

conjonctive et sur la peau. La conjonctive doit être touchée tous les jours une

fois avec le crayon de sulfate de cuivre.

La peau des paupières est rouge, les tissus sous-jacents sont boursouflés et infiltrés. Pour combattre ces altérations, on badigeonnera la surface cutanée des paupières soit avec de la teinture d'iode, soit avec une solution concentrée de nitrate d'argent (2 grammes pour 8 grammes d'eau).

Les frictions mercurielles, des bains généraux avec le sublimé, et les prépara-

tions iodiques à l'intérieur doivent être associés au traitement local.

Cette maladie est grave; elle résiste souvent à tous les traitements, et ne cesse qu'après avoir fait des ravages considérables dans toutes les membranes de l'œil.

L'application de vésicatoires à la nuque ou derrière l'oreille peut être très-efficace pour combattre la prédisposition, et même dans la période d'évolution elle peut arrêter la marche de la maladie, ce qui a été constaté par Guéneau de Mussy et par moi-même.

BIBLIOGRAPHIE. — Landau, Mémoire sur le diagnostic des ophthalmies catarrhales et scrofuleuses (Archives de méd., 1836, t. XII). — Trousseau, Des ophthalmies à l'hôpital des Enfants malades (Ann. d'oculistique, 1856, t. XXXV, 288).— Giraldès, Leçons cliniques sur les maladies chirurgicales des enfants, Paris, 1868, 3° fascicule, p. 464.

#### ARTICLE VIII.

OPHTHALMIE PURULENTE DES ADULTES ET OPHTHALMIE DES ARMÉES.

L'oplithalmie purulente des adultes est une affection des plus graves; elle est caractérisée par une suppuration abondante et une inflammation phlegmoneuse des paupières. Commune dans les pays chauds, en Égypte, dans l'Inde, en Algérie, où elle règne d'une manière endémique, elle est très-rare, au contraire, en Europe, comme affection spontanée, surtout depuis la disparition des épidémies qui ont régué pendant quelque temps en Belgique et dans les diverses armées.

Cette affection est beaucoup plus grave que les autres ophthalmies, et elle n'a rien de commun avec les conjonctivites catarrhales aiguës. On aurait donc tort de la considérer comme un degré plus avancé ou une aggravation de la conjonctivite catarrhale aiguë, ainsi que l'ont fait quelques auteurs. Hairion (1) a démontré par un tableau comparatif des caractères différentiels de l'ophthalmie catarrhale et de l'ophthalmie militaire, combien diffèrent ces deux maladies.

Symptomatologie. — Les malades ressentent d'abord une vive démangeaison sur les bords des paupières; vers le soir, les yeux semblent remplis de poussière et de sable; il se manifeste en outre une sensation de chaleur et de picotement à la face interne des paupières. Le matin les cils sont collés, les yeux rouges et sensibles à la lumière. En renversant les paupières, on voit que les conjonctives sont baiguées par un liquide clair, légèrement jaunâtre.

Dès les premiers jours, les panpières sont fortement gonssées et forment comme des bourrelets œdémateux, qui ne se voient point au début de la conjonctivite

<sup>(1)</sup> Hairion, Discours sur l'ophthalmie des armées. Bruxelles, 1864, p. 16.

catarrhale. La conjonctive palpébrale est rouge januâtre avec de petites saillies disséminées.

Au bout de trois ou quatre jours, la rougeur s'accuse davantage; les conjonctives deviennent épaisses, boursouflées; les papilles se gonflent d'une manière très-notable et des plis épais se forment dans le cul-de-sac conjonctival. La rougeur ne tarde pas à se communiquer à la conjonctive bulbaire; alors le danger est considérable, imminent: l'œil lui-même est compromis.

Dans une inflammation aussi prononcée, les glandes de Meïbomius, ainsi que toutes les autres glandes conjonctivales, cessent de sécréter leur produit normal; l'épithélium conjonctival se détruit ou se détache sur une grande surface, et il y a alors la sensation de graviers dans les yeux; mais, à mesure que l'inflammation de la muqueuse s'accroît, la sécrétion augmente. G'est une sorte de liquide blanc jaunâtre ou verdâtre, visqueux, qui devient de plus en plus opaque. Dans la journée où l'on ne le laisse pas séjourner lengtemps entre les paupières, il est un peu louche, d'une teinte légèrement jaune citrin; on le voit de temps en temps par gouttes couler sur la joue. La nuit, au contraire, ce liquide s'épaissit; il est verdâtre, gluant et colle fortement les paupières. C'est une véritable sécrétion purulente.

Les paupières sont extrêmement tuméfiées, épaissies par une infiltration séreuse; la paupière supérieure augmente d'épaisseur et elle s'allonge en même temps, elle descend sur la paupière inférieure au point de rendre leur écartement



Fig. 87. — Opthalmie purulente des adultes.

presque impossible. Les yeux semblent excessivement volumineux, et leur aspect est identique avec celui qu'on observe dans le phlegmon des paupières (voy. la figure 87).

En examinant attentivement l'état de la conjonctive palpébrale, on apercevra facilement que sa surface est couverte d'aspérités plus ou moins prononcées. Dans certaines formes d'ophthalmies sporadiques, provenant de l'inoculation du pus de

l'ophthalmie des nonveau-nés, ces aspérités sont presque miliaires. Dans l'ophthalmie des armées, au contraire on trouve de vraies granulations vésiculeuses-néoplasiques, comme l'a très-bien démontré Hairion (de Louvain). Ces mêmes granulations s'observent dans l'ophthalmie algérienne et égyptienne qui ne sont qu'une seule et même maladie.

Pour examiner la cornée, on trouve un obstacle considérable dans le gonflement des conjonctives et des paupières, qui sont douloureuses et boursouflées. Pour vaincre cet obstacle, on doit se servir de deux élévateurs, que l'on introduit dou-

cement entre les deux paupières et que l'on écarte ensuite.

Parvenue à ce degré, la maladie peut s'arrêter : alors la sécrétion diminue, ainsi que le gonflement, et le globe de l'œil reste intact. C'est la première période.

Daus ce cas, les douleurs sont presque nulles : il y a de la pesanteur et de la lourdeur dans les paupières, par moments des élancements et la sensation de gravier dans les yeux, photophobie et démangeaison. Mais il est rare de voir cette affection s'arrêter à sa première période. Ordinairement, l'inflammation suit une marche ascendante, franchit le cul-de-sac conjonctival pour se porter sur la conjonctive bulbaire et sur les tissus sous-jacents.

A partir de ce moment, la scène change complétement; la sécrétion tend à diminuer, mais la maladie revêt le caractère phlegmoneux excessivement grave. C'est

la seconde période ou période phlegmoneuse.

Période phlegmoneuse. — La conjonctive bulbaire qui, jusqu'à présent, n'était que très-peu injectée, devient rouge, boursoussée, d'abord auprès du cul-de-sac conjonctival, puis sur toute son étendue. La caroncule lacrymale et le pli semi-lunaire sont épaissis et acquièrent l'un et l'autre une teinte rouge violacée, sormant pour ainsi dire des végétations ou des tumeurs.

C'est au voisinage de la cornée que la conjonctive présente un engorgement et une boursoussure qui augmentent tous les jours. Les vaisseaux de la conjonctive et des tissus sous-jacents, et surtout ceux de la capsule de Tenon augmentent de volume, se gonslent et forment un lacis vasculaire très-épais. La circulation dans les vaisseaux ainsi engorgés devient difficile, et il se produit une transsudation séreuse qui distend le tissu aréolaire sous-conjonctival sous forme d'une tumeur molle de couleur rougeâtre.

C'est le chémosis phlegmoneux ou charnu qui apparaît d'abord par places, se généralise de plus en plus, s'avance jusque sur la cornée et forme sur son bord un véritable bourrelet. Pendant ce temps, le chémosis se transforme; il devient de plus en plus épais, prend la couleur rouge jaunâtre, la conjonctive oculaire se distend au point de couvrir souveut la moitié ou la totalité de la cornée; quelquefois même elle fait saillie entre les paupières.

Cet énorme gonslement de la conjonctive et du tissu aréolaire sous-jacent est suivi bientôt d'un gonslement aussi considérable de la capsule de Tenon et d'une inflammation qui s'étend aux paupières et qui envahit quelquesois les parties voisines et celles qui se trouvent en dehors de l'œil. La surface conjonctivale devient sarcomateuse, les papilles sont gonslées et constituent des villosités et des plis très-épais.

A mesure que le gonflement et l'infiltration des tissus profonds des paupières augmentent, la sécrétion tend à diminuer, et la période de la maladie se carac-

térise surtout par le phlegmon des tissus profonds des paupières et des tissus sons-conjonctivanx.

A ce moment, une élévation exagérée de la température se manifeste dans les paupières et dans les conjonctives; on la constate facilement au toucher et à l'aide de mon thermomètre oculaire; les malades enx-mêmes éprouvent une sensation de chaleur excessive. Mais ils ne souffrent pas beancoup, tant qu'il n'y a pas de complications du côté de la cornée; ils ressentent une sorte de pesanteur et de lourdeur dans l'œil, une douleur gravative. Ils sont atteints d'un malaise général, de frissons, d'inappétence, de douleurs de tête; mais tous ces symptômes n'offrent aucune gravité.

Cette seconde période peut présenter un danger plus grave que tous les autres : c'est l'étranglement de la cornée occasionné par le chémosis phlegmoneux.

Dans le chémosis charnu, ce n'est pas seulement la conjonctive qui est ainsi enflammée, mais les tissus sous-jacents et surtont la capsule de Tenon. L'inflammation de ce dernier tissu me paraît être la cause des accidents graves observés du côté de la cornée, et qui sont dus au défaut de nutrition.

C'est ainsi que tous les vaisseaux qui se rendent à la cornée sont subitement étranglés; les nerfs subissent aussi la compression, ainsi que les lymphatiques, de sorte que la cornée se trouve tout à coup privée de toute innervation et de toute nutrition. De là, destruction partielle ou totale de cette membrane; de là, sphacèle de la cornée, ou nécrose. Il est alors indispensable de faire cesser au plus vite l'étranglement de cette membrane, ce qui ne peut être obtenu que par de larges excisions du chémosis.

Complications. — 1. Cornée. — Nous avons vu plus haut que l'inflammation de la capsule de Tenon amène un engorgement dans les vaisseaux et une sorte d'étranglement de tous ceux d'entre eux qui nourrissent la cornée. La conséquence naturelle de cet état de choses est la suspension de toute sa nutrition; elle devient louche sur toute sa surface; au centre on aperçoit une tache blanche, nacrée, irrégulière, à surface dépolie. C'est la nécrose de la cornée qui commence; ses couches superficielles commencent à s'exfolier; un ulcère plus ou moins profond apparaît et gagne la membrane de Descemet, après quoi survient la perforation avec hernie de l'iris et toutes ses conséquences.

Mais cette perforation peut avoir lien dans un endroit limité, pendant que le reste de la cornée conservera à un certain degré sa nutrition. Aussitôt que la perforation se produit, la tension de cette membrane cesse subitement; l'iris bouche le trou cornéen, et il arrive bien souvent qu'en ce moment le travail de destruction s'arrête; la régénération des parties détruites arrive d'une manière assez rapide; les vaisseaux apparaissent sur la cornée et l'œil peut être considéré comme sanvé.

Malheureusement, cette issue n'est pas fréquente, le plus souvent la nécrose se produit sur toute l'étendue de la cornée, qui s'exfolie totalement; l'iris tout entier se colle à la surface postérieure de la membrane de Descemet et constitue une adhérence complète. La cicatrisation qui s'ensuit ne laisse d'autre ressource que la pupille artificielle.

Quelquesois pourtant, malgré le trouble général de la cornée, l'ulcération et la perforation ne se produisent que dans sa partie périphérique, et le reste de la cornée conserve sa transparence.

Enfin, dans des cas très-rares, la cornée tout entière perd sa transparence; elle devient louche, puis blanchâtre, comme si elle était brûlée par la chaux vive. Cette altération est des plus graves; elle est due, selon Macnamara (4), à une dégénérescence graisseuse des éléments fibreux de la cornée, sous l'influence de laquelle cette membrane perd toute son élasticité et devient incapable de résister à la pression intra-oculaire. Elle se distend, puis s'affaisse; l'iris fait hernie dans plusieurs endroits sous forme de petites bosselures noires ou rougeâtres. A peine est-il reconvert dans ces endroits par une petite pellicule, qui est le tissu cicatriciel en voie de formation, ou bien par la membrane de Descemet distendue et non encore détruite. Ces saillies de l'iris plus ou moins étendues, disposées en grappes, ont été appelées staphyloma racemosum.

A la suite de ces désordres, la cornée peut encore conserver en partie, sur la périphérie, sa structure propre, sans que l'iris lui-même prenne adhérence dans cet endroit. Quelques millimètres de cornée conservés sur le bord suffisent pour qu'on puisse plus tard établir une pupille artificielle en face de cette partie

transparente et rendre ainsi la vue au malade.

Les complications qui surviennent du côté de la cornée s'annoncent ordinairement par des douleurs périorbitaires très-violentes, qui s'exaspèrent surtout la nuit. Elles sont accompagnées d'une sensation de chaleur dans le front, à la joue et dans l'œil lui-même, sensation qui est très-pénible. Bientôt le globe oculaire devient le siége de douleurs lancinantes, et il y a en même temps de la photophobie et du larmoiement; les larmes passent abondamment par les narines, et le malade se croit être enrhumé. Pendant l'augmentation de la sécrétion lacrymale, l'écoulement du pus diminue d'une manière très-sensible; il change en même temps de caractère et devient plus liquide, comme délayé.

Les douleurs prennent quelquesois un caractère intermittent ou rémittent bien marqué, et alors toutes les branches de la cinquième paire sont irritées. Habituellement, ce caractère de névralgie est propre aux affections de l'iris ou de la choroïde, et il y a lieu de supposer l'instammation de l'une ou de l'autre de ces membranes. Cela n'arrive que lorsque la perforation est imminente ou qu'elle a cu lieu.

D'ordinaire la perforation de la cornée se produit pendant les crises des douleurs névralgiques, et quelquefois pendant les tentatives faites pour onvrir l'œil. Le malade éprouve alors une sensation toute particulière, il lui semble qu'on a enlevé un poids considérable qui pesait sur son œil, et un liquide chaud s'écoule sur la joue. Il se sent sensiblement soulagé, et quelquefois même il distingue nettement les objets à travers le trou qui s'est fait dans la cornée.

Après trois ou quatre jours de calme relatif, surviennent de nouvelles douleurs provoquées par l'inflammation de l'iris emprisonné dans l'ouverture cornéenne, qui se gonfle et s'enflamme progressivement. Les névralgies n'ont plus ni la même persistance ni la même gravité.

A part les altérations de la cornée et de l'iris, on rencontre encore des complications dans d'autres parties de l'œil.

2. Paupières. — Les paupières arrivées à un degré considérable d'engorgement peuvent être le siége d'ectropion qui survient, soit spontanément par suite

<sup>(1)</sup> Macnamara, A manual of the Diseases of the eye. London, 1868, p. 183.

des efforts du malade, soit pendant les tentatives qu'on fait pour les renverser. Il est quelquefois très-difficile de les redresser, et si un pareil ectropion est abandonné à lui-même pendant vingt-quatre heures, on court le risque de ne pouvoir le réduire ensuite.

Sous l'influence de l'inflammation elle-même, ou par suite d'un traitement énergique, il n'est pas rare de voir des ulcérations se produire sur la conjonctive palpébrale. L'adhérence peut alors se déclarer par places entre les paupières et l'œil, accident connu sous le nom de symblépharon.

- 3. Voies lacrymales. Consécutivement à une inflammation aussi violente des conjonctives, les voies lacrymales peuvent devenir le siége d'altérations de différentes natures, telles que rétrécissement ou obstruction de ces voies, tumeur lacrymale, etc., et il importe beaucoup de surveiller l'état de ces organes pendant toute la durée de la maladie.
- 4. Granulations chroniques. Les conjonctivites purulentes sont quelquefois accompagnées ou compliquées de la formation de granulations à la surface des conjonctives, granulations qui persistent après que l'ophthalmie a été guérie. Cet état s'observe surtout, en Égypte et en Algérie; on l'a observé aussi dans les épidémies qui ont régné dans l'armée belge. Gosselin et O. Launelongue (1) croient que l'apparition de ce néoplasme est due à l'influence de la constitution atmosphérique, qui est spéciale à l'épidémie. Pour Hairion (2) elle ne règne, au contraire, jamais épidémiquement, mais affecte le caractère d'endémie.

La santé générale est ordinairement affectée d'une manière très-sensible à partir de la deuxième période; il y a de la fièvre, le pouls est plein et fréquent; le soir des frissons, des insomnies, ou sommeil agité, ce qui tient en partie à l'inquiétude du malade, menacé de perdre la vue.

Marche, durée. — La marche de la maladie est d'habitude progressive, s'aggravant de jour en jour. Dans quelques cas pourtant, arrivée à une certaine période de gravité elle s'arrête pour quelques jours, puis elle reprend sa marche ascendante avec la même intensité. Si l'ophthalmie est transmise par le contact direct, il y a d'abord un œil de pris, et ce n'est qu'au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures que l'autre est atteint.

Sous l'influence d'un traitement bien dirigé, on réussit souvent à arrêter la maladie, mais il est difficile de préciser l'époque de la résolution de l'inflammation; les complications qui surviennent du côté de la cornée, de l'iris, etc., influent d'une manière très-sensible sur la durée de l'affection.

On peut dire pourtant que la première période dure de cinq à huit jours, rarement au delà.

La période phlegmoneuse avec chémosis charnu, commence à partir du cinquième ou liuitième jour, et dure pendant quinze à vingt jours. Pendant tout ce temps, la sécrétion est plus ou moins abondante, et puis petit à petit elle diminue de quantité, et reprend les caractères d'une sécrétion catarrhale.

La cicatrisation des parties ulcérés de la conjonctive et de la cornée et la réparation des parties malades ne pent être obtenue avant deux ou trois mois.

(2) Hairion, Discours sur l'ophthalmie des armées. Bruxelles, 1864, p. 16.

<sup>(1)</sup> Gosselin et O. Lannelongue, Nouveau Dictionn. de méd. et de chirurg. prat., t. IX. Paris, 1868, p. 68. Art. Conjonctivite.

Diagnostic différentiel. — L'ophthalmie purulente peut être confondue avec une conjonctivite catarrhale et avec l'ophthalmie scrofuleuse et diphthéritique.

1° La conjonctivite catarrhale est caractérisée par une sécrétion transparente, presque aqueuse, dans laquelle nagent des flocons de mucus. Dans l'ophthalmie

purulente, la sécrétion purulente s'observe au contraire dès le début.

Le chémosis est séreux dans la conjonctivite catarrhale, tandis qu'il est charnu dans la conjonctivite purulente. La conjonctive palpébrale supérieure devient charnue, épaisse, couverte d'une masse des papilles gonflées et des granulations vésiculeuses fortement saillantes, ce qui n'existe pas dans la conjonctivite catarrhale. La cornée est rarement affectée dans la conjonctivite catarrhale; elle est au contraire très-fréquemment atteinte dans une ophthalmie purulente.

D'après Caffe (1), l'ophthalmie des armées fait le plus de ravages pendant les saisons chaudes, tandis que l'ophthalmie catarrhale apparaît le plus souvent aux

approches de l'hiver et au printemps.

2º On pourrait confondre aussi l'ophthalmie puruiente avec l'ophthalmie ou conjonctivite scrofnleuse; mais l'une sécrète une quantité considérable de pus; l'autre au contraire, présente une altération de l'épaisseur de la paupière sans que la conjonctive elle-même soit sensiblement alérée. Le plus souvent un seul œil est atteint de conjonctivite scrofuleuse, contrairement à ce qui arrive dans l'ophthalmie purulente.

3° La conjonctivite purulente peut être confondue avec une ophthalmie blennorrhagique, diphthéritique et granulaire aiguë. On trouvera les signes différen-

tiels dans les paragraphes qui regardent ces affections.

Anatomie pathologique. — Dès l'origine de l'affection, la muqueuse du culde-sac conjouctival et de la caroncule est infiltrée par le pus; les papilles se gonflent et se boursonflent par suite de l'infiltration purulente qui les rend dures etépaisses.

En regardant avec un verre grossissant, on aperçoit une masse considérable de vaisseanx engorgés, et les glandes elles-mêmes deviennent épaisses, pâteuses. D'après van Roosbroeck, l'épaississement des conjonctives est dû à la transsudation à travers les parois des vaisseanx du plasma du sang, qui, en se déposant dans la conjonctive, servirait d'élément pour la sécrétion purulente.

Dans une période plus avancée, tous les tissus sous-jacents sont infiltrés par le même produit morbide; la capsule est gonflée et les vaisseaux y sont étranglés. L'épithélium se rétrécit sur toute l'étendue de la conjonctive, et souvent des pelli-

cules épithéliales se détachent en masse de la conjonctive.

Dans le repli conjonctival au début, et au bout de quelque temps sur toute la conjonctive on aperçoit, d'après Hairion, des granulations vésiculeuses, dont nous donnerons plus loin la description détaillée. Quant aux papilles conjonctivales, elles se gonsient, s'hypertrophient, s'infiltrent de liquide purulent et constituent des granulations papillaires.

Les altérations de la cornée ont été signalées plus haut; c'est la nécrose et la perforation avec toutes ses conséquences.

Étiologie. -- La conjonctivite purulente est une affection contagieuse, et se trans-

<sup>(1)</sup> Caffe, Ophthalmie des armées, Rapport à M. le ministre de l'Agriculture. Paris, 1840, p. 60.

met d'un individn à un autre, et d'un œil à l'autre, par inoculation. C'est ainsi qu'on la voit se déclarer chez les nourrices et les mères qui soignent les enfants nouveau-nés atteints d'ophthalmie purulente. Le même fait s'observe chez les enfants plus âgés qui contractent cette ophthalmie dans les hôpitaux ou à la maison des enfants assistés. De la même façon s'explique la propagation de l'ophthalmie purulente qui a régné dans les armées de différents pays et surtout en Belgique.

Decondé (1) a démontré d'une manière non douteuse que cette maladie se transmet dans les armées par contagion immédiate, par les linges, les vêtements, l'eau avec laquelle plusieurs personnes se lavent, etc. Vleminckx (2) est arrivé aux mêmes résultats et il a réclamé du ministre de la guerre le renvoi des régiments de tous les granuleux et de tous ceux qui étaient atteints d'ophthalmie purulente, tellement il était convaincu que la contagion est une cause active de propagation de la maladie. Van Roosbroeck déclare, « que la forme aiguë de l'ophthalmie purulente ou militaire s'observe surtont en temps de guerre, à l'époque des grandes manœuvres et pendant des changements brusques de température. »

L'ophthalmie granuleuse peut engendrer l'ophthalmie purulente aiguë, et vice versa. Le pus blennorrhagique s'inocule facilement dans la conjonctive et donne lieu à une ophthalmie purulente, que nous étudierons bientôt dans un article spécial.

Depuis que les soins hygiéniques et la propreté sont mienx observés dans les régiments, l'existence de ces sortes d'épidémies est beaucoup moins fréquente en Europe, où elles ont pour ainsi dire disparu complétement.

Mais dans les climats chauds, et surtout en Égypte et en Algérie, cette ophthalmie se rencontre très-fréquemment; elle y règne même d'une manière endémique, quoiqu'elle semble être, comme dit Rollet, de la même famille que l'ophthalmie blennorrhagique.

A quelle cause faut-il attribuer la propagation de la maladie en Algérie et en Égypte? Selon nous, ces causes sont prédisposantes et occasionnelles. La réverbération de la lumière très-vive d'un soleil presque tropical, la poussière et les changements rapides de température qui se produisent entre le jour et la nuit prédisposent d'une manière spéciale à cette inflammation.

Quant aux causes occasionnelles, ce sont toutes celles qui donnent lieu à des conjonctivites simples, catarrhales ou autres, et qui, sous l'influence de ces diverses conditions endémiques, engendrent une ophthalmie purulente. L'état blennorrhagique des hommes et des femmes doit contribuer pour beaucoup au développement de l'ophthalmie.

L'action de l'air vicié est-elle pour quelque chose dans l'évolution de la maladie chez des sujets placés dans un milieu nosocomial? Giraldès (3) croit à la propagation de la maladie par l'air, et il appuie cette conclusion sur les analyses de l'air faites à sa demande, par O. Reveil, pendant une épidémie qui a régné en 4866 dans une des salles de son service à l'hôpital des Enfants. Ses recherches, ainsi que celles des auteurs allemands, ont prouvé que l'atmosphère de la salle

<sup>(1)</sup> Decondé, Annales d'ocutistique et gynécologie, 1838-1839, vol. I, p. 393.

<sup>(2)</sup> F. Cunier, Recherches statistiques, etc. (Annales d'oculistique, t. XVII, p. 147 et suiv.).

<sup>(3)</sup> Giraldès, Leçons sur les maladies chirurgicales des enfants. Paris, 1868, p. 464.

contenait, en effet, des globules purulents, des plaques épidermiques, épithéliales, etc. C'est pourquoi Giraldès pense que les germes fermentescibles, transportés par l'air, sont déposés sur les muqueuses oculaires et engendrent une ophthalmie. Nous ne partageons pas cette manière de voir, et nous pensons, au contraire, que seule l'innoculation directe du pus, transmis avec des linges, les mains, l'eau, etc., peut donner lieu à la contagion.

Ce n'est pas par l'air qui est vicié dans l'hôpital des Enfants, que la maladie se transmet, mais par contagion directe. Témoin les faits rapportés par Desmarres (1) propos de cet enfant qui contracte l'oplithalmie granuleuse dans cet hôpital, rejient chez ses parents et communique une ophthalmie purulente à sa mère et à ses deux sœurs, sous forme d'ophthalmie purulente, à la suite de laquelle elles perdent, soit un œil, soit les deux yeux.

Le pus qui est formé par l'ophthalmie purulente est excessivement contagieux; nais, selon les recherches de Piringer (2), la gravité de l'inoculation dépend de la nature de ce liquide et de la période pendant laquelle il a été transmis. Ainsi la sécrétion purulente grave engendre l'affection purulente dans l'espace de 12 à 36 heures; tandis que le pus, pris à une période moins virulente, ne fait naître une inflammation que dans l'espace de 72 à 96 heures. Dans ce dernier cas, ce n'est plus une ophthalmie purulente, mais une conjonctivite granuleuse ou même catarrhale. Les dernières observations de Gosselin (3) semblent confirmer ce fait; elles démontrent que, tandis que chez les uns l'affection prend la forme d'ophhalmie granuleuse, chez d'autres la même contagion donne lieu à une ophthalmie catarrhale.

**Pronostie**. — Il est très-difficile d'établir d'avance le pronostic de la maladie itôt qu'elle apparaît. Il dépend de la rapidité de son développement, ainsi que des complications qui vont surgir.

En général, on peut augurer favorablement lorsque l'évolution est lente et que e chémosis phlegmoneux tarde à se former. Une sorte de tolérance se produit alors lans les tissus, et le danger qui menace la cornée est moins à redouter.

Les altérations de la cornée rendent au contraire le pronostic grave, et l'on ne peut jamais répondre du résultat définitif de la maladie.

Le développement des granulations palbébrales qui exposent les yeux à des inlammations dont la durée n'est jamais précisée, sont aussi, pour le pronostic, d'une rès-grande gravité.

Traitement. — Nous reconnaissons dans l'ophthalmie purnlente deux phases pien distinctes : la première, d'incubation de la maladie dans la conjonctive palpérale ; la seconde, de la transmission de l'inflammation à la conjonctive bulbaire sons orme de chémosis phlegmoneux.

Dans la première période, où le globe de l'œil et les tissus profonds ne sont pas encore altérés, le mal réside tout entier dans la conjonctive, et une suppuration rès-abondante en est la conséquence.

1º L'indication pour le traitement se déduit de la nature de l'affection; il faut

(3) Gosselin, Archives génér. de médecine, 1869.
GALEZOWSKI.

Desmarres, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, t. II, p. 142.
 Piringer, Die Blennorrhoë in Menschenauge. Gratz, 1841.

empêcher sa propagation aux parties voisines en cherchant à activer, par les caustiques, la sécrétion ou la transsudation séreuse et l'élimination de l'épithélium. Cette transsudation, obtenue sur toute l'étendue des vaisseaux engorgés, amènera l'élimination du virus purulent, et la maladie sera ainsi souvent enrayée dès le début.

Pour obtenir ce résultat l'on peut faire usage, avec un égal succès, de deux caustiques tout aussi énergiques et puissants l'un que l'autre, le crayon de nitrate d'argent mitigé et le cristal de sulfate de cuivre.

Le crayon de nitrate d'argent doit être employé sous la forme mitigée, ainsi que le faisaient en premier lieu Desmarres père et puis de Graefe.

Ce crayon se compose d'une partie de nitrate d'argent et de deux parties de nitrate de potasse (1); il a cet avantage d'être moins caustique, ce qui permet de le passer plus lentement sur la surface que l'on veut toucher et d'appuyer plus ou moins fortement sans craindre de produire une eschare. La surface de ces crayons est plus unie et en s'usant ils conservent les mêmes propriétés.

On doit simplement toucher et non point cautériser avec le crayon mitigé, et éviter, autant que possible, de produire des eschares profondes.

On renverse les deux paupières, supérieure et inférieure, aussi largement que possible, afin de laisser à découvert le cul-de-sac conjonctival; on les rapproche l'une de l'autre, et on touche toute la surface malade avec ce crayon, en le passant légèrement sur toute son étendue, et surtout sur celle du cul-de-sac conjonctival. Immédiatement après, on passe à plusieurs reprises, sur toute la surface qui a été touchée avec le crayon, un pinceau trempé dans de l'eau salée; puis on laisse tomber quelques gouttes d'huile d'amandes douces sur la conjonctive et l'on ferme l'œil.

Voici la formule pour la solution de sel marin ou chlorure de sodium :

24 Eau distillée...... 10 gram. | Sel marin..... 5 gram.

La solution de chlorure de sodium sert à neutraliser l'excès de nitrate d'argent qui reste sur la conjonctive. L'instillation d'huile est nécessaire pour empêcher le frottement de la muqueuse oculaire cautérisée contre la cornée.

Immédiatement après, ou quelquefois seulement au hont de cinq minutes, le malade éprouve une sensation de brûlure, de chaleur ; il lui semble qu'il a du sable dans l'œil. L'application des compresses froides, constamment renouvelées et continuées pendant au moins un quart d'heure, fait disparaître cette gêne. La sécrétion des larmes s'exagère, la sécrétion muco-purulente se manifeste de nouveau, et même avec plus d'abondance qu'avant la cautérisation; mais après deux applications de ce caustique la quantité de cette sécrétion diminue sensiblement.

La cautérisation des paupières doit être pratiquée une fois tous les deux jours ou tous les jours, quelquefois cependant il est nécessaire de la renouveler deux fois dans la même journée. Cela dépendra de la tolérance du malade pour ce caustique, ainsi que de l'abondance de la suppuration.

<sup>(1)</sup> On fait fondre les deux parties de nitrate de potasse avec une partie de nitrate d'argent dans un creuset de platine en l'agitant avec une baguette en verre, puis on le coule dans de petites lingotières.

An lieu de crayon mitigé, on peut se servir d'une solution de nitrate d'argent, re l'on appliquera au moyen d'un pinceau.

Voici les formules :

Après avoir passé le pinceau trempé dans cette solution sur les conjonctives palbrales, on neutralise l'excès de nitrate d'argent avec la solution de sel marin. 2° La cautérisation des conjonctives avec un cristal de sulfate de cuivre peut aussi re utilement employée dans cette période, surtout si l'affection est, dès le début, compagnée de granulations; mais en général le caustique précédent est prérable.

3° Les cautérisations sont quelquefois remplacées par les injections astringentes. esmarres se sert habituellement de la solution suivante, qu'il fait injecter entre s paupières, au moyen d'une seringue, toutes les demi-heures :

```
Eau distillée.... 200 à 300 grammes. | Sulfate d'alumine....... 1 gramme.
```

Les auteurs anglais recommandent aussi l'usage de solutions astringentes, soit en istillation entre les paupières sous forme de gouttes, soit en injection que l'on doit mouveler toutes les heures ou toutes les demi-heures. Ainsi, selon Wells, on otient d'excellents résultats, dans le Royal London ophthalmie Hospital Moorfields, es injections astringentes renouvelées toutes les quinze à trente minutes dans la lurnée, et toutes les deux heures la nuit. Voici la solution qu'il recommande :

Macnamara précouise l'instillation dans l'œil, pendant dix jours, de la solution nivante, que l'on renonvelle toutes les deux heures.

Tous ces moyens peuvent être utiles; mais, renouvelés trop fréquemment, ils ont très-douloureux et maintiennent constamment une irritation artificielle des onjonctives qui est très-peu favorable, à notre avis, pour amener la guérison. ous n'hésitons donc pas à donner la préférence à la cautérisation directe.

h° Il est indispensable de nettoyer aussi souvent que possible l'intérieur des pauières par des injections d'eau tiède ou d'eau de guimauve ou de sureau, que l'on enouvelle toutes les demi-heures ou toutes les heures dans la journée, et toutes es deux ou trois heures pendant la mit. Ces injections sont faites à l'aide d'une etite seringue, ou bien avec un irrigateur. On a soin avant chaque injection 'écarter les paupières et de laisser éconler le pus.

Les injectious astringentes employées dans ce but me paraissent superflues. 5° Pour combattre la boursouslure exagérée des paupières, Macnamara (1)

<sup>(1)</sup> Macnamara, A Manual of the Diseases of the Eye. London, 1868, p. 167.

conseille de badigeonner denx ou trois fois dans le courant de la maladie leur surface cutanée avec la solution suivante :

24 Eau distillée...... 12 grammes. | Nitrate d'argent...... 4 grammes.

C'est un excellent moyen qui a été recommandé, en 1867, par Serres d'Alais (1), contre les différentes ophthalmies. Son efficacité est incontestable. Je l'ai vérifiée dans plusieurs cas.

La deuxième période de l'ophthalmie s'annonce par la propagation de l'inflammation à la conjonctive oculaire. Le chémosis charnu augmente de volume; il s'avance jusqu'à la cornée et peut amener la destruction de cette tunique. La sécrétion semble alors diminuer d'une manière très-notable, et toute l'inflammation se porte aux membranes profondes des paupières et à la capsule de Tenon.

L'indication pour le traitement dissère de celle de la première période : il faut combattre l'inflammation et le gonssement des tissus profonds, et empêcher l'étranglement de la cornée par le chémosis phlegmoneux. Voici la méthode que nous suivons habituellement dans ce cas :

1° On doit suspendre l'usage de tous les caustiques et des astringents ; l'observation nous a démontré que toute cautérisation nonvelle augmente l'irritation des tissus profonds gonflés et enflammés.

2° Ou fera des scarifications très-fréquentes et multiples autour de la cornée, sur la conjonctive bulbaire, ainsi que sur la conjonctive palpébrale.

3° Si le chémosis est très-épais et s'il entoure la cornée, celle-ci ne tardera pas à se sphacéler; il est donc urgent de prévenir cet étranglement.

Le seul moyen énergique et efficace pour combattre ces accidents est l'excision du chimosis. On saisit avec une pince un lambeau dans l'augle externe, et on l'excise jusqu'à la cornée. On agit de même dans l'angle interne, en bas et en haut de la cornée.

Ces excisions ne donnent ordinairement lieu qu'à un léger écoulement de sang, à cause de stases veineuses qui existent dans les vaisseaux engorgés et presque étranglés. Mais il se manifeste bientôt un mieux sensible; la paupière supérieure s'affaisse et le gonflement diminue.

On renouvelle tous les jours ou tous les deux jours ces scarifications et ces excisions jusqu'à la disparition complète du gonflement du bord de la cornée.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est la reproduction facile de la conjonctive à l'endroit où elle a été excisée, aussitôt que la guérison a lieu. Il ne reste ordinairement aucune trace d'excision.

Par ce moyen, employé concurremment avec les injections continuelles d'eau tiède, on arrête l'inflammation phlegmoneuse et l'on sauve la cornée. Les cautérisations, tout au contraire, faites dans cette période, sont des plus dangereuses; elles augmentent l'étranglement des tissus, aggravent le chémosis et favorisent la nécrose de la cornée.

4° Pendant toute cette seconde période, on doit continuer l'application constante sur les paupières des compresses imbibées d'eau froide, et les renouveler chaque fois qu'on fait une injection.

(1) Serres (d'Alais), Bulletin de la Société de chirurgie, 1867, t. VII, 2° série, p. 10.

5° Pour empêcher les yeux de se coller, il faut graisser deux ou trois fois par ur les bords des paupières avec la pommade de concombre fraîche ou le cold-ream non aromatique.

6° Les complications qui surviennent du côté de la cornée sont difficiles à guérir,

t les moyens que nous possédons restent sans efficacité.

On doit surveiller attentivement, pendant toute la durée de la maladie, l'état de cornée, et, pour prévenir les complications soit du côté de cette membrane, pit du côté de l'iris, ou instillera dans l'œil deux ou trois fois par jour une goutte u collyre d'atropine, dont la formule a été déjà indiquée.

Au moment où apparaît une tache partielle dans la cornée ou son infiltration énérale, il est nécessaire de recourir à des moyens énergiques : l'application de nit à douze sangsues près de l'oreille correspondante ; frictions mercurielles sur le front et sur les tempes ; calomel à l'intérieur, à la dose de 10 centigrammes, eux ou trois fois par jour ; purgations, etc.

Lorsque la perforation devient imminente, il est préférable de pratiquer la para-

entèse.

L'ouverture linéaire, pratiquée au siège de la nécrose, fait sortir l'humeur queuse; la cornée s'affaisse, la tension diminue et la nécrose peut être arrêtée lour quelque temps. Si en même temps que ce moyen, l'on emploie l'excision de la conjonctive bulbaire et le traitement antiphlogistique, on peut empêcher dans uelques cas la destruction totale de la cornée.

7º Quant au régime à prescrire au malade, il faut avoir égard à la gravité de la naladie. Il ya un pen de fièvre; c'est pourquoi le malade devra suivre un régime toux. Plus tard, lorsque le danger est près de disparaître, et que la suppuration uninue, la nourriture fortifiante et substantielle sera préférable, surtout chez les

udividus chloro-anémiques.

8° A la suite des douleurs vives et des injections continuelles qui leur sont praiquées jour et nuit, les malades sont sujets à des insomnies. On prescrira alors les préparations opiacées sous forme de pilules ou de potions. Voici les formules qui peuvent être employées dans ce but avec beaucoup de succès :

| Eau distillée<br>Hydrochlorate de mor- | 150 grammes. | 24 Eau distillée                               |   |   |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---|---|
| phine  Prendre deux cuillerées le s    |              | Bromure de potassium  Prendre la dose le soir. | 5 | _ |

9° Hygiène. — Une des conditions essentielles à remplir dans le traitement de tette maladie est incontestablement celle qui est prescrite par l'hygiène. Il est récessaire tout d'abord de séparer des autres malades l'individu atteint d'ophthalnie purulente; il doit être logé dans une chambre sombre et bien aérée, dont la empérature ne dépasse pas 16 degrés centigrades.

Le malade gardera le lit et aura la tête un peu relevée. Une ou deux personnes eront chargées tout spécialement de lui donner les soins que réclame son état. Elles feront des injections, mais en ayant soin de laver leurs mains après chaque njection. Wells conseille aux personnes chargées de ces soins de porter constamnent des conserves; c'est une précaution utile pour éviter les éclaboussures qui pourraient atteindre leurs yeux pendant les injections.

Dans le cas où un seul œil est atteint, de Graefe conseille de fermer hermétiquement l'autre au moyen d'un tampon de charpie et d'une bande de diachylon, que l'on renonvellera de temps en temps. Mais il serait imprudent de suivre le conseil de ceux qui, pour prévenir l'inocul tion, font instiller des collyres légèrement astringents dans l'œil sain. Ces instillations provoquent des démangeaisons et des picotements, le malade se frotte les yeux avec les doigts sales et s'inocule souvent l'ophthalmic purulente.

10° Une autre méthode, qui consiste à pratiquer de fréquentes injections d'alcool entre les paupières, a été mise en usage par un de nos maîtres, le professeur Gosselin. Elle a donné entre ses mains de très-bons résultats.

BIBLIOGRAPHIE. — Larrey, Relation chirurgicale de l'armée d'Orient en Égypte, 1804. — Casse, Mémoire sur l'ophthalmie de l'armée belge, 1840. — Florio, Description thémique et pratique de l'ophthalmie purulente. Paris, 1841. — Van Roosbroeck, Cours d'ophthalmologie. Gand, 1853, t. II. — Kilpatrick, Dublin quarterly Journ. of med. science May 1856, p. 335. — Bendz, Quelques considér. sur l'ophthalmie dite militaire (Congra ophthalm. de Bruxelles, 1857, p. 232). — Decondé, D'un nouveau mode de traitement d'ophthalmie purulente (Ann. d'oculist., 1858, t. XL, p. 15). — Hairion, Nouvelles considerations sur l'ophthalmie de l'armée (Arch. de méd. militaire belge, t. 11). — Warlomont et Testelin, Addition à Mackenzie, Traité des maladies des yeux, t. I, p. 697.

### ARTICLE VIII

# OPHTHALMIE BLENNORHAGIQUE

L'inoculation dans l'œil du pus blennorrhagique provoque une inflammation subaignë purulente, à marche très-rapide, qui est excessivement grave : c'est k conjonctivite on ophthalmie blennorrhagique.

Symptomatologie. — Les symptômes objectifs sont ceux de l'ophthalmie pur rulente, avec cette différence que la maladie marche dès son début beaucoup plus rapidement et qu'elle se présente le plus souvent dans un seul œil.

En général, c'est pendant la période chronique de la gonorrhée que l'inoculation a lieu; elle se fait par le transport avec les doigts du pus blennorrhagique.

L'explosion de la maladie est brusque, le malade sent des picotements et de démangeaisons très-vives, accompagnées d'une chaleur et d'un larmoiement con tinuel. Le matin l'œil est collé et les paupières sont reides. La muqueuse devien rouge, d'un rouge cramoisi; cette rougeur est concentrée surtout dans le cul-de sac. La caroncule et le pli semi-lunaire sont boursouflés, saillants, formar comme une sorte d'excroissance, ce qui ne se remarque pas dans les autres oph thalmies.

Ce gonflement excessif de la caroncule est dû à l'inoculation qui a eu lieu dan le cet endroit. Bientôt la rougeur envahit le globe de l'œil, les paupières se gonflet énormément; la sécrétion est très-abondante, elle est épaisse, jaune ou jaune ver dâtre, tout à fait analogue au pus blennorrhagique, et s'écoule sur la joue d'ur manière continue.

Si la maladie n'est pas enrayée à son début, elle envahit la conjonctive bu baire; le chémosis charnu se produit et la cornée peut se sphacéler si l'on n'intervient pas à temps. Dans ce cas, le danger est d'autant plus grand que l'affectie prend souvent les caractères de l'ophthalmie diphthéritique.

Lorsque l'on examine attentivement la conjonctive palpébrale, on la trouve touours tuméfiée et parsemée de granulations très-nombreuses, formant souvent de éritables excroissances charnues, principalement développées dans le cul-de-sac

conjonctival supérieur.

Mais toutes les ophthalmies blennorrhagiques n'ont pas la même gravité; il y en de bénignes et de malignes. D'après Hairion (1), l'ophthalmie blennorrhagique peut être syphilitique et non syphilitique, et il distingue l'une de l'autre par la présence d'un ganglion préauriculaire. Cette division nous semble très-rationnelle; nais en ce qui regarde le ganglion préauriculaire, on ne peut pas le considérer comme un signe de l'affection syphilitique, parce qu'il peut exister dans des dif-érentes inflammations de la conjonctive, quelle que soit leur nature. J'ai même qu ce ganglion dans une conjonctivite simple et dans un orgeolet.

Dans des conjonctivites bénignes, la maladie marche moins rapidement; la cononctive bulbaire ne prend pas d'aspect charnu; mais les granulations succèdent presque constamment à l'ophthalmie bleunorrhagique, ce qui n'a pas toujours lieu

lans l'ophthalmie purulente non blennorrhagique.

Dans la forme bénigne, le danger immédiat disparaît; la sécrétion elle-même est peu abondante et le gonflement des paupières n'atteint pas des proportions notables.

Marche, durée. — L'ophthalmie blennorrhagique maligne a une marche excessivement rapide; il arrive quelquesois que, dans l'espace de quarante-huit teures, la cornée est attaquée. Dans les formes plus bénignes, l'évolution est ente, et l'on a, par conséquent, le temps d'arrêter le progrès de la maladie.

Diagnostie. — La ressemblance complète qui existe entre une ophthalmie puulente et une ophthalmie blennorrhagique ne permet pas d'établir un diagnostic certain. Mais lorsqu'un seul œil est pris, et que la maladie persiste sous cette orme pendant quelques jours, la probabilité de la cause blennorrhagique est grande.

La marche très-rapide de l'affection, la gravité des symptômes et une sorte l'infiltration plastique dure et consistante dans l'épaisseur des tissus des paupières, la fera quelquefois confondre avec l'ophthalmie diphthéritique; alors les untécédents seuls pourront dissiper le doute.

Étiologie. — La conjonctivite blennorrhagique est le résultat de la contagion lirecte, produite par la transmission du pus uréthral dans l'œil. Cette transmission tent avoir lieu, soit avec les doigts imprégnés de pus, ce qui est le plus fréquent, soit par nne goutte d'urine qui jaillit dans l'œil, de l'urèthre malade, soit par tout autre moyen.

Les faits de ce genre sont très-nombreux; ils sont rapportés par Saint-Yves, Delpech, Mackenzie et Rollet. Florent Cunier (2) a pu constater la cause d'inoculation dans 47 cas sur 84 observations qu'il a recneillies. Cullerier (3) a rapporté la curieuse histoire d'un malade atteint de blennorrhagie, et qui portait un œil artificiel. Ce malade, ayant mis un soir son œil d'émail dans un verre d'eau qui lui avait servi à laver sa verge, fut pris subitement d'une inflammation

(2) Florent Cunier, Annales d'oculistique, t. XVI.

<sup>(1)</sup> Hairion, Annales d'oculistique, 1846, t. XV, p. 456.

<sup>(3)</sup> Cullerier, Des affections blennorrhagiques, 1861, p. 166.

très-intense du moignon et de la membrane qui tapissait l'orbite. Il s'était inoculé l'ophthalmie blennorrhagique an moyen de son œil d'émail.

La contagion par inoculation directe est donc réelle, incontestable, et c'est la seule cause de l'ophthalmie blennorrhagique. Quant aux hypothèses émises par divers auteurs, d'après lesquelles cette ophthalmie serait le résultat de métastase, de rapport sympathique entre l'ail et l'urèthre, on encore le symptôme d'une infection générale, elles ne reposent sur aucun fait positif et ne peuvent être soutenues raisonnablement.

A. Fournier (1) a remarqué avec raison que chez les sujets soigneux de leur personne et observant une propreté minutieuse, l'ophthalmie est non-seulement un fait rare, mais tout à fait exceptionnel. Ce praticien ne l'a rencontrée qu'une fois en plusieurs années chez les malades de sa clientèle, soigneusement avertis des dangers de la contagion. Ricord déclare, d'antre part, que sur des milliers de malades qui se présentaient à la consultation de l'hôpital du Midi, on n'en observait que 3 ou 4 cas par an.

Cette affection est surtout propre au sexe masculin; les femmes en sont trèsrarement atteintes. Elle envahit plus souvent l'œil droit seulement; les deux yeux sont affectés plus rarement.

\*Pronostie. — Parmi les ophthalmies purulentes, l'ophthalmie blennorrhagique maligne est une des plus graves. La cornée peut se détruire en quarante-huit heures. Lawrence a vu 5 fois sur 40 les deux yeux pris en même temps; l'un de ces malades perdit les deux yeux et quatre autres perdirent chacun un œil. La résolution complète est rare.

Mais l'affection peut affecter une forme bénigne, devenir chronique et se transformer en conjonctivite ou en kérato-conjonctivite granuleuse.

Traitement. — Il importe beaucoup d'agir dès le début avec la plus grande énergie, comme le conseille Ricord. On cautérise tous les jours les conjonctives palpébrales avec le crayon mitigé, et l'on applique la glace sur les yeux. Ces cautérisations ne doivent pas être très-profondes; mais il ne faut pas les négliger. Nous ne comprenons pas pour quel motif Wecker blâme les cautérisations à l'origine de la maladie et ne les recommande qu'après que celle-ci a eu le temps de se développer.

En même temps, on applique de 10 à 15 sangsues à la tempe et derrière l'oreille, au bout de deux ou trois jours, on renouvelle les déplétions sanguines.

A l'intérieur, on prescrit le calomel à la dose de 2 à 5 centigrammes toutes les demi-heures, jusqu'à salivation.

Lorsque la conjonctive palpébrale devient grisâtre, qu'elle est lisse et prend le caractère propre à la conjonctivite diphthéritique, ou [bien lorsqu'un chémosis phlegmoneux apparaît au bord de la cornée, il fant suspendre immédiatement les cautérisations, revenir à un traitement antiphlogistique fait de temps à autre, pratiquer des injections fréquentes et appliquer des compresses d'eau froide sur les paupières.

Si un seul œil est affecté, il est important de prendre les précautions néces-

<sup>(1)</sup> Alf. Fournier, Blennorrhagie: Accidents oculaires (Nouveau Dictionnaire de méd. et de chir. prat. Paris, 1866, t. V, p. 242),

saires pour préserver l'autre. Selon Warlomont (1), on doit faire l'occlusion de l'œil sain en appliquant sur les paupières une couche de peau de baudruche que l'on recouvre avec plusieurs couches de collodion élastique. On laisse ainsi l'œil sain fermé tout le temps que dure la maladie.

Les excisions ne doivent être pratiquées que dans les endroits où la cornée semble être le plus étranglée par le chémosis. Chaque opération est suivie de

l'application de compresses d'eau froide ou glacée sur les paupières.

Aussitôt que la maladie est arrêtée, la conjonctive bulbaire reste rouge, mais sans que la boursouslure se reproduise, quelquesois l'écoulement reparaît avec une plus grande abondance; il est alors nécessaire de faire des injections légèrement astringentes, surtout avec le sulfate d'alumine et puis avec le sulfate de cuivre, dans les proportions suivantes :

24 Eau distillée..... 200 grammes. 24 Eau distillée..... 200 grammes. Sulfate d'alumine... 1 à 2 — Sulfate de cuivre.. 10 à 20 centigr.

Plus tard, on remplacera ces injections par les cautérisations avec un crayon de sulfate de cuivre, surtout si les granulations apparaissent.

Le professeur Gosselin préfère à tous ces moyens l'emploi de l'alcool. Il fait toutes les deux heures, dans l'œil du malade, une injection d'un tiers d'alcool rectifié pour denx tiers d'eau. Au bout d'un jour de ce traitement, Gosselin a vu l'amélioration notable se produire, et la guérison fut obtenue dans quatre cas sans altération de la cornée.

On doit encore instituer le traitement contre la blennorrhagie uréthrale, qui doit surtout se composer des injections fréquentes de l'eau tiède et des solutions astringentes.

BIBLIOGRAPHIE. — Laugier, Diction. de méd. en 30 vol. 1833, t. V, p. 346. — Sichel, Traité de l'ophthalmie. Paris, 1837. — Ricord, Bull. de thérapeutique, 1841, p. 347, et Leçons orales. 1847. — Hairion, Mém. sur l'ophthalmie gonorrh. (Annales d'ocul., 1846, t. XV, p. 156, et 1847, t. XVIII, p. 205). — Cullerier, Des affections blennorrhagiques, 1861. — Rollet, Traité des maladies vénériennes. Paris, 1866, p. 406. — Alf. Fournier, Blennorrhagie (Nouv. Dict. de méd. et de chir. prat., 1866, t. V, p. 245).

#### ARTICLE IX

# CONJONCTIVITE LEUCORRHÉIQUE OU VAGINALE.

La sécrétion leucorrhéïque vaginale s'observe quelquefois chez les jeunes filles, entre quatre et huit aus. Elle est due, soit à l'inflammation chronique des follicules muqueux de la vulve, soit à l'accumulation de produit de sécrétion des glandes sébacées dans la vulve, comme le pense justement Lorain (2), soit enfin à l'irritation de ces parties par la présence à la partie inférieure du rectum de vers oxyures. De là le prurit de la vulve et une irritation assez vive qui force les jeunes filles à porter leurs mains vers les parties génitales.

(1) Warlomont, Annales d'oculistique, t. XXXII, p. 127.

<sup>(2)</sup> Lorain, in Valleix, Guide du médecin praticion, 5º édition. Paris, 1866, t. V, p. 18.

L'éconlement lencorrhéique pent ainsi être transporté à l'œil avec les doigts et donner lien à une conjonctivite plus ou moins intense que Desmarres père a le premier signalé dans ses conférences cliniques, et qui a été depuis étudiée par A. Desmarres fils (1).

Symptomatologie. -- La conjunctivite lencorrhéique est le plus souvent limitée à un seul œil; elle débute par une petite rongeur conjonctivale et par une sécrétion qui ne diffère en rien de la sécrétion à laquelle donne lieu la conjonctivite catarrhale.

Au bout de quelques jonrs, l'inflammation change subitement de caractère, et la conjonctivite devient purulente.

Les paupières se gonflent d'une manière excessive; la sécrétion devient verdâtre, abondante; l'enfant souffre, et, si l'on ouvre les paupières, on est frappé de voir le globe de l'œil conserver son aspect presque complétement sain. L'inflammation tout entière est localisée dans les conjonctives palpébrales. C'est la le caractère important de l'ophthalmie leucorrhéique.

Abandonnée à elle-même, elle pourrait naturellement s'avancer vers le globe de l'œil, et amener des altérations dans la conjonctive bulbaire, des abcès dans la cornée, etc. Prise à temps, elle guérit sans laisser après elle des désordres notables.

La conjonctive palpébrale est ordinairement fortement boursouflée, des eccliymoses s'observent sur plusieurs endroits; cette membrane est parsemée de granulations milliaires, saillantes, rouges, consécutives à l'infiltration des papilles. Ce sont aussi des vraies granulations, comme le remarquent Desmarres fils et Kloz. Mais leurs caractères ne sont pas les mêmes que ceux des granulations occasionnées par des ophthalmies blennorrhagiques. Ordinairement les douleurs ne sont très-vives qu'à partir du moment où il faut retourner les paupières; autrement, les enfants souffrent peu.

Marche et durée. — La conjonctivite leucorrhéique a une marche relativement beaucoup plus rapide que celle de la conjonctivite catarrhale, à laquelle elle ressemble au début. Soignée convenablement, elle est rapidement modifiée et ne tarde pas à guérir.

Mais il peut arriver que les granulations aient eu le temps de se développer avant qu'un traitement sérieux ait été entrepris; alors, l'affection devient chronique et ne guérit qu'après plusieurs mois de traitement.

Pronostic. — Il est favorable; la guérison est la règle dans cette maladie. Étiologie. — Nous avons dit plus haut que l'inoculation du pus leucorrhéique vaginal dans l'œil est la cause de la maladie.

Transmise d'un enfant à un autre, elle conserve, d'après Kloz, les mêmes caractères. Mais si le liquide sécrété par la conjonctive malade de l'enfant est inoculé dans l'œil d'un adulte, immédiatement l'affection change de caractère. Les conjonctivites qui résultent de l'inoculation directe du pus lencorrhéique vaginal aux yeux des adultes sont beaucoup plus graves que celles des jennes filles: par leur chronicité, elles ont une grande ressemblance avec les conjonctivites granuleuses.

<sup>(4)</sup> Kloz, Des conjonctivites purulentes, thèse de Paris, 4868, p. 66.

Ainsi, en 1868, j'ai donné des soins à trois jeunes gens qui avaient contracté l'ophthalmie granulense, deux sur un seul œil et le troisième sur les deux yeux, en touchant avec leurs doigts les parties génitales de femmes atteintes de flueurs blanches, et transportant le pus à leurs yeux. Tous les trois ont gardé pendant plusieurs mois des conjonctivites granulenses qui ont d'ailleurs complétement guéri sous l'influence du traitement.

Traitement. — Le meilleur traitement est la cautérisation des conjonctives palpébrales soit avec le sulfate de cuivre, lorsque la maladie est dans la période chronique, soit avec une solution faible de nitrate d'argent, lorsqu'elle est dans la période aiguë.

Voici la solution, qui répond le mieux, selon moi, à ce genre d'altération con-

ionctivale:

24 Eau distillée...... 10 grammes. | Nitrate d'argent...... 25 centigr.

On devra toucher la conjonctive palpébrale avec un pinceau trempé dans cette solution une fois tous les jours, et on neutralisera l'excès de nitrate d'argent avec une légère solution de sel marin.

Quelques purgatifs salins et du calomel à doses réfractées seront avantageusement associés à ce traitement.

Sous l'influence de ces moyens, l'état aigu disparaît facilement; on aura alors recours aux cautérisations des paupières avec un cristal bien émoussé et poli de sulfate de cuivre.

Il arrive quelquesois que l'inflammation envahit les voies lacrymales, et que le tarmoiement persiste après la guérison des granulations. On s'assurera dans ce cas de l'état de ces organes, et l'on agira en conséquence.

BIBLIOGRAPHIE. — Mackenzie, Traité des maladies de l'œil, t. 1, p. 759. — Kloz, Des conjonctivites purulentes, thèse de Paris, 1868, p. 66.

### ARTICLE X.

# OPHTHALMIE DIPHTHÉRITIQUE.

Parmi les conjonctivites purulentes graves, nous devons encore signaler celle qui se développe sous l'influence d'une cause ou d'une prédisposition diphthéritique, et que l'on désigne sous les noms d'ophthalmie pseudo-membraneuse, de conjonctivite ou ophthalmie diphthéritique.

**Historique**. — C'est au professeur Bouisson (4), de Montpellier, qu'appartient le mérite d'avoir le premier décrit, en 1846, avec beaucoup de précision, l'ophthalmie pseudo-membraneuse. Un an plus tard, Chassaignac (2) a publié le résultat de ses recherches sur la conjonctivite diphthéritique des enfants nouveau-nés. Trousseau et Peter en ont rapporté plusieurs observations. A partir de cette époque, les travaux se sont multipliés et, grâce surtont à ceux de Λ. von Graefe (3), Pritchard (4)

<sup>(1)</sup> Bouisson, Comptes rendus de la clinique chirurgicale de Montpellier, 4846, et Tribut à la chirurgie, 4861, t. II, p. 305.

<sup>(2)</sup> Chassaignac, Annales d'oculistique, 1847, et Archives d'ophthalmologie, 1854, t. III et IV.

<sup>(3)</sup> Graefe, Archiv für Ophthalmologie, 1854, t. f. Abth. f.
(4) Pritchard, British Medical Journal, novembre 1857.

et Giraldès (1), nons sommes en état d'apprécier la nature de cette terrible affection.

Symptomatologie. — Cette maladie se déclare subitement dans un œil tout à fait sain, ou, ce qui est plus fréquent, dans un œil atteint d'une conjonctivite catarrhale, blennorrhagique, etc. Le premier signe qui caractérise cette affection est un gonflement rapide et excessif des paupières; elles deviennent tellement épaisses, dures et roides, qu'on a la plus grande peine à les renverser. Il semblerait que la fente palpébrale s'est rétrécie et s'oppose à l'inversion du tarse et de la paupière.

La conjonctive palpébrale devient rouge jannâtre ou rouge grisâtre, et en même temps elle est boursoullée d'une manière très-prononcée, lisse et presque luisante.

Cet état de la conjonctive est dû à l'infiltration de son tissu ainsi que des couches sous-jacentes par une exsudation gélatino-fibreuse qui étrangle les vaisseaux et coagule le sang.

On aperçoit par places des points blanc grisâtre fortement attachés à la conjonctive et qui ne sont autre chose que des exsudations plastiques diplithéritiques; ces exsudations s'étendent de plus en plus, se réunissent aux masses plus grandes et couvrent quelquefois toute l'étendue de la conjonctive palpébrale.

Il est très-difficile de détacher ces exsudations diphthéritiques; elles sont friables et se cassent par morceaux sans qu'on puisse les enlever totalement.

Dans d'autres cas, elles sont plus faciles à enlever, et adhèrent très-légèrement à la conjonctive, de sorte qu'un jet d'ean très-fort ou de légères tractions avec la pince les détachent complétement, comme Chassaignac l'a observé. Selon les difficultés plus ou moins grandes, qu'on éprouve à enlever ces exsudations, on pent juger que la maladie est plus ou moins grave. C'est ainsi que l'on peut expliquer les conjonctivites diphthéritiques décrites par Chassaignac, et que les auteurs allemands ne veulent pas considérer comme une affection diphthéritique. Wecker signale aussi des ecchymoses qui se manifestent sur la conjonctive; mais, comme le dit Giraldès, ce symptôme est rare, et sa signification est peu importante pour le diagnostic.

L'affection gagne bientôt les parties voisines; elle envahit la conjonctive bulbaire et la capsule oculo-palpébrale sur une grande étendue; les mouvements de l'œil sont gênés, ce qui tient à ce que les tissus de l'orbite participent au gonflement, comme cela avait été signalé par Bouisson. La conjonctive bulbaire, une fois infiltrée, présente un chémosis grisâtre, à demi transparent, chémosis qui ne tarde pas à devenir charnn, épais, plastique et à étrangler très rapidement la cornée. Giraldès dit que l'exsudation fibrineuse couvre quelquefois la conjonctive bulbaire.

Dans les trois ou quatre premiers jours, la sécrétion n'est pas très-abondante; elle est peu consistante, louche, et contient beaucoup de fibrine coagulée. Plus tard, lorsque l'injection et la vascularisation des conjonctives augmentent, la quantité de la sécrétion s'accroît en proportion; celle-ci devient purulente, comme dans l'ophthalmie purulente proprement dite.

Une altération aussi grave des tissus amène leur tension excessive et est accompagnée, d'après Bouisson, de donleurs sourdes et profondes, souvent pulsatives

<sup>(1)</sup> Giraldes, Maladies chirurgicales des enfants. Paris, 1868, p. 418.

du globe de l'œil. Consécutivement à ces désordres et au chémosis phlegmoneux, la cornée subit dans sa nutrition de notables modifications qui amènent très-rapidement sa destruction. En effet, l'épithélium se détache sur une grande surface; la cornée devient terne, puis louche, opaline; au centre apparaît une tache d'un blanc nacré, signe certain de la nécrose.

Souvent la destruction a lieu sur toute la surface de la cornée. Dans d'autres cas, il n'y a qu'une sorte d'ulcération large et perforante avec conservation d'au-

tres parties de cette membrane.

A la suite de la perforation, l'iris fait hernie partielle ou totale, qui se transforme au bout de quelque temps en un staphylôme. Quelquefois l'affection ne s'arrête pas là : le travail d'inflammation gagne les membranes profondes, à la suite de quoi l'œil se vide et se perd complétement.

Comme complication de cette grave maladie, il faut signaler aussi les désordres

du côté de tous les tissus de la paupière et du tissu cellulaire de l'orbite.

Soit sous l'influence de la sécrétion érosive qui s'écoule sur la joue, soit à la suite de la propagation de la maladie par voisinage, l'épiderme cutané se détache, la peau palpébrale s'ulcère, se couvre de croûtes sur les bords libres. L'inflammation gagne les tissus profonds, et aussitôt que le travail de régression commencera, une rétraction complète de toute la paupière aura lieu souvent de la supérieure et de l'inférieure. L'œil s'enfonce alors dans l'orbite et le malade présente un aspect hideux. J'ai observé un cas de ce genre chez un enfant nouveauné, qui me fut apporté dans une situation de santé générale désespérée et dont les yeux et les paupières étaient totalement détruits par une ophthalmie diphthéritique.

Cet état des yeux est souvent accompagné de fièvre plus ou moins violente et de prostration des forces.

Marche. — Il est rare que la marche ascendante de l'affection s'arrête avant que la cornée ne soit envahie. Si cela arrive, l'injection de la conjonctive augmente; les paupières deviennent plus souples, et l'on peut espérer la guérison.

**Diagnostic.** — Il est facile de confondre cette maladie avec une conjonctivite purulente. Mais, dans cette dernière maladie, les conjonctives sont couvertes de villosités; elles sont très-engorgées et saignantes, ce qui n'existe pas ici. En outre, l'exsudation grisâtre qui recouvre la conjonctive n'existe pas dans l'ophthalmie purulente. La marche très-rapide de la maladie facilite encore le diagnostic.

Étiologie. — A en juger par les observations de Giraldès, la conjonctivite diphthéritique est une affection contagieuse. Ce chirurgien rapporte en effet qu'il a vu, en 1864, dans les salles de l'hôpital des Enfants, l'épidémie diphthéritique se déclarer sous l'influence d'une ophthalmie de cette nature, dont une petite fille était atteinte. Giraldès ajoute qu'il est vrai que, tant que la diphthérite est limitée à l'œil seul, elle est moins contractable. Peter (1), agrégé de la Faculté de Paris, a soutenu, de son côté, que les couennes diphthéritiques ne sont pas contagieuses. Cette opinion est aussi celle de Magne (2), qui a publié un mémoire trèsintéressant sur ce sujet.

Peter, Quelques recherches sur la diphthérie, thèse de Paris, 1859.
 Magne, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 8 juin 1858.

A mon avis, la conjonctivite diphthéritique apparaît souvent à la suite de la transformation d'une simple ophthalmie purmlente. Cette transformation pent être due à une prédisposition individuelle scrofulense ou syphilitique, ou bien elle est la conséquence d'un traitement par trop énergique fait au moyen des cautérisations.

En Allemagne, et surtout à Berlin, cette affection règne épidémiquement ; selon Wells, elle est excessivement rare en Angleterre; elle n'est pas non plus très-fréquente en France.

Elle survient à tous les âges. On anrait tort de penser qu'elle ne se rencontre jamais chez les enfants nonveau-nés; quoique plus rare que dans d'antres périodes de la vie, elle existe pourtant sous forme d'une véritable diphthérie, comme j'ai pu m'en convaincre chez un enfant qui a perdu les yenx dans l'espace de dix jours, par suite de cette terrible maladie, sans qu'on lui ait appliqué un antre traitement que des injections. Pritchard et Bouisson ont vu cette ophthalmie se déclarer à la suite de la scarlatine et de la rongeole.

**Pronostic.** — La conjonctivite diphthéritique est une affection des plus graves, surtout lorsqu'elle règne épidémiquement; le danger qu'elle présente est plus grand chez les adultes que chez les enfants, surtout si, au bout de deux ou trois jonrs, la conjonctive se couvre d'exsudations plastiques, et si la conjonctive bulbaire se prend en même temps. Une fois que l'altération a gagné la cornée, l'œil est à jamais compromis.

Cette conjonctivite se montre quelquesois à la suite d'une affection diphthéritique générale, et si les organes internes se prennent, la vie du malade peut être mise en danger. Sur quarante enfants atteints de cette maladie, Graese en a vu trois succomber à la suite de croup.

Anatomie pathologique. — Lebert et Gruby ont fait les premiers des recherches microscopiques sur les exsudations détachées de la surface conjonctivale, et ils ont trouvé de la fibrine coagulée, contenant des globules multiples de pus. Cette exsudation fibrineuse s'observe aussi dans les mailles du tissu cellulaire sous-conjonctival, ainsi que dans la conjonctive elle-même. Dans toutes ces parties, les vaisseaux sont enveloppés d'une masse fibrineuse coagulée; d'où résulte leur étranglement et presque l'arrêt de la circulation.

Traitement. — L'oplithalmie diphthéritique est une de ces affections terribles contre lesquelles nos moyens restent le plus souvent impuissants.

Nous devons en premier lieu proscrire complétement les cautérisations trèsfortes an moyen de nitrate d'argent, surtout dans la forme grave et pendant tout le temps que la conjonctive reste grisâtre, boursouflée et peu vasculaire. La cautérisation pourrait aggraver la maladie et aider à la destruction et l'étranglement des tissus atteints. C'est à cette forme d'ophthalmie purulente qu'il faut rapporter la remarque de Desmarres (1) sur le danger des cautérisations dans certains cas de conjonctive purulente.

La méthode de traitement proposée et appliquée avec plus ou moins de succès, par Bouisson, est celle qui donne encore les meilleurs résultats.

1. Évacuations sanguines. — L'état inflammatoire des paupières se dévelop-

<sup>(1)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, 1855, p. 93.

pant avec une extrême rapidité, il est nécessaire de recourir à une application de cangsues sur la tempe ou derrière l'oreille, de trois à dix, selon l'âge et la constiution du malade, et réiterer cette déplétion sanguine au bout de deux ou trois ours.

Les scarifications de la conjonctive ne sont point utiles au début de la maladie.

- 2. Les mercuriaux seront administrés à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un moyen energique antiplastique, comme dit Bouisson, et il peut arrêter le développement le l'affection. On le prescrit aux adultes, à la dose de 5 à 40 centigrammes toutes es deux ou trois heures, jusqu'à la production de la salivation. Au lieu des pilules par peut faire trois fois par jour des onctions de 2 à 4 grammes d'onguent mercuriel. Voici les formules de ces préparations que l'on prescrit à l'intérieur.
  - 24 Calomel... de 3 à 5 centigr. | Extrait gommeux d'opium... 4 centigr. F. une pilule. Prendre de 2 à 4 pilules par jour.

Aux enfants on ne prescrira que de 0,01 à 0,02 cent. toutes les deux heures sous forme de poudre et sans opium.

- 3. Au lieu de calomel, on peut quelquesois employer avec avantage, d'après le conseil de Bouisson, le tartre stibié, à la dose de 1 décigramme quatre sois par our chez les adultes. Pour les enfants, les doses très-petites de cette préparation suffiront.
- 4. Au début, on peut retirer quelque avantage de l'application de compresses mbibées d'eau ou de camomille chaude; mais aussitôt que la vascularisation se léveloppe et que la conjonctivite devient purulente, on fera, entre les paupières, le fréquentes injections avec une infusion aromatique ou astringente.  $\Lambda$  ce moment es scarifications des conjonctives peuvent être utiles.
- 5. Chassaignac et Gosselin regardent les compresses froides et même d'eau glacée comme un moyen très-puissant et très-énergique contre la conjonctivite diphthé-ritique.
- 6. La décortication de la pellicule diphthéritique a été recommandée par Chassaignac et Gosselin; malheureusement il est souvent presque impossible de 'exécuter.
- 7. A une période un peu plus avancée de la maladie, et lorsqu'elle devient puruente, il faut surveiller avec le plus grand soin l'état de la conjonctive bulbaire et le la cornée, et aussitôt qu'il y a danger pour cette dernière, recourir à des excisions de la conjonctive.
- 8. Lorsqu'un seul œil est affecté, on fermera hermétiquement l'autre au moyen d'un bandage compressif.

BIBLIOGRAPHIE. — Bouisson, Complex rendus de la clinique chirargicale de Montpellier, 1846; Annales d'oculist., t. XVII, p. 46; Tribut à la chirurgie, t. II, 1861, p. 305. — Chassaignac, Annales d'oculistique, 1847, et Archives d'ophthalmologie, t. III et IV, 4854. — Gibert, Arch. génér. de méd., 1847, vol. II, p. 225. — Graefe, Deutsche Klinik, 1853, nº 35, et Archiv für Ophthalmologie, 1854, Bd. I, Abth. I, p. 168. — Mooren, Ophthalmiatrischen Beobachtungen, p. 70. — Warlomont et Testelin, Noles additionnelles dans la traduction de la 4º édition de Mackenzie, t. I, p. 778. — Pritchard, British Med. Journal,

nov. 1857. — Magne, Complex rendus de l'Acad. des sciences, 8 juin 1858, et Union médicale, 1858, p. 398. — Jacobson, Archiv für Ophthalm., t. IV, Abth. II. — Wecker, De la conjonctivite puruleule et de la diphthérite de la conjonctive, thèse de Paris, 1861. — Berlin, Klin. Monalshl, 1864. — Giraldès, Maladies chirurgicales des enfants, Paris, 1868. p. 418.

## ARTICLE XI.

#### CONJONCTIVITE OU OPHTHALMIE GRANULEUSE.

L'ophthalmie purulente des armées, les ophthalmies qui règnent en Égypte et en Algérie sont accompagnées, comme nons l'avons dit plus haut, d'élevures et de saillies très-nombreuses et serrées sur toute l'étendue de la conjonctive. Ces élevures et ces saillies prennent le nom de granulations; elles peuvent pourtant s'inoculer directement sans être précédées d'ophthalmie purulente.

Au-dessous de l'épithélium la conjonctive présente le corps papillaire. Ces papilles sont peu développées sur la surface tarséenne; mais, à mesure que l'on se rapproche du cul-de-sac conjonctival, elles augmentent de volume, et leur base est plus large. Près du cul-de-sac conjonctival les papilles granuleuses forment des rangées de saillies plus ou moins régulières, qui prennent quelquefois une extension telle qu'on pourrait les comparer à de véritables polypes.

Au point de vue pratique, nous devons reconnaître deux formes différentes de conjonctivite granuleuse : la forme aiguë et la forme chronique. La première n'est pour ainsi dire qu'une complication inflammatoire subaiguë, qui se déclare dans un œil préalablement atteint de granulations chroniques. Nous commencerons, par conséquent, par la conjonctivite granuleuse chronique.

A. GRANULATIONS CHRONIQUES. — Symptomatologie. — Cette affection débute lentement par suite de l'inoculation du pus granuleux d'un malade à un autre; ou bien elle est la conséquence d'une ophthalmie blennorrhagique ou purulente. Les yeux sont larmoyants et rouges dans les angles, ainsi que sur les bords palpébraux. Le matin, une sécrétion puriforme s'accumule à la surface des conjonctives, s'écoule en dehors et fait adhérer les cils.

Par suite du développement considérable des papilles, la conjonctive et tons les tissus sous-jacents sont hypertrophiés et épaissis, ce qui occasionne un boursouslement manifeste de la paupière supérieure. Cet état donne aux malades l'air de personnes endormies, la paupière supérieure restant toujours abaissée.

Quelquesois ces malades éprouvent la sensation de graviers et de corps étrangers dans les yeux; dans d'autres cas ils sont sujets à de légères poussées inflammatoires qui ne dissèrent des conjonctivites simples que par leur chronicité. Souvent même la conjonctivite granuleuse débute avec les mêmes caractères que la conjonctivite simple on catarrhale, comme le dit Nélaton (1), et parcourt ses dissérentes périodes sans modification sensible.

Les granulations chroniques sont d'une très-longue durée, et l'on remarque pendant le cours de leur évolution des alternatives de rémission et de recrudescence. Souvent toute inflammation disparaît et le malade se croit guéri, quand soudainement surviennent les symptômes inflammatoires aigus.

<sup>(1)</sup> Nélaton, Éléments de pathologie chirurgicale, t. III.

Mais tous ces signes n'ont qu'une signification secondaire; l'examen des connctives, et surtont de la conjonctive palpébrale supérieure est seul capable de véler la nature de l'affection.

Examen des granulations conjonctivales. — Chez les personnes atteintes de anulations, la conjonctive palpébrale, et surtout celle de la paupière supérieure, bit une modification notable; elle s'épaissit, devient toute ronge et se couvre d'une asse de petites granulations qui ressemblent beaucoup à des bourgeons charnus. Selon Hairion, il n'y a que deux variétés de granulations : papillaires et vésicu-uses. Le professeur Gosselin admet encore une troisième forme de granulations loplasiques.

Stellwag von Carion (1) distingue aussi trois formes de granulations : 1º gra-

ilations folliculaires; 2° granulations papillaires, et 3° trachome mixte.

Pour nous, le trachome mixte ne représente pas de variété distincte. Prenant our base de division les éléments dont se composent les granulations, nous prérons les diviser en trois espèces qui suivent:

1. Granulations papillaires. — Lorsque l'on examine attentivement ces granutions, on voit qu'elles sont constituées par une hypertrophie de la conjonctive elleme, qui forme comme des bourgeons charnus, pareils à ceux que l'on trouve prune plaie en voie de cicatrisation. Ce sont des papilles conjonctivales hyperophiées et qui ont subi une dégénérescence sui generis.

Leur volume n'est pas toujours le même ; elles sont disposées en rangées et en ries ; il existe souvent entre elles de véritables fentes ou fissures ; leur ensemble

onne à la conjonctive l'aspect de la peau de chagrin ou de gros velours.

Les granulations papillaires sont molles ; elles se développent sur toute l'étendue e la conjonctive palpébrale, mais particulièrement dans les culs-de-sac conjonc-vaux supérieur et inférieur. Ici elles ressemblent à des plis hypertrophiques très-rrés de la conjonctive, et acquièrent même quelquefois l'apparence de véritables roéminences polypeuses. On leur donne alors la dénomination spéciale de tra-homes.

La couleur de ces granulations varie selon la période d'évolution et leur degré e vascularisation. Ordinairement elles sont d'une teinte rouge orangé; d'autres sis elles sont rouge pâle ou encore rouge écarlate. Selon Desmarres, les plus angereuses, au point de vue de la contagion, sont celles dont la couleur se raproche de celle de la chair du saumon.

Arrivées à une période plus avancée, elles changent de couleur et de consistance : u lieu d'être rouges et molles, elles deviennent grisâtres ou d'un gris jaunâtre, ures et souvent de consistance cartilagineuse. Cet état est le résultat d'une cansformation ultérieure qu'ont subie les papilles, ainsi que tout le tissu conjonctival. Une exsudation gélatineuse s'est infiltrée dans le stroma de la conjonctive ; es vaisseaux papillaires ont été soumis à la compression progressive et se sont trophiés pendant que la boursouflure et une sorte d'œdème plastique ont envahi oute la paupière. Cet état de dégénérescence de la conjonctive peut être désigné ous le nom de conjonctivite granuleuse diffuse; il constitue une sorte de complication ou de transformation ultérieure de la maladie.

<sup>(1)</sup> Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie, Erlangen, 1853-58. GALEZOWSKI.

La conjonctive palpébrale et son cul-de-sac se couvrent ordinairement de granulations; celle du hulbe reste an contraire intacte; ce qui tient évidenment à ce que les papilles n'existent pas dans cette région. Pourtant, dans certains cas exceptionnels, la conjonctive bulbaire est envahie à sa portion supérieure par des granulations tout à fait analogues à celles que nous avons décrites.

2. Granulations vésiculeuses. — Il y a une seconde variété de granulations, qui se présentent sous forme de vésicules isolées, plus ou moins grandes, trèsmolles et en même temps légèrement transparentes. Ce sont les granulations vésiculeuses; elles siégent principalement sur la conjonctive palpéhrale et dans le culde-sac oculo-palpébral; mais il n'est pas rare de les voir sur le repli semi-lunaire, la caroncule lacrymale, la conjonctive oculaire, et dans certains cas sur la cornée elle-même, comme cela a été démontré par Hairion (1). Elles sont aplaties, pâles, comme gélatineuses, et peuvent être facilement confondues avec des follicules hypertrophiés, mais non granulés, que l'on rencontre surtout dans la conjonctivite lacrymale.

Les granulations vésiculeuses sont des néoplasmes, dont le point de départ sont les cellules plastiques du tissu cellulaire. Telle est l'opinion de Geissler et de van Kempen. Selon Hairion, ces produits morbides proviennent de la transformation d'un cytoblastème.

3. Granulations folliculaires. — Ces granulations proviennent de l'infiltration du pus granuleux dans les follicules de la conjonctive, ce qui occasionne leur hypertrophie avec prolification des cellules qui tapissent l'intérieur de chaque follicule. Elles contiennent un liquide jaunâtre, visqueux, comme il est facile de le constater par une piqûre. Telle est l'opinion de Stromeyer, Bendz (de Copenhague) et de Giraldès, qui ont étudié avec beaucoup de soin cette variété de granulations. Mais ces auteurs pensent que les granulations folliculaires et vésiculeuses ne sont qu'une seule et même affection. Je ne partage pas leur manière de voir, et je pense qu'à part les granulations vésiculeuses il existe encore une forme à part de granulations ou infiltration des follicules de la conjonctive.

Toutes ces formes grannleuses peuvent se rencontrer ensemble. Aux périodes ultimes, leurs caractères distinctifs disparaissent, comme dit Lelièvre (2), et ce n'est que par places et au milieu des tissus enflammés et infiltrés que l'on trouve quelques vésicules plus développées.

Les granulations folliculaires, de même que les vésiculeuses, peuvent rester stationnaires pendant un temps très-long sans amener ni trouble ni inflammation. Très-souvent même les malades ignorent leur existence. Ainsi j'ai pu me convaincre que deux jeunes filles, appartenant à une famille granuleuse, et qui ne se plaignaient point de leurs yeux, avaient des granulations folliculaires très-développées. Mais il suffit que les yeux soient atteints d'une inflammation catarrhale ou autre, pour que ces granulations acquièrent un développement plus considérable et provoquent tantôt une conjonctivite granuleuse aiguë, tantôt une propagation du mal aux papilles conjonctivales.

Les granulations folliculaires peuvent être non contagieuses et dépendre d'une

(2) Lelièvre, Granulations de la conjonctivite, thèse de Paris, 1869.

<sup>(4)</sup> Hairion, Discours sur l'ophthalmie des armées. Bruxelles, 1864, p. 21.

aple inflammation des follicules. Souvent, dans ces cas, le diagnostic devient

esque impossible entre ces dernières et les granulations contagieuses.

B. Granulations aiguës. — Le développement des granulations conjoncties peut avoir lieu d'une manière insolite, et l'irritation qui s'ensuit amener emblée une conjonctivite subaiguë. Mais cette inflammation se déclare habituelnent dans un œil qui a été atteint pendant longtemps de granulations chroques. Il y aura alors une conjonctivite subaiguë qui devra être considérée mme une des phases d'évolution naturelle des granulations.

Symptomatologie. — Dès le début, la maladie prend tous les caractères d'une njonctivite catarrhale subaiguë : les paupières sont gonflées, la conjonctive ocure est fortement injectée, à sa surface se montrent de petites inégalités presque insparentes qui siégent surtout au bord de la cornée et ressemblent à des phlyc-

ies.

La conjonctive palpébrale est aussi boursouflée et injectée d'une manière trèsnsible, et lorque l'on renverse la paupière supérieure, on y remarque une sorte éruption composée de boutons transparents, confluents, qui ressemblent aux



Fig. 87. — Granulations vésiculeuses subaigues.

rains de sagou. La figure 87 représente les granulations subaiguës de la connctivite supérieure. Ces granulations ne tarderont pas à se développer et à être siége d'un gonflement et d'une injection très-notable. Nous voyons, en effet, conjonctive tout entière subir chaque jour un changement; elle devient rouge, ifiltrée; la sécrétion catarrhale d'abord, prend bientôt les caractères de la sécréon purulente très-abondante.

Les yeux sont à ce moment très-sensibles pour la lumière; ils éprouvent la senation de graviers et de sable entre les paupières; le matin, ils sont agglutinés par ette sécrétion.

Lorsque la conjonctivite granulense se déclare d'emblée, elle reste, pendant les remiers dix on quinze jours, limitée aux couches superficielles de la muqueuse alpébrale et oculaire, ce qui fait qu'on ne voit apparaître ni le chémosis phlegmoeux, ni même le chémosis séreux.

La cornée ne court au commencement aucun risque sérieux; mais au bout de ept à huit jours, surviennent de petits abcès périphériques qui demandent un

traitement énergique, sans quoi ils ponrraient envahir les couches profondes et amener des ulcères et même la perforation et la hernie de l'iris.

Dans d'autres cas, la cornée se vascularise et, sons l'influence d'infiltrations du pus granuleux dans les couches superficielles de cette membrane, il se forme un véritable pannus.

La conjonctivite granuleuse subaiguë reste assez souvent et pendant longtemps monoculaire. Mais elle se déclare non moins fréquemment dans les deux yeux atteints depuis longtemps de granulations chroniques; dans ces conditions, elle peut devenir très-grave, se transformer en une oplithalmie purulente et mettre en danger l'existence de la cornée, si cette dernière n'est pas couverte des vaisseaux.

Marche, durée, terminaison. — Nons avons déjà dit que cette maladie, chronique par sa nature, est d'une durée excessivement longue. Très-souvent, les granulations conjonctivales chroniques sont suivies d'nne inflammation plus ou moins vive, ce qui constitue une conjonctivite granuleuse aiguë.

La marche des granulations papillaires est très-variée; en génèral elles se vascularisent dès le début, prennent une teinte rouge, saignent au moindre attouchement; petit à petit le tissu qui constitue les papilles s'hypertrophie; celles-cipâlissent, mais deviennent en même temps plus dures. Une infiltration gélatineuse envahit tous les tissus de la conjonctive; les papilles perdent la forme ronde, qui est leur forme normale, et ne constituent plus que des inégalités irrégulières semblables à une sorte de masse colloïde uniforme. Par-ci par-là on tronve encore des granulations rougeâtres, qui ne tardent pas à s'atrophier. C'est la variété des granulations diffuses ou des trachômes diffus de Stellwag.

En se prolongeant, cet état amène, dans tous les tissus des paupières et de l'œil lui-même, des désordres que nous allons décrire successivement. Ces altérations consécutives ajoutent à la gravité de la maladie; chaque nouvelle complication, soit du côté des paupières, soit dans la cornée, prolonge d'une manière très-sensible sa durée et rend le pronostic plus grave.

Une conjonctivite granuleuse simple durera un an ou deux; accompagnée d'altération du côté du tarse ou de la cornée, elle devient tellement rebelle, qu'on me peut pour ainsi dire pas prévoir sa fin.

**Complications.** — Les altérations occasionnées par les granulations s'observent dans la conjonctive, sur les bords palpébraux, les tarses, les voies lacrynales, du côté de la cornée et de l'iris. Elles donnent lieu à des complications plus ou moins graves que nous allons étudier dans leur ordre de production :

1. Cicatrices et raccourcissement de la conjonctive. — Les inflammations fréquentes qui se déclarent dans les papilles granulaires envahissent à la longue le stroma de la conjonctive, et celui-ci subit petit à petit la dégénérescence progressive. A la suite de l'infiltration granulense et de la gêne de circulation qui en est forcément la suite, la conjonctive se désorganise; elle s'atrophie, se rétracte et se transforme en un tissu cicatriciel ou fibreux.

En examinant ces membranes, on les trouve décolorées et pâles; par places on y distingue une sorte de pellicule blanchâtre, qui s'étend sur diverses parties de la conjonctive.

Souvent les cicatrices de la conjonctive deviennent plus profondes et occupent toute son épaisseur. Elles forment alors des brides blanchâtres qui partent du bord

re, traversent toute la conche et s'étendent sur le globe de l'œil. En écartant tement les paupières, on aperçoit ces brides fortement tendues dans le cul-de-... C'est là un léger degré de symblépharon.

En même temps, la conjonctive tout entière a subi une rétraction notable; elle

est très-sensiblement raccourcie.

Le raccourcissement conjonctival est tout aussi sensible dans la portion palpéale supérieure que dans l'inférieure, d'où il résulte pour les paupières moins de uplesse et des mouvements plus limités. Dans certains cas, la rétraction est llement considérable, que le cul-de-sac disparaît complétement, et que la connctive palpébrale passe directement du tarse au globe de l'œil ou même à la rnée.

2. Sécheresse de l'œil, xérophthalmie. — Lorsque la conjonctive se transforme r une grande surface en un tissu cicatriciel, et que, consécutivement, toutes les vertures des glandes conjonctivales et de la glande lacrymale sont obstruées, il usuit un défaut complet de sécrétion ; l'œil est sec et ruguenx ; la cornée terne dépolie ; les mouvements des paupières deviennent douloureux.

Cet état morbide, désigné sous le nom de xérophthalmie, est très-pénible et uloureux. Heureusement, il devient de plus en plus rare depuis que les granu-

ions sont soignées convenablement.

3. Altérations du tarse et des bords libres des paupières. — Le tissu cellulaire us-conjonctival, ainsi que le tarse, subit fréquemment une dégénérescence anaque à celle de la conjonctive. Infiltré d'abord et gonflé d'une manière sensible, il t à la longue le siége d'un travail de régression et de rétraction, pendant lequel change de courbure, devient irrégulier, bosselé et tordu.

Cette désorganisation du tarse ne peut exister sans entraîner la déviation plus ou bins marquée des bulbes et des cils. Tantôt ils sont entraînés dans un sens on ns l'antre, et occasionnent le trichiasis et le distichiasis; tantôt, an contire, les bulbes ciliaires s'atrophient, les cils tombent les uns après les autres, et

y a absence des cils ou madarosis.

Le bord libre des paupières change quelquefois d'aspect; il se gonfle, s'hyperophie en s'arrondissant, et prend une coloration rouge, surtout dans les angles.
La panpière est alors entraînée en dehors et forme un léger ectropion avec déation des points lacrymaux. Ou bien, par suite de la rétraction que subissent le
rse et les autres tissus palpébraux, la fente palpébrale se rétrécit, et la paupière,
i s'inclinant en dedans, produit une déviation appelée entropion.

4. Affection de la cornée. — L'infiltration granuleuse et l'inflammation consétitive de la cornée avec développement des vaisseaux sont les complications qui rencontrent le plus souvent dans les granulations chroniques. Cet état de la

ornée est ordinairement désigné sous le nom de pannus.

Le pannus siège le plus souvent dans la moitié supérieure de la cornée; mais il avahit à la longue toute cette membrane. De même que les granulations il existe ès-souvent sur les deux yeux.

5. L'iris est rarement atteint, les synéchies postérienres sont peu nombreuses, les sont consécutives à l'affection de la cornée. Quelquefois l'iritis n'est que la onséquence d'une cause générale, syphilitique, arthritique ou antre.

6. Altérations des voies lacrymales. — Consécutivement à une irritation per-

manente de la cornée et de la conjonctive, les larmes sont sécrétées en plus grande abondance que d'ordinaire. Mais les points lacrymaux suhissent une déviation en dehors et ne peuvent plus absorber les larmes ahondamment sécrétées.

Le rétrécissement ou l'obstruction complète des voies lacrymales se développe aussi dans le cours des granulations, et peut causer une inflammation du sac (tumeur lacrymale) ou entretenir sendement un larmoiement et une inflammation des conjonctives. J'ai observé cette complication plus de dix fois sur cent granuleux,

Diagnostic différentiel. — En général, il est très-facile de reconnaître les granulations conjonctivales, surtout lorsqu'on ne se borne pas à l'examen de la conjonctive palpébrale inférieure, et que l'on renverse en même temps la paupière supérieure. C'est sur cette dernière que l'on trouve habituellement les signes propres de la maladie; ici les granulations sont si nettement accentuées que le doute n'est plus possible.

On pourrait pourtant, dans certains cas, confondre les conjonctivites simple ou catarrhales qui ont duré longtemps avec les granulations. Voici les signes différentiels à l'aide desquels cette erreur sera facilement évitée.

- 1. Conjonctivites simples. --- Ces conjonctivites sont souvent chroniques et pourraient faire penser à l'existence des granulations. En examinant la conjonctive palpébrale inférieure, on trouve une rougeur uniforme, très-intense, située près du bord libre, et qui diminue à mesure que l'on s'en éloigne. Une conjonctivite simple peut être accompagnée d'un engorgement des glandes de Meïbomius, alors la rougeur est partielle, et les saillies sont souvent disposées en groupes isolés.
- 2. Glandes conjonctivales engorgées. Dans le cul-de-sac conjonctival inférieur il existe une série d'élevures arrondies, jaunâtres ou rougeâtres, fortement développées et qui ressemblent d'une manière frappante aux granulations. Elles s'observent chez les enfants qui ont les yeux sensibles pour la lumière artificielle forsqu'ils travaillent le soir, de même que chez les malades atteints d'affections des voies lacrymales. Ce sont des glandes isolées, folliculaires, et des glandes d'acini qui sont gonflées, soit par l'irritation des larmes, soit par toute autre cause, et qui dans cet état, simulent les granulations.

Les personnes peu expérimentées commettent tous les jours cette erreur. Pour l'éviter, il suffit d'examiner la conjonctive palpébrale supérieure pour se convaincre qu'elle est lisse, pelie, normale, et ne présente rien de pathologique.

Tous les ans je donne à ma clinique des soins à un grand nombre de malades atteints de ce que j'appelle de fausses granulations. Ces malades ont subi souvent, pendant longtemps et sans ancun succès, des cautérisations conjonctivales. Je leur fais disparaître la conjonctivite et les fausses granulations en les soumettant au traitement que réclame l'état des voies lacrymales.

Quelques auteurs ont attribué à l'atropine instillée dans l'œil la propriété de développer les granulations conjonctivales. Cette supposition est tout à fait gratuite; elle provient de ce que l'on n'a pas su distinguer l'engorgement des glandes conjonctivales des granulations vraies. L'atropine provoque, en effet, chez quelques individus, un larmoiement abondant, probablement en paralysant l'appareil musculaire des voies lacrymales, qui ont pour fonction d'aspirer ce liquide. Le larmoiement

ui s'ensuit donne lieu à une conjonctivite lacrymale avec engorgement de ses

landes, qui simulent alors les granulations.

3. Granulations miliaires. — Dans les conjonctivites catarrhales, scrofuleuses hroniques, dans les blépharites et les ectropions, la conjonctive palpébrale devient ouge et comme veloutée, parsemée de petites élevures très-fines; au lieu de préenter une surface polie, luisante, cette membrane offre l'aspect d'une peau charinée. Ces saillies et ces inégalités de la conjonctive sont dues à un engorgement tune congestion des papilles. Elles gardent toujours le même volume et ne changent ue de couleur, en devenant tantôt d'un rouge carmin, tantôt d'un rose pâle. La nême altération a été observée par Gueneau de Mussy (1), chez les sujets atteints 'angine glanduleuse et de blépharo-conjonctivite chronique liées à une diathèse erpétique.

On ne saurait trop insister sur la différence qui existe entre les granulations niliaires, qui n'ont aucune gravité, et les granulations contagieuses, surtout quand n voit tous les jours cette erreur amener les conséquences les plus graves au

oint de vue du traitement.

Anatomie pathologique. — Les granulations de la conjonctive sont de trois ortes : papillaires vésiculeuses et folliculaires ; les unes sont constituées par un élénent de la conjonctive qui a subi la dégénérescence et la transformation morbide, t les autres, par les papilles conjonctivales hypertrophiées, d'autres enfin par les ollicules altérées.

Il nous reste encore à étudier quelle est la nature de cette dégénérescence et uelles sont les transformations ultérieures dont ces éléments vont être le siège. En examinant avec une loupe on ne distingue pas de vaisseaux à la surface des



Fig. 88. — Granulations papillaires injectées.



Fig. 89. — Granulations injectées.

ranulations papillaires, mais de légères scarifications superficielles les font aigner abondamment. Ces papilles sont à l'état d'engorgement ou d'hypertrophie; in microscope, on reconnaît un développement considérable des vaisseaux. Les igures 38, 89, faites d'après les recherches et les travaux de M. Alexandre Quadri de Naples) (2), représentent cette injection vue à un fort grossissement.

A la surface de la conjonctive, on constate [des cellules épithéliales recouvrant es papilles granuleuses. La couche [superficielle se compose de petites cellules

(2) Al. Quadri, De la granulation palpébrale. Naples, 1863.

<sup>(1)</sup> Gueneau de Mussy, Traité de l'angine glanduleuse. Paris, 1857, p. 20.

polygonales, an-dessous desquelles on distingue plusieurs couches de l'épithélium cylindrique. A mesure que l'on s'avance de dehors en dedans on découvre le tissu cellulaire du stroma, qui se prolonge en forme de papilles.

On voit, d'après la figure 90, que l'épithélium forme une conche très-épaisse; mais il perd souvent sa cohésion normale avec le stroma conjonctival, et se détache



Fig. 90. — Granulations aiguës, avec une couche épaisse d'épithélium.

de ce dernier, avec une extrême facilité. La figure 91 montre une couche assez épaisse de l'épithélium détaché, conservant l'impression des papilles.

Dans certaines portions de la conjonctive, et notamment près du cul-de-sac con-



Fig. 91. — Membrane épithéliale détachée des granulations.



Fig. 92. — Granulations papillaires isolées, ayant la forme polypeuse (\*).

jonctival supérieur ou inférieur, les granulations développées dans les papilles conjonctivales peuvent atteindre des proportions considérables et former de vraies saillies polypeuses. Cet état est également dû à une infiltration et à une vascularisation exagérées. La figure 93 en donne une idée suffisante.

Les granulations vésiculeuses sont de petites élevures arrondies, grisâtres ou jannâtres, demi-transparentes, d'apparence gélatineuse et contenant du liquide. Par la piqure on ne les fait vider qu'en partie, et lorsqu'on presse on voit apparaître à la surface incisée des gouttelettes qui suintent à travers de petites ouvertures.

<sup>(\*)</sup> A, une paville hypertrophiée et vasculaire; B, deux papilles conjonctivales hypertrophiées, mais très-peu

La surface de ces granulations est lisse et tapissée de cellules épithéliales polyédriques qui contiennent le noyau ovale. Au-dessous se trouve la substance du stroma qui est altérée, infiltrée; chaque vésicule contient dans son intérieur des cellules simples, arrondies, globuleuses, hyalines, ayant deux à trois fois le volume des globules du pus, comme on peut le voir sur la fignre 94, qui représente, d'après Hairion (1), une vésicule à un grossissement de 350 fois. On y distingue en outre un lacis des vaisseaux fins et un réseau des fibres élastiques du tissu conjonctif, comme le représente la figure 95, empruntée au même auteur.





Fig. 93. — Granulation vésiculeuse située à la surface de la conjonctivite, d'après Hairion.

Fig. 94. — Granulation vésiculeuse située dans l'épaisseur de la conjonctive.

Dans les granulations folliculaires, les parois des glandes sont hypertrophiées.

A une époque plus avancée de la maladie, l'infiltration gagne toute l'épaisseur de la muqueuse; les papilles s'arrondissent, la conjonctive se transforme en une masse dure.

Quant à la dégénérescence graisseuse des granulations, on ne la constate que dans des cas tout à fait exceptionnels. Arlt a observé des faits rares où des granulations ont subi une transformation caséeuse, semblable à des tubercules.

L'hypothèse que les granulations sont des néoplasmes pareils aux tubercules n'est pas soutenable. D'abord, dans les granulations ordinaires, il n'y a rien qui ressemble au tubercule. D'autre part, les tubercules développés dans l'organisme ont une tendance à se généraliser; rien an contraire de semblable pour les granulations, à moins qu'elles ne soient transportées ailleurs par inoculation.

Une autre hypothèse, qui nous paraît plus rationnelle et plus probable, est celle de parasitisme que nous admettons au moins pour un certain nombre de cas.

Les maladies parasitaires des mnqueuses et de la peau sont ordinairement contagieuses et elles engendrent des affections analogues dans les mêmes tissus. Tant que le germe n'est pas détruit, le mal persiste sans que pour cela il se généralise et envahisse d'autres parties de l'organisme, à moins qu'il ne soit transporté et inoculé. Je ne doute pas que les recherches microscopiques faites dans cette direction n'arrivent à démontrer l'existence, soit d'un parasite végétal, ce qui est plus probable, soit d'un animalcule quelconque.

Étiologie. — Contagion. — Pour moi il est aujourd'hui bien démontré que la contagion directe est la cause la plus constante, et je dirai même la cause unique

<sup>(1)</sup> Hairion, Recherches sur la nature des granulations (Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, 1863, 2° série, t. IV, n° 5).

de l'apparition de la maladie. Les granulations d'un individu se communiquent à un autre sous la même forme, mais elles surgissent très-souvent consécutivement à l'ophthalmie purulente ou blennorrhagique. Thiry n'admet même pas d'autres granulations que celles qui sont consécutives à l'ophthalmie purulente. Je ne parle ici, bien entendu, ni des granulations miliaires que l'on retrouve chaque fois que la conjonctive est longtemps irritée, ni des glandes folliculaires hypertrophiées qui simulent les granulations.

Les granulations conjonctivales sont, en effet, des plus contagieuses, et il suffit, pour les contracter, de se servir, pour s'essuyer les yeux, d'un linge dont s'est servi un granuleux, ou de l'eau qu'il a employée pour se les laver, pour que l'on gagne l'ophthalmie granuleuse.

Cette grande facilité de transmissibilité de la maladie rend, on le conçoit, l'encombrement de ces malades dans les mêmes salles des hôpitaux, dans les casernes ou les écoles tout à fait dangereux. Les communications constantes des individus entre eux les mettent dans l'impossibilité d'éviter la contagion directe. C'est ainsi que l'on peut s'expliquer l'apparition de cette maladie chez plusieurs individus de la même famille et la préservation de ceux qui sont à l'abri de la contagion. Quant à la transmission des granulations par l'air infecté, je n'y attache aucune importance. Rien jusqu'à présent ne m'a démontré l'exactitude de cette supposition.

2. L'inoculation de l'écoulement blennorrhagique ou leucorrhéique engendre aussi des granulations, et souvent les linges sales, imprégnés de cette sécrétion, peuvent faciliter la transmission de cette affection aux yeux. C'est ainsi que l'on peut s'expliquer le grand nombre de granuleux parmi les blanchisseurs. J'ai remarqué que plus d'un tiers de mes malades de la clinique, atteints de granulations, exercent cette profession. Cela tient à ce que ces individus essuient leurs yeux avec les linges sales qui portent souvent des taches blennorrhagiques, et c'est ainsi que le pus blennorrhagique s'inocule aux yeux et engendre soit une ophthalmie aiguë, soit des granulations chroniques.

L'existence simultanée des granulations conjonctivales et celles du col de l'utérus, qui a été démontrée par Rognetta, et dernièrement par Lelièvre (1), peut s'expliquer par la transmission du pus de parties génitales à l'œil.

3. Quant à l'air impur, le froid, l'humidité, la constitution strumeuse ou lymphatique des malades, une dyscrasie tuberculeuse ou scrofulcuse; toutes ces causes ne peuvent être sérieusement admises parmi celles qui engendrent les granulations. Tout au plus peuvent-elles faciliter ou accélérer leur évolution ultérieure. C'est ainsi que nous rejetons l'opinion de Hasner, Arlt et d'autres auteurs, qui admettent l'existence d'une prédisposition morbide individuelle, sous l'influence de laquelle une simple inflammation peut amener des granulations.

4. Stellwag von Carion (2) admet le développement sporadique des grannlations conjonctivales, ce qui est même, selon lui, très-fréquent. Il est difficile de se ranger à cette opinion, les moyens de transmission des granulations nous échappent souvent; mais cela ne prouve nullement la sporadicité de la maladie.

A quelle période les granulations sont-elles contagieuses? C'est une question

Lelièvre, Granulations de la conjonctive, thèse de Paris, 1869, p. 15.
 Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie, Erlangen, 1858, t. II, Abth. II, p. 865.

difficile à résoudre. Il me semble, que tant qu'elles ne sont pas cicatrisées l'on

doit les considérer comme contagieuses.

Les granulations transportées d'un individu à un autre peuvent causer une ophthalmie purulente, granuleuse ou une simple conjonctivite catarrhale, comme Gosselin vient de le démontrer. Pour Desmarres, au contraire, elles ne reproduisent habituellement d'autre forme d'inflammation que celle qui les a engendrées. Comme on le voit, ces deux opinions diffèrent complétement, ce qui tient probablement à la période d'inoculation, considérée par chacun des deux éminents praticiens, à la qualité et à la quantité du pus qui est entré et s'est maintenu entre les paupières jusqu'à ce que l'inoculation ait eu lieu.

Existe-t-il un virus granuleux général, analogue au virus syphilitique ou autre? Cette question n'est pas encore définitivement résolue. Que la blennorrhagie donne lieu à des symptômes d'infection générale, il n'y a selon moi aucun doute à cet égard; mais qu'il y ait un virus granuleux spécial, comme semblent l'admettre les médecins belges, et notamment Thiry, cela me paraît inacceptable. Et ici je partage l'opinion de Spérino, qui se prononce complétement contre cette théorie, se fondant sur ce que tout virus produit, indépendamment de l'action locale, une action générale, ce qui, jusqu'à présent, n'a été observé dans aucun cas d'ophthalmie granuleuse.

Pronostic. — La conjonctivite granuleuse est une affection extrêmement longue

et difficile à guérir, ce qui rend son pronostic très-sérieux.

Sa gravité devient encore plus grande, si l'on prend en considération la possibilité d'apparition des complications du côté des paupières et de la cornée, complications qui peuvent compromettre la vue.

Sous l'influence de toute cause d'irritation, même la plus légère, la maladie peut prendre une marche inflammatoire aiguë, et exposer les malades à des dangers

bien autrement graves et sérieux.

En général, pourtant nous devons avouer qu'avec de la patience de la part du malade et de la persévérance intelligente de la part du chirurgien, on parvient à obtenir des améliorations très-sensibles et souvent même des guérisons radicales.

Traitement. — Les granulations conjonctivales présentent des variétés innombrables. Chaque cas offre quelque chose de particulier, qui peut avoir une influence majeure sur le traitement.

C'est pourquoi, avant d'entreprendre le traitement, le malade granuleux doit ètre examiné au point de vue :

- a. De la variété des granulations et de leur durée; de la présence de congestion, d'infiltration et de suppuration;
  - b. Des complications du côté de la cornée ou des autres membranes;

c. Des symptômes morbides dont souffre le malade.

1. Lorsqu'on a affaire à des granulations papillaires, on doit examiner si elles ne sont pas très-rouges, turgescentes, ce qu'on reconnaît par la couleur rouge carmin des conjonctives et par la facilité avec laquelle elles saignent au moindre attouchement.

Du moment que l'on a constaté cette turgescence des conjonctives, on doit adopter la méthode des scarifications conjonctivales au moyen du scarificateur de Desmarres (fig. 95).

Elles doivent être pratiquées de la manière suivante : on renverse la paupière supérienre, on la rapproche de l'inférieure et, en promenant légèrement le tranchant du scarificateur sur la surface des conjonctives, on fait des incisions superficielles parallèles au bord libre. Cette opération produit une saignée locale abondante et fait disparaître souvent en deux on trois semaines une grande partie des granulations. Les scarifications doivent être, bien entendu, renouvelées tous les deux ou trois jours.



Fig. 95. - Scarificateur de Desmarres.

Aussitôt que l'écoulement de sang est arrêté, il est bon de visiter les conjonctives et d'enlever les coagulums qui, attachés aux petites plaies, peuvent gêner longtemps les mouvements des paupières.

Cette méthode, employée scule, m'a donné des améliorations très-notables, quelquefois même la guérison; en faisant disparaître les granulations papillaires. Il ne restait alors qu'à toucher pendant quelques semaines les conjonctives avec le suifate de cuivre pour amener une guérison radicale. Mon ami, le docteur Daguenet, médecin au 2º régiment des voltigeurs de la garde, a employé cette méthode en Algérie avec beaucoup de succès.

Mais si les conjonctives sont infiltrées avec du pus granuleux, qu'il existe une dégénérescence de presque tons les tissus de la paupière, et qu'il y ait une suppuration abondante, les scarifications ne peuvent qu'aggraver le mal et doivent être proscrites.

2. Il existe souvent, dans les culs-de-sac conjonctivaux, des boursouslures excessives de cette membrane, et les granulations forment là un vrai foyer d'infection. Dans ces cas les scarifications n'auraient aucun avantage, et il fant procéder à une abrasion ou excision de ces plis granuleux, comme je l'ai vu pratiquer plusieurs fois à la clinique de la Faculté, par le professeur Richet, et comme j'ai fait moi-même très-souvent avec beaucoup de succès.

Après avoir renversé la paupière supérieure, et l'avoir confiée à un aide, le chirurgien saisit les plis du cnl-de-sac conjonctival supérieur au moyen des pinces à mors et les excise avec des ciseaux courbes.

3. Les granulations sont quelquefois tellement développées, engorgées et rouges, qu'elles forment de véritables productions polypeuses à la surface des conjonctives. Dans ces cas, l'efficacité de l'abrasion superficielle ou de tonsnre au moyen des ciseaux courbes promenés sur la conjonctive est incontestable. Courserant exécute la même opération avec les lames d'un scarificateur porté à plat sur la conjonctive.

La méthode par abrasion m'a donné aussi d'excellents résultats dans quelques cas rares, où la conjonctive palpébrale supérieure était couverte de tumeurs granulenses aplaties, blanchâtres, dures, ayant l'aspect des excroissances cartilaginenses formées à la période ultime des granulations. Chez un de mes malades j'ai fait l'abrasion de ces petites grosseurs à plusieurs reprises, et j'ai en la satisfaction de les voir disparaître complétement, malgré la tendance très-prolongée aux réci-

dives. Le malade dont je parle est aujourd'hui complétement guéri et débarrassé

des granulations qu'il portait depuis plus de dix ans.

4. La méthode des cautérisations est cependant la seule qui, dans la grande majorité des cas, doit être appliquée soit dès le début, soit après que l'on a pratiqué pendant quelque temps des scarifications.

En effet, lorsque les conjonctives ne sont pas très-engorgées ni congestionnées; qu'elles sont plutôt accompagnées d'une dégénérescence, d'une infiltration plastique et qu'elles suppurent, il est nécessaire de recourir aux cautérisations avec

le nitrate d'argent.

Les cautérisations avec le nitrate d'argent ne doivent pas être profondes et l'on ne doit pas chercher à détruire les granulations, parce que, par un pareil procédé, on détruirait encore plus facilement la conjonctive elle-même. En appliquant c caustique de Graefe n'a pas d'autre but que d'exciter toute la surface conjonctivale et d'irriter les vaisseaux. Sous l'influence d'une semblable excitation, les parois des vaisseaux, relâchées et distendues momentanément, se rétractent ensuite d'une manière très-seusible, ce qui occasionne l'accélération de la circulation et l'absorption des exsudations conjonctivales et papillaires.

La cautérisation avec le nitrate d'argent se fait de deux manières : avec le crayon

mitigé et avec une solution concentrée.

Le crayon de nitrate d'argent mitigése compose, comme nous l'avons dit plus haut, d'une partie de nitrate d'argent et de deux parties de nitrate de potasse.

Lorsque les granulations sont dans un état d'inflammation, que les conjonctives sont boursouflées et que les papilles sont fortement hypertrophiées, on se servira alors du crayon mitigé que l'on passera rapidement à la surface des conjonctives; après quoi l'on promènera sur cette surface un pinceau trempé dans une solution d'eau salée.

Si les granulations ne sont pas très-hypertrophiées, il est préférable de se servir de nitrate d'argent en solution, et ici diverses préparations sont préconisées par les auteurs. On doit les varier suivant le degré de l'affection, et surtout suivant le degré de sensibilité et de tolérance des malades pour ce caustique. Voici les formules usitées :

- 24 Eau distillée..... 30 gram. | Nitrate d'argent..... 50 centigr. (Gosselin.)

On passe, après l'emploi de la première solution, un pinceau imbibé d'eau salée. Ces cautérisations sont renouvelées tous les jours ou tous les deux jours. Quelquefois pourtant une seule cautérisation par jour ne suffit pas, et il est nécessaire de la renouveler deux fois par jour.

Chaque cautérisation doit être suivie d'application de compresses imbibées d'eau froide pendant tout le temps que dure la sensation de chaleur et de cuisson dans l'œil.

Ce traitement ne doit pas pourtant être appliqué trop longtemps. L'expérience journalière démontre que l'action prolongée du nitrate d'argent sur la conjonctive,

de même que celle de tous les autres caustiques, de favorable qu'elle était d'abord, reste à la longue sans effet, et devient même nuisible. Les malades eux-mêmes s'aperçoivent facilement de l'époque où le médicament est inefficace.

C'est alors qu'il faut changer de caustique et le remplacer par le cristal de sul-

fate de cuivre, dont l'action est très-évidente.

5. L'attouchement des conjonctives avec le sulfate de cuivre est pratiqué de la manière suivante:

Le meilleur crayon de sulfate de cuivre est un gros cristal pur, bien poli et émoussé au bout, auquel on donne la forme voulue. On le passe une fois tous les jours sur les conjonctives des deux paupières renversées, en l'appuyant assez fortement pour produire plus d'effet.

Pour calmer la souffrance des malades, je leur fais prendre une douche d'eau froide sur les yeux, au moyen d'une œillère adaptée à un irrigateur ou bien à l'aide d'un pulvérisateur dont on voit ici un modèle (fig. 96). A ma clinique, j'ai un appareil à douche spécial qui peut servir à plusieurs malades.



FIG. 96. — Pulyérisateur à levier et à pression immédiate (\*).

Comme ou peut le voir, la pulvérisation se produit par le choc du jet contre la paroi supérieure du tube E, lequel doit être toujours maintenu à une distance de 25 millimètres environ de la sortie du jet.

<sup>(\*)</sup> Cet appareil se compose d'un vase de cristal C, dans lequel ou verse le liquide par le petit entonnoir G, puis on tourne à ganche la clef II, et l'on fait agir le levier A, afin d'amorcer l'appareil, c'est-à-dire afin de le purger de l'air qu'il peut contenir, et d'amener le liquide à s'échapper seul par l'ouverture du tambour. Ou fermera alors le tambour en tournant à droite à la clef II, ou continuera de faire agir le levier, et la pulvérisation se produira jusqu'à épuisement du liquide contenu dans le vase C.

6. Les complications du côté de la cornée n'influent pas généralement d'une ma-

ière notable sur le traitement des granulations.

Lorsque, en effet, la cornée s'opacifie, se couvre de vaisseaux et doune lieu à n pannus granuleux, il n'est pas nécessaire, dans la grande majorité des cas, de nodifier le traitement prescrit plus haut. Occasionné par l'inoculation du pus grauleux dans les couches superficielles de la cornée, le pannus ne pourra être mieux ombattu que par les cautérisations faites d'après les préceptes que nous venons 'exposer. L'observation nous enseigne, qu'à mesure que les granulations s'atrolient et disparaissent, le pannus disparaît lui-même et la cornée reprend sa 'ansparence. Le plus souvent, l'on se contentera donc de tenir la pupille dilatée n se servant du collyre suivant:

- 7. Mais il y a des cas dans lesquels les cautérisations pourraient avoir les conséuences les plus fâcheuses pour les malades. L'inflammation de la cornée peut tre très-vive et le pannus peut être compliqué d'un abcès profond et perforant de ette membrane. Aussitôt que cette complication survient, tonte sécrétion puruente s'arrête, l'œil devient larmoyant, photophobe, et il se manifeste des douleurs 'ès-violentes qui ne laissent aucun répit au malade.

Dons ces conditions, l'œil ne supporterait aucune cautérisation, et il faut abanonner pour quelque temps le traitement des granulations et ne s'occuper que de état de la cornée. Le traitement antiphlogistique sera appliqué avec la plus grande igueur, le calomel à l'intérieur et les frictions mercurielles au pourtour de l'orite seront utilement prescrits. Voici quelques formules:

Onguent napolitain....... 10 gram. Baume tranquille........ 10 gram. Hydrochlorate de morphine... 25 centigr.

Quelquefois les douleurs périorbitaires peuvent être facilement calmées par le adigeonnage des paupières avec une solution concentrée de nitrate d'argent, que on neutralisera ensuite par une solution salée.

- 8. Si les douleurs persistent et si l'abcès de la cornée tend à se porter dans les counes de plus en plus profondes, il n'y a pas alors d'autre ressource que la paracense faite dans l'endroit de l'abcès; on pratiquera cette opération d'après les indiations développées plus loin (voy. Abcès de la cornée).
- 9. Le pannus devient quelquesois presque charnu, et la cornée se couvre tout atière de vaisseaux et reste opaque. Les cautérisations n'amènent aucune amélioition et aggravent au contraire les soussfrances. C'est dans ces conditions que les carifications des vaisseaux péricornéens, fréquemment répétées, suivant la iéthode mise journellement en pratique, à Lariboisière, par Cusco, donnera es résultats savorables. J'ai obtenu par ces moyens des guérisons après l'insuccès e tous les autres modes de traitement.
- 10. Quelquefois on enlèvera des fragments de la coujonctive péricornéenne, en ccisant les plis avec des ciseaux de Cooper. Dans d'autres cas plus graves, compliués de pannus invétérés, où tous les moyens avaient échoué, Furnari (1) a préconisé

<sup>(1)</sup> Furnari, Gazette médicale, 1862, nº 4.

la méthode appelée tonsure de la conjonctive : c'est une véritable tonsure ou excision de la conjonctive bulbaire, depuis la cornée jusqu'au cul-de-sac conjonctival.

Malgré la témérité de l'opération, il faut dire qu'elle donne quelquesois des résultats assez satisfaisants. Pour ma part, je préfère exciser dans ces cas la conjonctive rétro-tarséenne supérienre, aussi largement que possible, et ne point toucher à la conjonctive péricornéenne.

41. Piringer a eu le premier l'idée d'appliquer l'inoculation de l'ophthalmie purulente dans les yeux atteints de pannus. Les auteurs belges ont pratiqué cette opération avec succès. L'observation a, en effet, appris que l'ophthalmie purulente développée dans un œil atteint de pannus granuleux, non-seulement ne présente point de danger pour la cornée, mais le travail inflammatoire aign qui s'ensuit fait disparaître les granulations et les pannus. Desmarres, en France, et Bader, en Angleterre, ont fait ces mêmes expériences mais avec des succès différents.

Malgré l'autorité des hommes qui ont fait ces inoculations, je ne crois pas devoir recommander cette méthode; d'antant plus, que d'après l'observation très-judicieuse de Graefe, elle peut donner lieu à une ophthalmie diphthéritique plus dangereuse que les granulations elles-mêmes.

12. Les complications du côté des conjonctives sont de deux sortes : ce sont des infiltrations interstitielles, organisées, pour ainsi dire, en une sorte de masse gélatineuse, qui forme par places de véritables excroissances cartilagineuses. Dans cette sorte d'altération, les conjonctives ne sont point vasculaires, mais exsangues et souvent presque sèches. Aucun moyen ne réussira à dissondre ces infiltrations ; dans les cas de ce genre, j'ai obtenu des résultats très-satisfaisants en pratiquant, à plusieurs reprises, l'abrasion complète de ces saillies ou tumeurs conjonctivales.

Les cicatrices de la conjonctive indiquent ordinairement la disparition des granulations, et il n'y a là, par conséquent, rien à faire.

- 13. On doit anssi examiner attentivement l'état des bords des paupières et celui des cils. Lorsque les cils sont déviés en dedans et qu'il y a trichiasis ou entropion, il faut procéder d'après les indications que nous avons données plus haut (voyez TRICHIASIS et ENTROPION).
- 44. Il arrive bien souvent que les yenx sont constamment ronges et irrités, bien que les granulations soient presque complétement cicatrisées et que les yeux ne suppurent point. Les malades se plaignent surtout de larmoiement et de photophobie.

Ces symptômes doivent attirer l'attention du praticien sur l'état des voies lacrymales, que l'on soignera suivant les préceptes que nous avons exposés tout au long en parlant des maladies de ces organes. J'ai obtenu souvent une amélioration notable, rien que par le traitement des voies lacrymales obstruées ou enflammées.

- 45. Dans les cas de granulations rebelles, le professeur Gosselin conseille de poser tous les huit ou dix jours un vésicatoire, large comme une pièce d'un franc, au front, à la tempe ou derrière l'oreille.
- 46. Les cautérisations faites, soit avec le nitrate acide de mercure affaibli an dixième (Desmarres), soit avec le tannin (Hairion), sous forme de mucilage, composé de tannin, 5 grammes, eau distillée, 20 grammes, et gomme arabique, 40 grammes, soit avec l'acétate de plomb neutre porphyrisé (Buys), que l'on porte avec un pincean humecté sur la conjonctive granulée, soit enfin avec l'acide chro-

ique (Serre d'Alais), n'ont pas une efficacité assez bien démontrée et ne sont pas

l'abri du danger, pour que nous puissions en recommander l'usage

17. Dans ces derniers temps, j'ai commencé à soigner avec la pommade napoliine certaines formes de granulations, et notamment celles qui sont accompagnées infiltrations et qui présentent à mes yeux le plus de traces de parasitisme. Le sultat a été jusqu'à présent assez satisfaisant pour que nous puissions recomander son usage.

18. Les moyens hygiéniques doivent être ici mis en pratique bien plus rigouusement que dans d'autres affections oculaires. Les malades rechercheront, itant que possible, un air frais et sec, et éviteront les appartements humides, ir vicié par les émanations insalubres, la fumée, etc. On les éloignera des lieux r se trouvent d'autres ophthalmies analogues.

D'antre part, on doit prévenir les personnes de la famille et tous ceux qui prochent les malades que l'affection est contagieuse et peut facilement se comnuniquer. Par conséquent ils éviteront de coucher ensemble, de se servir des

iêmes linges, de se laver avec la même eau, etc.

19. La maladie étant très-longue et sujette à des aggravations passagères, il est écessaire de prévenir le malade des rechutes qui peuvent survenir dans le courant u traitement. Il doit être averti que ces inflammations subaiguës qui arrivent ans le cours du traitement, par suite des cautérisations, ne peuvent qu'accélérer guérison.

20. Un régime tonique, fortifiant, l'usage des préparations ferrugineuses et diques, vin de quinquina et huile de foie de morue, seront très-avantageusement

rescrits aux malades.

BIBLIOGRAPHIE. — Arlt, Du trachome de la conjonctive (Ann. d'oculist., 1850, t. XXIV, 232). — Thiry, Compte rendu du Congrès ophthalm. de Bruxelles, session 1857. p.318. Stellvag von Carion, Die Ophthalmologie. Erlangen, 1858, Bd. II, Abth. II, p. 801. burserant, De la conjonctivite (Gaz. des hôpitaux, 1861, p. 128). — Gosselin, Blépharite uqueuse granuleuse (Nouv. Dictionnaire de méd. et de chirurg. prat., t. V, 1866, p. 279). - Hairion, Recherches sur la nature des granulations (Bulletin de l'Académie royale de édecine de Belgique, 4863, 2° série, t. IV, n° 5). — Wolfring, Ein Beitrag zur Histolo-ie des Trachoms (Archiv f. Ophthalmologie, 4868, Bd. XIV, Abth. III, p. 459. — A. Quadri e Naples), De la granulation palpébrale. Naples, 1868, pl. III et IV.

#### ARTICLE XII.

### XÉROPHTHALMIE OU SÉCHERESSE DE LA CONJONCTIVE.

Symptomatologie. - Cette affection est caractérisée par une sécheresse comète de la conjonctive dans toute son étendue : la cornée devient sèche et à demi paque. L'œil prend un aspect cadavéreux, il n'est lubrifié ni par les larmes ni ar la sécrétion muqueuse normale. Wharton Jones a vu une fois la conjonctive omme enduite de matière grasse et ne se laissant pas mouiller par les larmes.

C'est une sorte de cutisation de la conjonctive, et, comme cette dernière n'est oint Inbrifiée, les malades ressentent dans l'œil une sensation de sécheresse tout fait désagréable; les paupières ne penvent plus glisser sur l'œil, ce qui fait que fente palpébrale paraît rétrécie. L'œil est insensible à l'attouchement, aiusi qu'à instillation des collyres fortements astringents, comme l'a démontré Vidal (de assis).

Si l'affection restait limitée à la conjonctive, la vue ne serait pas sensiblement troublée; malheureusement la cornée est aussi atteinte, et elle se convre d'après Desmarres de taches blanches crétacées, semblables à du plâtre en poussière. La vue est ainsi complétement compromise.

Le xérosis eccupe le plus sonvent toute la muqueuse conjonctivale, ainsi que la cornée. Mais il peut arriver qu'une partie limitée de la cornée en soit atteinte, comme je l'ai observé sur un malade du professeur Richet, affecté de staphylôme opaque de la cornée. Une partie de ce staphylôme était toujours sèche, et des gouttelettes de larmes s'y accumulaient par place, ce qui faisait même penser à la transsudation cornéenne.

En examinant la conjonctive dans toute son étendue, on trouve des adhérences partielles entre les paupières et le glohe de l'œil (symblépharon), comme Desmarres l'a signalé.

Anatomie pathologique et étiologie. — La xérophthalmie est une affection excessivement rare; elle est le plus souvent consécutive à une conjonctivite granuleuse ou diplithéritique, ayant amené une atrophie complète de la muqueuse oculaire avec obstruction de tous les orifices des glandes conjonctivales, ainsi que de la glande lacrymale elle-même. Quelquesois elle est due à la brûlure; dans d'autres cas elle se manifeste à la suite de l'usage prolongé d'un œil artificiel.

Vidal (de Cassis) pense que cette affection peut être congénitale, et, en outre, qu'elle peut exister indépendamment du phénomène inflammatoire et sans que les larmes aient cesser de couler. Duprez l'a rapporté à l'inflammation chronique de cette membrane suivie d'oblitération de tous les conduits excrétoires des glandes. Cette opinion est combattue par Ammon et Schmidt.

Selon moi, l'obstruction des conduits lacrymaux et glandulaires est une des causes la plus importante; mais on doit encore prendre une autre circonstance en considération. Je veux parler de la destruction et de l'absence complète de l'épithélium; le tissu cicatriciel qui remplace alors la conjonctive et l'épithélium est incapable de se lubrifier de la sécrétion graisseuse ou lacrymale. De la le desséchement progressif par frottement.

Au microscope, on constate une atrophie complète du stroma de la conjonctive et de son épithélium. Les vaisseaux sont très-rares. Le tissu sous-conjonctival est très-dense. L'ensemble de la muqueuse est analogue au tissu cicatriciel.

Traitement. — Le xérome conjonctival est une affection incurable ; c'est pourquoi on doit se contenter des moyens palliatifs. Graefe et Wells recommandent l'instillation du lait dans l'œil. Taylor a proposé dans ce même but l'usage de la glycérine. Wharton Jones emploie un collyre composé de trois gouttes de potasse pour 60 grammes d'eau, dans le cas où la surface de la conjonctive était trop grasse et repoussait l'humidité, comme cela est arrivé avec un de ses malades. Courserant a obtenu une amélioration notable par une occlusion permanente et prolongée des paupières.

BIBLIOGRAPHIE. — Duprez, De la xérophthalmie, thèse de Paris, 1836. — Taylor, De la xérophthalmie (Edinburgh Med. and Surg. Journal et Ann. d'ocul., 1854). — Vidal (de Cassis), Traité de pathologie externe. Paris, 1861, 5° édit., t. III, p. 321.

# ARTICLE XIII.

# RELACHEMENT DE LA CONJONCTIVE.

Thez les vieillards et chez certains individus dont les tissus sont flasques et relâes, la conjonctive peut subir le même changement; elle se distend d'une manière r-prononcée, et, après avoir perdu les attaches qui l'unissent à la sclérotique,

forme des plis plus ou moins saillants à la surface du globe de l'œil.

Lette partie de conjonctive distendue et relâchée occupe ordinairement l'espace correspond à la fente palpébrale, en dehors et en dedans de la cornée. Dans plis ainsi formés il s'accumule souvent un peu de liquide aqueux qui peut suler un kyste.

**traitement**. — Desmarres, qui a décrit d'une manière très-complète cet et, propose de faire l'excision d'un lambeau horizontal de la conjonctive, mais ligné d'un centimètre de la cornée et tout près du cul-de-sac conjonctival inféur. La guérison peut être ainsi facilement et promptement obtenue.

BIBLIOGRAPHIE. — Midlemore, A Treatise on the Diseases of the Eye and its Appendages, idon, 1835, t. I, p. 421. — Dubois, Annales d'oculistique, vol. XXXIV, p. 268.

### ARTICLE XIV.

### ECCHYMOSES SOUS-CONJONCTIVALES.

Les ecchymoses sous-conjonctivales peuvent se rencontrer dans les différent s rties des paupières et de l'œil et avoir une signification importante. Lorsqu'elles nt occasionnées par une chute ou une blessure de la tête, elles indiquent une cture de la base du crâne.

Les ecchymoses spontanées n'ont ordinairement aucune gravité, même lors-'elles envahissent toute l'étendue de la conjonctive.

Symptomatologie. — Une tache rouge, uniforme, plus ou moins étendue, se outre sur le globe de l'œil. Elle est quelquefois située à l'angle externe et inféeur et s'étend jusqu'à la cornée; dans d'autres cas, elle occupe le cul-de-sac njonctival inférieur et les parties voisines.

Ces taches ecchymotiques ne sont accompagnées d'aucune douleur, et le plus uvent les malades ne s'aperçoivent de leur existence que lorsqu'ils en sont prénus par les personnes qui les entourent.

Quelquesois pourtant ces épanchements sont tellement abondants, que la connctive bulbaire est soulevée en sorme de disque autour de la cornée. Il y a alors ne gêne considérable pour les mouvements des paupières; l'œil devient tout noir, si on ne l'examine pas avec une attention sussisante, on pourrait attribuer à cet at plus de gravité qu'il n'en comporte.

Les épanchements sous-conjonctivaux se résorbent lentement; ils prennent au out de quelques jours une coloration plus foncée et même noire, quand ils ont considérables; petit à petit, le sang se résorbe par place; la conjonctive devient rangée, jaunâtre, et ce n'est qu'après quinze jours à un mois qu'elle reprend sa sinte habituelle.

Étiologie. — Il y a plusieurs variétés d'ecchymoses sous-conjonctivales : traumatiques, symptomatiques de fractures du crâne ou de l'orbite et spontanées.

Les ecchymoses traumatiques s'observent après toutes les opérations que l'on pratique sur l'œil ou la conjonctive, de même qu'après les blessures et les comps portès sur cet organe.

Dans d'autres cas, elles sont consécutives aux fractures par contre-coup des 0s de la base du crâne; elles apparaissent alors vingt-quatre heures après l'accident, et sont considérées comme le signe pathognomonique de la fracture. Pour Legouest, conjointement avec l'ecchymose, il existe aussi une projection de l'œil en avant. Les paupières elles-mêmes peuvent présenter aussi de l'infiltration sanguine; mais, comme le remarque très-judicieusement Nélaton, cela arrive beaucoup plus tard.

Les ecchymoses spontanées sont dues à plusieurs causes ; elles se montrent à la suite de violents accès de toux, on d'efforts pour vomir. Ainsi il est très-fréquem d'observer ces ecchymoses chez les enfants atteints de coqueluche ou chez les adultes emphysémateux. Mais dans un grand nombre de cas, l'ecchymose apparaît après le sommeil chez les individus tout à fait bien portants. Elle peut être quelquefois le signe précurseur d'une inflammation grave interne de l'œil, comme Desmarres a eu l'occasion de l'observer une fois.

L'épanchement sous-conjonctival s'observe le plus souvent dans un seul œil, mais quelquefois les deux yeux présentent la même altération, surtout lorsque c'est la toux qui en est la cause, comme j'ai pu m'en convaincre sur plusieurs de mes malades, et entre autre sur un homme âgé de quarante-sept ans, qui m'a été adressé par le docteur Mallet. A la suite d'une bronchite et d'un accès de toux, cet homme a été pris de vertige et a failli tomber; une heure après l'étourdissement a disparu, mais l'œil gauche était tout noir. En l'examinant huit jours après l'accident, en présence des docteurs Daguenet et Morel, j'ai pu constater que la conjonctive bulbaire tout entière de l'œil gauche jusqu'au cul-de-sac conjonctival était soulevée par une couche épaisse de sang presque noir; l'œil droit contenait aussi une ecchymose dans le cul-de-sac inférieur.

Les ecchymoses sous-conjonctivales se manifestent aussi dans des conjonctivites catarrhales, ce qui donne à la conjonctivite une teinte jaune orangé.

**Pronostie.** — Ces épanchements ne présentent aucune gravité ; ils disparaissent tout seuls sans aucun traitement. Les ecchymoses apparaissant après les chutes et les blessures de la tête sont graves, en ce sens qu'elles indiquent le plus sonvent une fracture de la base du crâne.

Traitement. — Nous faisons appliquer sur les yeux des compresses imbibées d'eau froide pure ou mélangée avec un dixième de teinture d'arnica, ou avec de l'eau de Goulard.

Dans le cas où l'épanchement sanguin est très-abondant et quand il soulève fortement la conjonctive, on pourrait inciser la conjonctive la plus distendue et faire évacuer le sang par des pressions successives. Mais cette opération ne peut être faite que dans les premières vingt quatre heures, lorsque tout le sang ne s'est pas coagulé.

BIBLIOGRAPHIE. — Nélaton, Étéments de pathologie chirurgicale, t, 11, 1847, p. 562. — Legouest, Traité de chirurgie de l'armée. Paris, 1863, p. 296.

# ARTICLE XV.

BLESSURES, BRULURES ET CORPS ÉTRANGERS DE LA CONJONCTIVE.

1. Blessures. — La conjonctive oculaire est très-sujette aux blessures, soit par ident, soit pendant les opérations. Ces blessures ne sont pas graves, surtout squ'elles ont pour siége la conjonctive bulbaire. L'observation journalière nous nontre que cette partie de la muqueuse oculaire se cicatrise et se reproduit sans sculté sur une grande étendue.

Après une perte de substance, on voit se former le lendemain un exsudat blanître qui recouvre toute la plaie; le reste de la conjunctive s'euflamme et donne i aux symptômes analogues à ceux de la conjonctivite catarrhale. Puis, quand ganisation et la reproduction de la partie détrnite a eu lieu, l'inflammation se

sipe et l'œil se guérit.

C'est ainsi que les choses se passent après les extirpations des tumeurs conjonc-

ales et après les tousures partielles de la conjonctive dans le pannus.

Les blessures de la conjonctive palpébrale sont plus graves, surtout lorsqu'elles at accompagnées d'une perte de substance dans la partie correspondante du globe l'œil. Les cicatrices qui s'ensuivent peuvent entraîner des adhérences entre les pières et l'œil (symblépharon) et des cicatrices qui déforment souvent les ipières.

Traitement. — On doit examiner soigneusement l'état de la blessure, réunir bords avec un ou deux points de suture, après avoir préalablement enlevé tous

lambeaux déchirés et frangés, s'il y a lieu.

Des compresses froides suffisent pour comhattre une trop vive inflammation. B. BRULURES. — Les brûlures de la conjonctive sont occasionnées par la flamme moment d'un incendie, on ce qui est plus ordinaire par des corps incandesits, la vapeur d'eau, les explosions de gaz, l'eau et l'huile en ébullition, etc.

L'acide sulfurique, l'acide acétique, etc., la chaux vive et les fulminates de ite sorte, étant projetés contre la figure, peuvent occasionner des brûlures de la

ajonctive, des paupières et de la cornée.

Il y a encore un genre de brûlure tout particulier : à la suite d'insufflation dans eil de poudre de calomel chez les individus qui prennent de l'iodure de potasim à l'intérieur, il se prodnit du bijodure de mercure qui brûle la conjonctive, Les brûlures, par suite d'explosion, sont excessivement graves, et quoique, an mmencement, la cornée semble conserver son luisant et sa transparence, il arrive en souvent que déjà vers le troisième jour elle devient terne, et que vers le huime ou le dixième jour, elle s'opacifie complétement. Pendant ce temps la connctive bulbaire et la conjonctive palpébrale ne présentent qu'une large plaie. Le avail de suppuration qui s'ensuit amène très-souvent l'adhérence totale du globe ec les paupières, d'où ankyloblépharon et perte de vue.

Un cas analogue s'est présenté à ma clinique dans des conditions les plus maleurenses. C'était un pharmacien de la Martinique que m'avait adressé un de nos stingués confrères de la marine, le docteur Cougit. A la suite d'explosion d'un fulminate, les deux yeux se sont perdus par suite des adhérences complètes des paupières aux cornées.

L'action de la chaux éteinte sur l'œil est toute particulière; elle a été étudiée par le professeur Gosselin, qui est arrivé par ses expériences à cette conclusion, que les désordres de la conjonctive et de la cornée surtout sont dus à l'infiltration des molécules de chaux dans les mailles de la cornée.

Les brûlures partielles sont moins graves; mais dans tous les cas le pronostic doit être réservé pendant les quatre ou cinq premiers jours.

Traitement. — Les compresses d'eau froide appliquées sur les yeux, et l glace pilée et contenue dans des petits sacs de peau de baudruche, sont le moyens les plus efficaces contre les brûlures conjonctivales.

On devra faire souvent des injections d'eau froide entre les paupières et de instillations d'huile d'amande douce, afin d'empêcher, autant que possible, le contact de deux feuillets opposés de la conjonctive brûlée.

L'instillation d'atropine souvent renouvelée est indispensable pour combatte l'inflammation et apaiser les douleurs.

Lorsque le cul-de-sac conjonctival n'est pas brûlé, on devra chercher à tenir le paupières écartées du globe de l'œil, afin d'empêcher l'adhérence de s'établir. Quelquefois même on devra fendre l'angle externe de l'œil, et, après avoir renversé les paupières, on cherchera à fixer ses bords par quelques points de suture à la joue et au front. Les paupières seront maintenues dans cette position jusqu'i la cicatrisation complète des conjonctives. Ce n'est qu'alors qu'on remettra le paupières à leur place, et l'on en résondra l'angle externe.

Dans le but d'empêcher la soudure des parties ulcérées, Tyrrel introduisai entre les paupières une plaque métallique. Dans ces derniers temps on a cherchéi remplacer la plaque métallique par un œil artificiel; mais comme le dit justeme. Macnamara (1), le tissu cicatriciel finit par repousser le corps étranger. A la rigueur, cette méthode pourrait réussir dans le cas où le cul-dé-sac resterait intact

Pour combattre l'effet désastreux de la chaux vive ou éteinte sur la cornée, Gosselin conseille l'instillation fréquente dans l'œil d'eau distillée fortement saturée de sucre.

C. Corps étrangers. — L'introduction de corps étrangers dans l'œil occasionne des symptômes inflammatoires plus ou moins graves et qui peuvent même compromettre cet organe.

Différents corps étrangers s'introduisent, soit dans le sac conjonctival, soit dans le roma de la conjonctive. Ce sont ordinairement des grains de poussière, des pail·lettes de fer, des morceaux de verre, de bois, des grains de poudre de chasse, de insectes, etc.

Quelques-uns de ces corps sont enchâssés dans les plis de la conjonctive et restent fixes; d'autres sont, au contraire, mobiles et libres, et se déplacent par le jet des paupières.

Ces corps se placent habituellement sous la paupière supérieure, et se fixen après avoir roulé pendant quelque temps à un endroit quelconque de la conjonc tive tarséenne.

<sup>(1)</sup> Macnamara, A. Manual of the Diseases of the Eye, London, 1868.

Les mouvements des paupières deviennent alors excessivement douloureux; l'œil larmoyant et gêné, à tel point que le malade ne cesse de le frotter. Quelquefois frottement et le lavage avec de l'eau suffisent pour déplacer le corps étranger; général pourtant il est nécessaire de renverser la paupière supérieure et de ercher à l'enlever.

Des petits corps étrangers ne se voient pas à l'œil nu, et il est nécessaire pour les

couvrir d'examiner avec une loupe toute la surface conjonctivale.

L'irritation occasionnée par la présence du corps étranger peut devenir quelefois si grande, que l'œil s'injecte d'une manière considérable; la sclérotique end une teinte rouge violacé. Cette rougeur ne tarde pas à disparaître aussitôt

e le corps étranger a été enlevé.

Les coques de millet se rencontrent quelquesois attachées à la conjonctive par e sorte de vide qui se fait entre leurs cavités et le globe de l'œil; une rougeur se miseste tout autour de la coque et simule une phlyctène. On reconnaît la préce de ces coques à la couleur jaune, à leur surface polie, uniforme, et à la durée mal.

En se logeant dans le cul-de-sac conjonctival, les insectes peuvent donner lieu une inflammation considérable de la conjonctive, suivie de très-fortes ecchyoses. Tant que ces animalcules ne sont pas éloignés de l'œil, ils peuvent occapaner une inflammation intense et provoquer une suppuration abondante.

Les grains de plomb ou de poudre de chasse, logés dans l'épaisseur de la conjoncre, penvent y rester pendant longtemps enkystés sans occasionner aucune souffrance.

Traitement. — La première, presque l'unique indication, consiste à débarsser la conjonctive du corps étranger, et, à cet effet, on renverse la paupière périeure et on l'examine attentivement à l'œil nu ou avec une loupe, et, quand l'a déconvert, on cherche à l'enlever, soit en le touchant avec un linge, soit en détachant avec la pointe d'une aiguille. Le malade se trouve immédiatement ulagé; mais, pendant plusieurs heures encore, une sensation persiste analogue celle qu'il épronvait avant l'extraction. C'est la conséquence de la blessure et de rritation occasionnée par l'accident.

L'application des compresses imbibées d'eau froide, glacée, suffit pour faire sparaître les derniers vestiges d'inflammation; il est rare qu'on ait besoin de courir aux collyres astringents.

BIBLIOGRAPHIE. — Demours, Traité des maladies des yeux. Paris, 1818, t. II, p. 227. - Mackenzie, Traité des maladies de l'ail, trad. franç. par Warlomont et Testelin. — ouilhet, Annales d'oculist., t. XV, p. 135. — Gosselin, Ophthalmie causée par la projection 2 la chaux dans l'ail (Archives générales de médecine, 1855, vol. VI, p. 513). — Wordsorth, Ophthalmic Hosp. Reports, vol. III, p. 216.

#### ARTICLE XVI.

#### SYMBLÉPHARON ET ANKYLOBLÉPHARON.

Les blessures et les brûlures plus ou moins graves, plus ou moins étendues des aupières et des conjonctives, peuvent occasionner des brides cicatricielles dans la conjonctive et entraîner à la longue le raccourcissement total ou partiel de cette nembrane. Les adhérences entre le globe de l'œil et les paupières peuvent ainsi

s'établir, soit par des hrides qui unissent les deux feuillets de la conjonctive, soit par une sorte de soudure des deux paupières entre elles. Dans le premier cas, un aura un symblépharon, et dans le second un ankyloblépharon.

SYMBLÉPHARON. — Les adhérences que contractent les paupières avec l'œil se

font au moyen des brides cicatricielles de la conjonctive.

Ces adhérences peuvent être partielles et ne former qu'une bride sons forme d'un pont plus on moins restreint qui gênera très-peu les mauvements des paupières. Dans d'autres cas, le symblépharon est large et s'étend depuis la cornée et le bord d'une paupière jusqu'au cul-de-sac conjonctival; il est alors tatal.

Pour reconnaître l'existence des brides cicatricielles, même les plus petites, il est nécessaire de renverser fortement la paupière inférieure et d'effacer le cul-de-sac conjonctival. Les plus petites brides cicatricielles qui s'étendent de la paupière au globe de l'œil deviennent alors très-notablement saillantes.

Au point de vue pratique, il importe beancoup de reconnaître si l'on peut faire passer une sonde au-dessons de la bride, entre cette dernière et le cul-de-sac.

Lorsqu'il existe, en effet, un canal libre, quelque petit qu'il soit, pourvu qu'il permette l'introduction d'un stylet, la guérison est alors assurée. Dans le cas contraire, les difficultés qu'on rencontre pour détacher ces brides et surtout pour prévenir leur reproduction, sont très-grandes.

Les brides cicatricielles peuvent s'étendre jusque sur la cornée, et le bord de

la paupière lui-même adhérer au globe de l'œil.

Étiologie. — Les causes du symblépharon sont très-variées; le plus souvent, ces brides cicatricielles proviennent de brûlures de la conjonctive bulbaire et palpébrale dans les parties opposées et qui restent encore en contact. Des blessures très-profondes, qui intéressent toute l'épaisseur de la paupière, donnent aussi lieu à des brides cicatricielles s'étendant du globe à la paupière. La même production morbide se rencontre fréquemment à la suite d'ophthalmie purulente, diphthéritique ou granuleuse; la, les brides cicatricielles sont le résultat de la rétraction des cicatrices conjonctivales.

**Pronostic.** — Il n'est pas toujours possible de guérir le symblépharon; dans quelques cas toute tentative d'opération serait nuisible à cause de l'aggravation qu'elle peut occasionner dans les symptômes morbides. En général, on doit établir le pronostic de cette maladie en se basant sur la présence ou l'absence de trajet libre sous le pont cicatriciel, sur l'étendne de la cicatrice et sur le degré de mobilité des paupières et du globe du l'œil.

Traitement. - Les symblépharons partiels, qui ne gênent pas les mouvements des paupières et de l'œil, ne doivent être opérés dans aucun cas. Tels sont notam-

ment les hrides cicatricielles consécutives aux granulations.

Mais les brides cicatricielles larges et dans lesquelles est compris le bord de la paupière et la cornée constituent une difformité et souvent même occasionnent des tronbles notables de la vision. Dans ce cas, l'intervention chirurgicale est indispensable. Voici quels sont les procédés les plus usités pour remédier à cette difformité.

1. Lorsqu'il reste un passage libre sous le pont cicatriciel et que ce pont n'est pas large, on fera passer un fil de soie on d'argent au-dessous du symblépharon, et l'on appliquera la ligature afin d'étrangler le pédicule et de le couper progressivement.

i l'on suit le conseil de Boyer, on le divisera même d'un senl coup avec un bis-

uri que l'on glisse sur une sonde cannelée.

2. Dans un symblépharon complet, mais pen large, on disséquera en forme de V partie adhérente au globe, et on le laissera s'appliquer et adhérer à la paupière, endant ce temps, on pratiquera dans la conjonctive des incisions parallèles à la prnée, comme dans le procédé de Wells et de Pagenstecher pour le ptérygion, in de mobiliser la conjonctive, et l'on réunira les bords de la plaie conjonctivale vec un ou deux points de suture.

Asin que le lambeau de la conjonctive bulbaire adhère plus sacilement à la pauière, Arlt l'attache au sond du cul-de-sac au moyen d'une suture qu'il fait passer

travers toute l'épaisseur de la paupière, pour faire un nœud sur la peau.

Mais lorsque le symblépharon est complet et très-large, les difficultés sont trèsrandes; ici, ni un simple débridement ni le conseil d'Amussat de déchirer itéativement la membrane pyogénique, ne donneront des résultats satisfaisants.

La seule méthode rationnelle et pratique est celle qui est basée sur la transplanation conjonctivale, autrement dit la méthode autoplastique du docteur Teale (1).

Voici en quoi elle consiste :

Après avoir fait une incision (fig. 97) dans une direction qui corresponde au pord de la cornée, on dissèque la paupière jusqu'à ce qu'on l'ait séparée du globe



Fig. 97. — Symblépharon.

de l'œil dans toute l'étendue de l'adhérence morbide. Le second temps de l'opération consiste à tailler deux lambeaux dans la conjonctive, un, b, dans la partie interne de la conjonctive bulbaire, et l'autre dans sa moitié externe c (fig. 98). Ces lambeaux, une fois bien disséqués et séparés du bulbe, sont placés de façon à pouvoir se placer l'un à côté de l'autre et à combler la plaie occupée précédemment par le symblépharon. La figure 99 représente la position nouvelle de ces deux lambeaux b et c, qui sont unis l'un à l'autre, ainsi qu'aux parties saines de la conjonctive par des points de suture. Quatre autres points de suture rapprochent les bords des plaies qui résultent de la dissection des lambeaux b et c.

La réunion une fois faite, la paupière reste libre et le petit lambeau cutané,  $\alpha$ , qui a été abandonné sur le bord de la cornée, s'atrophie à la longue tont seul.

<sup>(1)</sup> Teale, Opht. Hosp. Rep. October, 4861.

B. ANKYLOBLÉPHARON. — Les bords libres des paupières peuvent être compléte. ment soudés dès la naissance, et constituer un ankyloblépharon congénital. Ces cas sont excessivement rares, et la désunion des bords libres n'offre aucune difficulté.

L'ankyloblépharon acquis est beaucoup plus fréquent, et il est le plus souvent accompagné de symblépharon plus ou moins étendu.



Fig. 98. — Autoplastie conjonctivale de Teale dans un symblépharon (\*).



Fig. 99. — Suture des lambeaux conjonctivaux dans le même procédé (\*\*).

Ordinairement cette adhérence morbide n'est pas complète, et l'on trouve, soit à l'angle externe, soit au grand angle, une partie des bords libres des paupières intacte. C'est par la que suintent les sécrétions conjonctivales et les larmes ; c'est par là aussi qu'on pourra explorer la cavité conjonctivale pour mesurer l'étendue de l'adhérence.

Étiologie. — Les canses les plus constantes de l'ankyloblépharon acquis sont les brûlures par les gaz explosibles, par les acides et par les fulminates; quelquefois cet état est dû à un érisypèle phlegmoneux des paupières, etc.

Traitement. — On doit avant tout reconnaître si l'ankyloblépharon est accompagné ou non de symblépharon, et jusqu'à quel degré l'œil conserve les mouvements, ce dont on peut s'assurer au moyen d'un stylet très-fin.

Il faut, en outre, s'enquérir de l'état de la cornée, ce qui devient quelquesois très-difficile. On peut pourtant tenter de détacher la paupière de la cornée en disséquant soigneusement les tissus autour de la cornée, pour enlever ensuite couche par couche tout ce qui recouvre cette tunique.

Pour prévenir de nouvelles adhérences entre les parties qui ont été détachées par la dissection, Haynes Walton conseille d'enduire les deux surfaces antérieurement soudées avec une couche de collodion.

BIBLIOGRAPHIE. — Arlt, Prager Vierteljahrschrift, t. XI, p. 161. — Pridgin Teale, On the relief of Symblepharon by Transplantation of Conjonctiva (Ophth. Hospital Reports. October 1861). - Wordsworth, Roy. London Ophth. Hosp. Reports, vol. III, p. 216.

(\*) a, bord palpèbral laissé adhérent à la cornée ; b, c, lambeaux de la conjonctive disséqués ; d, partie de la sclérotique dénudées que l'on doit recouvrir.

(\*\*) a, lambeau cutané qui a été abandonné sur la cornée; b, c, deux lambeaux transplantés.

#### ARTICLE XVII.

#### PTÉRYGION.

Le *ptérygion* est une sorte d'hypertrophie de la conjonctive bulbaire affectant la forme triangulaire, dont la base plus ou moins large est tournée vers le grand angle et se perd au-dessous de la caroncule, et dont le sommet touche le bord interne de la cornée ou s'avance même sur cette membrane.

Cette sorte d'hypertrophie triangulaire de la conjonctive se présente le plus souvent dans l'angle interne; mais il n'est pas rare non plus de voir le ptérygion occuper le côté externe d'un œil ou de deux yeux simultanément.

**Symptomatologie**. — Les ptérygions affectent des formes et des variétés diverses, ce qui les a fait diviser en *ptérygions sarcomateux*, vasculaires, celluleux et graisseux. Mais ces divisions ne nous paraissent présenter aucune importance pratique; nous préférons les étudier au point de vue de leur état stationnaire ou rudimentaire et de l'état enflammé.

Le ptérygion débute lentement et sans que le malade s'aperçoive de l'époque de son apparition.

Au voisinage de la cornée et à l'angle interne se montre une légère pellicule pâle, blanchâtre, un peu saillante et ressemblant beaucoup à une phlyctène. De l'intérieur de cette pellicule partent quelques vaisseaux en plus ou moins grand nombre; en s'écartant vers la caroncule, l'ensemble de ces vaisseaux forme une sorte de triangle (fig. 100).



Fig. 100. — Ptérygion à base très-large et ayant son sommet au centre de la cornée.

Lorsqu'on examine attentivement les côtés de ce triangle en haut et en bas, on trouve des rebords saillants qui limitent le ptérygion; il semblerait que dans cet endroit la conjonctive a été soulevée. C'est cette membrane et le tissu cellulaire sous-conjonctival qui y sont hypertrophiés qui constituent le ptérygion.

Le ptérygion n'est pas très-fortement adhérent à la sclérotique, et lorsqu'on essaye de le déplacer par l'intermédiaire de la paupière inférieure, on le fait glisser assez facilement

Ces ptérygions restent pendant longtemps stationnaires sans aucune inflammation. Mais, sons l'influence de causes irritantes, il s'y manifeste une injection trèsprononcée; son épaissent augmente, il devient bientôt charnu et envahit la cornée. Le sommet du ptérygion conserve toujours la forme d'une lance; sa base s'élargit au fur et à mesure qu'il s'avance vers la caroncule.

Sur la cornée, le ptérygion semble se développer sons la couche épithéliale, qu'il soulève sensiblement; une membrane aponévrotique gagne de plus en plus vers le centre et amène une opacification dans la partie correspondante de la cornée. Son accroissement ne tarde pas à troubler notablement la vue. Jamais pourtant le ptérygion n'ira au delà du centre de la cornée.

En se développant, le ptérygion cause au malade une gêne de plus en plus considérable; au bout de quelque temps, cette gêne peut se compliquer d'une irritation et d'une inflammation de la conjonctive.

On trouve quelquefois au sommet du ptérygion une nlcération manifeste. Dans d'autres cas, on y remarque un petit kyste transparent, séreux, et qui peut simuler une phlyctène. Sichel (1) a rapporté un fait de ce genre, avec cette particularité que la base du ptérygion regardait le centre de la cornée, et que le sommet touchait à la caroncule lacrymale.

Le plus ordinairement le ptérygion se rencontre dans l'angle interne de l'un ou des deux yeux; du côté externe, cette hypertrophie est beaucoup plus rare; quant au ptérygion supérieur ou inférieur, on ne peut noter que des faits rares et isolés rapportés par Travers, Schmidt et autres. Dans un cas, Beer a rencontré trois ptérygions sur le même œil; Velpeau en a vu cinq.

Les ptérygions sont toujours situés dans la direction des muscles droits de l'œil. Pourtant, dans un cas, je l'ai vu se développer dans la direction du muscle grand oblique; il était très-étroit, et avait pour cause une blessure ancienne de la cornée.

Diagnostic différentiel. — Le ptérygion se reconnaît d'ordinaire facilement par les signes très-caractéristiques décrits plus haut. Dans quelques cas exceptionnels, l'hésitation est cependant possible.

Les kystes, transparents, situés sur les bords de la cornée, provoquent eux aussi un développement des vaisseaux qui partent de la caroncule; mais il n'y a pas là, comme dans le ptérygion, de pli conjonctival ni de rebords saillants.

Les *phlyctènes* et les *ulcères* cornéens, lorsque leur cicatrisation tarde longtemps, peuvent faire croire à l'existence d'un ptérygion. L'absence du pli, sur la conjonctive, permettra d'éviter une erreur.

La pinguécula, située au bord de la cornée, vasculaire et enflammée, peut simuler un ptérygion, surtout lorsqu'elle subit une hypertrophie et même une dégénérescence cancéreuse, comme Brown l'a observé. Mais, dans ces cas, le gonflement est limité à la tumeur; les douleurs sont vives, et la forme triangulaire n'existe point.

Il serait difficile aussi de confondre le ptérygion avec le symblépharon : l'histoire de la maladie, l'aspect de l'œil et des paupières adhérentes fera cesser le donte à cet égard.

<sup>(1)</sup> Sichel, Iconographie ophthalmologique, pl. XXVI, fig. 3.

Anatomie pathologique. — Le ptérygion est constitué, d'après Ch. Robin (1), ar une hypertrophie partielle cellulo-vasculaire et fibro-plastique de la conjonctive oculaire. Warlomont et Testelin (2), dans leurs recherches sur les différentes ormes de cette affection, n'ont pas trouvé d'autre élément que celui qui constitue

t conjonctive normale, suns la moindre trace de graisse.

Si l'on se fondait sur l'observation des ptérygions développés à l'angle interne n devrait penser qu'ils sont constitués par un développement et un allongement articulier de la membrane semi-lunaire. En effet, ce pli s'efface toujours et se onfond totalement avec le ptérygion. Mais les ptérygions, sitnés dans la direction 'autres muscles, ne peuvent être expliqués que par un développement du tissu ous-conjonctival. Souvent ils ont, pour point de départ, un abcès de la cornée n une blessure.

Deux causes peuvent donc présider à l'évolution de la maladie. Dans la plupart es cas de ptérygion interne, la cause est une prédisposition individuelle à l'hyperrophie et à l'allongement du pli semi-lunaire; dans d'autres cas, il est la conséquence d'une ulcération on d'une blessure du bord de la cornée. Une inflammation ente mais prolongée qui persiste dans une région correspondante amène l'hyperrophie des tisses, comme Arlt et Stellwag von Carion l'ont clairement établi.

Le ptérygion se rencontre fréquemment dans les pays chauds. Heinekein l'a u si souvent à Madère, qu'il considère cette maladie comme endémique dans ce ays. Macnamara l'a souvent constaté chez les indigènes des Indes anglaises.

**Pronostie.** — Le ptérygion ne disparaît pas spontanément, mais il peut être adicalement guéri par une opération. Deux conditions défavorables peuvent se résenter: la première, quand le mal a envahi le centre de la cornée, on est alors bligé de faire une pupille artificielle. Une autre condition défavorable est la récitive, en partie ou en totalité; mais cet accident est bien souvent la suite d'une pération mal faite.

Traitement. — Le traitement chirurgical est le seul moyen curatif du ptéryion. Trois méthodes différentes peuvent être employées avec avantage.

1. Déviation. Méthode de Desmarres (fig. 101). — Après avoir écarté les paupières, soit avec les deux élévateurs, soit avec un blépharostat, le ptérygion est saisi son sommet au moyen d'une pince à griffe très-fine, et disséqué dans son point l'attache à la cornée avec un couteau à cataracte. Le chirurgien glisse ensuite une

l'attache à la cornée avec un couteau à cataracte. Le chirurgien glisse ensuite une branche des ciseaux de Cooper sous la conjonctive, successivement le long du bord supérieur, puis inférieur du ptérygion, et pratique une incision jusqu'à la caroncule. Le ptérygion reste ainsi séparé et ne tient au globe que par sa base; à ce noment, une incision parallèle à la circonférence de la cornée est pratiquée dans a conjonctive sur une étendue de 6 à 8 millimètres. La plaie ainsi faite s'écarte assez pour laisser un espace triangulaire dans lequel doit être logé le ptérygion et pù il est fixé au moyen d'un point de suture, comme on le voit sur la fig. 404. L'espace laissé dénudé se couvre promptement d'un produit d'exsudation et se cicatrise au bout de huit ou dix jours.

Cette opération présente des avantages incontestables : le ptérygion dévié s'atro-

<sup>(1)</sup> Ch. Robin, Dictionnaire de médecine, art. Prénygion, 42° édition. Paris, 4865, p. 1243.
(2) Warlomont et Testelin, in Mackenzie, t. I, p. 352.

phie progressivement par le seul frottement des paupières; la rougeur et l'inflammation se dissipent bientôt complétement, et les malades sont exempts de récidive.



Fig. 401. - Opération de ptérygion par la méthode de Desmarres.

Dans les cas où le ptérygion est large et très-voluminenx, Desmarres fils (1), après l'avoir disséqué, le divise en deux moitiés, du sommet à la base, et transplante ensuite une moitié en haut et l'autre en bas de la cornée. Un procédé analogue a été mis en pratique par Knapp, avec cette différence que la partie de la plaie qui se trouve dénudée, près de la cornée, est reconverte par deux lambeaux de la conjonctive, comme dans le procédé suivant.

2. Excision et autoplastie. — Après avoir disséqué le ptérygion, Wells (2) conseille de l'exciser à sa base, près de la caroncule, puis de réunir les bords opposés de la plaie conjonctivale au moyen de denx ou trois points de suture. Cette méthode est fort simple et peut être appliquée dans tous les cas où la base du ptérygion est très-large, et surtout lorsqu'il est très-volumineux et charnu.



Fig. 102. — Opération de ptérygion par la méthode de Szokalski, d'après Wells.

Au lieu d'exciser, Pagenstecher, après l'avoir détaché, comme Wells, réunit les bords de la plaie conjonctivale et laisse le ptérygion s'atrophier dans l'angle de

(1) Miroudot, Quelques considérations sur le ptérygion, thèse de Paris, 1862, p. 25.

(2) Wells, A Treatise on the Diseases of the Eye. London, 1869, p. 75.

l'œil. Pour les larges ptérygions, la méthode de Wells nous paraît préférable à cette dernière.

3. Ligature. Méthode de Szokalski (1). — Deux aiguilles courbes sont enfilées sur les deux bouts du même fil de soie (fig. 402); l'une d'elles est passée au-dessous du ptérygion, à son sommet, tout près de la cornée, pendant que l'autre le traverse près de sa base, comme le montre la figure. On coupe ensuite le fil près des deux aiguilles, que l'ou enlève; la ligature se trouve par cela même divisée en trois portions : celles du sommet et de la base du ptérygion, que l'on lient fortement pour l'étrangler complétement, et celle du milieu, formant une anse en haut, laquelle, une fois liée, sert à détacher le ptérygion de la sclérotique. Les bouts de ligature sont ou coupés, ou collés sur la joue. Quatre jours après, le ptérygion est détaché avec une paire de ciseaux.

BIBLIOGRAPHIE. — Schmidt, Ophthalmologische Bibliotek von Himly et Schmidt, vol. II, p. 57. Iena, 1803. — Beer, Lehre von den Augenkrankheiten. Wien, 1817, vol. II, p. 638.— Cunier, Bulletin méd. belge, 1836, p. 105. — Brown, Dublin Quarterly Journal of Medical Science. February 1851, p. 226. — Pétrequin, Recherches d'anatomie pathologique sur la nature du ptérygion (Ann. d'oculist., t. I, p. 467). — Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 160. — Arlt, Krankheiten des Auges. Wien, 1854, Bd. I, p. 162. — Sichel, Iconographie ophthalmologique. Paris, 1852-1859, pl. XXVI, fig. 1 et 3. — Knapp, Pterygium Operationen durch doppelten Transplantation (Archiv Ophth., Bd. XIV, Abth. I, 1868, p. 267).

## CHAPITRE III.

### TUMEURS DE LA CONJONCTIVE

Les tumeurs de la conjonctive sont relativement très-rares, surtout celles qui ont leur origine dans la muqueuse oculaire. Nous pourrons les diviser en tumeurs solides, bénignes ou malignes, et en kystes.

Les tumeurs solides bénignes sont : les pinguécula, les lipomes, les dermoïdes, les polypes, les végétations charnues. D'autres sont malignes, telles que l'épithélioma et le cancer.

Les kystes de la conjonctive sont les vésicules ou kystes transparents, les kystes sébacés, les lithiases et les hydatides.

#### ARTICLE PREMIER.

#### PINGUÉCULA.

On désigne sous le nom de pinguécula une petite tumeur d'un blanc jaunâtre, située dans le diamètre transversal de l'œil, soit du côté interne, soit du côté externe de la cornée, à 3 ou 4 millimètres de cette tunique.

C'est une sorte de petit lobule graisseux, aplati, peu saillant, mais dont le volume varie entre celui d'un grain de chènevis et d'une tête d'épingle. Jaunâtre ou blanchâtre, il est très-intimement attaché à la sclérotique, et sillonné

<sup>(1)</sup> Szokalski, Archiv f. Physiol. Heilkunde, 1845, 2° partie.

de quelques vaisseaux qui viennent de la caroncule. Pourvu que le nombre de ces vaisseaux soit un peu grand, la petite tumenr, ainsi vascularisée, peut ressembler d'une manière frappante à un ptérygion, d'où le nom de pterygium pingue qu'on lui donnait autrefois.

La pinguécula ne constitue point de maladie et n'amène aucune gêne pour les malades. Mais si l'œil est un pen ronge et irrité, la pinguécula devient plus apparent et effraye les malades, qui croient avoir à faire à une tumeur grave. J'ai été fréquemment consulté par des personnes qui n'avaient aucune affection, mais auxquels ces petites tumenrs causaient de l'inquiétude.

La pinguécula est souvent confondue avec un ptérygion ou une phlyctène. L'examen attentif de la conjonctive, à son voisinage, et la durée relativement ancienne de cette grosseur, facilite le diagnostic.

La pinguécula peut être enflammée et hypertrophiée. Elle augmente alors trèsnotablement de volume, devient rouge, boursouflée, gêne le malade et amène une conjonctivite. Cet état peut durer longtemps et nécessite quelquefois son extirpation.

Anatomie pathologique. — Son aspect jaunâtre lui a valu le nom de tumeur graisseuse, dans la pensée où l'on était qu'elle était constituée par la graisse. Mais l'analyse faite par Weller, et les recherches microscopiques de Ch. Robin out démontré que cette sorte de tunieur est une hypertrophie du tissu conjonctif condensé et de l'épithélium pavimenteux, dont les cellules sont à la surface plus grosses qu'ailleurs.

Traitement. — D'ordinaire aucun traitement n'est nécessaire contre cette maladic. Pourtant, dans des cas exceptionnels, la pinguécula devient tellement volumineuse et enflammée qu'on doit l'extirper. Ch. Magne a pratiqué une extirpation de ce genre, et moi-même, j'ai dû dans un cas, procéder à son extirpation totale.

BIBLIOGRAPHIE. — Robin in Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 253. — Weller, Krankheiten des menschlichen Auges, p. 196. — Magne, Ablation d'une pinguécuta très-volumineuse, examen micrographique et chimique de la tumeur (Union médicale), et Annates d'oculist., 1853, t. XXIX, p. 218. — Beer, vol. II, pl. IV, fig. 6. — Sichel, Icon. ophthalmologique. Paris, 1852-1859, pl. XXVIII, fig. 2.

#### ARTICLE II.

#### LIPOMES DE LA CONJONCTIVE.

Les tumeurs graisseuses de la conjonctive ne sont pas fréquentes; on les rencontre surtout dans sa portion bulbaire. Tantôt elles sont situées dans le voisinage de la cornée, près de son bord externe ou interne; tantôt, au contraire, elles se trouvent cachées dans l'angle externe de l'œil, au voisinage de la glande lacrymale.

En général ces tumeurs sont assez mobiles et peu adhérentes à la sclèrotique; elles sont lisses, unies, à demi transparentes et blanchâtres, sans aucun mélange de couleur jaune, simulant beaucoup les kystes.

Situés près de la cornée, les lipomes n'occasionnent point de souffrance aux malades; mais lorsqu'ils sont dans l'angle externe, qu'ils acquièrent quelque développement, ils gênent les mouvements de l'œil, sortent de l'angle et apparaissent sur le globe comme un voile blanchâtre. Un lipome de ce genre s'est présenté en 1868 à ma clinique : la tumeur ressorit de l'angle externe sons la forme d'une troisième paupière ; elle était blanche, paisse et à bord bien arroudi ; je l'ai extirpée jusqu'à la région de la glande lacryale, et la malade a guéri. L'examen microscopique de la tumeur, fait par Cornil, Emontra qu'elle était de nature graisseuse. Graefe a extirpé aussi, avec un succès emplet, une tumeur lipomateuse tout à fait semblable à celle que nous décrivous.

Il n'est pas nécessaire, dans l'extirpation d'un lipome, de conserver la conjonctive ni l'enveloppe. Ce n'est que dans les lipomes très-larges occupant l'angle externe l'œil qu'il est préférable de faire la dissection préalable de la conjonctive, et appliquer, après l'extirpation de la tumeur, une ou deux sutures.

BIBLIOGRAPHIE. — Kanka, Tumeur lipomateuse de la conjonctive oculaire (Zeitschrift r Natur und Heilk. in Ungarn, 1853, nº 4; Prag. Viertelj., 1853, t. IV, et Annales oculist., 1854, t. XXXI, p. 105). — Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, t. VII, Abth. II, 6. — Alessi, Lipome sur l'hémisphère antérieur de l'œil (Annales d'oculist., 1862, XLVII, p. 41).

#### ARTICLE III.

DERMOÏDES, POLYPES ET VÉGÉTATIONS CHARNUES DE LA CONJONCTIVE.

A. DERMOÏDES. — Les dermoïdes sont des tumeurs qui se développent constament au bord de la cornée. Elles sont d'une conleur gris jaunâtre, lisses, mais uvertes à la surface de nombreuses sinuosités, et souvent garnies de poils. Le rmoïde atteint le volume d'une lentille et au delà; Soelberg Wells dit avoir vu 1860, dans la clinique de Graefe, un dermoïde qui recouvrait les deux tiers de cornée.

Ces tumeurs sont élastiques, et se montrent au microscope composées d'éléents du tissu cellulaire élastique, au milieu duquel se trouvent, en plus ou moins ande quantité, des follicules pileux, beaucoup de graisse et de nombreux isseanx.

Les dermoïdes sont le plus souvent congénitaux : ils se rencontrent simultanéent avec des tumeurs de même nature, soit au sourcil, soit dans d'autres parties la face. Dans le cas observé par Virchow, les deux yeux d'un malade présenent la même altération.

L'extirpation doit être pratiquée avec soin, et il faut détacher soigneusement la meur dans son point d'implantation à la cornée.

B. POLYPES. — Les polypes de la conjonctive, analogues à ceux que l'on renntre dans les fosses nasales, sont excessivement rares. Ils sont constitués par de tites tumeurs pédiculées, d'un rose pâle, quelquefois avec une teinte légèrement mâtre.

Ces polypes sont peu volumineux et s'implantent en général près de la caroncule du pli semi-lunaire. Lawrence en a observé les premiers exemples, et depnis, esmarres, Graefe et Arlt ont rapporté des faits analogues. L'excision simple ec un coup de ciseaux amenait habituellement la guérison; mais, dans un cas, lt a été obligé de faire plusieurs excisions et des cautérisations successives, nt il y avait chez son malade de prédisposition aux récidives.

C. VÉGÉTATIONS CHARNUES. — On voit quelquefois à la surface de la conjoncgalezowski. tive des végétations charnues dont la cause est le plus souvent traumatique, telles que blessure, opération du strahisme, cautérisation et irritation permanente de la conjonctive par un œil de porcelaine. Ces végétations doivent être enlevées avec des ciseanx, mais il faut s'appliquer, en outre, à faire disparaître la cause de l'irritation.

Bibliographie. — Guépin, Annales d'oculist., vol. I, suppl., p. 101. — Ryba, Prager Vierteljahrschrift, t. III, 1853. — Virchow, Archiv f. pathologische Anatomie und Physiologie, 1854, t. VI, p. 555. — Hays et Lawrence, Treatise on the Diseases of the Eye, Americ edit. Philadelphia, 1854, p. 341. — Graefe, Ungewenliche Formen von Dermoides (Archift. Ophthalmologie, Bd. XII, Abth. 2, p. 226). — Seitz, Handbuch der Ges. Augenheilk. Erlangen, 1855, p. 90.

#### ARTICLE IV.

#### TUMEURS ÉPITHÉLIALES ET CANCÉREUSES DE LA CONJONCTIVE.

Les tumeurs malignes de la conjonctive ne diffèrent en rien de celles que l'or rencontre dans les paupières et les autres parties du bulbe. Elles sont de trois sortes : l'épithélioma, le cancer médullaire et le cancer médanique.

Ces tumeurs débutent habituellement par les paupières ou les membranes profondes de l'œil et n'envahissent la conjonctive qu'après avoir atteint successivement tous les tissus interposés.

C'est ainsi que les choses se passent dans les trois variétés de tumeurs cancéreuses.

Il arrive pourtant que l'épithélioma semble débuter, soit par la conjonctive, soit par le tissu sous-conjonctival du bulbe, soit enfin par la caroncule, comme dans le cas de B. Auger (voy. fig. 403). Cette tumeur se montre primitivement au bord et à une certaine distance de la cornée, sur la sclérotique, sous forme d'une petite élevure rougeâtre, bien limitée, recevant une grande quantité de vaisseaux fortement développés.

Elle n'est pas douloureuse au toucher et n'amène ni irritation ni inflammatio des parties voisines. Son volume reste à peu près le même pendant des mois; à a moment, le diagnostic peut encore présenter quelque difficulté par suite de la resemblance qu'elle peut avoir avec une périsclérite développée dans la région d la pinguécula ou avec une phlyctène périkératique, comme cela est arrivé che un malade dont de Graefe (1) rapporte l'observation.

Mais bientôt la tumeur tendra à augmenter de volume; elle prendra une teint plus rouge, et sa surface deviendra bosselée et irrégulière; le nombre des vaisseau qui la nourrissent s'accroîtra d'une manière sensible, saus que pour cela la couleur de la sclérotique ou d'autres membranes change.

On aperçoit quelquesois au centre un petit ulcère, comme l'a remarque Wells. De temps à autre le malade éprouve des élancements et des douleurs.

La maladie ne tarde pas à faire des progrès; la tumeur s'avance du côté de l cornée et l'envahit bientôt si l'on n'intervient pas à temps.

A une période plus avancée, le doute dans le diagnostic n'est plus permis; l'ul cère, devenant plus large, se couvre d'une sorte de masse granuleuse. pultacée, jau

<sup>(1)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. VII, Abth. 2, p. 9, 1860.

tre ou grisatre qu'on ne rencontre peut-être dans aucune autre maladie que dans

pithélioma.

Le cancer encéphaloïde développé spontanément débute par de petites excroisices mollasses, qui s'élèvent à la surface de la membrane et font saillie entre les upières.

Les tumeurs de ce genre ne diffèrent en rien dans leur évolution des cancers igueux des autres muqueuses. Abernethy (1) a rapporté un cas de tumeur

réreuse siégeant au-dessous de la conjonctive.

Le cancer mélanique est aussi rare que les deux premières formes ; il se dévepe habituellement, simultanément avec les tunieurs de même nature du globe de sil.

Traitement. — Les tameurs épithéliales, de même que les cancers de la con-



Fig. 103. — Épithélioma de la conjonctive et de la caroncule (\*).

octive, doivent être extirpées le plus tôt possible. Afin d'éviter les récidives, on a en sorte que l'extirpation dépasse de beauconp les limites de la tumeur. La . 103, empruntée à B. Anger, représente le mienx l'opération qu'il faut pratier dans ce cas.

Lorsque la tumeur a envahi les couches sous-jacentes et qu'elle s'est portée à e certaine profondenr dans l'orbite, l'extirpation doit être abandonnée, et, selon conseil du professeur Richet, il faut détruire la tumeur au moyen de la pâte Canquoin.

BIBLIOGRAPHIE. — Chelius, Handh. der Augenheilk., Bd. II, 1839, p. 486. — Sichel, nographie, texte, p. 604. — Mackenzie, Traité des mal. de l'œil, trad. par Warlomont et stelin, t. I, p. 260. — Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. VII, Abth. II, p. 9. — Thomas, r les tumeurs des paupières. (Thèses de Paris, 1865.) — Fano, Traité des maladies des ex, t. 1, p. 607. Paris, 1866.

## (1) Abernethy, Surgical Observations, etc. London, 1811.

<sup>)</sup> A, tumeur épithéliale; B, incision divisant la paupière supérieure; C, incision séparant la partie inférieure mal; D, incision découvrant l'apophyse montante; E, incision de la conjonctive (B. Anger, Anatomie chirur-de, Paris, 1869, p. 316).

#### ARTICLE V.

#### KYSTES ET LITHIASES DE LA CONJONCTIVE.

A. Kystes. — Les kystes transparents ou vésicules ne sont pas rares; leur volume est celui d'une grosse tête d'épingle ou d'un pois; ils sont situés près du bord interne ou externe de la cornée. Le liquide qu'ils contiennent est limpide transparent, aqueux, et il se reproduit très-rapidement après la piqûre.

Les kystes de la conjonctive sont de trois sortes; les uns sont transparents, comm des vésicules, placés sur le globe de l'œil; les antres sont blancs, sébacés, développés sur la conjonctive palpébrale, et les troisièmes sont des hydatides.

En enlevant la paroi antérieure de ces kystes, on les guérit radicalement. Tou les autres moyens sont inefficaces.

Kystes sébacés. — On rencontre sur la conjonctive palpébrale des taches blanchâtres, plus ou moins grandes et qui font souvent saillie à la surface de la conjonctive. Ces taches ont été souvent confondues avec des lithiases. L'observation m'a démontré, au contraire, que les lithiases sont excessivement rares, et que dans la majorité des cas, ce sont des kystes sébacés, développés soit dans les glandes superficielles de Meïbomius, soit dans les glandes en grappes du cul-de-sac conjonctival.

Kystes hydatiques. — Les cysticerques ont été rencontrés quelques sous la conjonctive oculaire ou palpébrale. Sichel a pu distinguer à travers ses parois me point jaunâtre qui correspondait à la tête et au cou de l'animalcule.

B. LITHIASES. — Les lithiases ou concrétions calcaires peuvent se développer dans la conjonctive, dans une des glandes de Meïbomius ou une glande en grappe qui été obstruée. Ces concrétions sont dures, anguleuses, blanchâtres ou jaunâtres; au bout de quelque temps, elles perforent la paroi du kyste et font saillie à la surface de la conjonctive.

Comme elles siégent habituellement à la surface conjonctivale de la paupièr supérieure, elles frottent la cornée et produisent à sa surface des érosions et de ulcères. L'œil devient ronge, irrité; la photophobie se déclare, et ces altérations durent tant que la pierre reste implantée dans la conjonctive.

Quelquesois ces petites pierres sinissent par s'échapper toutes seules, et immédiatement tous les symptômes s'amendent et l'œil guérit. Mais il est le plus souvent nécessaire de faire l'énucléation de cette concrétion calcaire. C'est ainsi que j'ai guéri une jeune sille atteinte d'nne kérato-conjonctivite, qui m'avait ét adressée par le docteur Raymond, de Paris. En renversant la paupière, j'ai trouvent petite lithiase saillante, que j'ai extraite facilement d'une loge prosonde et parois rigides. Dès ce moment la malade guérit. L'examen de la petite pierre, sai par Cornil, démontra qu'elle était composée de cristaux de sels calcaires.

Des faits analogues ont été rapportés par Weller, Walther, Desmarres et autres

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. 11. p. 200. — Sichel. la nographie ophthalmologique, p. 702. — Bizet, Kyste pileux de la conjonctive ocul. (Annah d'oculist. t. LV, p. 29). — Benedict, Handh. der prakt. Augenheilk., Thl. I, p. 266.

#### ARTICLE VI.

AFFECTIONS SYPHILITIQUES DE LA CONJONCTIVE.

Les affections syphilitiques de la conjonctive sont très-rares et siégent de préféice sur le bord palpébral. Ce sont surtout les chancres et les plaques muqueuses, iant aux altérations syphilitiques des autres parties de la muqueuse oculaire, on ne rencontre que lorsqu'elles viennent du bord libre. L'éruption syphilitique cuiée a été observée une fois par Smee et une autre fois par Desmarres. Dernièreint j'ai soigné un malade atteint de périsclérite syphilitique avec iritis, et chez quel cette teinte cuivrée de la conjonctive a persisté pendant plusieurs mois; mais 2 était consécutive à la périsclérite.

Les chancres des paupières débutent le plus souvent par la conjonctive, et se ésentent sous forme d'ulcération à bords taillés à pic et à base dure et épaisse. La upière dans toute l'étendue qu'occupe le chancre est dure, infiltrée rouge, mais lolente. Les ganglions préauriculaires, de même que les sous-maxillaires du côté rrespondant, sont engorgés; mais cela ne constitue pas de signe pathognomonique la syphilis, comme beaucoup de personnes l'ont prétendu. On rencontre ces indes engorgées dans des ophthalmies graves, le cancer des paupières, etc.

Ricord, Desmarres et d'autres auteurs ont rapporté des cas de chancre des upières et des conjonctives; mais « c'est un accident qui, comme le dit Ricord, saute que rarement aux yeux, et ce n'est pas, dans tous les cas, celui qui rend le 1s ordinairement l'amour aveugle. »

J'ai vu cinq cas de chancres indurés des bords des panpières, et ils étaient toules inoculés sur la muqueuse; la peau n'était envahie que plus tard.

Une altération gommeuse de la conjonctive a été décrite par le professeur Magni Bologue).

Le traitement interne mercuriel et les frictions sur le front, la tempe et derrière reille guérissent promptement le mal. Localement, rien n'agit mieux que la idre de calomel porphyrisé, dont on saupoudre l'ulcère.

BIBLIOGRAPHIE. — Smee, Éruption syphilitique cuivrée siègeant dans la conjonctive (Lon-1 Medical Gazette et Annales d'oculist., 1845, t. XIV, p. 31). — Ricord, Lettres à M. Desrres, dans Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 213. — Ricord, Lettres sur syphilis, 3° édition. Paris, 1863. — Magni, Kérato-conjonetivite gommeuse (Giornale d'Ofmologia italiano, 1863, et Annales d'oculist., t. LI, janvier 1864, p. 415). — Lancereaux, vité hist. et prat, sur la syphilis. Paris, 1866, p. 509.

## CHAPITRE III.

MALADIES DE LA CARONCULE ET DU PLI SEMI-LUNAIRE.

De même que le pli semi-lunaire, la caroncule lacrymale prend le plus souvent rt aux inflammations des autres régions de la conjonctive, tandis qu'il est rare de ouver une altération isolée dans cette partie de l'œil. A peine connaît-on queles exemples d'inflammation ou de dégénérescence.

Céliuski a observé une fois, dans la caroncule, une tumeur vasculaire, violette, en forme de mûre, et qui s'étendait aux antres parties. C'était évidemment une tumeur érectile.

On a décrit aussi sous le nom d'encanthis fongueux on cancéreux différentes désorganisations qui penvent s'observer dans cet organe. Cunier, Portal, Riberi en out rapporté des exemples. Mais ces altérations n'ont rien d'assez particulier pour qu'il soit utile de les décrire à part.

Dans certaines conjonctivites, et notamment dans les conjonctivites bleumorrhagiques et granuleuses, la caroncule lacrymale et le pli semi-lunaire deviennent le
siège d'un travail inflammatoire très-prononcé, même au commencement de la
maladie, où le reste de la conjonctive est pen altéré. Cette inflammation a été
décrite sous le nom d'encanthis inflammatoire. Nous ne voyons là qu'une de
phases d'évolution des conjonctivites en général, et nous ne pensons pas qu'il soit
nécessaire d'en faire une étude spéciale.

BIBLIOGRAPHIE. — J. Cloquet, Dictionn. de méd. en 30 vol., 1835, t. XI, p. 441. arl. Encanthis, — Middlemore, Treatise on the Diseases of the Eye. London, 1835, t. II, p. 543 — Carron de Villards, De l'Encanthis inflammatoire, hydatideux, hypertrophique, squireux, etc., in Guide pratique des maladies des yeux. Paris, 1838, t. 1, p. 454. — Bouchacourt, Annales d'oculist., vol. III, supplém., p. 30. — B. Anger, Anatomie chirurgicale. Paris, 1869, p. 316.

# QUATRIÈME PARTIE

## CORNÉE

Anatomie. — La cornée est une membrane transparente, qui complète en avant coque oculaire. Selon Helmholtz et Chossat, elle a la forme d'un segment ellipsoïde,

nt la courbure est plus forte que celle de la sclérotique.

Pendant la période du développement de l'œil dans la vie intra-utérine, la cornée d'après Sappey, plus épaisse au centre qu'à la périphérie; plus tard, ces condins changent: dans la partie périphérique, la cornée des adultes mesure 0<sup>m</sup> 40, adis qu'elle n'est au centre que de 0<sup>m</sup>, 8.

Structure. — La cornée est une membrane très-serme, sa surface antérieure est une plus petite étendue que la surface postérieure, en sorte que le bord cornéen

t taillé en biseau.

On distingue dans la cornée, non des lamelles, comme on l'a avancé il y a quelle temps, mais des couches superposées dans l'ordre suivant : 4° la couche épiéliale; 2° la lame élastique antérieure ou membrane de Bowman; 3° la substance l'opre de la cornée; 4° la lame élastique postérieure de Descemet ou de Demours 5° la couche épithéliale postérieure.

4. Conche épithéliale antérieure (fig. 104, a). — Les cellules épithéliales de cette uche sont les mêmes que celles qui recouvrent la conjonctive; c'est l'épithélium



Fig. 104. — Couches de la cornée d'après Polaillon (\*).

avimenteux, dont les cellules les plus externes sont fortement aplaties. On y renarque plusieurs rangées superposées. En se rapprochant de la sclérotique, l'épinélium antérieur augmente d'épaisseur et se confond avec celui de la conjonctive. 2. Lame élastique antérieure ou membrane de Bowman (fig. 404, b). — C'est une

<sup>(\*)</sup> a, conche épithéliale antérieure ; b, lame élastique antérieure on membrane de Bowman; c, c, c, substance ropre de la cornée ; d, lame élastique postérieure ou membrane de Descemet ; c, conche épithéliale postérieure colaillon, Des milieux réfringents de l'œil. Paris, 1866).

couche homogène, amorphe, ressemblant à la lame élastique postérieure et à la capsule, sans la moindre apparence de structure. Vers la circonférence de la cornée, la lame élastique antérieure s'amineit et se prolonge sur la sclérotique en se confondant avec la capsule de Tenon, deut elle est probablement la continuation.

3. Substance propre de la cornée (fig. 404, c, c, c). — Elle forme la partie essentielle de cette membrane et est appelée par Ch. Robin (1) tissu cornéen. La structure intime de la cornée n'est pas encore complétement connue, et le résultat des recherches faites à ce sujet diffère selon que l'on s'est servi pour les préparations de tel ou tel agent. Dans ces derniers temps, Recklinghausen et His sont arrivés à des résultats bien plus positifs en employant des solutions de nitrate d'argent pour la macération et la préparation de la cornée. Ils ont ainsi pu reconnaître:

a. La substarce fibrillaire, formée par la réunion des faisceaux de fibrilles lamineuses, que l'on distingue mieux quand on les traite par l'acide acétique ou lorsqu'on les dilacère (voy. fig. 405, C). Entre ces faisceaux existent des lames, qui ont été prises par Bowman pour des tubes ou des canaux (corneal tubes de Bowman) (2). Les fibres de la cornée se continuent sans interruption avec ceux de la sclérotique, comme on peut en juger par la figure 404; la séparation entre les deux membranes est, comme le disent très-bien Beaunis et Bouchard, tout à fait artificielle.



Fig. 105. — Section à travers la cornée faite sur la membrane sèche, puis ramollie de nouveau dans l'eau, après une traction dans le sens de l'épaisseur (\*).



Fig. 406. — Coupe de la cornée parallèle à la surface (\*\*).

b. Les cellules on corpuscules étoilées de la cornée sont des cellules à noyau, pourvues de nombreux prolongements, au moyen desquels elles s'anastomosent les unes avec les autres (fig. 406). Ce sont les corpuscules du tissu conjonctif de Virchow ou les corps fibroplastiques de Robin, que l'on retrouve aussi dans la sclérotique.

(4) Robin, Programme du cours d'histologie, 2° édit. Paris, 1870, p. 254.

(2) Bowman, Leçons faites en 1847 à l'hôpital ophthalmologique de Moorfields (Ann. d'oculist., 1855).

<sup>(\*)</sup> A, épithélium cornéen externe; B, couche amorphe externe; C, cornée proprement dite: D, couche amorphe interne; E, épithélium cornée interne on postérieur. (Cruveilhier, Anatomic descriptive, Paris, 4858, 4, 11, p. 626.1 (\*\*) Corpuseules étoilés, aplatis avec leurs prolongements anastomotiques. (Virchow.)

CORNÉE. 249

Ces cellules se présentent sous un aspect tout à fait différent, suivant que la coupe est faite parallèlement au centre ou parallèlement à la surface. Dans le premier cas, les cellules apparaissent comme dans la figure 406; dans le second, au contraire, elles ressemblent heaucoup à la coupe longitudinale des tendons et laissent voir des éléments fusiformes.

4. Lame élastique postérieure ou membrane de Descemet ou de Demours (fig. 104, d, et fig. 405, D). — C'est une membrane uniforme, homogène et amorphe, comme la lame élastique antérieure, mais plus mince que cette dernière. Elle résiste trèsfacilement à la pression, ce qui fait que, dans les ulcères qui ont détruit toute la couche propre de la cornée, la lame élastique, pressée par l'humeur aqueuse, s'engage dans l'ulcère et forme pendant quelque temps une vésicule transparente. Cette lame s'épaissit à la périphérie de la cornée, se réfléchit vers l'iris pour constituer le ligament pectiné.

5. Couche épithéliale postérieure ou épithélium de l'humeur aqueuse de Bowman (fig. 104, e, et fig. 106, E). Cette couche est composée d'une simple série de cellules

polygonales placées côte à côte et unies à leurs bords.

Vaisseaux sanguins. — On sait aujourd'hui que la cornée dans l'état sain ne contient point de vaisseaux. Mais il n'en n'est pas de même pendant la vie intra-utérine. Selon Rohin, jusqu'au sixième ou au septième mois de la vie intra-utérine, la lame élastique antérieure est parcourue par inn réseau capillaire en continuité avec ceux de la conjonctive; ce réseau s'atrophie ensuite, et l'on ne voit plus que des anses capillaires de la conjonctive, qui empiètent sur la cornée de 4/2 à 4 millimètre. Dans un grand nombre d'affections cornéennes superficielles, les vaisseaux se régénèrent dans cette couche avec la plus grande facilité; ils proviennent alors de la capsule de Tenon et de la conjonctive.

Vaisseaux lymphatiques. — Les vaisseaux lymphatiques, quoique contestés par plusieurs anatomistes, ont été découverts dans ces derniers temps par Recklinghansen à l'aide de l'imprégnation d'argent. D'après cet observateur, le réseau des canalicules communique avec les espaces lymphatiques de la conjonctive, et serait même le véritable point de départ des lymphatiques du globe de l'œil. Les recherches plus récentes de Th. Leber (1) faites au moyen d'injections d'essence de térébenthine colorée de sang-dragon, ont abouti aux mêmes résultats, et il a démontré que la cornée contient un réseau canaliculaire qui communique avec le réseau analogue conjonctival. Selon toute probabilité, c'est le réseau lymphatique.

Nerfs. — Les nerfs de la cornée ont été découverts par Schlemm. Ils sont con-

stitués par des tubes complets; mais, à partir de 2 millimètres du pourtour de cette membrane, ils perdent leurs gaînes et ne se prolongent, en se ramifiant, que sons forme de cylindres-axes. An niveau de chaque ramification, il y a un renflement triangulaire, représenté par la figure ciaprès, et qui est constitué par une cellule ganglionnaire (fig. 407).

Les nerfs de la cornée proviennent soit de la conjonctive, soit des nerfs ciliaires. De nombreux filets nerveux s'anastomosent et forment un réseau superficiel très-fin, dont les terminaisons ultimes pénètrent, selon Hoyer, dans l'épaisseur de l'épithélium cornéen. Pour nous, ce réseau existe dans toute l'épaisseur de la cornée, ce qui du reste s'accorde avec les recherches de Küline et Kölliker.



Fig. 407. — Nerfs de la cornée (d'après Ilis).

<sup>(1)</sup> Leber, Ueber die Lymphr, der Hornhaut (Klinische Monatsbl., janv. et févr. 1866).

Physiologie. — La nutrition de la cornée se fait aux dépens des cellules cornéennes, et c'est l'humeur aqueuse qui paraît fournir les éléments nécessaires à cette nutrition. Les expériences établies par Gosselin ont démontré, en effet, que la cornée a sur le vivant une perméabilité et une propriété endosmotique des plus prononcées. D'autre part, les anses vasculaires, très-nombreuses, qui existent an bord de cette membrane apportent à leur tour des matérianx qui penvent se transporter par endosmose dans les cellules et y entretenir la vie.

Mais ces conditions étant insuffisantes pour la régénération des parties altérées de la cornée, des vaisseaux de nouvelle formation y apparaissent et pourvoient à la

nutrition pendant toute la durée de la maladie.

Le rôle optique de la cornée est très grand : c'est le premier milieu réfriagent dans lequel se réfractent les rayons lumineux qui se rendent à la rétine. Selon Krause et Chossat, la valeur de l'indice de réfraction est de 1.330 à 4.3525; par conséquent, c'est dans cette membrane que les rayons lumineux qui se rendent à la rétine subissent la plus grande réfraction; et l'on comprend dès lors pourquoi, comme Donders et Knapp l'ont établi, les moindres irrégularités dans la conformation de cette membrane amènent l'astigmatisme.

Comme nous l'avons vu, la cornée reçoit son innervation des branches de la cinquième paire. Magendie a démontré qu'en la détruisant dans le crâne on rend l'œil plus saillant, la cornée plus terne, et, au bout de quelques jours, son opacité se prononce de plus en plus, l'engorgement des vaisseaux conjonctivaux augmente, la tache se transforme bientôt en ulcère qui se perfore et entraîne la perte de l'œil. Mais ce n'est pas une règle absolue; Claude Bernard (4) et Schiff ont indiqué plusieurs circonstances dans lesquelles la section du nerf occasionnait une altération plus tardive, qui même, dans quelques cas, ne se produit point. L'éminent physiologiste français explique cette circonstance par le siège de la blessure. Plus on s'éloigne du ganglion de Gasser en arrière, pour se rapprocher de l'origine cérébrale, moins on a de lésions de nutrition dans l'œil.

# CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE LA CORNÉE.

L'examen de la cornée doit être fait dans un ordre et avec une méthode tout particuliers. On y procède d'abord au grand jour, puis à l'éclairage d'une lampe.

1. Le malade est placé tout près d'une fenêtre et un peu obliquement au jour: on lui recommande de fixer un doigt, que l'on promène devant son œil dans toutes les directions. Pendant ce temps, le chirurgien examine attentivement le reflet de la fenêtre qui se projette successivement sur les différentes parties de cette membrane. L'image de la fenêtre, réfléchie sur la cornée, doit être luisante et polie : lorsque, au contraire, le reflet apparaît brisé, irrégulier ou à facettes, on doit supposer l'existence d'un ulcère, d'un abcès ou d'une altération de l'épithélium.

C'est dans le même but que le professeur Laugier a proposé de promener devant l'œil la lumière d'une bougie, dont le reflet cornéen se déforme et devient inégal, anssitôt qu'il tombe sur une portion exulcérée de cette membrane.

<sup>(1)</sup> Claude Bernard, Leçons sur le système nerveux. Paris, 1858, t. II, p. 58.

2. On cherche ensuite si la cornée a conservé partout sa transparence normale. Pour découvrir les opacités, qui sont quelquefois très-petites, on prescrit au malade de diriger l'œil dans tous les sens, en hant, en bas, à droite et à gauche, et, pendant ce temps, l'observateur fixe constamment tout le champ pupillaire. La moindre opacité de la cornée se plaçant devant la pupille apparaîtra comme une tache laiteuse sur le fond noir de la pupille.

de fer, d'nn morceau de charbon, etc., il sera assez facile de le découvrir.

4. Eclairage latéral. — Les opacités très-légères et superficielles de la cornée sont facilement reconnues au moyen de la méthode de l'éclairage latéral étudiée plus particulièrement par Liebreich.

On se sert pour cela d'une lentille biconvexe n° 2 1/4, au moyen de laquelle on concentre sur la cornée la lumière d'une lampe, placée à 15 centimètres, un pen de côté et en avant de l'œil (fig. 108).



Fig. 108. — Éclairage latéral.

Pour bien éclairer la cornée, on doit en éloigner la loupe d'nne distance égale à celle de son foyer, et la tenir obliquement afin que le cône lumineux éclaire par son sommet la surface cornéenne.

Lorsqu'on veut reconnaître en détail les opacités ponctuées de la membrane de Descemet, ou les vaisseaux très-fins de cette membrane, nons conseillons d'examiner la cornée à travers une forte loupe simple on celle de Brücke pendant qu'elle est éclairée par le cône lumineux.

5. La convexité de la cornée doit être explorée avec soin; on reconnaît sa courbure normale en regardant l'œil de profil. De cette façon on se rend compte de la profondeur de la chambre antérieure, et de l'exagération de courbure cornéenne, soit dans toute son étendue, soit dans une partie limitée.

La cornée peut prendre une forme conique vers son centre, ce qu'on reconnaîtra anssi en regardant l'œil de côté, on bien en plaçant le malade dans une chambre sombre et en projetant sur l'œil la lumière réfléchie par un miroir concave.

Lorsque la courbure de la cornée est normale, le reflet se déplace avec les mouvements de l'œil; dans le cas de *staphylôme conique*, ce reflet reste au contraire fixe au centre de la saillie conique.

Au point de vue de sa conformation, nous devons faire remarquer que cette membrane est très-bombée chez les myopes, aplatie chez les hypermétropes, et que dans le cas d'astigmatisme son diamètre transversal est relativement beaucoup plus grand que son diamètre vertical.

6. Un dernier moyen d'investigation de cette membrane est le degré plus ou moins grand de sa sensibilité au toucher, que l'on constate soit avec la pulpe du doigt, soit avec un petit morceau de papier. Ordinairement la cornée supporte difficilement cet attouchement, tandis que, dans les glancomes et dans certaines hydrophthalmies, elle est presque insensible et anesthésiée.

## CHAPITRE II

#### MALADIES DE LA CORNÉE,

L'étude des maladies de la cornée a toujours présenté des difficultés considérables, et pendant longtemps on ne savait pas si cette membrane pouvait ou non s'enflammer. Scarpa parle des ulcères, suite des abcès derrière la partie de la conjonctive qui recouvre la cornée; mais il ne dit rien des kératites. Demours s'exprime aussi en termes vagues sur les phlegmasies de cornée. La dénomination de la kératite n'apparaît qu'après que Vetch et Wardrop eurent décrit l'inflammation de cette membrane en 4807. Mirault (d'Angers) a démontré en 4823 que la cornée, comme tous les autres tissus, peut s'enflammer. Selon lui, cette inflammation devait se traduire par un engorgement des vaisseaux spéciaux dans lesquels circulait le fluide blanc et que le sang n'y pénétrait que dans des cas de phlegmasies.

· Mais cette opinion a été combattue par Broca (1), qui chercha à démontrer que les tissus sans vaisseaux, tels que la capsule du cristallin, le corps vitré et la cornée elle-même, ne peuvent pas plus s'enflammer que les cartilages, les poils, les ongles, les dents.

Aujourd'hui, nous savons que l'inflammation peut exister dans ces tissus et que la vascularisation n'appartient souvent qu'à une période ultérieure de l'inflammation. Ainsi l'existence des kératites ne peut plus être mise en doute quoique l'interprétation de ce mécanisme soit encore à trouver.

Virchow explique l'inflammation par l'activité exagérée de la cellule. En se basant sur les expériences faites sur les animanx, His est arrivé aux conclusions suivantes: 1° Dans une inflammation les cellules augmentent de volume; 2° la paroi de la cellule se sépare d'avec son contenu; 3° de jeunes cellules apparaissent ultérieurement et se transforment ensuite en graisse.

<sup>(1)</sup> Broca, Mém. sur la nature des affections comues sous les noms vicieux de capsulite et de kératite (Bulletins de la Société anatomique, 4853, t. XXVIII, p. 451).

Dans ces derniers temps, Colinheim a émis une nonvelle hypothèse : il pense que les globules du pus se forment en dehors de la cornée et qu'ils ne sont autres que des leucocytes émigrés. Ce serait, d'après lui, l'irritation produite sur les nerfs de la cornée qui, en se transmettant au limbe conjonctival, y provoquerait une inflammation et favoriserait le transport des leucocytes. L'infiltration de ces productions dans la cornée la rendrait plus ou moins trouble, et contribuerait à la régénération de sa partie altérée.

Comme on voit, cette théorie se rapproche beaucoup de celle qui a été émise il

y a vingt ans par Bowman, de Londres.

Selon cet éminent ophthalmologiste (1), le premier changement qui s'opère après la ponction ou l'incision de la cornée est une interruption mécanique des actes nutritifs. Bientôt le sang afflue en plus grande quantité dans les vaisseaux les plus voisins de la partie blessée et amène des matériaux qui doivent combler la lésion. Ces vaisseaux apportent, en effet, en abondance de petites particules appelées cytoblastes, qui existent naturellement, quoique en petit nombre, dans les lamelles de la cornée, et dont la quantité relative est regardée comme l'indice de l'activité du mouvement nutritif. Bientôt ces particules obstruent les interstices des tissus qui forment les lèvres de la plaie, la couvrent entièrement de manière à occuper tout l'espace qui les sépare, et deviennent un moyen d'union.

Pour nous, l'inflammation doit être envisagée d'une façon tout à fait différente. Ce ne sont pas les leucocytes s'infiltrant dans la cornée qui donnent lieu à une kératite; mais celle-ci est due à une irritation des nerfs trophiques de cette membrane, à la suite de laquelle les éléments de la cornée subissent des transformations plus ou moins variées. Toute blessure, tout corps étranger ou dépôt morbide qui apparaît dans l'épaisseur de la cornée, doit provoquer une irritation des

nerfs qui v abontissent.

Une blessure, un corps étranger ou un dépôt de matières organiques ou inorganiques arrête l'endosmose et la nutrition de la partie affectée; d'où résultent le trouble et l'opacification, comme après la mort. Et pourvu que cet état se prolonge, il y a mortification ou nécrose des éléments atteints. Ces mêmes éléments nécrosés subissent l'imbibition du liquide nutritif qui arrive à la cornée, gonflent et compriment les éléments voisins. Une nouvelle irritation s'ajoute à la première, se communique aux nerfs péricornéens et, par leur entremise, anx anses vasculaires du limbe conjonctival. Les vaisseaux ainsi irrités se dilatent; le sang arrive en plus grande quantité, l'injection périkératique devient très-prononcée, et, sous l'influence physiologico-pathologique qui nous échappe, de nouvelles anses vasculaires, apparaissant sur le bord cornéen, s'avancent vers le centre et ne tardent pas à envahir le point malade.

L'apparition des vaisseaux sur la cornée n'est donc pas la cause de l'inflammation, mais ils sont plutôt la conséquence de l'état morbide. Les recherches que nous avons faites à ce sujet (2) nons ont permis d'avancer avec certitude que les vaisseaux se développent dans presque toutes les affections inflammatoires de la cornée,

<sup>(1)</sup> Bowman, Leçons faites en 1847 à l'hôpital ophthalmique de Moorfields (Annales d'oculist., 1855).

<sup>(2)</sup> Galezowski, Mémoire lu à la Société d'émulation (Union médicale, 1868, n° 89 et 90).

et qu'ils y sont indispensables pour la réparation et la reconstitution des éléments altérés ou détruits.

Ceci admis, on comprend que la vascularisation de la cornée n'appartient pas spécialement à telle on telle forme de kératite, mais qu'elle est propre à toutes les inflammations de cette membrane, bien qu'à des périodes différentes.

C'est pour cette raison que, dans notre classification des maladies de la cornée, nons rejetous la forme des kératites vasculaires comme maladies distinctes, et ne les décrirons que comme des périodes de diverses altérations de la cornée.

Un autre point de pathogénie de la cornée a été jusqu'à présent mal interprété : nous voulons parler notamment des ulcères de cette membrane.

Tous les auteurs ont décrit la forme particulière de kératite qu'ils nomment kératite ulcéreuse. Or, rien n'est plus rare que de voir des kératites ulcéreuses primitives, tandis que, habituellement, les ulcères de la cornée sont consécutifs à des abcès, à des phlyctènes, à des blessures, etc.

Pour nous, les ulcères, de même que la vascularisation, sont les phénomènes qui suivent une inflammation de la cornée et ne sont que la conséquence; nous les décrirons donc comme, une des phases ou un des symptômes morbides des affections de cette membrane. Les ulcères primitifs sont relativement rares, ils sont le plus souvent de nature nécrosique, et c'est sous cette forme particulière qu'on les trouvera développés.

Voici, en résumé, les affections de la cornée que nous allons étudier.

Phlyclénulaire.
Suppurative, ou abcès de la cornée.
Ulcérative, ou nécrose.
Granuleuse, ou pannus.
Diffuse ou interstitielle.
Ponctuée.
Proliférative.

2. Blessures, brûlures et corps étrangers.

3. Altération de transparence et de Taies, leucomes et gérontoxon. courbure...... Staphylômes pellucides et opaques.

4. Tumeurs et kystes.

#### ARTICLE PREMIER.

#### KÉRATITE PHLYCTÉNULAIRE OU PUSTULEUSE.

La kératite phlycténulaire, appelée par quelques anteurs herpès de la cornée, est une affection spécialement propre aux enfants de deux à quinze ans; rarement elle apparaît plus tard. Elle est caractérisée par l'apparition de petites vésicules transparentes, soit au centre, soit à la périphérie de la cornée.

**Symptomatologie.** — 1. Rougeur de l'wil. Vascularisation. — Dès qu'une phlyctène se montre sur un point quelconque de la cornée, cette membrane est le siége d'une irritation très-vive qui ne tarde pas à provoquer une injection plus ou moins prononcée, d'abord dans la partie la plus voisine de la pustule, et ensuite tout autour de la cornée.

Le plus souvent, on remarque un faisceau des vaisseaux isolés, ayant la forme triangulaire, dont la base se rapproche du cul-de-sal conjonctival, pendant que le

sommet aboutit à la cornée. Au sommet de ce faisceau vasculaire on aperçoit une

saillie globuleuse, qui n'est autre chose que la phlyctène.

Le faisceau vasculaire ne s'arrête pas toujours an bord de la cornée; il s'avance bien souvent vers le centre plus ou moins loin, selon que la phlyctène se trouve rapprochée ou éloignée de son bord (fig. 409).



Fig. 109. - Kératite phlycténulaire.

Cette vascularisation de la cornée est toute superficielle; les vaisseaux sont sinueux et presque variqueux; ils apparaissent souvent au bout de 24 ou de 48 heures après la naissance de la phlyctène.

Les vaisseaux de la cornée deviennent de plus en plus nombreux, sclon que la phlyctène est profonde, que la destruction des éléments cornéens est plus grande et l'irritation plus prononcée. On voit quelquefois un paquet de vaisseaux très-épais se développer au bord de cette membrane, et qui ressemble même à un ptérygion, surtout s'il se trouve à l'angle interne.

Dans d'autres cas, la cornée tout entière se couvre de vaisseaux superficiels très-nombreux et tellement fins qu'on ne les distingue qu'avec une très-forte loupe, comme on peut en juger par la figure 410. Une vascularisation aussi généralisée est due aux nombreuses phlyctènes qui se sont ulcérées. On la rencontre plus souvent chez les jeunes filles de quinze à seize ans, d'un tempérament lymphatique et qui n'ont pas été convenablement soignées à l'origine de la maladie.

La vascularisation conjonctivale accompagne ordinairement celle de la cornée, surtont dans la portion bulbaire.

2. Phlyctènes. — Les phlyctènes se présentent au sommet de faisceaux vasculaires sous forme de petites vésicules transparentes ou de petites élevures blanchâtres.

Très-souvent une seule phlyctène occupe le centre de la cornée; elle est tellement fine, que c'est à peine si l'on y remarque une surface rugueuse et dépolie. Dans d'autres cas, les phlyctènes sont multiples; une ou deux s'étalent sur cette membrane, pendant que les autres sont comme incrustées à son bord sur le limbe conjonctival.

Les phlyctènes sont superficielles ou profondes. Les premières sont placées sous la couche épithéliale, et le liquide qu'elles contiennent se résorbe facilement; le nouvel épithélium remplace celui qui a été soulevé, et la guérison a lieu sans

laisser la moindre trace. Les phlyctènes profondes se développent dans la lame élastique antérieure; celles-ci sont plus volumineuses, et ont une évolution plus lente; elles se remplissent pendant deux on trois jours; le quatrième jour, elles se rompent et se transforment en nlcères. Quelquefois elles suppurent et se transforment en abcès.



Fig. 410. — Vascularisation de la cornée consécutive à une kératite phlycténulaire.



Fig. 111. — Phlyctène et ulcères de la cornée vus de profil (\*).

3. Ulcération (fig. 441). — Ce phénomène s'observe habituellement dès le troisième ou le quatrième jour. L'ulcération est d'abord peu profonde, à contours irréguliers, déchiquetés, frangés. Le fond est d'une teinte grisâtre ou blanc jaunâtre, suivant la nature et la quantité du pus.

L'ulcère se débarrasse de tous les détritus qui le remplissent; l'irritation diminue, l'épithélium ne tarde pas à recouvrir son bord en grande partie, ce qui lui donne l'aspect d'un ulcère infundibuliforme (fig. 411, e). A partir de ce moment, tout danger a cessé : l'ulcère est complétement transparent, luisant à la surface. La rongeur et l'irritation de l'œil diminuent et disparaissent même, de sorte que si l'on ne fait pas attention à la différence de nivean et à une sorte de dépression qui existe à l'endroit où siége l'ulcère, on peut considérer l'œil comme guéri. Cette errenr est même commise journellement par tous ceux qui ne connaissent pas cette circonstance.

Les ulcères penvent pourtant devenir profonds et entamer la substance propre de la cornée (fig. 411, b). Cela arrive notamment quand le liquide de la phlyctène se transforme en un véritable pus. Alors la maladie ne pent plus être considérée comme une simple phlyctène, mais plutôt comme un véritable abcès de la cornée que nous étudierons plus tard.

4. Infiltration et opacité. — Tout autour de la phlyctène, la cornée devient terne, trouble, opaline, état qui est dû à l'infiltration de la lymphe coagulable et à la gêne de nutrition. Cette infiltration devient quelquesois excessive, surtont chez

<sup>(\*)</sup> a, phlyctène faisant saillie à la surface de la cornée; b, ulcère profond consécutif à un abcès;  $\epsilon$ , ulcère en voie de cicatrisation.

s enfants scrosuleux : elle se dissipe au fur et à mesure que l'état de la phlycne elle-même s'améliore.

A la suite des phlyctènes profondes, des taches blanchâtres plus ou moins épaisses forment sur cette même membrane, taches que l'on a désignées sous les noms albugo, de taies, etc. Elles disparaissent quelquefois chez les enfants sans laisser moindre trace, comme Mackenzie l'avait remarqué. Mais il arrive bien souvent l'elles sont consécutives à des cicatrices; alors elles persistent forcément pendant ute la vie.

5. Iritis. - L'iritis est une complication qui peut se rencontrer dans les

dyctènes profondes transformées en abcès.

6. Photophobie et douleurs. — Un des signes les plus caractéristiques de la ratite phlycténulaire est la sensibilité excessive des yeux pour la lumière. Les fants sont surtout sujets à cette maladie, et chez eux la photophobie est tellement re, qu'ils cachent constamment les yeux avec leurs bras, ou en se couchant sur figure.

Consécutivement à cette photophobie, il survient une contraction spasmodique s paupières tellement violente, qu'on est forcé d'écarter ces voiles avec les élé-

teurs.

Cette photophobie n'est nullement en rapport avec le degré d'inflammation, ais elle est plutôt liée à un état nerveux des enfants lymphatiques et strumeux. le cause aux malades beaucoup de souffrance, surtont s'ils sont exposés à une mière vive, souffrance qu'ils ne ressentent plus dès qu'ils sont enfermés dans une ambre sombre ou qu'ils ont les yeux fermés.

Au moment de la formation des phlyctènes, les malades éprouvent des élanceents et des douleurs plus ou moins prononcés, qui s'exaspèrent, toutes les fois e l'ulcère envahit les couches profondes; des accès névralgiques excessivement plents reviennent tous les soirs et toutes les nuits, et l'on a beaucoup de difficulté les calmer.

Nous avons soigné en 1869, avec le docteur Barthez, un enfant atteint d'une rato-conjonctivite phlycténulaire des plus graves. La phlyctène centrale s'était insformée en abcès tellement douloureux, que, pendant plus d'un mois, le petit alade fut sujet à des crises névralgiques des plus violentes. Les douleurs reveient tous les soirs et toutes les nuits, et ne cédèrent qu'au sulfate de quinine que us avons porté à la dose de 40 et 50 centigr. par jour.

7. Épiphora. — Un larmoiement abondant accompagne les affections de la rnée, et en particulier les kératites phlycténulaires pendant la période de la otophobie. Ce symptôme est dû à l'exagération de la sécrétion de la glande rymale; il est démontré, en effet, que l'irritation de la cinquième paire, même son extrémité périphérique, se transmet à toutes les autres, et amène la sécréin exagérée des larmes.

Souvent ces malades sont comme enrhumés, et il s'écoule constamment une antité considérable de sérosité par la narine correspondante à l'œil malade, ce

i est dû aux larmes qui passent en grande quantité par les narines.

Plusienrs de ces malades éternuent continuellement, soit à la suite de l'irritan de la muqueuse nasale, soit par l'action réstexe du silet ethmoïdal du rameau sal de la branche ophthalmique de Willis.

Marche, durée. — La kératite phlycténulaire n'a pas une marche bien régulière : le nombre des phlyctènes et leur profondeur modifient sensiblement l'évolution de la maladie.

Bien souvent, les phlyctènes superficielles disparaissent au bout de quelques jours, soit spontanément, soit après l'insufflation de poudre de calomel.

Les phlyctènes ulcérées persistent beaucoup plus longtemps; dans les cas favorables, huit à quinze jours sont nécessaires pour obtenir leur cicatrisation.

Il arrive aussi bien souvent qu'au moment où une phlyctène entre dans la période de résolution, une autre apparaît, soit au centre, soit à la périphérie de la cornée. Alors la durée de l'affection est plus longue, et sa marche est compliquée de récidives.

Les phlyctènes qui se transforment en abcès peuvent durer des mois entiers et avoir les conséquences les plus graves.

Diagnostic différentiel. — La kératite phlycténulaire est très-facile à reconnaître. D'abord, la maladie étant propre à la première enfance, on doit toujours la soupçonner lorsqu'on est appelé auprès d'un enfant atteint de photophobie excessive s'accompagnant de larmoiement, sans suppuration des conjonctives.

On constatera l'existence des phlyctènes sur la cornée en suivant les vaisseaux jusqu'au sommet du triangle qu'ils forment; on trouvera dans ce point, soit une saillie, lorsque l'affection est récente, soit une ulcération transparente et superficielle.

L'abcès de la cornée peut être confondu avec la kératite phlycténulaire; mais, en premier lieu, l'abcès est le plus souvent unique, tandis que les phlyctènes sont multiples; en second lieu, les phlyctènes se rencontrent rarement chez les sujets d'un certain âge. Les phlyctènes profondes et qui suppurent ne diffèrent en rien des abcès.

Lorsque la cornée se vascularise sur une grande étendue, elle pent simuler le pannus granuleux, surtout si l'on examine le malade au moment où les pluyctènes sont déjà en partie effacées. Dans ce cas, on renverse la paupière supérieure, et on l'examine pour s'assurer s'il y a ou non des granulations.

Anatomie pathologique. — Comme nous l'avons vu plus haut, les phlyctènes se développent souvent entre la membrane élastique antérieure et la couche épithéliale; ce qui résulte aussi des recherches de Donders et de Muller; la résolution spontanée et rapide de ces pustules sans opacité ni vascularisation consécutive le démontre aussi. Dans un cas de phlyctène superficielle, j'ai enlevé sa surface antérieure, et l'examen au microscope ne m'a fait découvrir rien autre chose que des cellules épithéliales.

Les phlyctènes profondes se développent dans la couche élastique antérieure, qui se distend, se gonfle, se désagrége; et c'est dans cette même lame que les vaisseaux apparaissent.

**Étiologie.** — Cette affection est la plus fréquente de celles que l'on observe chez les enfants de deux à quinze ans. Ainsi, sur 423 enfants atteints de maladies inflammatoires des yeux que j'ai eu à soigner, les kératites ou les conjonctivites phlycténulaires ont été observées 211 fois, pendant que toutes les autres inflammations prises ensemble ne figurent que pour le chiffre de 208.

Pour Bazin (1), les pustules conjonctivales sont la première et la plus ordiaire manifestation de la scrofule. Ce sont, dit-il, des scrofulides bénignes exsuatives. Gueneau de Mussy, par son expérience personnelle, est arrivé à la même ouclusion. Wharton Jones (2) appelle cette maladie ophthalmie scrofuleuse; tais il donne à cette dénomination plutôt un sens conventionnel qu'un sens ttéral.

Il faut avouer, en effet, que cette affection se rencontre si souvent simultanétent avec une éruption scrofuleuse des oreilles, des narines, de la joue, avec n engorgement des glandes, etc., que, sinon toujours, au moins dans la majorité es cas, la cause scrofuleuse doit être acceptée. L'air froid et l'humidité, la sain des printemps et l'hiver favorisent son développement.

La conjonctivite catarrhale, la rougeole, la scarlatine et la petite vérole, peuvent re considérées comme causes excitantes. Ainsi j'ai soigné, il y a quelque temps, ne femme âgée de vingt-trois ans, lymphatique, qui n'avait jamais souffert des sux, et qui, à la suite de la petite vérole, a été atteinte d'une kératite phlycténuire double tellement rebelle, que, ce n'est qu'après un traitement actif et énergique et trois mois que la guérison a pu être obtenue.

**Pronostic.** — En général, cette affection ne présente point de gravité et guét sans laisser après elle de désordres graves.

On doit néanmoins avertir les parents des enfants malades, que si l'affection se volonge, et si les ulcères deviennent profonds, des taches plus ou moins grandes avent rester sur la cornée.

Dans des cas graves, la perforation et même la destruction de la cornée peuvent oir lieu; mais cette terminaison est heureusement très-rare.

Traitement. — 1. Atropine. — La première indication résulte de la nécesé de combattre la photophobie et la rougeur périkératique. L'emploi de l'atrone est, dans ce cas, le moyen le plus efficace. Comme narcotique, cet agent lime les douleurs et la photophobie en produisant l'anesthésie des ners ciliaires; plus, il agit puissamment pour accélérer la circulation, rétrécir les vaisseaux faire disparaître la rougeur. Selon S. Wells (3), son action s'explique aussi r la propriété qu'il a d'amener la paralysie du muscle accommodateur et la minution de la tension intra-oculaire, ce qui est, pour ce praticien, un point pital dans le traitement des affections de la cornée.

Le collyre d'atropine doit être complétement neutre; nous le prescrivons ordilirement à des doses plus ou moins fortes, suivant l'âge de l'individu et le degré inflammation, comme on peut en juger par la formule suivante :

- 2. Lorsque les phlyctènes ne sont pas ulcérées, ou que l'ulcération qui en résulte

(1) Bazin, Leçons sur la scrofule. Paris, 1861, p. 503.

(2) Wharton Jones, Traité des maladies des yeux, trad. franç. Paris, 1862, p. 195.
(3) Wells, A Treatise of the Diseases of the Eye. London, 1869, p. 93.

est superficielle, on devra avoir sur-le-champ recours à l'emploi de la poudre de calomel en insufflation, que l'on prescrit de la manière suivante :

Laisser tomber dans l'œil un peu de cette poudre deux fois par jour, au moyen d'un petit pinceau sec.

L'usage de la poudre de calomel produit un effet merveilleux, il facilite la résorption de la phlyctène, et combat la photophobie d'une manière très-rapide.

Mais si l'ulcère est profond et suppurant, et si la rougeur de l'œil et la photophobie sont très-vives, j'emploie avec succès la pommade au précipité jaune, ou bien j'insuffle de la poudre de calomel mélangée avec une petite quantité de morphine. Voici les formules de ces préparations, qui m'ont rendu souvent de grands services :

- - S. Poudre pour insuffier dans l'æil.
- 4 grammes. 24 Précipité jaune . . . . . . . . 25 centigr. Axonge fraîche . . . . . . 6 grammes. 10 centigr. Pommade pour en introduire un peu entre les paupières.

Si, malgré ces moyens, les mêmes symptômes persistent, il faut avoir recours à la pommade suivante, en embrocation sur la paupière, ou faire des injections hypodermiques de la solution de morphine. Voici la formule de la pommade aiusi que celle de la solution :

- 4 Hydrochlorate de morphine. 25 centigr.

  Axonge fraîche ........ 5 à 10 gr.
  - S. Pommade.
- - S. Solution pour injecter 10 gouttes dans la région temporale.
- 3. L'application des sangsues sera ordonnée aussitôt que l'inflammation augmentera, que les phlyctènes se multiplieront, et lorsque la suppuration est sur le point de se déclarer dans l'une ou l'autre d'entre elles, ou encore lorsqu'une iritis se manifestera. Le nombre des sangsues doit être proportionné à l'âge et à la force du malade, et on les posera à la tempe tout près de l'oreille.

4. Quant au traitement interne, il sera toujours proportionné au tempérament

et à la constitution du malade, ainsi qu'au degré d'inflammation.

Dès le début, il est avantageux de prescrire tantôt l'émétique, tantôt une purgation; ces médicaments seront ensuite remplacés par des paquets composés de calomel, avec la rhubarbe ou la scammonée.

Aussitôt que l'état des organes digestifs est amélioré, en ordonne le sulfate de

quinine, comme le conseille le docteur E. Barthez.

C'est ainsi qu'on parvient à enrayer les symptômes inflammatoires aigus, pour n'avoir plus à s'occuper que de l'état constitutionnel des malades. L'huile de foie de morue, le sirop de bron de noix et le sirop antiscorbutique, sont antant de moyens qui agissent efficacement contre la constitution scrofuleuse. Les préparations iodées devront être proscrites pendant tout le temps que la poudre de calomel est insufflée dans l'œil; autrement, on s'exposerait à des accidents très-graves du côté de la conjonctive. (Voy. Conjonctivite phlycténulaire.)

5. Si l'inflammation et la rougeur sont très-grandes au pourtour ou sur la cornée elle-même, on est quelquefois forcé de couper les faisceaux vasculaires u moyen du scarificateur. Mais, avant d'avoir recours à cette petite opération, 'essaye d'abord de l'emploi alternatif de l'éserine et de l'atropine : le premier de ces médicaments dilate les vaisseaux, et le second les contracte. Grâce à l'action combinée de ces deux agents, la vascularisation diminue souvent.

6. L'usage du collyre au nitrate d'argent peut trouver son application au

moment où l'irritation et l'inflammation ont complétement disparu.

C'est alors qu'on peut employer le collyre suivant en instillations deux fois par

Plusieurs chirurgiens préfèrent prescrire les collyres au nitrate d'argent dès le lébut de l'affection. On a vu, en effet, la maladie céder à ce mode de traitenent, comme Velpeau l'a démontré; mais, en général, c'est un moyen douloureux et qui cause plus de mal que de bien.

7. Vers la fin de la maladie, les vésicatoires derrière les oreilles peuvent être employés comme dérivatif. Mais on doit en être sobre avec les individus prédis-

posés aux éruptions exanthémateuses.

8. Comme moyens hygiéniques, on doit prescrire le séjour au grand air, et recommander au malade d'éviter de se coucher sur la figure et d'habiter une chambre numide ou par trop sombre. Un régime tonique, fortifiant, substantiel, est de rigueur.

9. Le badigeonnage des paupières avec la teinture d'iode ou le nitrate d'argent est très-efficace pour combattre la photophobie. Hays et Serre d'Alais l'ont suc-

cessivement recommandé.

40. On peut quelquesois avoir recours à la méthode de Sauvages, qui consiste a ouvrir la phlyctène et à vider son contenu, ce qui arrête bien souvent et d'une manière rapide la maladie, comme l'a très-justement démontré le docteur Panas.

11. Pour prévenir les récidives des kératites phlycténulaires, on doit prolonger l'insufflation de la poudre de calomel pendant trois ou quatre semaines, et même au delà.

BIBLIOGRAPHIE. — T. W. G. Benedict, Beiträge für praktische Heilkunde und Ophthalmiatrik. Leipzig, 1812. — Serres (d'Alais), Annales d'oculist., 1846, t. XV, p. 479. — Henley Thorp, Hyperesthèsie oculaire et ophthalmie scrofuleuse (Arch. génér. de méd., 1857, 5° série, t. X, p. 562). — Voyez la bibliographie de la conjonctivite phlycténulaire.

#### ARTICLE II.

## ABCÈS DE LA CORNÉE OU KÉRATITE SUPPURATIVE.

La suppuration de la cornée, qui a été niée pendant quelque temps, à cause de l'absence des vaisseaux dans cette membrane, ne peut plus être contestée, surtout depuis que Desmarres et Ch. Robin (1) ont démontré la présence des globules du pus dans les parties altérées de la cornée.

<sup>(1)</sup> Ch. Robin in Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 266.

On a décrit des formes et des variétés très-nombreuses de cette maladie; mais, an point de vue pratique, il importe de distinguer les abcès superficiels et profonds: les uns et les antres penvent présenter des variétés considérables, selon les individus; et, pendant que, dans certains cas, les malades souffrent beaucoup, dans d'autres, au contraire, leur développement est lent et n'amène aucune douleur.

Symptomatologie. — Symptômes anatomiques. — Au commencement de la maladie, on aperçoit sur un point ou sur l'autre de la cornée une tache blanchâtre, qui souvent n'est pas plus grosse qu'une pointe d'aiguille; cette tache s'étend en largeur et gagne les couches sous-jacentes en y formant une opacité blanchâtre plus on moins étendue.

Les abcès de la cornée conservent habituellement une forme circulaire : tantôt c'est un cercle régulier et complet; dans d'autres cas, c'est un demi-cercle ou un quart de cercle. Quelquefois ils deviennent allongés, ovales, à bandelette, ou abcès en coup d'ongle, comme Velpeau l'avait signalé.

Dès le début de l'abcès, la surface de la cornée devient inégale, terne, chagrinée, ce qui est le résultat d'un soulèvement de l'épithélium. A mesure que l'abcès s'étend, et que la quantité du pus augmente, la surface de la cornée offre une saillie plus ou moins prononcée, globuleuse, saillie occasionnée par un gonflement et un soulèvement des couches qui recouvrent l'abcès. La couleur de la tache change aussi : elle passe au blanc jaunâtre, ou au blanc grisâtre, pendant que le pourtour est d'une teinte laiteuse ou bleuâtre.

Au pourtour de l'abcès, la cornée perd sa transparence sur un rayon plus ou moins large : il se déclare une sorte d'infiltration séreuse, qui est occasionnée par la compression des éléments cornéens et la suspension de sa nutrition. La couche épithéliale antérieure est soulevée et troublée.

L'abcès de la cornée ne tarde pas à amener une inflammation et une injection sous-conjonctivale périkératique très-prononcée. Au commencement cette injection ne se voit qu'au voisinage de l'abcès, sous forme d'un faisceau, comparable à ce qui existe dans les phlyctènes; mais bientôt la rougeur périkératique devient générale, elle occupe une bande circulaire de 4 à 5 millimètres de largeur tout autour de cette membrane. Ce lacis des vaisseaux est constitué par des vaisseaux capillaires excessivement fins et qui diminuent de plus en plus à mesure qu'on s'éloigne de la cornée pour se rapprocher du cul-de-sac conjonctival. C'est là, en effet, un des signes caractéristiques qui distinguent les kératites et les iritis des conjonctivites.

Une saillie plus ou moins forte à la surface de l'abcès et la conservation de la transparence d'une grande partie des couches profondes, placées au-dessous de la collection purulente, permettent de juger si l'abcès est superficiel. Au moyen de l'éclairage oblique et à l'aide d'une forte loupe, on constate facilement la transparence des couches profondes.

Les abcès profonds se développent dans le tissu propre de la cornée, entre les deux couches élastiques, antérieure et postérieure. Étranglés entre ces deux couches, ainsi que par une partie de la substance de la cornée, ces abcès s'étendent dans tous les sens, et, ne pouvant pas se frayer un passage au dehors pour donn er issue au pus, celui-ci s'infiltre surtout en bas, et constitue une sorte de trajet fistu-

leux ou des collections purulentes dans l'épaisseur de la cornée : c'est ce que l'on

est convenu d'appeler onyx.

Le pus de l'onyx se fraye souvent un passage en arrière; il perfore la membrane de Descemet et s'accumule en bas de la chambre antérieure, pour y former me tache blanche ou jaunâtre, dont la limite inférieure est un arc de cercle ourert en haut, pendant que la limite supérieure est la ligne droite horizontale.

Cette tache n'est autre chose que l'hypopion (fig. 412) ou collection de pus dans a chambre antérieure, qui se déplace à droite ou à gauche, pendant que le ma-

lade est couché sur l'un ou sur l'autre côté.



Fig. 112. - Abcès de la cornée avec hypopyon.

Les abcès superficiels étant placés soit dans la membrane de Bowman, soit mmédiatement au-dessous d'elle, ne tardent pas à s'ouvrir et à se transformer en une ulcération.

L'ulcération de la cornée est donc la seconde phase des kératites suppuratives; elle peut occuper une surface plus ou moins grande, suivant l'étendue de la sup-

ouration et la profondeur à laquelle le pus se trouve logé.

Au point de vue de leur forme, on a divisé les ulcères de la cornée en ulcères par abrasion, ulcères annulaires et ulcères en coup d'ongle, de Velpeau. Ils ont ous la même origine et sont consécutifs à un abcès plus ou moins étendu qui s'est privert en avant en laissant la surface de la cornée plus ou moins dénudée ou alcérée. Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'attacher beaucoup d'importance à ces différentes formes : la forme aiguë ou chronique de ces ulcères est la seule qui loive être étudiée d'une manière particulière.

L'ulcération aiguë apparaît pendant les premiers jours qui suivent la perforation et l'ouverture de l'abcès. Une dépression se manifeste au centre de la cornée, ou bien à sa périphérie correspondante à l'endroit où il a existé préalablement un abcès. Cet ulcère est à bords irréguliers et frangés, et le fond affecte une coloration jaunâtre ou grisâtre, qui gagne de proche en proche en profondeur. Tant que l'inflammation de la cornée n'est pas arrêtée, l'ulcère s'étend de plus en plus; l'épithélium est détruit au pourtour, et la vascularisation est fortement développée dans les tissus qui entourent la cornée,

Ulcération chronique. — La seconde variété des ulcères, ou plutôt leur seconde période, est un ulcère qui, d'aigu et progressif, est devenu chronique et stationnaire.

L'inflammation de la cornée s'arrête, l'injection des membranes voisines diminue ou même disparaît complétement, et si l'on examine de près une pareille ulcération, on ne tarde pas à constater que ces bords ont changé d'aspect; d'irréguliers et frangés qu'ils étaient, ils sont devenus émoussés, lisses et brillants; le fond de l'ulcère s'est vidé et se présente alors sous forme d'une facette plus ou moins large.

C'est surtout à cette période d'ulcération chronique et latente qu'on aperçoit les vaisseaux développés dans la cornée elle-même et qui, partant de la conjouctive, viennent jusqu'au pourtour de l'ulcère lui-même. Ce sont les vaisseaux nourriciers de la partie altérée, que la nature tient en réserve pour préparer la cicatrisation de cette partie.

Les ulcères peuvent avoir pour origine une irritation permanente occasionnée, soit par le frottement de la cornée par les cils, soit par l'action de l'air et des corps étrangers sur cette membrane laissée, par exemple, à découvert dans les paralysies de la septième paire. D'ordinaire ces abcès ne sont pas profonds, et ils se vascularisent au fur et à mesure de leur formation.

Dans certains cas rares, une altération de nutrition s'observe, soit à la périphérie, soit au centre de la cornée. Le tissu propre se gonfle, s'épaissit, et une saillie se montre à la surface ; l'épithélium, quoique altéré, se maintient, mais sa superficie est comme chagrinée. Il y a alors une sorte d'infiltration des couches cornéennes sans suppuration. J'ai observé quelquefois cette infiltration cliez les personnes atteintes d'affections des voies lacrymales. La guérison n'a pu être obtenue qu'à partir du moment où le larmoiement avait cessé.

J'ai rencontré chez un malade une ulcération large de 3 millimètres, occupant la moitié supérieure de la circonférence des deux cornées; le niveau de cette ulcération était de beaucoup inférieur à celui du centre de cette membrane; il était lisse, vasculaire sur toute la surface et recouvert d'une couche d'épithélium. La cornée était sensiblement amincie dans cet endroit, et l'iris adhérait par place à la capsule antérieure et dans un point à la cornée. Aucun traitement n'a rénssi à améliorer cet état, si ce n'est l'incision des points lacrymaux et le cathétérisme des voies lacrymales que j'ai tronvé complétement obstruées.

Symptômes physiologiques. — La photophobie est un des symptômes le plus constants et tout à fait caractéristiques des abcès de la cornée; elle est surtout marquée pendant la première période, lorsque l'abcès n'est point onvert et se trouve encore dans sa première période et en voie de formation. Ici le pus a beaucoup de peine à se frayer un passage au dehors, et cette difficulté tient à la densité trop grande du tissu cornéen. De là résulte la compression des nerfs cornéens par le pus emprisonné, compression qui donne lieu à la photophobie ainsi qu'à des douleurs excessivement violentes.

Le larmoiement, plus ou moins considérable, est aussi un des signes constants des abcès cornéens aigus.

Les névralgies ciliaires s'observent dans la grande majorité des cas d'abcès cor-

néens; elles sont surtout violentes le soir et la nuit; dans la journée, le malade ouit d'un calme relatif.

Ces douleurs sont surtout développées dans les branches principales circumpitaires, et j'ai pu m'assurer que, lorsque l'abcès occupe la partie inférieure le la cornée, il provoque des douleurs dans la joue correspondante; cette dernière devient même sensible au toucher et souvent ædématiée. Dans les abcès itués à la moitié supérieure de la cornée, j'ai remarqué que les douleurs ont enr siège habituel dans le sourcil, quelquefois dans le front, rarement dans es autres branches de la cinquième paire. L'æil lui-même et surtout la cornée leviennent sensibles, et les mouvements des paupières exaspèrent les doueurs. Mais cette sensibilité locale n'est pas constante, et il arrive même le plus souvent que les malades n'accusent qu'une sensation de gravier ou de corps itrangers.

Tous ces symptômes s'amendent à mesure que le pus s'écoule et que l'abcès passe le la forme aiguë et enflammée à la forme ulcérée et chronique.

Mais il y a une variété d'abcès de la cornée qui se forment sans que le malade s'en aperçoive, qui marchent et se développent sans donner lieu à aucun symptôme inflammatoire. Ce sont les abcès indolents ou asthéniques. On les rencontre surtont chez les individus chétifs, scrofuleux, chez lesquels tous les tissus sont flasques; la cornée elle-même est moins résistante; ses fibres se laissent plus facilement distendre par le pus, et bien souvent ces sortes d'abcès s'étendent plutôt à la surface qu'en profondenr.

Une autre forme tonte particulière d'abcès de la cornée s'observe chez les cultivateurs pendant la moisson; la gravité de cette forme est excessive. Ces abcès sont très-probablement occasionnés par des débris des barbes d'épis de blé qui s'attachent à la cornée et provoquent une suppuration tellement abondante, qu'en lépit de tout traitement la cornée se détruit sur une large étendue, et l'œil tout entier se perd ensuite. Ce sont des abcès philegmoneux. Rechercher le corps étranger pour l'enlever est une condition indispensable pour obtenir leur guérison.

Marche et complications. — 1. Nous avons vu quelle est la marche habituelle des abcès de la cornée: ils se forment, se développent et s'ouvrent, soit en avant, soit en arrière. Lorsqu'il s'ouvre en avant il se produit une ulcération de la cornée, qui est d'abord aiguë et enslammée, puis elle prend le caractère d'ulcère chronique. La cornée se vascularise et la lymphe plastique remplit petit à petit le vide et remplace par un tissu de nouvelle formation les parties détruites. La cicatrisation se fait ensuite, et les vaisseaux disparaissent.

2. Mais les choses ne se passent pas toujours ainsi, et il arrive quelquefois que la suppuration gagne rapidement en étendue, et qu'elle envahit de proche en proche toute la cornée aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans ces conditions, toute la cornée devient trouble, terne, d'une teinte gris-perle; puis elle s'opacifie de plus en plus, et quelques jours suffisent pour que la membrane soit détruite par la suppuration. On voit alors cette membrane se transformer en une masse blanche, crémeuse, dont les lambeaux se détachent peu à peu. La destruction totale de la cornée est la conséquence forcée de cette inflammation; l'iris se pro-

jette en avant et forme avec les débris de la tunique cornéenne une sorte de tumeur irrégulière que l'on appelle staphyloma racemosum.

Cet état de la cornée est extrêmement grave : il y a là une sorte d'inflammation phlegmoneuse, amenant l'étranglement et le sphacèle des fibres cornéennes, qui subissent une pression et une distension exagérées par l'effet même du pus, qui y est emprisonné.

3. Les abcès ulcérés, larges ou petits, peuvent gagner les couches profondes jusqu'à la membrane élastique postérienre. Ces couches, de même que la membrane de Descemet, n'offrant plus assez de résistance à la pression interne, s'engageant dans le fond de l'ulcération pour y former une sorte de pellicule transparente, de la grandeur d'une tête d'épingle, ou d'une saillie transparente, plus ou moins grande, convexe et tendue en avant. C'est la hernie des couches postérieures de la cornée dans l'ulcère, à laquelle on a donné le nom de kératocèle.

4. La kératocèle est le signe précurseur et imminent de la perforation; vingtquatre heures après son apparition, la pellicule se déchire et l'humeur aqueuse tout entière s'échappe par cette ouverture.

La perforation de la cornée arrive ordinairement d'une manière très-brusque, souvent au moment même où l'on cherche à écarter les paupières. C'est pourquoi on doit procéder avec une attention extrême à l'examen de la cornée malade, surtout chez les enfants, et, si l'on rencontre une grande résistance, il vaut mieux se servir des élévateurs plutôt que des doigts pour écarter les paupières; ces dernières doivent être attirées autant que possible, en avant.

La perforation de la cornée se produit spontanément, souvent pendant un accès de toux, d'un éternument, etc. Le malade sent immédiatement un liquide trèschaud s'écouler sur la joue, ce qui n'est autre chose que l'humeur aqueuse dont la température est plus élevée que celle de la peau. Cet accident est suivi immédiatement de la cessation complète des douleurs.

5. Avec l'écoulement de l'humeur aqueuse, la chambre antérieure disparaît complétement pour quelque temps : au fur et à mesure qu'une nouvelle quantité d'humeur aqueuse y arrive, elle s'écoule immédiatement au dehors par l'ouverture qui existe dans la cornée. La chambre antérieure n'est pas rétablie aussi longtemps que le trou de la cornée persiste ; cet état porte le nom de fistule de la cornée.

6. Tant que la fistule n'est pas fermée, l'iris ou le cristallin reste appliqué contre cet orifice, qui se trouve en contact avec l'une ou avec l'autre de ces membranes. L'iris peut s'engager dans l'intérienr de l'ulcération, lorsque cette dernière est large, et amener consécutivement une hernie de l'iris et une adhérence à la cornée, ce qui est appelé synéchie antérieure.

7. Le contact de l'ulcère perforé avec le cristallin peut avoir d'autres conséquences; la sécrétion purulente et fibrineuse fournie par l'ulcère cornéen est déposée à la surface de la capsule antérieure, et y occasionne une tache blanche, épaisse, plus ou moins ronde, qui s'organise définitivement après la fermeture de la fistule et le rétablissement de la chambre antérieure. Cette opacité capsulaire est d'un blanc crayeux, ronde, et ressemble beaucoup aux cataractes capsulaires congénitales. La présence de l'ulcération ou la tache ancienne sur la cornée permet seule de différencier ces deux formes. (Voy. CATARACTES CAPSULAIRES.)

8. Comme complications dans les abcès ulcérés ou non ulcérés de la cornée, tous devons encore signaler l'accumulation, dans la chambre antérieure, du pus m quantité plus ou moins considérable.

Le pus accumulé en bas de la chambre antérieure est le plus souvent le produit le l'abcès se vidant de ce côté-la. Nous le désignerons sous le nom d'hypopyon.

Les auteurs distinguent deux sortes d'hypopyon : le *vrai*, qui est dû à une collecion du pus et de la lymphe provenant de l'iris, du procès ciliaire enflammé, et 'hypopyon faux, qui n'est autre chose que le pus, provenant d'un abcès cornéen on irien ouvert.

Cette division nous paraît difficile à établir et tout à fait superflue; il importe eulement de reconnaître s'il existe ou non une collection purulente dans la :hambre antérieure, en quelle quantité et à quel degré sa résorption est probable. .'hypopyon est bien souvent, au début, si peu accusé qu'on a beaucoup de peine à e découvrir; il est caché derrière le rebord sclérotical. Avec le progrès de la maadie, la quantité du pus augmente et l'hypopyon devient apparent.

La quantité du pus peut augmenter progressivement jusqu'à ce que la moitié ou les deux tiers de la chambre antérieure soient remplis; ce pus devient contret, épais; il s'organise, se fond avec l'iris et constitue des fausses membranes

jui ferment la pupille et aménent des irido-choroïdites.

9. L'inflammation suppurative de la cornée pent être accompagnée d'une iritis, at l'on voit alors surgir des adhérences entre l'iris et la capsule. Pourtant ces iritis re sont pas très-graves ni même aussi fréquentes qu'on pourrait le supposer. l'est surtout dans les abcès profonds que cette complication se manifeste, de même que chez les personnes scrofuleuses et syphilitiques.

Diagnostic différentiel. — Les abcès superficiels de la cornée peuvent être acilement confondus avec les phlyctènes. L'existence simultanée de plusieurs bcès dans la cornée doit faire penser plutôt à la kératite phlycténulaire qu'aux bcès de la cornée. Pourtant il ne faut pas oublier que ces deux maladies ont peaucoup d'analogie entre elles et que les phlyctènes simples se transforment assez souvent en abcès chez les enfants scrofuleux.

Les abcès ulcérés et superficiels sont facilement confondus avec des iritis. Dans ces deux maladies, la rougeur est, en effet, la même, et comme, en somme, la cornée tout entière est dans ces cas transparente, le diagnostic précis ne pourra être établi que si l'on examine avec une extrême attention toute l'étendue de la cornée pour déterminer s'il existe ou non des inégalités et des érosions à la surface.

Mais certaines iritis amènent des affections de la cornée, et *vice versâ*. Il est alors plus difficile de juger laquelle des deux maladies est la maladie primitive et laquelle est l'affection consécutive.

Pour résoudre cette question, on examinera quels sont les symptômes qui prédominent, si ce sont ceux de l'iritis ou ceux de la kératite, et si l'abcès est assez grand pour expliquer tous les désordres dont le malade se plaint.

Dans un cas tout récent que j'ai observé avec mes excellents confrères les docteurs Manrique et Paul, ce n'est qu'avec beaucoup de difficulté que nous avons pu établir le diagnostic. Le malade était un ancien granuleux, dont la cornée était toute vasculaire. L'œil s'était subitement enflammé d'une manière excessive, et, à l'exa-

men, nons avons constaté denx petits abcès sur le centre de la cornée, accompagnés d'une opacification très-étendue. Cet état de la cornée n'empêchait pourtant pas de voir que l'iris était aussi malade. Mais quelle était l'affection primitive? Je n'ai pas hésité à diagnostiquer une iritis, justement à cause de violentes donleurs circumorbitaires, que l'absence d'une altération assez prononcée ne pouvait expliquer. Le malade avoua, en outre, l'existence d'antécédents syphilitiques, ce qui rendit le diagnostic moins douteux. Le traitement mercuriel interne et l'instillation d'atropine amenèrent la gnérison, et les taches de la cornée se dissipèrent assez rapidement.

La kératite suppurative pourrait être confondue avec une kératite interstitielle on disséminée, et nous indiquerons plus tard, en parlant de cette dernière, à quels signes on peut les reconnaître.

Anatomic pathologique. — D'après Bowman, les abcès se forment habituellement dans la substance propre de la cornée, soit immédiatement au-dessous de la membrane élastique antérieure, soit plus profondément. Les globules du pus ont été constatés par Robin dans le détritus qui existe dans l'abcès. Ce pus distend et désagrége la couche lamelleuse, déchire ses fibres et produit le gonflement de cellules voisines. Celles-ci se mortifient à leur tour, subissent une dégénérescence graisseuse, et la nature cherche à les chasser de l'organisme. De là les infiltrations du même liquide puriforme dans les lamelles déclives, jusqu'à ce que l'abcès s'ouvre, soit en arrière, soit en avant. Dans le premier cas, il y a ce qu'on est convenu d'appeler onyx et plus tard hypopyon; dans le second, c'est un ulcère de la cornée.

Ces désordres amènent forcément une exagération de la force nutritive; les vaisseaux pénicornéens se dilatent; des capillaires de nouvelle formation se développent dans la cornée, arrivent jusqu'à l'ulcère et réparent petit à petit les tissus détruits. Ces vaisseaux sont situés, soit dans la lame élastique antérieure et proviennent de la conjonctive, soit dans la substance propre de la cornée et proviennent de la capsule scléroticale de Ténon et de la sclérotique elle-même. Consécutivement à ce travail nutritif exagéré, la régénération des parties altérées de la cornée se fait rapidement et souvent sans laisser la moindre trace. Dans d'autres cas, la cicatrice qui s'ensuit est moins transparente que le reste de la cornée, et se présente sous forme de taie ou de leucome.

Castorani (1) a démontré que la cornée se cicatrise très-souvent sans laisser de taches consécutives et que cette régénération est plus active à sa périphérie qu'à son centre. A mesure que la cicatrisation avance, les vaisseaux de nouvelle formation diminuent dans la cornée, puis disparaissent complétement. Mais tant que la cicatrisation n'est pas complète, j'ai pu constater qu'une partie des vaisseaux se conserve sur cette membrane.

Pourtant, dans des cas exceptionnels où j'ai pu suivre les malades depuis l'origine de l'affection jusqu'à la guérison complète, je n'ai pas pu constater des vaisseaux à aucune époque. C'est une forme de kératite toute spéciale, que je décris sous le nom de kératite proliférative. Bowman cite aussi des faits de ce genre.

<sup>(1)</sup> Castorani, Sur le traitement des taches de la cornée (Comptes rendus de l'Académio des sciences, 1861).

ais leur rareté relative prouve que la régénération s'opère alors par un mécasme différent de toutes les autres kératites.

On s'est demandé depuis longtemps si la cornée est susceptible de régénération telle, et si son tissu propre peut se reproduire. Stellwag von Carion répond à tte question d'une manière très-catégorique: les recherches microscopiques u'il a faites sur plus de trois cents cas d'ulcères régénérés ne lui ont jamais permis constater la transformation de l'exsudation en un tissu cornéen identique dans structure avec celui du tissu sain. Je pense pourtant que cette opinion est trop bsolue, et que, là où la transparence est rétablie, la cornée est bien réellement égénérée.

Pour mieux juger de la nature de l'altération que subissent les éléments coréens dans les différentes périodes de la kératite suppurative, nous croyons utile e rapporter ici quelques figures microscopiques faites à ce sujet par Classen (1).

La figure 413 représente une coupe de la cornée d'un homme âgé de soixante ns, dans la partie voisine à la base de l'ulcère. On y voit toutes les périodes de ansformation que subit un noyau normal jusqu'à sa transformation en cellules



Fig. 113. — Coupe de la cornée à la base d'un ulcère.



Fig. 114. — Coupe de la cornée suppurée.

lu pus et en corpuscules amorphes qui restent entassés librement entre les lamelles de la cornée.

La figure 114 représente la cornée suppurée, qui a été macérée dans une solution de chlorure d'or. Le dépôt finement granuleux s'est introduit dans les parois des cellules étoilées de la cornée, ainsi que dans les fibres conjonctivales qu unissent les cellules les unes aux autres.

[[1](1) Classen, Cornealentzündung (Arch. f. Ophthalm. de Graefe, Bd. XIII, Abth. II, S. 453)

Étiologie. — Les causes des abcès de la cornée sont très-variées; les unes sont locales, les autres générales, constitutionnelles.

Parmi les causes locales, nous devons signaler toutes les conjonctivites aignés ou chroniques catarrhales, lacrymales, on purnlentes. Sous l'influence d'une initation plus ou moins violente dont la conjonctive est le siége, la nutrition de la cornée subit quelquefois une modification telle qu'elle ne tarde pas à s'enflammer et à donner lieu à un abcès.

Nous devons ajouter à ces causes toutes celles qui proviennent d'une irritation locale, soit par un corps étranger, soit par les lithiases de la conjonctive on les cils déviés qui frottent constamment cette membrane.

Les blessures de la cornée qui accompagnent les opérations de la cataracte donnent aussi lieu à la suppuration.

En général, cette affection se développe chez les personnes débilitées par les fièvres éruptives ou autres, par la fièvre typhoïde, les pneumonies, etc. Nous avons soigné, il y a peu de temps, avec le docteur Raymond, une malade atteinte d'un abcès grave de la cornée à la suite d'une pneumonie double; chez plusieurs autres de mes malades, la même cause a pu être constatée.

Les causes constitutionnelles sont en général moins connues; bien souvent, ces abcès se développent dans la convalescence des affections pyohémiques et puerpérales. Selon Wells (1) on les voit apparaître dans la fièvre typhoïde, le choléra, le diabète. Demours (2) cite des cas d'abcès de la cornée à la suite de la fièvre intermittente ou putride.

Les personnes scrofuleuses ou à tempérament lymphatique sont prédisposées à cette affection. On la rencontre bien souvent aussi chez les sujets très-âgés. Quelquefois elle règne épidémiquement chez les jeunes enfants, comme von Græfe et Roser l'ont observée.

Durée et terminaison. — La durée des abcès de la cornée est très-variable : elle dépend de la profondeur et de l'étendue de l'altération, de l'âge du malade et des complications qui surgissent. La guérison des abcès superficiels demande de six semaines à deux mois. Ceux qui se développent dans les couches profondes ne guérissent qu'après plusieurs mois, et laissent même après cette période des ulcères chroniques non cicatrisés.

La terminaison des abcès superficiels est la guérison complète, souvent même sans aucune trace cicatricielle, surtout chez les enfants.

Les abcès et les ulcères plus profonds laissent à leur suite des taches indélébiles: ce sont des taies ou des leucomes.

Une perforation de la cornée produit des adhérences de l'iris avec la cornée, et peut même amener un staphylôme.

Pronostic. — Les abcès de la cornée guérissent ordinairement assez facilement, aussitôt que le pus s'est frayé une issue au dehors. Mais plus l'abcès présente de difficulté pour s'ouvrir, plus la cornée court de risques de destruction; c'est pourquoi il est du devoir du chirurgien de surveiller l'état de ces abcès et leur évolution et d'évacuer le pus, s'il y a lieu.

<sup>(1)</sup> Wells, A Treatise of the diseases of the Eye, p. 102.

<sup>(2)</sup> Demours, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 205.

Les abcès larges et profonds, accompagnés d'hypopyon, sont habituellement plus aves, surtout si le pus épanché dans la chambre antérieure est épais et concret, que sa quantité augmente chaque jour.

Les abcès phlegmoneux indolents ou asthéniques, ceux qui s'observent chez les poureurs à l'époque de la moisson, sont excessivement graves; ils amènent le

is souvent la destruction de l'œil.

Traitement. — Le traitement des abcès de la cornée doit varier suivant que bcès est superficiel ou profond, qu'il est ulcéré, simple ou compliqué d'affecus des autres membranes, que l'inflammation est vive et aiguë, accompagnée

très-fortes douleurs, ou qu'elle est chronique et indolente.

A. Abcès aigus et ulcères superficiels. — 1. L'instillation de collyre d'atropine us l'œil, quatre à cinq fois par jour, doit être faite dès le début. Ce médicament ra pour effet de rétrécir le calibre des vaisseaux engorgés de la conjonctive et de sclérotique, et agira par conséquent comme moyen antiphlogistique. Les expénces faites dans ces derniers temps nous ont appris, en effet, que l'atropine agit r les nerfs vaso-moteurs et rétrécit le calibre des vaisseaux. D'autre part, en latant la pupille, on prévient l'inflammation de l'iris et ses adhérences avec le istallin.

Voici la formule la plus usitée de la solution d'atropine :

24 Sulfate neutre d'atropine.. 5 centigr. | Eau distillée........ 10 gram.

- 2. L'application de cataplasmes de fécule de riz ou de pomnie de terre sur l'œil, s compresses imbibées dans de l'eau chaude, peuvent être utilement employés ux ou trois fois par jour. On ne laissera pas ces cataplasmes ou ces compresses r l'œil malade moins d'une demi-heure à une heure. Sans attacher une action éciale quelconque à cette médication, nous pensons qu'elle favorise la maturité l'abcès et qu'elle calme les douleurs.
- '3. Lorsque les donleurs sont très-vives et empêchent de dormir, il est utile de ire des frictions sur le front et les tempes avec la pommade mercurielle et bellamée, ou bien des frictions sur la paupière supérieure avec la pommade morninée. Ce dernier moyen calme mieux que tout autre les névralgies et la photopolie. Voici les formules de ces pommades.

| Axonge fraîche | 10 gram.         | Onguent napolitain<br>Extrait de belladone | gram. |
|----------------|------------------|--------------------------------------------|-------|
| phine          | 25 à 50 centigr. |                                            | 9     |

Macnamara prescrit des frictions sur la paupière avec un mélange de bellaone, de morphine et de haschich, et S. Wells conseille les injections sous-cutanées morphine. J'emploie quelquefois avec avantage l'éthérisation localisée.

4. Ordinairement l'abcès se vide au bout de cinq ou six jours; l'ulcère qui ensuit devient moins douloureux et la maladie entre dans la phase de répation; la rougeur est moins vive, quoique des vaisseaux apparaissent sur la pruée.

Malgré ce changement, l'atropine doit être continuée, et il faut, en outre, introduire matin et soir entre les paupières de la pommade suivante :

24 Précipité jaune ..... 25 centigr. | Axonge fraîche ..... 5 gram.

On continuera l'usage de cette pommade jusqu'à ce que la photophobie et l'irritation aient complétement disparu.

5. Lorsque l'œil n'est pas irrité, et que l'injection péricornéenne est presque nulle, on emploie alors avec succès l'instillation deux fois par jour de collyres astringents au uitrate d'argent. Pendant ce temps on continue l'atropine quoique moins fréquemment.

24 Eau distillée..... 10 gram. Nitrate d'argent..... 1 à 2 centigr.

6. On termine le traitement par l'insufflation dans l'œil de poudre de calomel porphyrisé que l'on continue pendant trois à quatre semaines.

B. Abcès profonds aigus. — 1. On cherche à diminuer l'inflammation par les mêmes moyens que nous avons indiqués plus haut; mais, si la maladie ne cède pas, et que les douleurs et l'inflammation augmentent, on devra appliquer à la tempe, dès le troisième ou le quatrième jour, un nombre de sangsues proportionné à l'âge et à la constitution du malade : 2 sangsues aux enfants au-dessous de cinq ans; 6 au-dessous de douze ans et 10 ou 12 aux adultes. Ces déplétions sanguines seront renouvelées au bout de quelques jours, si le mal continue de s'aggraver.

2. Les purgatifs salins ou drastiques seront administrés tous les trois ou quatre jours, et le malade sera tenu à la diète et enfermé dans une chambre sombre. En sortant au dehors, il portera des conserves d'une teinte neutre foncée ou un

petit morceau de taffetas flottant devant l'œil malade.

3. Paracentèse. — Il arrive pourtant que le pus détruit successivement les couches de la cornée les unes après les autres, ce qui occasionne les mêmes douleurs et l'aggravation de l'inflammation. Donner issu au pus emprisonné dans l'épaisseur du tissu cornéen est alors une indication d'urgence, que l'on ne doit pas négliger.

On ouvre l'abcès de deux manières : lorsqu'il est plus rapproché de la membrane élastique antérieure et que celle-ci est même soulevée et tendue, on incise l'abcès dans toute son étendue au moyen d'une large aiguille ou d'un scarificateur.

Mais si l'abcès est profond et situé près de la membrane de Descemet, s'il est en outre accompagné d'hypopyon et de violentes névralgies, on l'ouvrira en faisant la paracentèse dans toute la largeur de l'abcès au moyen d'une aiguille à paracentèse (fig. 115).

L'aiguille dont je me sers (fig. 115, a) présente une arête oblique qui se trouve placée à une distance proportionnée à la profondeur de la chambre antérieure, ce qui empêche la lame de blesser l'iris on le cristallin. On l'introduit obliquement et l'on donne autant que possible à la plaie une direction verticale de bas en haut.

A peine a-t-on retiré l'aiguille que l'humeur aqueuse s'échappe avec violence et entraîne le pus d'hypopyon. Le malade éprouve une douleur trèse dans le front; cette douleur cède au bout de quelques minutes ainsi que les

ileurs névralgiques provoquées par l'abcès.

Après cette opération, on doit instiller le collyre d'atropine toutes les cinq nutes pendant un quart d'heure; on applique ensuite un bandage compressif 'on laisse en place pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures.

A partir de ce moment, toute inflammation disparaît et la maladie entre dans

Dériode de réparation.

La cessation des douleurs, une diminution rapide de la rougeur, le rétablisment de la transparence de la cornée dans les parties voisines de l'abcès et l'aprition de l'ulcère à l'endroit où existait l'abcès sont les signes de cette améliorant. L'ulcère présente pendant quelques jours les bords frangés, qui ne tarden t

à se couvrir d'épithélium et se vasculariser au pourtour.

Quant aux paracentèses faites dans les parties saines, soit vers la circonférence la cornée, soit en faisant pénétrer l'aiguille (fig. 115) au-dessous de l'abcès dans e partie encore transparente de la cornée, comme cela est conseillé dans un vrage récent pour diminuer la tension de cette membrane, elles nous paraissent mplétement irrationnelles et doivent être rejetées comme inutiles et souvent me dangereuses.



Fig. 115. — Aiguilles à paracentèse (\*).

4. Les abcès ulcérés deviennent vasculaires avant de se cicatriser, et ces vaisnux sont nécessaires à la réparation. Mais cette vascularisation devient souvent lement exagérée qu'elle constitue par cela seul un symptôme morbide. On comtra cette complication, soit au moyen de collyre d'atropine, soit en activant circulation dans les vaisseaux par l'instillation alternative du collyre d'atropine d'éserine. L'atropine est instillée quatre fois par jour et l'éserine deux fois. ici la formule de ce dernier collyre:

24 Eau distillée..... 10 gram. | Sulfate neutre d'éserine.... 2 centigr.

Quelquefois les vaisseaux aboutissant à l'abcès sont tellement nombreux qu'il est lispensable de recourir à des scarifications péricornéennes. On les divise, soit r la cornée elle-même, soit près de son bord. Une seule scarification suffit habi-ellement pour modifier la nutrition et établir la cicatrisation. C'est par ce oyen que Demours arrivait souvent, dit-il, à guérir les abcès les plus graves.

5. Arrivés à une période chronique et stationnaire, le travail de réparation des cères peut être activé par des collyres astringents, au nombre desquels nous açons en première ligne le collyre au nitrate d'argent et de laudanum formulés la manière suivante:

<sup>(\*)</sup> α, aiguille de Galezowski; b, aiguille de Desmarres.

GALEZOWSKI.

Dans certaines formes d'ulcères profonds et chroniques, Velpeau conseillait de toucher légèrement les bords de l'ulcère avec un pinceau trempé dans une solution faible de nitrate d'argent.

6. Les vésicatoires au bras, à la nuque, derrière l'oreille et aux tempes, ont été tour à tour vantés ou condamnés.

Nous partageons l'opinion de Barthez et Gueneau de Mussy, qui reconnaissem que les vésicatoires derrière l'oreille on à la nuque peuvent agir très-efficacement, comme moyen dérivatif. Mais, chez les enfants scrofuleux, atteints d'eczéma à la face ou aux oreilles, ce moyen doit être proscrit. Critchett emploie avec succès un séton filiforme, appliqué à la région temporale, surtout dans les cas d'ulcères anciens, vasculaires, qui ont résisté à tous les traitements et qui conservent une tendance marquée à des récidives. A cet effet, il forme un pli de 2 4/2 centimètres dans la peau de la région temporale qu'il traverse à sa base avec une aignille armée d'un fil de soie. Ce fil est lié par ses bouts pour former une anse libre qu'on laisse sur place pendant plusieurs semaines, quelquefois pendant des mois.

7. Chez les individus scrofuleux, les inflammations de la cornée sont souvent entretennes par l'éruption et les ulcères des narines. C'est pourquoi il importe de combattre ces complications au moyen des pommades mercurielles, du badigeonnage avec la teinture d'iode ou de saupoudrer la surface ulcérée avec la poudre de calomel. Voici les pommades pour les narines dont l'usage nous a fourni le plus d'avantage :

|                |     | Oxyde de zinc      |   | 0     |
|----------------|-----|--------------------|---|-------|
| Camphre        | 5 — | Axonge \aaa        | 5 | orom  |
| Axonge fraîche |     | Glycérole d'amidon | 9 | gram. |

8. Dans les abcès larges et profonds, accompagnés d'une quantité très grande de pus dans la chambre antérieure, il est avantageux de pratiquer une iridectomie dans la partie voisine de l'hypopyon, surtout lorsque la paracentèse est restée sans résultat heureux. Quant à l'opération, qui consiste à livrer l'issue au pus de l'hypopyon à travers une incision de la cornée, nous la considérons comme inutile.

9. Parmi les moyens internes qui ont une action favorable dans le traitement des abcès et des ulcères de la cornée, le sulfate de quinine joue un rôle trèsimportant. On l'administre vers le soir à la dose de 30 à 60 centigrammes et l'on renouvelle ces doses tous les jours ou tous les deux jours.

10. Le calomel, pris à l'intérieur sous forme de poudres ou de pilules, a été considéré par plusieurs praticiens, et en particulier par les médecins anglais, comme un moyen spécifique des affections de la cornée. Nous ne partageons pas cette opinion; toutefois, comme les affections de la cornée peuvent être aggravées par la cause syphilitique dont les malades gardent souvent le germe, le calomel on le protoiodure de mercure peut être, dans cette éventualité, administré avec un avantage réel. Il peut agir efficacement comme antiplastique, mais il n'a point d'action spécifique contre les affections cornéennes.

41. Quelquefois les abcès et les ulcères de la cornée sont entretenus par les affections des voies lacrymales. La guérison de ces dernières amène la guérison d'altération de la cornée.

12. Dans les fistules et les hernies de l'iris qui occupent le centre de la cor-

ée, l'instillation fréquente de gouttes d'atropine et la compression de l'œil au toyen d'un tampon de charpie et d'un bandage compressif facilitent la réduction, orsque la hernie est située à la périphérie de la cornée, on doit préférer, onune le prescrit Wells, l'instillation d'éserine ou de calabar à celle d'atropine, a compression sera maintenue durant un temps très-long, pour que la réduction omplète ainsi que la cicatrisation de la plaie puisse avoir lieu.

Dans certaines hernies très-étendues de l'iris, la réduction ne peut être queluefois obtenue par la compression, et un staphylôme général de la cornée est à raindre. Il est alors préférable de faire une excision de l'iris dans la partie opposée la hernie. Quelquefois on peut exciser avantageusement une partie de l'iris her-

ié lui-même.

Quant à la cautérisation de la partie herniée de l'iris avec le crayon de nitrate 'argent, elle doit être complétement proscrite, à cause de l'irritation très-grande t de l'augmentation consécutive de la hernie qu'elle occasionne.

43. Dans le cas de fistules de la cornée, l'usage du bandage compressif est trèsvantageux. Zehender a, en outre, recommandé d'instiller le collyre d'extrait de

alabar, qui, selon lui, facilite la cicatrisation.

14. A la suite des abcès et des ulcères de la cornée il se forme des taches, dont juelques-unes peuvent disparaître à la longue. Ce sont les taches dues aux infilrations interstitielles. Le meilleur moyen de provoquer leur résorption est d'inuffler de la poudre de caloniel et d'appliquer les collyres astringents.

15. Le traitement tonique fortifiant, l'usage des préparations iodées et ferrugieuses à l'intérieur et le séjour au bord de la mer ou à la campagne, peut agir

fficacement pour prévenir le retour d'accidents analogues.

Bibliographie. — Mirault, Lettre sur l'inflamm, chron, de la cornée (Arch, gén, de néd., 4834, 2° série, t. III, p. 3 et t. IV, p. 553). — Velpeau, Du pronostic et du traiterent des kératites (Gaz, des hópitaux, 4844, n° 95, 338, 377, 395). — Bowman, Leçons ur les parties intéressées dans les opérations qu'on pratique sur l'wil (Annales d'oculist., 855). — Castorani, De la kératite et de ses suites, thèse de Paris, 4856. — Roser, Ueber die lypopyon-kératite (Archiv f. Ophthalm., 4856, Bd. II, Abth. 1, S. 434). — Weber, Ein Beitrag zur Lehre von den Hornhautabscessen (Archiv f. Ophthalm. 4864, Bd. VIII, Abth. I, 5. 322). — Hasner, Sur la paracentèse de la cornée dans l'inflamm, profonde de cette memrane (Prag. med. Wochenschrift, 4864). — Galezowski, Quelques aperçus sur les affectons de la cornée et sur le traitement, Mémoire lu à la Société médicale d'émulation (Union védicale, 1868, n° 89). — Zehender, Klinische Monatsbl., 4868, p. 35. — Classen, Corealentzündung (Archiv f. Ophthalmologie de Graefe, Bd. XIII, Abth. II, S. 453).

# ARTICLE III.

### NÉCROSE DE LA CORNÉE.

La cornée est frappée souvent de nécrose; cette affection est caractérisée par me suspension complète de la nutrition dans une partie ou dans sa totalité. On voit alors apparaître des taches plus ou moins larges, qui ressemblent beaucoup ux abcès ou aux ulcères, mais qui ne tardent pas à amener une destruction ou un amollissement progressif de cette membrane.

Les auteurs ont décrit cette forme d'affection sous les dénominations très-variées l'ulcères asthéniques, de kératite névro-paralytique, de kératomalacie et de gangrène de la cornée.

symptomatologie. — Comme nous venons de le dire, la nécrose de la cornée se développe habituellement à la suite de la suspension de la nutrition, soit dans une partie quelconque de cette membrane, soit dans toute son étendue. La nutrition est intimement liée à l'innervation que la cornée reçoit ainsi qu'à la vascularisation péricornéenne. Il en résulte que, toutes les fois que les nerfs seront paralysés, soit par compression mécanique, soit par une altération primitive, la cornée subira des modifications très-notables. L'étranglement des vaisseaux péricornéens aura le même effet.

Le chémosis phlegmoneux qui accompagne les ophthalmies purulentes amène très-souvent ces désordres. La cornée se montre entourée en partie ou en totalité d'un anneau rouge grisâtre ou blanc grisâtre, qui s'élève notablement au dessus de son niveau. Dans la région péricornéenne, la capsule de Ténon est boursoussée et fortement tendue; la compression qui s'ensuit dans tous les tissus voisins étrangle les vaisseaux, arrête la circulation et paralyse les nerfs cornéens enx-mêmes. Sous l'influence de ces désordres, la cernée devient insensible; son épithélium se soulève; il se forme à sa circonférence un cercle opaque qui n'est autre que la nécrose de son tissu. Lorsqu'elle est en forme d'anneau, elle peut amener la chute de la cornée tout d'une pièce. Mais cette terminaison n'est pas fréquente.

Il arrive au contraire bien plus souvent que la partie qui se nécrose la première est celle du centre. Dans le cours de l'ophthalmie blennorrhagique ou purulente apparaît au centre de cette membrane une tache d'un blanc laiteux, qui devient de plus en plus épaisse, uniforme, gagne en profondeur et ne tarde pas à produire, au bout de deux ou trois jours, la perforation de toute la partie nécrosée et la hernie de l'iris, souvent même la sortie du cristallin.

La destruction de la cornée s'observe quelquefois après les opérations de la cataracte par extraction à lambeau, chez les sujets très-âgés présentant un cercle sénile opaque au pourtour de cette membrane. Ce n'est plus alors la compression qui est la cause de l'accident, mais la suspension de toute nutrition dans le lambeau cornéen détaché. Les nerfs ont été coupés et la circulation suspendue.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les douleurs n'existent point; elles ne se manifestent qu'après la perforation et la hernie consécutive de l'iris.

La cornée peut se nécroser partiellement, même dans ses couches superficielles, et donner lieu à une ulcération qu'on a appelé neuro-paralytique.

Cet état est dû à une paralysie de la cinquième paire, ainsi que l'ont démontré les expériences de Magendie, de Schiff et de Claude Bernard. On l'observe aussi dans les méningites tuberculeuses, lorsque le ganglion de Gasser est pris, et quelquefois dans les tumeurs cérébrales, qui ont atteint l'origine de ce nerf. Un malade atteint d'une tumeur cérébelleuse que nous avons observé dans le service de Richet, présentait un cas analogue. La cinquième paire d'un côté a été détruite, et la cornée s'était perforée avant la mort; mais, ce qui est plus remarquable encore, c'est qu'après la perforation et l'établissement d'un trajet fistuleux pendant quelques jours, la plaie s'était refermée et la chambre rétablie (1).

Dans les cas de nécroses par paralysie de la cinquième paire, il y a absence com-

<sup>(1)</sup> Galezowski, De la névrite et périnévrite optique, et de ses rapports avec les affections cérébrales (Archives générales de médecine, janvier 1869, p. 53).

lète de symptômes inflammatoires; quelquefois même le reste de la cornée concrve sa transparence, comme cela est arrivé chez le malade de Richet, ainsi ue chez un autre que j'ai eu l'occasion d'observer dans le service de Trousseau à Hôtel-Dieu.

Anatomic pathologique. — D'après les signes décrits plus haut, on peut adlettre en principe que les nerfs de la cinquième paire sont altérés; sous l'influence e cette altération, les cellules cornéennes subissent une dégénérescence grais-

euse, comme His l'a mis en lumière.

Étiologie. — Chaque fois que la cornée est entourée d'un bourrelet épais de la conjonctive, et qu'elle se trouble, il y a lieu de supposer que la nécrose se roduit. C'est ainsi qu'on la rencontre dans les conjonctivites blennorrhagiques, urulentes, diphthéritiques, scrosuleuses, et après certaines opérations de la cata-acte.

La compression que subit la cornée dans le glaucome par suite de la tension straoculaire, ou par suite de tumeurs qui chassent l'œil hors de l'orbite, peut conner lieu à une ulcération partielle de cette tunique, mais sans conséquences graves.

Les tumeurs cérébrales, les méningites tuberculeuses qui attaquent le ganglion le Gasser, les tumeurs cancéreuses ou autres, qui envahissent l'origine du nerf rijumeau, occasionnent aussi la nécrose de la cornée.

**Pronostic**. — Il est très-grave, et l'on doit craindre la destruction complète de cornée, surtout dans l'ophthalmie purulente. Les nécroses paralytiques présenent moins de danger, et comme la paralysie des nerfs trijumeaux est souvent inomplète, cette paralysie peut guérir et avec elle la cornée.

Traitement. — Dans les ophthalmies purulentes de toute sorte, il faut surveiller 'état de la cornée pour exciser le bourrelet chémosique péricornéen, aussitôt que

tette tunique est menacée.

Dans les affections cérébrales, il n'existe d'ordinaire aucun moyen direct de suérison; c'est contre la maladie cérébrale que le praticien doit diriger toute son ttention.

On peut agir localement avec efficacité en instillant alternativement le collyre l'atropine et d'éserine; puis on aura recours à quelques légers collyres astringents et aux lotions aromatiques, telles qu'infusion de camomille, de thé vert, etc.

Quand l'eschare n'est que superficielle, on peut la toucher avec une légère soluion d'eau chlorurée, comme Dupuytren l'avait conseillé.

BIBLIOGRAPHIE. — Sanson, Dictionnaire de médecine en 15 vol., Paris, 1833, t. X, p. 604, art. Kératite. — Chassaignac, D'un mode d'ulcère spéc. de la cornée (Gaz. des hôp. 1855, p. 102. — Trousseau, Fonte de la cornée dans les fièvres putrides (Archives génér. de méd. 45° série, t. VII, p. 460). — Claude Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. Paris, 1858, t. II, p. 56 et suiv. — Snellen, Traitement et guérison de la kérato-conjonetivite consécutive à la paralysie du nerf trijumeau chez l'homme (Nederlandseli Tijdsehrift voor Geneeskunde, 1864, p. 177 et Annales d'oculist., 1865, janv. et fèvr., p. 178). — Graefe, Hornhautverschwürung bei infantiler Encephalites (Archiv f. Ophthalm., Bd. XII, Abth. II, S. 250).

### ARTICLE IV.

### KÉRATITE GRANULEUSE OU PANNUS.

Cette affection est ordinairement superficielle : elle occupe les couches les plus externes de la cornée ; le pus granuleux s'y infiltre, atteint les cellules épithéliales, qui se gonflent et se désagrégent à leur tour ; bientôt des vaisseaux apparaissent dans la moitié supérieure de la cornée. Leur présence en grand nombre imprime à la kératite un cachet tout particulier, qui a valu à la maladie le nom de panaus on de kératite vasculaire.

Symptomatologie. — La kératite granuleuse est caractérisée dès le début par un engorgement du limbe conjonctival péricornéen et par un soulèvement par places de l'épithélimm à la partie supérieure de la cornée. Le pus granuleux traverse les couches épithéliales, s'infiltre dans la membrane élastique antérieure ainsi que dans les couches superficielles propres de cette membrane, et y constitue des amas blanchâtres. La tunique cornéenne perd sa transparence dans toute cette étendue; elle devient opaque, blanchâtre, légèrement terne et dépolie.

A partir de ce moment on aperçoit à sa surface des dépressions plus ou moins nombreuses, luisantes, présentant de véritables facettes planes.

Au voisinage de ces facettes, on trouve de nombreux points opaques, blanchâtres, qui sont le résultat de l'accumulation du pus granuleux. Telles sont les altérations qui constituent la première période de la kératite granuleuse.

Une infiltration aussi considérable du pus granuleux dans la cornée ou d'une sorte d'exsudation albumineuse, selon Caffe, ne peut persister sans y amener des troubles notables de nutrition. Les nerfs cornéens sont irrités d'une manière continue; cette irritation, en se transmettant à la région périkératique, y développe une circulation plus active, plus énergique; des vaisseaux nombreux ne tardent pas à se développer, d'abord à la partie supérieure de la cornée et puis successivement sur toute l'étendue de cette membrane.

Dans cette forme de kératite, les vaisseaux suivent donc l'infiltration granuleuse et constituent la seconde période de la maladie, conformément à ce que l'on observe dans d'autres kératites.

La kératite granuleuse devient ainsi vasculaire, et les vaisseaux occupent la couche sous-épithéliale ainsi que la couche sons-jacente ; ils se développent d'habitude d'une manière très-lente, et, quoique nombreux, ils sont si petits et si fins que souvent on ne pent les apercevoir qu'à l'aide d'un verre grossissant.

Mais, à mesure que l'irritation des nerfs cornéens augmente, les yeux deviennent plus sensibles pour la lumière, et un larmoiement considérable survient. Le tronble de la cornée tend aussi à se généraliser; des taches nouvelles plus épaisses se dessinent çà et là et la vascularisation s'accroît. Cette vascularisation semble communiquer avec les vaisseaux de la conjonctive, et l'on remarque quelquefois au bord de la cornée, en haut surtout, une rougeur tellement vive dans la conjonctive bulbaire périkératique, qu'on serait tenté de prendre cette rougeur pour une formation de bourgeons charnus; d'où la dénomination de pannus crassus, dont se servent les auteurs anglais.

La kératite granuleuse peut occuper très-longtemps une partie limitée dans la ornée sans être suivie d'aucune réaction. Tout au plus si les malades éprouvent

u larmoiement et de la pesanteur dans les paupières.

Mais, sous l'influence de causes diverses, la maladie passe à l'état aigu : l'inammation gagne toutes les couches infiltrées, qui s'injectent et s'opacifient grauellement; la photophobie, le larmoiement et même des douleurs névralgiques liaires se manifestent. Cet état aigu peut durer longtemps, donner lieu à une inflammation telle, que même des points suppurés apparaîtront par places, et renront la maladie excessivement dangereuse. Ces complications provoquent de trèsortes douleurs qui s'étendent jusqu'aux branches sus- et sous-orbitaires.

Le pannus, d'abord partiel et superficiel, peut envahir les couches profondes t s'étendre sur toute la cornée, qui devient de plus en plus opaque; l'épithélium hypertrophie; les vaisseaux augmentent de volume, et deviennent sinueux : alors cornée a plutôt l'aspect de la sclérotique que de la membrane transparente.

A cette période, la cornée peut pourtant reprendre sa transparence, quoiqu'il pit rare que tous les vaisseaux disparaissent; dans ce cas, la vascularisation devient ellement fine qu'elle ne compromet pas beaucoup la transparence, et la vision s'acomplit d'une manière tout à fait satisfaisante.

Dans d'autres cas moins heureux, la suppuration se déclare dans un point quelbonque de la cornée, gagne successivement les couches de plus en plus profondes à ne tarde pas, si le chirurgien n'intervient pas, à amener la perforation et la ernie de l'iris avec la staphylôme ou synéchie antérieure.

Sous l'influence de l'inflammation très-prolongée dans toutes les couches de la prinée, cette membrane peut subir une transformation notable dans sa structure perdre beaucoup de sa résistance. La pression interne peut amener à la longue ne modification sensible dans sa courbure, la rendre globuleuse, ce qui comromet, en général et pour toujours, très-sensiblement la vision et expose l'œil alade à des névralgies très-fréquentes.

Anatomic pathologique. — Lorsqu'on examine sur le cadavre la cornée teinte de pannus, on trouve les couches épithéliales sensiblement épaissies et in-ltrées. Selon Stellwag von Carion, les cellules épithéliales ressemblent aux cel-ules de l'épiderme, polyédriques, aplaties et leur contenu est trouble et granu-ux. Les noyaux sont voluminenx et très-souvent doubles.

La couche élastique antérieure, de même que la couche des cellules propres de cornée situées immédiatement au-dessous, est très-souvent altérée; les cellules, inflées au début, se détruisent plus tard en grande partie, et il ne reste plus que s noyaux très-nombrenx accumulés, soit sur les parois des vaisseaux de nouvelle rination, soit dans le tissu intercellulaire. La figure 117 (p. 280) rend exactement ompte de cet état.

Mais après la mort on ne trouve qu'un petit nombre de globules sanguins dans s vaisseaux cornéens. Stellwag von Carion pense que tout le sang s'écoule alors ans les vaisseaux conjonctivaux, qui sont ordinairement très-remplis.

Dans le pannus charnu, les cellules étoilées, au lien de s'atrophier, sont au conaire hypertrophiées et se tronvent en nombre plus considérable. Les vaisseaux tant très-nombreux, la nutrition de la cornée se maintient et la transparence se onserve. Ce n'est qu'à la longue, lorsque les granulations palpébrales disparaissent complétement, que ces cellules subissent une transformation graisseuse, et donnent lieu à des leucomes.

**Étiologie.** — Cette affection est le produit de l'infiltration on de l'inoculation du pus granuleux dans les couches externes de la cornée; c'est ce qui nous a engagé à donner à la maladie la dénomination de la *kératite granuleuse*.

Je ne partage pas l'opinion de ceux qui croient que le pannus granuleux peut résulter simplement du frottement déterminé par les granulations ou leurs cicatrices contre la cornée. Les faits journaliers nous démontreut, en effet, qu'aus sitôt que les cicatrices commencent à se former sur les paupières, et que celles-ci



Fig. 416. — Coupe de la cornée dans la kératite granuleuse.

deviennent plus rugueuses, mais exemptes de toute suppuration, la cornée entre dans la période de réparation, et les vaisseaux diminuent au lieu d'augmenter. Le pannus granuleux atteint habituellement son maximum d'évolution au moment où les conjonctives sont molles, boursouflées et leurs papilles complétement charnues, vasculaires et non rugueuses.

Le pannus granuleux se développe souvent à la suite de l'ophthalmie purulent on blennorrhagique.

Delgado (1), de Madrid, n'admet pas la contagion de cette affection sans existence préalable des granulations; le pannus, par conséquent, ne pourra pas se produire tant qu'il n'y aura pas de granulations palpébrales.

L'affection attaque d'ordinaire les deux yeux en même temps. Gependant, j'ai observé plusieurs cas dans lesquels la kératite granuleuse est restée pendant plusieurs années et même pendant toute la vie limitée à nn seul œil.

Les personnes scrofuleuses et lymphatiques sont plus prédisposées que les autres à avoir le pannus granuleux; leur cornée semble plus souple encore et plus facilement imprégnable par le pus granuleux. An contraire, chez d'autres individus forts et robustes, qui se nourrissent bien et qui ne sont assujettis à aucune

<sup>(1)</sup> Delgado, Ensayo sintetico del diagnostico en eiertas enfermedades de los ojos.
Madrid, 1864.

sorte de privation, les granulations, même quand elles envahissent les paupières, ne se transportent que rarement à la cornée.

Diagnostie différentiel. — La kératite on pannus granuleux peut être trèsfacilement confondue avec la kératite phlycténulaire qui se transforme à la longue en une kératite vasculaire superficielle, particulièrement chez les individus scrofuleux et lymphatiques.

Le diagnostic n'est pas difficile quand les phlyctènes existent; mais, lorsqu'elles se sont déjà transformées en ulcères, et que la cornée s'est vascularisée sur toute son étendue, le diagnostic ne peut être établi qu'en renversant la paupière supérieure pour reconnaître s'il y a ou non des granulations conjonctivales.

Dans la majorité des cas, le pannus granuleux est partiel, et il occupe la moitié supérieure de la cornée; mais, lorsqu'on trouve le faisceau vasculaire situé dans la moitié inférieure, soit interne, soit externe seule, on peut présumer qu'il n'y a point de granulations.

La kératite interstitielle, parenchymateuse à sa deuxième période, peut simuler le pannus; mais, dans celte affection, les vaisseaux sont beaucoup plus profonds, ce que, du reste, nous ne tarderons pas à mettre en lumière.

**Pronostic.** — En général, la kératite granuleuse doit être considérée comme une affection grave, tant au point de vue de sa durée que des complications auxquelles elle donne souvent lieu.

L'infiltration des couches superficielles et leur vascularisation sont habituellement bénignes, surtout si la maladie est soignée convenablement dès le début. A un autre point de vue, le pronostic est non moins favorable : la cornée, trouble et opaque dans toute son étendue, couverte de vaisseaux, peut s'éclaircir en grande partie et la vue revenir, même après que l'affection a duré deux ou trois ans.

Mais on doit considérer comme très-graves tous les cas dans lesquels la cornée a subi des modifications dans sa consistance, est devenue molle, a changé de forme, ou que des abcès perforants se sont produits. Dans l'un comme dans l'autre cas, la vue peut être à jamais compromise.

Traitement. — Dans le traitement de la kératite granuleuse il est nécessaire de se conformer au degré et à l'étendue de l'inflammation, à la durée des granulations conjonctivales et aux moyens précédemment employés.

Nous disférons complétement d'avis avec tous ceux qui professent que le pannus granuleux ne doit pas être soigné et que, pour le guérir, il ne faut s'occuper que des granulations conjonctivales. Avec la guérison de ces dernières, la cornée reprendra, disent-ils, sa transparence. Dans un certain nombre des cas récents, exempts d'inflammation, la guérison pourra être, en esset, obtenue uniquement par le traitement des granulations conjonctivales. Mais d'autres faits en aussi grand nombre, dans les quels la cautérisation des paupières aggrave l'état de la cornée, démontrent que le traitement des granulations est insussissant.

Pour moi, l'état de la cornée peut seul indiquer s'il y a lieu ou non de recourir aux cautérisations des conjonctives palpébrales (1). Les cautérisations des paupières ne doivent être, en effet, pratiquées que lorsque tout état inflammatoire aigu a cessé dans la cornée.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Union médicale, 1868, p. 144.

Les indications que l'on doit suivre dans le traitement du pannus granuleux sont les suivantes :

- 1° Dans le pannus partiel commençant et non enflaminé, on se contentera du traitement des granulations palpébrales selon les méthodes que nous avons exposées plus haut (voyez Granulations);
- 2º Dans certains pannus superficiels et non enflammés, Donders et Wells recommandent l'usage du collyre suivant, en instillation, une ou deux fois par jour :

24 Huile d'olives..... de 2 à 4 grain. | Térébenthine....... 1 gram.

De Graefe (1) recommande dans ces mêmes cas l'usage de l'eau chlorurée, soit en lotion, soit en instillation. Le même moyen a été utilement employé par Macnamara (2) sous forme d'eau chlorée instillée dans l'œil trois ou quatre fois par jour.

3° Lorsque le pannus est partiel et très-vasculaire et que les granulations palpébrales ne suppurent point, on doit faire des scarifications péricornéennes, très-souvent répétées sur les vaisseaux aboutissant à la cornée, comme Cusco le pratique journellement. Au bout de quelque temps les vaisseaux s'atrophient et la cornée reprend sa transparence.

4° Dans l'état d'inflammation vive de cette membrane, accompagnée bien souvent d'abcès, il faut suivre le traitement antiphlogistique, appliquer des sangsues aux tempes et des cataplasmes sur l'œil, instiller fréquemment des gouttes d'atropine, on d'atropine et d'éserine alternativement. Quant aux cautérisations des paupières et l'usage des collyres astringents, on devra les suspendre pour tout le temps que durera l'inflammation.

Si, au bout de quelques jours, la maladie n'est pas enrayée, je fais des larges scarifications au bord de la cornée et sur la cornée elle-même, et je les renouvelle tous les deux ou trois jours. Au lieu de scarification, quelquefois j'excise des lambeaux de la conjonctive à l'endroit où existe une grande vascularisation.

5° Un abcès peut survenir dans le courant d'une kératite granuleuse et se porter dans les couches profondes de la cornée; il est alors urgent de l'ouvrir en faisant une paracentèse.

6° Ce n'est qu'après avoir arrêté les progrès de la maladie inflammatoire, qu'on recommencera de nouveau les cautérisations palpébrales, soit avec le crayon de sulfate de cuivre, soit avec le nitrate d'argent.

7° Dans les cas de pannus invétéré et chronique généralisé, Furnari (3) a proposé de faire une tonsure complète de la conjonctive bulbaire tout autour de la cornée, sur une étendue de 5 millimètres, et de cautériser ensuite toute cette surface dénudée ainsi que la cornée avec une forte solution de nitrate d'argent.

Malgré l'utilité incontestable de cette méthode dans certains cas, on ne pourrait pas pratiquer aujourd'hui cette opération de la manière proposée par l'auteur sans exposer l'œil malade à des dangers sérieux.

(1) Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. X, Abth. 2, S. 198.

(3) Furnari, Gazette médicale, 1862, nº 4.

<sup>(2)</sup> Macnamara, A Manual of the Diseases of the Eye. London, 1868, p. 223.

Le professeur Richet procède d'une façon différente : après avoir renversé la aupière supérieure, il excise tous les plis de la conjonctive granuleuse qui se ouve dans le cul-de-sac conjonctival; puis, s'il y a lieu, il continue cette opéra-on dans le cul-de-sac inférieur.

J'ai pratiqué aussi bien souvent et avec succès l'excision de la conjonctive située 1-dessus du tarse. Voici comment je procède dans ce cas : le malade étant couché endormi avec le chloroforme, la paupière supérieure est fortement renversée en eliors et maintenue dans cette position par un aide, au moyen d'un crochet ou 'une pince à griffe. Le chirurgien saisit tous les plis que forme la conjonctive ans le cul-de-sac supérieur, et, de dedans en dehors, il excise avec une paire de seaux courbes; l'excision ne doit, bien entendu, porter que sur la conjonctive. ouvent l'opération est limitée à sa portion supérieure; mais, si le pannus est gééral, et si les mêmes granulations occupent le cul-de-sac inférieur, on excise aussi 1 bas. Les injections fréquentes d'eau froide entre les paupières et les compresses oides avec de l'eau glacée sur les yeux continuées pendant quelques jours suffisent our prévenir une trop vive inflammation. Au bout de quelque temps, la cornée evient moins vasculaire et la transparence est rétablie.

L'opération de Furnari peut être pratiquée de la même façon au pourtour de la prnée; seulement, au lieu de renverser les paupières, on les écarte avec un bléharostat à ressort.

8° Les auteurs anglais et belges recommandent l'inoculation du pus blennornagique ou de l'ophthalmie purulente dans les yeux atteints de pannus. Piringer le
remier, puis Van Roosbroeck, Warlomont et Bader ont successivement employé
ette inoculation dans le but de faire disparaître la vascularisation de la cornée. Les
pservations qui sont rapportées par ces auteurs semblent militer en faveur de cette
éthode, d'autant plus que, comme le fait observer Stout (1), de New-York, l'inammation provoquée par l'inoculation, dans un œil atteint de pannus, est toujours
loins vive que dans un œil sain. Pour notre part, nous ne pouvons accepter cette
ethode, à cause du danger qu'elle peut présenter dans le cas où les abcès et la
écrose de la cornée viendraient à se déclarer.

9° Le pannus granuleux peut être aggravé et entretenu dans un état d'inflamation permanente par un entropion consécutif à une rétraction cicatricielle des ssus qui constituent la paupière, et par une sorte de phimosis palpébral.

Rien ne peut mieux combattre cette disposition vicieuse des paupières, que ppération proposée par Richet ou celle de Pagenstecher, opération qui consiste fendre l'angle externe palpébral aussi loin que possible, et à réunir la conjoncve avec la peau par deux ou trois points de suture. Cette méthode opératoire se ouve décrite à la page 73. En diminuant le frottement exercé sur la cornée ar les cils et la paupière traversée en dedans, on facilite la guérison du pannus i-même;

40° Les leucomes centraux, adhérents ou non, rendent ordinairement la vue ès-trouble, et s'ils occupent les deux yeux, le malade reste complétement aveugle our tout le temps que dure la maladie. La pupille artificielle doit être alors pra-

<sup>(1)</sup> Stout, The Contagion of Ophthalmo-Blennorhea and the Treatment of Pannus by oculation. New-York, 1842.

tiquée, soit en dedans, soit en dehors du leucome, même pendant la durée des granulations. Ces opérations guérissent très-facilement et ont souvent une influence favorable sur la guérison de la kératite.

BIBLIOGRAPHIE. — Warlomont, Du pannus et de son traitement avee trente observations de la cure radieale de cette affection par l'inoculation blennorrhagique (Ann. d'oculist., 4854, t. XXXII, p. 53). — Follin, Du perehlorure de fer dans la kératite panniforme (Archives gén. de méd., 4856, 5° série, t. VII, p. 424). — Furnari, De la tonsure conjonctivale et de son efficacité contre les lésions panniformes de la cornée. Paris, 1862. — Lawson, Case of Vascular Cornea et Granular Lids. (Royal Lond. Hosp. Reports, t. W. p. 65, et 183). — Bader, On Syndectomie (Ophthalm. Hosp. Reports, vol. IV, p. 23).

### ARTICLE V.

## KÉRATITE DIFFUSE OU INTERSTITIELLE.

On appelle *kératite diffuse ou interstitielle* une affection caractérisée par une opacification diffuse, occupant des points plus ou moins nombreux de la substance propre de la cornée. D'après Virchow, c'est une inflammation parenchymateuse, dans laquelle les éléments constitutifs du tissu cornéen subissent une altération de nutrition, mais dans laquelle on ne trouve rien d'anormal en dehors de ces éléments.

Pour étudier méthodiquement cette maladie, on doit y distinguer trois périodes ou phases : période d'infiltration interstitielle, période de vascularisation et période de résolution.

Ces trois périodes existent dans tontes les kératites, avec cette différence que, dans la kératite suppurative ou phlycténulaire, il y a la période d'ulcération, suivie de vascularisation, pendant que dans la kératite diffuse il y a vascularisation sans



Fig. 417. — Kératite diffuse ou interstitielle

ulcération. En outre, la durée de la maladie que nous étudions est tellement longue, que les auteurs ont décrit les différentes périodes comme des variétés distintces de la maladie, là où il n'y avait que des phases différentes, quoique éloignées, d'une seule et unique maladie.

Première période. — Au centre de la cornée se montrent une ou plusieurs taches blanchâtres, opalines, diffuses, dont les contours se confondent insensible-

nent avec le tissu sain et transparent de cette membrane. Bientôt ces opacités agnent en épaisseur, s'étendant à la surface et imprimant à la cornée un aspect out particulier que Wardrop a comparé à la teinte de pierre à fusil.

A mesure que cette opacité s'accroît, la cornée perd son luisant; la couche épinéliale semble rugueuse, sa surface devient inégale et mate, et comme chagrinée.

Peu à peu les taches isolées et nombreuses se rapprochent et finissent par se conondre en une tache unique, large et blanchâtre, qui recouvre quelquefois toute 1 cornée au point de masquer complétement la pupille et l'iris. A ce moment ommence habituellement la deuxième période de la maladie.

Mais ces opacités peuvent rester pendant toute la durée de l'affection sous orme des plaques isolées, parcourir toutes leurs phases et se résorber.

Une autre forme particulière de kératite dissuse, est celle qui se présente dès le ébut comme un anneau blanchâtre, situé à égale distance du centre et de la périhérie, ainsi que le représente la sigure 117. Presque en même temps que ce ercle apparaît vers le centre, les autres parties se troublent et se ternissent, et 'œil devient rouge et très-sensible; l'affection parcourt rapidement la seconde période.

Cette première période peut durer un temps relativement assez long sans amener acune souffrance ni aucune réaction inflammatoire : le malade s'aperçoit d'un rouble de la vue, qui augmente progressivement. Mais, si l'on examine de plus rès, on ne tarde pas à constater une rougeur scléroticale plus ou moins étendue u pourtour de la cornée. Cette rougeur est constituée par un lacis des vaisseaux rès-fins, capillaires, situés dans la sclérotique elle même, pendant que la conjoncive reste saine.

Dès le début, il existe presque toujours de la photophobie et un larmoiement lus ou moins accentué, qui augmentent surtout vers le soir.

Deuxième période (fig. 118). — Dès que l'infiltration a pris un certain développenent et que les éléments cornéens ont subi un gonflement plus ou moins notable,



Fig. 118. — Kératite interstitielle, deuxième période.

es nerfs cornéens commencent à être gênés dans leurs fonctions, ils subissent une compression de plus en plus grande. Cette irritation se transmet au pourtour de a cornée, et les vaisseaux de cette région se dilatent et s'injectent considérable-

ment. Bientôt ils envahissent la substance propre de cette membrane ets'avancent vers le centre. La kératite diffuse vasculaire constitue ainsi la deuxième période de la maladie.

Les vaisseaux de la cornée sont ici très-profonds; leur nombre est tellement grand et ils sont tellement serrés les uns contre les antres, qu'on pourrait prendre les taches rouges qu'ils forment pour des épanchements sanguins interlamellaires. J'ai observé plusieurs fois dans la cornée des taches rouges qui avaient été prises pour des épanchements sanguins, et où l'examen à l'éclairage oblique avec un verre grossissant a permis de découvrir de nombreux vaisseaux. Dans d'autres cas, le volume des vaisseaux est très-marqué, et on peut les suivre depuis la sclérotique jusqu'au centre de la cornée, comme le montre la figure 419. Mais, en compa-



Fig. 149. - Kératite interstitielle vasculaire invétèrée.

rant cette vascularisation avec celle qu'on trouve dans les kératites superficielles, on reconnaît aisément que les vaisseaux sont ici plus fins et moins tortueux; leur couleur est aussi plus rouge, rouge écarlate.

Gette période inflammatoire dure habituellement beauconp plus longtemps que la précédente, et il se passe souvent des mois entiers avant que la période de réparation arrive. En 1867, j'ai soigné un petit malade de dix ans, affecté de la kératite disséminée; l'affection a duré plus de deux ans dans les deux yenx, et la deuxième période seule a persisté dans chaque œil de linit à nenf mois. Sa cornée était devenue complétement opaque, mais elle recouvra sa transparence parfaite au bout de deux ans de traitement.

Les symptômes physiologiques sont ici des plus accentués; les malades souffrent beaucoup, non pas des donleurs qui sont peu intenses, mais d'un larmoiement constant, excessif, qui occasionne des rougeurs considérables des panpières et même des érosions à la joue.

La photophobie est peu accentuée; mais des exacerbations se manifestent souvent : les malades éprouvent la plus grande aversion pour la lumière. Ils sont forcément condamnés pendant des semaines entières à habiter une chambre obscure, et comme, dans la plupart des cas, les deux yeux sont pris simultanément, la vue est pendant longtemps complétement abolie.

Troisième période. — La résolution constitue la troisième période. Petit à petit les taches disparaissent; en même temps, le nombre des vaisseaux diminue; l'œil

perd sa teinte rouge et la cornée reprend sa transparence normale. Cette troisième ériode demande aussi de trois à quatre mois avant que la guérison complète soit btenue.

Complications. — La kératite diffuse est toujours due à une cause constituonnelle, qui s'attaque souvent à plusieurs membranes à la fois, ce qui donne lieu des complications très-sérieuses. Les complications s'observent du côté de la ornée, de la sclérotique, de l'iris et de la rétine.

Cornée. — Les opacités constituent quelquesois des plaques jaunâtres, presque cailleuses, qui s'organisent à la longue et forment des taches indélébiles, les-

uelles peuvent, selon Riberi, être considérées comme un produit froid.

Sclérotique. — Le tissu cornéen est analogue à celui de la sclérotique; c'est ourquoi l'inflammation de l'une se communique à l'autre et vice versa. Conséutivement à l'inflammation de la sclérotique, celle-ci s'amincit au pourtour de la ornée et prend une teinte bleuâtre ou grisâtre.

Iris. — L'iritis est une des complications les plus fréquentes de celles qui surennent dans le cours de la kératite dissus. Elle se rencontre tout aussi bien chez s enfants que chez les personnes plus âgées. Des synéchies postérieures sont la onséquence de cette complication, et cela d'autant plus facilement que dans cerines variétés de kératite interstitielle l'atropine n'est point absorbée par la corde et ne dilate point la pupille.

Rétine. — L'inflammation gagne rarement les membranes profondes de l'œil: cela arrivait, il faudrait craindre pour la vue des malades. Ainsi, en 1864, aplé en consultation par le docteur Elleaume, j'ai pu constater, chez un garçon douze ans, la présence sur un œil d'une kératite diffuse, qui ne tarda pas à vahir l'autre œil et, presque dès le début de la maladie, dans ce dernier, un collement de la rétine s'était déclaré à la partie supérieure et interne.

Les amauroses que Desmarres (1) a vues se produire à la suite de ces kératites,

tient probablement de même nature.

Anatomie pathologique. — Des recherches microscopiques sur ces affections t été faites par Virchow (2). Dans un cas de kératite dissuse, il a trouvé que les isseaux péricornéens étaient gonflés et dilatés par le sang. Dans une coupe rpendiculaire à la surface de la cornée (fig. 120), ou pouvait constater que pacité ne portait que sur une zone limitée, commençant tout près de la memane de Descemet, et qui s'étendait vers le centre se rapprochant jusqu'à une urte distance de la surface externe; ici elle continuait horizontalement sa rche pour descendre du côté opposé.

En examinant cette altération à un plus fort grossissement, Virchow a déuvert que l'altération portait spécialement sur les cellules étoilées, qui étaient us volumineuses et moins transparentes dans la partie malade. Le contenu des

llules est devenu opaque, comme on peut en juger par la figure 121.

Quant à la couche épithéliale, elle paraît subir aussi des modifications notables, isque, d'après Stellwag von Carion (3), on y trouve des amas exsudatifs et de uvelles cellules épithéliales récemment formées.

(3) Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie. Erlangen, 4853, Bd. 1, p. 87.

Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 241.
 Virchow, La pathologie cellulaire. Paris, 1868, 3° édition, trad. franç., p. 263.

Cet éminent pathologiste a trouvé aussi de nombreux globules sanguins enveloppés du sérum jaunâtre, mais sans aucune trace de parois vasculaires.

Étiologie. - La kératite diffuse est spécialement propre aux enfants et aux



Fig. 420. — Kératite parenchymateuse (coupe verticale) (\*).

sujets jeunes; elle survient habituellement de cinq à vingt ans; on l'observe rarement chez les personnes qui dépassent cet âge.

La diathèse scrofuleuse ou la syphilis héréditaire sont considérées avec raison comme les causes principales de cette affection.



Fig. 121. — Kératite parenchymateuse (coupe horizontale) (\*\*).

C'est surtout grâce aux remarquables et nombreuses recherches de Hutchin-

<sup>(\*)</sup> AA, côté antérieur (extérieur); BB, côté postérieur (intérieur) de la cornée; CC, zone trouble avec les corpuscules de la cornée augmentés de volume, grossissement; 18 diamètres (Virchow, Pathol. cellul., p. 252).

(\*\*) A, corpuscules de la cornée à l'état à peu près normal; B, mèmes corpuscules augmentés de volume; C, D, corpuscules cornéens augmentés de volume en même temps que leur contenu se trouble (grossissement; 350 diamètres). (Virchow, Pathol. cell., p. 255).

on (1) que nous sommes redevables des connaissances que nous avons sur les elations qui existent entre la diathèse syphilitique et la kératite diffuse. Un grand ombre d'observations bien détaillées prouvent d'une manière évidente que la ause syphilitique héréditaire est la source de cette maladie, dont le traitement

nixte antisyphilitique vient facilement à bout.

Comme signe caractéristique de la syphilis héréditaire observée chez les enfants tteints de kératite diffuse, Hutchinson signale la conformation vicieuse de l'apareil dentaire. Ainsi les dents incisives présentent au centre des saillies coniques, ni s'usent avec l'âge, et le bord de ces dents se creuse et se courbe. La disposition la plus commune des dents incisives chez les syphilitiques est représentée ar les figures 122 et 123.





Fig. 122. — Conformation des dents chcz les cnfants syphilitiques.

Fig. 423. — Dents incisives chez les enfants syphilitiques, d'après Hutchinson.

La kératite diffuse s'observe aussi à la suite de la syphilis acquise chez les indiidus atteints, soit d'iritis, soit d'affections profondes de l'œil. Chez trois de mes
la lades atteints de syphilis, j'ai reconnu les accidents suivants: La kératite diffuse
l'est manifestée chez une femme atteinte de rétinite exsudative périvasculaire, suivie
lu bout de quelque temps d'iritis et de choroïdite syphilitique. Chez une autre
lemme, atteinte d'iritis syphilitique de l'œil gauche, et au bout de quelque
lemps de l'œil droit, la kératite diffuse s'est déclarée dans les deux yeux et a suivi
s trois périodes, la période de vascularisation ayant en la plus longue durée.

Les sujets faibles et chétifs, les enfants lymphatiques et les jeunes filles, au moient de l'apparition de leurs règles, peuvent êtres atteints de cette affection.

A part les causes prédisposantes, il faut encore signaler quelques causes excintes, telles que l'action du froid et de l'humidité, les blessures et les contusions e l'œil. Quelquefois cette affection se déclare, comme le dit Wharton Jones, à la nite de la rétrocession d'un exanthème.

**Pronostic.** — Cette maladie peut être considérée comme bénigne, en ce sens u'elle guérit ordinairement en ne laissant que peu ou point de traces.

Mais la durée de la maladie est tellement longue, que les malades perdent souent patience, préférant se soumettre à des traitements tout à fait irrationnels et pposés à la nature de la maladie, traitements qui ne font qu'aggraver le mal.

<sup>(1)</sup> Hutchinson, Ophth. Hosp. Reports, vol. I, p. 191 et 226; vol. II, p. 54 et 258.

GALEZOWSKI. 19

C'est pourquoi il est du devoir du chirurgien de les avertir, dès le début, de la durée probable de cette kératite et des conditions indispensables pour la guérison.

Traitement. — Le traitement de la kératite diffuse est encore à peu près inconnu, et les méthodes préconisées jusqu'à présent sont restées dans un grand nombre de cas sans résultat marqué.

Pourtant il y a deux sortes d'indications qu'on doit chercher à remplir, si l'on veut amener nue guérison plus rapide et plus certaine : la première, basée sur les recherches de Hutchinson, consiste à agir par les moyens antisyphilitiques, soit localement, soit par le traitement interne; la seconde est de chercher à avancer la marche de chaque période de la maladie.

En se conformant à ces indications, nous pouvous poser les règles suivantes pour le traitement de la kératite interstitielle :

1º Rechercher la cause syphilitique héréditaire ou acquise, et prescrire, en conséquence, le traitement mixte antivénérien.

L'iodure de potassium pris à l'intérieur et combiné avec le vin ou le sirop de quinquina, doit être porté à des doses progressivement ascendantes, depuis 25 à 50 centigrammes par jour chez les enfants, et de 4 à 3 grammes chez les adultes. L'usage de cette préparation doit être combiné, soit avec des embrocations d'onguent mercuriel sous les bras et aux aines, comme Macnamara le conseille, soit avec l'emploi de calomel associé à la craie, au quinine et au soda.

- 2° Ce traitement interne peut être remplacé au bout de quelque temps par un régime tonique. Les sirops amers, tels que sirop antiscorbutique, sirop de brou de noix, d'iodure de fer, l'huile de foie de morue, seront administrés avec avantage.
- 3° Quant au traitement local, on doit le régler en se conformant aux périodes de la maladie.

Première période. — Dans cette période, qui n'est accompagnée d'aucune réaction, on cherchera à provoquer une légère irritation au moyen des collyres excitants, secs ou liquides. C'est ici que les collyres astringents trouveront leur application; mais ils ne doivent être continués que jusqu'au moment où les vaisseaux vont apparaître sur la cornée. L'insufflation de la poudre de sulfate de soude porphyrisé sera préférée; elle agit en excitant la cornée, et elle peut aussi, dans quelques cas, faciliter l'absorption de l'exsudation infiltrée dans la cornée, et amener plus rapidement la guérison. Pour activer la marche de l'inflammation, Graefe a conpeillé d'appliquer des compresses chaudes sur les yeux, ce qui, du reste, avait déjà été mis en usage par Mackenzie.

Deuxième période. — Dès que la photophobie et la rongeur scléroticale et cornéenne commencent à se dessiner, on cesse l'emploi de tout collyre irritant, pour se contenter du traitement symptomatique.

Pour activer la circulation, on instillera des collyres d'atropine et d'ésérine alternativement, selon les formules indiquées plus haut (voy. p. 273).

Lorsque l'inflammation et la rougeur sont trop vives, et que le malade souffre

aucoup, on aura recours à l'application des sangsues à la tempe, au nombre de t à huit, selon l'âge de l'individu, et l'on renouvellera la déplétion sanguine au ut de six à huit jours, si le besoin s'en fait sentir.

Dans les cas où les douleurs sont très-vives et persistantes, on fera des frictions r les panpières avec la pommade morphinée, et, au besoin, on pratiquera des

jections hypodermiques.

Troisième période. — La diminution des vascularisations dans la sclérotique et cornée est le signe auquel on reconnaît la troisième période. C'est ici qu'on prendra de nouveau l'instillation des collyres faiblement astringents suivants :

| 21 | Eau distillée   | 10 | gram.    | am.   24 | Eau distillée    | 4 | 0 gram.      |
|----|-----------------|----|----------|----------|------------------|---|--------------|
| 7  | Borate de soude | 25 | centigr. | •        | Nitrate d'argent | 1 | à 2 centigr. |

L'insufflation de la poudre de calomel, et l'introduction de la pommade suivante tre les paupières, une ou deux fois par jour, remplaceront souvent tous les tres médicaments.

Des révulsifs sur le tube digestif et des mouches de Milan derrière l'oreille peunt être employés avec avantage.

Quant à la paracentèse de la cornée, proposée par quelques auteurs, ou la parantèse scléroticale, préconisée par Hancock, nous les rejetons l'une et l'autre nme dangereuses et inefficaces.

BIBLIOGRAPHIE. — Velpeau, Diet. de méd., Répertoire général des sciences médicales, t. 1X, l. Cornée. — Tavignot, Du traité de la kératite interstitielle par la scarification des vaisux de la cornée (Ann. d'oculist., 1851, t. XXV, p. 83). — Castorani, Kératite et ses suites vz. hebdom., 1856). — Henley Thorp, Considérations sur l'hyperesthésic oculaire et philalmie scrofuleuse (Archives génér. de méd., 1857). — Galligo. Sur la kératite proant de syphilis héréditaire (Ann. d'oculist., 1860, p. 185). — Hutchinson, Ophth. Hosp. norts, vol. I, p. 191 et 226; et vol. II. p. 54 et 258. — Watson, On the interst. Keratitis inherited Syph. (Ophthalm. Hosp. Rep., 1864, n° 3, p. 291).

### ARTICLE VI.

#### KÉRATITE PONCTUÉE.

La kératite ponctuée est caractérisée par l'apparition sur la cornée de points ques, nombreux et très-fins, disposés d'une manière toute particulière, et qui went ne penvent être aperçus qu'avec une forte loupe.

Les kératites pouctuées sont de deux sortes : superficielles et profondes; mais ces ux variétés ne constituent pas, à proprement parler, de maladie à part : elles sont conséquence ou le symptôme d'autres maladies.

A. KÉRATITE PONCTUÉE ANTÉRIEURE. -— La surface de la cornée est parsele d'un grand nombre de points, d'une teinte blanchâtre, placés en face de la pille. Situés d'abord dans la membrane élastique antérieure, ils ne tardent pas le développer en surface et en profondeur, et se transforment en une kératite cuse. Comme on le voit, cette maladie n'est qu'une variété de la kératite diffuse, plus superficielle et en même temps plus bénigne.

Le traitement ne diffère en rien de celui qui a été indiqué dans l'article qui a pour objet la kératite diffuse.

B. KÉRATITE PONCTUÉE POSTÉRIEURE. — Elle est caractérisée par la présence de petits points brunâtres situés dans la partie inférieure de la cornée, tout près de la membrane de Descemet. Ces petits points sont habituellement disposés en grappe triangulaire, dont le sommet est dirigé en haut vers la pupille, tandis que la base se rapproche du bord inférieur de la cornée, comme le montre la figure 424



Fig. 124. — Kératite ponctuée.

Ces opacités ne paraissent augmenter ni en nombre ni en profondeur, et le reste de la cornée conserve sa transparence. Chez une de mes malades, atteinte d'une choroïdite atrophique, j'ai pu observer cette affection pendant plus de cinq ans, e' j'ai pu me convaincre qu'elle n'a subi aucun changement.

La kératite ponctuée ne me paraît point idiopathique ni inflammatoire, comme les autres kératites, et ne doit être considérée que comme un des symptômes accessoires et secondaires de l'inflammation des membranes vasculaires de l'œil. Je l'ai vue se développer constamment, soit à la suite d'une iritis séreuse, soit d'une iridocyclite ou d'une irido-choroïdite. Avec la guérison des maladies de l'iris ou de la choroïde, les opacités de la cornée disparaíssent toutes seules.

BIBLIOGRAPHIE. — Ammon, Graefe u. Walther's Journal der Chirurgie u. Augenheilkunde, vol. XIII, p. 414. Berlin, 4829. — Wedl, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. II, Abth. 2. Bl. II, fig. 14. — Sichel, Iconographie, texte: Kératite pointillée ou ponctuée, p. 63. et disobs. 21, 23, 31 et 38.

### ARTICLE VII.

#### KÉRATITE PROLIFÉRATIVE.

Je donne le nom de *kératite proliférative* à une affection de la cornée, dans laquelle le travail de réparation se fait par une active prolifération des cellules, et où la cornée malade se répare par les propres forces de nutrition, sans que les vaisseaux de nouvelle formation lui viennent en aide.

Symptomatologie. — La maladie débute le plus souvent par le centre de la

née, où il se forme une tache blanche analogue à celle qu'on observe dans nu ès de cette membrane; cette tache est superficielle, et l'épithélium est soulevé caltéré à sa surface. Cette tache reste pendant longtemps sans changement sans occasionner des douleurs; mais à la longue l'œil s'injecte, devient rouge sensible pour la lumière. En l'examinant vers la quatrième ou sixième semaine, esera surpris de voir toujours la tache saillante à la surface de la cornée, comme s'agissait d'un abcès.

Petit à petit cette tache commence à s'exfolier; mais, au lieu de se transformer (un ulcère, comme cela se remarque dans les abcès, cette tache reste toujours saillante, tantôt lisse, tautôt rugueuse à sa surface. L'injection périkératique plus ou moins prononcée, mais les vaisseaux n'empiètent point sur la cornée, à aucune période de la maladie on ne trouve de vaisseaux dans cette memne. L'œil est habituellement peu sensible pour la lumière; dans d'autres cas, et le contraire qui arrive, et les malades accusent des douleurs très-vives, surt si l'affection occupe les couches plus profondes.

Cette affection dure ordinairement très-longtemps, surtout lorsqu'elle est entenue par une irritation locale quelconque. Je l'ai observée trois fois chez des lades qui étaient atteints d'affections des voies lacrymales. L'un d'eux, jeune et joureux, guérit au bout de quatre mois, après que je l'eus guéri de son larmoietut; la tache disparut complétement. L'autre au contraire a conservé un leucome rès un an de traitement.

**Étiologie**. — Cette affection est encore peu connue, et je ne l'ai rencontrée que fois sur cinq cents cas de maladie de la cornée; dans cinq cas elle était proquée par une affection des voies iacrymales.

Anatomie pathologique. — Cette affection est caractérisée par la proliféra n des cellules épithéliales.

Chez un de mes malades, j'ai enlevé toute la surface opaque et superficielle de te tache en faisant une abrasion. L'examen microscopique fait par V. Cornil intré la présence d'une masse de cellules épithéliales déformées, dont quelqueses étaient à double noyau.

Traitement. — Pour combattre cette affection, il est nécessaire de s'informer l'état des voies lacrymales, et de les soigner, si l'on trouve quelque altération ce côté.

Le traitement local doit être le même que ponr les kératites suppuratives : comttre l'état inflammatoire par le collyre d'atropine; faire abrasion de la masse blanâtre qui fait souvent saillie à la surface de la cornée, et avoir ensuite recours au lomel en insufflation et au collyre au nitrate d'argent en instillation.

### ARTICLE VIII.

BLESSURES, BRULURES ET CORPS ÉTRANGERS.

A. Blessures. — En général, les blessures de la cornée ne présentent pas beauup de gravité, surtout lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'altérations du côté · l'iris et des membranes profondes de l'œil. Les plaies linéaires et les piqûres gnérissent ordinairement avec la plus grande facilité, comme le prouvent tous le jours les opérations que nous pratiquons sur cette membrane.

Lorsque la plaie est pénétrante et qu'elle intéresse toute l'épaisseur de cette membrane, l'humenr aqueuse s'écoule sur-le-champ et la chambre antérieure est supprimée pendant quelque temps, l'iris restant appliqué contre la cornée. Pourtant si la plaie est linéaire et régulière, quelques minutes suffisent quelquefois pour sor rétablissement.

Mais les conséquences des blessures sont beaucoup plus graves, lorsqu'elles sont produites par des débris de vitre; dans ces cas, les plaies sont irrégulières et déclirées, et amènent la suppuration. L'iris fait hernie dans la plaie et donne lieu à de staphylômes et à l'obstruction de la pupille. L'année dernière, j'ai donné des soire à nne malade qui m'avait été adressée par le docteur de la Grandière. C'était un femme d'un certain âge, qui, en tombant dans un escalier, avait brisé un carreau, dont un morceau lui avait coupé la cornée. Un lambeau de cette tunique faisa saillie en avant, ainsi que l'iris hernié. Au moyen d'un bandage compressif de l'instillation d'atropine, je suis parvenu à amener la cicatrisation et à calmet les douleurs de la malade; mais la pupille se referma.

Traitement. — La première condition que l'on doit chercher à remplir dans le cas de blessure de la cornée, c'est de mettre les bords de la plaie en coaptatio et de réduire l'iris hernié, soit en le repoussant avec la curette, soit en faisan instiller dans l'œil quelques gouttes d'atropine. Lorsque, au contraire, la plaie es périphérique, il est alors préférable d'employer l'instillation du collyre de calabarine on d'ésérine neutre. La pupille, en se contractant fortement, entraîne l'iris dans la chambre antérienre.

Je suis tout à fait opposé à la pratique de quelques auteurs, qui conseillem d'enlever d'un coup de ciseaux courbes la tumeur que forme l'iris dans la plais après l'avoir préalablement piqué avec une aiguille. Cette opération sur un in gonflé et emprisonné dans la plaie pourrait avoir les conséquences les plus facheuses, et l'on doit y renoncer. Le malade gardera le lit, et un petit sachet de baudruche rempli de glace pilée sera maintenu en permanence sur l'œil fermé, pour prévenir les accidents inflammatoires; si le cas était grave, on aura aussi recours, d'après l'avis du professeur Nélaton, à une saignée préventive.

Il arrive quelquesois qu'un morceau de cornée détaché flotte au bord de la plaie et irrite l'œil; il ne faut pas hésiter dans ce cas à enlever d'un coup de ciseaux le petit lambeau flottant.

En général, dans toutes les blessures de la cornée, on examinera avec soin s'i n'y a pas de corps étrangers dans la plaie, et si la blessure ne porte pas sur d'autres membranes, ce qui rendrait nécessairement le pronostic beaucoup plus grave.

B. BRULURES. — Les brûlures de la cornée produites par des explosions de substances chimiques, soit par de l'eau ou de l'huile bouillantes ou de la chauvive, etc., présentent les plus graves dangers. Après de pareils accidents, la cornée se trouble immédiatement; elle se recouvre d'une eschare épaisse, blanche, suivie d'une suppuration qui peut entraîner la destruction de cette membrane et de l'œi l'ini-même; ou bien l'eschare, une fois tombée, est remplacée par le tissu inodulaire, qui n'est autre qu'un leucome plus ou moins large.

Pronostic. — On doit être très-réservé au point de vue du pronostic de ces

ccidents, surtout pendant les cinq ou les huit premiers jours; ce n'est qu'à partir u moment où l'eschare se détache et que le reste de la cornée devient clair et ransparent, qu'on peut regarder la conservation de cette membrane comme à peu rès certaine.

Traitement. — Il faut d'abord laver soigneusement et à plusieurs reprises avec e l'eau tiède le cul-de-sac conjonctival, ainsi que la cornée, afin d'éloigner outes les parcelles de caustique et de corps étrangers. Ensuite on fera usage, en istillation, du collyre d'atropine, incorporé dans de l'huile d'amandes douces on ans de la glycérine. En même temps on appliquera constamment sur l'œil, et ussi longtemps que possible, des compresses imbibées d'eau glacée.

Dans des cas plus graves, des purgatifs et des saignées pourront être avanta-

ensement employés.

G. Corps étrangers. — Aucune membrane de l'œil n'est plus exposée aux blesures que la cornée. Les corps étrangers de toute sorte, des morceaux de charon qui tombent de la cheminée des machines à vapeur, des paillettes de fer et 'acier, des grains de poudre, des éclats de capsule, des petits morceaux de verre, les éclats de pierre, des barbes d'épi de blé, des coques de millet, s'y implantent t y restent attachés plus ou moins longtemps.

Selon la force avec laquelle ils ont été lancés et l'acuité de leurs bords, ces corps sénètrent plus ou moins profondément. Le plus souvent on les trouve à la surface e cette membrane, sous la forme d'un petit point saillant. Si ces petits fragments igus et anguleux s'attachent avec tant de ténacité à la face antérieure de la cornée, 'est qu'ils sont implantés, comme dit Bowman, dans la lame élastique antérieure, ù ils se maintiennent emprisonnés.

Symptomatologie. — Si le corps étranger est très-petit et n'est pas très-sailint à la surface, il n'occasionne au malade qu'une gêne légère. Peu à peu l'irritaion s'accroît, les vaisseaux péricornéens se développent de plus en plus, l'œil evient ronge, et l'affection qui en résulte ressemble beaucoup à une iritis.

En examinant la cornée obliquement et au grand jour, pendant que le malade st placé auprès de la fenêtre, on ne tarde pas à découvrir le corps étranger, quelle que soit son volume; il forme ordinairement une légère saillie à la surface, que on aperçoit en faisant promener l'œil dans tous les sens.

Quelquefois le corps étranger est entouré d'un anneau blanchâtre, dû à la supuration commençante; cet anneau apparaît ordinairement quelques jours après accident et peut servir à reconnaître la durée de la maladie.

Certains corps étrangers forment une saillie sensible à la surface de la cornée; jointus et anguleux, ils provoquent des douleurs excessivement violentes à chaque uouvement des paupières. Dans d'autres cas, l'œil s'habitue au corps étranger, et la présence n'occasionne qu'une légère irritation.

C'est ainsi que j'ai extrait, à la fin de décembre 4866, une demi-coque de nillet implantée sur la partie inférieure et externe de la cornée droite chez une nalade âgée de cinquante-deux ans. Elle gardait ce corps étranger depuis un an, et c'est en soufflant dans une cage qu'il s'y était introduit. Elle en souffrait trèspeu; l'œil était par moments rouge et sensible à la lumière. On voyait à l'en-lroit malade une petite tumeur saillante, arrondie, luisante, entourée d'un cercle vasculaire très-distinct. Ce qui est digne de remarque, c'est qu'après avoir

enlevé la coque de millet, j'ai pu découvrir sur l'endroit ulcéré, en dedans de la coque, un antre cercle vasculaire communiquant visiblement avec le cercle vasculaire externe. Ces deux cercles vasculaires maintenaient, comme on voit, la nutrition de la partie ulcérée de la cornée (fig. 425).

Traitement. — Il est nécessaire de procéder le plus vite possible à l'extraction du corps étranger. Mais, pour arriver plus facilement à ce résultat, on doit d'abord préciser exactement la profondeur à laquelle il est logé.



Fig. 125. — Ulcère vasculaire consécutif à un séjour prolongé d'une coque de millet sur la cornée.

Les corps étrangers superficiels sont enlevés de la manière suivante : Le malade est assis la tête appuyée contre le mur, et le chirurgien écarte la paupière supérieure avec l'index de la main gauche et la paupière inférieure avec le pouce de la même main. En exerçant une légère pression sur le globe, il le rend fixe, et à ce moment il pratique l'extraction du corps étranger au moyen d'une aiguille.

Quelquesois les corps étrangers sont si peu adhérents, que j'ai pu les détacher en les touchant avec un morceau de papier. Souvent on a cherché à les enlever avec de l'aimant, surtout quand on avait affaire à un morceau d'acier ou de ser.

Legouest (1) rapporte un fait très-curieux dont il fut témoin sur un bâtiment qui le transportait à Constantinople. Un officier reçut dans l'œil un fragment de charbon. La femme de chambre du bord essaya de l'enlever avec un anneau d'or qu'elle portait au doigt. « L'anneau échappa des mains de l'opérateur, dit Legouest, et vint se loger au-dessous de la paupière supérieure en coiffant exactement le globe de l'œil; il fut facilement extrait avec la tête d'une longue épingle.»

Mais il arrive quelquefois que le corps étranger est situé si profondément dans cette membrane, qu'on pourrait craindre de le faire tomber pendant l'extraction dans la chambre antérieure. Pour prévenir cet accident, Desmarres père a imaginé le procédé suivant : De la main gauche il traverse la cornée avec une aiguille à paracentèse derrière le corps étranger, pendant que de la main droite il dégage celui-ci par une petite incision pratiquée sur la cornée avec un couteau à cataracte. Lorsque le corps étranger ne se détache pas facilement et n'est qu'ébranlé par cette incision, on cherche alors à l'enlever avec une pince fine à dents.

Dans le cas où il aurait pénétré et serait tombé, malgré toutes les précautions,

<sup>(1)</sup> Legouest, Traité de chirurgie d'armée. Paris, 1863, p. 373.

lans la chambre antérieure, on attendra quelques minutes pour laisser à la chambre intérieure le temps de se remplir de nouveau, et l'on fera une ponction large de à 4 millimètres dans l'endroit le plus rapproché du corps étranger. En s'échapant avec force par cette plaie, l'humeur aqueuse l'entraînera au dehors. Si cette nanœuvre opératoire reste infructueuse, on doit procéder à l'excision de la partie le l'iris sur laquelle il reste implanté.

Après l'extraction du corps étranger de la cornée, on fait appliquer des compresses d'eau froide sur l'œil qu'on laisse, autant que possible, au repos. L'instilation de quelques gonttes d'atropine sera indiquée lorsque la cornée est légèrement

rouble et suppure à l'endroit de la blessure.

BIBLIOGRAPHIE. — Nélaton, Éléments de pathologie chirurgicale. Paris, 1854, 1. 1II, p. 76. — White Cooper, On Wounds and Injuries of the Eye, p. 98. — Lawson, De l'extracion des corps étrangers de la cornée (Ophth. Hospit. Rep., t. VI, 4re partie, p. 36; et Ann. l'oculist., 1860, t. LXII, p. 54). — Legouest, Traité de chirurgie d'armée. Paris, 1863, p. 307.

# ARTICLE IX.

TAIES, LEUCOMES, TACHES MÉTALLIQUES ET GÉRONTOXON.

Les affections inflammatoires de la cornée, telles que les abcès, la kératite granuleuse proliférative, les blessures, laissent, en guérissant, des cicatrices opaques,
planchâtres et indélébiles. Ces cicatrices ont reçu des dénominations très-variées,
selon le plus ou moins de transparence qu'elles ont conservé et d'après la plus on
noins grande épaisseur de la cornée qu'elles occupent. C'est ainsi que les taches
superficielles et peu apparentes portent le nom de taie, de néphétion, de nubécule
on de nuage; les taches de moyenne épaisseur sont appelées albugo, et les taches
profondes portent le nom de leucome.

Au point de vue pratique, il nous suffira d'étudier les *taies* et les *leucomes* comme étant les opacités types, et nous ne nons occuperons pas de l'opacité moyenne, qui ne diffère pas beaucoup de la dernière forme.

A. TAIES OU NÉPHÉLION. — C'est une opacité légère, qui n'occupe que les conches superficielles de la cornée, et notamment la membrane de Bowman et les conches tout à fait externes de la substance propre de cette membrane.

Situées à la périphérie, les taies de la cornée restent le plus souvent inaperçnes, tandis qu'on les remarque plus facilement lorsqu'elles se trouvent situées en face de la pupille.

Elles se montrent d'ordinaire comme un petit nuage blanchâtre ou bleuâtre en face de la pupille noire: tantôt le centre de la tache est plus opaque; tantôt, au contraire, elle est partout uniforme et se distingue à peine à l'œil nu.

Plusieurs procédés sont mis en usage pour reconnaître l'existence de ces opacités superficielles :

1. On fait mouvoir l'œil du malade dans tous les sens, et pendant ce temps on regarde de tout près dans la direction de la pupille; au moment où une opacité, même la plus légère, se trouve en face de la pupille, cette dernière, au lien d'être noire, apparaît grisâtre.

2º En projetant la lumière de la lampe par l'éclairage oblique, on découvrira la plus faible opacité.

3º Par l'éclairage direct, au moyen d'un miroir ophthalmoscopique, le fond de l'œil se présente rouge, mais avec un miroitage tout particulier propre aux opacités de la cornée. Ces opacités projettent une ombre sur la rétine, qui change de place pendant les mouvements de l'œil et produit le phénomène du miroitage (1).

Les taies de la cornée, même les moins épaisses, peuvent gêner d'une manière très-sensible la vision, ce qui tient à la dispersion des rayons lumineux traversant les opacités à demi transparentes. Donders a démontré qu'une tache très-petite et complétement opaque, placée en face du centre de la pupille, ne produira souvent aucun trouble dans la vue, tandis que des opacités très-légères et presque invisibles à l'œil nu, produisent souvent des phénomènes notables d'amblyopies, et qui peuvent simuler des affections profondes de l'œil.

Les taies de la cornée sont pour nous le résultat de la cicatrisation, soit d'une plaie traumatique, soit d'un ulcère. Ces taches sont indélébiles.

Mais certaines opacités qui ressemblent beaucoup à des taches cicatricielles sont simplement le produit d'une inflammation interstitielle.

La durée du trouble dont l'œil malade est atteint, l'absence d'ulcération ou des vaisseaux, ainsi que de toute photophobie, permettront de distinguer ces taches les unes des autres.

Les taies de la cornée peuvent être entourées, quand elles sont récentes, d'une zone exsudative qui se résorbe au bout de quelque temps ; au contraire, les taches cicatricielles ne disparaissent jamais, puisqu'elles sont constituées par le tissu fibreux cicatriciel opaque, comme l'ont démontré les recherches microscopiques.

B. LEUCOMES. — Les cicatrices qui s'étendent à une certaine profondeur ou à toute l'épaisseur de la cornée sont ordinairement blanches, opaques, et nous leur donnons le nom de *leucomes*. Lorsque ces leucomes sont larges et situés vis-à-vis de la pupille, ils interceptent complétement les rayons lumineux et suppriment la vision. Placés au contraire en dehors de la pupille, ils ne gênent que peu ou point les malades.

Les leucomes auront donc une importance d'autant plus grande, qu'ils occupent une place centrale ou périphérique. D'autre part il est très-utile de savoir si le leucome est adhérent à l'iris, s'il est enflammé, cicatrisé ou ulcéré.

L'éclairage oblique et le reflet de la lumière projeté sur sa surface permettront de résoudre toutes ces questions, d'établir en conséquence un pronostic plus ou moins favorable, et d'indiquer le traitement.

C. TACHES MÉTALLIQUES. — On observe quelquesois à la surface de la cornée des taches luisantes, d'un blanc nacré et qu'il est impossible de confondre avec les autres. Elles sont le plus souvent occasionnées par des dépôts de sels métalliques, d'acétate de plomb, de nitrate d'argent, de chaux, etc. Ces substances, déposées dans le fond d'un ulcère, se recouvrent d'une membrane cicatricielle qui les empêche de s'en détacher.

Les taches métalliques que j'ai eu le plus fréquenment l'occasion d'observer

<sup>(1)</sup> Consulter à ce sujet notre Traité d'ophthalmoscopie. Paris, 1871.

avaient été occasionnées par l'usage de l'acétate de plomb en insufflation ou en collyre, pendant que la cornée était ulcérée.

D. GÉRONTOXON, ARC OU CERCLE SÉNILE. — C'est aussi une sorte de lencome caractérisé par une opacification d'une bande circulaire à la périphérie de la

cornée, opacité qu'on observe surtout chez les individus âgés.

Le cercle ou arc sénile se trouve situé à un millimètre du limbe conjonctival, et il est en général plus développé en haut qu'ailleurs; souvent il n'existe que dans la partie supérieure de la cornée. Ses bords se perdent insensiblement dans le tissu sain de la cornée ; sa teinte est jaune grisâtre ou jaune blanchâtre.

Le gérontoxon se rencontre le plus souvent sur Jes deux yeux, il n'occasionne ni douleurs ni irritation. De plus, placé à la périphérie de la cornée, il ne peut en ancune façon gêner la vision.

Quelques auteurs ont cherché à démontrer la corrélation qui existerait entre le gérontoxon et la dégénérescence graissense des fibres du cristallin, mais cette corrélation n'a pu être en aucune façon démontrée. Ce qui est habituel, au contraire, d'après les recherches de Michel Peter, c'est la coexistence du cercle sénile et de l'altération athéromateuse ou crétacée de l'aorte; le plus fréquemment aussi, dans ces cas, il y a également de l'athérome ou des plaques calcaires aux valvules sigmoïdes et dans diverses parties du système aortique (1).

Au point de vue pratique, il importe de savoir que les cornées atteintes de

gérontoxon sont prédisposées à la suppuration. Hasner l'a déjà signalé, et j'ai pu vérifier moi-même ce fait; c'est pourquoi l'extraction à lambeau de la cataracte dans ces yeux doit être remplacée par les méthodes linéaires.

Anatomic pathologique. — Les recherches microscopiques ont montré des altérations très-variées dans les points où existaient des opacités de la cornée. Les taies superficielles sont ordinairement occasionnées par la production du tissu cicatriciel dans la membrane de Bowman et les couches superficielles de la substance propre. Les leucomes, au contraire, sont plutôt dus à l'accumulation anormale des



Fig. 426. - Coupe de l'arc sénile, montrant les granulations graisseuses qui se déposent dans les cellules de la cornée et leurs prolongements. (Polaillon.)

noyaux dans les cellules. Souvent le nombre des cellules diminne par la destruction ulcérative, et elles sont remplacées par du tissu lamellaire intercellulaire, contenant des sels phesphatiques et calcaires, ainsi que des globules graisseux. Les dépôts métalliques contiennent des sels d'acétate de plomb, de nitrate d'argent, de chaux, etc., déposés, soit dans le tissu intercellulaire, soit dans les cellules ellesmêmes. La substance propre de la cornée présente dans plusieurs de ses couches des granulations graisseuses.

Les recherches microscopiques faites par Canton, His, Arnold et Ch. Robin, ont

<sup>(1)</sup> Michel Peter, Clinique de la Pitié, 1870, t. 1.

prouvé que le cercle sénile est constitué par des masses graissenses, qui ont remplacé les cellules cornéennes, ainsi que le tissu lamellaire, comme cela se voit sur la figure 126.

Étiologie. — Les taies et les leucomes sont ordinairement dus à une perte de substance occasionnée par un abcès on une blessure. Quand un abcès a été suivi d'une perforation de la cornée, l'iris se met alors en contact avec le trou cornéen et y contracte des adhérences; d'où résulte le lencome adhérent.

Quelquefois les taies proviennent du défaut de mitrition, comme, on l'observe à la suite des kératites interstitielles, prolifératives, etc.

Les taches situées à la périphérie de cette membrane ont souvent une forme ronde, se confondent avec la sclérotique, et sont consécutives à la propagation de l'inflammation de la sclérotique à la cornée.

**Pronostie.** — Il est habituellement facile de se prononcer sur les opacités récentes, profondes ou superficielles; on reconnaît d'une manière sûre si la tache est cicatricielle et définitive, ou si elle est encore récente et exsudative.

Le travail inflammatoire et l'existence des vaisseaux doivent faire espérer la résorption de la tache en partie ou en totalité.

Il n'en est pas de même des taches anciennes; celles-ci sont ordinairement constituées par du tissu cicatriciel indélébile. Leur pronostic est fâcheux : elles ne peuvent plus être résorbées.

Traitement. — Il serait téméraire de penser qu'il est possible de faire disparaître des taies et des leucomes véritablement cicatriciels. Mais la nature d'un grand nombre de ces taches est très-difficile à définir : ainsi quelques-unes paraissent être cicatricielles et durent des mois et des années, et ponrtant disparaissent sous l'influence du traitement; d'autres, au contraire, qui sont vasculaires et présentent toutes les probabilités de résorption, s'organisent pourtant et deviennent définitives.

En présence des difficultés du diagnostic, on doit chercher à faire résorber celles des opacités qui n'occupent pas toute l'épaisseur de la cornée, et qui ressemblent au produit inflammatoire, surtout chez les sujets jeunes.

Parmi les médicaments qui ont le plus d'efficacité contre les taches de la cornée, nous devons recommander surtout l'insufflation de la poudre de calomel porphyrisé seule ou associée au sucre candi, et la tuthie préparée, qu'on laisse tomber dans l'œil deux ou trois fois par jour pendant plusieurs semaines. On remplace ensuite la poudre par la pommade au précipité rouge ou par les collyres snivants :

C'est Castorani (de Naples) qui a mis en usage le collyre à l'iodure de potassium concentré, ainsi que la pondre de sulfate de sonde porphyrisée en insuffiation (4). Lorsque les opacités sont le produit de dépêts de chanx, on doit employer le collyre contenant une solution concentrée de sucre, comme l'a conseillé Gosselin (2).

(2) Gosselin, Arch. génér. de méd., novembre 4859, 543.

<sup>(4)</sup> Pour que cette poudre soit porphyrisée, elle doit être laissée à l'air pendant quelque temps et effleurée. (Sarradin.)

La plupart de ces moyens ne peuvent agir que comme stimulants. C'est en frottant en effet la cornée, qu'ils activent sa nutrition et accélèrent la circulation dans les vaisseaux péricornéens, et facilitent ainsi l'absorption des taches exsudatives.

Bonrrousse de Laffore est parvenu à faire disparaître des opacités anciennes au moyen des cautérisations avec le crayon de nitrate d'argent, faites trois ou quatre fois par semaine.

Soelberg Wells recommande l'usage de la pommade suivante :

L'électricité et le galvanisme ont été successivement appliqués par Turck, Quadri et Fano, pour la guérison de certaines taches de la cornée. Malgré quelques succès, nous ne pensons pas qu'on puisse recommander ce moyen douloureux, d'une application difficile, et incertain dans ses résultats.

Les taches métalliques, lorsqu'elles sont superficielles, peuvent être enlevées par la dissection; la cicatrice qui s'ensuit est souvent tout à fait transparente ou si peu

opaque, qu'elle gêne très-peu la vision.

Bowman et Dixon ont rapporté des cas remarquables de guérisons obtenues par l'abrasion. Malgaigne, Gültz, Szokalski et Desmarres ont exécuté cette opération avec succès. Pour pratiquer la dissection, on doit se servir d'un couteau à cataracte et d'une pince capsulaire à griffes très-fines; on saisit morceau par morceau le dépôt métallique, et, en le disséquant, on l'enlève de la surface cornéenne.

Le docteur Rothmund (de Munich) a préconisé, dans ces derniers temps, des njections sous la conjonctive, à quelques millimètres du bord de la cornée, d'eau alée tiède, dans la proportion de 4 à 4 grammes pour 30 grammes d'eau. Après cette injection il se forme un chémosis qui disparaît sous un bandage compressible,

t avec lui les taches cornéennes paraissent se dissiper.

Les opacités nıême très-légères, lorsqu'elles sont situées en face de la pupille, produisent la dispersion de la lumière. Donders a proposé, pour remédier à cet nconvénient, d'employer des lunettes sténopéiques, composées d'un diaphragme nétallique en forme de coquille, muni d'un petit tube central fin, qui, en ne laisant arriver à la cornée qu'un petit cône lumineux, le fait passer sans dispersion out droit à la rétine. Serre (d'Alais) se servait, dans le même but, de lunettes panoptiques, formées de plaques métalliques munies de trous très-fins au centre. Les lunettes rendent l'image perçue par la rétine beaucoup plus nette, et les maades peuvent voir les objets les plus fins, mais elles ne peuvent lenr être d'aucune ntilité, à cause du champ de vision très-restreint.

Contre le gérontoxon dû à une dégénérescence graisseuse, il n'y a rien à faire; mais, dans les opérations que l'on pratique sur la cornée, il faut s'éloigner autant que possible du point où cette tache est le plus marquée; autrement on s'exposerait à provoquer la suppuration et même la perte de la cornée.

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Mémoire sur la kéralectomic, ou abrasion de la cornée lans les opacités anciennes de cette membrane (Ann. d'oculist., 1843, t. X, p. 5). — Magne, Mémoire sur les divers états pathologiques connus généralement sous le nom de taches de

la cornée (Gaz. méd. de Paris, 1845, nº 49). — Szokalski, Von den Trübungen der Hornhaut, etc. (Archiv für Phys. Heitk., 1847, Bd. VI, H. 5 et 6). — Turck, Annales d'oculistique, 1852, t. XXVIII, p. 224. — Bowman, Lectures on the parts concerned in the Operations on the Eye, p. 38 and 117; et Annales d'oculist., 1853, t. XXX, p. 36. — Donders, Ueber die Anwendung der von Donders erufundenen stenopeischen Brillen (Archiv f. Ophth. Bd. I, Abth. I, 1854, p. 254). — Gosselin, Archives génér. de méd., novembre 1855, p. 513. — Bourrousse de Laffore, Des taches de la cornée et des moyens de les faire disparaître. Paris, 1860. — Rothmund, Klinische Monalsblütter f. Augenheitkunde, 1866, p. 161. — Castorani, Mém. sur le trailement des taches de la cornée. Paris, 1867.

## ARTICLE X.

STAPHYLÔMES OPAQUE ET PELLUCIDE DE LA CORNÉE.

On donne le nom de *staphylôme* à une déformation et à une distension de la cornée provenant de la propulsion de cette membrane en avant,

Le staphylôme peut être partiel ou total, opaque ou pellucide; le premier est le plus souvent occasionné par une cicatrice de la cornée sur laquelle l'iris a contracté une adhérence.

A. STAPHYLÔME PARTIEL OPAQUE. — **Symptomatologie**. — Le staphylôme partiel s'observe le plus ordinairement dans la partie inférieure de la cornée; il se présente sous forme d'une saillie sphérique, conique ou irrégulière, d'une courbure différente de celle du reste de la cornée.

Cette saillie est blanchâtre, ou blanc nacré, souvent inégale et rugueuse à la surface, luisante, quelquefois même dépolie et sèche. Les vaisseaux sillonnent habituellement la surface de cette tumeur, et aboutissent à des points inégaux et ulcérés.

Lorsqu'on examine attentivement la chambre antérieure, soit de face, soit de profil, on découvre facilement qu'elle est notablement diminuée du côté du staphylôme, et que l'iris se trouve entraîné vers la cornée et y adhère complétement. Cette adhérence de l'iris se fait aux dépens du bord papillaire, et alors l'intégrité de cette ouverture est compromise; dans d'autres cas, la pupille est en partie ou en totalité cachée derrière l'opacité cornéenne.

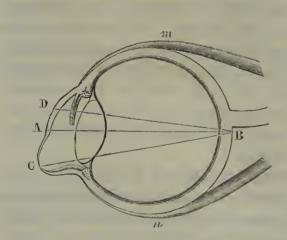

Fig. 127. — Schéma du staphylôme opaque.

Pendant longtemps la vue peut être jusqu'à un certain point conservée; mais, avec le temps, le staphylôme augmente de volume, et si l'on ne porte pas rapidement remède à l'accroissement progressif du mal, il ne tarde pas à s'étendre au reste de la cornée et à se transformer en un staphylôme général.

Les choses peuvent quelquefois se passer d'une manière différente. Par suite de l'adhérence qui s'établit entre l'iris et le tissu cicatriciel, la résistance dans cette partie de l'œil diminue sensiblement.

Dans l'œil normal, la pression intra-

oculaire est concentrée tout entière sur le centre de la cornée, vers le point  $\Lambda$  (fig. 427), et pendant la contraction des muscles m, n, la pression s'exerce dans la

irection de l'axe optique AB. Mais aussitôt que la résistance diminue dans l'enroit du staphylôme, la pression intra-oculaire se déplace du point A vers C, et, n'y ouvant plus assez de résistance, elle distend le tissu cicatriciel et augmente le aphylôme. Bientôt les parties voisines de la sclérotique y prennent part; le cercle liaire se distend, s'altère, contribue au développement d'une sécrétion exagérée, ui ne tarde pas à ameuer l'augmentation du volume de l'œil, l'hydrophthalmie et perte de la vue par excavation du nerf optique.

Le staphylôme partiel opaque provient, comme on voit, de l'adhérence de l'iris une cicatrice de la cornée. J'ai vu pourtant, dans un cas, le staphylôme parel provenir d'un leucome et sans aucune trace d'adhérence du côté de l'iris.

Anatomie pathologique.— En examinant le tissu cicatriciel du staphylôme, n trouve que son épaisseur est habituellement plus grande que celle de la cornée nine. J'ai vu, dans un cas, la cornée prendre, dans l'endroit du staphylôme, une paisseur trois fois plus considérable que dans l'état normal. Dans un cas de stahylôme opéré par moi, le docteur Legros, préparateur à la Faculté de Paris, a onstaté la distension des fibres lamellaires et la disparition des cellules coréennes. L'iris est ordinairement confondu avec cette tumeur, de sorte qu'il est npossible de le détacher. Le cristallin reste transparent; mais on trouve queluefois une tache blanche au centre de la capsule.

Traitement. — Pour arrêter l'augmentation progressive du staphylôme partiel, n doit chercher à rétablir le plus vite possible l'équilibre dans la pression intraculaire. Et, comme toute la pression est concentrée sur le staphylôme par suite e l'adhérence de l'iris et de la diminution de la résistance, il suffit de pratiquer ne excision de l'iris du côté opposé au staphylôme, pour que cet équilibre soit établi, et que la pression interne soit en partie reportée vers le centre et en parte vers le point où l'iris a été enlevé.



Fig. 128. — Încision du staphylôme. Procédé de Quadri (\*).



Fig. 429. — Excision du staphylôme. Procédé de Quadri.

Cette opération donne d'excellents résultats; elle amène très-rapidement l'affaisement du staphylôme et éclaircit la vue.

Quadri conseille d'enlever la portion staphylomateuse de la cornée et de

<sup>(&#</sup>x27;) A, lambeau du staphylôme taillé avec le couteau B; C, pince saisissant le lambeau A; D, eiseaux.

ramener les lèvres de la plaie cornéenne au contact, comme l'indiquent les figures 128 et 129.

B. STAPHYLÔME PARTIEL CONIQUE, PELLUCIDE, OU CORNÉE CONIQUE. — Cette affection est caractérisée par une distension du centre de la cornée en forme de saillie conique.

Pendant longtemps cette ectasie de la cornée ne présente aucune opacité au sommet, ce qui fait qu'on la laisse passer inaperçue; mais à mesure que les malades avancent en âge, la saillie augmente, devient opaque et alcérée au sommet.



Fig. 430. — Staphylôme pellucide de la cornée. — Vu de profil.

Pour reconnaître cette affection, on doit examiner l'œil malade de profil, ainsi que de face, à l'œil nu et à l'éclairage ophthalmoscopique.

Vu de face, lorsque le malade est placé près d'une fenêtre, on constate au centre du cône un reflet de lumière de forme triangulaire et trèsétincelant.

De profil et au grand jour, la cornée se présente sous une forme conique bien prononcée, comme le montre la figure 130.

En projetant la lumière réfléchie de la lampe au moyen de l'ophthalmoscope, on aperçoit au centre de la pupille rouge une ombre ronde, qui, en se déplaçant pendant les mouvements de l'œil, rend le fond de l'œil comme miroitant.

Lorsqu'on examine la papille du nerf optique à l'image renversée, on voit cette dernière chauger de forme, s'étaler ou s'allonger au moindre mouvement de la lentille, ses bords se doubler 4 se détacher, ses vaisseaux se déplacer indépen-

damment des mouvements de la papille (1).

La conformation conique ne reste pas stationnaire, elle tend de plus en plus à se développer; le sommet devient opaque et s'ulcère, et la vue s'altère de plus en plus; enfin, les malades arrivent à ne voir que de très-près et avec un grand effort; souvent ils deviennent presque complétement aveugles. C'est une sorte d'astigmatisme irrégulier qui se déclare, et qui donne lieu à une amblyopie considérable. Souvent les malades accusent de la diplopie et de la polyopie monoculaires.

Lorsque l'on comprime le centre de la cornée à travers la paupière, on s'aperçoit facilement qu'elle est très-peu résistante; elle plie sous le doigt, ce qui prouve d'une manière évidente l'amincissement de cette membrane et une diminution notable de sa résistance à la pression interne dans la direction de l'axe optique.

Par suite de la distension considérable du centre de la cornée, son diamètre antéro-postérieur est relativement plus allongé, ce qui occasionne un léger degré de myopie. Les verres concaves corrigent jusqu'à un certain point cette myopie et éclaircissent la vue; mais on ne trouve aucun verre qui puisse faire dissiper le trouble.

<sup>(1)</sup> Voy. Galezowski, Traité d'ophthalmoscopie. Paris, 1871.

On peut se servir encore, comme épreuve, d'une lunette sthénopéique de Donrs, munie d'un verre concave quelconque. Au moyen de cet appareil les rayons éraux sont supprimés, et il n'y a qu'un faisceau mince des rayons qui arrive sans persion à la rétine, et donne une image plus nette. Instinctivement les malades erchent à rapprocher les paupières pour constituer une sorte de fente à travers melle ils voient mieux.

Anatomie pathologique. — Il n'est pas douteux que le staphylôme pellucide soit dû à un amincissement de la cornée, surtont dans toute sa partie centrale. s recherches que j'ai faites sur un fragment de la cornée que j'ai eu l'occasion exciser, m'ont démontré que la cornée, même près de la sclérotique, était

un tiers moins épaisse que dans l'état sain.

Étiologie. — Cette affection est presque toujours congénitale; elle dépend de conformation et de la structure anomales de la cornée quant à son épaisseur. ec le développement de l'œil, la cornée, chez ces individus, se distend et mincit d'une manière très-sensible.

L'amincissement notable de cette tunique fait qu'elle ne présente pas de résisce à la pression intra-oculaire et qu'elle se distend de plus en plus. Mais à mere que la cornée s'amincit, la transsudation de l'humeur aqueuse se produit plus pidement, ce qui explique, selon Bowman, pourquoi la cornée n'éclate pas et

nrquoi aussi elle n'augmente pas de volume.

Sichel et d'autres auteurs ont voulu rattacher la cause de cette maladie à l'ulcère da partie centrale, à un ramollissement lent du tissu cornéen. L'observation nous entre que les taches et les nicères n'existent pas toujours au sommet du staplôme. Je pense même que l'ulcère n'est que le résultat de la saillie exagée de la cornée qui, par suite du frottement contre les paupières, s'irrite facilement.

e staphylôme pellucide se développe rarement dans l'âge mûr; il se rencontre lus fréquemment chez les enfants et les adultes qui n'ont pas dépassé vingtc l'à trente ans. J'ai eu l'occasion de l'observer chez un garçon de six ans, et la n'e déclara que l'enfant ne voyait pas bien depuis sa naissance. Le docteur von Amon l'a rencontré une fois chez plusieurs personnes de la même famille, et l'af-

I on était congénitale.

es staphylômes coniques pellucides peuvent être acquis, mais ils sont trèsris. Jusqu'à présent, je n'en ai vu que deux cas, dont l'un consécutif au glaucée chronique et l'autre à une blessure de la cornée. Très-soovent la maladie en e aux deux yeux; mais habituellement un œil est moins atteint que l'autre.

ronostic. — Il est assez grave et, lorsque la maladie est arrivée à un degré

tr-avancé, peu de moyens rénssissent à l'enrayer.

raitement. — Des remèdes de toute nature ont été recommandés à diverses ques pour combattre cette affection; à part les méthodes opératoires, toutes es qui ont pour but de fortifier et de consolider la cornée n'ont aucune valeur et dent être abandonnées.

Bowman a proposé de transformer la pupille ronde en une sorte de fente ve cale ou horizontale. A cet effet, il pratique deux opérations successives de déterment de la pupille par le procédé d'iridodesis. On fait une petite incision da le bord sclérotical et on y attire le bord pupillaire que l'on engage dans la GALEZOWSKI.

plaie; puis on laisse celle-ci se cicatriser. La même opération est pratiquée au bout de quelque temps dans le segment opposé de la cornée, ce qui rend la pupille ovale ou de forme longitudinale; cette condition est, comme nous l'avons vu, favorable à la vision. Bowman donne de préférence la direction verticale à la pupille, afin que la paupière supérieure la cache en partie (fig. 131) (1).

Bowman, Wells, Critchett en Angleterre, et Botto (2) en Italie, ont réussi par la

même méthode à guérir plusieurs malades atteints de cette affection.

2° De Graefe a cherché à réduire le staphylôme en enlevant une couche superficielle du tissu cornéen pour y former une ulcération et une cicatrice. A cet effet, il enfonce dans la cornée, près du sommet du cône et parallèlement à sa surface, un couteau fin à cataracte, et taille un petit lambeau superficiel cornéen



Fig. 131. — Procédé de Bowman pour le staphylôme conique.

sans entrer dans la chambre antérieure; puis, d'un coup de ciseaux il enlève ce petit lambeau. L'opération terminée, on cautérise les bords de la plaie avec un crayon de nitrate d'argent mitigé, et on renouvelle cette cautérisation tous les trois, quatre ou six jours. Après chaque cautérisation, on applique le bandage compressif. A la suite de cette opération, il se produit du tissu cicatriciel, qui, en s'épaississant, rétracte le reste de la cornée et diminue sa courbure. Les résultats obtenus par Graefe (3) et Mayer (4) à l'aide de cette méthode, paraissent être trèssatisfaisants.

3° J'ai pensé qu'il y aurait avantage à faire une excision de l'iris et à enlever en même temps un lambeau de la cornée. Le succès a complétement couronné mor procédé. J'ai pratiqué cette opération sur les deux yeux d'un de mes malades. L'excision de l'iris a été faite dans la partie supérieure de cette membrane ; aprèt quoi, j'ai enlevé immédiatement un lambeau de la cornée de 2 millimètres le long du bord de la plaie. A la suite de cette opération, j'ai fait une compression au moyer d'un bandage compressif pendant huit jours sur un œil et pendant quinze jour sur l'autre, jusqu'à la parfaite cicatrisation de la plaie. Après l'opération du seconc œil, la chambre antérienre est restée pendant dix jours non réunie ; mais elle s'es ensuite cicatrisée, et la vue a été sensiblement améliorée.

(1) Voy. PUPILLE ARTIFICIELLE.

(2) Botto, Giornale d'ophthalm. ilaliano, 1862.

<sup>(3)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. XII, Abth. 2, p. 215, et Berliner Klinische Wochen schrift, 1868, n° 23.

(4) Mayer, Gazette des hôpit., 1869.

le Warlomont a proposé d'exciser un lambeau bien déterminé de la cornée sur de ses bords, ce que Van Roosbroeck a exécuté avec succès, bien que ce praticulait été obligé de faire cette opération sur les deux points opposés de l'œil.

1. STAPHYLOME SPHÉRIQUE, TRANSPARENT OU KÉRATOGLOBE. — Cette affecest le plus souvent congénitale. Elle est caractérisée par une distension essive de la cornée, sans que pour cela elle ait perdu sa transparence (fig. 132). Duelquefois la cornée est tellement volumineuse et saillante en avant qu'elle

tone à elle seule un globe aussi grand que l'œil luinne. Cet état a reçu le nom de buphthalmie.

D'ordinaire il est congénital et souvent accompagné d'liverses autres anomalies : de cataractes congénité, par exemple. Un de mes malades présentait les de cornées globuleuses depuis sa naissance, et des sychies postérieures, bien qu'il n'eût jamais souffert deson œil. La vue n'est pas toujours sensiblement al ée; sa diminution tient à une excavation de la papi, comme j'ai pu m'en convaincre sur un enfant de la nas, à qui j'ai été obligé de faire une iridectomie per arrêter le progrès de l'excavation.



Fig. 432. — Ectasie sphérique et pellucide de la cornée.

raitement. — Le seul moyen, selon l'avis de Critchett, est l'opération de la le artificielle. Wells dit en avoir retiré par ce procédé de bons résultats.

. STAPHYLOME OPAQUE TOTAL DE LA CORNÉE (fig. 133). — Cette affection



4. 133. — Staphylôme total sphérique de la cornée et de l'iris.



Fig. 134. — Staphylôme total de l'iris et de la cornée (\*).

<sup>8</sup> aractérisée par une proéminence considérable de toute la cornée avec opaciic on complète, et donne à cette membrane l'aspect de la sclérotique.

rmptomatologie. — La cornée est remplacée par un tissu opaque, blanchâtre lanc-grisâtre, distendu outre mesure, et formant une saillie tellement prouée, que les paupières sont fortement dilatées; souvent même cette saillie ne se cacher sous ces voiles et proémine entre eux.

<sup>,</sup> h, cornée cientricielle on pseudo-cornée ; c, umon de la pseudo-cornée avec la vraie cornée ; d, iris du et sans ouverture papillaire. (Wharton Jones, Traité des maladies des yeux.)

On reconnaît à sa surface des vaisseaux plus on moins nombreux (fig. 133), sans que pour cela le staphylôme soit enflammé; mais il arrive quelquefois que le frottement exercé par les paupières ou les cils déviés, provoque une irritation très-violente, et des ulcères se produisent dans les parties les plus saillantes. De là, résulte une vive inflammation qui peut se communiquer aux membranes internes de l'œil et donner lieu à une hydrophthalmie, etc.

La perception de la lumière se conserve pendant longtemps et, si la cornée était transparente, le malade verrait assez bien; mais, à la longue, la pression intraoculaire déprime fortement la papille du nerf optique en arrière; il y a excavation de ce nerf et perte totale de la perception lumineuse.

Les symptômes inflammatoires sont ordinairement accompagnés de douleurs orbitaires plus ou moins vives, de larmoiement et d'irritation dans les paupières. Quel quefois la paupière inférieure se renverse en dedans et augmente les souffrances du malade.

Anatomie pathologique et pathogénie. — Le staphylôme cornéen est en général constitué par du tissu cicatriciel de nouvelle formation, tissu très-épais et très-dense, développé à la surface de l'iris qui s'est hernié à travers une large ulcération de la cornée. On aperçoit par places des amincissements considérables, dus aux ulcérations et aux perforations nouvelles.

Wharton-Jones a démontré que le staphylôme n'est point le résultat d'une dégénérescence de la cornée, mais un produit cicatriciel nouveau qui s'est formé sur la surface de l'iris après la destruction de cette tunique. Warlomont et Testelin ont trouvé par places des fibres élastiques blanches, irrégulièrement entrelacées; les fibres lamellées étaient opaques et avaient une disposition confuse. Ces observateurs ont trouvé çà et là des grains et des cellules pigmentaires, provenant de l'iris.

En général la surface postérieure du staphylôme est recouverte, dans une grande partie, de l'iris qui y a pris des adhérences intimes, comme le fait voir la figure 134, que nous empruntons à Wharton-Jones. Dans plusieurs endroits, on reconnaît encore les traces de la membrane de Descemett.

A mesure que l'on se rapproche de la sclérotique, on retrouve un plus grand nombre d'éléments de la cornée conservés.

Le cristallin reste très-souvent transparent et intact, et sa présence, après la destruction de la cornée, joue un rôle important dans le développement du staphylôme. En effet, l'humeur aqueuse qui s'accumule et se reproduit constamment au devant du cristallin, ne pouvant pas trouver assez de place en arrière, se porte contre le staphylôme et le distend. Tout au contraire, quand le cristallin est détruit, le liquide occupe sa place et la pression intra-oculaire n'est pas si forte.

Il arrive très-souvent qu'au moment où la perforation de la cornée a lieu sur une large surface, par exemple dans l'ophthalmie blennorrhagique, la capsult éclate et le cristallin s'échappe à travers l'ulcère; dans d'autres cas, il sort avec si capsule.

Wharton-Jones a constaté aussi un fait très-intéressant : c'est que, quand le tumeur devient trop grosse, l'iris, ne pouvant se distendre ontre mesure, se sépare de la choroïde et se déchire en lambeaux; on trouve cette membrane attachée à la pseudo-cornée par petits morceaux isolés et réticulés.

Étiologie. — Les causes qui amènent la perforation partielle on la destruction ale de la cornée contribuent à la formation du staphylôme. C'est ainsi que les cès perforants, les corps étrangers implantés dans cette membrane, les ophthales purulente, blennorrhagique et scrofuleuse, sont autant de maladies qui préposent à cette affection. Selon Mackenzie, le staphylôme était beaucoup plus quent avant la propagation de la vaccine. Il serait bien plus rare si l'on faisait is souvent des paracentèses dans les abcès de la cornée, au lieu d'attendre que perforation spontanée et la destruction sur une large surface aient eu lieu.

Traitement. — Le staphylôme général de la cornée peut exister pendant longmps sans amener une trop grande gêne pour le malade; mais la difformité qu'il casionne suffirait à elle seule pour décider le chirurgien à pratiquer l'ablation de

tumeur.

Cette indication devient urgente, lorsque le staphylôme est enflammé, qu'il casionne des douleurs et qu'il se déclare un trouble de la vue de l'autre œil par apathie.

Divers procédés sont mis en usage :

1. Amputation de l'hémisphère antérieur de l'æil. — Le malade est couclié r un lit, un aide écarte les paupières avec deux élévateurs introduits sous ces embranes. Une aiguille courbe, munie d'un fil, est passée, d'après l'avis de esmarres père, à travers la tumeur près de sa base; on maintient cette aiguille ndant quelques instants avec la main gauche, afin de permettre à l'humeur ueuse de s'écouler. Au bout de deux ou trois minutes, l'opérateur se sert d'un phylotome (fig. 135) ou d'un couteau de Beer (fig. 136) qu'il enfonce à la base de



Fig. 135. — Staphylotome de Desmarres.

tumeur du côté externe, et le fait ressortir par le point diamétralement opposé; iis il fait marcher la lame droit devant elle jusqu'à ce qu'il ne reste plus, en ut et en bas, qu'un petit pont à diviser. C'est alors qu'il achève la division pont supérieur avec le staphylotome. Pendant que l'aide rapproche les élévanrs, le chirurgien, d'un coup de ciseaux, coupe le pont inférieur.

Le grand avantage que l'on retire de ce procédé, est qu'en traversant la tumeur ec un fil le chirurgien ne la quitte point, même dans le cas où, par suite d'nn cident imprévu, on est forcé de laisser les paupières se fermer pour un instant.

Un bandage compressif est appliqué sur l'œil et maintenu pendant tout le temps

écessaire pour que le travail de cicatrisation se produise.

Le résultat de cette opération est des plus satisfaisants; une exsudation de la mphe plastique se manifeste sur les bords de la plaie, qui se transforme en ssu cicatriciel et souvent sans provoquer la moindre souffrance.

Dans d'autres cas, une hémorrhagie intra-oculaire repousse tout le corps vitré remplit l'intérieur du globe; à la suite de cet accident, il se déclare un phlegion donnant lieu à des douleurs très-violentes. Ces symptômes inflammatoires durent de dix à quinze jours; au bont de trois à quatre semaines, la cicatrisation a lieu.

Richet a essayé, dans un cas, d'enlever, après l'excision de l'hémisphère antérieur, le corps vitré, la rétine et la choroïde. Il s'en est suivi un phlegmon qui



Fig. 436. — Excision du staphylôme.

n'a pas empêché d'obtenir un beau moignon.

Gosselin et Broca saisissent le staphylôme avec une pince à griffes, taillent un large lambeau avec le couteau à cataracte, et excisent l'antre moitié de la cornée avec une paire de ciseaux.

Arcoleo (de Palerme) pratique l'amputation de l'hémisphère antérieur de l'œil au moyen de l'amygdalotome, modifié en ce sens, que la broche-érigne double est remplacée par une lance fine et pointue, permettant de traverser facilement de part en part le sommet du staphylôme. L'amputation de l'hémi-

sphère antérieur de l'œil est faite de la même manière que dans l'opération des amygdales.

2. Excision avec sutures. (Procédé de Critchett.) — Le malade est endormi an moyen du chloroforme, et les paupières sont écartées avec le blépharostat. Quatre ou cinq aiguilles fines et courbes, munies de fils de soie, sont passées à la base du



Fig. 137. — Procédé de Critchett. Implantations d'aiguilles et excision.

Fig. 138. — Procédé de Critchett. Sutures.

staphylôme à distance égale l'une de l'autre et laissées sur place, comme le montre la figure 137. Ces aignilles forment ainsi une sorte de barrière pour les membranes internes de l'œil et empêchent l'œil de se vider après l'excision de la tumeur. Le chirurgien fait ensuite, avec le conteau de Beer, une incision de 5 millimètres à

peu près au point d'attache du muscle droit interne, et, introduisant dans la plaie une paire de ciscaux, il excise le staphylôme tout entier au devant des aiguilles, en donnant à la plaie la forme elliptique. Le staphylôme et le cristallin une fois enlevés, une partie du corps vitré s'échappe, l'œil s'affaisse. C'est alors qu'on tire les aiguilles. Après avoir rapproché les bords de la plaie, on lie les fils entre eux, ce qui donne au globe de l'œil l'aspect représenté par la figure 138. Au bout de huit à quinze jours on peut enlever les sutures. Critchett les laisse même pendant quelques semaines.

Cette méthode présente des avantages incontestables; en appliquant les sutures, on prévient les hémorrhagies intra-oculaires ainsi que les phlegmons. Soelb. Wells recommande vivement cette méthode, et les résultats qu'il en a obtenus sont plus favorables que ceux de tous les autres procédés; le moignon est très-bien conformé pour supporter un œil artificiel.

3. Ligature. (Procédé de Borelli.) — La base de la tumeur est traversée par deux épingles qui se croisent sous un angle droit (fig. 139 et 140). Un fil de soie très-solide est passé derrière les épingles et autour du staphylôme et y est forte-



Fig. 139. — Implantation d'épingles dans le staphylôme. (Procédé Borelli.)



Fig. 140. — Ligature appliquée sur le staphylôme. (Procédé Borelli.)

ment serré. Les bouts des fils sont fixés sur la joue au moyen d'un morceau de taffetas d'Angleterre. Un bandage compressif est ensuite appliqué, et, la tumeur étranglée tombe ordinairement au bout de trois jours ; la cicatrisation complète a lieu dans l'espace de huit à dix jours.

Bibliographie. — Sichel, Considérations anatomiques et pratiques sur le staplylôme de la cornée et de l'iris (Archives génér. de méd., 1847, p. 315; et Iconographie, p. 376). — Wharton Jones, London Med. Gaz., vol. XXI, p. 847. — Quadri, Annales d'oculist., t. XLVI, p. 195, et Bull. de thérapeutique, 1855, tome XLIX, p. 188, et 1855, t. LIV, p. 534. — Bowman, Lectures on the Parts concerned in the Operations on the Eye, p. 4. London, 1849; et Annales d'oculist., t. XXX, p. 43. — Borelli, Traitement du staphylôme de la cornée par la ligature modifiée (Congrès d'ophthalmologie de Bruxelles, 1857, p. 438, et Bull. de thérap. Paris, 1858, t. LIV, p. 531). — Bowman, De la cornée conique et de son traitement par une opération (Ophthalm. Hosp. Reports, t. 11, p. 157, 1859). — Gius. Arcoleo, Nuove processo di stafilotomia per la cornea. Palermo. — Critchett, De l'excision du staphylôme (Ophthalmic Hospit. Reports, vol. IV, nº 18, et Annales d'oculist., t. L, novembre et décembre 1863).

### ARTICLE XI.

#### KYSTES ET TUMEURS DE LA CORNÉE.

A. KYSTES OU VÉSICULES. — Il est excessivement rare de rencontrer à la surface de la cornée des collections liquides qui ressemblent à un kyste. Elles sont ordinairement constituées par un liquide clair et transparent comme de 'eau, accumulé dans une poche formée par la membrane élastique antérieure soulevée on décollée.

Desmarres (1) et Bowman (2) ont décrit deux cas de ce genre, sous le nom de kystes ou tumeurs séreuses, de la lame élastique antérieure. Graefe et Weber donnent à cette affection le nom de kératite vésiculeuse.

J'ai vu ces kystes se produire à la suite des abcès chroniques superficiels, ou à la suite de l'opération de la pupille artificielle, lorsqu'une partie de l'iris était restée emprisonnée dans la plaie. L'humeur aqueuse, restant longtemps en communication avec une poche qui se forme au-dessous de la pellicule cicatricielle, macère la membrane de Bowmann et la détache sur une certaine étendue.

Rien n'est plus difficile à guérir que ces kystes. On doit enlever leur paroi antérieure, et cautériser ensuite, mais souvent la maladie récidive.

B. Tumeurs véruqueuses. — Bowman a observé une tumeur de ce genre chez une femme âgée de vingt-huit ans. Cette tumeur, sitnée un peu au-dessous du centre de la cornée, adhérait à l'iris. Sa surface était raboteuse, et on apercevait au microscope un grand nombre de papilles coupées en travers et très-fortement vascularisées. C'est peut-être à cette même catégorie de tumeurs qu'on doit rapporter celles que Fél.-Ant. Guérin (3) et Delavigne (4) ont opérées. Le papiliome de la cornée, opéré par Szokalski, présente aussi quelque chose d'analogue.

C. ÉPITHÉLIOMA ET CANCER. — Les tumeurs épithéliales et cancéreuses de la cornée ne sont pas très-rares; elles sont le plus souvent situées près de son bord, et paraissent prendre naissance dans le limbe conjonctival, pour envahir de là cette membrane. Elles ne diffèrent, par conséquent, en rien des tumeurs épithéliales et carcinomateuses du limbe conjonctival, dont nous avons parlé à propos des affections de la conjonctive.

Ordinairement elles sont arrondies et régulières, leurs bords franchement accentués, et des vaisseaux nombreux arrivent de la conjonctive voisine.

Les cancers primitifs, développés au centre de la cornée et loin du bord conjonctival, sont tout à fait rares. Stellwag von Carion en a rapporté un cas :

« J'étais appelé par le docteur N. Gueneau de Mussy à soigner une malade atteinte d'un cancer situé au centre même de la cornée, et dans lequel ni la conjonctive, ni le reste de l'œil n'avaient subi ancune atteinte. Ayant pratiqué avec le concours obligeant de cet éminent praticien l'amputation de l'hémisphère antérienr de l'œil, j'ai remis la pièce à Ranvier et Cornil, et les recherches microscopiques qu'ils ont

(1) Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 377.

(2) Bowman, Annales d'oculist., t. XXX, p. 41.

(3) Fél.-Ant. Guérin, Traité sur les maladies des yeur. Lyon, 1769, p. 210.

(4) Delavigne, Ann. d'oculist., t. I, suppl., p. 443.

faites ont démontré l'existence de tous les éléments de carcinome, qui n'occupait que les couches superficielles de la cornée, pendant que la substance propre de cette membrane était complétement saine. La tumeur n'avait aucune communication avec la conjonctive. »

Traitement. — A l'origine même de l'affection, on peut se contenter d'extirper la tumeur et de cautériser ensuite la surface dénudée avec un caustique quel-

C'est ainsi que Foerster, de Breslau (1), a enlevé une tumeur cancéreuse de la cornée en faisant une sorte d'abrasion. La tumeur n'avait pas atteint la substance propre de cette membrane. L'instillation du collyre au sulfate de zinc concentré a suffi pour amener la cicatrisation de la plaie.

Mais si la tumeur a pris une extension plus grande, il faut alors enlever l'hémisphère antérieur de l'œil, ou bien faire une énucléation du globe de l'œil tout entier.

BIBLIOGRAPHIE. — Hermann Berthold, Zur Casuistik der an der Hornhautgrenze vorkommendem Carcinom und Sarcom (Archiv f. Ophthalm., Bd. XIV, Abth. 3, p. 149). — Pétrequin, Ann. d'oculist., t. XXI, p. 130. — Magni, Sarcome de la cornée (Ann. d'oculist., t. LIV, p. 223). — Szokalski, Papiliome de la cornée (Ann. d'ocul., t. LIV, p. 60).

#### ARTICLE XII.

## PROTHÈSE OCULAIRE (OEIL ARTIFICIEL).

Les affections oculaires amènent bien souvent, comme nous l'avons vu dans les articles précédents, la destruction totale de la cornée. Dans d'autres cas, c'est le chirurgien lui-même qui est forcé 'd'enlever, soit l'hémisphère antérieur de l'œil, soit le globe tout entier.

L'enfoncement des paupières ainsi que la difformité disgracieuse qui en résulte ont fait naître la nécessité de remplacer la partie détruite de l'œil par une pièce artificielle.

Des tentatives infructueuses ont été faites par Himly, Reisinger, Pluviez et Abatte (2) pour la transplantation de la cornée des animaux sur les yeux de l'homme.

Nussbaum (de Munich) et d'autres chirurgiens n'ont pas été plus heureux lorsqu'ils ont voulu remplacer la cornée par un morceau de verre.

Il est évident que rien ne peut tenir lieu de cette tunique quand elle a été détruite, et lorsqu'on a affaire à ces cas malheureux, il ne faut plus songer au rétablissement de la vue, mais on doit chercher à remédier simplement à la difformité. Ce résultat est obtenu au moyen d'un œil artificiel que l'on adapte entre les paupières.

Ambroise Paré a donné, le premier, la description d'un œil artificiel, dont on se servait de son temps. Fait d'abord d'or ou de cuivre, on le construisit bientôt en émail.

(1) Hermann Berthold, Archiv von Graefe, Bd. XIV, Abth. 3, p. 152.

<sup>(2)</sup> Abatte, De la néokeratopsie ou de la vision par cornée artificielle (Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1862, t. XXVIII, p. 86 et Bull. de thérap., 1862, t. LXIII, p. 474).

Les yeux artificiels sont ordinairement d'une forme demi-elliptique; la partie qui imite la sclérotique est en émail blanc, sur lequel on fait reproduire de petits vaisseaux rouges. Vers le centre, la lamelle postérieure représente l'iris avec sa couleur et ses fibres, avec une tache roude noire au milieu, qui représente la pupille. Au-devant de cette lamelle se trouve une lame mince de verre transparent qui simule la cornée.

Aujourd'hui la fabrication des yeux artificiels est arrivée à une telle perfection qu'elle ne laisse plus rien à désirer. L'imitation de la nature est si parfaite qu'on voit tous les jours les médecins et les gens du monde se méprendre à cet égard. Pour mon compte, j'ai vu plus d'une fois des médecins prendre l'œil artificiel pour celui dont le malade voyait le mieux. Les meilleurs fabricants, à Paris, sont : Boissonneau père, Boissonneau fils et le docteur Desjardins de Morainville.

Volume et forme. — Il importe beaucoup que la forme et le volume de l'œil soient conformes au volume du moignon et à la forme de la cavité orbitaire. Un moignon plus petit exigera un œil d'un volume plus grand, et vice versâ.

Lorsque l'œil a été énucléé par la méthode d'Am. Bonnet (de Lyon) (4), il reste encore un petit moignon formé par les muscles et les sinus de l'orbite, ce qui permet à l'œil artificiel d'exécuter certains mouvements, quoique incomplets. L'œil artificiel devra nécessairement avoir alors un volume plus grand que dans les autres cas.



Fig. 444. — OEil artificiel disposé pour contourner des brides cicatricielles, vu de profil.



Fig. 442. — OEil artificiel d'Hazard-Mirault,



Fig. 443. — Œil artificiel disposé pour contourner des brides cicatricielles.

S'il existe des brides cicatricielles qui rattachent le moignon à l'une des paupières, l'œil artificiel présentera des échancrures dans les parties correspondantes aux brides. Nous devons ici rendre justice à l'exécution intelligente avec laquelle le docteur Desjardins de Morainville a su adapter les prothèses oculaires dans les cas les plus difficiles, où les brides permettaient à peine à un œil de se maiutenir en place. Une heureuse combinaison de formes et d'échancrures sur le rebord de la pièce d'émail surmonte très-souvent les plus grandes difficultés.

Époque d'application de la prothèse oculaire. — La prothèse oculaire pent être appliquée aussitôt que l'inflammation consécutive à l'opération aura cessé. Pourtant on aurait tort de croire que ce n'est que lorsque toute la rougeur conjonctivale a disparn qu'il faut placer la pièce d'émail. Tout au contraire, le frottement d'une pièce lisse et polie contre la conjonctive engorgée et couverte de bourgeons charnus fait souvent disparaître ces bourgeons.

(4) Bonnet, Traité des sections tendineuses et musculaires. Paris, 1841, p. 321.

On peut commencer à porter la pièce d'émail trois ou quatre semaines après l'extirpation de l'œil, et six semaines à deux mois après l'amputation de l'hémisphère intérieur.

Les premiers jours, on ne la garde que pendant trois ou quatre heures, et on

s'y habitue ensuite peu à peu.

En général, on ne doit pas laisser l'œil artificiel dans l'orbite plus de quinze à vingt heures : c'est pourquoi il est de règle de l'enlever pour la nuit, et de le mettre dans un verre d'eau tiède et non froide, autrement il pourrait éclater par suite du changement de température.

Quant à l'âge, il n'y a que l'extrême enfance qui contre-indique l'emploi de la prothèse oculaire, d'après le docteur Desjardins de Morainville. Boyer, Dupuytren

et Roux l'ont souvent conseillé pour les enfants de cinq à six aus.

Mode d'application. — L'introduction de l'œil artificiel est très-simple : après l'avoir humecté dans de l'eau, on le saisit par son bord inférieur, entre le pouce et l'index de la main droite, et on glisse son bord supérieur au-dessous de la paupière supérieure, qui est fortement écartée avec la main gauche. Une fois la moitié de la pièce cachée par la paupière supérieure, on lâche cette dernière, et on écarte la paupière inférieure; à ce moment, on engage le bord inférieur de la prothèse dans le cul-de-sac conjonctival inférieur.

Pour enlever l'œil artificiel de l'orbite, on abaisse la paupière inférieure avec l'index de la main gauche, et on introduit la tête d'une grosse épingle dans l'angle interne, sous la coque d'émail. En appuyant avec celle-ci d'arrière en avant, on fait facilement sauter la pièce en bas, sur un mouchoir ou tout autre linge devant lequel on se tient pendant cette opération.

On ne doit pas oublier que l'introduction de l'œil entre les paupières, de même que son extraction, présentent quelques dangers pour l'œil d'émail, qui, luisant et poli, peut s'échapper des doigts, tomber sur le parquet et se briser; c'est pourquoi on aura soin de prendre les précantions que nous venons d'indiquer.

Conditions d'un œil artificiel bien confectionné. — 1° Un œil artificiel ne remplit son but que lorsqu'il n'est ni trop grand ni trop petit. Il n'est pas trop grand, quand les deux paupières peuvent se rapprocher l'une de l'antre lorsqu'on ferme les yeux, ou du moins si la fente qui reste est très-petite. Il n'est pas trop grand lorsqu'il ne repousse pas la paupière snpérieure en avant, et que celle-ci peut exécuter librement tous ses mouvements.

- 2° La prothèse oculaire ne remplirait pas son but si la pièce était trop pet les paupières n'auraient pas alors un appui suffisant, et ne pourraient s'ouvrir convenablement.
- 3° Un œil artificiel ne doit gêner le malade dans aucun de ses mouvements; la moindre souffrance indiquera une trop forte saillie de ses bords, ce qu'il faudrait corriger.
- 4º Ni trop petit, ni trop grand, l'œil exécutera tous les mouvements nor-maux.
- 5° Il faut que la couleur de l'iris et de la sclérotique soient les mêmes que dans l'œil sain; que les vaisseaux sillonnent les angles, et que la pupille ait la même dimension que dans l'organe sain pendant qu'il regarde au loin.

6° La cornée et la pupille doivent se trouver un pen en dedans, afin que les

deux yeux présentent un léger degré de convergence. La cornée non plus ne doit être ni plus bas ni plus haut par rapport à l'autre œil.

- 7º Les pièces d'émail doivent toujours être d'un poli irréprochable; les moindres rugosités peuvent irriter les panpières. C'est pourquoi il faut immédiatement changer la pièce lorsqu'on s'apercevra qu'elle est devenue terne et dépolie.
- 8° Les angles et les bords seront tout à fait lisses et émoussés, de même que toutes les échanceures.
- 9° Un œil artificiel doit être aussi léger que possible; il ne doit pas être non plus par trop mince, autrement il se briserait sous les doigts on par les seuls efforts contractiles des paupières.

La prothèse oculaire reste complétement immobile dans l'orbite, lorsque l'œil a été extirpé en totalité avec les muscles, et non énuclé, comme cela est obtenu par la méthode de Bonnet. Un autre inconvénient non moins important, c'est qu'il y a à la suite un enfoncement disgracieux au-dessous de l'arcade sourcilière. Critchett corrige cette difformité en appliquant des petites ligatures de fil d'argent au-dessous du sourcil.

BIBLIOGRAPHIE. — Ambroise Paré, Œuvres. Édition Malgaigne. Paris, 4840, t. II, p. 603. Hazard-Mirault, Traité pratique de l'œil artificiel. Paris, 4818. — Desjardins, Prothèse, œil artificiel (Bull. génér. de thérap., 1831); et Essai sur l'hydropisie, etc., suivi des Réflexions sur l'ophthalmoplastie, thèse de Paris, 4837, p. 3). — Ritterich, Das Künstliche Auge. Leipzig, 4852. — Boissonneau père, De la prothèse oculaire (Comptes rendus du Congrès d'ophthalmologie, 4858, p. 434). — Burow, Notiz über künstliche Augen (Archiv f. Ophthalm., Bd. VI, Abth. 4, p. 414). — Debout, Restauration de l'organe de la vision (Bull. de thérap., 4862, t, LXIII, p. 417; 4863, t. XLIV, p. 488; et 4864, t. LXVII). — Gaujot et Spillmann, Arsenal de la chirurgie contemporaine. Paris, 1870, t. II. p. 4 et suiv.

# CINQUIÈME PARTIE

## SCLÉROTIQUE

Anatomie. — La sclérotique est une membrane fibreuse qui constitue les cinq

sixièmes de la coque oculaire (fig. 445, 1).

Elle est recouverte en avant par la conjonctive, qui s'unit à elle au moyen du tissu cellulaire très-lâche. Au-dessous de ces couches se trouve la capsule oculo-palpébrale, ou capsule de Tenon, qui, en doublant le cul-de-sac conjonctival, s'avance sur le globe jusqu'à une distance très-rapprochée de la cornée, revient sur elle-même et constitue une coque externe qui se moule complétement sur la sclérotique et lui adhère d'une manière assez intime.



Fig. 144. — Capsule de Tenon recouvrant la sclérotique ainsi que le point d'insertion des muscles droits.

La capsule oculo-orbitaire fournit en arrière des gaînes aponévrotiques à tous les muscles de l'œil. D'autre part, ces mêmes gaînes s'élargissent en avant et se réunissent les unes aux autres, ainsi que l'ont démontré B. Anger (1) et Péan. La figure 444 représente exactement cette disposition de la gaîne des muscles ainsi que celle de la capsule s'avançant tout près de la cornée.

L'épaisseur de la sclérotique varie suivant l'âge et les individus; elle n'est pas non plus uniforme dans toutes ses portions. C'est dans le segment postérieur qu'elle a le plus de densité et d'épaisseur, de sorte que, au pourtour du trou optique, elle mesure, d'après J. Cruveilhier, Sée et Bowman, 4 millimètre. A mesure qu'on se rapproche

<sup>(1)</sup> Benj. Anger, Nouveaux éléments d'anatomie chirurgicale. Paris, 1869, p. 342.

de la partie équatoriale, elle s'amincit graduellement et n'a que 0<sup>mm</sup>, 4 d'épaisseur un peu en arrière de l'insertion des muscles; puis, arrivée près de la cornée, elle s'épaissit de nouveau et mesure 0<sup>mm</sup>, 9. d'épaisseur (fig. 445).



Fig. 145. — Coupe du globe oculaire (\*).

La couleur de la portion visible à l'œil nu est blanchâtre ou blanc bleuâtre; souvent on remarque sur sa surface des taches grisâtres ou brunâtres constituées par des cellules pigmentaires incrustées pour ainsi dire dans son épaisseur, comme l'a démontré Talko (de Tiflis).

Structure. — La sclérotique est formée par des faisceaux du tissu fibreux, dont les uns sont disposés dans la direction des méridiens et les autres sont parallèles à l'équateur de l'œil. Ces fibres sont très-serrées et s'entre-croisent les unes les autres à angle droit (fig. 446). Ces différents faisceaux sont séparés par de fins réseaux de fibres élastiques, qui semblent présenter par places des cavités semblables à des canaux. Des masses pigmentaires se rencontrent surtout à la surface interne.

Vaisseaux. — Les artères et les veines sont très-nombreux dans la sclérotique; ce sont les ciliaires courtes postérieures qui forment autour du nerf optique un cercle vasculaire, dont une grande partie est destinée à la choroïde, mais dont un certain nombre se répandent dans l'épaisseur de la sclérotique. Les ciliaires courtes anté-

<sup>(\*) 1,</sup> sclérotique; 2, conjonctive; 3, cornée; 4, lame élastique autérieure de la cornée; 5, épithélium de la cornée; 6, membrane de Demonrs; 7, ligament pretiné; 8, canal de Fontana; 9, choronde; 10, conche pigmentaire de la choronde; 11, procès ciliaires; 12, muscle ciliaire; 13, libres orbiculaires de ce muscle; 14, iris; 15, rétine; 16, nerf optique; 17, artère centrale de la rétine; 18, fosse centrale; 49, partie antérieure de la rétine et ara servata; 20, hyaloude; 21, sa division en deux feuillets: 22, feuillet antérieure de l'hyaloude ou zone de Zinn; 23, le même scetionné dans l'intervalle de deux procès ciliaires; 24, feuillet postérieur de l'hyaloude; 25, canal de l'etit; 26, cristallin; 27, ligne indiquant l'attache du feuillet postérieure de l'hyaloude sur le cristallin; 28, ligne onduleuse indiquant l'attache de la zone de Zinn; 29, corps vitré; 30, chambre untérieure; 31, chambre postérieure.

rieures, ou musculaires, fournissent des branches capillaires pour la portion antérieure de cette membrane. Au pourtour de la cornée il existe un plexus veineux, composé de vaisseaux très-serrés, ressemblant beaucoup à un canal et désigné sous le nom de cercle vasculaire de Hovius, ou canal Fontana. Dolbeau a fait de très-jolies préparations de ces vaisseaux, qu'on peut voir dans le musée Orfila.



Fig. 146. — Section de la sclérotique suivant la direction d'un méridien (\*).

Jusqu'à présent, l'existence des lymphatiques dans la sclérotique n'a pas été démontrée.

Nerfs. — Les nerfs ciliaires passent à la surface interne de la sclérotique pour se porter à la membrane vasculaire; mais, près de l'ora serrata, ils donnent des ramuscules au muscle accommodateur, lequel est intimement lié, à sa partie antérieure, à la sclérotique. Il est donc très-probable que des filets nerveux se rendent aussi dans l'épaisseur de cette membrane. Bochdalek et Kölliker en ont, du reste, démontré l'existence.

Physiologie. — La sclérotique est une enveloppe protectrice des membranes internes de l'œil. Elle est très-dense, épaisse et résiste à toutes les violences qui viendraient du dehors. C'est ainsi qu'elle résiste jusqu'à un certain point à la pression exercée par les muscles droits externes, qui, en se contractant, compriment le globe de l'œil dans tous les points de leur contact.

D'autre part, grâce à son élasticité, elle peut se distendre jusqu'à un certain point, et elle permet ainsi à l'œil de contenir une quantité de liquides plus grande que d'ordinaire pendant certains troubles nutritifs et les inflammations, ce qui prévient la

compression des membranes internes.

Mais, dans certaines conformations particulières, la sclérotique est très-épaisse et dure, sa distension devient impossible; dans ces cas, la moindre augmentation de la sécrétion intra-oculaire amène une compression des nerfs ciliaires et du nerf optique, qui se traduit par un état pathologique connu sous le nom de glaucome.

# CHAPITRE PREMIER.

MODE D'EXPLORATION DE LA SCLÉROTIQUE.

L'examen à l'œil nu est le seul moyen capable de renseigner exactement le chirurgien sur l'état de la sclérotique. En soulevant la paupière supérieure, on examinera attentivement son aspect général dans l'un et dans l'autre œil, sa colora-

<sup>(\*)</sup> a, couches superposées des faisceaux fibreux de la selerotique; b, section d'un petit rameau nerveux. (J. Cruveilhier.)

tion depuis le bord cornéen jusqu'aux parties équatoriales de l'œil; on s'assurera si, dans toutes les parties visibles, la courbure de cette membrane est régulièrement sphérique, et si elle ne présente ni bosses, ni élevures spéciales, ni dépression.

On rencontre souvent sur la sclérotique des taches pigmentaires anormales grisâtres ou brunâtres, très-fortement accentnées, et qui pourraient faire croire à l'existence d'un état morbide, provenant de l'amincissement de cette membrane. Ces taches sont constituées par les cellules pigmentaires implantées dans la sclérotique, et diffèrent des taches morbides par les contours nettement tranchés.

L'état des vaisseaux scléroticaux doit aussi être examiné avec la plus sérieuse attention; les uns sont fins et capillaires, et, une fois congestionnés, ils impriment à la sclérotique une coloration rouge, livide, uniforme, comme on l'observe dans les sclérites. D'autres vaisseaux, volumineux, forment des cercles vasculaires au pourtour de la cornée; ceux-ci ne sont plus liés aux affections de la sclérotique, mais ils indiquent une gêne de la circulation dans la membrane vasculaire de l'œil.

Dans les atrophies du globe de l'œil, la sclérotique ne pouvant plus résistèr à la pression des muscles et n'étant point soutenue par le corps vitré, atrophié, s'affaisse et se déprime dans la direction des muscles droits.

Dans la région postérieure du globe de l'œil, la sclérotique péut subir aussi des altérations plus ou moins accusées; mais comme les altérations simultanées de la choroïde correspondante, permettent seules de les reconnaître, nous ne pourrons nous en occuper que lorsque nous traiterons des affections des membranes profondes de l'œil.

## CHAPITRE II.

MALADIES DE LA SCLÉROTIQUE.

L'étude des affections de la sclérotique a présenté de tout temps des difficultés considérables, et on ne savait pas souvent si son injection était idiopathique on consécutive à une affection d'antres memrbranes de l'œil. C'est pour cette même raison que Velpeau (1) a mis en doute l'existence des sclérites, disant que l'anneau vasculaire radié à la partie antérieure de la sclérotique, le larmoiement et la photophobie devaient être rapportés aux maladies de la cornée et non à celles de la sclérotique. Selon Fano (2), toute sclérite reconnaît pour cause une inflammation primitive de la choroïde, et, pour lui, la sclérotique ne se prend que consécutivement.

Telle n'est pas notre opinion. Nous pensons que le tissu propre de la sclérotique de même que la capsule fibreuse dont elle est enveloppée, peut être affectée d'une manière primitive et en dehors de toute altération de la choroïde.

Nous acceptons pour les affections de la sclérotique la classification snivante :

Périsclérite ou syndesmite oculaire. Sclérite parenchymateuse. Blessures et ruptures de la sclérotique. Staphylômes de la selérotique. Tumeurs.

(1) Velpeau, Dictionnaire de médecine en 30 volumes, t. XXII, p. 145.

(2) Fano, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 100.

## ARTICLE PREMIER.

# PÉRISCLÉRITE OU SYNDESMITE OCULAIRE.

La sclérotique est enveloppée dans toute son étendue de la capsule de Ténon, qui y adhère très-intimement et forme au bord de la cornée comme une seule et même membrane. Mais le tissu de celle-ci ayant une structure différente de celle de la sclérotique, on comprend très-bien qu'elle peut s'enflammer indépendamment de toute altération du tissu sclérotical. Nous donnons à cette affection le nom de périsclérite ou syndesmite. C'est l'ophthalmie sous-conjonctivale d'Ammon.

Symptomatologie. — Au début, la maladie est très-peu prononcée; on remarque une rougeur limitée à une partie isolée de la sclérotique et qui est accompagnée d'un léger soulèvement ou bosselure à la surface du globe de l'œil. Cette rougeur est constituée par un réseau vasculaire très-fin et contrairement à ce qu'on observe dans les conjonctivites, elles ne disparaît pas totalement sous l'in-fluence de la pression avec le doigt. Au centre de l'élévation, la rougeur est la plus vive, rouge livide, et, à mesure qu'on se rapproche de ses limites, elle devient de plus en plus pâle pour disparaître complétement.

Cette affection se développe le plus souvent à la partie externe du globe de l'œil, au-dessous du point d'insertion du muscle droit externe; mais d'autres parties de cette membrane n'en sont pourtant pas exemptes. Elle peut occuper un point limité pendant toute la durée de la maladie, sans que le reste de la sclérotique y prenne part. Dans d'autres cas, la maladie gagne les parties voisines, et tandis que le premier point guérit, de nouvelles élevures apparaissent, soit en bas, soit en

haut, et prolongent la durée du mal.

Dans quelques cas, rares il est vrai, j'ai vu le blanc de l'œil devenir très-rouge, la maladie envahir le globe de l'œil tout entier et ne céder que très-lentement au traitement institué.

Cette affection n'est accompagnée pendant longtemps d'aucun symptôme foncionnel morbide; l'œil n'est ni douloureux ni sensible pour la lumière, et il n'existe le sécrétion d'aucune sorte. C'est pour cela que les malades n'ont recours au mélecin que lorsqu'ils s'aperçoivent que la rougeur ne se dissipe point d'elle-même. La chronicité est donc aussi un des symptômes caractéristiques de la sclérite.

A une certaine période de périsclérite, l'inflammation prend une extension plus grande; la conjonctive et le tissu cellulaire sous-conjonctival se gonflent et s'inectent fortement; il y a alors de la photophobie et du larmoiement, l'œil tout ntier devient sensible au toucher. Dans d'autres cas, l'affection est accompagnée et douleurs névralgiques périorbitaires. Ces névralgies peuvent être consécutives à l'iritis, ou bien elles sont dues à la périsclérite elle-même. Pourtant la périsclérite st rarement accompagnée d'une iritis.

Une périsclérite pourrait à la longue se transformer, en une sclérite, se raprocher de la cornée, envahir cette membrane et l'iris lui-même, et constituer

ne forme plus grave de la maladie.

La périsclérite peut être suivie d'une suppuration; il se forme alors entre la clérotique et la capsule oculo-orbitaire une accumulation d'un liquide purulent,

qui donne naissance à une tumeur saillante et fluctuante, soit en haut, soit en dehors de la cornée et à une grande distance de cette dernière.

Un de mes malades présentait dans le courant de sa scléro-kératite, plus de dix foyers ou collections séreuses sous-capsulaires, qui étaient toutes situées an voisinages de la cornée. Quelques-uns guérirent après une incision, d'autres disparurent tout seuls, et le malade a complétement guéri.

L'examen des membranes profondes de l'œil démontre, ordinairement, qu'aucune d'elles n'est malade et que l'iris lui-même n'est atteint que d'une manière exceptionnelle.

Diagnostic différentiel. - Une des maladies qui ressemble le plus à la périsclérite à son début est sans aucun doute une phlyctène développée sur la conjonctive bulbaire, surtout au voisinage du pinguécula. Là, la rougeur est assez uniforme et ressemble à celle de la périsclérite. Mais si l'on prend en considération l'existence d'une injection toute superficielle autour d'une vésicule transparente qui s'excorie ensuite, et l'apparition toute récente de la maladie, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une simple phlyctène.

Une iritis peut quelquesois commencer par une périsclérite; mais alors elle est accompagnée dès le début de douleurs périorbitaires très-violentes; l'affection a en outre toutes les allures d'une maladie aiguë.

**Étiologie.** — L'épisclérite est une affection chronique qui reconnaît pour cause la diathèse rhumatismale, strumeuse et quelquesois syphilitique. Il ressort, en effet, de mes recherches, qu'elle se présente surtout chez les individus arthritiques ou qui ont souffert à plusieurs reprises d'attaques rhumatismales.

Je l'ai observée deux fois chez les individus syphilitiques, au moment où ils étaient atteints des éruptions syphilitiques tuberculeuses. Chez un de ces malades, la périsclérite ne s'était déclarée que dans l'endroit où avait en lieu une contusion de la capsule de Tenon avec la pince à fixer pendant l'opération de la pupille artificielle.

Dans le courant d'un rhumatisme blennorrhagique, j'ai vu, avec le docteur Laurrain, se déclarer une syndesmite palpébrale dans les deux yeux. La rougeur était située dans la partie palpébrale, et elle était due à une inflammation de la capsule palpébrale.

Après l'opération de strabisme, il se déclare quelquefois une inflammation de la

capsule de Tenon à l'endroit où elle a été coupée ou contusionnée.

Cette affection se rencontre moins souvent chez les enfants de quatre à huit ans, mais à partir de dix à dix-huit ans on la rencontre assez fréquemment.

Marche et durée. — La périsclérite est une affection chronique; elle dure plusieurs mois, surtout lorsqu'elle se propage d'un point à un autre de la même niembrane. Elle est sujette aussi à récidiver dans le point qui a été primitivement affecté.

Propostic. — Le pronostic de la périsclérite est ordinairement favorable; elle guérit sans laisser de traces. Quelquesois pourtant le point enflammé suppure et peut même être un ulcère, comme l'ont rapporté Desmarres père et Bowman.

Traitement. — Une fois la périsclérite bien constatée, on doit tout d'abord chercher à diminuer la tension de la capsule de Tenon, et sa vascularisation exagérée. Un des moyens les plus efficaces est la méthode des scarifications directes faites sur la tumeur avec un simple scarificateur. L'incision doit être profonde et

pénétrer jusqu'au tissu propre de la sclérotique.

L'instillation du collyre d'atropine, sous la forme déjà indiquée, est aussi indispensable. On l'emploiera toutes les deux ou trois heures dans le but de ralentir la circulation et de retrécir le calibre des vaisseaux.

Si ce traitement reste sans efficacité, j'ai pour habitude de prescrire l'usag

alternatif des collyres d'atropine et d'éserine.

L'application de compresses imbibées d'eau tiède ou d'une infusion légère de sureau ou de camomille peut être utilement recommandée.

Vers la fin du traitement, on se servira des préparations mercurielles faibles,

soit de poudre de calomel, soit de pommade au précipité jaune.

Le traitement interne doit être dirigé contre la cause de la maladie; c'est ainsi que les préparations mercurielles et iodurées seront indiquées dans le cas de syphilis, le sulfate de quinine et la colchique quand il s'agit d'un rhumatisme ou d'une arthrite.

BIBLIOGRAPHIE. — Sichel, Inflamm. part. de la choroïde sous-conjonctivale (Bull. de thérap., 4847, t. XXIX, p. 209.—Edinburgh med.-Jour. May, 1856. — Taylor, Sur une forme particulière de selérotique (Ann. d'ocul., 1860).

#### ARTICLE II.

#### SCLÉRITE PARENCHYMATEUSE.

Le tissu propre de la sclérotique participe souvent à l'inflammation des diverses membranes de l'œil; mais il n'est pas moins fréquent de la voir affectée d'une inflammation interstitielle idiopathique.

Pendant longtemps on a discuté la question de savoir si les tissus tendineux et fibreux, tels que les tendons, les cartilages et la sclérotique, sont susceptibles de s'enflammer. Aujourd'hui cette question est résolue d'une manière affirmative, et si les plaies de la sclérotique peuvent se cicatriser quand elles sont précédées d'une réaction inflammatoire, de même le tissu propre de la sclérotique peut s'enflammer d'une manière idiopathique.

Cette inflammation apparaît habituellement tout près de la cornée; elle touche souvent son bord, et, au bout d'un temps plus on moins long, elle gagne cette tunique et s'avance en forme de demi-cercle ou de l'arc de cercle comme le montre la figure 147. La cornée devient dans toute cette étendue blanchâtre, opaline, et la tache ainsi produite reste indélébile sur son bord, en y formant un leucome. Pendant toute la durée de la sclérite, le pourtour de la cornée est injecté comme dans une kératite ou une iritis.

Voici en résumé les symptômes caractéristiques de la sclérite;

1º Vascularisation de la sclérotique. — Une tache rouge, livide, d'une forme arrondie, apparaît, soit sur le bord de la cornée, soit à 5 ou 6 millimètres de cette membrane; elle se montre assez distinctement au milieu de la couleur blanche du globe de l'œil. Elle est constituée par des vaisseaux capillaires très-fins, développés dans la substance propre de la sclérotique. Ces vaisseaux entrent en communication directe avec ceux de la choroïde.

2º Saillie à la surface de la sclérotique. — Par suite de l'inflammation de la substance propre de la sclérotique, le tissu qui la constitue éprouve du gonflement, et, en examinant attentivement sa surface, on remarquera une bosselure plus on moins large quoique pen élevée. Ponrtant cette saillie n'est pas constante et elle est quelquefois si pen marquée qu'elle passe inaperçue. An contraire, la saillie ne manque presque jamais dans les périsclérites.



Fig. 147. - Sclérite parenchymaleuse et opacités consécutives sur le bord de la cornée.

3º Coloration. — La vascularisation qui se développe dans la partie malade de la sclérotique amène un changement sensible de la couleur. Une tache se forme sur la sclérotique qui est rougeâtre, rouge livide; quelquefois elle devient foncée, grisâtre, bleuâtre ou noire; cette coloration grisâtre s'observe à une période plus avancée de la maladie, surtout lorsque celle-ci a duré des mois entiers et que la sclérotique a subi un amincissement sensible. Cet amincissement atteint quelquefois des proportions telles, que toute la partie antérieure de l'œil apparaît noire, et que le globe devient complétement mou.

4° Larmoiement. — C'est la seule sécrétion qui s'observe pendant les accès aigus de la maladie; mais durant une période assez longue de la sclérite ce signe n'existe point.

5° Douleur. — Malgré la gravité incontestable de l'affection et sa durée souvent excessive, le globe de l'œil n'est le siége d'aucune douleur notable. Au toucher, cet organe devient pourtant assez sensible, surtout pendant les crises.

Il arrive aussi que le malade éprouve une tension et une pression profonde dans l'orbite; l'œil semble être poussé en avant et comme s'il allait s'échapper de la cavité où il est logé. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la sclérotite parenchymateuse est accompagnée de douleurs névralgiques assez intenses quoique de courte durée, mais qui reviennent par crises.

6° Photophobie. — Elle existe quand la maladie occupe surtout la région périkératique, ou bien lorsque des complications se manifestent du côté de la cornée, de l'iris ou de la choroïde.

Marche et durée. — La chronicité de cette affection est une des circonstances à laquelle on doit toujours faire attention. Cette maladie, en effet, a une marche très-lente, et peut rester limitée à un seul point pendant des mois et des années, sans occasionner beaucoup de souffrance. Mais de temps à autre l'œil s'enflamme,

devient rouge, l'injection périkératique partielle ou générale s'accentue davantage, les douleurs acquièrent une intensité très-grande, et si l'on ne prend pas les précautions nécessaires, on risque de voir surgir des complications du côté de l'une ou de l'autre membrane de l'œil.

Complications. — Quelques auteurs croient, à tort, qu'une sclérotite n'est jamais isolée, et qu'elle est la conséquence d'une choroïdite antérieure. La sclérotite traverse très-souvent toutes ses phases sans que la membrane vasculaire de l'œil y prenne part; mais, chez certains individus, des complications se manifestent du côté d'une ou de plusieurs membranes oculaires.

4. Cornée. — Elle n'est jamais sensiblement atteinte; des opacités périphé-

riques, en forme de cercles, se produisent quelquefois sur son bord.

2. Iris. — La sclérotite parenchymateuse s'accompagne assez fréquemment de l'inflammation de l'iris; la pupille se déforme, des échancrures se montrent par suite des adhérences plus ou moins nombreuses qui s'établissent entre l'iris et la capsule. En conséquence on voit des synéchies postérieures plus ou moins nombreuses apparaître.

- 3. Choroïde. L'inflammation de la sclérotique peut se compliquer d'une choroïdite plastique, séreuse ou atrophique. Il survient alors des troubles visuels trèsmarqués, troubles qui peuvent même compromettre la vue d'une manière très-notable. Ces cas sont heureusement assez rares; on les observe chez les individus scrofulenx, syphilitiques, ou qui sont sous l'empire de toute autre cachexie morbide.
- 4. Sclérotique. L'amincissement de la sclérotique est une conséquence naturelle et presque constante de la sclérotite parenchymateuse, et il ne constitue par conséquent pas de complication. Mais cet amincissement peut être le point de départ d'une distension ou de l'ectasie de cette membrane, ce qui constitue un véritable staphylôme de la sclérotique, affection dont nous nous occuperons plus loin.

Diagnostic différentiel. — Il est très-difficile de reconnaître une sclérite parenchymateuse d'une périsclérite; l'une et l'autre se développent dans les parties limitées de la sclérotique, et elles sont accompagnées de rougeur intense, presque livide, et d'une saillie plus ou moins prononcée.

Mais l'erreur sera évitée si l'on se souvient que la durée de la périsclérite, quoique chronique, n'est pourtant pas aussi longue que celle de la sclérotite parenchymateuse. La première peut durer de deux à six mois, tandis que la seconde guérit rarement avant un an, et reste souvent stationnaire pendant plusieurs années. La périsclérite occasionne une saillie beaucoup plus prononcée que la sclérite, et se généralise au reste du globe de l'œil plus facilement et plus rapidement. Elle ne se communique pas à la cornée, l'iris et la choroïde ne sont que très-rarement envalus.

La sclérite peut être confondue avec une phlyctène conjonctivale située sur la portion scléroticale; mais l'affection étant récente et de courte durée sera facilement diagnostiquée.

Quant à l'iritis ou à la choroïdite, nous les étudierons plus tard.

Anatomie pathologique. — L'inflammation de la sclérotique est caractérisée par un gonflement de son tissu et une injection capillaire très-prononcée. Le gon-

flement est dû à l'infiltration des cellules propres du tissu sclérotical, ainsi que de son tissu interstitiel. Bientôt cette infiltration est suivie d'un développement des vaisseaux capillaires très-nombreux qui concourent à la résorption de l'exsudation. Ce travail régressif amène, dans certains cas, l'atrophie des éléments physiologiques de la sclérotique et son amincissement plus ou moins prononcé.

Étiologie. — La sclérite parenchymateuse reconnaît des causes très-variées : tantôt elle se développe à la suite de la diathèse arthritique. Dans d'autres cas, elle survient chez les sujets syphilitiques, et se complique d'une périsclérite, d'une iritis et d'une choroïdite, comme je l'ai constaté chez un de mes malades.

Les blessures par instruments tranchants ou piquants et les déchirures peuvent donner lieu à une inflammation de la sclérotique; mais ces cas sont moins graves.

**Pronostie.** — Rien n'est plus incertain que la marche de la sclérite, ainsi que guérison; c'est pourquoi on doit être très-réservé dans le pronostic de cette maladie. Sa guérison est très-longue et elle est sujette à récidiver. Quoi qu'il en soit, elle n'entraîne pas ordinairement de graves périls pour la vue.

**Traitement**. — Les ressources de la thérapeutique sont, en général, très-limitées, et leur action est faible sur la sclérite parenchymateuse, surtout lorsque celle-ci n'est pas occasionnée par la syphilis.

Ordinairement on doit procéder de la manière suivante :

1° Au début de la maladie, lorsqu'il n'y a point de réaction inflammatoire, on se contentera de prescrire l'instillation du collyre d'atropine, une ou deux fois par jour, tous les deux ou trois jours, en l'alternant avec cet autre collyre hydrargyrique.

24 Eau distillée...... 15 grammes. | Acétate d'hydrargyre neutre... 2 centigr.

En même temps, on agira sur la constitution du malade, soit en prescrivant les préparations mercurielles et iodées à l'intérieur, si la maladie reconnaît une cause syphilitique, soit en appliquant des sangsues à l'anus, les bains de siége et les pilules aloétiques, si le malade est hémorrhoïdaire.

2° Lorsque l'affection entre dans une période aiguë, et que les souffrances commencent à se manifester, l'instillation plus fréquente du collyre d'atropine devient indispensable, et on l'alternera même avec le collyre d'éserine, selon une des for-

mules prescrites plus haut.

Dans un accès aigu, l'application de huit ou dix sangsues, soit en avant, soit en arrière de l'oreille, sera indiquée. Puis, si les douleurs ne se calment point, on aura recours à des scarifications faites sur la partie enflammée et gonflée, scarifications que l'on renouvellera deux ou trois fois dans le cours de la maladie, selou l'intensité de l'inflammation.

Des révulsifs cutanés, tels que le séton à la tempe, d'après les préceptes de Critchett, et les mouches volantes au pourtour de l'orbite et derrière l'oreille,

seront utilement recommandés.

Des fomentations faites avec l'infusion de camomille ou toute autre infusion aro-

matique ont été aussi ordonnées avec plus ou moins de succès.

Dans le cas d'iritis chronique rebelle, compliquant la sclérite, on est souvent forcé de pratiquer l'iridectomie,

BIBLIOGRAPHIE. — Pilz, Die Entzündung der Sclerotica (Prager Vierteljahr., 1852, t. X, nº 2). — White Cooper, De l'inflamm. de la sclérotique (Ann. d'oculist., 1854, t. XXXII, p. 167). — Laurence, De la sclérotite (Edinburgh med. Journ., 1862, vol. VIII, p. 192). — Mooren, Krankh. der Hornhaut und der Sclera (Ophth. Beobacht. Berlin, 1867).

#### ARTICLE III.

## STAPHYLÔME ANTÉRIEUR DE LA SCLÉROTIQUE.

L'amincissement de la sclérotique dans un point quelconque de l'œil peut occasionner sa déformation. Sous l'influence de la pression intraoculaire, les membranes internes tendront à faire une hernie à travers la partie amincie de la coque fibreuse, et il se formera consécutivement une saillie globuleuse appelée staphylôme de la sclérotique.

Le plus souvent le staphylôme est partiel, et il est situé, soit au voisinage de la cornée, soit dans l'intervalle qui sépare les deux muscles droits de l'œil, près de la région équatoriale. Il est unique ou multiple; quelquefois le nombre de ces saillies est tellement grand, et elles occupent une telle étendue que le globe tout entier subit pour ainsi dire une désorganisation staphylomateuse.

**symptomatologie.** — Le staphylôme de la sclérotique se présente ordinairement comme une bosselure blenâtre ou brunâtre, tantôt bien circonscrite, tantôt se perdant insensiblement au milieu de la sclérotique amincie.

Le volume et la consistance du staphylôme sclérotical sont variables : le plus souvent il est dur et fortement résistant, ce qui tient à l'augmentation de la sécrétion intra-oculaire. D'ordinaire, les fibres longitudinales de la sclérotique la divisent en plusieurs lobes; en s'écartant, ces fibres laissent des intervalles libres à travers lesquels se produit une hernie de la choroïde. C'est ainsi que le staphylôme se présente sous forme de tumeurs ou bosselures multilobaires, ardoisées, qui augmentent progressivement.

Le staphylòme de la sclérotique n'est pas une affection idiopathique; il n'est que l'effet secondaire de l'exagération de la sécrétion intra-oculaire occasionnée par la phlegmasie de la choroïde, comme Sichel (1) l'a judicieusement démontré. Sous l'influence de la sécrétion exagérée, la coque oculaire se distend, et il suffit que les fibres de la sclérotique soient moins serrées et moins denses que de coutume, pour qu'elles s'écartent et laissent la choroïde se hernier.

Un examen attentif fait reconnaître la présence de tous les signes qui caractérisent l'irido-choroïdite sérense. C'est ainsi qu'on trouve une injection et un engorgement dans les vaisseaux scléroticanx; la chambre antérieure est trouble, l'iris est plus foncé que dans l'état physiologique, et la pupille est irrégulière, par suite des adhérences qui se sont établies entre cette membrane et la capsule. L'œil est trèsdur, volumineux, et fortement propulsé en avant.

Cette pression intra-oculaire fait éprouver aux malades des sensations luminenses dans l'œil; des cercles d'arc en ciel leur semblent exister autour de la flamme d'une bougie; puis la vue baisse progressivement, jusqu'à la cécité com-

<sup>(1)</sup> Sichel, Iconographic ophthalmologique. Paris, 1859, p. 521.

plète. Cette cécité est la conséquence d'une excavation de la papille. La même cause entraîne quelquefois l'opacification du cristalliu, de sa couche postérieure, celle de la cornée, etc.

Le staphylòme sclérotical peut rester pendant longtemps stationnaire; mais, sous l'influence d'une nouvelle poussée inflammatoire, la sécrétion intra-oculaire augmente et l'accroissement du staphylòme a lieu.

Si la maladie n'est pas arrêtée, elle peut occasionner la distension de la sclérotique dans tous les sens, et la formation de tumeurs multiples, noires ou ardoisées, qui peuvent simuler les tumeurs mélanotiques.

Cette affection se développe très-lentement; la sclérotique cède petit à petit et le malade n'éprouve que très-peu des douleurs et à des intervalles éloignés; tout au plus survient-il des tiraillements douloureux dans l'œil, et des douleurs pulsatives et périodiques causées par la distension de la sclérotique et de la choroïde. Desmarres père (1) a constaté quelquefois chez ces malades des vomissements, qu'il explique par le tiraillement des nerfs ciliaires.

Anatomic pathologique et étiologie. — Le staphylôme antérieur de la sclérotique est caractérisé par une distension et un amincissement excessif de cette membrane; ses fibres deviennent filiformes, à peine appréciables; d'autres sont atrophiées ou dégénérées en graisse.

La choroïde est atrophiée dans la partie correspondant au staphylôme; elle est, en outre, fortement adhérente; ses cellules sont privées de pigment amorphe, et leurs parois sont souvent rompues. L'iris et la zonula de Zinn sont distendus et leurs éléments atrophiés.

Cette affection reconnaît deux causes : les blessures de la sclérotique et la phlegmasie sércuse de la choroïde. Mais ni l'une ni l'autre de ces causes ne peuvent donner lieu au staphylôme, tant que la sclérotique n'a rien perdu de sa consistance, et que, par sa structure, son épaisseur et sa densité, elle est apte à résister à toute pression venant, soit du dehors, soit dedans.

D'après Schiess-Gemuseus, la rétine et la choroïde sont atrophiés à un haut dedegré, lorsque la sclérectasie est total; le système cristallinien disparait très-souvent et l'iris subit des altérations inflammatoires.

Chez certains individus, la sclérotique présente dès l'enfance un tel amincissement, que la plus légère inflammation de la choroïde ou de la sclérotique occasionne la production des staphylômes. C'est ce qui explique la fréquence plus grande de ces maladies chez les jeunes gens, dont le sclérotique n'a pas encore acquis toute sa densité.

Pronostic. — Le staphylôme de la sclérotique doit être considéré comme une affection grave, et qui tôt ou tard entraîne la perte de l'œil.

Pourtant, ces tumeurs peuvent rester indolentes et stationnaires pendant trèslongtemps. Velpeau (2) a observé chez un malade de la Charité, âgé de soixante aus, une tumeur staphylomateuse, que le malade portait depuis plus de trente ans sans en éprouver ancune gêne. Le plus souvent, toutefois, le staphylôme augmente; l'inflammation s'en empare, la vue se perd, des douleurs assez vives se manifestent

(1) Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 407.

<sup>(2)</sup> Velpeau, Manuel des maladies des yeux. Paris, 1840, p. 266.

et la tension interne est tellement grande, qu'on les a vues se rompre et l'œil se vider.

Traitement. — Dès le début d'un staphylôme qui se forme après une blessure récente, on doit pratiquer une paracentèse dans la tumeur; après quoi on fera une compression de l'œil.

Les paracentèses peuvent être aussi très-avantageusement pratiquées dans les

staphylômes spontanés; on les renouvellera tous les huit ou dix jours.

Mais si la vue commence à se troubler, et si la compression intra-oculaire, en augmentant d'intensité, amène une excavation de la papille du nerf optique, on doit procéder sans perdre le temps à une excision d'une partie de l'iris. Cette opération peut être renouvelée au bout de quelques semaines dans la partie opposée à la première, afin que l'iris soit divisé, d'après l'avis de Soelberg Wells, en deux portions complétement séparées l'une de l'autre.

Dans d'autres cas le staphylôme sera saisi avec un crochet à chalazion et excisé. On donnera au lambeau une forme elliptique parallèle à l'équateur de l'œil, et l'on

réunira ensuite les lèvres de la plaie avec deux ou trois sutures.

Mais si le staphylôme est trop volumineux, et qu'il gêne les mouvements des paupières, il faut alors amputer l'hémisphère antérieur de l'œil puis réunir les bords de la plaie par des points de suture, d'après le procédé de Critchett, ou bien laisser à la nature le soin d'opérer la cicatrisation.

Lorsqu'il n'y à qu'un seul œil de pris et que l'autre commence à éprouver les premières atteintes du même mal, on préférera, à toutes les autres méthodes, l'énucléation de l'œil par la méthode de Bonnet (de Lyon) (1). Par l'énucléation on parvient habituellement à préserver l'autre œil de l'affection sympathique, dont on voit si souvent des exemples désastreux.

BIBLIOGRAPHIE. — Josse, De la guérison du staphylôme sclérotical, etc. (Gaz. des hôpit., 1842, nº 124). — Hairiou, Staphyl. sclérot. choroïd.; et Etudes microscopiques sur le staphylôme en général (Ann. d'ocul., 1850, t. XXIV, p. 60). — Sichel, Iconographic ophthalmologique, 1859, p. 521, et Archiv für Ophthalmologie von Gracfe, t. III, Abth. 1. —Bolling Pope, Sclércctasie, conséquence d'une irido-choroïdite syphilitique (Annales d'oculist., t. LVI, p. 54, et Ophth. Hosp. Reports, t. IV, 4<sup>re</sup> partie, 1864, p. 68). — Schiess-Gemuseus, Anatomie patholog. du staph. antérieur de la sclérotique (Archiv für Ophthalmologie, 1865, t. XI, Abth. II, p. 47, et Ann. d'oculist., 1867, t. LVIII, p. 69).

#### ARTICLE IV.

## TUMEURS DE LA SCLÉROTIQUE.

La sclérotique peut être le siége de tumeurs mélanotiques ou épithéliales malignes. Sichel rapporte l'observation d'une mélanose superficielle de la sclérotique, coexistant avec des tumeurs mélaniques volumineuses du cerveau et d'autres organes; mais les faits de ce genre sont excessivement rares.

On rencontre bien plus souvent des tumeurs épithéliales ou cancéreuses situées au voisinage de la cornée et qui envahissent bientôt cette membrane. Elles prennent tantôt naissance dans la conjonctive, tantôt dans le tissu sous-conjonctival et la sclérotique. Leur étude n'offre rien de particulier, et ce que nous avons dit sur

<sup>(1)</sup> Bonnet, Traité des sections tendineuses. Paris, 1841.

les tumeurs de la cornée ou de la conjonctive leur est applicable (voyez Conjonc-tive).

Sichel a rappelé aussi une observation très-intéressante d'une tumeur fibroïde et graissense de la sclérotique située au bord de la cornée, et dont la dissection avait été très-difficile à cause des adhérences intimes et des prolongements qui pénétraient jusqu'à dans la sclérotique elle-même.

BIBLIOGRAPHIE. — Szokalski, Angeborene Geschw. der Sclerotica des rechten Auges (Walker's und von Ammon's Journ., 1842, t. I, nº 1). — Von Ammon, Zur Lehre von den Angehorenenen Geschw. der Sclerotica (Walther's ü. v. Ammon's Journ., 1842, t. I, p. 90). — Sichel, Iconographie ophthalmologique. Paris, 1859, p. 536.

#### ARTICLE V.

## BLESSURES ET RUPTURES DE LA SCLÉROTIQUE.

Les blessures de la sclérotique s'observent le plus souvent dans l'hémisphère antérieur de l'œil, et tout près de la cornée. Les éclats de capsules ou d'acier, les fragments de plomb, produisent des blessures excessivement graves ; cette gravité ne provient pas de l'étendue de la plaie, mais plutôt du corps étranger qui reste souvent dans l'œil.

Les blessures faites par les corps contondants et les projectiles de guerre ne se bornent pas, comme le dit Legouest, à contusionner l'œil, mais elles le déchirent, le traversent et le désorganisent; après un pareil accident, on voit souvent l'œil se vider et s'atrophier.

Les plaies scléroticales rapprochées de la cornée donnent souvent lieu à une hernie de l'iris et d'une partie de la choroïde. Il se produit alors une tumeur grisâtre ou blenâtre staphylomateuse, qui peut entretenir une irritation permanente, tant que cette tumeur ne sera pas enlevée ainsi qu'une partie de l'iris située au voisinage de la plaie. C'est ainsi que je suis parvenu à guérir deux malades atteints de staphylômes traumatiques précornéens avec flocons dans le corps vitré. L'excision du staphylôme et d'une partie de l'iris amena la guérison complète de la tumeur et le rétablissement de la vue.

Les blessures de la sclérotique peuvent aussi donner lieu à un décollement de la rétine, à des flocons multiples dans le corps vitré, et à une luxation du cristallin, soit dans la corps vitré, soit sous la conjonctive. Mais ces accidents sont plus fréquents dans cette seconde forme de traumatisme, et notamment dans les ruptures de la sclérotique.

La sclérotique et la choroïde sont, d'après Gosselin et Denonvilliers, les parties de l'œil les plus susceptibles de se rompre, et cette rupture se produit dans un grand nombre des cas au devant de l'insertion des muscles droits internes. Selon Gosselin, on peut facilement reconnaître la rupture de la sclérotique, même dans le cas où un épanchement sanguin sous-conjonctival le masque complétement. Pour cela, on comprime la cornée avec la pulpe du doigt, et si une partie des milieux est évacuée, elle s'affaisse et conserve la forme que lui a dennée la pression exercée par le corps vulnérant.

C'est surtout dans la partie antérieure que la rupture de la sclérotique se por-

duit, et elle a le plus souvent lieu du côté opposé à celui où l'organe a reçu la contusion. Ainsi le malade est frappé d'un coup violent sur la partie externe de l'œil, avec une pierre, une balle, le poing, etc.; aussitôt la sclérotique se déchire du côté interne. L'humeur aqueuse s'échappe avec violence en dehors de l'œil, et souvent le cristallin, détaché par la violence du choc, s'échappe avec les humeurs de l'œil, se loge sous la conjonctive et se présente là sous la forme d'une tumeur ronde et presque transparente.

Ces accidents sont assez graves; ils compromettent ordinairement la vue. Les recherches statistiques de Follin, faites sur ce sujet, ont démontré que, dans tous cas connus, la vue était ou perdue ou très-sensiblement diminuée. Le trouble ou la perte de la vue sont évidemment dus aux désordres qui surviennent dans l'inté-

rieur de l'œil.

Traitement. — Le premier devoir du chirurgien est d'examiner soigneusement l'état de la cornée, de l'iris et des membranes internes de l'œil, ainsi que celui de la plaie. La plaie de la sclérotique doit être mise en coaptation, l'iris et le corps vitré refoulés en dedans et l'œil soumis à la compression. Puis on ordonnera l'application des compresses d'eau glacée.

Plusieurs chirurgiens ont conseillé d'exciser sur-le-champ toute la partie de l'iris qui se trouve en dehors de la plaie. Pour mon compte, j'ai renoncé à cette pratique depuis que j'ai été témoin des accidents survenus à la suite de cette petite opération. Mieux vaut laisser l'iris dans la plaie et appliquer la compression. L'excision ne devra être faite que plusieurs mois après l'accident.

Le cristallin luxé sous la conjonctive doit être immédiatement éloigné de cet endroit par une incision faite à la conjonctive.

BIBLIOGRAPHIE. — Rivaud-Landreau, Gaz. méd. de Lyon, 1849, p. 34. — Gosselin, Gaz. des hôp., 1853. — Follin, Arch. génér. de méd., févr. 1853. — Legouest, Traité de chirurgie d'armée. Paris, 1863. — Argilagos, Ruptures par contre-coup de la sclérotique (Annales d'oculist., t. XLVI, p. 223). — Lawson, Rupture de la sclérotique (Annales d'oculist., t. LV, p. 91, et Med. Times and Gazette, 1865, p. 570). — Schroeter, Sur le mécanisme de formation des déchirures traumatiques de la sclérotique (Annales d'oculist., 1867, t. LVIII, p. 160, et Klinische Monatsbl., 1866, p. 242).

# SIXIÈME PARTIE

#### IRIS

Anatomie. — L'iris, membrane musculo-vasculaire, constitue une sorte de diaphragme mobile, placé au milieu de l'humeur aqueuse, et séparant en deux chambres l'espace compris entre le cristallin et la cornée; l'une est la chambre antérieure,

l'autre la chambre postérieure (fig. 148).

On a successivement admis et rejeté l'existence de la chambre postérieure; mais lorsqu'on examine attentivement la figure ci-dessous, on est facilement convaincu que les procès ciliaires, qui font saillie derrière l'iris, ne peuvent pas rester constamment appliqués contre cette membrane, d'autant plus qu'ils sont les seuls organes sécréteurs de l'humeur aqueuse. Cette humeur s'accumule en plus ou moins grande quantité derrière l'iris dans l'état normal; elle forme une véritable poche ou chambre postérieure lorsque la pupille est obstruée.



Fig. 148. — Iris (\*).

L'iris est percé d'un trou circulaire appelé pupille (fig. 149). Quoique centrale, cette ouverture incline habituellement un peu plus vers l'angle interne de l'œil: elle paraît noire au grand jour, et rouge lorsque, avec l'ophthalmoscope, on projette une lumière dans le fond de l'œil.

La couleur de l'iris varie beaucoup selon les individus, l'âge et la constitution. Ainsi, les sujets blonds ont les yeux bleus, les individus à cheveux noirs les ont bruns. Chez les albinos, la pupille, ainsi que l'iris, apparaît ronge, ce qui tient à l'absence du pigment et à la coloration que lui donnent les vaisseaux sanguins.

On distingue dans l'iris les éléments

anatomiques suivants:

1. Les cellules épithéliales de la membrane de Descemett, qui se portent sur la surface antérieure de l'iris, et peuvent

être distinguées jusqu'au bord pupillaire sous forme de cellules hexagonales allongées, et ne présentant qu'une seule rangée, comme l'a très-bien fait voir J. Arnold (1). Quant à la membrane séreuse, dont on a longtemps parlé, elle n'existe pas; tout au plus tronve-t-on quelques fibres isolées de la membrane de Descemett, qui se perdent à la surface de l'iris, et non loin de sa grande circonférence.

<sup>(1)</sup> Arnold, Archiv f. patholog. Anatomie. Bd, XXVII, S. 365.

<sup>(\*) 1,</sup> iris; 2, cornée; 3, cristallin.

2. La couche pigmentaire est constituée par des cellules étoilées (fig. 150) fortement pigmentées, pareilles à celles que l'on trouve dans la choroïde, mais un peu plus

petites. Le pigment épithélial n'existe point dans cette membrane.

3. Le tissu interstitiel de l'iris est constitué par un tissu cellulaire lâche, contenant des cellules étoilées, incolores ou pigmentées, et qui constituent comme une sorte de charpente destinée à servir de support aux muscles et aux vaisseaux.



Fig. 149. — Iris et choroï le (\*). . Fig. 150. — Cellules de pigment (\*\*).

- 4. Les fibres musculaires de l'iris sont des fibres lisses; les unes sont circulaires et constituent une sorte d'anneau ou de sphincter de la pupille. Elles sont surtout rapprochées de la face postérieure. Les autres sont rayonnées, d'après Rouget (1), elles forment à la surface antérieure des creux, des sortes de cryptes, dont le fond est parcouru par de nombreux vaisseaux, et les bords sont formés par les fibres musculaires. Ces dernières se croisent avec les fibres circulaires, près de l'ouverture pupillaire et près de la grande circonférence de l'iris. Au voisinage du bord ciliaire, elles se réunissent, d'après Rouget, en un grand nombre de petits faisceaux très-nettement isolés chez certains animaux (chien, bœuf, mouton), moins distincts chez l'homme. Au lieu de s'insérer au sillon kérato-sclérotical, elles s'épanouissent de nouveau et se continuent avec la couche profonde du muscle ciliaire. D'après Kölliker, Henle et Rouget, les fibres radiées constituent le dilatateur de la pupille.
  - 5. Les vaisseaux de l'iris sont très-nombreux et forment un lacis vasculaire très-

serré, comme le montre la figure 151.

- a Les artères proviennent des ciliaires longues et des ciliaires antérieures. Les premières sont au nombre de deux. Arrivées au muscle ciliaire, elles concourent, avec quelques ciliaires antérieures, à former le grand cercle artériel de l'iris. De ce cercle se détachent des branches postérieures qui se rendent au muscle accommodateur et
- (1) Rouget, Note sur la structure de l'ail, et en particulier sur l'appareil irio-choroïdien (Gazette médicule de Paris, 1856).

(\*\*) f, g, Cellules irrégulières avec dentehres ou prolongements; q, q, cellules pigmentaires de l'albinos à forme polyédrique régulière ou irrégulière. (Ch. Robin.)

<sup>(\*)</sup> e, c, nerf ciliaire se ramifiant dans l'iris; d, nerf ciliaire plus petit; e, e, vasa corticosa; h, ligament et muscle ciliaire; k, fibres convergentes du plus grand cercle de l'iris; l, forme entortillée de celles qui sont près de la pupille, avec les fibres convergentes du cercle plus petit de l'iris; l, nerf optique.

des hranches antérieures qui se répandent sur l'iris tout entier et aboutissent au petit cercle artériel.

Les ciliaires antérieures ou courtes proviennent des branches musculaires, qui tra-



Fig. 151. — Disposition des vaisseaux de l'iris (\*).

versent la sclérotique en divers points, et se confondent avec les ramuscules des ciliaires longues pour former le grand et le petit cercle artériel.

b. Les veines de l'iris sont très-nomhreuses; elles vont du bord pupillaire vers la grande circonférence de l'iris, et aboutissent, soit dans les veines du cercle ciliaire, soit dans les veines ciliaires longues postérieures, soit enfin dans les veines ciliaires antérieures, dont une partie se jette dans le plexus veineux ou canal de Fontana.

Dans la vie intra-utérine; ces mêmes vaisseaux forment la membrane pupillaire, qui ferme cette ouverture jusqu'au sixième mois. Sæmmerring, Haller et J. Cloquet l'ont observéé à partir du troisième mois de la vie intra-utérine; puis elle se déchire vers le centre et s'atrophie progressivement.

6. Les nerfs de l'iris appartiennent aux deux ordres de filets nerveux, comme Claude Bernard (4) l'a démontré: les nerfs ciliaires directs, qui donnent la sensibilité à la con-

jonctive et à l'iris; et les filets indiretcs, c'est-à-dire ceux qui ont passé par le ganglion ophthalmique, et donnent la sensibilité à la cornée transparente et à l'iris.

Les nerfs ciliaires longs perforent la sclérotique au nombre de deux, et se rendent au muscle ciliaire et à l'iris.

Les nerfs qui constituent le ganglion ophthalmique proviennent de trois sources : nerf moteur oculaire commun, branche ophthalmique de Willis et rameau carotidien du grand sympathique. Les filets nerveux du moteur commun se rendent au sphincter de l'iris, et servent à contracter la pupille; ceux, au contraire, qui naissent du grand sympathique, se distribuent aux fibres rayonnées, et président à leur contraction, par conséquent à la dilatation de la pupille. Le filet nerveux de la cinquième paire entretient la nutrition, et concourt en même temps à donner la sensibilité à cette membrane. Les expériences de Brown-Séquard tendent à démontrer que l'iris possède la sensibilité directe pour la lumière, et sans intermédiaire du nerf optique.

Développement. — L'iris apparaît à une période avancée de la vie intra-utérine, notamment vers le quatrième mois, lorsque la fente scléroticale et la fente choroïdienne se sont totalement fermées. D'après Ammon (2) et Ch. Robin (3), on aperçoil, vers cette époque, l'anneau irien complet tout près des procès ciliaires, qui se développe en même temps que le tenseur de la choroïde. Petit à petit, l'iris s'épaissit el s'élargit de la périphérie vers le centre, et forme une pupille qui se ferme ensuite complétement, et pour quelque temps, par la membrane pupillaire, laquelle ne dis-

paraît, d'après Cloquet, que vers le septième mois de la gestation.

(1) Claude Bernard, Leçons sur le système nerveux. Paris, 1858, t. 11, p. 86.

(2) Ammon, Archiv f. Ophthalm. von Graefe. Bd. IV, Abth. 1, S. 124.

(3) Ch. Robin, Dictionn. de médecine, 12° édit. Paris, 1865, art. Pipillatre, p. 1249.

<sup>(\*)</sup> a,a, terminaison des vaisseaux au bord pupillaire ; b,b, grande circonférence de l'iris, adhérente au musele ciliaire; c,c,c, artères et veines de l'iris; d,d, tissu musculaire apparaissant dans les interstices des vaisseaux.

Physiologie. — L'iris est une membrane extrêmement mobile; elle forme une sorte de diaphragme qui, comme nous l'avons dit, sépare la chambre antérieure de la chambre postérieure, et dont l'ouverture pupillaire, en se rétrécissant ou se dilatant, laisse entrer dans l'œil une quantité plus ou moins considérable de rayons lumineux. Il aide, en outre, d'après Donders, à l'accommodation.

On regarde généralement cette membrane comme sécrétante, mais cette opinion nous paraît tout à fait invraisemblable. L'humeur aqueuse n'est point sécrétée par l'iris, mais par les procès ciliaires qui font saillie dans la chambre postérieure. Nous n'en donnerons d'autres preuves que l'existence de l'humeur aqueuse dans les cas où

l'iris manque complétement.

Nous croyons aussi que l'iris, par ses mouvements continuels exécutés sur la surface du cristallin, sert pour ainsi dire à nettoyer cette surface des dépôts ou des flocons qui pourraient troubler la vue en s'arrêtant sur la capsule cristalline.

Bibliographie. — Rouget, Note sur la structure vasculaire de l'iris et de la choroïde (Gaz. méd. de Paris, 1856). — Leber, Anatomische Untersuch. über die Blutgefässe des menschl. Auges, Wien, 1865, et Journal d'anatomie de Ch. Robin, 1866.

## CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE L'IRIS ET DE LA PUPILLE.

L'exploration de l'iris doit être faite à l'œil nu et au moyen de l'éclairage oblique.

- A. Examen de l'œil nu. L'examen à l'œil nu permettra de constater la coloration de cette membrane, l'éclat de ces fibres radiées et concentriques, la position verticale, plane, bombée ou déprimée, etc.
- 1. La coloration de l'iris varie selon l'âge et les individus; elle est bleue chez les blonds, brune ou noire chez les sujets bruns. Il est rare pourtant que cette coloration soit complétement uniforme sur toute sa surface; le plus souvent on constate une teinte plus foncée près de la pupille. On trouve en outre fréquenment des taches pigmentaires plus ou moins larges et plus ou moins nombreuses. Lorsque ces taches sont très-foncées et qu'elles se trouvent au bord de la pupille, elles peuvent se confondre avec elle et simuler une déformation.

On reconnaîtra facilement ces taches pigmentaires si l'on se souvient qu'elles ont les bords bien tranchés et qu'elles n'occupent qu'une partie de l'iris. Dans une inflammation, l'iris tout entier change de couleur.

Dans les inflammations, l'iris change de couleur, s'il était bleu il devient brunâtre, et de brun, verdâtre. En même temps, on remarque une coloration rougeâtre au pourtour de la cornée, ce qui est dû à l'injection des vaisseaux péricornéens communiquant avec ceux de l'iris.

Dans l'état sain, les deux yeux ont chez le même individu une coloration identique, dans l'œil malade, au contraire, l'iris devient plus foncé; il est donc important pour le diagnostic de comparer la couleur des deux iris. On trouve pourtant, par suite d'une anomalie congénitale, chez le même individu, les deux yeux de couleur différente. C'est ce que l'on appelle les yeux vairons.

2. La position de l'iris doit être étudiée avec une attention toute particulière.

Chez certains individus âgés, l'iris est normalement très-rapproché de la surface cornéenne, et la chambre antérieure semble complétement effacée; mais, dans ce cas, les deux iris présentent la même conformation et la pupille est régulièrement dilatée.

Dans les inflammations chroniques accompagnées d'adhérences pupillaires, l'iris devient bombé et mammelonné, et il se rapproche beauconp de la cornée. Lorsqu'il existe un leucòme de la cornée on doit chercher si l'iris n'est pas adhérent dans le point où siége le leucôme. Quelquefois ce diaphragme est excavé en arrière, ce qui se produit surtout après quelques opérations et après les blessures.

L'iris est souvent tremblotant, ce que l'on constate en faisant exécuter à l'œil des mouvements dans différentes directions.

3. Pupille. — L'état de la pupille doit être examiné avec le plus grand soin. Dans l'état normal elle est régulièrement ronde; elle se contracte sous l'influence de la lumière, et se dilate dans l'obscurité. On ferme les paupières du malade et avec les pouces de chaque main on ouvre tantôt l'œil droit, tantôt l'œil gauche. L'œil étant fermé, la pupille reste dilatée, mais dès qu'il est ouvert, la lumière la fait contracter. Le même phénomène doit se produire au même degré dans les deux yeux. Foucher (1) a démontré pourtant, que la pupille peut présenter une forme irrégulière en l'absence de toute altération morbide.

Les deux pupilles doivent avoir le même volume, et lorsque le malade est placé en face d'une fenêtre et que les deux yeux sont également éclairés, la contraction et la dilatation de deux pupilles ne doivent présenter aucune différence. Dans les inflammations de l'iris, le volume et la forme de la pupille éprouvent une modification complète. Cette ouverture se rétrécit dès le commencement et devient anguleuse, irrégulière, échancrée par places, et frangée sur ses bords. Des stries brunâtres se montrent vers le milieu de la pupille; ces stries sont dues aux adhérences existant entre l'iris et la capsule et sont connues sous le nom de synéchies postérieures. Quelquefois la pupille est tout à fait bouchée (atrésie de la pupille) par les exsudations. L'existence des synéchies ainsi que de l'atrésie pupillaires pourra être plus facilement constatée par l'éclairage oblique ou direct du miroir ophthalmoscopique, surtout si l'on a soin de dilater préalablement la pupille.

B. ÉCLAIRAGE OBLIQUE. — Toute adhérence et tonte synéchie postérieure laisse des dépôts pigmentaires sur la capsule antérieure. Ces dépôts ont une teinte brunâtre; on les voit surtout en y concentrant la lumière de la lampe au moyen d'une lentille numéro 2 1/4.

C. ÉCLAIRAGE DIRECT AU MOYEN D'UN RÉFLECTEUR. — Il suffit de projeter la lumière réfléchie par le miroir de l'ophthalmoscope et de regarder par le trou central, pour apercevoir la pupille rouge avec des échancrures et des stries noires qui sont dues aux adhérences pupillaires. La planche I, figure 7, de notre atlas ophthalmoscopique, reproduit cet état de la pupille.

<sup>(1)</sup> Foucher, Mém. sur les déformations de la pupille (Rev. méd.-chir. 1852).

## CHAPITRE II

#### MALADIES DE L'IRIS

Les inflammations de l'iris offrent de nombreuses variétés; leur étude présente d'autant plus de difficultés, qu'il y a nécessité de reconnaître si elles sont primitives et idiopathiques, ou secondaires et ne constituant qu'une complication d'autres affections oculaires.

Les inflammations primitives de l'iris peuvent être simples, traumatiques, syphilitiques, rhumatismales, blennorrhagiques, goutteuses; les inflammations secondaires peuvent dépendre des maladies de la cornée, de la sclérotique, de la choroïde ou de la rétine.

On rencontre en outre dans cette membrane les tumeurs et les kystes, les vices de conformation et les troubles fonctionnels.

Voici le tableau synoptique des diverses affections de cette membrane :

Iritis séreuse. Variétés d'après Iritis parenchymatcuse. la nature Iritis gommeuse. d'exsudation. primitive. Iritis simple 1. De l'iritis en général. secondaire. Iritis syphilitique. Variétés d'après lritis blennorrhagique. les causes. Iritis goutteusc. Iritis rhumatismale. Iritis sympathique.

- 2. Tumeurs, kystes et corps étrangers de l'iris.
- 3. Hernic de l'iris, sénéchies antérieures et postérieures.
- 4. Troubles fonctionnels myosis. mydriase.
- 5. Anomalies de la conformation.
- 6. Pupille artificielle, ses méthodes et ses indications.

#### ARTICLE PREMIER.

#### DE L'IRITIS EN GÉNÉRAL.

L'inflammation de l'iris peut affecter des formes très-variées; elle peut être aiguë ou chronique et se compliquer de diverses altérations oculaires. Quant aux symptômes, il existe des caractères propres à toutes les iritis, caractères que nous illons exposer.

Symptomatologie. — Signes anatomiques. — 4. Injection périkératique. — Tout autour de la cornée on aperçoit une vascularisation très-fine, constituée par les vaisseaux capillaires sous-conjonctivaux, placés le plus souvent dans le tissu périscléral. Ces vaisseaux sont perpendiculaires an bord de la cornée, et paralèles les uns aux autres; ils forment une zone rouge autour de cette membrane. Lette zone est rarement interrompue, elle entoure au contraire la cornée dans ous les sens et d'une manière très-régulière.

L'injection est quelquefois peu marquée, surtout lorsque l'iritis a une marche ente et chronique; mais, dans les formes aiguës, elle peut devenir tellement proloncée, que toute la sclérotique devient d'un rouge violet. Souvent, dans ces cas,

GALEZOWSKI.

la conjonctive s'injecte aussi et un épanchement séreux sons-conjonctival, on le chémosis séreux, pent acquérir un développement considérable. L'année deruière, j'ai soigné un malade âgé de trente-ciuq aus, qui a été pris dès le début d'une conjonctivite en apparence catarrhale avec chémosis séreux saus injection périkératique, et qui montra ensuite tous les caractères de l'iritis. Trois semaines plus tard, l'autre œil était atteint de la même maladie et sous la même forme. Les docteurs Paul et Dagnenet ont été témoins du fait. Quelquefois l'inflammation de l'iris est accompagnée de l'œdème des paupières, surtont de la paupière supérieure.

2. Changement de la coloration de l'iris. — L'iris est ordinairement plus foncé dans l'œil malade que dans l'œil sain; de bleu pâle, il devient bleu foncé on brunâtre; l'iris brun prend une teinte sale verdâtre. En même temps, la surface de cette membrane est plus trouble, ses fibres sont moins accusées, et l'on remarque vers le bord pupillaire une zone foncée, brunâtre.

Dans quelques cas rares, on distingue par places une coloration et des stries rougeâtres qui sont ducs à l'engorgement des vaisseaux. Quant aux vaisseaux qui deviennent, selon quelques auteurs, apparents sur l'iris, je ne les ai vus que dans des cas d'irido-choroïdite.

3. Rétrécissement et irrégularités de la pupille. — Sous l'influence de l'influence de l'influence de l'iris sont excitées, et la pupille se contracte d'une manière très-sensible; ses mouvements sont lents et irréguliers.

4. Synéchies postérieures. — La pupille perd aussi sa forme régulière; elle devient angulaire, frangée, et des brides exsudatives, prenant naissance dans un ou plusieurs points du bord pupillaire, s'avancent vers le centre de la pupille. Ce sont des exsudations fibrineuses au moyen desquelles les adhérences s'établissent entre l'iris et la capsule antérieure du cristallin, et que l'on appelle ordinairement synéchies postérieures.

Les synéchies postérieures peuvent se présenter sous des formes très-variées; le plus souvent l'inflammation intéresse plus particulièrement les fibres radiées, qui pèsent fortement sur le cristallin et y laissent des dépôts exsudatifs avec du pigment détaché de la surface postérieure. Anssitôt que la pupille est dilatée par des mydriatiques, les adhérences se rompent, et l'on aperçoit alors sur la capsule des taches qui affectent des formes très-variées. Quelquefois ces exsudations constituent un anneau composé de petits points ou lignes toutes de couleur brunâtre comme le représentent les figures 152, 153 et 153 bis, visibles surtout au moyen de l'éclairage oblique.







Fig. 453.



Fig. 153 bis.

Dans un cas que j'ai observé, la pupille avait la forme d'un trèfle, et le malade percevait constamment cette figure devant ses yenx. Mackenzie a constaté une

fois cinq brides qui donnaient à la pupille la forme d'une feuille de chêne; quel-

quefois elle a la figure d'un losange (Denonvilliers et Gosselin).

Plusieurs auteurs ont attaché une importance toute spéciale à la forme que prend la pupille dans les iritis, prétendant trouver dans ce signe une explication des causes rhumatismale, syphilitique ou autre de l'inflammation. Ainsi Middlemore pensait que l'iritis était due à une diathèse rhumatismale, quand la pupille était allongée en dedans et en hant. Beer considère le déplacement de la pupille en haut et en dedans comme un caractère de l'iritis syphilitique, de sorte qu'au lieu d'être située au centre, cette ouverture se trouverait placée beaucoup plus près du bord supérieur et interne de cette membrane. On comprend facilement combien était erronée une pareille opinion; quelles que soient, en effet, les adhérences de l'iris, la nature de l'inflammation ne pourra être reconnue que par les signes rationnels de la maladie.

5. Lymphe plastique, hypopyon et hyphéma. — Lorsque l'iritis acquiert une certaine intensité et que l'inflammation gagne par voisinage le procès ciliaire, la sécrétion morbide s'épanche dans l'humeur aqueuse. Alors la pupille se trouble, devient lonche et se remplit d'une sorte de fumée ou voile blanchâtre; bientôt, cette exsudation se répand dans toute l'humeur aqueuse et lui imprime une colo-

ration terne et nuageuse.

Dans certaines formes d'iritis plastiques, la lymphe forme des flocons blanchâtres suspendus dans l'humeur aqueuse, et quelquefois la quantité de cette exsudation augmente à tel point que la chambre antérieure en est complétement remplie et que l'iris échappe au regard.

L'iritis est quelquefois accompagnée d'une accumulation de pus dans la partie léclive de la chambre antérieure, et il se produit un véritable hypopyon.

Une certaine quantité de sang se mêle par exception à l'humeur aquense, ce mi est désigné sous le nom d'hyphéma. Ce sang occupe la partie inférieure de a chambre antérieure; mais, à chaque mouvement de la tête, il se déplace, et orsqu'il remonte jusqu'au bord de la pupille, il se répand à la surface du crisallin et fait voir les objets colorés en rouge. J'ai eu occasion d'observer un cas malogue chez un haut fonctionnaire de l'Université de Paris, que le docteur V. Gueneau de Mussy m'avait obligeamment adressé. Ce malade était atteint l'une iritis avec hyphéma, et, chaque fois qu'il baissait la tête, les objets lui paraissaient pendant quelques instants colorés en rouge.

- 6. Kératite ponctuée ou disséminée. Dans certaines variétés d'iritis, la cornée prend part à l'inflammation; tantôt il se forme des dépôts brunâtres, pointillés, près de la membrane de Descemet; ils ont reçu la dénomination de cératite ponctuée; tantôt, c'est une véritable kératite disséminée qui se développe par exemple dans le courant d'une iritis syphilitique. J'ai trouvé quelquefois dans a cornée, à la suite d'une iritis, des dépôts noirs comme des taches d'encre. Pourant la cornée conserve dans la grande majorité des cas sa transparence complète.
- 7. La sclérotique est habituellement injectée au pourtour de la cornée, ce qui st dû à l'engorgement des vaisseaux qui communiquent avec l'iris. Mais la naladie débute quelquefois par une périsclérite ou par une sclérite, qui s'amendent t disparaissent même complétement anssitôt que l'iritis a pris toute son évolution. l'est ainsi que les choses se sont passées chez un malade goutteux que j'ai traité

en 1869 pour une iritis et anquel G. Sée donnait des soins pour ses attaques goutteuses.

8. Gonflement, condytomes et abcès dans l'iris. — Par suite de l'inflanmation parenchymateuse de l'iris, la surface de celle-ci devient tomenteuse; ses fibres sont moins distinctes, tout son parenchyme se goufle. Par places on y remarque quelquefois des élevures plus ou moins marquées, et qui ne sont antres que des condylômes dans la syphilis ou des abcès dans les iritis suppurative, strumeuse ou scrofuleuse. Velpeau a vu jusqu'à cinq abcès chez un homme d'environ cinquante ans. Pour ma part, j'ai vu chez un enfant scrofuleux trois abcès volumineux dans l'iris, lesquels donnèrent lieu à un hypopyon.

Signes physiologiques. — 1. Névralgies ciliaires. — Au début de la maladie et quelquefois pendant toute la durée de l'iritis, les malades n'épronvent aucune douleur vive; tout au plus s'ils ressentent une sensation de plénitude et de chaleur dans l'œil; en même temps, l'œil semble plus gros et comme chassé de l'orbite.

Habituellement cette forme bénigne ne dure pas longtemps, des douleurs plus vives apparaissent sous forme d'élancements dans l'œil et de douleurs pulsatives au fond de l'orbite. Les mêmes douleurs lancinantes se manifestent sur le front, le long de la branche du nerf sus-orbitaire, et s'irradient à toutes ses ramifications frontales et temporales. Tantôt toute la moitié de la tête, ainsi que le sommet, est endolorie; dans d'autres cas, les branches sous-orbitaires et dentaires sont aussi irritées.

Mais ces douleurs ne sont pas continuelles; elles viennent par crises, et s'exaspèrent régulièrement tous les soirs et pendant la nuit pour se calmer dans le jour.

Les névralgies ciliaires occupent quelquefois toutes les branches de la cinquième paire; mais on rencontre d'autres formes d'iritis qui ne sont suivies que de l'irritation d'une seule branche. Ainsi, j'ai soigné un homme âgé de quarante ans, porteur à la halle, et qui, pris en premier lieu de douleurs dentaires violentes, s'était laissé arracher inutilement deux dents. Ces douleurs étaient consécutives à une iritis. Un traitement convenable en eut facilement raison.

2. Photophobie. — L'exagération de la sensibilité des nerfs ciliaires rend l'œil plus impressionnable pour la lumière; cette sensibilité exagérée on photophobie est presque toujours en raison directe de l'intensité de l'inflammation. Quelques auteurs ont, à tort, attribué ce phénomène à une congestion simultanée de la rétine. L'expérience m'a prouvé que la rétine n'est point malade, et que cette irritation est due à la surexcitation des nerfs ciliaires.

3. Il en est de même de l'épiphora ou du larmoiement, qui devient quelquesois excessif, et qui ne diminue qu'à mesure que l'iritis perd de sa gravité.

4. Trouble de la vue. — Les inflammations de l'iris n'amènent pas, en général, de trouble notable de la vue; mais plus l'exsudation est considérable dans la pupille, plus la vue devient voilée et masquée. Quelquefois les malades éprouvent des sensations lumineuses dans les yeux; mais ce phénomène est rare.

Pour Chavernac (1), une iritis est toujours accompagnée « d'un certain degré

<sup>(1)</sup> Chavernac, Diagnostic différentiel des inflammations du tissu irido-choroidien. Montpelher, 1866, p. 29.

de rétinite, de conjouctivite, et d'une légère inflammation de l'hémisphère anté-

rieur de la capsule, s'étendant parfois à la choroïde.»

Sans admettre l'inflammation concomitante de toutes ces membranes, nous avons pu y constater un degré plus ou moins grand d'injection, et la papille du nerf optique, comparée à celle du côté sain, était d'ordinaire plus rouge, congestionnée. Souvent nous avons trouvé le corps vitré rempli de flocons, et la capsule antérieure trouble et parsemée de nombreux points opaques, blanchâtres, qui paraissaient être dans l'épaisseur de la membrane, et n'avaient rien de commun avec les dépôts pigmentaires. J'ai pu les voir surtout en examinant le fond de l'œil avec un miroir, derrière lequel je plaçais une lentille convexe de 2 pouces 1/2.

Ces différents symptômes d'iritis peuvent varier selon que la maladie a envahi toute la substance de l'iris on qu'elle occupe sa surface antérieure ou posté-

rieure.

Prenant pour caractères des maladies la structure anatomique et les différentes formes d'inflammation, on devra distinguer, avec Ammon, Desmarres et S. Wells, les formes suivantes d'iritis.

A. IRITIS SÉREUSE OU AQUO-CAPSULITIS DES AUTEURS. — Elle est caractérisée surtout par une augmentation de la sécrétion de l'humeur aqueuse, ce qui pent s'expliquer par une sorte de transsudation sérense à travers les parois vasculaires malades. Ammou (4) pensait que l'iritis séreuse était une inflammation de la séreuse antérieure de l'iritis. Nous avons démontré plus haut que cette séreuse n'existe pas; d'autre part, Denonvilliers et Gosselin (2) ont remarqué très-justement qu'on ne pourrait pas comprendre l'inflammation d'un seul feuillet mince de l'iris sans que la substance propre de cette membrane y prenne part.

Consécutivement à cette hypersécrétion, la chambre antérieure augmente de volume, la cornée devient plus bombée, et sa surface postérieure se couvre, près de la membrane de Descemet, de pointillés brunâtres qui constituent le phénomène principal de l'affection qu'on a appelée *kératite ponctuée*. La tension de l'œil est sensiblement augmentée, mais l'iris change très-peu de couleur. La forme de la pupille est modifiée, et les synéchies postérieures se produisent; mais elles sont

moins épaisses et moins nombrenses, comme S. Wells l'a fait observer.

L'injection périkératique et le trouble de la vue ne sont pas habituellement très-marqués; mais les névralgies ciliaires sont excessivement fortes; elles s'aggravent périodiquement le soir. Quelquefois elles sont tellement rebelles au traite-

ment que les paracentèses oculaires peuvent seules les calmer (Sperino).

B. IRITIS PARENCHYMATEUSE OU PLASTIQUE. — C'est une inflammation du parenchyme de l'iris tout entier, accompagnée de la formation d'exsudations plastiques très-épaisses et souvent en grande quantité. Ces exsudations sont constituées par la lymphe coagulable, qui s'organise facilement pour constituer des adhérences solides et étendues entre l'iris et la capsule; quelquefois le pus s'accumule dans la chambre postérieure, et remplit même les parties déclives de la chambre antérieure.

L'inflammation plastique est la forme la plus fréquente d'iritis.

C. IRITIS GOMMEUSE. — Cette dénomination a été donnée par les auteurs alle-

(1) Ammon, De iritide. Lipsiæ, t838.

<sup>(2)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité des maladies des yeur. Paris, 1855. p. 497.

mands à une variété d'iritis syphilitique dans laquelle se produisent des exsudations, des condylomes et des épanchements plastiques fibrineux.

Tontes ces trois formes d'iritis penvent occuper soit un seul œil, soit les deux yeux à la fois.

Lorsqu'un seul œil est malade, l'affection reste ordinairement, dès le début, limitée à cet œil. Mais souvent il arrive que le premier, à peine guéri, l'autre est atteint de la même inflammation; la maladie suit alors les mêmes phases et la même évolution.

Les rechutes des iritis surviennent irrégulièrement, tantôt dans un œil, tantôt dans l'autre.

Anatomie pathologique. — L'inflammation de l'iris peut se déclarer lorsque l'innervation dans les nerfs sensitifs sera abolie on que l'engorgement dans les vaisseaux amènera des stases et des transsudations.

Les expériences de Claude Bernard ont démontré que, lorsqu'on coupe le grand sympathique, il se produit une stase du sang artériel par suite de la paralysie des vaisseaux et contraction de la pupille. Une stase prolongée amène la transsudation séreuse, surtout s'il y a, dans la composition du sang, une cause prédisposante.

C'est surtout à la surface antérieure de l'iris et sur le bord pupillaire qu'apparaissent les exsudations au début de la maladie; en même temps, le parenchyme lui-même ne tarde pas à s'infiltrer de cette exsudation, ce qui rend cette membrane épaisse et peu contractile.

La stase sanguine, jointe à l'exsudation parenchymateuse, influe d'une manière visible sur la coloration de cette membrane.

Stellwag von Carion a vu se former de véritables membranes exsudatives à la surface antérieure de l'iris. De mon côté, j'ai vu ces exsudations s'épancher en masse dans la chambre antérieure sous forme de flocons, et nager dans l'humeur aqueuse. Dans un cas d'iritis syphilitique, toute la chambre antérieure était remplie d'une masse blanche, qui s'était épanchée dans l'espace de quinze jours; l'iris et la pupille ne ponvaient être aperçus. Le traitement antisyphilitique mixte a fait disparaître cette exsudation dans l'espace d'un mois, et le malade recouvra la vue.

Les exsudations pupillaires sont ordinairement brunâtres à cause du pigment qui se détache de la surface postérieure de l'iris et les recouvre en partie. Mais, dans certaines formes d'iritis, je leur ai vu prendre une coloration sale, jaunâtre, et cela immédiatement après l'iridectomie, on après l'iritis traumatique. Quelques-unes de ces exsudations s'organisent et se couvrent de vaisseaux, comme j'ai pu le constater sur une petite fille qui s'était blessé la cornée et l'iris avec des ciseaux.

L'inflammation de l'iris donne quelquesois lieu à des pustules syphilitiques qui s'ouvrent dans la chambre antérieure, et qui occasionnent un hypopyon. Ricord, à l'obligeance duquel je dois les détails relatifs à plusieurs cas de ce genre, l'a plus d'une sois constaté chez ses malades.

Dans d'antres cas, des abcès se forment dans le parenchyme de l'iris; ces abcès s'onvrent dans la chambre antérieure, et laissent à leur place, pendant longtemps, une large ulcération. Beer (1) signale des faits de ce genre.

<sup>(4)</sup> Beer, Lehre von der Augenkrankheiten. Bd. I, p. 436.

Il arrive aussi que le pus s'infiltre dans toute l'épaisseur de l'iris sans donner lieu à un abcès; mais, à la suite de l'infiltration, le parenchyme de cette membrane s'altère progressivement et se détruit, comme Weller (1) et Gilibert (2) l'ont observé.

Les iritis gommeuses sont ainsi appelées parce qu'on trouve dans le parenchyme de l'iris des tumeurs syphilitiques qui ne diffèrent pas de celles que l'on rencontre dans d'autres parties du corps. Nous possédons actuellement l'étude anatomique détaillée de deux cas, dont voici le résumé :

1. Chez un homme de vingt-quatre ans, A. Graefe fut obligé d'extirper une tumeur gommeuse syphilitique de l'iris, qui avait pris un tel développement, que, malgré le traitement antisyphilitique, cette tumeur menaçait d'amener la fonte purulente de l'œil. Examinée au microscope par Colberg, elle présentait tous les caractères des tumeurs gommeuses jeunes.

2. Chez un homme de quarante-cinq ans, atteint d'une production gommeuse dans l'iris, production qui s'étendait à la région ciliaire, avec le décollement de la

rétine, Jacobson (de Kænigsberg) extirpa l'æil, et la dissection, faite par Hippel (3) et Neumann, a donné les résultats suivants : iris hypérémié; une tumeur volumineuse occupe sa partie interne et se prolonge du côté du cercle ciliaire (fig. 454, a). Cette tumeur était blanchâtre mais très-vasculaire; elle se composait des cellules rondes, lymphatiques, à noyau rond. Plusieurs de ces cellules présentaient une dégénérescence graisseuse. Les cel-



Fig. 154. — Tumeur gommeuse de l'iris (\*).

lules pigmentaires étaient altérées et en partie détruites. Outre l'altération de l'iris, il existait une choroïdite, une rétinite et une sclérite de même nature, avec décollement de la rétine.

Étiologie. — La question d'étiologie de l'iritis présentant le plus d'importance, tant au point de vue de la symptomatologie que du pronostic et du traitement luimême, nous nous en occuperons d'une façon toute spéciale.

- 1. Age. L'iritis s'observe le plus souvent entre quinze et trente-cinq ans; pourtant les enfants très-jeunes et même les nouveau-nés n'en sont pas exempts, comme l'ont démontré les auteurs anglais. Dans ces derniers cas, suivant ces praticiens, la cause est syphilitique héréditaire. C'est à partir de quinze ans que la maladie devient plus fréquente.
- 2. Sexe. Le sexe n'a aucune influence sur la fréquence de l'iritis, et malgré l'assertion contraire d'Ammon et de Ruete, elle se manifeste aussi souvent chez les femmes que chez les hommes.

(1) Weller, Krankheiten der menschlich. Auges, 1826, p. 489.

(2) Gilibert, in Schön, Pathol. Anat. des Auges. Hamburg, 1828, p. 193.

(3) Hippel, Archiv f. Ophth. v. Graefe. Bd. VIII, Abth. I, p. 288.

<sup>(\*)</sup> a, tumeur gommense de l'iris ; b, sclératique épaissie et infiltrée ; c, choronde infiltrée ; d, décollement de la rétine ; c, taches sanguines et congulum.

3. Traumatisme. — Les blessures et surtout les contusions de la cornée et de l'iris, les corps étrangers implantés dans l'une ou dans l'antre de ces membranes occasionnent très-fréquemment des iritis. C'est ainsi qu'on la voit survenir dans les opérations de la cataracte, après la contusion que subit la surface postérieure de l'iris au moment du passage du cristallin. L'iritis traumatique peut même être considérée comme une des formes graves de la phlogose de cette membrane.

4. Causes accidentelles. — Des causes accidentelles, telles que la petite vérole, l'érysipèle, la scarlatine et diverses autres affections générales aiguës, penvent donner lieu à nne iritis d'un ou des deux yeux. J'ai remarqué que cette phlegmasie se déclare habituellement dans la période de convalescence. Ainsi, en 1869, j'ai donné des soins à un malade que le docteur Remond, de Paris, m'avait adressé. Ce malade fut atteint d'une iritis double très-violente au moment où il se relevait de la petite vérole, dont il avait souffert pendant quatre semaines; il n'avait jamais eu la syphilis. Le traitement antiphlogistique amena la gnérison. Une femme convalescente de la petite vérole, que j'ai eu l'occasion d'observer avec le docteur Korabiewicz à Batignolles, a offert un cas tout à fait analogue.

E. Vidal (1) a rapporté le fait très-intéressant d'un érysipèle de la face développé chez une femme de trente ans, et qui s'était compliqué dans la période de convalescence d'une iritis double avec déformation notable des deux pupilles.

En 1869, nous avons vu dans le service de notre excellent maître le professeur Lasègue, un malade atteint de rétrécissement des bronches, qui pendant la convalescence d'une pneumonie fut pris d'un herpès de la face et de phlyctènes cornéennes avec une iritis double excessivement violente, laquelle ne céda qu'à un traitement antiphlogistique énergique. Stellwag von Carion (2) parle d'iritis dans la pyohémie.

5. L'iritis apparaît souvent comme une complication dans les maladies d'autres membranes de l'œil. C'est une iritis secondaire, moins grave que les autres, et qui est souvent accompagnée de kératites primitives ou suppuratives, de choroïdites et de décollements de la rétine.

6. Les causes spécifiques provenant des différentes crases du sang ont été considérées depuis longtemps comme les causes les plus fréquentes de l'iritis. Il faut avouer que, malgré les différences peu sensibles et en général mal connues, qui distinguent les diverses variétés d'iritis, leur existence ne peut cependant être mise en doute.

Au point de vue des causes spécifiques, nous devons étudier les variétés suivantes d'iritis, qui nous semblent présenter quelques particularités dignes d'attention toute particulière.

I. IRITIS SYPHYLITIQUE. — Parmi les inflammations de l'iris, l'iritis syphilitique est l'une des plus fréquentes; et d'après la statistique que j'ai pu établir, elle se rencontre soixante-deux fois sur cent.

Symptômes particuliers. — Parmi les signes qui sont particulièrement propres à l'iritis syphilitique, nous signalerons le cercle cuivré, ou jaune brunâtre, occupant tont le bord pupillaire, qui reste boursouflé et infiltré outre mesure. Des

<sup>(1)</sup> E. Vidal, Memoires de la Société de biologie. Paris, 1863, p. 49.
(2) Stellwag v. Carion, Die Ophthalmologie, Bd. II. Abth. I, 1856, S. 262.

filaments brunâtres se portent dans toutes les directions sur la surface de l'iris, et sonvent même toute cette membrane prend une teinte jaune brunâtre et se trouble.

Un second signe de la diathèse syphilitique plus important que tous les autres, est sans contredit la présence des condylomes de l'iris; ce symptôme peut être considéré comme pathognomonique. On voit à la surface de cette membrane, et non loin du bord pupillaire, une petite élevure on tumeur arrondie, d'une couleur brun rougeâtre, et quelquefois blanc grisâtre, recouverte à la surface d'une sorte de voile grisâtre ainsi que de nombreuses stries rouges qu'on prend habituellement pour des vaisseaux. Le plus souvent on ne rencontre à la surface de l'iris qu'une seule de ces tumeurs; quelquefois pourtant elles sont multiples. Elles peuvent exister en l'absence de toutes douleurs et de tous les autres signes d'iritis. Cette circonstance s'est présentée chez une jeune malade du service du professeur Richet, à la Pitié, atteinte d'une iritis gommeuse, qui guérit facilement après un traitement mercuriel. La tumeur se dissipa, bien que la malade eût nié la cause syphilitique.

Ces petites tumeurs ne diffèrent en rien des tumenrs gommeuses syphilitiques, que l'on retrouve dans d'autres organes, et l'examen microscopique fait par Colberg sur une de ces tumeurs enlevées, a constaté la présence des cellules fusiformes, des cellules de nouvelle formation et des noyaux libres. Pour Ricord ces taches ou tumeurs de l'iris ne sont souvent autre chose que des pustules ou des abcès.

Des élevures analogues aux condylomes syphilitiques peuvent dépendre, il est vrai, des abcès de l'iris; mais ces cas sont rares. Velpeau et Mackenzie en ont rapporté des exemples; j'en ai rencontré aussi chez les enfants scrofuleux.

L'existence simultanée de l'inflammation dans plusieurs membranes de l'œil de structure différente, constitue le troisième signe de l'affection syphilitique. Ainsi une iritis qui se complique de kératite interstitielle, de sclérite, de choroïdite et surtout d'une rétinite ou d'une névrite optique, est pour moi une iritis syphilitique non douteuse.

C'est ainsi que j'ai soigné, en 1868, un homme âgé de soixante ans, atteint d'une iritis grave. Le malade nia la cause syphilitique; mais, en présence des signes de choroïdite, de rétinite apoplectique, d'une névrite qui existaient simultanément, je n'ai pas hésité à diagnostiquer une affection syphilitique, ce que confirmèrent du reste plus tard les docteurs Ricord et Clerc.

Pour Rollet (4), les douleurs nocturnes intenses constituent un des symptômes propres à l'iritis syphilitique. Ces douleurs apparaissent quelquefois avant les autres signes d'iritis, puis elles augmentent avec les progrès de la maladie et deviennent quelquefois intolérables. Il faut pourtant avouer que les névralgies ciliaires sont généralement moins fréquentes dans l'iritis syphilitique que dans les autres, et il arrive bien souvent que les malades sont atteints d'une inflammation très-violente sans éprouver de souffrances.

Quant au signe dont parle Beer : que dans une iritis syphilitique la pupille est entraînée par les synéchies en haut et en dedans, il n'a aucune valeur; on le rencontre indistinctement dans toutes les inflammations de cette membrane.

<sup>(1)</sup> Rollet, Trailé des maludies vénériennes. Paris, 4867, p. 873.

Les antres signes d'iritis syphilitique ne diffèrent en rien de l'iritis simple, et pour faire un diagnostic exact, il est nécessaire de prendre en considération les antécédents du malade, l'existence du chancre, des syphilides, des plaques muquenses, des angines chroniques, etc.

Selon Rollet, cette affection constitue le plus souvent un symptôme franchement secondaire, et quelquefois le symptôme de transition. Le docteur Clerc pense que l'iritis peut, dès le début, accuser une forme grave et ressembler à une affection tardive et tertiaire; dans d'autres cas, elle appartient à la forme secondaire.

Ricord admet trois formes d'iritis : érythémateuse, caractérisée par une exsudation séreuse; forme papuleuse avec exsudation plastique analogue aux syphilides papuleuses et qui ressemble à un condylome, et l'iritis pustuleuse, lorsqu'ou voit à la surface de l'iris des tumeurs semblables aux condylomes, mais qui ne sont en réalité que des pustules, se transformant quelquefois en abcès et pouvant, donner lieu à un hypopyon et à un travail ulcératif dans l'iris, comme Ricord l'a observé plusieurs fois.

L'iritis se montre habituellement dans la période des syphilides secondaires, c'est-à-dire six semaines après l'apparition du chancre, et quelquefois quatre, six, huit et dix mois après. Je l'ai même vue se manifester quatre à six ans après l'accident primitif. Il arrive anssi, d'après Ricord, que l'iritis n'est que le seul et le premier symptôme de l'affection secondaire de la syphilis.

Chez les enfants, l'iritis est le plus souvent consécutive à la syphilis héréditaire et congénitale. La maladie est ordinairement indolente et quelquefois accompagnée de dépôts centraux blanchâtres sur la capsule. J'ai observé une iritis très-grave avec un condylome chez un enfant atteint d'une kératite interstitielle; l'affection disparut sous l'influence d'un traitement antiphlogistique et de l'iodure de potassium administré à l'intérieur. Dixon (1) et Hutchinson ont rencontré des cas d'iritis syphilitique chez les enfants dès l'âge de quatre mois.

L'iritis syphilitique peut se présenter sous une des trois formes que nous avons décrites précédemment. Lorsqu'elle est de nature séreuse, l'augmentation de l'humeur aqueuse devient considérable, la cornée se trouble; il y a une kératite ponctuée, et l'œil semble même jusqu'à un certain point atteint de choroïdite sérense, ce que nous avons pu constater cette année avec le professeur Richet sur une jeune malade de sa clinique.

L'iritis syphilitique-plastique est la plus fréquente; il se forme quelquefois des exsudations plastiques fibrinenses blanchâtres, tellement nombrenses dans la chambre autérieure qu'elles simulent même la présence du pus. J'ai vu une fois la chambre antérieure tout entière remplie par cette exsudation, ce qui n'empêcha pas le malade de guérir complétement au moyen du traitement mixte le plus énergique.

II. IBITIS BLENNORRHAGIQUE. -- L'inflammation des articulations et de l'iris pendant le cours d'une blennorrhagie a été observée depuis longtemps; mais on hésitait à attribuer ces altérations à la cause blennorrhagique. Ponrtant les faits recueillis par tous les syphilographes ne permettaient pas de nier son existence.

Mais quant à l'iritis blennorrhagique, elle n'a été réellement démontrée que par

<sup>(1)</sup> Dixon, Guide of the Practical Study of Diseases of the Eye, London, 1855. p. 145.

Mackenzie (1), Vetche (2), Ricord (3), Rollet (4), Alfred Fournier (5) et Gale-

zowski (6).

Symptômes particuliers. — Dès le début, l'inflammation de l'œil est très-vive; la conjonctive et la sclérotique sont très-fortement injectées, sans qu'il y ait

la moindre trace de suppuration.

Bientôt la face postérieure de la cornée se trouble; des dépôts blanchâtres ou pigmentaires se forment par places, l'humeur aquense perd sa limpidité; la pupille se déforme, et les synéchies postérieures de peu de consistance envahissent la pupille. Pendant ce temps, la surface de l'iris ne change pas beaucoup d'aspect; sa couleur est un peu plus foncée, mais on ne voit pas la teinte cuivrée de l'iritis syphilitique ou des condylomes. C'est, en un mot, une iritis séreuse.

La photophobie, le larmoiement et les douleurs périorbitaires sont excessivement violentes; mais, au lieu de s'aggraver la nuit, elles prennent plus d'intensité

le matin et après les repas.

Il existe une autre forme d'iritis blennorrhagique; c'est l'iritis plastique ou fibrineuse, que j'ai observée surtout à la seconde ou à la troisième rechute de la maladie.

Dans le champ pupillaire apparaît une exsudation blanchâtre, formée par la lymphe coagulable, et qui se précipite quelquesois dans la chambre antérieure sous forme de nombreux flocons blanchâtres. Ces exsudations sont quelquesois très-abondantes et ponrraient remplir tonte la chambre antérieure si la maladie n'est pas soignée énergiquement dès le début.

Cette affection a une marche rapide; elle produit des adhérences très-nombreuses, adhérences qui cèdent pourtant facilement à l'action de l'atropine. J'ai même vu des dépôts de la capsule disparaître complétement sous l'influence du

traitement.

Mais, de même que les arthrites blennorrhagiques, la maladie laisse une prédisposition anx récidives; et, chaque fois que le malade contracte une nouvelle blennorrhagie, il est pris d'arthrite et d'iritis. Il arrive aussi que les attaques d'iritis reviennent, pendant les saisons froides et humides, sans qu'il y ait eu de nouvelles inoculations de blenuorrhagie. Ricord dit même avoir observé des iritis blennorrhagiques chez des malades qui n'avaient point d'arthrite.

III. IRITIS GOUTTEUSE OU ARTHRITIQUE. — La diathèse gouttense est trèsvariée dans son évolution, et, selon qu'elle se traduit par une inflammation des articulations, ou qu'elle frappe soit les viscères, soit tout autre organe interne, elle est désignée par Trousseau par les noms de goutte régulière on goutte irrégulière.

La goutte régulière offre des symptômes prémouitoires du côté de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire et de l'appareil nerveux; quelquefois il y a de la

(4) Rollet, Traité des malad. vénériennes. Paris, 1866, p. 351.

6) Galezowski, Gazette des hôpitaux, 1867.

Mackenzie, Traité, etc., t. II, p. 35.
 Vetche, Practical Treatise on the Diseases of the Eye. London, 1820, p. 195. (3) Ricord, Lettres sur la syphilis. 3º édition. Paris, 4863, p. 30.

<sup>(5)</sup> A. Fournier, Union médicale, 4867. — Voy. A. Fournier, Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 4866, t. V, p. 239, article Blennorrhagie.

blennorrhagie et une prédisposition catarrhale du côté des yenx. Scudamore, d'après Tronssean, avait parlé de l'ophthalmie, qui précède quelquefois d'un ou de deux jours l'accès goutteux. Dans quelques cas, comme l'a fait remarquer le docteur Galtier Boissière, elle présente une gravité considérable, et elle constitue alors une iritis on irido-sclérite gouttense.

Mais c'est surtout dans la goutte larvée on irrégnlière que les symptômes inflammatoires peuvent se déclarer du côté des yeux. Les malades sujets aux migraines goutteuses, à l'angine goutteuse, aux coliques néphrétiques, aux affections cutanées, etc., sont pris tout d'un coup de tronbles visuels dus à une goutte irrégnlière ou larvée nomnée par les anciens métastase goutteuse. Trousseau (1) disait avec raison que les goutteux se plaignent souvent d'accidents du côté de la vue; les yeux leur semblent couverts de flocons; mais ces symptômes disparaissent aussitôt que la goutte gagne le pied.

Dans d'autres cas, cette sorte de métastase se traduit d'abord par une sclérite, puis par l'iritis. L'inflammation de l'iris se manifeste aussi quelquefois d'emblée.

L'iritis goutteuse ne présente pas de symptômes particuliers qui permettent de la distinguer des autres formes. Voici pourtant quelques particularités qu'il est utile de signaler.

L'iritis arthritique commence souvent par une sorte de rougeur scléroticale, localisée le plus souvent dans le segment externe du globe et loin de la cornée. Cette rougeur est accompagnée d'une boursouslure, et simule une phlyctène; mais, dès le début, des douleurs périorbitaires très-violentes se manifestent, douleurs qui ne cèdent à aucun moyen et persistent pendant huit ou dix jours. Petit à petit, elles s'apaisent et le malade se croit guéri; mais une imprudence, un excès de table ou toute autre cause occasionne une rechute des plus violentes.

Quant à l'iris lui-même, sa couleur reste la même; la pupille est en apparence peu modifiée, et les instillations d'atropine font seules découvrir des synéchies postérieures.

Mais cet état de l'iris peut s'aggraver d'une manière sensible si l'on n'intervient pas à temps par le traitement convenable. La pupille prend alors des adhérences très-solides avec la capsule; quelquefois même elle est oblitérée par les exsudations : il y a une atrésie complète.

Le larmoiement est excessif chez ces malades et reparaît à chaque crise. La photophobie est aussi intense; quant aux autres symptômes, ils sont les mêmes que dans les autres formes d'iritis.

IV. IRITIS RHUMATISMALE. — On observe une forme particulière d'inflammation de l'iris pour laquelle aucune cause ne peut être invoquée, et on la rapporte habituellement à une cause rhumatismale, surtout si l'individu est sujet aux douleurs articulaires ou idusculaires plus ou moins prononcées.

Malheureusement aucun signe caractéristique de l'iritis rhumatismale ne pent être retrouvé, et l'embarras augmente encore lorsque cette iritis idiopathique apparaît chez une personne qui n'est jamais sujette aux donleurs rhumatismales. D'antre part, on sait, d'une manière positive, que le rhumatisme articulaire aign

<sup>(1)</sup> Trousseau, Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. Paris. 4868, t. III. 3° édit., p. 339.

ne donne jamais lieu à des symptômes d'iritis. Pour moi l'existence d'une iritis rhu-

matismale simple n'est pas encore démontrée.

Il existe encore des iritis sympathiques, consécutives à une altération traumatique de l'autre œil. Nous nous en occuperons en parlant des ophthalmies sympathiques en général.

Marche de l'iritis en général. — La marche d'une iritis est excessivement variée; elle dépend de la cause d'inflammation et des prédispositions indivi-

duelles.

L'iritis traumatique a une marche plus aignë et parcourt ses différentes phases

plus rapidement que les autres.

L'iritis syphilitique diffère beaucoup de forme et de durée; sa marche est ordinairement lente; rarement elle guérit avant trois semaines; le plus souvent, elle ne cède qu'après six semaines à deux mois.

Les formes aiguës d'iritis syphilitique présentent souvent des exacerbations, et les changements en mieux ou en pire sont d'autant plus fréquents que des altéra-

tions se manifestent du côté de la cornée ou de la choroïde.

L'iritis blennorrhagique a une marche régulière, n'offre pas de complications, et guérit facilement. Quant à l'iritis goutteuse, sa marche est lente, avec des rémittences marquées; sa durée est d'autant plus longue qu'elle atteint le malade pour la deuxième ou la troisième fois.

Toutes les iritis, à part l'iritis traumatique, laissent une prédisposition à des récidives. J'ai vu ces rechutes se produire à chaque saison froide et humide, et après que les yeux avaient été pendant longtemps fatigués par un travail assidu et

par des veilles de nuit.

La marche ultérieure de l'iritis dépendra en grande partie des altérations qui se seront déclarées dans la pupille et la chambre postérienre. C'est ainsi que la formation de nombreuses synéchies postérieures gênera beaucoup les mouvements de cette membrane et contribuera aux stases sanguines. D'autre part, si les synéchies postérieures occupent une grande partie de la pupille, l'humeur aqueuse sécrétée par le cercle ciliaire ne pourra que difficilement passer dans la chambre antérieure; elle s'accumulera derrière l'iris et le repoussera en avant. Consécutivement à la pression continuelle exercée sur cette membrane, de nouvelles attaques inflammatoires seront imminentes.

Diagnostic différentiel de l'iritis en général. — Il est facile d'établir le diagnostic entre une iritis et les autres maladies de l'œil.

On ne pourra confondre cette affection avec celles de la conjonctive, même si la conjonctivite phlycténulaire occupe le bord de la cornée. Le soulèvement du limbe conjonctival et la présence des phlyctènes périkératiques rendront le doute impossible, surtout si l'on ne trouve ni la décoloration de l'iris, ni de synéchies postérieures, ni de trouble dans l'humeur aqueuse, et lorsque la pupille conserve son volume et sa contraction normale.

Une iritis peut être associée à une kératite, et d'après le degré d'inflammation de l'une on de l'autre de ces membranes, on saura laquelle des deux a été primitivement affectée.

En parlant des maladies de la choroïde, nous donnerons des indications pour distinguer l'iritis des affections de cette membrane.

Mais il n'est pas toujours facile de reconnaître la nature de la maladie inflammatoire de l'iris; au point de vue pratique, il importe surtout de diagnostiquer la cause syphilitique. Les signes suivants pourront aider efficacement à porter ce diagnostic : 4° L'iritis syphilitique est la plus fréquente de toutes les iritis; 2° plus souvent que les autres elle est exempte de douleurs, même lorsque la rougenr est très-prononcée; 3° le cercle cuivré au bord de la pupille, les condylomes, et les douleurs nocturnes se montrent de préférence dans l'iritis syphilitique; 4° les complications du côté du corps vitré, de la rétine et de la choroïde et même dans la cornée doivent faire pencher le diagnostic vers la syphilis; 5° l'iritis syphilitique coexiste le plus seuvent avec l'éruption cutanée caractéristique, le mal de gorge chronique, etc.

Pronostie de l'iritis en général. — Il n'est pas toujours facile de prévoir au début quelles seront les conséquences d'une iritis. Pourtant, en se rapportant aux symptômes de la maladie, et anx complications qui existent du côté des autres membranes de l'œil, on pent jusqu'à un certain point préjuger de son issue prochaine.

Lorsqu'une iritis n'est point accompagnée d'inflammation d'autres membranes, et que le corps vitré, la choroïde et la rétine conservent leur intégrité parfaite, le pronostic de l'iritis ne présente ancune gravité, et la guérison aura lieu au bout d'un temps qui varie entre quatre semaines et quatre mois.

Il n'en est pas de même quand nous avons affaire à une iritis compliquée de ces diverses altérations; là, le danger est sérieux, et la maladie peut entraîner au hout d'un temps plus ou moins long une iridochoroïdite grave et une perte de la vue.

C'est pourquoi il importe beaucoup d'examiner soigneusement à l'opththalmoscope les yenx atteints d'iritis, pour constater dès le début l'état des membranes internes de l'œil.

Les affections de la cornée qui accompagnent l'iritis n'offrent pas le même danger que les complications dont nous venons de parler.

La kératite interstitielle rend la marche de la maladie plus lente, les douleurs plus vives, et prolonge quelquefois sa durée d'une manière excessive. En 4869, j'ai été à même de constater un fait de ce genre, avec le docteur Magne, chez un de ses malades que nous avons vu en consultation.

Par elles-mêmes les kératites ponctuées ne modifient pas beaucoup le pronostic; mais il est indispensable d'examiner le fond de l'œil, afin de reconnaître l'état des procès ciliaires.

Les iritis secondaires, accompagnant les kératites, ne présentent pas ordinairement de gravité, et les exsudations pupillaires atteignent rarement de grandes proportions.

L'iritis syphilitique doit toujours être considérée comme une affection trèssérieuse, à cause des complications qu'elle peut entraîner du côté de la choroïde et de la rétine, soit à la première crise, soit dans des atteintes ultérieures.

Mais la gravité augmente lorsque les gommes syphilitiques se développent dans l'épaisseur de l'iris, et surtout près du grand cercle. Certaines variétés des condylomes diffus se résorbent sans laisser de traces; d'autres, au contraire, prennent une extension considérable et ne cèdent à aucun traitement; c'est pourquoi

le docteur Clerc classe cette variété d'iritis parmi les syphilides graves. Elles peuvent, en effet, occasionner la perte de l'œil, par suite du développement ultérieur soit de l'irido-choroïdite, soit de la rétino-choroïdite on de décollement de la rétine.

Traitement de l'iritis en général. — Il est nécessaire de rechercher, avant tout, avec la plus scrupuleuse attention, la cause de l'iritis, afin de diriger le traitement contre la constitution morbide de l'individu.

Mais il existe des indications communes à toutes les formes de cette affection, et ces indications doivent être remplies dès le début. La congestion inflammatoire est, en effet, combattue par les mydriatiques et les moyens antiphlogistiques.

1. L'usage de l'atropine joue un rôle important dans le traitement d'une iritis, à quelque variété qu'elle appartienne et quelle que soit sa nature. On le prescrit et on l'emploie de la manière suivante :

24 Eau distillée...... 10 grammes. 24 Eau distillée...... 10 grammes. Sulfate neutre d'atropine 5 centigr. Sulfate neutre d'atropine. 2 centigr.

Instiller dans l'œil une goutte de ce collyre toutes les deux ou trois heures, et, dans les cas rebelles, toutes les 10 ou 15 minutes.

L'usage de ce collyre devra être continué en plus ou moins grande quantité pendant tout le temps que durera la maladie, et niême on ne le suspendra complétement que plusieurs semaines après la guérison complète. Autrement, on court le risque de voir survenir des récidives.

L'action de l'atropine est très-complexe : par la dilatation de la pupille, on éloigne le bord pupillaire du contact de la capsule autérieure et on prévient la formation des adhérences. Lorsque les synéchies sont déjà constituées et qu'elles ne sont pas très-anciennes, on arrive à les rompre, en partie ou en totalité. L'atropine possède aussi une influence autiphlogistique, en ce sens que l'iris une fois dilaté, le volume des vaisseaux est diminué ainsi que la quantité de sang qu'ils peuvent contenir. D'antre part, en paralysant l'action du muscle accommodateur, ce médicament entrave la tension intra-oculaire et contribue d'une manière puissante à dissiper l'hypérémie. Nous ne partageons pas l'opinion de ceux qui conseillent l'atropine à fortes doses, telles que 40 à 25 centigr. pour 40 grammes d'eau distillée, pour en instiller une goutte toutes les cinq minutes. J'ai vu ce procédé amener chez certains malades une véritable intoxication, sans pour cela enrayer la marche de l'iritis.

On rencontre des idiosyncrasies contre l'atropine, et le docteur Seeley, de Cincinnati, propose de combiner alors le sulfate de zinc avec l'atropine. Pour ma part, je préfère l'usage alternatif d'atropine et d'ésérine. En faisant instiller une goutte du collyre d'ésérine le matin et trois ou quatre gouttes d'atropine dans l'après-midi, j'ai pu obtenir les résultats les plus satisfaisants. Un de mes élèves, le docteur Theveny, de Plancy (Aube), a employé ce même moyen avec beaucoup de succès.

2. L'application des sangsues, au nombre de 8 à 40 à la région temporale, mais tont près de l'oreille pour un adulte, et de 4 à 6 pour les sujets jeunes, sera indiquée toutes les fois que la maladie fera du progrès, que les douleurs ne seront

pas calmées par l'atropine, et que l'action de ce médicament restera sans efficacité.

Cette déplétion sanguine locale pourra être renouvelée au bout de sept à huit jours, si l'état du malade l'exige.

Quand ces moyens sont insuffisants, on pratiquera la saignée générale du bras (de 300 à 400 grammes). Velpeau en a montré l'efficacité. J'ai vn le professenr Richet employer la saignée générale avec grand succès contre les íritis simples on syphilitiques.

- 3. La paracentèse a été recommandée par Sperino pour les iritis graves, aiguës ou chroniques. On y aura recours lorsque les moyens indiqués ci-dessus resteront sans résultat. On la fera au bord de la cornée elle-même avec une aiguille à paracentèse très-fine, ou bien avec le couteau de Critchett. Mais nous ne sommes pas de l'avis de ceux qui veulent faire la paracentèse pour vider l'hyphéma accompagnant quelquefois les iritis. Ce sang se résorbe tout seul sons l'influence d'un traitement convenable.
- 4. La photophobie et la sensibilité de l'œil doivent être combattues par les fomentations tièdes avec la solution suivante :
- 5. Pour combattre les douleurs circumorbitaires, on emploiera avec succès les frictions sur les paupières avec la pommade suivante, dont j'ai pu expérimenter l'efficacité:
- 6. Si cette pommade ne soulageait pas les douleurs, on ferait, avec la solution suivante, une injection hypodermique de morphine dans la région temporale :
  - 24 Eau distillée...... 10 grammes. | Hydrochlorate de morphine... 50 centigr.
    Injecter de 8 à 10 gouttes.
- 7. Les frictions avec la pommade mercurielle belladonée dans la proportion d'un tiers ou d'un quart d'extrait de belladone, réussissent souvent à calmer les douleurs. On fera des onctions tous les soirs et tous les matins, sur le front et derrière l'oreille, avec la pommade mercurielle double ou l'onguent gris.
- 8. Dans ces derniers temps, j'ai réussi à appliquer avec succès l'éthérisation localisée pour calmer les douleurs périorbitaires les plus rebelles, au moyen d'un appareil de Richardson, modifié par Robert et Collin d'après mes indications, et qui a pour but de localiser un jet d'éther sur un point douloureux. La figure 155 représente cet appareil.
- 9. Le traitement interne doit être dirigé contre la cause probable constitutionnelle de la maladie, et, aussitôt que cette cause, syphilitique, rimmatismale ou arthritique, sera reconnue, on agira contre ces différentes diathèses.

1. Dans une *iritis syphilitique*, qui se rapporte le plus souvent à la période secondaire, on aura recours à l'usage des pilules de proto-iodure de mercure ou de sublimé dans les proportions et sous les formes suivantes :

| 4 | Protoiodure de mercure ââ 3 gr. Thridace     |
|---|----------------------------------------------|
|   | Extrait thébaïque                            |
|   | F. s. a. 60 pilules 1 à 4 par jour (Ricord.) |

| 24 Sublimé              | 40           | centigr.  |  |
|-------------------------|--------------|-----------|--|
| Extrait gommeux d'opium | 50           |           |  |
| Extrait de gaïac        |              |           |  |
| F. s. a. 40 pilules 1 à | 4 ]          | par jour. |  |
| _ (Dup                  | (Dupuytren.) |           |  |
|                         |              |           |  |

| 4 | Bichlorure d'hydrargyre<br>Chlorhydrate d'ammoniaque<br>Eau distillée, q. s. pour dis- |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | soudre.  Es a 400 pilules 1 à 4 par jour.                                              |

| 24 | Bichlorure de mercure      | 1     | partie. |
|----|----------------------------|-------|---------|
| 1  | Eau pure                   | 900   |         |
|    | Alcool rectifié            | 100   |         |
|    | Prendre de 2 cuillerées à  |       |         |
|    | café à 2 cuillerées à bou- |       | -       |
|    | che par jour dans du lait. |       |         |
|    | /Liquour Van S             | wiete | n)      |

F. s. a. 100 pilules.... 1 à 4 par jour. (Clerc.)

L'usage prolongé du mercure amène la salivation, que l'on combattra par des frictions des gencives avec la poudre suivante :

24 Graie préparée...... 6 grammes. Poudre de quinquina.... 4 grammes. Chlorate de potasse..... 10 — Essence de menthe..... quelques gouttes.

Les préparations mercurielles doivent être employées pendant plusieurs mois,

si l'on veut prévenir les récidives. Voici à ce sujet l'opinion de Ricord (1): « Six mois de traitement mercuriel, et puis trois mois de traitement ioduré destiné à prévenir les accidents éloignés de la diathèse, telle est la médication qui donne les cures les plus soutenues. »

Si les malades ne peuvent pas supporter les préparations mercurielles, et s'ils sont atteints de gastralgie, on doit faire administrer ces préparations pendant les repas et les associer aux préparations toniques.

2. Dans certaines formes d'iritis plastique, les préparations mercurielles, administrées seules, sont insuffisantes pour combattre la maladie; on doit, dans ces cas, avoir recours au traitement mixte, soit sous forme de sirop ou de pilules



Fig. 155. — Appareil à anesthésie de Richardson, modifié sur les indications de Galezowski.

contenant ces deux préparations combinées, soit en faisant prendre les deux médicaments dans des préparations séparées. Voici quelques formules :

<sup>(1)</sup> Ricord, Leçons sur le chancre, etc., p. 221.
GALEZOWSKI.

- 3. L'absorption du mercure peut être obtenue aussi par les frictions avec l'onguent mercuriel double ou l'onguent napolitain. Les frictions à l'onguent mercuriel double sont faites avec 4 grammes de pomniade par jour sur les jambes et continuées pendant trente jours. Cette méthode est remise actuellement en pratique par Panas, à Paris, et en Angleterre par Pridgin Teale (1).
- 4. L'injection de mercure sous la peau donne aussi des résultats favorables, ainsi que l'ont montré les expériences de Liégeois. Ed. Cruveilhier a appliqué cette thérapeutique dans un cas d'iritis grave avec condylome, et il a obtenu un succès rapide. Le malade était atteint d'abord d'une méningite spinale, puis d'iritis gomineuse. La solution de sublimé a été combinée avec une petite dose de morphine, comme le conseillent Lenoir et Liégeois; dans l'espace de trois semaines l'iritis a été complétement guérie.

```
4 Eau distillée ..... 90 gramm.
                                       24 Chlorydrate de morphine. 1/2 centigr.
  Sublimé corrosif...... 20 centigr.
                                          Bijodure de mercure et de
  Hydrochlorate de morphine 10
                                            potasse....
                                                     (Lewin, Liguori et Martin.)
                         (Liégeois.)
```

Par l'emploi de ce procédé Martin est parvenu à guérir les syphilides secondaires datant de trois à six mois en injectant, à six fois différentes, 2 centigr. de bijodure de mercure et de potassium combinés (2). Liégeois fait deux injections par jour à la dose de 6 à 10 gouttes de sa solution.

5. Dans les cas d'iritis, dont il est difficile de préciser la nature et dans lesquels la cause syphilitique est probable, on doit prescrire les préparations mercurielles, soit sous les formes indiquées plus haut, soit sous la forme de calomel :

```
25 centigr. | 4 Calomel. . . . . . . . . 50 centigr.
24 Calomel.....
                                           Extrait de belladone..... 10
                           12
                                           Extrait de gaïac....
                             4 gramm.
  Extrait de réglisse.....
                                           F. s. a. 50 pilules... dc 2 à 5 par jour.
  F. s. a. 60 pilules... de 2 à 8 par jour.
                                                                (Galczowski.)
                            (Vidal.)
```

Le même traitement pourra être employé avec efficacité dans les autres formes d'iritis, surtout si cette affection se complique des altérations de la cornée.

6. Dans des iritis blennorrhagique, ou rhumatismale, le traitement interne se composera des dérivatifs sur les intestins au moyen des purgatifs salins renonvelés tous les deux ou trois jours et de l'emploi de sulfate de quinine à la dose de 30 50 centigr. deux fois par jour. Par ces moyens, je suis parvenu très-souvent à amener rapidement la guérison.

<sup>(4)</sup> Teale, On the relative Value of Atropine and of Mercury in the treatment of acute iritis (Ophth. Hospit. Reports, t. V, p. 156).
(2) Brochin, Gazette des höpitaux, 1869, 25 sept.

7. La térébenthine employée intérieurement agit très-efficacement dans certaines ormes d'iritis, notamment dans les formes rhumatismale et blennorrhagique. Carmichael l'a expérimentée le premier; le docteur Soelberg Wells se loue beaucoup de son emploi, et, pour ma part, j'ai eu plus d'une fois l'occasion de me convaincre de son efficacité. Je l'administre habituellement sous forme de capsules, contenant chacune 2 grammes, et que je porte de une à cinq par jour.

8. Dans une iritis goutteuse, le traitement local sera le même que dans les utres variétés. Quant au traitement interne, il doit se composer en grande partie de

novens dérivatifs sur les intestins et de colchique.

Le malade devra être purgé tous les deux ou trois jours au moyen de l'eau de Birmendorf ou de Pullna. Il usera en outre des préparations de colchique.

Régime. — Une des conditions indispensables pour le rétablissement complet le l'œil malade est de le soustraire totalement à l'action de la lumière; à cet effet, e malade devra porter constamment des conserves, teinte fumée, lorsqu'il sort au dehors.

Tout travail exigeant une application des yeux devra être interdit comme pouvant exagérer leur irritabilité. Cette précaution sera d'autant plus nécessaire que l'œil nalade étant très-sensible à la lumière, et la pupille étant dilatée par l'atropine, ucun travail ne serait possible.

Le régime alimentaire doux et même débilitant devra être suivi au commencenent de la maladie; à une période plus avancée, on aura recours à un régime onique; mais on évitera pendant longtemps l'usage des liqueurs fortes, des vins apiteux, du café, etc.

BIBLIOGRAPHIE. — Carmichael, Observ. on the Effic. of Turpentine in the Venereal a. other nflamm. of the Eye. Dublin, 1829. - Lawrence, Veneveal Diseases of the Eye. Lonlon, 1830. — Velpeau, Dictionnaire en 30 vol., article Initis, 1838, t. XVII, p. 131. — Sichel, De l'iritis syphilitique (Journ. des conn. méd. prat., t. VIII, p. 65, et Iconographie, exte, p. 119). - Ammon, Iritis séreuse, iritis parenchymateuse et ses diverses espèces Annales de la chirurgie française et étrangère, 1844, t. X.) — Deval, Des affections vénériennes de l'ail (Gazette médie., 1848). - Ricord, Clinique iconographique de l'Hôpital les vénériens. Paris, 1851; et De l'iritis syphilitique (Annales d'oculistique, t. XXXVI). — Juadri, De l'iritis séreuse (Annales d'oculist., t. XXXVI); et Consid. anat. sur l'ivitis séeuse (Ann. d'oeulist., 1857, t. XXXVII, p. 31). — Hutchinson, Iritis syphilitique héréditaire Annales d'oeulist., t. LXI). — Melchior Robert, Mém. sur l'iritis syphil. (Ann. d'oeulist., 851, t. XXVI, p. 16, et Traité des maladies vénériennes. Paris, 1861). — Pilz, Die Entünd. der Regenbogenhaut (Prager Vierteljhar., 1856, vol. XII, p. 4). — Graefe, Ueber Foremorphosis gegen ehronische Iritis ü Iridoehoroidites (Archiv f. Ophthalmologie, 1856, 3d. 11, Abth. 11, p. 202). — Tavignot, Du traitement de l'iritis aiguë ou chronique par la pothode des populions hérotosividiennes (Union méd. 1850, p. 152). néthode des pouctions kérato-iridiennes (Union méd., 1859, p. 152). — Duncalfe, Du rhumat. t de l'iritis gonorrhéique (British med. Jour., June 1860). — Wollowicz, Beiträge zur ehre von der Iritis, hang. Dissert. München, 1862. — Sperino, Iritis, in Études sur l'éracuation répétée de l'humeur aqueuse dans les maladies de l'œil. Turin, 1862, p. 221. Rollet, Traité des maladies vénériennes. Paris, 1866, p. 350 et 872. — Lancereaux, Traité aistor, et pratique de la syphilis. Paris, 1866, p. 190. — Galezowski, Sur l'iritis blennor-hien durch das Extract der Calabarbone (Augenklinik der Wiener Universität, Arlt, Tetzer, tydel, und Becker. Wien, 1867, p. 78).

#### ARTICLE III.

#### KYSTES ET TUMEURS DE L'IRIS.

A. KYSTES. — L'iris devient quelquesois le siège d'un ou de plusieurs kystes, qui, en augmentant, envahissent la chambre antérieure et peuvent la remplir complétement.

Symptomatologie. — Dès le début, la surface antérienre de l'iris se sonlève sur un espace plus on moins limité. Le kyste qui se développe dans le parenchyme de l'iris marche avec lenteur et reste longtemps sans amener de douleurs. L'iris, de même que le kyste, ne présente alors aucun changement de couleur; mais sa surface est lisse, uniforme, sans aucune trace de fibres radiées ni de taches pigmentaires.

Quelquefois, la tumeur est blanchâtre, opaline et semble contenir du liquide, comme dans le cas du malade de Ad. Richard (1), agrégé de la Faculté de Paris. Dans celui observé par Wharton-Jones (2), le kyste était transparent et ressemblait à un cristallin luxé. Le plus souvent, les kystes sont uniques; d'autres fois ils sont bilobaires, comme le montre la figure 156. Ce sont les brides cicatricielles qui les divisent en deux.

Mais à mesure que le kyste augmente et se porte vers la cornée, l'œil s'injecte et devient douloureux; la vue se trouble et la vision diminue. Puis survient une



Fig. 456. — Kyste de l'iris. (Guépin fils.)

véritable poussée inflammatoire, ressemblant beaucoup à une attaque d'iridochoroïdite, comme Guépin fils l'a très-exactement décrit (3).

En effet, l'œil est rouge et l'injection périkératique très-marquée; des douleurs périorbitaires se déclarent. La première inflammation dure une quinzaine de jours, et se calme pour quelque temps; il se produit ensuite une seconde poussée inflammatoire plus sérieuse que la première, puis une troisième, et ainsi de suite. Cette succession de crises névralgiques et inflammatoires, occasionne à la longue une iritis chronique qui ne tarde pas à se communiquer à la choroïde, si l'or n'intervient pas à temps.

(1) Richard, Gazette hebdomadaire, 1854, p. 1002.

(2) Wharton-Jones, the Lancet, 1852, p. 568.

(3) Guépin fils, Des kystes de l'iris, thèse de Paris, 1860.

Pour apprécier le degré d'altérations survennes dans la pupille et les membranes internes de l'œil, il est indispensable de recourir à l'examen par l'éclairage

blique et l'ophthalmoscope.

L'éclairage oblique, permet de juger, comme le dit Guépin, de la nature de l'enveloppe du kyste, de son développement en arrière de l'iris, ainsi que de l'état le ses bords libres ou adhérents. L'état de la pupille pourra être aussi précisé par ce mode d'exploration, et cela est d'autant plus important que, dans quelques cas, elle peut être recouverte par une sorte de voile léger de nature exsudative, comme cela avait lieu dans le cas relaté par moi (1). Le kyste dépasse ordinairement le bord de la pupille sous la forme d'un corps arrondi, convexe et bien régulier.

Lorsque la pupille n'est pas complétement cachée par le kyste, on peut s'assurer avec l'ophthalmoscope si les membranes internes sont saines, si le cristallin et e corps vitré ne sont pas troublés. Cet examen est d'autant plus nécessaire que l'affection survient très-souvent à la suite de blessure, ou après les opérations de cataracte, dont les débris peuvent encore se trouver derrière l'iris, comme dans un

cas rapporté par Guépin.

Diagnostic différentiel. — Le diagnostic ne présente point de difficulté; on ne pourrait à la rigueur confondre l'affection qui nous occupe qu'avec un abcès, un condylome de l'iris ou avec une tumeur à myéloplaxe; mais toutes ces tumeurs ont couvertes de vaisseaux, tandis que le kyste présente une surface lisse, demiransparente, ne contenant à sa surface ni vaisseaux ni fibres iriennes. L'absence complète des plaies, anciennes ou récentes, sur la cornée, complétera le diagnostic, puisque l'on sait aujourd'hui que les kystes se développent presque toujours sous 'influence d'un traumatisme.

Anatomie pathologique. -- Les recherches que Ch. Robin (2) a faites sur ce sujet démontrent que la paroi interne des kystes de l'iris ne contient pas d'épithéinm, mais seulement une matière grisâtre, composée de fines granulations graisseuses et d'un petit nombre de granulations pigmentaires. La paroi est formée par e tissu de l'iris qui, d'après Ch. Robin, semble s'être dédoublé pour former une cavité. C'est aussi l'opinion de Bowman.

Quelquefois ces kystes contiennent des cils, comme dans les cas observés par toeber (3) représenté par la figure 157, et dans celui de de Graefe (4).





Fig. 157. — Kyste de l'iris.

Le liquide contenu dans les kystes de l'iris est ordinairement incolore ou légèrement brunâtre. Le kyste opéré par Stoeber contenait un liquide blanchâtre ormé par des cellules graisseuses et des cristaux de cholestérine.

(1) Galezowski, Annales d'oculistique, 1862, t. XLVII, p. 239.

(2) Ch. Robin, Analyse anatomique des kystes, in Guépin fils, Thèse. Paris, 1860, p. 48.

(3) Stoeber, Annales d'oculist., 1865, t. LIV, p. 80.

(4) Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. II, S. 412.

Étiologie. — Les kystes de l'iris reconnaissent le plus souvent pour cause le traumatisme, soit que la blessure ait été accidentelle, soit qu'elle ait été faite par un chirurgien pendant l'extraction de la cataracte ou toute autre opération. Guépin a constaté cette cause dans tous les cas qu'il a pu recueillir. Nous ne trouvons jusqu'à présent qu'une seule exception à cette règle : c'est le fait rapporté par Stoeber, dans lequel cette cause n'a pu être invoquée. Quelques auteurs ont voulu attribuer la formation des kystes à la présence d'un cysticerque; mais, depuis les recherches de Robin, la présence de cet entozoaire est inadmissible.

Pronostie. — Il est assez grave. Si on laisse la maladie se développer, une irido-choroïdite peut en être la conséquence. Hulke (1) a rapporté un cas dans lequel une inflammation sympathique se déclara dans l'autre œil, mais qui fut enrayée immédiatement par l'excision du kyste.

Traitement. — Plusieurs moyens ont été employés dans le but d'arrêter et de guérir le mal.

Stoeber et quelques auteurs anglais ont eu recours aux antiphlogistiques, aux narcotiques et à d'autres moyens, mais sans aucun résultat.

L'extirpation de la tumeur avec excision de la partie correspondante de l'iris peut seule amener la guérison. Desmarres père a pratiqué plusieurs fois cette opération et toujours avec succès. Cependant, dans un cas d'iridectomie avec excision du kyste, de Graefe vit une irido-cyclite se déclarer et entraîner la perte de l'œil.

La ponction et la dilacération de l'enveloppe du kyste est toujours suivie de récidive et expose le malade à des inflammations consécutives et à des abcès de l'iris, comme cela est arrivé à Dixon et Wharton-Jones. C'est pour cette raison que ce procédé doit être complétement abandonné.

Stoeber (2) a broyé le kyste avec des pinces introduites par une ponction faite à la cornée; mais la maladie récidiva.

B. CYSTICERQUES DE L'IRIS ET DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE. — L'existence de cet animalcule dans la chambre antérieure, avec ou sans adhérence à l'iris, est démontrée par plus de vingt observations recueillies et publiées par divers auteurs. Les faits les plus remarquables ont été décrits par de Graefe (3), Soemmerring (4) et Teale (5).

Cet entozoaire se présente ordinairement sous forme d'une petite vésicule transparente, laiteuse, et dont l'extrémité forme un prolongement plus ou moins fin qui se termine par une sorte d'ampoule. Cette ampoule constitue la tête de l'animalcule (fig. 159); son cou s'allonge ou s'élargit indépendamment de tout mouvement de l'œil. L'animalcule se meut en masse, se place en face de la pupille ou bien descend vers le grand cercle de l'iris (fig. 158), ce qui s'observe surtout pendant les contractions et les dilatations de la pupille.

Le cysticerque est le plus souvent adhérent par sa surface postérieure à l'iris au moyen d'un prolongement ou d'une exsudation, comme dans le cas rapporté

<sup>(1)</sup> Hulke, Roy. Lond. Ophth. Hosp. Rep., t. VI, p. 12.

<sup>(2)</sup> Stoeber, Gazette hebdomadaire, 1855, p. 155.

<sup>(3)</sup> Graefe, Arch. f. Ophthalm., 1854, Bd. I, Abth. I, S. 453.

<sup>(4)</sup> Soemmerring, Iconographie de Sichel, p. 707.
(5) Teale, R. L. Ophth. Hosp. Reports, t. V, p. 320.

par de Graefe. On trouve aussi, au bout de quelque temps, une ou plusieurs synéchies postérieures.

Le séjour prolongé d'un cysticerque en contact avec l'iris amène fréquemment



Fig. 458. — Cysticerque de l'iris, d'après Sichel.

Fig. 159. — Tête du cysticerque.

des attaques d'iritis ou d'irido-choroïdite, suivies d'infiltration blanchâtre de la surface postérieure de la cornée.

Traitement. — L'extraction du cysticerque se fait de deux manières : après avoir pratiqué une incision linéaire dans la cornée, en face du bord de la pupille modérément dilatée, on introduit la pince dans la chambre antérieure, et l'on retire le parasite.

Desmarres père et Teale indiquent un autre procédé qui consiste à faire une incision au bord de la cornée, à saisir avec une pince l'iris avec le cysticerque, et à l'exciser.

- C. Tumeurs solides. Les nævi materni de l'iris se rencontrent rarement, et nous ne connaissons jusqu'à présent qu'nn seul fait de cette affection exactement observé par Mooren (4). La tumeur était située à la partie externe de l'iris, ressemblait à une mûre, s'étendait au devant de la pupille et touchait la surface postérieure de la cornée. Elle était sillonnée de nombreux vaisseaux trèslarges. Une hémorrhagie se déclara dans la chambre antérieure, et se renouvela pendant toute une année. La vue centrale diminua sensiblement, et la dureté de l'œil augmenta; la papille devint excavée, ce qui détermina le malade à se faire opérer. Mooren pratiqua l'iridectomie et enleva la tumenr. Le second œil fut pris au bout de quelque temps d'une irido-choroïdite sympathique, pour laquelle l'iridectomie fut pratiquée.
- D. TUBERCULES. Ces tumeurs ne sont pas plus fréquentes que les précédentes. Desmarres (2) en a rapporté deux cas très-intéressants. L'une et l'autre s'étaient développées chez des malades atteints de l'éléphantiasis des Grecs. Des tubercules couvraient presque toute la surface du corps de ces deux malades. Les tunieurs de l'iris avaient détruit la cornée et l'œil. C'étaient probablement des tubercules mélanotiques.
  - E. CANCERS. —Les tumeurs cancéreuses, développées primitivement dans l'iris,

(1) Mooren, Ophthalm. Beobachtungen, p. 125.

<sup>(2)</sup> Desmarres, Traité des mal. des yeux. 1855, t. II, p. 501.

sont très-rares, et l'on n'en connaît que quelques observations bien positives. Fano a rapporté un cas intéressant de tumeur cancéreuse. Cette tumeur, très-volumineuse, avait pris naissance dans l'iris, mais n'avait pas tardé à envahir la cornée. L'extirpation de l'œil fut pratiquée. Pour Fano, c'était une tumeur cancéreuse de nature encéphaloïde.

Nous pourrions citer ici les tumeurs de la chambre antérieure, constituées par les plaques à noyaux multiples ou myéloplaxes, que Desmarres a enlevées chez plusieurs malades après qu'elles avaient rempli la chambre antérieure. Ch. Robin, ayant examiné ces productions, les a rapportées à des affections de la cornée, et pense que, bien qu'elles soient adhérentes à l'iris, leur origine et leur point d'implantation est le point de jonction de la cornée et de la sclérotique. Cette maladie a été observée surtout chez les enfants.

Pendant que j'étais chef de clinique de Desmarres, j'ai vu une tumeur analogue chez un enfant âgé de dix-huit mois; elle commençait à se développer dans le grand cercle de l'iris et me paraissait dépendre de cette membrane. Ni la cornée ni la sclérotique n'étaient encore malades.

Le diagnostic des tumeurs cancéreuses peut présenter au début beaucoup de difficultés, à cause de la ressemblance qu'elles peuvent avoir avec les kystes ou les nœvi materni. Mais les kystes sont lisses à la surface et presque transparents; quant aux nævi, ils sont très-rares et se développent d'une manière excessivement lente.

Traitement. — Au début de la maladie, lorsque la tumeur n'occupe qu'une partie bien limitée de l'iris, on excise cette membrane ainsi que la tumeur. Mais, aussitôt que la tumeur augmente de volume, on ne doit pas hésiter à faire une énucléation de l'œil.

BIBLIOGRAPHIE.— I. KYSTES: Ad. Richard, Gazette hebdomadaire, 1854, p. 1002; — Guépin fils, Des kystes de l'iris thèse de Paris, 1860; — Galezowski, Pupille artificielle dans les kystes de l'iris (Annales d'oculist., 1862, t. XLVII, p. 239); — Stoeber, Annales d'oculist. 1865, t. LIV, p. 80, et Gazette hebdomadaire, 1865, p. 155; — Graefe, Arch. f. Ophthal. Bd. III, Abth. II, S. 412; — Hulke, Royal London Ophthalmic Hospit. Reports, t. VI, p. 12; — White Cooper, London med. Journal, September 1852; — Dixon in Mackensie, traduit par MM. Warlomont et Testelin, t. II, p. 262. — II. Cysticerques: Dalrymple, The Lancet, August 1844; — Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1854, Bd. I, Abth. I, S. 453; — Socmmerring et Schott, in Sichel, Iconographie, p. 707; — Teale, Royal London Ophthalm. Hosp. Reports, t. V, p. 320. — III. Tumeurs solides: Mooren, Naevus maternus (Ophthalm. Beobachtungen, p. 125); — Desmarres, Tubercules et tumeurs myéloplaxes (Traité des mal. des yeux, 1855, t. II, p. 501); — Fano, Observation de cancer de l'iris ayant nécessité l'extirpation de l'œil (Annales d'oculist., 1865, t. LIV, p. 240).

#### ARTICLE IV.

# BLESSURES ET CORPS ÉTRANGERS DE L'IRIS.

A. BLESSURES. — Les blessures de l'iris sont très-fréquentes; elles sont produites, soit avec des aiguilles, des ciseaux, des canifs, des plumes métalliques, soit avec d'autres instruments qui, en traversant la cornée, atteignent cette membrane ainsi que le cristallin. Il s'ensuit habituellement une contraction de la pupille et

une adhérence de cette membrane avec la capsule ou avec la cornée. Pendant les premiers jours, on peut voir aussi du sang épanché dans la chambre antérieure,

ce qui constitue l'hyphéma.

Quelquesois la blessure laisse une cicatrice plus ou moins large qui entraîne très-fortement la pupille dans le sens de la cicatrice consécutivement à cet accident, et l'iris paraît froncé, comme cela avait lieu dans un cas rapporté par Demours (1).

L'inflammation qui suit ces blessures n'est pas grave, et le plus souvent même

l'œil est peu injecté et se guérit tont seul.

La piqure peut quelquesois être saite avec un instrument assez volumineux pour

qu'il reste dans cette membrane une seconde pupille.

B. DÉCHIRURES. — Les déchirures de l'iris sont beaucoup plus graves que les blessures simples. Elles se produisent à la suite des fortes contusions, ou pendant la discision de la capsule dans les opérations de la cataracte, lorsque cette dernière est faite avec un crochet. Il s'ensuit, dès le troisième on le quatrième jour, une iritis traumatique violente qui ne cède que difficilement au traitement antiphlogistique.

C. Contusions. — A la suite des coups de poing ou d'autres contusions du globe, l'iris peut se détacher de son grand cercle ciliaire. La pupille se déplace alors du côté opposé au bord décollé, et il n'est pas difficile d'apercevoir deux pupilles : une normale, au centre de l'iris, et l'autre à l'endroit du décollement. L'examen ophthalmoscopique permet de voir le fond de l'œil par les deux ouvertures, et les malades perçoivent deux images avec l'œil blessé. Il y a une forme

toute particulière de la dépression de l'iris dans une partie limitée.

Ces déchirures du grand cercle de l'iris ne sont pas graves; elles se produisent aussi quelquefois pendant l'opération de la pupille artificielle, surtout lorsqu'on tire fortement sur cette membrane, ou quand ses attaches sont affaiblies par une disposition congénitale ou une irido-choroïdite. Ainsi, en faisant l'opération d'iridorrhexie sur un jeune prêtre atteint d'irido-choroïdite, j'ai attiré l'iris tout entier par une traction tout à fait légère. L'iris se détacha de son grand cercle sans que j'eusse à déplorer ensuite aucun accident. Le malade guérit complétement de son irido-choroïdite, et sa vue est complétement rétablie.

Les déchirures et le décollement de l'iris traumatique peuvent se compliquer d'une luxation du cristallin ou d'autres altérations profondes dont nous nous occu-

perons plus tard.

D. CORPS ÉTRANGERS. — La présence d'un corps étranger dans l'iris présente une gravité considérable; ce sont des paillettes de fer, des éclats de capsule, des morceaux de verre, des grains de plomb, etc. Ils se logent ordinairement dans l'iris après avoir traversé la cornée. Chez un jeune homme que j'ai opéré au mois de juillet 1869, un morceau de capsule avait traversé la paupière supérieure et la cornée, s'était logé dans la partie inférieure de l'iris, et y était resté pendant vingt-quatre heures sans occasionner la moindre souffrance.

Immédiatement après l'entrée d'un corps étranger dans l'iris, l'œil devient trèspen rouge, et ne souffre point; toutefois l'inflammation ne tarde pas à envahir

<sup>(1)</sup> Demours, Traité des maladies des yeux. 1848, t. II, p. 480.

l'iris tout entier; la pupille se resserre, et des synéchies postérienres obstruent la pupille et amènent, au bout de quelque temps, une irido-choroïdite de l'æil blessé et une ophthalmie sympathique de l'autre æil.

Quelquefois le corps étranger se tronve implanté à moitié dans l'iris et à moitié dans le cristallin; une cataracte en est la conséquence.

Diagnostic. — Il est habituellement facile de reconnaître la présence d'un corps étranger dans l'iris, ce qui se présente sous forme d'une tache noire ou brunâtre, quelquefois luisante. Pour ne pas confondre la tache produite par la présence d'un corps étranger avec une tache pigmentaire congénitale, on doit la comparer avec d'autres taches de l'iris. Le changement de la couleur de cette membrane et les autres signes d'iritis, de même que la plaie de la cornée, dissiperont tous les doutes à cet égard.

Mais dans quelques cas le diagnostic est plus difficile; il en est ainsi lorsque le corps étranger a la couleur de l'iris, qu'il est trop petit, que le malade vient à la consultation après avoir attendu quelques jours, et que l'iris enflammé a changé de couleur. Dans notre mémoire sur la pupille artificielle, nous avons rapporté un cas de ce genre très-intéressant : une barbe d'épi de blé très-fine et longue de 4 millimètres avait traversé la cornée et s'était logée dans l'iris parallèlement aux fibres radiaires. Le diagnostic une fois fait, Desmarres pratiqua une incision dans la cornée, et enleva le corps étranger avec une partie de l'iris.

Si l'on a quelques doutes sur la présence du corps étranger dans l'iris, on fera bien d'examiner toute la surface de cette membrane, à l'aide de l'éclairage oblique et d'une loupe de Brücke, qui permettra de voir ces petits objets avec un trèsfort grossissement.

Pronostie. — Autant les blessures simples et les contusions de l'iris avec on sans décollement de son bord sont peu graves, autant le danger est imminent pour un œil qui contient un corps étranger dans une de ses membranes internes, et notamment dans l'iris. On connaît, il est vrai, des faits de l'enkystement des corps étrangers dans l'iris; Ammon et Cunier en ont rapporté les détails. Mais il n'est pas douteux que l'œil courrait beaucoup de risques si le corps étranger n'était pas enlevé.

Traitement. — Le traumatisme de l'iris, quelle que soit sa nature, exige, an début, un repos absolu du malade et l'application de glace sur l'œil. Dans le cas où la blessure est suivie d'une inflammation trop vive, on doit instituer un traitement antiphlogistique, purger le malade, appliquer dix à quinze sangsues à la tempe, et instiller fréquemment des gouttes d'atropine.

La présence du corps étranger une fois constatée, on ne doit pas hésiter à faire

l'excision de la partie de l'iris qui le contient.

Lorsque, après la blessure, l'iris reste hernié, il fandra s'assurer, avec une sonde, si la plaie ou l'iris hernié ne contient pas de corps étranger, et ce n'est que dans ce dernier cas qu'on fera son excision. Antrement, il sera beaucoup plus prudent de ne point pratiquer d'opération et de se contenter simplement de l'application d'un bandage compressif. Quand la cicatrisation complète aura eu lieu, on pourra pratiquer une iridectomie, si l'état de l'œil et celui de la cicatrice l'exigent.

Galezowski, Pupille artificielle (Annales d'oculistique, 4862, t. XLVII, p. 240.) — Hulke, Ophthal. Hosp. Reports, t. VI, p. 292. — Fano, Traité des maladies des yeux, 4866, t. II, p. 436. — Lawson, Injuries of the Eye, Orbit., etc., p. 423.

#### ARTICLE V.

## TROUBLES FONCTIONNELS DE L'IRIS.

Dans notre étude préliminaire anatomique de l'iris nous avons décrit, d'après Rouget et Kölliker, deux sortes de fibres muschlaires : les unes radiées, qui, en se contractant, dilatent la pupille; les antres, circulaires, formant une sorte de

sphincter, et qui, en se contractant, rétrécissent la pupille.

Les fibres musculaires radiées ou dilatatrices reçoivent leur innervation du grand sympathique, et les fibres circulaires proviennent de la troisième paire. Sous l'influence de ces nerfs, l'iris exécute deux sortes de mouvements : l'un de dilatation de la pupille, l'autre de resserrement. Le premier s'exécute pour la vision au loin, et le second pendant l'accommodation de l'œil pour percevoir les objets rapprochés. D'autre part, la pupille se contracte fortement sous l'influence d'une lumière très-vive, et se dilate quand l'œil se trouve dans l'obscurité.

L'iris exécute encore un léger mouvement en avant pendant l'accommodation pour percevoir les objets rapprochés, et ce déplacement est dû, selon Helmholtz (1), au déplacement de la surface antérieure du cristallin qui presse sur la surface postérieure de cette membrane. Ce mouvement en avant ne peut être

distingué à l'œil nu.

Les deux pupilles se contractent et se dilatent simultanément, et leurs mouvements sont tout à fait identiques lorsque les deux yeux se trouvent, à un moment donné, dans les mêmes conditions, et reçoivent la même quantité de lumière.

Mais, pour que ces fonctions pnissent s'accomplir régulièrement, il faut qu'il y ait un équilibre dynamique entre les forces nerveuses qui servent à la contraction et à la dilatation de la pupille. L'exagération ou la diminution de l'une de ces forces produira, soit une dilatation, soit une contraction exagérée de la pupille. Dans le premier cas, il y aura mydriase, et dans le second myosis.

Lorsque les mouvements de l'iris en avant deviendront très-apparents et trèssensibles, on sera en présence d'un état pathologique connu sous le nom de *tremulus iridis*, tremblement ou oscillation de l'iris.

## § 1. — Mydriase.

On appelle *mydriase* ou *mydriasis* une dilatation permanente de la pupille avec un affaiblissement ou une perte complète des mouvements de l'iris.

Il existe deux variétés de mydriasis bien distinctes: une idiopathique, qui ne reconnaît d'antre cause que la paralysie ou l'affaiblissement des nerfs ciliaires, et l'autre symptomatique, consécutive à une affection du nerf optique, d'une amanrose complète, d'un glaucome, etc.

Nous ne nous occuperons ici que de la mydriase idiopathique, et dans le

(1) Helmholtz, Optique physiologique, trad. franç. Paris, 4867, p. 442.

diagnostic nons indiquerons les signes qui la distinguent de la mydriase symptomatique.

Symptomatologic. — Signes anatomiques. — 1. La dilatation et l'immobilité de la pupille sont les premiers symptômes qui caractérisent cette affection. On les reconnaît en plaçant le malade directement en face de la lumière du jour, et en comparant la grandeur et les mouvements des deux pupilles. A cet effet, on invite le malade à regarder au loin, puis successivement à 30, à 25 on à 40 centimètres. Rien n'est plus facile que de constater si les deux pupilles conservent le même diamètre, ou bien si en regardant de près l'une d'elles paraît plus large que l'autre.

Pour s'assurer si l'iris est mobile ou paralysé, on invite le malade à fermer successivement un œil, puis l'autre; puis, en le faisant ouvrir, on s'aperçoit que la pupille où il existe une mydriase reste élargie et immobile.

2. Le bord pupillaire est ordinairement régulier, et ne présente point de franges ni d'exsudations.

3. La forme de la pupille est ronde, et, selon qu'elle est plus on moins dilatée, l'iris se trouve réduit à une bande plus ou moins étroite. A la suite d'instillation de fortes doses d'atropine, l'iris peut être réduit à un liséré à peine visible au pourtour de la cornée. Un degré aussi prononcé de mydriase n'est pas seulement dû à la paralysie du sphincter de l'iris, mais aussi à l'excitation du grand sympathique par l'alcaloïde de la belladone.

Mais il n'est pas rare d'observer une forme irrégulière de la pupille dilatée. L'iris peut, en effet, être entraîné de préférence en hant ou en bas, en dehors ou en dedans, comme s'il s'agissait des synéchies et des adhérences. Cette irrégularité tient à une altération prédominante de l'un ou de l'autre filet des nerfs ciliaires. Claude Bernard (1) a démontré, en effet, que, lorsqu'on coupe seulement les filets ciliaires situés sur le côté externe du nerf optique, la pupille se paralyse seulement en dehors. « La pupille se contractait après, dit cet éminent physiologiste, sous l'influence de la lumière, et se resserrait partout, excepté en dehors, ce qui lui donnait alors une forme allongée transversalement. »

4. L'absence de toute injection périkératique et de toute altération à l'intérieur de l'œil pent être constatée dans la mydriase idiopathique.

Signes fonctionnels. — La paralysie du sphincter irien est habituellement accompagnée de la paralysie du muscle accommodateur, ce qui occasionne un trouble notable de la vue. De loin le malade voit assez bien; mais il ne peut rien distinguer de près; tous les petits objets lui paraissent nébuleux, et les malades sont très-souvent effrayés de cet état, se croyant atteints d'une amaurose commençante. Le même phénomène inquiète souvent les malades qui ont la pupille dilatée par l'atropine, surtout quand ils ne sont pas prévenus des propriétés de cet agent.

En faisant regarder le malade à travers une carte percée d'un petit trou d'épingle, on s'assure immédiatement que la vue n'est pas abolie, le malade pouvant lire ainsi les caractères les plus fins.

<sup>(1)</sup> Claude Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie du système nerveux. Paris. 1858, t. II, p. 88.

Si le sujet n'est pas myope, il pourra lire aussi très-distinctement au moyen

d'un verre biconvexe nº 10.

La mydriase occasionne une sorte de *micropie*, comme l'a démontré Warlomont. Les malades voient, en effet, les objets rapprochés et beaucoup plus petits que de l'œil sain; ce phénomène s'observe surtout dans la mydriase artificielle, et lorsque la pupille est complétement dilatée.

Comme la mydriase existe souvent dans la paralysie de la troisième paire, il y a

alors de la diplopie et une déviation de l'œil en dehors.

La mydriase idiopathique est le plus souvent monoculaire; les faits de mydriase double spontanée sont excessivement rares; cette affection peut intéresser simultanément les deux yeux ou ne survenir qu'alternativement. Lorsqu'elle existe, elle indique une altération profonde du système nerveux, comme dans le cas rapporté par Bowman (1); ou bien elle peut être due à la diphthérie ou à une diathèse quelconque, comme j'ai pn m'en convaincre sur quelques malades du docteur Barthez.

Étiologie. — La mydriase idiopathique reconnaît pour cause les altérations du

système nerveux, central ou périphérique.

Les altérations des centres nerveux, telles que méningite, hydrocéphalie, maladies du cervelet, produisent souvent une mydriase double qui est passagère. Dans d'autres cas, la mydriase est liée, soit à la paralysic de la troisième paire, soit à la névrite optique.

La mydriase isolée de toute autre altération peut dépendre :

4° De la paralysie des filets nerveux ciliaires se rendant au sphincter pupillaire et au muscle accommodateur. Cette paralysie se déclare spontanément et souvent sans aucune cause visible; quelquefois on l'attribue au refroidissement; dans d'autres cas, elle est l'expression d'un vice du sang, et constitue ce que le docteur Quillard (2) a appelé *mydriase ischémique* ou *dyscrasique*.

C'est ainsi qu'on peut expliquer la mydriase spontanée qui survient chez les

personnes anémiques, syphilitiques, rhumatisantes, diphthéritiques, etc.

2° De la paralysie de la troisième paire.

3° De l'application des préparations de belladone et de son alcaloïde, l'atropine, et de quelques autres narcotiques de la même classe, tels que le datura stramonium, la jusquiame, etc. Cette mydriase se produit non-seulement par suite de l'instillation des gouttes d'atropine dans l'œil, mais aussi lorsqu'on administre pendant quelque temps ce médicament à l'intérieur. Il résulte des recherches faites par Donders (3) qu'une solution de 0gr, 20 de sulfate d'atropine dans 30 grammes d'eau paralyse l'action de l'iris et du muscle accommodateur pour dix ou douze jours. Tout au contraire, une solution de 0gr, 05 pour 300 grammes d'eau procure la dilatation de la pupille sans paralysie du muscle accommodateur.

Instillée dans l'œil, l'atropine est absorbée par la cornée; mais si cette meni-

brane est malade, son absorption s'affaiblit, et souvent elle devient nulle.

4° Les causes traumatiques, les contusions et les blessures sur le front et l'orbite donnent lieu à une mydriase qui demeure souvent incurable.

(1) Bowman, Medical Times and Gazette, 1853, p. 91.

(2) Quillard, thèse de Paris, 1868, p. 75.

<sup>(3)</sup> Donders, Anomalies of Refraction and Accommodation, transl. in english, p. 585.

5° L'excitation du grand sympathique peut amener quelquefois des mydriases passagères; c'est ainsi qu'on peut s'expliquer la dilatation excessive des pupilles chez les personnes qui souffrent des vers intestinaux.

6° L'irritation d'une ou de plusienrs branches de la cinquième paire peut aussi occasionner la mydriase. Desmarres a obtenu la guérison d'une mydriase par l'ex-

traction d'une dent molaire cariée.

Quant aux mydriases secondaires, consécutives aux affections du nerf optique ou de la choroïde, elles sont très-nombreuses. Leur étude ne pourra être faite que lorsque nous nous occuperons des maladies de ces membranes. Disons seulement qu'elles s'observent dans un glaucome, dans une luxation du cristallin et dans la névrite optique.

Diagnostic. — Lorsque, chez un malade, les pupilles sont larges, on doit d'abord s'assurer si la dilatation est permanente ou non. On sait, en effet, que, chez les personnes chloro-anémiques, chez les enfants, et surtout chez les myopes, les pupilles sont habituellement larges, mais elles se contractent néanmoins et ne constituent pas de mydriase proprement dite.

Une dilatation de la pupille dans un seul œil, quoique relativement peu pro-

noncée, constituera une mydriase.

Une mydriase idiopathique n'est accompagnée ni d'altération de la cornée, ni d'injection scléroticale. Quand cette dernière existe, il faut rechercher si l'œil n'est pas sous le coup d'une attaque de glaucome.

Lorsque le malade voit double, il y a lieu de penser à une paralysie de la troi-

sième paire.

Une mydriase accompagnée d'un affaiblissement de la vue qui ne peut être corrigé avec une carte percée d'un trou, ni avec le verre convexe n° 10, est, selon toute probabilité, occasionnée par une affection du nerf optique.

Pronostie. — La guérison d'une mydriase idiopathique est très-difficile à obtenir; tous les moyens employés sont souvent inefficaces. Un de nos confrères distingués de Paris est atteint de cette affection depnis bientôt deux ans, et jusqu'à présent aucun des moyens prescrits par moi et par tous les autres ophthalmologistes de Paris n'a amené de résultat satisfaisant.

Disons cependant tout de suite que ce cas n'est pas ordinaire, et qu'on parvient ordinairement à guérir les malades, s'ils ont la patience de se soigner pendant quelques mois. Malheureusement cette affection laisse après elle une prédisposition aux récidives.

**Traitement.** — 1. Le premier soin du chirurgien est de rechercher la cause de la maladie et de la combattre par les moyens appropriés. C'est aiusi qu'ou ordonnera des bains de vapeur et des bains sulfureux, lorsque la cause sera rlumatismale.

2. Dans le cas où les antécédents syphilitiques seront découverts chez le malade, on lui fera prendre de 1 à 2 grammes d'iodure de potassium par jour.

3. Dans les affections gastriques, helminthiasiques, on agira sur les intestius.

4. Chez les chloro-anémiques, chez ceux qui sont atteints de la fièvre paludéenne, on prescrira des préparations arsenicales (0gr, 05 d'arséniate de soude pour 200 grammes d'eau, une à deux cuillerées par jour), et on lenr ordonnera des douches froides en été et des douches écossaises en hiver.

5. Le traitement local doit toujours marcher de pair avec la médication interne. Parmi les moyens locaux, la première place appartient naturellement aux préparations de la fève de Calabar.

L'instillation des gouttes d'éserine ou de calabarine présente des avantages ncontestables. L'action de l'extrait de la fève de Calabar a été surtout étudiée par Fraser, Robertson, Bowman, Soelberg Wells, Giraldès, de Graefe et Warlomont. Grâce aux recherches de Vée et Leven, nous possédons aujourd'hui ce médicament précieux sous forme d'alcaloïde; mais, comme il est insoluble dans l'eau, un doit employer pour le dissoudre quelques gouttes d'une solution acide dont se servent les pharmaciens Vée et Caventou, et que nous donnons ci-après.

Voici la formule dans laquelle je prescris ce collyre:

|  | Éserine |  | ĺ | Acide sulfurique Eau distillée S. solution acide pour faire dissoudre l'éserine. |  |  |
|--|---------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|--|---------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

On fait instiller une goutte de ce collyre deux fois par jour, et l'on renouvelle son application pendant plusieurs semaines et même pendant plusieurs mois si cela est nécessaire. Chez un de mes malades, je l'ai employé pendant un an sans aucun accident; j'ajoute que c'était le seul moyen qui rendît à la vue de ce malade me clarté suffisante pour lui permettre le travail.

- 6. Demours conseillait l'instillation de collyres irritants, et c'est dans ce but ju'on faisait usage des collyres au laudanum et au nitrate d'argent. D'autres ont conseillé des frictions sur les tempes avec les liniments stimulants; d'autres encore aisaient électriser les yeux et les panpières. Serres d'Alais touchait avec du nitrate d'argent la cornée à sa jonction avec la sclérotique. Tous ces moyens resent le plus souvent sans aucun effet.
- 7. Kochanowski (1) a recommandé de prendre à l'intérieur l'ergot de seigle, la dose de 0<sup>gr</sup>,45 à 0<sup>gr</sup>,20, trois fois par jour. Il a, en outre, employé cette même boudre avec succès sous forme de tabac à priser.
- 8. On obtiendra un avantage réel en prescrivant l'usage méthodique des lunettes convexes. On commence d'abord par le n° 10 convexe, et au bout de quelques semaines ou de quelques mois on passe successivement à des numéros de plus en plus faibles.

BIBLIOGRAPHIE. — Hairion, Sur l'influence respective des différents nerfs sur les mouvements de l'iris, rapport adressé à l'Académie de médecine de Belgique (Annales d'oculistique, XXXIII, p. 32). — Warlomont, Annales d'oculistique, t. XXIX, p. 279. — Bowman, Medical Times and Gazelte, 1853, p. 91. — Donders, Anomalies of Accommodation and Refraction of the Eye, translated by Moore. London, 1864, p. 584. — L'Etendart, De la mylriase, thèse de doctorat. Paris, 1868. — Quillard, De l'état de la pupille dans les maladies, hèse de doctorat. Paris, 1868.

<sup>(1)</sup> Kochanowski, Archives générales de médecine, novembre 1838, p. 351.

## § II. - Myosis.

Un rétrécissement de la pupille pent atteindre des proportions telles qu'il est à peine possible d'éclairer le fond de l'œil. Le degré excessif de rétrécissement a été appelé myosis.

Cette contraction est permanente; la pupille ne se dilate point quand le malade passe d'un endroit clair en un lieu sombre; l'action de l'atropine est même plus lente et moins prononcée.

Étiologie. — Nous savons que la contraction de la pupille se fait par l'innervation des branches du moteur oculaire commun. Elle devient d'autant plus énergique que son antagoniste, le filet du grand sympathique, est paralysé. C'est ainsi, en effet, qu'on peut expliquer les cas de myosis pathologique.

Les expériences faites sur la portion cervicale du grand sympathique, pour la première fois, par Pourfour du Petit (1), et plus tard par Dupuy et Brachet, out démontré qu'en faisant la section du filet sympathique au cou on produisait le rétrécissement de la pupille. Budge et Waller reconnurent à lenr tour que ce filet cervical n'agit que comme un conducteur de l'innervation dont le centre se trouve dans la moelle épinière, entre la dernière vertèbre cervicale et la sixième dorsale. Cette région porte, selon ces physiologistes, le nom de région cilio-spinale, et elle possède en outre, d'après Claude Bernard (2), les propriétés d'amener la rougenr de la conjonctive, de rétracter le globe de l'œii dans le fond de l'orbite, d'aplatir la cornée et de resserrer l'ouverture palpébrale.

On comprend dès lors quels rapports importants doivent exister entre les altérations de la moelle épinière et la pupille. Duchenne (de Boulogne) a en effet signalé la myosis comme un des phénomènes concomitants dans l'ataxie locomotrice progressive. Chez quelques-uns de nos malades, nous avons pu constater avec cet éminent clinicien l'injection des conjonctives pendant les crises douloureuses. Le myosis pent aussi exister avec l'atrophie des papilles.

Willebrand (3) rapporte un cas de myosis occasionné par une compression directe du grand sympathique par les ganglions lymphatiques du cou engorgés, et qui a guéri après disparition de cet engorgement sous l'influence du traitement antisyphilitique. Nous avons vu de pareils faits dans la clinique du professeur Richet.

Gairdner (4) a cité un fait d'anévrysme du tiers interne de l'artère sous-clavière gauche accompagné de myosis de l'œil gauche.

Poiteau (5) a réuni un grand nombre de faits pathologiques relatifs aux lésions de la portion cervicale du grand sympathique. Les observations se rapportant aux lésions qui abolissent les fonctions du grand sympathique sont au nombre de 19. Dans toutes, l'existence de myosis est confirmée, et Poiteau déclare que le rétrécissement de la pupille est constant, stable, essentiel.

Les contractions et le resserrement de l'iris peuvent se présenter quelquesois sons une forme spasmodique. Cet état est appelé hippus.

- (1) Pourfour du Petit, Mémoires de l'Académie des sciences, 1727.
- (2) Claude Bernard, Système nerveux, t. 11, p. 473.
- (3) Willebrand, Archiv für Ophthalmol., Bd. 1, Abth. 1, S. 310.
- (4) Gairdner, Monthly Journal of medical Science. Edinburgh, January 1855, p. 71.
- (5) Poiteau, thèse de doctorat. Paris, 1869.

Traitement. - Lorsque la maladie est idiopathique et qu'elle n'est pas due à me cause organique quelconque, on emploiera avec succès des ventouses sur le los, scarifiées ou sèches, des purgatifs et de l'hydrothérapie. Si ce traitement ne ustit pas, on enverra le malade à la campagne, et on lui ordonnera des frictions le belladone et des instillations d'atropine dans l'œil.

Si la cause est syphilitique, et si l'on reconnaît la présence d'une tumeur,

comme dans le cas de Willebrand, on prescrira le traitement iodique.

BIBLIOGRAPHIE. - Willebrand, Archiv für Ophth. von Graefe, Bd. I, Abth. I, S. 310. fairdner, Monthly Journal of medical science. Edinburgh. Jan. 1855, p. 71. — Claude Bertard, Système nerveux. Paris, 1858, t. II. — Ogle, Medico-chirury. Transactions, 1858, tol. XLI, p. 398. — Eulenburg et Guttmann, Archiv f. Psychiatr. u. Nervenkrank. 1868, tol. I, 2° partie, p. 421. — Poiteau, thèse de doctorat. Paris, 1869.

## § III. - Tremblement de l'iris (iridodonesis).

Il est fréquent d'observer des yeux sains dans lesquels l'iris subit un mourement oudulatoire et une sorte de tremblement dans sa partie périphérique. Les myopes offrent surtout cette particularité; chez eux le corps vitré est plus iquéfié que chez d'autres, et les deux chambres, antérieure et postérieure, ont plus distendues; l'iris tremblote et oscille légèrement à chaque mouveneut de l'œil.

On peut constater ce monvement oscillatoire en fixant attentivement un point uelconque de l'iris près de son grand cercle, pendant qu'on fait exécuter à l'œil lu malade des mouvements rapides en haut et en bas, à droite et à gauche. On perçoit alors une légère onde liquide s'abattre sur la surface de l'iris. C'est au remblement de l'iris que cet effet est dû.

Mais le tremblement devient morbide et indique un trouble de nutrition des nembranes internes de l'œil ou le déplacement du cristallin qui lni sert de suport, lorsque ces oudulations sont très-prononcées et qu'elles se manifestent sur onte la surface de ce diaphragme.

Quand le tremblement est arrivé à ce degré, il est rare que la pupille puisse se ontracter; elle reste le plus souvent dans un état de dilatation moyenne.

Étiologie. — 1. La luxation du cristallin, spontanée ou traumatique, est une ause fréquente de tremblement de l'iris.

- 2. Il se produit aussi après l'extraction de la cataracte, surtout dans les cas où iris n'est pas adhérent à la capsule. Quelquesois ce tremblement n'est que pasager après cette opération.
- 3. Il se manifeste encore dans certains cas de blessures et de contusions de œil, où le mydriase se déclare avec ou sans enclavement d'une partie de l'iris. l y a très-probablement alors rupture de la zone de Zinn, et la communication 'établit entre la chambre postérieure et le corps vitré, sans que pour cela le crisallin perde sa position.
- 4. Un tremblement de l'iris peut être dù au ramollissement considérable du orps vitré, en totalité ou dans son segment antérieur seul, bien que quelques uteurs nient l'existence de cette cause. Toutesois, la liquésaction du corps vitré

GALEZOWSKI.

peut n'exister que dans son segment postérieur et les flocons peuvent se déplacer avec une grande rapidité; alors le tremblement de l'iris n'aura pas lieu.

5. On le constate dans l'hydrophthalmie, et dans quelques variétés ou périodes

de décollement de la rétine.

6. Certains individus naissent avec un tremblement des yenx (nystagmus) et le tremblement de l'iris. On découvre chez eux des vices de conformation dans les membranes internes de l'œil et des opacités capsulaires antérieures ou du segment postérienr.

Cet état de l'iris n'exige aucun traitement, et ne doit être considéré que comme un symptôme des diverses altérations dont nous avons parlé.

BIBLIOGRAPHIE. - Velpeau, Dictionnaire en 30 vol., t. XVII, p. 138. - Sichel, Iconographie, p. 192. - Fano, Gazette des hôpitaux, 25 février 1864, et Traité des malad. des yeux, t. II, p. 210.

#### ARTICLE VI.

### ANOMALIES DE L'IRIS.

A. IRIDÉRÉMIE, ANIRIDIE OU ABSENCE DE L'IRIS. — Cette anomalie se rencontre rarement. Quand elle existe, l'iris manque complétement; quelquesois pourtant il est réduit à un anneau étroit ou à un segment d'anneau.

Cet état particulier est consécutif à un arrêt de développement pendant la vie intra-utérine, et comme ce cercle ou anneau apparaît vers le quatrième mois de la vie fœtale, ainsi qu'Ammon (1) l'a constaté, on pent, d'après l'absence ou la présence de ce petit anneau, indiquer l'époque précise de l'arrêt de développement survenu dans cette membrane.

L'iridérémie est le plus souvent héréditaire dans le sexe masculin; von Ammon l'a vue se transmettre de la mère à la fille. Foachon (2), sur 28 cas d'iridérémie, a constaté 14 fois la transmission héréditaire à une ou plusieurs générations.

Ordinairement le fond de l'œil apparaît grisâtre ou bleuâtre; les malades ont une vue faible; ils ne distinguent pas bien au loin, ni au grand jour. Souvent ils sont affectés d'un tremblement des yeux désigné sous le nom de nystagmus. Les deux yeux offrent habituellement la même anomalie.

Lorsqu'on examine l'intérieur de l'œil, on y trouve souvent d'autres anomalies, telles que la luxation ou des opacités congénitales des cristallins, un arrêt de développement dans la choroïde et dans le muscle accommodateur.

Dans un cas observé par Sœlberg Wells, le malade présentait une iridérémie complète des deux yeux avec luxation et opacité partielle des cristallins, alors que

son fils n'avait que l'iridérémie simple.

Pour diminuer la sensibilité exagérée qu'éprouvent pour la lumière les yeux affectés d'iridérémie, on pent se servir des lunettes panoptiques de Serres d'Alais, ou bien de lunettes appropriées à la vue et qui sont entourées d'un large diaphragme opaque.

B. COLOBOMA, OU FENTE CONGÉNITALE DE L'IRIS. — Le coloboma est une sorte d'échancrure que l'on rencontre à la partie inférieure de l'iris; je l'ai vn

(1) Von Amnion, Arch. von Graefe, Bd. IV, Abth. I, S. 124.

(2) Foachon, Gaz. méd. de Strasbourg. 1841, p. 230.

ne fois à sa partie interne. Cette échancrure est complète, se prolonge depuis pupille jusqu'au bord ciliaire, et ressemble à une pupille artificielle. Mais il rive quelquefois que le bord pupillaire est uni d'un bord à l'autre par une gère bride ou filet brunâtre, comme j'ai pu le constater en 1870 en présence de ion ami, le docteur Daguenet, chez une jeune fille de huit ans.

Cette anomalie est due à un arrêt de développement de l'iris pendant la vie itra-utérine. Elle existe le plus souvent dans les deux yeux, et il n'est pas rare e rencontrer d'autres anomalies dans l'œil, telles que la cataracte zonulaire, capulaire ou même nucléolaire, que j'ai eu l'occasion d'observer chez un jeune homme e dix-huit ans. Le coloboma de la choroïde est une des anomalies qui accompagnent ouvent celui de l'iris. L'observation que nous rapportons avec figure dans notre tlas ophthalmoscopique (1) peut servir d'exemple.

Diagnostic différentiel. - Le coloboma de l'iris peut être confondu avec ne pupille artificielle ou avec une rétraction partielle de cette membrane survenue

la suite d'une blessure.

1. On reconnaîtra la pupille artificielle en remarquant que les fibres circulaires le l'iris arrivent jusqu'à la marge de la fente et s'y arrêtent brusquement, tandis que dans le coloboma irien elles s'incurvent pour suivre les contours de l'échanrure jusqu'au cercle ciliaire.

2. Dans le cas de traumatisme de l'iris il y a très-souvent un tremblement trèsprononcé de ce diaphragme, et s'il y a une échancrure, elle se trouve en haut ou

n dehors, siége que n'occupe jamais le coloboma.

Lorsque le colobonia de l'iris n'est point compliqué d'autres anomalies, la vue st ordinairement parfaite, et aucun traitement n'est nécessaire.

C. Corectopie. — Cette forme d'anomalie est constituée par un déplacement le la pupille vers la périphérie de l'iris. On sait que la pupille n'est presque jamais xactement au centre de ce diaphragme, mais qu'elle se trouve un peu en dedans et en haut. Cette disposition peut être fortement exagérée, et la pupille peut apparaître sous forme d'une fente vers la périphérie de l'iris. Les deux yeux présentent ordinairement cette conformation irrégulière, qui peut être accompagnée ellemême d'autres altérations congénitales, telles que cataracte, luxation du cristallin, etc. Sælberg Wells rapporte deux faits de ce genre.

D. Acorie ou synizesis congénitale. — C'est la persistance de la membrane pupillaire, état dans lequel la pupille reste fermée après la naissance par une membrane d'un blanc grisâtre, légèrement brunâtre, et ressemblant par sa cou-

leur à celle de l'iris.

D'après Ch. Robin (2), cette membrane est constituée par une substance amorphe, transparente, parcourue par un réseau de capillaires fins et très-serrés. Ces vaisseaux proviennent d'anses anastomotiques qui se trouvent près du centre de la membrane pupillaire et se continuent avec ceux de la petite circonférence. Selon Cloquet (3), le petit cercle artériel de l'iris n'existe pas chez le fœtus avant la rupture de la membrane pupillaire; à mesure que celle-ci se distend et

(1) Galezowski, Traité de l'ophthalmoscope, etc. Paris, 1871.

<sup>(2)</sup> Robin, Dictionnaire de médecinc, 12e édit. Paris, 1865, p. 1249, article Pupillaire. (3) J. Cloquet, Mémoire sur la membrane pupillaire. Paris, 1818, p. 23.

se rétracte, ses vaisseaux se retirent vers l'iris pour y constituer plus tard le petit cercle artériel. Pendant quelque temps la membrane pupillaire existe seule au devant du cristallin; peu à peu le diaphragme irien se développe et contracte avec elle des adhérences. La membrane capsulo-pupillaire, d'après Robin, n'est autre chose que la membrane pupillaire.

La membrane pupillaire ferme la pupille, selon J. Cloquet, jusqu'an septième mois de la vic intra-utérine, puis elle se rétracte, s'écarte et se replie sur le bord pupillaire.

Mais il arrive quelquefois qu'elle ne disparaît point, ou qu'elle ne se rétracte qu'en partie. On voit alors dans la pupille, après la naissance, une membrane unie, exsangue ou vasculaire, fermant complétement cette ouverture. Quelquefois elle est traversée dans des directions différentes par des brides qui ne sont autres que des débris de la membrane pupillaire.

Lorsque la pupille est tout à fait obstruée, la vue est abolie. Si elle ne présente que des brides, la vue est simplement troublée et souvent il y a diplopie ou polyopie.

E. POLYCORIE. — On se sert de ce nom pour désigner l'existence de plusieurs petites ouvertures qui se trouvent dans l'iris. Elles sont rarement rondes; le plus souvent elles se présentent sous des formes ovales, allongées ou triangulaires, ce



Fig. 160. — Polycorie.

qui dépend très-probablement de l'écartement des fibres de l'iris. Quelquefois il n'existe qu'une seule bande plus ou moins large divisant la pupille en deux moitiés, comme Szokalski l'a observé chez une petite fille atteinte de cette anomalie prise à lort et soignée pour une iritis syphilitique.

Voici un autre fait (fig. 160) beaucoup plus intéressant, observé par Alfr. de Graefe

sur un jeune homme de dix-sept ans. Les deux iris étaient percés de nombreuses ouvertures en partie masquées par une sorte de membrane placée derrière le diaphragme irien. L'intérieur de l'œil pouvait être distingué facilement avec l'ophthalmoscope et ne présentait aucune altération.

Si l'affection n'amène pas de trouble de la vue, il ne faut instituer aucun traitement; mais si la vue est affaiblie, il est alors nécessaire de faire une pupille artificielle.

BIBLIOGRAPHIE. — J. Cloquet, Mémoire sur la membrane pupillaire et sur la formation du petit cercle artériel de l'iris. Paris, 1818. — Foachon, Gaz. méd. de Strasbourg. 1841, p. 230. — Cornaz, Des abnormités congènitales des yeur. Lausanne, 1848, p. 91. — Vor Ammon, Ammon's Zeitsehrift, t. 1, p. 55-64; Archiv f. Ophthalm. von Graefe, Bd. IV. Abth. 1, S. 122, et Annales d'oculistique, t. LXIII, p. 157. — Ch. Robin, Dictionnaire de médecine, 12° édition, 1865, article Pupillaire (membrane), p. 1249. — Graefe, Archiv für Ophthalm. 1865, Bd. XI, Abth. 1, p. 209.

#### ARTICLE VII.

## PUPILLE ARTIFICIELLE ET SES INDICATIONS.

On a désigné sous le nom de *pupille artificielle* toute opération ayant pour ut de rétablir le passage nécessaire aux rayons lumineux, quand la pupille aturelle est fermée par des exsudations ou masquée par une tache centrale de la ornée.

Mais cette opération est souvent pratiquée dans un but tout à fait différent; antôt comme moyen auxiliaire d'autres

pérations.

D'après les diverses indications, les modes opératoires doivent nécessairement tre modifiés et appropriés aux conditions particulières de chaque maladie, et nême de chaque cas particulier. Avant d'étudier les indications de l'opération de a pupille artificielle, il importe de connaître les méthode opératoires, telles lu'elles sont pratiquées actuellement.

Cheselden à le premier pratiqué la pupille artificielle, en 1728; mais on sait par quelles phases cette opération à passé avant d'arriver à la perfection à laquelle est arrivée aujourd'hui. Disons tout de snite que c'est à Desmarres père que revient le mérite d'avoir simplifié les méthodes usitées en rejetant celles qui présentaient des dangers réels pour les malades et en ne conservant que l'excision et le déchirement.

Voici, en effet, le résumé de son remarquable travail (1) qui a contribué d'une panière si puissante à la généralisation de cette opération :

- 1º Les méthodes d'incision, de décollement et d'enclavement doivent être abandonnées comme inutiles et dangereuses;
- 2º La pupille artificielle devra être faite désormais par les seules méthodes d'excision ou de déchirement.

Dans le travail que nous avons publié en 1862 (2), nous avons accepté trois procédés pour l'exécution de la pupille artificielle : l'excision de l'iris ou iridectomie ; le déchirement ou iridorhexis, et l'enclavement ou iridodésis. Aujourd'hui, il nous semble utile de décrire l'iridorhexis que comme une des variétés de l'iridectomie, et d'ajouter la description de deux autres méthodes : iridodialyses et corélysis, qui peuvent être tentées dans certains cas exceptionnels.

# § I. - Iridectomie ou excision de l'iris.

Cette opération consiste à exciser une partie quelconque de l'iris, et elle pent être pratiquée dans les différentes parties de cette membrane : en hant, en bas, dans sa partie externe ou interne, selon les indications particulières qui peuvent se présenter.

Instruments. — Voici les instruments qui sont nécessaires pour cette opération:

- a. Un blépharostat à branches solides et à ressort puissant, mais organisé de
- (1) Desmarres, Opérations qui se pratiquent sur les yeux (atlas du Journal des connaissances médico-chirurgicales. Janvier 1850).

(2) Galezowski, Pupille artificielle (Annales d'oculistique. 1862, t. XLVII, p. 224).

telle sorte que les cuillers qui entrent sous les paupières puissent se croiser et être facilement retirées (fig. 464);

- b. Deux élévateurs d'argent pleins pour écarter les paupières, dans le cas où l'œil serait trop enfoncé dans l'orbite;
- c. Une paire de pinces à fixer et à ressort; les deux branches doivent être terminées par des griffes bien pointues. Je préfère, dans ce cas, le modèle fabriqué, d'après mes instructions, par Collin et Robert, et dont les griffes ne coupent par la conjonctive (fig. 462);
- d. Un couteau lancéolaire conrbe, d'une forme triangulaire ou légèrement ovale, mais dont la largeur ne doit pas dépasser 11 millimètres (fig. 463);



Fig. 161 à 166. — Instruments pour la pupille artificielle (\*).

- e. Une pince courbe pour saisir l'iris; ses branches rapprochées doivent se toucher très-exactement à leur extrémité et à l'endroit de leur courbnre, parce que dans ces conditions elles saisissent mieux les tissus (fig. 465);
  - f. Une paire de ciseaux courbes sur le plat ou sur le tranchaut (fig. 166);
- g. Une curette de Daviel pour nettoyer la plaie et l'entr'ouvrir lorsque l'or veut, après l'opération, faire évacuer le sang de la chambre antérieure (fig. 464)

<sup>(\*)</sup> Fig. 161, blépharostat. — Fig. 162, pince à fixer. — Fig. 163, conteau lancéolaire courbe. — Fig. 164, kystom :-curette. — Fig. 165, pince à pupille artificielle. — Fig. 166, ciseaux courbes.

Position du malade et du chirurgien. — Le malade doit être conché et avoir la tête presque complétement horizontale. S'il est très-impatient, très-ierveux, ou lorsqu'on doit pratiquer l'opération sur un enfant, on administrera le chloroforme. Soelberg Wells préfère endormir tous ses malades.

Le chirurgien se placera du côté droit par rapport au malade, quand il se proposera d'exciser l'iris dans la partie inférieure des deux yeux ou dans la partie interne de l'œil droit et externe de l'œil ganche. Il se placera au chevet du lit, quand il aura à pratiquer l'iridectomie dans la partie supérieure des deux yeux pu dans la partie interne de l'œil gauche et externe de l'œil droit.

Avant de commencer l'opération, on doit s'assurer si le malade n'a pas le cou

serré, et si l'œil qui doit être opéré est bien éclairé.

Manœuvre opératoire. — a. Incision de la cornée. — Après avoir écarté es paupières, soit avec un blépharostat, soit avec deux élévateurs confiés à un side, le chirurgien saisit avec les pinces à griffes la conjonctive et les tissus sous-jacents dans un point rapproché de la cornée et tout à fait opposé à celui où il faut oratiquer l'incision. Si la pince ne tient que la conjonctive, on la réapplique pour a seconde fois en cherchant à appuyer plus fortement contre la sclérotique.

Une fois l'œil bien fixé, on enfonce le couteau lancéolaire, non dans la cornée, mais dans la sclérotique, à 1 millimètre du bord cornéen; le couteau est d'abord tenu perpendiculairement à la surface de la cornée; mais, aussitôt qu'on sent la résistance vaincue, on abaisse le manche de l'instrument et l'on relève sa pointe, qui apparaît dans la chambre antérieure, puis on le fait glisser parallèlement à la surface de l'iris, jusqu'à ce que l'étendue de la plaie soit de 5 à 6 millimètres.

Dans cette manœuvre, du reste très-délicate, le chirurgien surveillera deux points : la pointe du conteau, qui doit être autant que possible rapprochée de la cornée, et les deux bords de la plaie, qui, dans tout lenr trajet, ne devront ni s'éloigner ni se rapprocher de la cornée. La figure 467 représente cette incision.



Fig. 167. — Pupille artificielle. Incision de la cornée.

Anssitôt l'incision terminée, on retirera brusquement le conteau, afin que, l'humenr aquense échappée, le cristallin ne vienne point heurter contre la pointe de l'instrument.

b. La saisie de l'iris se fait de différentes manières, soit en introdnisant la pince dans la chambre antérieure, soit en saisissant l'iris hernié en dehors de la plaie.

Les pinces étant fermées et lenr convexité tonrnée du côté de la sclérotique, on es pousse très-doucement dans la chambre antérieure, jusqu'à ce qu'elles dépas-

sent un peu la marge pupillaire, mais en ayant soin de porter en avant les mors de l'instrument. Les branches sont ensuite écartées, et l'iris s'y engage tout seul; une fois saisi, on le retire au dehors.

Pendant tout le temps que la pince manœuvre dans la chambre antérieure, la main de l'opérateur doit avoir un point d'appui sur les parties voisines de la face; autrement, on risquerait de peser trop fortement sur l'iris et sur le cristallin, et occasionner la luxation ou la blessure de ce dernier.

c. Dans les cas où l'iris ou son bord pupillaire sont adhérents, soit à la capsule du cristallin, soit à la cornée, l'opération présente quelques difficultés. Il est alors difficile de saisir l'iris et de l'attirer au dehors; mais par des tractions plus on moins fortes on rompt ces adhérences et l'on amène au dehors la partie de l'iris ainsi décollée. Il peut arriver qu'on ne réussisse pas à le décoller, mais qu'il se déchire par morceaux, ainsi que l'a observé Desmarres (1). Non-seulement cette résistance et la déchirure de l'iris ne présentent point de danger, mais, dans les cas d'iridochoroïdite, c'est le seul moyen de guérison.

C'est à Desmarres père que nous sommes redevables de cette découverte; il a démontré le premier qu'on peut et qu'on doit déchirer les anciennes adhérences. Son procédé opératoire, du reste, qui a reçu le nom d'iridorhexis, ne diffère de l'iridectomie que par les manœuvres plus laborieuses de la pince pour saisir et déchirer l'iris.

d. Excision de l'iris. — La partie de l'iris ramenée au dehors doit être immédiatement excisée. Ce moment de l'opération peut être exécuté par un aide habile ou bien par le chirurgien lui-même.

Lorsqu'on est assisté par un aide expérimenté, on le place alors, avant l'opération, de telle façon qu'il puisse glisser les ciseaux le long de la plaie cornéenne. Aussitôt que l'iris est ramené au dehors, l'aide engage une branche des ciseaux courbes sous le prolapsus irien et l'autre en avant; puis, appuyant doncement avec



Fig. 168. — Pupille artificielle. Excision de l'iris.

la partie convexe des ciseaux contre les bords de la plaie, il coupera l'iris aussi près que possible de la plaie (fig. 468). Si le praticien préfère exciser l'iris lui-même,

<sup>(4)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 542, et Journal des connaissances médico-chirurgicales, janvier 1850, p. 9.

il confie la pince à fixer à son aide, et passe la pince dont il tient l'iris à la main gauche, tandis qu'il saisit les ciseaux de la main droite, et pratique la résection.

Arlt a proposé de faire l'excision en deux temps, en incisant d'abord une seule moitié de l'iris hernié, puis l'autre moitié. Cette précaution est superflue,

lorsqu'on aura soin d'exciser soigneusement tout le prolapsus.

e. Il arrive pourtant, qu'après l'excision il reste une partie de l'iris pincée, dans l'un des augles de la plaie. Dans ce cas, on s'efforcera de ressaisir immédiatement cette portion de prolapsus avec la pince et de l'exciser, ou bien on tâchera de la repousser avec la curette dans la chambre antérieure; autrement, on court le risque d'avoir une hernie consécutive qui retardera de beaucoup la cicatrisation.

f. L'excision de l'iris est habituellement suivie d'un épanchement de sang,

qui s'écoule en partie au dehors, et en partie dans la chambre antérieure. Mais cette hémorrhagie n'est jamais grave; souvent il n'y a même que quelques gouttes de sang. Dans le cas où cet épanchement est très-abondant, on cherche à le faire sortir de la chambre antérieure au fur et à mesure qu'il se reproduit. A cet effet on écarte légèrement les bords de la plaie avec la curette de Daviel, et le saug s'écoule avec l'humeur aqueuse. On peut aussi faire sortir le sang de la chambre antérieure en enlevant le blépharostat et la pince à fixer, et en glissant à plusieurs reprises la paupière supérieure ou inférienre sur la cornée dans une direction verticale à la plaie; on essaye de ramener ainsi tout le sang vers la plaie, que l'on rend béante.

g. Le pansement est très-simple : on colle les panpières avec de petites ban-delettes de taffetas Marinier et l'on applique par-dessus un bandage compressif. Le bandage est posé de la façon snivante : on place sur les deux yeux une petite

compresse fine ayant une échaucrure pour le nez, et par-dessus de petites rondelles de charpie fine, jusqu'à ce que la fosse qui existe entre la racine du nez et le bord sourcilier soit remplie; puis on fixe le tout par quelques tours d'une bande de toile de vieux linge ou de flanelle. On aura soin en appliquant ce bandage de n'exercer qu'une pression légère et méthodique.

Reporté dans son lit, le malade sera couché sur le dos, et l'on aura soin de lui relever les épanles et la tête avec des oreillers; les rideaux de la chambre seront baissés; le malade restera tranquille et ne parlera que très-peu. On ne lui accordera que des bouillous et des potages légers. La garde malade mouillera de temps en temps le bandage en laissant tomber quelques gouttes d'ean.

Le lendemain on enlèvera la bande et l'on vérifiera l'état de la plaie; mais on

continuera la compression de l'œil durant cinq ou six jours.

Accidents qui peuvent survenir pendant ou après l'opération. — 1. La conjonctive peut être seule saisie avec la pince à fixer, et en se déchirant elle donnera lieu à une large ecchymose sous-conjonctivale. Il suffit, dans ce cas, d'appliquer la pince une seconde fois, mais en ayant soin de saisir les tissus sous-conjonctivaux; quant à l'ecchymose, elle disparaîtra toute seule.

2. L'incision de la cornée peut être trop petite. Rien n'est plus facile que de

l'élargir, soit avec un petit couteau mousse (fig. 169), soit avec des ciseaux dont

une branche est émoussée à son extrémité (fig. 170).

3. L'incision peut être pratiquée dans l'épaisseur de la cornée tout entière, ou sur une grande étendue. Cet accident provient de la position trop horizontale que l'on a fait prendre à l'instrument. On comprend très-bien que l'iris ne saurait être ramené an dehors à travers une plaie dont l'ouverture interne correspond presque au bord pupillaire. Lorsqu'on s'aperçoit d'un pareil accident, on doit chercher à élargir la plaie dans un de ses bords avec un couteau mousse, et l'on tâchera de prolonger l'incision interne vers le bord sclérotical.



Fig. 169. — Couteau mousse.

4. L'iris peut être incomplétement et trop brusquement excisé, ce qui donnera lieu à une ou à deux petites hernies dans les deux angles de la plaie. Dans ces cas il sera nécessaire d'exciser séparément chaque lambeau de l'iris ainsi enclavé, ou bien de les repousser avec la curette dans la chambre antérieure.



Fig. 170. — Ciseaux à pointe émoussée.

5. D'autres accidents beaucoup plus graves peuvent survenir après l'excision de l'iris, comme le constate la statistique de Bader (1), qui en 1860 publia les détails de quatre-vingt-quatre opérations d'iridectomie faites à l'hôpital ophthal-mologique de Londres. Quinze fois, il est survenu des hémorrhagies abondantes; une fois, le corps vitré et le cristallin s'échappèrent, et il y eut une hémorrhagie évaluée à 45 grammes de sang. Quatre fois des fragments du cristallin sortirent par la plaie. Une fois le cristallin encore dans sa capsule se présenta à l'ouverture de la plaie, et six heures après on le tronva à côté du malade avec un tiers du corps vitré. Un de mes malades a présenté un cas analogue : l'excision fut régulière, mais la plaie restait béante. J'ai fait la compression; malgré cela, j'ai trouvé le lendemain, entre les bords de la plaie, des débris de cristallin que j'ai été forcé de retirer.

Ces accidents surviennent surtout dans les yeux glaucomateux, et lorsque l'œil du malade est agité par des mouvements violents durant l'opération. On peut les conjurer jusqu'à un certain point, en immobilisant l'œil, autant qu'il est possible, avec la pince à fixer ou en chloroformisant préalablement le patient.

6. Il arrive quelquefois que le résultat immédiat de l'iridectomie est très-satis-faisant, mais qu'au bout de quelque temps la cataracte se forme. Cet accident ne peut être attribué qu'à une blessure de la capsule avec le couteau ou la pince, ou à sa déchirure par des tractions exercées sur l'iris, dans les cas d'iritis chronique ou d'irido-choroïdite.

<sup>(1)</sup> Bader, Ophthalmic Hosp. Reports, january 1860.

7. La réunion de la plaie ne se fait quelquesois qu'au bout de cinq ou six jours, et pendant tout ce temps la chambre antérieure ne se rétablit point. Cela s'observe surtout dans les cas de staphylôme cornéen, et dans l'hydrophthalmie. Maintenir l'œil comprimé avec un bandeau jusqu'à ce que la plaie soit cicatrisée et la

chambre antérieure rétablie est un moyen certain de guérison.

8. A la suite de l'iridectomic chez les glaucomateux, il se forme quelquefois au bord de la plaie comme une sorte de kyste transparent ou blanchâtre, que Graefe (1) appelle cicatrisation cystoïde. Ces kystes persistent très-longtemps, souvent pendant toute la vie du malade. J'ai pu me convaincre qu'ils sont consécutifs à une hernie de l'iris qui reste après l'iridectomie. La cicatrisation se fait par-dessus le lambeau irien hernié; mais il se forme un trajet fistuleux entre la chambre antérieure et le pellicule cicatriciel, qui ne pent plus disparaître.

Indications pour l'excision de l'iris. — La pupille artificielle peut être pratiquée dans des conditions très-variées, et le but qu'on se propose d'atteindre

n'est pas toujours le même.

Il y a trois groupes distincts d'indications pour la pupille artificielle : 1° rétablir le passage pour les rayons lumineux; 2° combattre l'inflammation d'une des membranes oculaires en diminuant la pression intra-oculaire, et 3° assurer le succès de l'extraction de la cataracte, ou d'un corps étranger de l'iris, etc. Sichel fils (2) appelle la première opération : *iridectomie optique*, la seconde *iridectomie thérapeutique* et la troisième *iridectomie prophylactique*.

A. L'iridectomie optique est pratiquée dans les conditions suivantes :

4° Opacité partielle de la cornée. — Une tache plus ou moins large et plus ou moins épaisse, placée vis-à-vis de la pupille, s'oppose à la vision. L'excision de l'iris en face d'une partie transparente de la cornée la rétablit.

Nous maintenons ici l'opinion déjà émise par nous en 1862, que, lorsque le leucome est central et non adhérent à l'iris, et qu'une grande partie latérale de la cornée est transparente, on devra recourir de préférence à un déplacement de la pupille normale par la méthode d'enclavement dont nous parlerons plus loin.

2° Dans le cas de cataracte congénitale centrale bien limitée, lorsqu'on peut être certain que les conches périphériques resteront transparentes pendant long-

temps.

- B. L'excision de l'iris sera pratiquée dans le but de combattre une inflammation chronique des membranes de l'œil, ainsi que pour diminuer la pression intra-oculaire :
- 4° Dans le cas d'ulcères graves et étendus de la cornée, accompagnés d'hypopyon, et lorsque tous les autres moyens sont impuissants pour arrêter la destruction de la cornée (3).
- 2° La pupille artificielle sera indiquée dans le cas d'obstruction partielle ou totale de la pupille consécutive à une iritis à récidives. Par suite des adhérences de l'iris à la capsule, la communication est interrompue entre les deux chambres, et, comme l'humeur aqueuse est sécrétée, ainsi que nous l'avons démontré plus

(1) Graefe, Archiv f. Ophthalmolog., Bd. VIII, Abth. II, S. 264.

<sup>(2)</sup> Sichel fils, Des indications de l'iridectomie et de sa valeur thérapeutique. Paris, 1866, p. 15.

<sup>(3)</sup> Galezowski, Pupille artificielle (Annales d'oculistique. 1862, t, XLVII, p. 229).

haut, par le cercle ciliaire faisant saillie dans la chambre postérieure, il s'ensuit que ce liquide reste emprisonné entre l'iris et le cristallin. Ce liquide repousse l'iris en avant et le cristallin en arrière, et, pourvu que cet état se prolonge, il se produit une irido-choroïdite contre laquelle une large iridectomie est la scule ressource.

3° Dans le cas de distension partielle, ectasique de la cornée, et notamment dans le staphylôme partiel, opaque, ou le staphylôme pellucide conique. Lorsqu'on enlève une partie de l'iris dans un point diamétralement opposé au staphylôme, on diminue dans ce point la résistance à la pression intra-oculaire et l'on fait équilibrer celle du staphylôme.

4° Dans les affections glaucomateuses, la pression intra-oculaire ne peut être

arrêtée que par une iridectomie.

C. L'excision de l'iris est aussi très-souvent pratiquée dans le but de faciliter diverses autres opérations; voici ses indications :

1° Les corps étrangers et les kystes de l'iris ne peuvent être enlevés qu'avec la partie de l'iris qui les contient.

2° Dans l'extraction des cataractes dures par la méthode de de Graefe ou des cataractes molles ou secondaires par la méthode linéaire simple.

3° Lorsqu'on veut faire une extraction du cysticerque ou d'un corps étranger du corps vitré, opération qui a été pratiquée avec succès par de Graefe.

Du lieu d'élection. — Pour que la vision binoculaire puisse être conservée, et que l'œil opéré ne soit pas ébloui par une trop grande quantité de lumière entrant par la nouvelle pupille, il faut se conformer dans l'exécution de cette opération aux prescriptions suivantes :

1º La pupille artificielle doit être établie le plus près possible de l'axe visuel; c'est seulement dans ces conditions que la convergence des axes optiques des deux veux pourra avoir\*lien, comme l'a très-bien démontré Mollien (1) (de

Chaulnes).

Le meilleur endroit pour la pupille artificielle faite dans un but optique, est la partie interne (fig. 171, 1), pnis interne et inférieure (fig. 171, 2), externe horizontale (fig. 171, 3), externe inférieure (fig. 171, 4) et en dernier lieu supérieure, laquelle sera le plus souvent masquée par la paupière supérieure.

2° Lorsque l'excision de l'iris est pratiquée dans le but d'arrêter le progrès d'une ulcération de la cornée, on choisit l'endroit le plus rapproché de l'ulcé-

ration.

3° Dans le staphylôme partiel de la cornée, l'excision est faite dans un point tout à fait opposé au staphylôme. Lorsque au contraire l'iris est fortement tiraillé par la cicatrice cornéenne, on fera mieux de pratiquer l'indectomie au voisinage du staphylôme.

4° Dans les irido-choroïdites et les iritis chroniques, on choisira de préférence pour l'excision le segment inférieur, et l'on donnera à la plaie une grande étendue afin que la communication entre les deux chambres soit aussi largement ouverte

que possible.

5° Dans le cas de glaucome, on doit, suivant les conseils de Graefe et de

<sup>(1)</sup> Mollien, De la pupille artificielle, thèses de Paris, 1861.

Bowman, préférer la moitié supérieure de l'iris, où la nouvelle pupille sera cachée par la paupière; alors l'œil ne sera point ébloui. Pourtant, si cette partie de l'iris était plus atrophiée que les autres, si l'œil était trop enfoncé dans l'orbite, la chambre antérieure trop petite et l'iris rapproché de la cornée, on fera l'excision, soit en dehors, soit en bas, comme l'indique de Graefe.



Fig. 171. — Lieu d'élection pour l'opération de la pupille.

6° S'il s'agit d'opérer dans les deux yeux, on fera en sorte que les pupilles se trouvent toutes deux en bas, ou toutes deux en dedans, et non en dehors, comme Wecker l'a conseillé. C'est en se conformant à nos indications que la diplopie sera évitée, et, si elle survenait, elle ne sera que passagère.

## § II. - Enclavement de l'iris ou iridésis.

Cette méthode a pour but de placer la pupille naturelle vers la partie transparente de la cornée. Son invention est due à Critchett (de Londres) (1), qui a eu l'ingénieuse idée d'attirer le bord pupillaire de l'iris dans une petite incision pratiquée dans la cornée.

L'idée elle-même de l'enclavement de l'iris n'était pas, il est vrai, nouvelle. Adams et Himly avaient pratiqué les premiers ce procédé, et plus tard Guépin (de Nantes) y avait apporté quelques modifications. Mais les inconvénients de l'ancienne méthode étaient tellement grands qu'on l'avait bientôt complétement abandonnée.

La métiode de Critchett n'est point une modification de l'ancienne, mais bien une méthode nouvelle. Voici en quoi elle consiste.

Manuel opératoire. — On fait avec une large aiguille de de Graefe ou un petit couteau de Critchett (fig. 173, 174) une incision assez large pour laisser passer un petit crochet très-fin (fig. 172). Lorsqu'on introdnit la pince à travers cette petite plaie, on cherche à saisir la partie de l'iris intermédiaire entre le bord pupillaire et le bord ciliaire, et on l'attire au dehors. L'iris ainsi enclavé dans la plaie doit y être maintenu jusqu'à ce que la cicatrisation ait lieu. Critchett fait glisser à cet effet un nœud de fil de soie assez fin le long de la pince à canule dont il se sert, et il étrangle avec ce fil la portion de l'iris amenée au dehors.

<sup>(1)</sup> Critchett, Ophthalmic Hosp. Reports, vol. V.

Pour faciliter l'application de la ligature, Waldau a fait construire une pince spéciale, dont les branches divergent par leurs extrémités entre lesquelles est placé le nœud. Pour serrer le nœud, il suffit d'on vrir les branches.

Dans ces derniers temps, Critchett a modifié son procédé de la manière suivante : au lieu de se servir de la pince, il introduit un petit crochet mousse



110. 112 d 114. — Instruments pour la methode de officient ().

(fig. 172), qu'il engage dans la pupille, et attire son bord en dehors de la plaie pour l'y fixer avec une ligature.

Modification adoptée par Pagenstecher et Wecker. — La modification de Pagenstecher et Wecker est très-importante, puisque ces auteurs ont porté leur incision sur la sclérotique, et ont réussi à fixer le prolapsus iridien au moyen d'un simple bandeau compressif.

Mais, pour obtenir ce résultat favorable, il faut que la section ne dépasse pas 2 millimètres, comme le remarque fort justement Wecker, et qu'elle intéresse 3 à 4 millimètres de la surface de la sclérotique.

Au bout de vingt-quatre ou de quarante-huit heures, on coupe le prolapsus irien et la cicatrisation a lieu sans le moindre accident.

Avantages et inconvénients de la méthode. — Voici les avantages : 4° la pupille déplacée se rapproche par sa forme de la pupille normale; 2° elle conserve les fibres du sphincter de l'iris et reste contractile.

Parmi les inconvénients nous signalerons le suivant : dans les yeux granuleux, une synéchie antérieure, même la plus petite, peut être l'origine d'un staphylôme plus ou moins grave, comme l'a constaté plusieurs fois mon excellent ami le docteur Cuignet (d'Alger).

avantageusement appliqué: 1° dans les opacités partielles de la cornèe, lorsqu'une grande partie de cette membrane reste transparente; 2° dans le staphylôme pellucide, conique, on pratique, selon l'avis de Bowman, deux enclavements de l'iris, un en bas et l'autre en haut; 3° dans les cataractes centrales congénitales, lorsque les couches périphériques restent complétement transparentes.

<sup>(\*)</sup> Fig. 172, crochet. — Fig. 173, couteau courbe. — Fig. 174, conteau droit.

## § III. – Iridodialyses ou décollement de l'iris.

Cette méthode a été découverte et mise à exécution par Scarpa et Schmidt; mais avec ces différences que le premier la faisait par la sclérotique et le second par la cornée. Ces deux procédés sont tombés en désuétude à cause des dangers que présentait leur exécution et des suites graves qu'ils entraînaient.

Le procédé d'iridorhexie de Desmarres remplace très-heureusement cette mé-

thode dans l'immense majorité des cas.

Il faut avouer pourtant que la méthode de décollement de l'iris peut quelquesois offrir des avantages considérables, surtout lorsqu'on peut s'attendre à des adhérences étendues de l'iris sur une grande superficie du cristallin. Je me suis convaincu à plusieurs reprises que l'iridectomie reste alors sans résultat. Je pense donc qu'il sera utile, dans ces cas désespérés, de recourir au décollement de l'iris. Voici en quoi consiste cette méthode:

Manuel opératoire. — Après avoir fixé l'œil comme dans les méthodes précédentes, le chirurgien pratique une ponction de 4 à 5 millimètres dans le point le plus rapproché du centre de la cornée, et il introduit ensuite à travers cette plaie un petit crochet à décollement (fig. 475) qu'il glisse entre l'iris et la cornée, de



Fig. 175. — Iridodialyses ou décollement de l'iris.

telle sorte que sa pointe soit placée en bas et sa convexité en haut. Arrivé au point d'insertion de l'iris au corps ciliaire, et derrière le bord sclérotical, il fait faire au manche un quart de tour, accroche l'iris par un petit coup sec d'avant en arrière et l'attire du côté de la plaie. Le plus souvent ce diaphragme n'oppose plus de résistance, et une fois entraîné hors de la chambre antérieure, il est excisé comme dans une iridectomie ordinaire.

J'ai eu l'occasion d'examiner cette année un malade que Fano avait opéré sur l'œil gauche par cette méthode avec un succès complet, tandis que l'iridectomie pratiquée sur l'œil droit était restée sans résultat heureux.

Avantages et inconvénients de la méthode. — Un décollement spontané de l'iris s'observe très-sonvent après les contusions, les blessures, les luxations du cristallin, etc., et il est dans ce cas partiel. Je l'ai vu se produire chez une malade du professeur Broca à la suite d'un glaucome. Chez un malade que j'ai opéré pour une irido-choroïdite, à peine avais-je saisi l'iris, que je l'ai vu sortir tout entier. L'iridérémie complète a été la conséquence de l'opération; le malade guérit complétement, et ce qui est digne de remarque, c'est que l'éblouissement qui s'est manifesté à la suite de l'opération n'a duré que cinq mois; aujourd'hui il voit très-bien de cet œil.

J'ai pensé depuis qu'il y aurait, dans certains cas d'irido-choroïdite grave, un avantage réel à enlever l'iris tout entier. C'est dans ce but que je pratique l'irido-dyalise; mais, au lieu de me servir d'un crochet, j'ai recours à une pince droite à mors fins, mais saillants.

Le docteur Cuignet d'Alger m'a déclaré avoir fait deux fois l'extraction complète de l'iris pour une irido-choroïdite, et avoir obtenu dans les deux cas un succès complet; l'irido-choroïdite a été arrêtée.

En résumé, je pense que la méthode de décollement de l'iris en totalité et son extraction peuvent présenter des avantages incontestables pour la guérison de certains cas d'irido-choroïdite grave.

### § IV. - Corélysis ou dégagement du bord pupillaire.

Cette opération a pour but de débarrasser la pupille des adhérences qui se sont établies entre l'iris et la capsule. Streatfield est l'inventeur de cette méthode. Il a pensé qu'il y aurait avantage à conserver à la pupille sa position et sa forme normales, et à ne lui enlever que des brides exsudatives ou les synéchies postérieures qui formaient son adhérence avec la capsule.

Manuel opératoire. — Les instruments nécessaires pour pratiquer cette opération sont : une large aiguille et une spatule-crochet (fig. 476).



Fig. 176. — Spatule-crochet.

On pratique avec une large aiguille une ponction de la cornée à 2 millimètres de sa circonférence, et dans un point diamétralement opposé à la synéchie, lorsqu'il n'en existe qu'une seule; lorsqu'il y en a deux, on fait la ponction dans un endroit intermédiaire aux deux synéchies. L'ouverture une fois faite, on introduit la spatule-crochet dans la chambre antérieure, et l'on cherche à la glisser entre l'iris et le cristallin; puis, par des tractions modérées, on détache les adhérences en appuyant légèrement avec la spatule sur l'iris.

Pour éviter de trop fortes tractions, qui pourraient amener, soit une déchirure de l'iris, soit un décollement de ses attaches aux procès ciliaires, Desmarres fils a fait ajouter au crochet-spatule de Streatfield une lame tranchante qui peut couper les brides et faire éviter les tractions.

Une fois la pupille dégagée, on instille une goutte de solution d'atropine toutes les dix minutes pendant une demi-heure, et on applique ensuite sur l'œil un bandage compressif.

Malgré les avantages réels de cette méthode dans certains cas, elle n'est pourant pas exempte de danger, comme le démontre le fait signalé par Hasner (1). Tous pensons donc, avec Weber qui a eu l'occasion de la pratiquer assez ouvent, que ce n'est que dans les cas exceptionnels qu'on peut y recourir, car 'un côté, dit-il, les cas sont fort rares où le malade, atteint d'une synéchie solée, soit tourmenté par des douleurs et des troubles visuels. Dans d'autres cas, ù la gravité du mal et le nombre des synéchies exigeraient l'opération, on trouve abituellement un état inflammatoire chronique de l'iris ou de la choroïde tellenent prononcé qu'il rend la corélysis impossible (2).

Telle est aussi l'opinion de MM. Warlomont et Testelin, et, malgré les succès obtenus par quelques chirurgiens, ils ne la recommandent que sous toute ré-

erve (3).

BIBLIOGRAPHIE. — Guépin (de Nantes), Monographie de la pupille artificielle et Annales loculistique, 2° vol. suppl. 4° faseicule, p. 30. — Desmarres, Journal des connaissances védico-chirurgicales, janvier 1850, et Traité des malad. des yeux. 1855, t. II, p. 516. — owman, British med. Journal, 1862, et Annales d'oculist., t. XLIV, p. 222. — Critchett, phthalmic Hosp. Reports, t. V, et Annales d'oculistique, t. LXII, p. 130, et t. XLIV, 125. — Von Graefe, Archiv f. Ophthalm. 1856, Bd. II, Abth. II, S. 202, et Bd. VIII, bth. II, S. 240. — Soelberg Wells, Ophthalmic Hosp. Reports. 1860-1861, vol. III, p. 230, t. A treatise of the Diseases of the Eye. London, 1869, p. 172. — Galezowski, De la puille artificielle. 1862. Comptes rendus de la clinique de M. Desmarres (Annales d'oculisque. 1862, p. 224). — Sperino, Etudes cliniques sur l'évacuation répétée de l'humeur queuse dans les maladies de l'œil. Turin, 1862. — Mollien, De la pupille artificielle, lèses de Paris, 1862. — Weeker, Bulletin général de thérapeutique, 30 mars 1863, p. 258, t. Traité des malad. des yeuv, t. 1, p. 424. — Froebelius, Petersburger medizinische Zeitzhrift. 1863, p. 65. — Richet, Le Fort, Follin et Dolbeau, Discussion sur l'iridectomie devant 1 Société de chirurgie en 1864 (Bulletin de la Société de chirurgie de Paris. 1865, t. V, e série, p. 388, 391, 402, 412, 444, 454).—Sichel fils, Des indications de l'iridectomie et le sa voleur thérapeutique, thèses de Paris, 1866. — Dubreuil, De l'iridectomie, thèse d'arégation, 1866.

(1) Hasner, Prager Vierteljahrschrift f. prakt. Heilkunde. 1862, p. 137.

(2) Weber, Compte rendu du Congrès d'ophthalmologie de Paris. 1863, p. 77.

(3) Warlomont et Testelin, Supplément à Mackenzie, t. III, p. 300.

# SEPTIÈME PARTIE

#### CRISTALLIN

Anatomie. — Le cristallin est un corps de forme lenticulaire, transparent, placé entre l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, à l'union du tiers antérieur de l'œil avec ses deux tiers postérieurs.

Il se compose d'une enveloppe ou capsule cristalline et d'une substance propre,

transparente comme le cristal.

1. La capsule cristalline forme un sac complétement clos, dans lequel le cristallin se trouve logé. Elle est diaphane, très-mince, mais en même temps très-élastique. Examinée au microscope, elle reste partout homogène et transparente, et on ne peut l'apercevoir que là où elle forme des plis; elle ressemble alors à des fragments de lamelle de verre, comme Ch. Robin (4) l'a montré (fig. 477).

On y distingue deux parties : la capsule antérieure, dont une des surfaces baigne dans l'humeur aqueuse, et la capsule postérieure qui adhère d'une manière très-

intime à l'enveloppe du corps vitré.

Au niveau de la grande circonférence du cristallin, la capsule est doublée par une autre membrane vitrée très-mince, qui, avant de quitter les procès ciliaires, se sépare en deux feuillets, dont le feuillet antérieur se confond avec la capsule antérieure, et le feuillet postérieur avec la capsule postérieure. Ces deux feuillets, réunis, se prolongent jusqu'à une certaine distance en arrière sur la membrane hyaloïdienne



Fig. 177. — Capsule du cristallin.



Fig. 178. — Cellules épithéliales intracapsulaires (Polaillon).

et ne forment dans ce dernier point qu'une seule membrane, pigmentée par places. L'ensemble de ces deux feuillets vitrés adhérents la capsule, porte le nom de ligament suspenseur du cristallin, ou zonule de Zinn. L'espace compris entre les deux feuillets s'appelle canal de Petit; il est rempli d'un liquide transparent et fait le tour de la grande circonférence du cristallin.

La surface interne de la capsule antérieure est recouverte, d'après Ch. Robin,

(1) Ch. Robin, Description anatomo-pathologique des cataractes capsulaires et lenticulaires (Mém. de l'Acad. de méd. Paris, 4859, t. XXIII, p. 205).

'une couche de cellules épithéliales polygonales. Elles sont très-régulièrement disosées, comme on peut en juger par la figure 478.

La capsule postérieure ne contient point d'épithélium.

2. Substance propre du cristallin. — La masse contenue dans la capsule constitue substance propre du cristallin. Elle est d'une transparence parfaite chez les jeunes ujets, légèrement ambrée chez les individus âgés.

Sa consistance n'est pas partout la même; elle va en augmentant de la périphérie ers le centre, à tel point que la partie centrale constitue une sorte de noyau plus

ense et plus compacte, auquel on donne le nom de noyau cristallinien.

La masse cristallinienne se compose de couches superposées et qui s'emboîtent 'une manière assez régulière (fig. 479 et 480). Chaque couche est, de son côté, onstituée par des fibres cristalliniennes ou tubes, qui sont adossées régulièrement les nes aux autres.



16. 179. — Coupe verticale du cristallin humain, vu de profil et grossi de trois fois et un quart. (Fr. Arnold.)



Fig. 180. — Cristallin déhiscent, offrant trois fragments triangulaires à base courbe, et montrant des feuillets qui s'emboîtent les uns dans les autres. (Fr. Arnold.)

Ces fibres sont des tubes prismatiques, remplis d'un liquide transparent et munis le noyaux; ils sont disposés à la surface antérieure de façon à former une figure toilée à trois branches (voy. fig. 480); à la partie postérieure, on distingue le plus souvent plus de trois rayons, surtout dans les cristallins des adultes. Tous ces ayons indiquent les limites des segments qui composent le cristallin; chaque segment et constitué par des fibres cristalliniennes qui s'irradient du centre vers la périphérie t contournent cette dernière en se portant en arrière.

La figure 181 représente, d'après Becker, les dispositions des sibres cristalliniennes,

insi que leur terminaison indiquant la coupe des prismes.

- 3. Le noyau du cristallin ne paraît pas avoir une structure différente de celle des couches corticales. Pourtant, d'après Bowman, ses fibres sont plus étroites, plus lenses et plus intimement unies les unes aux autres; d'où il résulte naturellement une impossibilité absolue de pouvoir distinguer des couches spéciales dans le noyau. Pour Ch. Robin, le noyau est constitué par les fibres dentelées ou fibres propres du noyau.
- 4. Les cellules du cristallin, ou globules de Morgagni, se trouvent à la surface du cristallin et ne sont, d'après Ch. Robin, que les cellules de la couche épithéliale qui tapisse la face interne de la capsule antérieure. Elles sont très-pâles, incolores, sans granulations. Plusieurs de ces cellules ne contiennent pas de noyaux; mais plus on s'approche du centre du cristallin, plus ces mêmes cellules deviennent granuleuses, apparentes, à contours limités; on y distingue alors des noyaux ronds ou ovales. Fout près du centre elles deviennent allongées, comprimées les unes contre les aures et finissent par former de véritables tibres. On pourrait donc supposer que les cellules de Morgagni sont des cellules-mères, d'où naissent les fibres du cristallin. On

les appelle cellules de Morgagni, parce que ce sont elles qui, se décomposant après la mort, se réduisent en un liquide que l'on a appelé l'humeur de Morgagni.

La forme du cristallin est celle d'une lentille biconvexe, dont la face postérieure

est beaucoup plus bombée que la face antérieure.

Les courbures de ces surfaces ont été mesurées avec beaucoup de précision par Vallée, Krause, Helmholtz, Listing, etc.



Fig. 181. — Fibres prismatiques du cristallin (\*). Fig. 182. — Disposition de



Fig. 182. — Disposition de fibres cristalliniennes à st surface antérieure.

La section du cristallin, faite dans la direction de l'axe optique, représente une ellipse dont Chaussat (1) et Brewster (2) ont déterminé les premiers l'indice de réfraction.

Krause (3) et Vallée (4) ont trouvé que les coordonnées des surfaces antérieure e postérieure du cristallin conviennent à des courbes elliptiques, et le rayon de courbure de la surface antérieure est, d'après Vallée, de 40<sup>mm</sup>,2404, tandis qu'il est de 5<sup>mm</sup>,4994 pour la surface postérieure.

D'après Helmholtz (5), l'indice de réfraction du cristallin est de 4 mm, 4489.

D'après Krause, l'épaisseur du cristallin dans la direction de l'axe optique varie selon les individus, entre 7<sup>mm</sup>, 1759 et 4<sup>mm</sup>, 6296.

Un peu rougeâtre chez le fœtus, complétement transparent chez l'adulte, le cristallin est légèrement jaunâtre chez le vieillard, ce qui ne diminue pourtant pas s diaphanéité. Mais, avec l'âge, sa densité augmente notablement; il perd peu à person élasticité. Le muscle accommodateur ne peut plus modifier sa courbure, et l'œ est alors atteint de ce défaut d'accommodation que l'on appelle presbytie.

Développement. — Selon Ch. Robin, le cristallin se forme par l'inversion de

- (1) Chaussat, Annales de chimie et de physique, 1819, t. X, p. 337.
- (2) Brewster, Edinburgh Philos. Journ., 1819, p. 41.(3) Krause, Meckel's Archiv f. Anat. und Pathol., 1832.

(4) Vallée, Théorie de l'œil. Paris, 1843, p. 20.

(5) Helmholtz, Optique physiologique, trad. franç. Paris, 1868, p. 104.

<sup>(\*)</sup> a, fibres superficielles du cristallin, à contours réguliers, laissant voir les noyaux; b,c,d,c, fibres cristall niennes superficielles, avec leurs terminaisons, qui se présentent sous forme des prismes; f,g, périphérie du cut tallin et de la région d'incurvation des fibres; les libres superficielles sont placées perpendiculairement aux concluinternes concentriques prises au point d'incurvation et à la surface. (Becker, Unters. uber den Bau der Linse. I rehiv für Ophthalm., Bd. IX, Abth. 2, p. 1.)

éguments dans l'intérieur de la vésicule oculaire de l'embryon. A en juger par les gures de Remak (fig. 483), le cristallin naît au milieu d'un espace vide, autour duuel se constituent des lamelles imbriquées. Il apparaît, d'après Huschke, dans le ours de la troisième semaine; d'abord attaché à la peau, il s'en isole de plus en lus. Dans la vie fœtale, la capsule est sillonnée d'un réseau vasculaire qui commuique directement avec l'artère hyaloïdienne. Entre le septième et le huitième mois, es vaisseaux disparaissent complétement; ils peuvent cependant se reproduire penant la vie à la suite de diverses altérations morbides de l'iris et de la capsule.

Fonctions et nutrition. — Le mode de nutrition du cristallin n'est pas bien onnu; pourtant, on peut dire avec une grande vraisemblance que celle-ci dépend u liquide avec lequel la capsule est en contact, c'est-à dire de l'humeur aqueuse.

e liquide possède très-probablenent tous les matériaux nécessaires sa nutrition, et passe par endosiose à travers la capsule. Nous avons, en effet, avec quelle rapidité eau distillée traverse cette memrane et augmente le volume d'un ristallin, qui a été desséché.

Les maladies des procès ciliaires, n altérant la composition de l'huneur aqueuse, peuvent par cela



Fig. 183. - Développement du cristallin (\*).

eul compromettre la nutrition du cristallin et le rendre opaque.

Selon Ch. Robin (1), les cellules intra-capsulaires, que d'autres appellent cellules

le Morgagni, concourent au développement des fibres du cristallin.

Le rôle du cristallin est purement optique; il sert à concentrer les rayons lumieux venant du dehors sur la rétine. Grâce à sa consistance élastique, il peut s'aplair ou s'arrondir sous l'influence du muscle accommodateur, et concourt par conséuent avec le muscle ciliaire à l'accommodation.

Nous pensons, en outre, que la densité et la réfrangibilité différentes des couches orticales du cristallin et de son noyau produisent une correction complète de l'aber-

ation chromatique de l'œil, qui existerait sans cette disposition (2).

# CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DU CRISTALLIN.

- A. EXPLORATION A L'OEIL NU. A l'état normal, le cristallin reste compléement limpide, transparent, et n'est visible ni à l'œil nu ni au moyen de l'éclairage artificiel. Avec l'âge pourtant, il prend une coloration légèrement jaunâtre,
- (4) Ch. Robin, Notes sur la structure du cristallin (Traité des maladies des yeux, de Desmarres, 2º édit., t. I, p. 35). — Ch. Robin, Mémoires contenant la description anatomopathologique des cataractes capsulaires et lenticulaires (Mémoires de l'Acad. de méd. Paris, 1859, tome XXIII, p. 205).

(2) Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 1868, p. 7.

(\*) A, B, C, études du développement. — 1, feuillet épidermique; 2, épaississement de ce feuillet; 3, fossette visbulline; 4, vésicule oculaire primitive dont la partie antérieure est déprimée par le cristallin; 5, partie postérieure de la vésicule oculaire primitive et feuillet externe de la vésicule secondaire; 6, endroit où le cristallin s'est séparé du feuillet épidermique; 7, cavité de la vésicule oculaire secondaire occupée par le corps vitré, (Remak.) (Remak.)

ce qui fait qu'on aperçoit dans ces cas, derrière la pupille, un reflet particulier qui peut très-facilement simuler une cataracte ou une teinte glancomatense de l'œil.

Pour s'assurer s'il existe réellement une opacité quelconque dans le cristallin, on place le malade tout près d'une fenêtre et, pendant qu'on abaisse et qu'on relève successivement ses paupières avec les doigts, on le fait regarder au loin et un peu de côté. Dans ces conditions, les pupilles s'élargissent et permettent au chirurgien de mieux explorer les parties qui se trouvent en arrière de l'iris. On voit alors un reflet profond légèrement grisâtre, mal défini et qui se déplace avec les mouvements de l'œil. C'est un reflet physiologique, bien différent du reflet net et tranché que donnent les opacités du cristallin.

Les opacités capsulaires, de même que les cataractes corticales antérieures, peuvent être reconnues à l'œil nu, lorsqu'elles arrivent dans le champ pupillaire. Les unes et les autres se présentent comme des taches blanches; mais, tandis que les cataractes capsulaires apparaissent comme des points d'un blanc luisant, ordinairement rondes ou irrégulières, les opacités corticales affectent toujours des formes géométriques telles que des lignes, des triangles, etc.

Parmi les cataractes complètes, on reconnaîtra les dures de celles qui sont molles par les caractères suivants : les premières présentent au centre des couches corticales un noyan jaunâtre, tandis que les secondes sont d'un blanc laiteux et ont presque partout une teinte uniforme, sans ou avec des stries.

B. EXPLORATION A L'ÉCLAIRAGE OBLIQUE. — En projetant le sommet du cône lumineux de la lampe, au moyen d'une lentille biconvexe 2 1/4, comme nous l'avons indiqué plus haut (1), on apercevra les plus légères altérations de la surface du cristallin ainsi que celles qui peuvent exister dans les conches antérieures.

On sait qu'à l'état physiologique, la capsule et la lentille ont une teinte bleuâtre. Au milieu de cette teinte bleuâtre les moindres opacités se dessineront comme des taches blanchâtres ou brunâtres. En effet, les plus petits dépôts pigmentaires provenant d'une iritis seront aperçus sous forme d'un cercle ou de points bruns isolés. Les opacités de la capsule et du cristallin seront blanches. Avec la dilatation de la pupille, on verra facilement les opacités situés à la périphérie de la lentille.

C. EXPLORATION A L'AIDE DE L'OPHTHALMOSCOPE. — L'examen du cristallin à l'aide de l'éclairage ophthalmoscopique donne les résultats les plus satisfaisants et les plus complets. On se sert à cet effet du miroir concave de l'ophthalmoscope, au moyen duquel on projette sur l'œil la lumière réfléchie de la lampe. En le plaçant devant son œil et appuyant légèrement contre la racine du nez et le bord orbitaire, le chirurgien examine la pupille à travers le trou central du miroir. La pupille éclairée au moyen de la lumière de la lampe réfléchie apparaît rouge écarlate (telle que la représente la figure 6, pl. I, de notre Atlas ophthalmoscopique); cette coloration sera d'antant plus apparente, que la pupille est plus large et que les milieux réfringents conserveront une transparence plus parfaite. Elle dépend de la lumière projetée dans le fond de l'œil et réfléchie ensuite par la choroïde.

Les opacités peuvent occuper des éléments très-variés; tantôt ce sont des stries et des points opaques dans les couches antérieures; tantôt le trouble siège dans le noyau, les couches corticales postérieures ou à la périphérie.

<sup>(4)</sup> Voyez: Cornée, p. 254.

Rien n'est plus facile que d'apercevoir les cataractes commençantes, lorsqu'elles gagnent le centre de la pupille. Elles se présentent alors comme des taches ou des stries noires au milieu du fond rouge. Il n'en est pas de même quand il s'agit des opacités corticales périphériques, situées vers le grand cercle du cristallin. Cachées par l'iris, elles peuvent très-souvent échapper à l'examen le plus minutieux, surtout si la pupille est très-resserrée.

Pour obvier à cette difficulté, on doit projeter la lumière de manière qu'elle aille éclairer les parties les plus périphériques du cristallin situées immédiatement derrière l'iris. A cet effet, on recommande aux malades de porter successivement son regard en haut et en bas, à droite et à gauche, et pendant ce temps, le chirurgien doit projeter la lumière du réflecteur de bas en haut, ou bien de droite à gauche,

et ainsi de suite.

Les opacités de la périphérie du cristallin ont ordinairement la forme de lignes

disposées en rayons, de stries, ou de triangles.

Dans l'état physiologique, on n'aperçoit pas ordinairement le bord du cristallin; quelquefois pourtant il apparaît sous la forme d'un anneau très-peu étendu, grisâtre ou noir, et à contours mal définis; dans d'autres cas, il se présente sous forme d'un anneau muni de petits prolongements qui ne sont dus, d'après Mauthner (1), qu'au plissement de la zonule de Zinn. Ce bord opaque du cristallin se voit distinctement quand la pupille est dilatée par l'atropine, on lorsqu'on a fait une excision de l'iris. Le cristallin luxé offre le même rebord opaque.

Pour le diagnostic des cataractes commençantes, il importe de savoir si les opacités que l'on constate avec l'oplithalmoscope sont situées dans le cristallin, la cornée ou le corps vitré. Rien n'est plus facile que de s'assurer de l'état de la cornée au moyen de l'éclairage oblique. Quant aux opacités du corps vitré, elles ne sont pas fixes, et se déplacent dans tous les sens; leurs rapports avec le bord pupillaire varient à chaque mouvement de l'œil; tantôt elles apparaissent au centre

de la pupille, tantôt elles ne peuvent être retrouvées.

Après avoir constaté la présence d'opacités dans le cristallin, on doit chercher à préciser le siége qu'elles occupent, c'est-à-dire si elles se trouvent dans le segment antérieur ou postérieur de la lentille. Ce résultat peut être obtenu au moyen d'un procédé ingénieux, mis en pratique par Desmarres père et qui a été trèsbien décrit par de la Calle (2). On éclaire la pupille avec un miroir et l'on fixe l'opacité cristallinienne, puis on observe attentivement la direction que va prendre l'opacité pendant que l'œil du malade exécutera les mouvements en bas ou en haut, en dehors ou en dedans. Si l'opacité du cristallin suit les mouvements de l'œil, elle est incontestablement dans le segment antérieur; au contraire, elle se déplacera dans la direction diamétralement opposée à celle qu'exécute l'œil, lorsqu'elle siège dans le segment postérieur de cet organe.

L'examen ophthalmoscopique permettra aussi de reconnaître avec la plus grande facilité les déplacements ou les luxations du cristallin. On verra dans ces cas son bord arrondi et grisâtre se placer, soit vers le milieu de la pupille, soit vers un de ses côtés.

D. MÉTHODE DE SANSON ET LAUGIER. — La formation dans l'œil sain de trois images d'une bougie allumée a suggéré à Sanson l'idée de se servir de ce moyen

<sup>(1)</sup> Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie. Wien, 1868, p. 150.
(2) De la Calle, De l'ophthalmoscope, thèse de Paris, 1856, p. 38.

pour reconnaître les cataractes complètes ou en voie de formation. Plus tard, Laugier a étudié cette question d'une manière toute spéciale, et il est arrivé à des conclusions très-importantes an point de vue de l'application de ces expériences pour l'examen des cataractes. Le premier, il avait établi que, si l'image renversée disparaît pendant que les deux antres existent, il y a opacité des parties profondes et centrales du cristallin avec conservation de la transparence dans ses couches antérienres.

Depuis les recherches ophthalmoscopiques, cet examen a perdu beaucoup de son importance pratique; mais il aura sa valeur incontestable lorsqu'on voudra examiner la réfraction de la lumière dans les différentes couches du cristallin devenues opaques en partie ou en totalité, ou quand on voudra s'assurer de la présence ou de l'absence du cristallin.

#### CHAPITRE II

MALADIES DU CRISTALLIN.

Les altérations du cristallin sont de deux sortes : ou bien la lentille subit une altération de nutrition et devient opaque, ou bien elle se déplace par suite de la ruptures de ses attaches. Dans le premier cas, c'est une cataracte qui se produit, et dans le second on est en présence de l'état appelé luxation du cristallin.

Ainsi, il importe d'étudier successivement les altérations suivantes :



2. Luxations complètes.

#### ARTICLE PREMIER.

# DE LA CATARACTE LENTICULAIRE ET DE SES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS.

La cataracte est une altération du cristallin caractérisée par son opacification partielle ou totale. La cataracte est lenticulaire, lorsque l'opacité occupe les conches corticales ou le noyau; elle est capsulaire, quand la capsule est altérée.

On a cru pendant longtemps que l'opacification du cristallin débutait par la capsule; mais les recherches de Malgaigne (1) ont démontré que, dans la grande majorité des cataractes, la capsule conserve sa transparence complète, et qu'il n'y a habituellement de trouble que dans la substance propre du cristallin.

L'altération peut commencer, soit par les couches corticales antérieures ou postérieures, soit par le noyau lui-même. Dans le premier cas, la cataracte porte le nom de *corticale*; dans le second, elle est appelée *nucléolaire*.

Ces divisions sont plus marquées au début; mais, à mesure que la maladie fait des progrès, l'opacité envahit la masse de la lentille, et il existe alors une cataracte complète, qui, d'après sa consistance, est appelée dure, molle ou liquide.

Les opacités peuvent occuper une seule couche ou zone, et rester stationnaires ; il en est ainsi dans certaines formes des cataractes congénitales et que l'on appelle *stratifiées* ou *lamellaires*.

Au point de vue pratique, il importe de pouvoir reconnaître chacune de ces variétés, sans quoi l'opération ne pourrait être pratiquée avec succès. Nous allons exposer avec beaucoup de soin les symptômes anatomiques de chacune de ses formes.

#### § I. — Cataracte corticale.

Symptomatologie. — Signes anatomiques. — Les opacités corticales débutent ordinairement par la périphérie du cristallin vers les limites de sa circonférence, et tout près de la cristalloïde, comme l'a démontré Malgaigne; dans d'autres cas, on les voit naître à la surface antérieure et vis-à-vis du champ pupillaire. Quant à l'assertion de Wecker, d'après lequel leur point de départ serait dans les couches qui touchent au noyau, nous la croyons complétement erronée, et ne pouvant se rapporter qu'à des faits isolés et pour ainsi dire exceptionnels.

A. OPACITÉS PÉRIPHÉRIQUES. — Le plus souvent, l'examen fait à l'œil nu ou à l'éclairage oblique ne permet pas de découvrir la moindre trace d'opacités périphériques, lorsque celles-ci n'arrivent pas vers le champ pupillaire. C'est pourquoi on doit toujours avoir recours à l'examen ophthalmoscopique.

En projetant la lumière dans la pupille et dans une direction très-oblique derrière l'iris, on fait regarder le malade d'abord en bas et en dedans, puis en dehors, en haut et ainsi de suite. La lumière ainsi projetée éclairera le cristallin dans les directions obliques (fig. 184) Y et Z, et fera voir les moindres opacités sous forme de stries noires se dessinant sur le fond rouge.

<sup>(1)</sup> Malgaigne, De la nature et du siège de la cataracte (Ann. d'oculist., t. VI, p. 62, t. VIII, p. 107).

B. OPACITÉS CORTICALES GÉNÉRALISÉES. — Les opacités qui s'étendent vers le champ pupillaire peuvent être examinées et reconnnes de différentes façons. A



Fig. 484. - Méthode d'exploration (\*).

l'œil nu et surtout à l'éclairage oblique, on les apercevra comme des taches blanchâtres, quelquefois tout à fait superficielles, de formes très-variées. Tantôt ce sont des stries et des lignes blanchâtres s'irradiant de la périphérie du cristallin vers son centre; tantôt elles forment des triangles occupant un ou plusieurs segments de la sphère cristallinienne; tantôt enfin on les verra sons la figure de points et de tâches grisâtres très-nombreux, dispersés sur toute l'étendue et dans toutes les conches de la substance cristallinienne. Cette dernière forme de cataracte porte le nom de cataracte disséminée ou ponctuée. Les opacités disposées en forme d'étoile, dans le segment antérieur

ou postérieur, ne peuvent exister ailleurs que dans les couches corticales; on les nomme cataractes étoilées.

La forme étoilée est aussi bien propre aux couches corticales antérieures qu'anx couches postérieures, mais avec cette différence que, dans le segment antérieur, l'étoile formée est claire au centre et a les branches opaques à la périphérie, tandis que les cataractes étoilées postérieures sont, au contraire, noires ou opaques au centre et ont leurs branches opaques vers la circonférence (fig. 185 et 186).



Fig. 185. — Cataracte étoilée antérieure.



Fig. 186. — Cataracte étoilée postérieure.

Cette dernière variété d'opacité occupe ordinairement le pôle postérieur du cristallin; c'est pourquoi on lui donne le nom de cataracte polaire.

Les cataractes polaires s'observent très-souvent dans les affections de la choroïde et dans la rétino-choroïdite pigmentaire; quelquefois elles se développent sous l'influence de la glycosurie. Leur marche est très-lente, et ces cataractes restent le plus souvent incomplètes durant de longues années.

Le développement des cataractes corticales antérienres demande beaucoup moins

<sup>(\*)</sup> En regardant dans la divection X b, on verra les quatre points a b c d, qui représentent des opacités (a sur la cornée, b au pôle antérieur, c au pôle postérieur du cristalliu, d dans le corps vitré); en regardant dans la direction Y b, ces quatre points changent leur position relative; a va disparaître en surpassant le bord pupillaire à ganche, d en le surpassant à droite; b senl reste au centre de la pupille, pendant que c se déplace vers le bord pupillaire à droite; en regardant dans la direction de la ligne Z, on distingue les opacités périphériques du cristalliu, qui sont masquées par l'iris.

de temps, et elles se complètent au bout de dix-huit mois à deux ans. Ce qui est digne de remarque, c'est qu'elles débutent le plus souvent par le segment inférieur et interne, comme j'ai eu l'occasion de l'observer. En effet, pendant que le reste du cristallin conserve sa transparence, on trouve dans cette région des opacités commençantes longtemps avant qu'aucun autre symptôme de cette altération apparaisse. C'est pourquoi j'ai pour règle d'examiner avec soin chez tous mes malades le segment interne et insérieur.

N'y a-t-il pas là indice que la cause de la cataracte, dans ces cas, réside dans les contractions permanentes et continuelles des muscles du droit interne et inférieur, qui pèsent de plus en plus sur la partie correspondante de la choroïde et du

cristallin et amènent un trouble de nutrition?

C. CATARACTE CORTICALE COMPLÈTE, MOLLE. — Les cataractes corticales débutent, comme nous l'avons vu, par les couches péricapsulaires; les fibres cristalliniennes, en devenant opaques, subissent en même temps une sorte d'imbibition par l'humeur aqueuse, laquelle passe, par endosmose et par exosmose, dans l'intérieur de la capsule. Or, cette imbibition non-sculement accélère l'opacification des fibres restées jusqu'alors intactes, mais augmente en même temps la masse cristallinienne, qui se ramollit et se liquéfie progressivement. Bientôt le cristallin tout entier présente un aspect uniforme; il prend une teinte d'un blanc laiteux ou perlé; sa surface antérieure est portée en avant et refoule l'iris du côté de la cornée. Consécutivement, la chambre antérieure paraît plus petite que du côté sain.

En examinant soigneusement la surface antérieure des couches corticales, on apercoit qu'elles ont conservé en partie, ainsi que le noyan, leur transparence; et derrière toutes ces fibres à moitié translucides, on voit les conches corticales postérieures blanches et opaques.

Aiusi, la cataracte molle peut être reconnue par la teinte blanche uniforme, l'absence de noyau jaunâtre au centre, par l'augmentation de son volume qui rend

l'iris bombé, et aussi par le jeune âge des malades.

Cette cataracte, en esset, ne se rencontre guère après trente-cinq on quarante ans; on la voit le plus souvent chez les enfants, soit à la suite d'un traumatisme, soit spontanément par suite d'un défaut de nutrition intra-oculaire. On l'observe également dans un ou les deux yeux.

Lorsque la cataracte molle est monoculaire, on doit rechercher, soit la cause traumatique, soit une affection intra-oculaire. De Graefe (1) a démontré que les cataractes molles se développant chez les personnes jeunes d'une manière spontanée, sont le plus souvent dues à un décollement de la rétine.

Les cataractes congénitales complètes que l'on observe chez les enfants nouveau-nés, sont des cataractes molles, car chez eux le noyau n'est pas encore constitué.

A quels signes peut-on reconnaître qu'une cataracte molle est complète? Lorsque l'opacité est générale et uniforme, il n'est pas douteux que la cataracte ne soit complète. Mais il y a cependant beaucoup de cataractes molles, qui conservent une partie des couches antérieures encore transparentes, quoiqu'elles soient

<sup>(1)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. I, S. 367.

assez avancées pour permettre une opération. Elles ont atteint dans ces cas une maturité suffisante et peuvent être appelées complètes. La perte complète de la vue et l'impossibilité absolue pour le chirurgien de distinguer le fond de l'œil avec l'oplithalmonope feront reconnaître cette période.

D. CATARACTE TRAUMATIQUE. — Les blessures de la capsule et les déclirures par contusion ou commotion amènent ordinairement une perturbation complète dans la nutrition de la masse cristallinienne qui s'opacifie en partie on en totalité, et donne lieu à la formation d'une cataracte.

Il n'est pas rare pourtant de voir une petite plaie de la cristalloïde se cicatriser et occasionner tout simplement une opacité linéaire blanchâtre superficielle. Pendant ce temps, l'imbibition des couches corticales s'arrête, limitée aux parties voisines de la plaie; on y voit apparaître au bout de quelque temps une tache blanchâtre striée ou à forme irrégulière, qui devient définitive, pendant que le reste du cristallin, opaque d'abord, reprend bientôt sa transparence et la conserve pendant un temps plus ou moins long, comme j'ai pu le constater chez un malade dont le cristallin, avait conservé pendant longtemps un corps étranger au milieu de ses couches corticales (1).

La cataracte traumatique acquiert un développement d'autant plus grand que la plaie capsulaire est plus large, et que le sujet est moins avancé en âge. Chez les enfants et les individus jeunes en général, chez lesquels le cristallin n'a pas une grande consistance, l'imbibition se fait très-facilement: les couches corticales ramollies se gonflent et se portent dans la plaie capsulaire sous forme d'un prolapsus blanchâtre. Bientôt ce corps blanchâtre se détache de la masse cristallinienne, tombe dans la chambre antérieure et s'y résorbe totalement. Si la plaie capsulaire n'est pas ensuite refermée, le ramollissement et l'opacification gagnent les couches sous-jacentes, et il arrive quelquefois que la cataracte tout entière se résorbe et que la pupille s'éclaircit.

En s'appuyant sur ce processus pathologique, on a introduit en pratique la méthode opératoire de ramollissement du cristallin par la discision, méthode que j'ai rendue plus pratique en la combinant avec l'extraction linéaire.

Dans les cataractes traumatiques, on doit prendre en considération plusieurs circonstances qui peuvent influer d'une manière sensible sur l'issue définitive de l'affection.

1° L'iris peut contracter des adhérences plus ou moins étendues, ce qui occasionne une gêne de circulation notable dans cette membrane et consécutivement des complications du côté des membranes internes de l'œil.

2° Les adhérences peuvent s'établir entre l'iris, la capsule et la cornée, au moyen des brides cicatricielles. Cet état est ordinairement très-défavorable pour l'avenir de l'œil ainsi affecté, et peut se terminer par une atrophie de l'œil.

3° La présence d'un corps étranger dans le cristallin est une complication assez sérieuse, en ce sens qu'en faisant l'extraction de la cataracte on court le risque de laisser tomber le corps étranger derrière l'iris, ce qui peut occasionner une iritis chronique et une irido-choroïdite consécutive.

4º Consécutivement à une blessure du cristallin, il peut se produire un chan-

<sup>(1)</sup> Galezowski, Annales d'oculist., t. LIII, p. 201, 1865,

gement complet dans la sécrétion intra-oculaire et la pression interne, qui don-

nera lieu à une affection glaucomateuse.

Un fait de ce genre s'est présenté à mon observation en 1868. C'était un garçon de dix ans, qui, deux ans auparavant, avait été opéré par de Graefe pour une cataracte traumatique, et qui avait été atteint consécutivement d'un glaucome chronique, pour lequel j'avais été appelé en consultation avec Sichel et Desmarres père. L'enfant avait une excavation glaucomatense de la pupille avec pulsation spontanée de l'artère centrale. L'œil était dur et plus volumineux.

E. CATARACTE LIQUIDE AVEC OU SANS NOYAU FLOTTANT. — Le ramollissement que subit une cataracte peut amener une liquéfaction presque complète de ses couches corticales. Le magma cristallinien ainsi fluidifié devient successivement de plus en plus liquide; une partie de ses couches corticales se dissout, et n'étant plus soutenu, le noyau tombe dans le bas-fond de la capsule, où il peut rester

indéfiniment sans subir de modification, surtout lorsqu'il est dur.

Quand, au contraire, le noyau n'a pas de consistance et qu'il est peu voluminenx, il subit successivement un ramollissement, de sorte que la cataracte devient liquide et ne possède pas de noyau flottant. Ces deux variétés ont été appelées cataractes morganiennes.

La cataracte liquide se reconnaît à une coloration particulière disposée par couches, selon les densités différentes. Dès que l'œil reste en repos, on aperçoit en bas des couches blanches et opaques, tandis que le liquide transparent remonte

vers les parties supérieures du sac capsulaire.

Il arrive très-souvent que le noyau n'a point subi d'imbibition, et qu'étant dur et consistant, il nage dans le liquide cristallinien. L'existence de ce noyau flottant peut être reconnue par les signes suivants : lorsque le malade incline la tête en avant, on voit apparaître en bas de la pupille et au milieu du liquide lactescent de la cataracte un noyau jannâtre, qui appuie contre la capsule antérieure. Dès que le malade penche, au contraire, la tête en arrière, et qu'on imprime à celle-ci quelques secousses, la cataracte devient uniformément blanche et le noyau disparaît, en se rapprochant de la capsule postérieure. En faisant brusquement incliner la tête en avant, on fait apparaître de nouveau le noyau en bas de la capsule.

F. CATARACTE LAMELLAIRE OU STRATIFIÉE. — Cette variété de cataracte est constituée par une opacité d'une seule couche ou lamelle corticale, qui enveloppe

le noyau (fig. 185).

Cette opacité est très-bien limitée et tranchée sur ses bords, à tel point qu'on voit à l'examen ophthalmoscopique une tache opaque centrale, ressemblant beaucoup à une cataracte nucléolaire; elle se montre comme une tache ronde, légèrement brunâtre, très-nettement tranchée sur le fond rouge de l'œil (fig. 486). Lorsqu'on projette une très-forte lumière on s'aperçoit que l'opacité laisse passer une certaine quantité de lumière. Il y a d'autres cas, dans lesquels cette opacité est si légère qu'elle laisse voir le fond de l'œil, et alors le malade peut lire, quoique difficilement. Un fait analogue s'est présenté dernièrement à mon observation sur un jeune homme de dix-sept ans, qui me fut amené par le docteur Duchenne (de Boulogne) fils. Ce jeune homme portait une cataracte capsulo-lenticulaire congénitale complète, pendant que l'autre œil avait une opacité lamellaire à peine appréciable sans la dilatation de la pupille.

A l'éclairage oblique, cette cataracte est d'une teinte blanc grisâtre, convexe en avant et fortement éloignée de la surface postérieure de l'iris.

La cataracte lamellaire a été, pour la première fois, bien décrite par Edouard Jaeger (1) sous le nom de cataracte zonulaire. Mais, comme cette dénomination



Fig. 187. — Schéma de la cataracte lamellaire.



Fig. 188. — Cataracte lamellaire vue à l'ophthalmoscope.

pourrait faire supposer que la zonule de Zinn est malade, nous avons préféré cette autre dénomination de cataracte lamellaire ou stratifiée.

La cataracte lamellaire est habituellement congénitale, et elle reste stationnaire pendant de longues années. Quelquefois pourtant elle se complique d'opacités des couches corticales voisines, et alors elle devient progressive. Graefe a signalé le développement des cataractes lamellaires à la suite d'une iritis.

Chez ces malades, la vision est d'autant plus trouble que la pupille est plus contractée; avec une pupille dilatée, ils voient ordinairement beaucoup mieux. En général, ils sont forcés de rapprocher les objets et de tenir la tête inclinée, ce qui leur donne l'aspect des myopes.

Parmi les cataractes congénitales, nous devons étudier quelques autres variétés qui peuvent présenter des particularités exceptionnelles.

G. CATARACTE CONGÉNITALE. — Les enfants viennent souvent au monde avec des opacités cristalliniennes incomplètes ou complètes, ce qui constitue des cataractes congénitales. Quelques-unes de ces cataractes restent stationnaires; d'autres, au contraire, font des progrès plus ou moins rapides et se transforment en opacités périphériques; elles ne tardent pas alors à constituer des cataractes complètes.

Les cataractes congénitales peuvent se présenter sous des formes variées; les unes sont lenticulaires et les autres capsulaires, n'occupant que le centre de la cristalloïde. Les principales de ces variétés sont :

1° Cataractes corticales complètes, molles; 2° cataractes liquides ou laiteuses; 3° cataractes disséminées; 4° cataractes lamellaires; 5° cataractes atrophiques ou siliqueuses, et 6° cataractes capsulaires.

Dans la première de ces variétés, on trouve la surface antérieure inégalement colorée, quelques parties sont plus blanches, d'antres plus transparentes ; l'ensemble offre un aspect chatoyant.

<sup>(1)</sup> Jaeger, Ucher Staar und Staaroperationen. Wien, 1854, p. 17.

La cataracte liquide présente une coloration laiteuse; par suite de son grand volume, l'iris est légèrement projeté en avant. Lorsque l'œil est en repos, les nolécules opaques qui sont suspendues dans ce liquide opalin se précipitent et lorment à la partie inférieure une couche nettement limitée, comme Sanson l'avait démontré. Mais l'œil du malade fait-il un mouvement, tous ces corpuscules s'agitent et le liquide devient uniformément louche. Les cas de ce genre ne sont pas très-fréquents. N. Gueneau de Mussy m'a communiqué l'observation d'une de ces cataractes, qu'il a recueillie dans le service de Sanson chez un enfant de sept ans, et dans le cristallin duquel on voyait scintiller des flocons blanchâtres.

Les cataractes disséminées et stratifiées ne diffèrent en rien des formes décrites

plus haut, et nous n'y reviendrons plus.

La cataracte atrophique ou siliqueuse se rencontre assez fréquemment chez les nouveau-nés; son volume est sensiblement plus petit qu'à l'état normal, et le cristallin s'est pour ainsi dire ratatiné et atrophié.

Cette forme de cataracte accompagne souvent une atrophie complète du globe de l'œil ou microphthalmos, comme j'ai eu occasion de le constater en 1869 chez un enfant nouveau-né que mon ami, le docteur Okinezyc (de Villepreux), m'avait adressé. La cataracte existait dans les deux yeux atteints de microphthalmos : le volume de l'un ne dépassait pas celui d'une petite noisette.

Selon Arlt, cette cataracte accompagne quelquefois les affections cérébrales, telles que l'hydrocéphalie. Ne pourrait-on pas rattacher aussi à la cause cérébrale certaines atrophies spontanées de l'œil avec cataractes, que j'ai vues se développer chez des enfants de quatre à cinq ans?

Les cataractes capsulaires centrales sont le plus souvent stationnaires, et on les retrouve habituellement sans aucun changement chez les adultes, comme nous le verrons plus loin.

#### § II. - Cataracte nucléolaire.

A. GATARACTE SÉNILE. — Cette forme de cataracte, appelée autrement dure ou sénile, se montre chez des individus d'un âge avancé, et elle est la conséquence de la sclérose des fibres du noyau. L'opacification commence par le centre même du noyau et envahit très-lentement les couches voisines. Au bout d'un temps plus ou moins long, les couches corticales subissent la même métamorphose, deviennent à leur tour opaques, et la cataracte se complète, sans que pourtant elle ait subi une imbibition ou un ramollissement quelconque. La cataracte ainsi formée est dure, volumineuse, et le noyau apparaît constamment jaunâtre, soit au fond et au centre de la pupille noire, lorsqu'elle est en voie de formation, soit qu'il se laisse apercevoir derrière les masses corticales blanchâtres ayant déjà subi la dégénérescence sclérosique.

L'examen à l'œil nu permettra donc de distinguer une opacité gris verdâtre ou jaunâtre au fond de la pupille, dès l'origine de l'affection. Pourtant il faut savoir que le noyau cristallinien des vieillards subit généralement une densification assez notable, grâce à laquelle il reflète fortement la lumière, et ce qui peut faire croire à tort à l'existence d'une cataracte. L'examen ophthalmoscopique seul peut dissiper d'une manière certaine le doute à cet égard.

Lorsque le noyau est opaque et dur et que les couches corticales sont aussi

complétement troublées, on reconnaît que la cataracte est dure par la présence d'une tache jaunâtre au centre du cristallin.

Examen ophthalmoscopique. — Ce mode d'exploration n'est utile que quand le noyau seul est opaque et que les couches corticales n'ont encore subi aucune modification ou à pen près. En projetant alors la lumière du miroir ophthalmoscopique sur la pupille, on la voit trouble, brunâtre au milien, pendant qu'elle est transparente, rouge à la périphérie. Comme on voit, il y a là une certaine ressemblance avec la cataracte lamellaire; seulement, tandis que, dans cette dernière, les bords de l'opacité sont très-nettement tranchés, dans la cataracte dure ils se perdent insensiblement sur la teinte rouge du fond de l'œil.

Cette cataracte se développe très-lentement; il s'écoule souvent plusieurs années avant qu'elle devienne complète. Je l'ai souvent vue survenir chez les myopes.

Les deux yeux se prennent ordinairement à la même époque.

Il est très-difficile de reconnaître cette opacité au début, surtout si la pupille n'au pas été dilatée. Cependant la papille du nerf optique, vue à l'image renversée, paraît très-trouble, et le malade a beaucoup de peine à lire, et, au bout d'un certain temps, à se conduire tout seul.

Mais il suffit dans ces cas de dilater la pupille pour que les limites de la cataracte deviennent apparentes. Avec une dilatation de la pupille, les malades atteints de cette forme de cataracte voient beancoup plus distinctement, ce qui nécessite chez eux l'usage constant du collyre d'atropine.

Le trouble que ces malades accusent dès le début de leur infirmité, consiste dans l'impossibilité de distinguer les objets éloignés; plus tard, ce même nuage grisâtre recouvrira aussi les objets rapprochés, qui apparaissent dès lors comme à travers un voile ou une fumée.

B. CATARACTE NOIRE. — On rencontre rarement des cataractes dures dans lesquelles le noyau est complétement noir. Des faits de ce genre ont été rapportés par Morgagni, Lusardi, et, plus tard, par Chassaignac, Sichel, Desmarres et de Graefe. Un malade que j'ai opéré en 1870 pour une cataracte de l'œil gauche portait une cataracte noire dans l'œil droit, qui était occasionnée par un traumatisme. La cause de cette coloration noire n'est pas bien connue. Lebert (1) et de Graefe (2) pensent qu'elle est due à l'introduction du sang dans la substance cristallinienne.

Dans le diagnostic, on doit être très-attentif pour ne pas confondre la cataracte noire avec un épanchement général du sang dans le corps vitré.

C. CATARACTE GLAUCOMATEUSE. — Cette variété est aussi dure et aussi voluminense; le noyau se prend le premier et la dégénérescence marche du centre vers la périphérie. Quelquefois elle affecte une teinte verdâtre, comme Mackenzie l'avait signalé et décrit sous le nom de cataracte verte.

D. CATARACTE PIERREUSE. — Les cataractes spontanées ou traumatiques peuvent subir, après de longues années, une métamorphose régressive; les fibres cristalliniennes se désorganisent de plus en plus et se transforment en une masse graisseuse et calcaire. Sous l'influence de ce travail régressif, la cataracte devient blanche, crétacée, pierreuse, très-dure et prend même quelquefois la forme d'une coque,

(2) Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. I, p. 334.

<sup>(1)</sup> Lebert, in Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. III, p. 72.

avant une cavité au milieu (cataracte siliqueuse). Cooper, Wenzel, Desmarres,

Sichel, en rapportent des exemples.

Cette forme de cataracte est ordinairement accompagnée de très-graves désordres dans les membranes internes de l'œil. Elle se manifeste consécutivement à des irido-choroïdites traumatiques, glaucomateuses, ou après un décollement de la choroïde et de la rétine.

J'ai eu l'occasion d'observer un cas très-curieux de cataracte pierreuse, dont la conleur était tout à fait jaune. C'était un malade du professeur Richet, conché au nº 41 de la salle Saint-Côme à l'Hôtel-Dieu. Depuis l'enfance, cet œil était privé de vision; mais, lorsque nous l'avons examiné avec le professeur Richet, en juin 1867, nous avons pu constater une injection périkératique considérable avec dureté de l'œil, dilatation et immobilité de la pupille. La cataracte avait une couleur complétement jaune, ce qui était probablement dû à la grande quantité des éléments graisseux et aux cristaux de cholestérine.

Desmarres père a extrait une cataracte crétacée dure, pierreuse, survenue chez un vieillard qui avait reçu une blessure trente-quatre ans apparavant. C'était une cataracte crétacée, formée en grande partie de sulfate de chaux avec mélange de

substance azotée, comme Ch. Robin l'a démontré.

#### § III. — Cataractes capsulaire et capsulo-lenticulaire.

Les cataractes corticales on nucléolaires, molles ou dures, ne sont ordinairement accompagnées d'aucune altération de la capsule, comme l'a montré Malgaigne. Pourtant il y a des cas dans lesquels cette membrane se trouble et s'altère d'une manière plus ou moins sensible. Une pareille opacification peut se produire indépendamment de toute altération de la lentille, de même qu'elle peut accompagner la cataracte lenticulaire. Nous aurons ainsi à distinguer des cataractes capsulaires et des cataractes capsulo-leuticulaires.

A. CATARACTE CAPSULAIRE SANS ALTÉRATION DE LA LENTILLE. — Cette opacité peut se former, soit dans la portion antérieure, soit dans celle du segment postérieur; c'est pourquoi on l'appellera antérieure ou postérieure. Mais, comme il est difficile de déterminer pendant la vie si la capsule postérieure seule est prise ou si l'affection occupe la capsule et les conches corticales adhérentes, nous la rapportons à la cataracte polaire décrite plus hant.

Les opacités de la capsule antérieure peuvent se présenter sous des formes assez variées; tantôt elles sont consécutives à des phlegmasies de l'iris, et forment des fausses membranes d'autant plus épaisses que l'iritis ou l'irido cyclite a été plus grave. Dans d'autres cas, la capsule perd sa transparence, par suite des dépôts phosphatiques ou calcaires, de l'altération des cellules épithéliales pendant la vie intra-ntérine, plus tard à la suite de blessures ou d'altération.

Dans le premier cas, on aura une cataracte pseudo-membraneuse (Robin) on des fausses membranes pupillaires organisées; tandis que, dans le second, il y

aura une cataracte capsulaire phosphatique.

Symptomatologie. — 1. La cataracte capsulaire néo-membraneuse se présente ordinairement sous forme d'une exsudation grisâtre, centrale; rarement elle occupe la totalité de la capsule antérieure. Elle est la plus opaque de toutes les formes GALEZOWSKI. 26

de cataractes capsulaires, et atteint, d'après Ch. Robin (1), la forme étoilée, qu à partir du centre blanc plus opaque, va en s'amincissant.

Le trouble de la vue dans ces sortes de cataractes est ordinairement très-pe marqué; souvent les malades s'en aperçoivent à peine. Mais si la pupille est ol struée dans toute son étendue, il y a de plus un affaiblissement notable de la vue qui ne peut être amélioré que par une opération.

2. La cataracte capsulaire *phosphatique* on crétacée apparaît ordinairement au centre de la capsule antérieure et dans le champ de la pupille, sous la ford d'une tache blanc nacré, blanc luisant ou crétacé.

La forme et la disposition de ces opacités se ressemblent beauconp. On voit plus souvent une seule tache ronde blanche, grosse comme une tête d'épingle a milieu de la pupille et qui repose sur le cristallin transparent. Généralement ronde ces taches sont tout à fait superficielles et ont une couleur blanc nacré, crayeux qui tranche d'une manière frappante avec les opacités des couches corticales.

Habituellement on ne voit qu'une seule tache analogue sur la capsule ; lors qu'elles sont multiples, elles sont réunies par une sorte de léger voile membraneur

Ces opacités occupent d'ordinaire la surface extérieure de la capsule et ne dé

passent presque pas le niveau de la surface cristallinienne; quelquefois pourtar elles forment des saillies mamelonnées plus ou moins marquées. Lorsque cett tache centrale est blanche, ronde et qu'elle s'avance fortement dans la chambiantérieure par un sommet qui se rétrécit en pointe, elle est appelée cataracte pr ramidale. On la rencontre rarement. En 1869, j'ai en l'occasion d'observer, ave Ed. Cruveilhier, une cataracte pyramidale des plus marquées chez une femme âgé de soixante ans, qui se trouvait à l'Hôtel-Dieu, dans le service du professet Laugier; la malade était myope, et les deux cristallins présentaient des opacite capsulaires centrales; dans l'œil gauche l'opacité était superficielle, tandis qu celle de l'œil droit faisait saillie en avant au moins de 3 millimètres et dépassait e beaucoup la surface antérieure de l'iris. Le reste du cristallin conservait sa trans parence, mais on voyait cette petite pyramide se resléter dans les couches cort cales antérieures comme dans une glace. En déplaçant la lumière à droite de malade je faisais apparaître l'image de la pyramide à gauche et vice versà. Des marres père a vu, chez une jeune fille âgée de trois ans, une cataracte pyramida s'avançant presque jusqu'à la cornée.

Dans certains cas rares, Mackenzie a vu ces opacités se détacher de la capsu aussitôt que l'aiguille les touchait, et tomber dans la chambre antérienre. Ces fai doivent pourtant être considérés comme tout à fait exceptionnels, parce que, e général, les opacités sont fortement adhérentes et intimement unies à la substance de la cristalloïde.

L'origine de ces opacités capsulaires blanches, crayeuses, que nous venons c décrire est très-variée : ou bien elles sont congénitales et alors il n'existe aucun trace d'inflammation, soit du côté de l'iris, soit du côté de la cornée ; ou bien elle proviennent d'un abcès perforant de la cornée et d'un dépôt de pus sur la capsulpendant que celle-ci se trouve en contact avec la cornée. L'existence d'un ancic leucome peut seule indiquer s'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces deux forme

<sup>(4)</sup> Ch. Robin, Mémoire contenant la description des diverses espèces de cataractes caps laires et lenticulaires (Mémoires de l'Acad. de méd. Paris, 4859, tome XXIII, page 305).

Selon Hutchinson (1), la cataracte pyramidale peut être due tout aussi bien à la perforation de la cornée qu'à une simple perturbation de nutrition de la cornée et de la capsule, comme on l'observe particulièrement dans l'ophthalmie purulente.

Les blessures de la capsule peuvent se cicatriser et donner lieu à une opacité

inéaire, blanc nacré indélébile de la cristalloïde.

B. CATARACTE CAPSULO-LENTICULAIRE. — Cette forme de cataracte se reconnaît assez difficilement, à cause de la grande ressemblance qui existe entre les deux sortes d'opacités coexistant ensemble chez des individus dont le cristallin reste opaque pendant de longues années. Toutes les recherches faites par Ch. Robin (2), Desmarres, A. Richard (3) ainsi que par Broca (4) ne laissent aucun doute sur l'altération de cette membrane.

La capsule perd, en partie ou en totalité, sa transparence; elle devient laiteuse ou grisâtre et par places crayeuse, teinte qui tranche pourtant d'une manière trèspeu sensible avec les couches corticales opaques. Mais dès que le cristallin cataracté est enlevé, il n'est pas difficile de constater l'opacité capsulaire; la capsule opaque tranche alors visiblement sur le fond noir de la pupille.

Les cataractes siliqueuses ne sont autres que les cataractes capsulo-lenticulaires;

elles ne se voient que dans des cataractes ancieunes, lorsqu'une grande partie des couches corticales s'est résorbée, et que le cristallin avec sa capsule est réduit à un petit volume.

C. CATARACTE SECONDAIRE. — Les opacités qui se forment dans le chanip pupillaire après les opérations de cataracte portent le nom de cataracte secondaire.

Elles sont habituellement constituées par la capsule antérieure, opaque, et par les couches corticales unies aux exsudations que fournit l'iris enflammé.

On sait, en effet, que la capsule n'est point enlevée dans les extractions de cataracte; elle n'est qu'incisée sur une étendue plus ou moins large pour laisser le passage au cristallin qu'on extrait.

Il arrive habituellement, après cette opération, que les lambeaux de la capsule déchirée s'enroulent sur eux-mêmes, en enveloppant les débris



Fig. 189. — Disposition de la capsule antérieure après l'extraction de la cataracte.

des couches corticales qui sont restés dans l'œil (fig. 189) se rétractent de plus en plus et constituent une opacité blanche capsulo-lenticulaire, que l'on peut toujours voir derrière l'iris. Ces sortes d'opacités sont ordinairement cachées par l'iris et ne gênent nullement la vision.

(2) Ch. Robin et Desmarres, Comptes rendus et Mém. Société de biologie. 22 août 1853.
(3) Ad. Richard et Ch. Robin, Essai sur la nature de la cataracte capsulaire (Gaz. hebdom. de méd. et de chir., septembre 1855).

(4) Broca, Mémoire sur la cataracte capsulaire (Bull. de la Société anatom., décembre 1853).

<sup>(4)</sup> Hutchinson, On Pyramidal Cataracts with speculations as to their cause (R. L. Oph-thalmic Hospital Rep. VI, p. 436).

Mais cette même opacité capsulaire se reforme sonvent dans la région pupillaire, où elle prend des adhérences avec l'iris et constitue une opacité plus on moins prononcée. On a alors une véritable cataracte capsulo-lenticulaire qui gêne la vision d'une manière plus ou moins marquée.

Les cataractes secondaires peuvent être quelquesois tellement sines, et conserver la transparence à un tel degré, qu'on ne les apercevra qu'à l'éclairage oblique on à l'ophthalmoscope. Examinées par le premier procédé, elles apparaissent souvent presque tout à fait transparentes, mais avec un léger restet luisant, métallique, ce qui est dû aux dépôts des cristaux de cholestérine. Dans d'autres cas, on voit une sorte d'expansion grisâtre ou blanchâtre occuper une partie de la pupille. Au moyen de l'éclairage ophthalmoscopique on aperçoit des brides ou taches noires qui s'étendent d'un bord à l'autre de la pupille rouge.

**Symptomatologie.**—Signes physiologiques des cataractes. — Les phénomènes subjectifs qu'éprouvent les malades atteints de cataracte varient selon la forme de l'opacité et le lieu qu'elle occupe.

1. Èblouissement au grand jour. — C'est un fait presque constant que la grande lumière du jour, le soleil et la lumière du gaz gênent d'une manière toute particulière les malades atteints d'opacités cristalliniennes, surtout lorsque celles-ci s'approchent du centre. Par suite de cet éblouissement, la pupille se contracte très-fortement et les malades ne peuvent rien fixer. Les journées sombres et brumeuses, de même que les crépuscules du soir, leur sont plus favorables. Cette différence peut être facilement constatée lorsque le malade est d'abord placé en face d'une fenêtre où il ne verra presque rien, tandis qu'en lui tournant le dos il verra beaucoup plus distinctement tous les objets.

2. Affaiblissement de l'acuité visuelle. — Les opacités périphériques du cristallin peuvent exister pendant longtemps sans amener de trouble dans la vue. C'est un fait tellement constant que j'observe tous les jours des malades atteints de ces sortes de cataractes commençantes, qui conservent pendant plusieurs années une vue parfaite, sans se donter de leur état. Mais, à mesure que les opacités augmentent et s'avancent vers le centre du cristallin, la vue s'affaiblit de plus en plus; un brouillard plus ou moins épais s'étend sur tous les objets; ce brouillard s'épaissit graduellement jusqu'à ce que la vue s'éteigne tout à fait.

Un affaiblissement de la vision peut survenir quelquefois d'une manière brusque et presque instantanée, bien que les opacités se développent lentement et progressivement. C'est ainsi que j'ai été consulté, en 1868, an mois de septembre, par un de nos confrères de la capitale, qui s'était aperçu tout d'un coup à la chasse qu'il ne voyait pas de l'œil droit. L'examen m'a permis de constater des opacités périphériques dans les deux cristallins; mais, tandis que dans l'œil gauche elles étaient cachées par l'iris, dans l'œil droit elles dépassaient le bord pupillaire et gênaient la vision. Voyant bien de l'œil gauche, il ne se douta pas qu'un de ses yeux était plus faible, jusqu'au moment où, en fermant l'œil gauche à la chasse, il s'aperçut qu'il était borgne. L'affection était donc ancienne, mais son existence ne lui avait été dévoilée que par hasard.

En général, plus l'opacité se rapproche de l'axe optique, plus la vision est gênée. Dans les cataractes nucléolaires, où la circonférence du cristallin reste long-temps transparente, les malades voient mieux dans un endroit sombre, ou lorsqu'ils nt la pupille dilatée. Ils peuvent même, dans ces conditions, voir suffisamment pour lire, mais, éblouis par la lumière du soleil, ils ont de la peine à se conduire. La même chose a lien dans les cataractes lamellaires ou stratifiées.

Le développement de la cataracte a une grande influence sur l'affaiblissement de a vue à distance. Les malades qui étaient presbytes et avaient besoin de lunettes convexes pour lire et pour écrire, s'aperçoivent que les objets éloignés sont d'abord perçus plus difficilement, puis ne le sont plus du tout; en même temps, ils sont orcés, pour lire, de rapprocher le livre, et les lunettes n'améliorent la vue que l'une manière peu sensible.

Quand la cataracte est complète, les malades sont aveugles; mais leur cécité ne ressemble point à celle des personnes amaurotiques, et, comme le disent Denon-illiers et Gosselin (1), « l'amaurotique, s'il marche, c'est en tâtonnant, mais la ête haute, les yeux tournés vers le ciel, comme pour y chercher la lumière, à 'inverse du cataracté, qui marche la tête baissée et en cherchant le demi-jour ».

3. La dispersion de la lumière des lampes et des bougies a presque toujours ieu pour ces malades; ils voient cette lumière entourée de rayons nombreux et rès-grands; la flamme elle-même paraît comme un globe rouge sensiblement augmenté.

4. La diplopie ou polyopie monoculaire n'est pas un phénomène constant, nais je l'ai vue se produire lorsque le malade regardait les objets lumineux très-loignés, par exemple la lune ou un réverbère placé à une grande distance. C'est surtout dans les opacités corticales qui divisent la pupille en deux moitiés, supélieure et inférieure, que j'ai pu constater ce symptôme.

5. Mouches volantes. — Un certain nombre des personnes atteintes d'opacités cristalliniennes se plaignent, dès le début de la maladie, de voir voltiger dans l'air

les corpuscules noirs en forme de fils, de cheveux, de globules, etc.

Ces corpuscules sont appelés *mouches volantes*; mais ils n'indiquent point l'exisence des cataractes, puisqu'on rencontre bien plus souvent ce symptôme chez es individus qui jouissent de la meilleure vue.

A ce propos, je ne puis mienx faire que de rapporter ici textuellement une note citée par Guérin de Lyon (2): « Ce symptôme, dit-il, n'annonce pas toujours un commencement de cataracte; Bartholin, en réponse à Jean-Louis Hanneman, mélecin qui se plaignait de voir voltiger devant ses yeux des toiles d'araignées, lui scrivit: « Les toiles d'araignées dont vons vous plaignez ne doivent point vons alarmer. Il y a plus de trente ans que j'eus à Padoue, pour la première fois, les mêmes accidents; je craignais comme vous que ce ne fussent des avant-coureurs de la cataracte; mais le docteur Sala me rassura en me disant qu'elles causaient plus de peur que de mal. »

En parlant des monches volantes, en général, nous donnerons plus en détail l'explication de ce phénomène.

Anatomie pathologique. — 1. La première altération qu'on observe dans les cataractes molles, c'est l'altération des *cellules péricapsulaires*, qui perdent leur transparence et leur forme polyédrique ou sphérique; ces cellules se trou-

(2) Guérin, Traité sur les maladies des yeux. Lyon, 1769, p. 326.

<sup>(1)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité des maladies des yeux. Paris, 1855, p. 766.

blent, se désagrégent et se transforment en gouttelettes de graisse et de matière granuleuse, comme l'a démontré Ch. Robin (1).

2. Les *fibres du cristallin* prennent dès le début une teinte un pen jaunâtre, surtout dans les cataractes dures, et leur surface est légèrement pointillée, tandis que leurs bords sont plus foncés et irréguliers. Ces altérations sont dues, d'après Ritter, aux modifications que subit l'enveloppe des fibres. Peu à peu, ces fibres perdent la régularité de leurs contours; elles sont devennes cassantes, ratatinées, irrégulières et privées de leurs noyaux. L'aspect granuleux s'accentue davantage; l'enveloppe s'amincit, se rompt par place, et le contenu des fibres s'échappe. Bientôt la macération et la dégénérescence graisseuse a lieu. Des cristaux de cholestérine apparaissent presque dans tous les cristallins cataractés, comme Ch. Robin l'a prouvé.

H. Müller a trouvé souvent des amas de myéline sur le trajet des fibres, et par places de petites vacuoles rondes, comme on peut s'en rendre exactement compte sur la figure 188 que nous lui empruntons.



Fig. 490. — Altérations des fibres du cristallin.

Par suite de l'endosmose et de l'exosmose qui s'opèrent à travers la capsule, tous ces éléments cristalliniens s'émulsionnent, et peuvent donner lieu à des cataractes liquides; ou bien les éléments du cristallin, ramollis et liquéfiés, se résorbent en grande partie et réduisent le volume de la cataracte à des proportions très-limitées.

Pendant ce travail régressif, des dépôts calcaires se forment en quantité plus ou moins grande; des cristaux de carbonate et de phosphate de chaux se déposent le long et au pourtour des fibres du cristallin, et s'incrustent souvent d'une manière tellement régulière au pourtour de chaque fibre, que l'ensemble de cette incrustation prend la forme de la fibre elle-même.

Ces mêmes dépôts phosphatiques et calcaires se produisent à la surface interne de la capsule, ce qui constitue des cataractes capsulaires phosphatiques ou calcaires.

Dans les cataractes corticales, Davaine (2) a trouvé les fibres du cristallin érodées, leur calibre sensiblement diminué et leur surface dépolie et dentelée comme une lime. Dubarry (3) a trouvé dans deux cas, entre la substance cristalline et la capsule, deux gouttelettes d'un liquide blanchâtre qui tenait en suspension des gouttelettes graisseuses, des fibres cristalliniennes ramollies et de l'épithélium.

A la suite de blessures, soit accidentelles, soit volontairement produites dans un but chirurgical, on voit les couches corticales ramollies, gonflées, former dans la plaie une sorte de bouchon qui ne tarde pas à tomber dans la chambre antérieure pour s'y résorber.

<sup>(1)</sup> Ch. Robin, Note sur l'anatomie pathologique des cataractes, in Traité des maladies des yeux, de Desmarres. Paris, 1858, t. III, p. 43.

<sup>(2)</sup> Davaine, Gazette médicale de Paris, 1852, p. 777.

<sup>(3)</sup> Dubarry, thèse de Paris, 1859.

Dans les cataractes dures, les fibres cristalliniennes du noyan sont plus fermes, plus cohérentes, et ne contiennent point des gouttelettes liquides graisseuses qui lobservent dans les cataractes molles. Le noyau lui-même devient ambré, jaunâtre, plus dur et plus cohérent; mais ses éléments changent peu de structure : c'est plutôt une métamorphose sénile, une sclérose sénile. Ces fibres sont devenues rès-finement granuleuses, et en même temps moins transparentes. Leurs dente-ures sont bien plus nettement visibles qu'à l'état normal, et leurs bords bien plus loncés. Mais à mesure que cet état se développe dans le noyau, les couches corticales se troublent et s'altèrent comme dans les cataractes molles.

Les cataractes noires sont rares. Dans un cas, Ch. Robin a trouvé que les fibres lu cristallin avaient perdu leurs noyaux : elles étaient devenues plus fermes, et vaient des contours plus foncés. Dans une cataracte noire consécutive à une incienne blessure, de Graefe (1) a remarqué des cristaux d'hématine dans la nasse cristallinienne; ces cristaux provenaient, selon le professeur de Berlin, du sang dont le cristallin s'était imprégné.

De son côté, Ch. Robin a constaté, en outre, dans la substance molle ou deminolle des cataractes, la présence de *globules granuleux grisâtres*, de *nature spéciale*, qu'il n'a rencontrés nulle part ailleurs. Ces globules sont pâles et finement granuleux, sphériques ou ovoïdes, de 4 à 4 centièmes de millimètre. Quelquefois

on voit une sorte de petit noyau à leur centre.

3. La capsule cristallinienne subit les altérations les plus variées. Dans la cataracte capsulaire néo-membraneuse, Ch. Robin a tronvé une substance dure, incolore et d'un aspect strié; les stries sont parallèles, rectilignes ou onduleuses, comme dans le tissu cellulaire lamineux entremêlé de granulations phosphatiques et de gonttelettes de graisse. La plus grande partie de cette néo-membrane est parsemée de fines granulations, qui paraissent être composées de carbonate calcaire. D'après le même auteur, les cataractes phosphatiques capsulaires sont constituées par des grains plus ou moins nombrenx de phosphate de chaux, qui ne sont pas seulement appliqués à la surface, mais ils y constituent une couche de 4 à 3 millimètres d'épaisseur. La capsule elle-même, dans ces cas, est érodée ou amincie par les dépâts phosphatiques qui la traversent dans toute son épaisseur.

H. Müller a prouvé par ses recherches, que les altérations de la capsule sont constituées par la formation, à sa surface interne de couches opaques de différente nature. Tantôt la masse opaque se recouvre d'une substance vitrée, complétement transparente, comme le montre la figure 191. Elle, forme à la surface des saillies qui ressemblent à des colloïdes.

Sur la capsule postérieure, Müller a aussi trouvé des opacités très-saillantes (de 0,006, 0,05 mm d'épaisseur), qui contenaient des gouttelettes de myéline (fig. 492).

Dans une cataracte secondaire extraite par de Gracfe chez un homme âgé de vingtquatre ans, affecté depuis son enfance d'une cataracte molle, la capsule présentait des dépôts d'une masse claire, qui formaient par places des élevures assez prononcées, grannlées et jaunâtres, qui ressemblaient à celles qu'il a trouvées aussi sur la capsule de quelques animaux (fig. 491).

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. I, S. 334.

On volt quelquefois à la surface de la masse exsudative des cellules épithéliales, tandis qu'à la base la capsule est intacte.

Ces altérations de la capsule, accompaguées ou non de cataractes lenticulaires, rendent l'affinité et la cohésion entre les deux parties bien moindres qu'à l'état phy-



Fig. 191 à 193. — Altérations de la capsule cristallinienne, d'après H. Muller (\*).

siologique, ainsi que Dubarry l'a prouvé. Par conséquent, les adhérences entre la capsule et les couches corticales cataractées, dont parlent quelques auteurs, n'existent que dans leur imagination.

La capsule peut quelquefois s'enflammer et donner lieu à la formation de vaisseaux à sa surface; cela s'observe surtout dans les cataractes traumatiques et secondaires. Dans deux cas de cataractes capsulaires que j'ai extraites, il m'a été donné de constater la présence des vaisseaux à sa surface. Celle-ci était en outre couverte de cellules pigmentaires.

L'inflammation de la cristalloïde ne paraît pas douteuse pour Mirault (1) (d'Angers). Tantôt elle débute, selon cet éminent chirurgien, par la cristalloïde ellemême, tantôt elle est due à l'extension de la phlogose d'une autre membrane oculaire, et notamment de l'iris à la capsule.

Ordoñez a constaté la dégénérescence athéromateuse des vaisseaux choroïdiens chez les individus atteints des cataractes séniles.

Étiologie. — Il est difficile de préciser bien exactement les causes des cataractes; mais on peut dire avec certitude que ces causes sont très-variées. Les unes sont directes et proviennent, soit de blessnres, soit d'altération de la choroïde et des procès ciliaires; les autres sont, an contraire, des causes prédisposantes qui se rattachent à l'âge, à la constitution, à l'hérédité, à la profession, etc.; d'autres, enfin, tiennent à un état dyscrasique du sang, tel que l'albuminurie, la glycosnrie, etc. C'est à ce triple point de vue que nous allons étudier l'étiologie des cataractes.

<sup>(4)</sup> Mirault (d'Angers), De la cataracte capsulaire (Bull. de l'Acad. de méd. Paris, 1861, t. XXVII, p. 82).

<sup>(\*)</sup> Fig. 491. Substance transparente et bosselée formée au-dessus d'une masse granuleuse. — Fig. 192 Dépôt irrégulier, opaque, de la capsule postérieure, contenant de la myéline. — Fig. 193. Capsule d'un chien, avec des concrétions contenues dans une conche vitreuse.

A. GAUSES LOCALES. — 1. Traumatisme. — Les cataractes monoculaires, corticales molles, sont, dans un grand nombre de cas, dues à une blessure ou à la présence d'un corps étranger. J. D. Larrey (1) et Legouest (2) ont vu souvent la cataracte succéder à une contusion du globe de l'œil. C'est pourquoi on doit rechercher avec soin si l'œil ne porte pas de trace d'un traumatisme quelconque. Il suffit, en effet, que la capsule soit ouverte, même sur un tout petit espace, pour que le contact de l'humeur aqueuse avec les couches corticales amène la formation d'une cataracte qui, le plus ordinairement, sera molle.

Il faut dire pourtant que cette condition n'est pas absolue, et nous avons vu des blessures de la cristalloïde se cicatriser parfaitement sans amener d'autre altération qu'une cicatrice à la surface antérieure de cette membrane. Mais de tels faits sont

exceptionnels.

2. Altérations des membranes vasculaires de l'œil. — Le rôle important que jouent les membranes vasculaires dans la nutrition de tous les milieux réfringents de l'œil explique la fréquence des opacités du cristallin, qui s'observent dans les altérations de ces membranes. C'est ainsi qu'on trouve le cristallin trouble dans les irido-choroïdites chroniques, dans les glaucomes, etc. Nous devons pourtant ajouter que ces altérations n'amènent la formation de la cataracte qu'après un temps trèslong, et lorsque la nutrition du globe de l'œil tout entier a été complétement altérée.

Les altérations du cercle ciliaire occasionnent plus fréquemment que les autres la formation de la cataracte. La sclérotique est alors souvent amincie et saillante, comme nous avons pu en juger sur une malade opérée en remplacement du professeur Richet par L. Labbé à la clinique de la Faculté, et où j'avais été appelé pour servir d'aide. A la suite de scléro-choroïdites antérieures qui avaient duré plusieurs années, la malade fut affectée de deux cataractes. L'extraction pratiquée par L. Labbé a complétement réussi.

Les rétino-choroïdites syphilitiques produisent aussi des troubles du cristallin,

et particulièrement des cataractes polaires postérieures.

Les iritis chroniques suivies d'une atrésie pupillaire laissent des dépôts exsudatifs sur la capsule antérieure, qui constituent des cataractes pseudo-membraneuses. La même chose a lieu lorsqu'un abcès de la cornée s'ouvre et que du pus cornéen se dépose sur la cristalloïde. Il se forme alors une cataracte capsulaire parfaitement semblable à la cataracte capsulaire congénitale.

Les atrophies choroïdiennes du segment postérieur et externe de l'œil sont, d'après Dubarry, une des causes les plus fréquentes de la cataracte sénile péripbérique. Selon cet auteur, les réseaux capillaires de la choroïde disparaissent complétement chez ces individus, et il n'y a que les veines d'un certain calibre et les anastomoses semblable qui persistent seules (3).

3. Décollement de la rétine. — Les cataractes molles qui se développent dans un court espace de temps chez les individus jeunes, sont souvent occasionnées par un décollement de la rétine; et l'on doit toujours examiner les phosphènes avant

l'opération pour s'assurer de l'état de cette membrane.

<sup>(1)</sup> J. D. Larrey, Clinique chirurgicale, t. I, p. 423.

<sup>(2)</sup> Legouest, Traité de chirurgie d'armée. Paris, 1863, p. 370. (3) Dubarry, thèse de Paris, 1859, p. 28.

B. Causes générales et prédisposantes. — 4. Diabète sucré. — C'est un fait comm depnis longtemps, que les malades atteints de glycosnrie éprouvent des troubles visuels plus ou moins marqués. Pour Tronsseau (1), ces troubles se rattachent à la presbytie prématurée; mais on rencontre anssi fréquenment des cataractes corticales postéro-antérieures. Sur 20 diabétiques, Oppolzer a observé deux cataractes. Pour ma part, j'ai recneilli les observations de 35 glycosuriques atteints de troubles visuels, et, dans ce nombre, j'ai tronvé 22 fois la cataracte corticale. Ces cataractes marchent ordinairement avec une grande lenteur. Lohmeyer (2) attribuait la fermation de la cataracte an défaut d'éléments muritifs dans les liquides de l'œil, ce qui s'explique, d'après Lecorché (3), par l'appauvrissement des liquides nutritifs dans tont l'organisme.

2. Albuminurie. — Le développement des cataractes chez les individus atteints d'albuminurie n'est pas fréquent mais il est incontestable. J'ai vn une malade de Vigla, atteinte de la rétinite albuminurique très-prononcée, présenter des opacités corticales dont la marche fut tellement rapide que, dans l'espace de deux mois,

il devint impossible de distinguer le fond de l'œil.

3. Affection athéromateuse des artères. — On sait qu'avec l'âge tout le système vasculaire subit une certaine modification. Le réseau des vaisseaux capillaires sanguins s'appauvrit dans les principaux viscères ainsi que dans l'épaisseur de la pean et des muqueuses. Bientôt cet état, qui n'est que l'évolution physiologique due à l'âge, se complique d'un processus morbide, caractérisé par des dépôts athéromateux et par des granulations graisseuses dans la membrane interne des artères, comme le dit Charcot (4); leur contenu, entraîné dans le courant circulatoire, pénètre dans les capillaires et y développe des embolies avec toutes leurs conséquences. Sous l'influence de ces altérations, des désordres graves de nutrition se produisent dans divers organes, et il n'est pas impossible de rattacher à ces altérations le défaut de nutrition dans l'œil et dans les procès ciliaires, qui amènent consécutivement l'opacification du cristallin.

4. Age. — Il n'est pas douteux que l'âge avancé ne prédispose à la formation de la cataracte, due fréquenment à la sclérose des fibres cristalliniennes. Mais cette prédisposition n'est que relative, et nous voyons très-souvent les opacités corticales apparaître bien avant la vieillesse. Le plus grand nombre de cataractes

s'observe entre cinquante et soixante-dix ans.

5. Sexe. — Le sexe ne paraît avoir aucune influence sur la fréquence des cataractes. Gependant, d'après la statistique de Becker (5) faite d'après les malades de la clinique de Arlt (de Vienne), sur 618 cataractés, il y a cu 385 hommes et 233 femmes, ce qui donne la proportion de 62 pour 400 pour le sexe masculin, contre 38 pour 400 pour le sexe féminin.

6. Hérédité et cataractes congénitales. — Les cataractes congénitales ne sont pas rares; leurs formes sont très-variées. D'après Rydel, sur 40 668 malades de la clinique de Arlt, on a observé 29 cataractes zonulaires. Le plus souvent, on ren-

(2) Lohmeyer, Zeitschrift für rationnelle Medicin, t. V. p. 89, 1854.
(3) Lecorché, Archives générales de médecine, 1861, p. 580.

<sup>(1)</sup> Trousseau, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 3e èdit., 1868, t. II, p. 745.

<sup>(4)</sup> Charcot, Legons sur les maladies des vieillards. Paris. 1868, p. 10.

<sup>(5)</sup> Becker, Tetzer et Rydel, Bevicht u. die Augenklinik. Wien, 1867, p. 25.

contre des opacités capsulaires néo-membraneuses; viennent ensuite, par ordre de fréquence, des cataractes corticales antérieures, postérieures, complètes et lamellaires. Plusieurs de ces variétés se montrent avec des anomalies diverses dans d'autres membranes de l'œil, notamment avec la persistance de la membrane pupillaire, le coloboma de l'iris et de la choroïde, etc.; ce qui a fait penser à Walther que la cataracte congénitale était due à un arrêt de développement. Une structure anormale de la capsule et sa plus grande épaisseur s'opposant à l'endosmose et l'exosmose est, selon nous, la cause la plus certaine des cataractes congénitales.

'Cette conformation particulière de la capsule est très-souvent héréditaire; c'est ce qui explique pourquoi on observe dans certaines familles la prédisposition à la cataracte, soit pendant la vie intra-utérine et l'enfance, soit dans un âge plus

avancé.

Ainsi, Maître-Jean, Richter, Beer, Wardrop, Dupuytren, Sanson, ont constaté l'existence de cataractes chez plusieurs membres de la même famille. Middlemore (1) a vu dans une famille quatre enfants sur six atteints de cataractes congénitales complètes dans les deux yeux. De son côté, Sanson (2) parle d'une famille dont tous les enfants sont devenus cataractés vers l'âge de vingt-quatre ans, et dont le père et la mère avaient présenté la même affection. Desmarres a observé dans deux familles plusieurs enfants cataractés dès la naissance, pendant que ni le père, ni la mère, ni les grands parents, n'avaient été atteints de cette maladie. Les cataractes congénitales ressemblent souvent par leur forme à celles que l'on observe chez d'antres membres de la même famille. Pour mon compte, j'ai vu la mère et les deux fils affectés de myopie avec cataracte formant une sorte d'anneau opaque autour du noyau, et dont nous avons reproduit la figure dans notre atlas ophthalmoscopique.

7. Profession. — Certaines professions semblent exercer une influence incontestable sur la formation de la cataracte. Ce sont notamment celles qui exigent le travail à une vive lumière artificielle et une trop grande application des yenx sur les objets très-fins. Ainsi les graveurs, sculpteurs, etc., y sont plus sujets que d'autres. Il est vrai que les statistiques ne sont pas encore assez concluantes à ce sujet; toutefois il y a un fait incontestable pour moi, c'est que les opacités du cristallin débutent presque constamment par le segment interne et inférieur chez tons les gens du monde, chez ceux qui lisent et écrivent, chez les graveurs, etc., tandis que chez les gens de la campagne, où l'action de la lumière trop vive doit être considérée comme cause prédisposante, l'opacité débute, soit par le noyan, soit par toute la périphérie.

Diagnostic différentiel. — En parlant des symptômes anatomiques des cataractes, nous avons démontré combien il est important d'examiner les yeux atteints de cataractes, commençantes ou complètes, par les trois procédés différents : 4° à l'œil nu et au grand jour ; 2° à l'éclairage oblique; et 3° à l'ophthalmoscope. Ce dernier moyen permet seul de reconnaître les opacités commençantes périphériques ou postérieures du cristallin.

<sup>(1)</sup> Middlemore, A Treatise on the Diseases of the Eye. London, 1835, vol. II, p. 61.
(2) Sanson, Leçons sur les maladies des yeux, publiées par Bardinet et Pignée, 4<sup>re</sup> partie,
Paris, 1838, p. 5.

Le diagnostic différentiel doit être établi à plusieurs points de vue, avant qu'on puisse songer à entreprendre un traitement quelconque. Voici les questions que nous devons résondre :

- 1. L'opacité est-elle dans le cristallin ou dans un autre milieu transparent de l'œil? Rien n'est plus facile que de répondre à cette question en examinant successivement la cornée, le cristallin et le corps vitré. On constate facilement les opacités de la cornée par l'éclairage oblique. Celles du cristallin affectent la forme de lignes, de triangles ou d'étoiles, et elles sont ordinairement fixe, tandis que celles qui occupent le corps vitré sont mobiles et se déplacent dans tous les sens, indépendamment des mouvements de l'œil.
- 2. La cataracte occupe-t-elle les couches corticales antérieures ou les couches corticales postérieures? Au moyen de l'éclairage et en dilatant la pupille, on peut déjà voir si les opacités sont superficielles et antérieures, ou si elles sont profondes et postérieures. Ces dernières forment ordinairement une surface concave trèséloignée de l'iris. A l'éclairage ophthalmoscopique, on découvre encore des signes plus précieux; les opacités antérieures suivent exactement les mouvements de l'œil, tandis que celles du segment postérieur se déplacent dans le sens diamétralement opposé au mouvement de l'œil. Ainsi, lorsque le malade regarde en haut, l'opacité cristallinienne descend, et vice versa.
- 3. Comment reconnaître les opacités capsulaires et nucléolaires des cataractes corticales? Les cataractes corticales sont les plus fréquentes de toutes; elles apparaissent, à l'examen ophthalmoscopique, comme des stries ou triangles sur le fond ronge de l'œil. Elles peuvent être presque aussi superficielles que les stries capsulaires; mais ces dernières sont toujours limitées, forment une sorte de taches irrégulières blanches qui ne dépassent pas souvent la grosseur d'une tête d'épingle. Quelquefois elles accompagnent les cataractes corticales et on les recounaît alors à leur couleur crayeuse, blanc nacré.

La cataracte nucléolaire commençante se présente à l'ophthalmoscope comme une tache grisâtre, ronde, au milieu du fond rouge très-clair. Lorsque la cataracte est mixte, complète, on reconnaît le noyau par la présence d'une teinte janne ambré au milieu des conches corticales transparentes.

th. La cataracte est-elle stationnaire ou progressive? — Cette question est très-importante. En général, c'est en précisant exactement la nature de l'opacité qu'on arrive à la résoudre. Ainsi, nous savons que les opacités de la capsule ainsi que les cataractes lamellaires sont stationnaires. Le contraire a lieu pour les cataractes corticales; elles sont progressives et tendent à se généraliser. Les cataractes nucléolaires, que l'on observe chez les vieillards, sont aussi progressives; mais leur marche est beaucoup plus lente. Je dois ajouter pourtant que les opacités corticales que l'on rencontre chez les myopes et dans les atrophies choroïdiennes restent stationnaires pendant de longues années.

On trouve aussi à la périphérie du cristallin des stries très-fines, courtes, formant une sorte de couronne à l'équateur du cristallin. Ces opacités sont le plus souvent stationnaires; elles peuvent demenrer indéfiniment dans cet état et sont constituées par le plissement de la zonule de Zinn.

5. Le trouble de la vue est-il dû aux opacités du cristallin? Il n'est pas difficile de répondre à cette question, si l'on se rappelle qu'il n'y a que les opacités

centrales ou voisines de l'axe optique qui peuvent empêcher les malades de lire et même de se conduire; celles, au contraire, qui occupent la périphérie, peuvent gêner le malade, occasionner des éblouissements, mais n'empêcheront même pas le malade de vaquer à ses occupations. Règle générale, tant que la pupille et la rétine sont visibles à l'ophthalmoscope, le sujet doit pouvoir se conduire, compter ses doigts et lire même les caractères ordinaires.

Lorsque la cataracte est nucléolaire et que le malade a de la peine à se conduire, il suffira de dilater la pupille pour qu'il puisse recouvrer en grande partie

Dans tous les cas qui paraîtront s'écarter de cette règle, on devra soupçonner l'existence de quelque complication du côté des membranes internes de l'œil.

6. La cataracte est-elle mûre ou complète? Le diagnostic de la maturité de la cataracte est, on le comprend, excessivement important pour le chirurgien, et il ne pourra jamais songer à pratiquer une opération sans s'être assuré que la cataracte est arrivée à un degré suffisant de maturité.

Il n'y a rien d'absolu dans la maturité d'une cataracte; ainsi, telle cataracte, qui ne sera pas encore opaque dans ses couches périphériques, sera cependant assez complète et assez mûre pour être opérée; telle autre, au contraire, qui permettra à peine au malade de se conduire, ne sera pas mûre. Citons, par exemple, la cataracte corticale centrale, soit antérieure, soit postérieure, dans un œil dont la pupille est fortement resserrée.

Pour résondre la question de la maturité de la cataracte, on doit donc prendre en considération les circonstances suivantes : a, le degré de l'affaiblissement de la vue : une cataracte corticale qui empêche le malade de se conduire tout seul sera suffisamment mûre et devra être opérée; b, l'impossibilité d'éclairer avec l'ophthalmoscope le fond de l'œil, même avec une pupille dilatée.

Les gens du monde et même les médecins croyaient autrefois que la cataracte ne devait jamais être opérée tant qu'elle n'était pas mûre. Cette opinion est erronée; aujourd'hui, les ressources de la science permettent d'accélérer, par des discisions préalables, la maturité des cataractes; en sorte que le préjugé jadis accrédité doit être complétement rejeté.

7. Quelle est la consistance de la cataracte? — Le diagnostic différentiel des cataractes molles ou dures exige de la part du chirurgien une très-grande expérience.

On reconnaîtra une cataracte molle à sa couleur d'un blanc laiteux, à la diminution de la chambre antérieure, au jeune âge de l'individu, à la cause traumatique et à l'absence du noyan jaunâtre au milieu des couches corticales.

A partir de la quarantième année, les cataractes sont ordinairement plus consistantes; elles sont ou demi-molles et, par conséquent, volumiueuses, ou même tont

à fait dures, et contiennent un noyau volumineux et opaque.

Les cataractes liquides changent constamment d'aspect : tantôt elles sont transparentes en haut et blanches en bas, tantôt elles prennent dans toute leur étendue une couleur uniforme. Ces changements s'observent avec les mouvements brusques de la tête. Sonvent on y aperçoit un noyau flottant, qui change de place dans les diverses positions de la tête.

Complications. - Des complications de diverse nature peuvent accompa-

gner les opacités du cristallin. Il importe beaucoup de les préciser avant l'opération. Quelques-unes de ces complications sont locales; d'autres sont générales.

Les complications locales sont les suivantes:

1. Blépharite et conjonctivite. — L'inflammation du bord libre des panpières ou de la conjonctive peut compromettre la réunion de la plaie après l'extraction de la cataracte; c'est pourquoi on doit examiner ces membranes avec attention, et les soigner avant d'entreprendre l'opération.

2. Les affections des voles lacrymales constituent une complication assez sérieuse

pour qu'il soit nécessaire de les soigner avant l'opération de la cataracte.

3. Kératites, gerontotoxon et sclérite. — Ces affections ont été considérées comme des complications graves, susceptibles de compromettre le succès de l'extraction. Avec les méthodes nouvelles, ces dangers sont moins à redouter; il n'y a que les kératites aiguës qui soient une contre-indication formelle.

4. On tronve fréquemment des complications du côté de l'iris, ce sont des

iritis chroniques, des synéchies postérieures et des atrésies papillaires.

En instillant les gouttes d'atropine, on découvrira facilement tous ces désordres.

- 5. La cataracte peut être compliquée d'une dureté excessive de l'œil et d'une dilatation permanente de la pupille, consécutives à une affection glaucomatense. Les autres signes de glaucome faciliterent le diagnostic. L'opération sera dans ce cas contre-indiquée.
- 6. Le tremblement de l'iris et l'augmentation de la chambre antérieure indiqueront un ramollissement du corps vitré et l'existence d'autres altérations profondes.
- S. La cataracte peut être mobile, branlante, et se déplacer dans différentes directions pendant les mouvements de l'œil. C'est le signe d'une luxation du cristal-lin cataracté, et cet état a reçu le nom de cataracte branlante ou subluxée.
- 9. Le décollement de la rétine est une des complications les plus graves qui puissent accompagner les cataractes. On constatera cette maladie par l'absence d'un ou de plusieurs phosphènes.

10. L'absence des phosphènes ainsi que de toute perception lumineuse peut aussi dépendre de l'atrophie du nerf optique coïncidant avec la cataracte. Disons ce-

pendant que cette complication est rare, surtout dans les deux yeux.

Complications générales. — Les cataractes peuvent se développer sons l'influence des différentes affections générales, qui constitueront par cela même une complication importante. C'est ainsi que la glycosurie, l'albuminurie, l'affection athéromateuse des vaisseaux sont autant d'accidents sérieux, qu'il faudra prendre en considération quand il s'agira de faire une opération.

Il en est de même de l'asthme, des maladies de la vessie, etc. Dans ces conditions morbides, le repos absolu au lit, après l'opération, est difficile à obtenir; ce

qui pent influer d'une manière fâcheuse sur la guérison.

Plusieurs de ces maladies peuvent laisser une prédisposition à la suppuration de la cornée, à des iritis consécutives et à des hémorrhagies intra-oculaires; il sera très-utile d'être prévenu à l'avance de la probabilité de ces accidents, afin de prendre les précautions nécessaires.

Marche et durée. — Le début de la cataracte ainsi que sa marche ne présentent rien de régulier. D'ordinaire, l'affection débute lentement, et le trouble de la

vue se manifeste peu à peu, sans que le malade s'en plaigne, surtout s'il n'y a qu'un seul œil atteint.

Voici quelques considérations pratiques au sujet de leur développement :

1. Les cataractes corticales périphériques et antérieures demandent deux ans pour se compléter chez les individus jeunes; chez les personnes qui out dépassé quarante-cinq ans, elles ne deviennent complètes qu'au bout de quatre à six ans.

2. Les cataractes corticales postérieures se développent la plupart du temps avec

une grande lenteur, et ne se généralisent qu'au bout de huit ou dix ans.

3. Chez les myopes, le développement des cataractes corticales est aussi très-

lent, et elles penvent exister pendant toute la vie sans se généraliser.

- 4. Les cataractes traumatiques deviennent complètes d'autant plus facilement que la plaie est plus grande et que l'individu est plus jeune. Souvent deux à quatre semaines suffisent pour sa maturité. Il en est de même des cataractes consécutives au décollement de la rétine.
- 5. Les cataractes nucléolaires dures, non accompagnées de stries dans la substance corticale, marchent avec une extrême lenteur : dix à quinze ans sont nécessaires pour leur maturité.
- 6. Les cataractes capsulaires sont stationnaires et ne se compliquent de cataractes corticales que vers une époque très-avancée de la vie.

**Pronostie.** — Il doit être fait à un double point de vue : le chirnrgien aura d'abord à décider de l'époque de la maturité de la cataracte, et il devra en outre se prononcer sur l'absence ou la présence des complications.

Dans le paragraphe précédent, nous avons exposé notre manière de voir sur le temps qu'exige chaque forme de cataracte pour devenir complète et susceptible d'opération.

Quant aux complications, il n'y a que les altérations internes de l'œil, telles que décollement de la rétine, glaucome, ou atrophie de la papille du nerf optique, qui rendent le pronostic grave et excluent toute idée d'opération; toutes les autres complications n'aggravent que d'une manière secondaire l'issue de l'extraction. En général, on doit s'assurer, avant l'opération, si les phosphènes existent et si le malade conserve la sensibilité pour la lumière. Lorsqu'il peut encore se conduire et distinguer les gros objets, on pourra éclairer en partie le fond de l'œil avec l'ophthalmoscope, ce qui indiquera qu'il faut attendre une maturité plus complète.

Au point de vue des résultats définitifs de l'opération de la cataracte, le pronostic varie selon les différentes méthodes auxquelles on a recours, et nous en parlerons dans la description de chacune d'elles.

# · CHAPITRE III.

## TRAITEMENT DES CATARACTES,

L'extraction d'un cristallin cataracté est le dernier acte du traitement de l'affection qui nous occupe. Il est souvent utile d'avoir préalablement recours à un traitement palliatif. Il importe donc de savoir par quels moyens et par quels conseils

hygiéniques on arrivera à ralentir la marche et le progrès de l'opacité cristallinienne, et surtout à procurer un sonlagement dans les symptômes que le malade éprouve.

C'est ici que la connaissance exacte de la nature de la cataracte et des troubles fonctionnels qu'elle apporte dans la vue est indispensable. En se conformant aux différentes indications qui peuvent en découler, le chirurgien pourra donner les conseils suivants :

1. Des conserves teinte fumée ou teinte bleue seront ordonnées aux malades toutes les fois qu'ils sortent au grand jour ou qu'ils se trouvent dans un endroit vivement éclairé. Les conserves préviennent l'éblouissement ainsi que l'irritation interne de l'œil, qui pourrait s'ensuivre. C'est dans ce même but qu'on recommande an malade de se mettre à l'abri d'une lumière vive artificielle dans les appartements, en ayant soin de la modérer par des abat-jour.

2. Dans les cataractes centrales, dures, ou la mellaires, ainsi que dans les opacités centrales capsulaires étendues, on prescrira l'instillation de collyre d'atropine à la dose de 1 centigrammes pour 15 grammes; on instillera une goutte de cette préparation tous les jours ou tous les deux jours. La pupille une fois dilatée, les malades voient relativement beaucoup mieux par les conches périphériques du cristallin non encore opacifiées.

L'usage de l'atropine dans les cataractes corticales périphériques, même lorsque les opacités atteignent le centre, n'est point avantageux.

3. Les cataractes capsulaires exsudatives, celles qui sont consécutives aux inflammations et aux adhérences contractées par l'iris, doivent être combattues par le traitement antiphlogistique et par l'atropine. Desmarres et Mirault (d'Angers) (1), ont démontré, par de nombreuses observations, que des cataractes capsulaires récentes, et même des cataractes exsudatives formées après l'extraction du cristallin, peuvent céder rapidement à l'application énergique des moyens antiphlogistiques.

4. Les cataractes traumatiques peuvent guérir, la plaie capsulaire se refermer et le cristallin reprendre sa transparence. Stœber, Marjolin, Giraldès, ont rapporté des faits de ce genre. C'est aux antiphlogistiques qu'on doit avoir recours, et notamment à l'application des sangsues, à l'immobilisation des yeux, aux frictions mercurielles sur le pourtour de l'orbite et aux purgatifs.

5. Dans les cataractes lenticulaires spontanées, aucun traitement médical ne pourra amener d'amélioration. Toutes les tentatives faites en ce sens en Italie, en France et en Allemagne sont restées sans résultat.

Signalons, pour l'histoire de cette question, que Pugliatti (de Sicile) a cru obtenir la guérison des cataractes par l'application des compresses trempées dans l'ammoniaque liquide à l'angle orbitaire externe; Schlesinger espérait les guérir « par le seul moyen des verres de lunettes », et Tavignot (2) essaya de démontrer que l'usage d'huile de phosphore en frictions et en instillations dans l'œil pouvait amener une amélioration et une guérison.

Toutes ces médications sont restées sans résultats, et ne pouvaient avoir d'autre but que de faire illusion au malade et au médecin.

(2) Tavignot, Comptes rendus de l'Académie des sciences,

<sup>(1)</sup> Mirault (d'Angers), De la cataracte capsulaire secondaire. (Bull. de l'Académie impériale de médecine, t.XXVII, p. 82).

Les tentatives de Sperino sont de tout autre nature; pensant que l'augmentaion de sécrétion de l'humenr aqueuse occasionnait la formation des cataractes, la cherché à diminuer par des évacuations fréquentes la quantité de cette huneur (1). L'expérience n'a pourtant pas confirmé cette hypothèse, et la méthode lle-même est tombée dans l'oubli.

5. Pourtant on rencontre des cas de guérison spontanée de cataracte, sans aunne intervention chirurgicale. Ce phénomène peut se produire de différentes nanières: dans un œil dont le corps vitré est liquifié, la cataracte se luxe, soit pendant une chute, soit pendant un mouvement brusque de la tête, et le malade recouvre la vne. Dans d'antres cas, la cataracte est réduite, par le travail régresif, à un volume tellement petit, que le malade peut voir à travers les parties ransparentes de la pupille.

C'est ainsi qu'on peut s'expliquer les cas de guérison spontanée observés chez es personnes atteintes de cataractes liquides. Bouisson (2) a rapporté l'observation le trois frères affectés d'une cataracte boursale et chez lesquels la guérison spon-

anée eut lieu.

Dans certains cas, le ramollissement et le gonflement excessif des couches coricales peuvent amener la rupture de la capsule et la sortie de couches ramollies lans l'humeur aqueuse où elles se résorberont au bout d'un certain temps.

Il faut avouer cependant que tous ces faits sont excessivement rares et ne peuvent offrir d'autre intérêt que celui de la curiosité.

Ponr guérir une cataracte, il est indispensable de recourir tôt ou tard à une ppération chirurgicale. Cette opération doit avoir pour but, soit d'extraire la lentille opaque, soit de la fragmenter sur place, afin de laisser ses débris se résorber complétement, on de faciliter son extraction ultérieure; soit, enfin, de déplacer la cataracte en la rejetant vers la périphérie de l'œil et derrière l'iris.

Un grand nombre de méthodes et de procédés ont été mis en pratique, qui répondent à l'une ou à l'autre de ces indications. Nous décrirons successivement chacune de ces méthodes, en les faisant précéder d'un aperçu sur les soins préliminaires que l'on doit donner aux malades avant l'opération.

## ARTICLE PREMIER.

#### SOINS PRÉLIMINAIRES.

Quelques précautions préliminaires seront observées chez les malades qui doivent subir l'opération de la cataracte; elles auront pour objet de prévenir les accidents, soit pendant, soit après l'opération.

1. Purgatifs. — Dans la journée qui précède l'opération, on doit prescrire au malade un purgatif se composant de 25 à 35 grammes d'huile de ricin ou de 35 à 45 grammes de sulfate ou de citrate de magnésie. Ce purgatif aura pour but

GALEZOWSKI.

<sup>(1)</sup> Sperino, Étude clinique sur l'évacuation répétée de l'humeur aqueuse. Turin, 1862.

<sup>(2)</sup> Bouisson in Blancard, Quelques considérations sur la cataracte congénitale et sou traitement. Thèse de Montpellier, 1868, p. 21.

d'évacuer les intestins et de procurer au malade la possibilité de rester au lit immobile pendant un ou deux jours après l'opération.

- 2. Injection des voies lacrymales. Une injection d'eau tiède sera faite dans les voies lacrymales au moyen de la seringue d'Anel, afin de les rendre plus perméables et de faciliter l'aspiration des larmes.
- 3. Instillation d'atropine. Vers la fin du jour qui précède l'opération, on instillera une on deux gouttes de solution d'atropine, pour préparer la dilatation de la pupille et faire évacuer une partie du sang contenu dans l'iris, ce qui prévient son inflammation.
- 4. Nourriture. Le jour de l'opération, on permettra an malade de prendre un potage ou une tasse de café au lait, selon son habitude; deux ou trois potages dans la journée seront administrés après l'opération.

5. Chloroforme. — Par suite d'une sensibilité trop grande de l'œil chez certains individus, les contractions musculaires deviennent tellement puissantes, qu'elles empêchent de pratiquer l'opération avec sécurité.

Cette difficulté se présente principalement chez les personnes nerveuses, pusillanimes, èt chez les enfants. Il est alors absolument nécessaire d'avoir recours à l'anesthésie. Dans l'emploi du chloroforme, on ne doit pas se contenter d'une anesthésie incomplète, mais il faut chercher à obtenir une résolution musculaire absolue, comme de Graefe (1) l'a recommandé. Quant à l'usage général du chloroforme pour toutes les opérations, comme cela est accepté aujourd'hui à Londres et à Berlin, il ne me paraît pas indispensable. Les dangers inhérents à son application et l'état d'excitation dans lequel se trouve le malade pendant quelque temps, doivent le faire repousser, ainsi que Nélaton (2) l'a très-justement fait remarquer. Ce n'est que dans des cas particuliers qu'on y aura recours.

- 6. Position du malade.—Quelle que soit la méthode à laquelle on aura recours, la position horizontale doit être préférée à toutes les autres pour les opérations de cataracte. Dupuytren, Velpeau, Pope, opéraient leurs malades dans le lit, et les ophthalmogistes modernes préfèrent cette manière de procéder à la position assise. Il est vrai que l'extraction à lambeaux ou l'abaissement peuvent être pratiqués avec facilité dans la position assise, comme le font Nélaton, Desmarres et Gosselin; mais, quand on considère les inconvénients qui résultent de cette attitude par suite des syncopes qu'on observe quelquefois chez les personnes nerveuses, et de la très-grande mobilité de la tête du malade, on n'hésite pas à préfèrer la position couchée à cette dernière attitude.
- 7. Position du chirurgien. L'opérateur choisit sa position selon la méthode opératoire à l'aquelle il a recours, et suivant l'œil, droit ou gauche, qui doit être opéré. En général, il devra se placer du côté droit par rapport au malade pour opérer la cataracte de l'œil gauche, et par derrière pour pratiquer cette opération sur l'œil droit.
- 8. Rôle et attitude des aides. L'opération de la cataracte pent être faite sans l'intervention d'un aide. Mais des accidents peuvent surgir pendant l'opération,

(1) De Graefe, Archir f. Ophthalmologie, 1865.
(2) Nélaton, Parallèle de divers modes opératoires dans le traitement de la catararte.
Thèse de concours. Paris, 1850, p. 9.

ui ne pourront être conjurés qu'avec le secours d'une personne familiarisée avec s manœuvres opératoires. C'est à un aide que l'on confie, soit la pince à fixer endant l'excision de l'iris, soit l'excision de l'iris elle-même.

Lorsqu'on pratique cette opération chez les enfants ou chez les personnes nersuses qui doivent être chloroformisées, deux aides au moins sont indispensables.

#### ARTICLE II.

# DIFFÉRENTES MÉTHODES OPÉRATOIRES DE LA CATARACTE.

Il existe quatre principales méthodes opératoires pour guérir les cataractes :

1º Extraction au dehors du cristallin cataracté;

2º Discision et fragmentation de la cataracte sur place ;

3° Déplacement ou abaissement de la cataracte en l'éloignant du champ pupilire et en la laissant dans un des points de la périphérie de l'œil.

4° Méthodes combinées, résultant de la réunion des deux premières méthodes.

a. C'est à A. Daviel qu'appartient la véritable découverte de la Méthode d'exaction de la cataracte (1745); on ne peut raisonnablement attribuer cette invenon ni à Antyllus qui la signale à peine, ni à Saint-Yves qui ne l'a pratiquée que uns un cas exceptionnel.

L'extraction elle-même peut être pratiquée selon les procédés et les modificaons très-variées, qui ont pour but de rendre l'exécution de l'opération plus facile

le résultat définitif plus satisfaisant.

La méthode d'extraction de la cataracte se divise en deux variétés principales : extraction à lambeau, et 2° extraction linéaire. Toules les autres ne constituent ue des sous-variétés ou des procédés différents des mêmes méthodes. La méthode ouvelle de de Graefe appartient à l'extraction linéaire.

b. La méthode de discision, division ou broiement de la cataracte a été pratinée pour la première fois à travers la sclérotique par Maître-Jean et Pott, et à avers la cornée par Conradi, chirurgien à Nordheim (Hanovre); Langenbeck,

upuytren et Nélaton l'ont ensuite vulgarisée.

c. La méthode d'abaissement de la cataracte est peut-être la plus ancienne de utes, et la description qu'en donne Celse prouve qu'elle était déjà arrivée de son mps à une grande perfection.

Ambroise Paré, et plus tard Scarpa, ont modifié l'extrémité de l'aiguille en l'a-

atissant et rendant ainsi l'abaissement plus facile.

d. Les méthodes combinées sont d'origine plus récente: les unes sont dues à de racfe, Critchett et Bowman; d'autres à Jacobson, Wolfe (d'Aberdeen), et à mi-même.

# ARTICLE III.

### EXTRACTION A LAMBEAU.

Pour faire sortir un cristallin volumineux, on doit tailler dans la cornée un large mbean, qui puisse s'étendre an moins à la moitié de la circonférence de cette tembrane. En effet, pour que le cristallin puisse sortir par une plaie que l'on pratique dans la cornée, il faut que le grand diamètre de cette plaie ait la même étendue que le grand diamètre de la cataracte. De là, la nécessité de tailler un lambeau comprenant toute une moitié de la cornée. Lorsque la plaie est placée en haut, l'opération porte le nom de kératotomie supérieure; quand elle est faite en bas, on lui donne le nom de kératotomie inférieure; enfin elle est oblique lorsque le lambeau occupe un des segments obliques de la cornée.

Instruments. — Pont pratiquer cette opération, il est nécessaire d'avoir le instruments suivants : un couteau à cataracte de Beer on celui de Zehender



Fig. 494 à 497. — Instruments pour l'extraction à lambeau (\*).

(fig. 198) dont le tranchant est droit ou convexe; une pince à fixer sans ressort ou la pique de Pamard (fig. 194); un kystitome simple avec la curette, ou kystitome de Desmarves (fig. 196); un conteau monsse droit (fig. 197); une paire de ciseaux conrbes fins; une pince à pupille artificielle; deux élévateurs et un blépharostat.

Manœuvre opératoire. — Elle se divise en trois temps : 4° incision du lansbeau cornéen ; 2° division de la capsule et excision de l'iris ; 3° sortie du cristallin.

<sup>(\*)</sup> Fig. 194, pique de Pamard. — Fig. 195, pince fixatrice. — Fig. 196, kystitome de Desmarres. — Fig. 197 conteau mousse. — Fig. 198, conteau de Beer.

Premier temps. — Les deux paupières sont écartées au moyen des élévateurs ir un aide, qui doit être très-attentif et éviter toute pression sur le globe. Le nirurgien saisit de la main gauche avec une pince à fixation la conjouctive et la psule de Tenon à 4 millimètres du bord interne et supérieur de la cornée; de main droite il prend entre les trois doigts le couteau à cataracte, le tranchant rigé en haut, et, s'appuyant avec le petit doigt sur la région malaire, il fait la onction dans la cornée à 2 millimètres du bord sclérotical et un peu au-dessus e son diamètre horizontal. Dès que la pointe a pénétré dans la chambre antéeure, l'instrument est poussé régulièrement dans la direction horizontale, et après voir traversé la chambre antérieure, on fait une contre-ponction au bord interne



Fig. 199. — Extraction à lambeau.

le la cornée dans la même ligne horizontale et à 2 millimètres du bord scléroical (voy. fig. 199). Sans s'arrêter, on pousse le couteau plus loin, en inclinant
égèrement le tranchant en arrière, et l'on prolonge l'incision jusqu'à ce qu'il ne
este à couper qu'une petite bride de 2 à 3 millimètres en haut. A ce moment,
on retire brusquement le couteau; l'aide rapproche les paupières et enlève les
elévateurs. On laisse ainsi, d'après le conseil de Desmarres père, un petit pont
cornéen. Les autres chirurgiens, Nélaton, Richet, Péan, Hasner, etc., achèvent
enr lambeau au premier temps.

Il faut avouer que si, d'une part, la durée de l'opération est ainsi augmentée, on obtient d'autre part des avantages incontestables; le lambeau n'étant pas achevé, l'n'est pas à craindre que le cristallin s'échappe brusquement, et avec lui le corps vitré.

Desmarres père a ajouté, en outre, un avantage à cette modification, en détachant un lambeau de la conjonctive pendant qu'il termine la section du pont, ce qui rend ensuite plus facile la rénuion par première intention de la plaie cornéenne.

Deuxième temps. — Ce temps de l'opération peut être simple ou composé, selon que l'on se propose de conserver l'iris intact on que l'on en incise une partie. Les ciseaux conrhes sur le plat (fig. 200) sont nécessaires pour l'exécution de ce temps.



Fig. 200. - Ciseaux pour l'excision de l'iris.

Pendant que l'aide écarte les deux paupières avec les élévateurs, en évitant autant que possible de presser sur l'œil, le chirurgien saisit le globe de l'œil avec la pince à fixer et l'attire en has, et, au même moment, il introduit le kystitome dans la chambre antérieure; arrivé vers le bord inférieur de la pupille, il tourne le crochet en arrière, et, appuyant très-doucement sur le cristallin, il déchire la capsule en imprimant à l'instrument une direction oblique de bas en haut et de dedans en dehors. Si le lambeau cornéen a été achevé au premier temps, et si l'on ne veut pas exciser l'iris, on passe au troisième temps. Dans le cas contraire, on saisira l'iris avec une pince et on l'attirera en dehors.

Si le lambeau n'a pas été complétement achevé au premier temps, le chirurgien termine, soit avec le tranchant du kystitome de Desmarres, dès que l'incision de la capsule a été achevée, soit en se servant d'une paire de ciseaux courbes, dont une des branches est engagée sous le pont cornéen. Je procède habituellement d'après cette dernière indication, et j'ai vu aussi le docteur L. Labbé appliquer avec succès ce même procédé.

En se servant du kystitome de Desmarres ou du couteau mousse, on anra cet immense avantage qu'il sera possible de détacher un petit lambeau conjouctival, ce qui facilitera d'une manière sensible la réunion de la plaie cornéenne. Ce temps terminé, on enlève encore une fois les élévateurs et on laisse reposer le malade.

Troisième temps. — Un seul élévateur est introdnit sons la paupière supérieure qui est relevée, pendant que le chirurgien saisit la conjonctive avec la pince à fixer et presse de l'indicateur de la main droite sur le globe de l'œil, au bord inférieur de la cornée. On voit aussitôt le cristallin subir une légère rotation, puis se porter en avant, s'engager dans la plaie et s'échapper au dehors.

Lorsque la cataracte reste engagée dans la plaie et ne sort pas, il fant l'enlever.

soit avec un crochet, soit avec la curette.

S'il reste beancoup de débris des conches corticales dans la pupille, on les fait sortir au moyen de la curette.

Pendant tout ce temps délicat de l'opération, l'aide qui tient la paupière supéieure écartée doit être très-attentif; il abaissera l'élévateur et la paupière dès ne le cristallin commencera à sortir ou dès qu'il s'apercevra de quelque accilent, tel que la sortie du corps vitré, etc.

Quand l'opération est achevée, et que le malade s'est un instant reposé de son motion, on lui entr'ouvre légèrement les paupières et l'on examine l'état de son

eil, puis on s'informe s'il peut compter les doigts.

Il arrive le plus souvent que le malade, après l'opération, ne voit que du bleu, lu blanc ou du violet; mais au bout de quelques minutes, la vue redevient normale et il compte les doigts, pourvu que ses yeux ne soient pas tournés du côté du jour. La vision colorée est due à l'anesthésie de la rétine. Nous avons donné ailleurs des explications détaillées (1) sur ce phénomène, sur lequel Szokalski, Desmarres et Inépin ont les premiers attiré l'attention; il peut quelquefois persister pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Une des malades opérées par moi présenta ce phénomène pendant toute une semaine. Guépin (2) l'a vu persister pendant plusieurs mois.

Modifications de la méthode. — Les manœuvres opératoires que nous avons décrites pour la kératotomie supérienre ne diffèrent presque en rien de celles usiées pour la kératotomie inférieure ou oblique; il n'y a de différence que dans la position du chirurgien, qui se place, soit en arrière, soit du côté droit du malade, selon les besoins.

La description que nous avons donné plus haut sur la kératotomie supérieure l'est point une méthode simple, mais modifiée par Desmarres père, et qu'il a appelé: méthode à lambeau kérato-conjonctival. Nous y avons ajouté aussi l'excision de l'iris, qui, selon les conseils de de Graefe, est nécessaire pour prévenir l'inflammation consécutive.

D'autres modifications plus ou moins heureuses ont été adoptées par les auteurs. Nous croyons utile de les résumer :

- 1. Mooren (3) a proposé de faire une extraction à lambeau deux ou trois semaines après l'excision de l'iris, et les résultats obtenus ont été des plus satisfai-
- sants, puisque sur 59 cas il n'y a en que deux fois perte de l'œil.
- 2. Wolfe (d'Aberdeen) (4) a adopté la même pratique, mais avec cette différence qu'il fait d'abord une excision de l'iris en hant, et six semaines après il pratique l'extraction à lambeau kérato-conjonctival de Desmarres, ce qui lui donne une grande sécurité pour la rénnion par première intention du lambeau cornéen. Ainsi, sur 407 opérations pratiquées par ce procédé, il n'a eu que quatre fois la perte de l'œil.
  - 3. Pagenstecher et Jacobson (5) ont apporté à leur tour un autre changement

(2) Guépin, Annales d'oculist., t. VI, p. 12.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeur par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 4868.

<sup>(3)</sup> Mooren, Die verminderten Gefahren evrer Hornhautvereiterung bei der Staarextraction. Berlin, 1862.

<sup>(4)</sup> Wolfe, An improved Method of Extraction of Cataract. London, 1868; et The Lancet,

<sup>(5)</sup> Jacobson, Ein neues Operationsverfahren zur Heilung des grauen Staares, Berlin, 1863.

dans l'exécution de cette opération. Ils pratiquent leur lambeau tout entier dans la sclérotique, près de l'attache de l'iris, après quoi l'iris est excisé et le cristallin extrait comme d'habitude. Cette opération n'a amené entre leurs mains que 2 ou 3 fois pour 100 la perte de l'œil.

4. Williams (de Boston) (1) cherche à assurer la réunion du lambeau cornéen au moyen des sutures de fil de soie appliquées sur les deux bords de la plaie; les résultats sont tout aussi satisfaisants que ceux obtenus par les autres procédés.

5. Sperino (de Turin) (2) a introduit une simplification dans l'extraction à lambeau, en supprimant la discision de la capsule, et faisant sortir la cataracte avec sa capsule; il a, de cette facon, obtenu des résultats très-satisfaisants au point de vue de l'acuité visuelle de ses opérés. On sait, en effet, combien sont fréquentes les cataractes secondaires par suite de l'opacification de la capsule. En enlevant le cristallin contenu dans sa capsule, Sperino a fait disparaître cet accident. Grâce à ses recherches, l'extraction du cristallin avec sa capsule est acceptée pour certaines variétés, et notamment pour les cataractes capsulo-lenticulaires des vieillards. Dans ces cas, le cristallin se luxe et se déchatonne par la seule pression sur le globe, dès que le lambeau cornéen a été achevé.

Ce procédé a été repris avec succès il y a quelques années par Pagenstecher, Wecker et Delgado. Ils se servent à cet effet d'une large curette, qu'ils glissent derrière le cristallin, et, par des tractions douces et modérées, ils cherchent à le ramener hors de la plaie.

Accidents pendant l'opération. - 1. Lambeau trop petit. - Il arrive bien souvent que la ponction et la contre-ponction sont tellement éloignées du bord de la cornée, que le lambeau ainsi que la plaie sont trop petits, et le cristallin ne peut sortir.

On prévient cet accident en ayant soin de bien fixer l'œil opéré, et en mesurant d'avance l'étendue du lambeau qu'on veut tailler. En dirigeant le tranchant du conteau en arrière, on évite de porter l'incision trop vers le centre de la cornée.

Une fois cet accident arrivé, si le cristallin ne s'engage pas dans la plaie cornéenne, il faut élargir celle-ci avec des ciseaux.

2. Lambeau trop large. — Lorsque la ponction et la contre-ponction sont faites trop près du bord sclérotical et que le tranchant du couteau est tourné en arrière, le lambeau s'engage trop dans la sclérotique. Si, dans ces conditions, on cherche à terminer le lambeau d'un seul coup, celui-ci présente une telle hauteur, que le corps vitré se trouve presque à déconvert et que sa sortie est à craindre.

Si cet accident survenait, il serait nécessaire de ne pas achever le lambeau avec

le couteau, mais de le faire au second temps avec des ciseaux.

3. Sortie prématurée de l'humeur aqueuse ; iris engagé sous le couteau. — Cet accident arrive lorsqu'on recule un peu avec le couteau pendant que celui-ci traverse la chambre antérieure, on si, en appuyant fortement sur l'œil avec l'instrument, on a écarté les bords de la plaie et laissé échapper une partie de l'humenr aqueuse. Avec la diminution de la chambre antérieure, l'iris se porte en avant sur le tranchant du kératotome.

(2) Sperino, Compte rendu du Congrès d'oplithalmologie de Bruxelles, 1858, p. 433.

<sup>(4)</sup> Williams, Suture of the Wound of Cornea after Flap Extraction (Transactions of the American Ophthalmological Society. New-York, 1869, p. 58).

Si cela arrive avant la contre-ponction, on doit, sans s'arrêter, pousser le conteau jusqu'à ce que la contre-ponction soit faite; puis, en appuyant avec la pulpe de l'index, on cherchera à refouler l'iris. Dans le cas où cette tentative serait infructueuse, on sera forcé de pratiquer dans l'iris une entaille que l'on régulisera plus tard.

4. Luxation du cristallin et sortie du corps vitré. — Cet accident peut survenir au premier et au second temps. Au premier temps, quand le couteau est fortement engagé dans la sclérotique, et qu'on veut, en tournant son tranchant en avant, imprimer une autre direction à la plaie; le dos du couteau en appuyant sur le cristallin, luxera facilement ce dernier et préparera la sortie du corps vitré.

Au second temps de l'opération, la luxation peut dépendre de la pression trop grande exercée sur le cristallin au moment de la discision de la capsule. En outre, en engageant le kystitome dans l'épaisseur des couches corticales, il deviendra impossible de faire la discision de la cristalloïde, mais on verra le cristallin tout entier se déplacer ou faire bascule. Si cela arrive, on n'a qu'à retirer le kystitome, et à recommencer la discision dans une autre direction, mais en la faisant beaucoup plns superficiellement.

Lorsque le corps vitré s'échappe avec abondance avant le dégagement du cristallin, il importe beaucoup de laisser l'œil fermé pendant quelques instants; puis en écartant les paupières avec précaution, on essayera de nouveau la pression sur l'œil, ou bien on ira le chercher avec un crochet pointu ou une curette.

Quelquefois il existe, après la sortie de la cataracte, un prolapsus assez considérable du corps vitré entre les bords de la plaie. La compression de l'œil suffit seule pour amener sa réduction; si cela ne réussissait pas, on diviserait alors le corps vitré tout près de la plaie, avec des ciseaux courbes.

- 5. Hémorrhagies externes ou internes de l'œil. a. Lorsque la paupière supérieure n'est pas assez relevée par un aide, ou que l'œil fuit sous la paupière pendant le premier temps, le chirurgien blesse forcément la paupière supérieure, ce qui occasionne quelquefois une hémorrhagie assez considérable pouvant remplir la cavité conjonctivale. Cet accident n'offre aucune gravité et n'empêche pas de terminer le premier temps; on arrête ensuite l'hémorrhagie et l'on nettoie l'œil pour continuer l'opération.
- b. Une hémorrhagie de la chambre antérieure peut provenir, soit d'une blessure de l'iris, soit de l'achèvement du lambeau conjonctival; enfin, elle peut être la conséquence de l'iridectomie que l'on fait à dessein. Les blessures faites involontairement et au premier temps présentent seules une certaine importance, le sang pouvant masquer la pupille et rendre la discision de la capsule difficile. Dans ce cas, on essayera de faire évacuer tout le sang de la chambre antérieure avant le deuxième temps de l'opération.
- c. L'hémorrhagie intra-oculaire est un des accidents les plus graves qui puissent survenir pendant ou après l'extraction de la cataracte; il arrive après une sortie considérable du corps vitré. Mais ces cas sont heureusement très-rares. Wenzel (1), Tartra (2), Rivaud-Landreau (3) et d'autres praticiens, en ont rapporté des exem-

<sup>(1)</sup> Wenzel, Traité de l'opération de la cataracte. Paris, 1782, p. 127.

<sup>(2)</sup> Tartra, De l'opération de la cutaracte. Thèse de concours. Paris. 1812.
(3) Rivaud-Landreau. Annales d'oculist., t, XL, p. 129.

ples. Parfois cet accident ne survient que quelque temps après l'opération, même sans issue du corps vitré. Ainsi White Cooper (1) cite un fait de ce genre tout à fait exceptionnel. L'opération s'était passée très-régulièrement, même sans issue du corps vitré; trois jours après le malade, en se mouchant, provoqua une hémorrhagie abondante intra-oculaire qui lui amena la perte de cet œil. A. Danthou (2) a publié une observation non moins intéressante que le professeur Dolbeau lui avait communiquée. L'opération fut faite régulièrement et sans sortie du corps vitré; an moment du pansement, l'hémorrhagie survint et occasionna l'atrophie de l'œil.

6. Renversement du lambeau. — La cornée est quelquesois tellement slasque qu'elle se renverse en avant et se plie en deux. Cela arrive, soit immédiatement après la sortie du cristallin pendant les contractions brusques des paupières, soit quelques instants après, lorsque le malade a cligné ou ouvert son œil. Il sussit dans ce cas de relever la paupière supérieure et de repousser le lambeau renversé avec la curette, puis de sermer doucement les paupières et d'appliquer le bandage; pour que tout rentre dans l'ordre.

Pansement et soins consécutifs. — Après l'extraction à lambeau, le pansement ne diffère pas heaucoup de celui employé pour les autres procédés d'extraction.

- 1. On appliquera deux petites bandelettes de taffetas français (Marinier) dans la direction verticale à travers les deux paupières de l'œil opéré ainsi que de l'œil sain; les deux yeux sont ensuite couverts d'une compresse louguette découpée au milieu, par-dessus laquelle on place une couche de petites rondelles de charpie, de façon que le creux qui entoure le globe de l'œil en soit rempli, pendant que le centre reste à peine recouvert. Un bandage de linge souple ou de flanelle est, d'après le conseil de de Graefe, appliqué sur les deux yeux, et ordinairement trois ou quatre tours suffisent pour maintenir l'appareil.
- 2. Le malade reste couché sur son lit, dans la position horizontale, ou légèrement incliné sur le côté opposé à celui de l'œil opéré. Il garde le lit pendant dix à quinze jours.
- 3. Toute conversation avec le malade doit être interdite : une personne veillera pendant les premiers jours à ce que le malade ne porte pas ses mains aux yeux, surtout pendant le sommeil et au moment du réveil.
- 4. On laissera pendant trois heures le malade dans un repos absolu, puis on lui donnera un ou deux potages.
- 5. Si l'opération s'est faite régulièrement, le malade n'éprouve pas de douleurs le premier jour, mais il peut accuser une gêne dans l'œil et une sensation de plénitude qui tient à l'accumulation des larmes. Celles-ci ne tardeut pas à s'échapper, et le malade se trouve soulagé.
- 6. Pour faciliter le sommeil, on lui administre vers le soir une à deux cuillerées à soupe de l'une de ces potions :
- (1) White Cooper, Annales d'oculist., t. XXXVIII, p. 170 et XL, p. 484.
  (2) A. Danthon, Essai sur les hémorrhagies intra-oculaires. Thèses de Paris, 4864.
  p. 22.

7. Le leudemain, le chirurgien enlève le bandage, examine soigneusement l'œil, et, s'il ne constate aucun accident, si la cornée est transparente et s'il n'y a point de chémosis, il remet le bandage en place et recommande encore le repos. S'il y a quelques signes inflammatoires, dus à une iritis ou une suppuration de la cornée, on appliquera des sangsues à la région temporale, et quelques gouttes d'atropine seront instillées dans l'œil.

8. En enlevant le handage, on examinera soigneusement la nature de la sécrétion qui s'écoule de l'œil et l'état des paupières. Le gonflement de ces dernières et la sécrétion verdâtre sont des symptômes indiquant une inflammation de l'œil.

9. On s'assurera si la chambre antérieure est rétablie; l'absence de réunion de la plaie se reconnaît par le contact de l'iris avec la surface postérieure de la cornée, ce qui peut durer quelquefois de trois à cinq et même à dix et quinze jours. Pendant tout ce temps, le repos le plus absolu sera observé par le malade. Dans la majorité des cas, la réunion de la plaie a lieu dans les premières quarante-huit heures.

10. Les malades éprouvent quelquefois des sensations lumineuses et des élancements dans l'œil, surtout pendant la nuit. Si ces symptômes persistent, an pourra employer, suivant le conseil de Soelberg Wells, des injections hypodermiques de

morphine.

41. Dans une extraction à lambeau faite sans excision de l'iris, une hernie de l'iris plus ou moins prononcée pent se déclarer au bont de quelques jours. Le malade éprouve alors une sensation de gravier entre les paupières; ces dernières paraissent enflées.

Contre la hernie de l'iris, la compression maintenue pendant plusieurs jours est le moyen le plus efficace. Il se forme à la surface de la hernie une exsudation

hlanchâtre qui se consolide de plus en plns.

Bowman conseille de faire de temps en temps des piqures à l'aide d'une aiguille dans cette sorte de staphylôme, et de faire ensuite la compression de l'œil. Pour mon compte, je préfère exciser le staphylôme tout entier en le saisissant avec une pince à érigne, et pratiquer ensuite la compression.

La cautérisation que quelques chirurgiens ont conseillée est donloureuse; elle augmente l'irritation sans amener la réduction de la hernie; on doit donc y re-

noncer.

12. La suppuration on le ramollissement général de la cornée survient quelquefois chez les vieillards sans cause connue pendant les premières vingt-quatre on
quarante-luit heures, ainsi que de Graefe l'a signalé. Le malade ne souffre point;
mais les paupières sont enflées, et, en ouvrant l'œil, on aperçoit la teinte blanc
opalin de la cornée, qui ne laisse voir ni l'iris ni la pupille. Bientôt il se manifeste un chémosis considérable, et les douleurs névralgiques deviennent des plus
prononcées, surtont la unit. J'ai yu un malade se plaindre de douleurs au sommet
de la tête et n'épronver qu'un peu de gêne ou de pesantenr dans l'œil, pendant
que la cornée était entièrement infiltrée et ramollie.

La suppuration et l'infiltration générale de la cornée est inguérissable ; l'inflaumation gagne les membranes profondes; il y a une panophthalmie et perte de l'œil. On fera usage des calmants et des adoncissants ; l'œil sera tenn sous un ban-

dean.

Mais la suppuration pent n'être que partielle, et alors il est possible de sauver au moins une partie de la cornée. Des sangsues appliquées à la tempe, des purgatifs, le caloniel à l'intérieur et la ponimade mercurielle en frictions sur les tempes amèneront un amendement, après quoi le travail de réparation pourra être obtenn. Desmarres, de Graefe et S. Wells recommandent vivement dans ce cas le bandage compressif, mais en laissant par intervalles l'œil à déconvert.

- 43. L'extraction de la cataracte est très-souvent suivie d'une iritis surtont si cette dernière membrane n'a pas été excisée. Cette complication s'observe aussi après une iridectonie, mais elle est alors bien moins grave. Une iritis apparaît habituellement vers le quatrième ou le cinquième jour après l'opération; les paupières sont gonflées; l'œil est endolori et sensible à la lumière; les larmes sont très-abondantes. La sclérotique s'injecte sur une grande étendue et l'œil devient rouge; les douleurs périorbitaires s'aggravent surtout vers le soir. La cornée conserve sa transparence. Le traitement antiphlogistique sera prescrit, et l'on insistera surtout sur l'application des sangsues, que l'on renouvellera selon le besoin. Les antres moyens seront ceux que nous avons indiqués à l'article *iritis*.
- 14. Dès que les symptômes inflammatoires auront disparu, il sera nécessaire d'examiner avec soin la pupille, tant à l'éclairage oblique qu'à l'aide de l'ophthalmoscope, afin de s'assurer si la pupille est libre, et s'il n'existe point d'exsudation et de cataracte secondaire. La présence de cette dernière une fois constatée, on devra penser à une nouvelle opération; mais cette dernière ne devra pas être tentée avant deux mois. Il arrive souvent, en effet, qu'au bout de ce temps la cataracte secondaire se résorbe en partie ou en totalité.
- 15. Si tout a bien marché après l'opération, si la réunion s'est faite par première intention ou si les symptômes inflammatoires ont été enrayés, que la plaie est cicatrisée et que la pupille est libre, on devra penser à l'usage des lunettes à cataracte. Habituellement, ce n'est qu'au bout d'un mois ou de six semaines qu'on permettra de porter des lunettes; après les accidents d'iritis, il faut quelquefois attendre pendant trois ou quatre mois. Dans le chapitre qui traite de la réfraction, nous indiquons la conduite à suivre pour ce qui regarde l'emploi et le choix des lunettes chez les cataractés.

Indications pour l'extraction à lambeau. — Après avoir exposé d'une manière aussi abrégée que possible la méthode d'extraction à lambeau, et montré ses dangers et ses inconvénients, nous pensons qu'il sera utile de formuler les indications pour l'application de cette méthode opératoire.

L'extraction à lambeau donnera des résultats favorables :

1° Dans les cataractes dures et mixtes, libres de toute adhérence, et qui ne sont pas compliquées d'altérations profondes de l'œil, ni de ramollissement du corps vitré.

2° Chez les personnes d'un âge moyen, de quarante à cinquante-cinq ans, qui sont fortes et robustes, qui ne souffrent ni d'asthme ni de bronchites chroniques, qui n'ont ni emphysème ni maladies du cœur; chez les individus qui ne sont ni albuminuriques ni glycosuriques.

3° Quand il n'y aura aucune inflammation chronique des paupières ou du globe de l'œil, et que la cornée ne présentera pas de dégénérescence sénile appelée gérontoxon. Hasner a démontré, en effet, que la rénnion de la plaie se fait très-

difficilement dans ces cas, et que la destruction de la cornée par une sorte de né-

crose peut avoir lieu.

4° Les résultats de l'extraction seront d'autant plus satisfaisants que le lambeau cornéen sera bien proportionné au volume de la cataracte, et que la cornée et l'iris n'auront pas subi de compression trop grande et de contusion pendant la sortie du cristallin. L'excision de l'iris facilitera naturellement cette sortie et préviendra les accidents inflammatoires consécutifs.

Voici les résultats de l'extraction à lambeau, d'après les différents auteurs :

Roux, 180 guérisons sur 252 opérations.

Desmarres père, 86 guérisons sur 100 opérations.

Nélaton, 85 à 90 guérisons sur 100 opérations.

Wolfe (d'Aberdeen), 94 guérisons sur 107 opérations.

Mooren (de Dusseldorff), 53 guérisons sur 59 opérations.

Jacobson, 97 guérisons sur 100 opérations.

Galezowski, 14 succès sur 17 opérations.

Bibliographie. — P. H. Roux, Comparaison entre les résultats obtenus dans les opérations de cataraete par la méthode de l'abaissement et par celle de l'extraction, Mémoire présenté à l'Institut de France en 1836 (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. 111, p. 682).

— Nélaton, Parallèle des divers modes opératoires dans le traitement de la cataracte (thèse de concours. Paris, 1850). Leçons orales professées à la clinique de la Faculté. — Doumic, De l'opération de la eataracte par kératotonie supérieure, etc. (Archiv. d'ophthalmologie de Jamain, t. IV, p. 209). — Graefe, Veber Staaroperationen (Deutsche Klinik, nos 1, 2, 4 et 6, et Archiv f. Ophthalm., Bd. 1, Abth. 1, p. 323, 1854. — Galezowski, Compte rendu des opérations pratiquées par Desmarres en 1860 (Union médicale, 1860, nos 126 et 149). Quelques considérations sur les opérations de la cataracte (Gaz. des hôp., 1868). — Sichel, Extraction de la cataracte (Gaz. des hôp., 1860, nos 20 et 32). — Demarquay, Kératotomie supérieure (Gaz. des hôp., 1861, no 53). — Mooren, Die vermind. Gefahr, einer Hornhautvereiterung bei der Staarextroction. Berlin, 1862. — Jacobson, Ein neues Operationsverfahren zur Heilung des grauen Staares. Berlin, 1863. — Wolfe, An improved Method of extraction of Cataract. London, 1868 (The Lancet, 1868).

#### ARTICLE IV.

## EXTRACTION LINÉAIRE AVEC OU SANS EXCISION DE L'IRIS.

Cette méthode consiste en une incision linéaire plus ou moins étendue, pratiquée le plus souvent sur le côté externe de la cornée, à travers laquelle on fait sortir le cristallin mou, et dont le volume et la consistance sont sensiblement réduits.

# § I. — Extraction linéaire simple.

Avant l'opération, la pupille sera dilatée par l'atropine.

Position du malade. — Le malade devra être conché sur un lit; on l'endormira, s'il est trop nerveux, ou lorsqu'il s'agit d'opérer un enfant.

Instruments. — Les instruments nécessaires pour l'extraction linéaire sont : un blépharostat (fig. 201), une pince à fixer (fig. 202), un large couteau lancéolaire courbe (fig. 203), une curette de Daviel avec un kystitome de de Graefe (fig. 205), une pince à pupille artificielle (fig. 204) et une paire de ciseaux courbes. En prévision de la nécessité d'extraire la capsule opaque, il sera prudent de se prémunir de la serretelle de Desmarres.

Manœuvre opératoire. — Après avoir écarté soigneusement les paupières avec le blépharostat, on saisit avec la pince fixatrice la conjonctive et les tissus sous-jacents, à 3 ou 4 millimètres en dedans du bord interne de la cornée; on s'assure ensuite si l'œil est bien fixé, et l'on passe à l'opération elle-même.



Fig. 201 à 205. — Instruments pour l'extraction linéaire (\*).

1° On pratique d'abord une ponction avec le confeau lancéolaire droit ou courbe dans le diamètre transversal de la cornée, à 2 millimètres de l'anneau sclérotical. Cette ponction est faite presque perpendiculairement à la surface de la cornée; mais, dès que l'instrument a percé toute l'épaisseur de cette membrane, on abaisse le manche du couteau et on le pousse dans la chambre antérieure, parallèlement à l'iris. Dans cette course à travers la chambre antérieure, la lame dépasse le bord

<sup>(\*)</sup> Fig. 201, blépharostat. — Fig. 202, pince a fixer. — Fig. 203, conteau lanccolaire. — Fig. 204, pince pour saisir l'iris. — Fig. 205, curette de Daviel.

upillaire et est poussée plus en avant jusqu'à ce que la plaie cornéenne ait atteint s dimensions de 5 à 6 millimètres. Si le couteau n'est pas assez large et si la rojection de l'iris en avant a empêché de le pousser assez loin en avant, l'inciton n'aura pas les dimensions voulues; dans ce cas, on peut agrandir la section ornéenne, en appuyant avec le tranchant vers un des angles de la plaie pendant u'on retire l'instrument. Quelquefois l'incision est portée sur le bord sclérotical, omme le montre la figure 206, mais alors il est indispensable de faire l'iridecomie.



Fig. 206. — Ponction.

2° Après avoir retiré le couteau lancéolaire, on fait la discision de la capsule, en ntroduisant dans la chambre autérieure à travers la plaie cornéenne le kystitome, dont la pointe appuie légèrement sur le cristallin et le déchire transversalement sur une étendue aussi large que possible.



Fig. 207. — Extraction du noyau

3° A ce moment, il peut arriver que la cataracte, étant liquide, se précipite dans la chambre antérieure; il suffit alors de presser un peu sur la lèvre externe de la plaie avec la curette, pour que toute la masse cristallinienne sorte au dehors. La popille devient alors complétement noire, et l'opération est terminée.

4° Lorsque la cataracte est molle, consistante, et qu'elle conserve encore toute sa cohésion, il faut retirer les masses cristalliniennes au moyen de la curette de Daviel. Ce temps de l'opération s'exécute de différentes façons, selon que le noyau manque complétement, ou qu'il soit peu volumineux.

Si l'on est certain que le noyau n'existe point, on applique la curette de Daviel par sa surface convexe contre la lèvre postérieure de la plaie, et, dès que cette dernière devient béante, on l'engage dans la chambre antérieure, et là, appuyant moitié sur le bord de la plaie, moitié sur l'iris et le cristallin, on laisse la plaie béante et l'on force les couches corticales à s'avancer vers la chambre antérieure et au dehors. Pour faciliter la sortie des masses cristalliennes, de Graefe conseille d'appliquer un doigt à plat sur le bord interne de la cornée, en face de la plaie et d'appuyer légèrement sur le globe de l'œil. Cette pression peut être exécutée beaucoup plus facilement, croyons-nous, avec la pince à fixer qui est maintenne dans ce point.

Modifications de la méthode. — Il peut arriver pourtant qu'on ait affaire à une cataracte dont le noyau, quoique petit, occupe le centre, autour duquel les masses corticales sont attachées. Dans ces cas, on ne doit pas songer à faire sortir la cataracte par la seule pression; ce n'est qu'en faisant pénétrer la curette dans la masse cristallinienne qu'on arrivera à les enlever.

Pour exécuter cette manœuvre, il sera prudent d'exciser l'iris au voisinage de la plaie, afin de prévenir sa contusion par la curette, ainsi que par les masses cristalliniennes elles-mêmes. On saisira avec une pince à pupille la partie de l'iris qui correspond à la plaie, et on la retirera au dehors; un aide devra l'exciser avec une paire des ciseaux courbes, selon les règles posées plus haut (4).

L'iris une fois enlevé, la curette est engagée dans la chambre antérieure, la surface convexe tournée contre le cristallin, puis immédiatement elle est glissée presque perpendiculairement d'avant en arrière dans l'épaisseur des conches corticales, mais à la partie excentrique de la lentille. De là elle est engagée au-dessous du noyau; et, une fois qu'or l'a mise dans cette position, on cherche à ramener au dehors tout ce que peut saisir la curette.

Le noyau retiré avec une partie principale des couches corticales, rien n'est plus facile que de faire sortir le reste, soit par une pression modérée exercée sur l'œil. soit en pénétrant pour la seconde fois avec la curette dans la chambre antérieure. Deux ou trois introductions de ce genre suffisent pour retirer toute la masse cristallinienne.

On a cherché à appliquer cette méthode à l'extraction des cataractes volumineuses, demi-molles, et même dures, en broyant le noyau contre la cornée et en retirant ensuite successivement les débris broyés qui restaient derrière l'iris. Desmarres (2) l'a essayé d'abord sans excision de l'iris; après lui, de Graefe (3) a eu recours à ce procédé en y ajoutant comme condition essentielle une iridectomie.

Waldau (Schuft) a apporté une modification nouvelle dans la forme de la curette; celle dont il s'est servi est plus large et plus concave, ses bords sont relevés de 1 millimètre et 1/4, et elle est supportée par une tige très-mince (fig. 208). Quatre grandeurs différentes ont été employées par lui suivant les besoins.

Mais la forme de ces curettes était défectueuse; elles étaient trop épaisses et

<sup>(1)</sup> Voyez Pupille artificielle, p. 373.

<sup>(2)</sup> Desmarres, Clinique européeune, 1859, nº 8.

<sup>(3)</sup> De Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. V, Abth. 1, S. 161.

rop volumineuses pour qu'il fût possible de s'en servir ; c'est pourquoi on les a

bandonnées. Critchett a fait construire une curette large, mais très-mince, qui n'a point de

ords latéraux, mais dont l'extrémité libre présente un rebord formant un coin de



Fig. 208. — Curette de Waldau, vue de face et de profil.

Fig. 209. — Curette de Critchett, vue de face et de profil.

0° d'écartement, ce qui permet de l'engager facilement dans la masse cristalliienne. La figure 209 représente cet instrument vu de face et de côté. La curette de ritchett offre des avantages incontestables sur les autres curettes, et elle peut être tilement employée dans cette méthode chaque fois que l'iridectomie est pratiquée GALEZOWSKI,

et que la plaie cornéenne est assez large pour permettre de manœuvrer librement avec elle.

Après avoir enlevé toutes les masses cristalliniennes, on doit examiner attentivement l'état de la capsule et voir si elle n'est pas par trop opaque. Dans le cas contraire, il est nécessaire de l'extraire sur-le-champ, en se servant, soit de la pince droite capsulaire, soit de la serretelle de Desmarres.

Pourtant on ne devra pas insister trop longtemps sur l'extraction des débris cristalliniens qui se trouveront encore derrière l'iris, de peur de provoquer une grande irritation dans l'œil par des manœuvres trop prolongées. En laissant une certaine partie des couches corticales dans la chambre postérieure, on ne risque absolument rien; les couches corticales se résorbent petit à petit et la pupille devient à la longue complétement transparente.

Dès que l'opération est terminée, on enlève le blépharostat et la pince à fixer, pour laisser au malade la faculté de se reposer quelques minutes les yeux fermés. Puis on examine soigneusement les bords de la plaie, et on les nettoie avec la curette ou la pince en enlevant tout ce qui peut se trouver interposé entre ses bords.

Le pansement après l'opération est très-simple, et il ne diffère pas de celui que nous avons recommandé plus haut. On applique deux ou trois tours de bande de flanelle ou de coton par-dessus un peloton de charpie dont on remplit le creux existant entre l'œil et le nez. Je considère l'instillation d'atropine après l'opération comme une condition indispensable du succès.

Ordinairement, la réunion par première intention suit l'extraction linéaire; le malade souffre quelquefois d'une sorte de pesanteur dans l'œil, provoquée par l'accumulation des larmes; mais cette douleur s'apaise toute seule au bout d'une ou deux heures.

Dès le lendemain, on enlève le bandage et l'on trouve la chambre antérieure rétablie. Au bord de la plaie on aperçoit une suffusion blanchâtre qui persiste ordinairement huit ou dix jours, pendant que le reste de la cornée conserve sa transparence.

Procédé de Desmarres père. — L'extraction d'une cataracte liquide avec un noyau flottant pent présenter quelques difficultés. Dès qu'on fait, en effet, la discision de la capsule, l'émulsion cristallinienne liquide se précipite dans la chambre antérieure et s'échappe au dehors, tandis que le noyau, plus lourd et en vertu de son poids et de sa consistance, tombe derrière et au fond de la capsule, où il est difficile de le retrouver.

Pour parer à ces inconvénients, Desmarres père a fait construire un petit instrument très-ingénieux, qui n'est autre qu'une curette nunie à sa surface convexe d'une petite érigne se cachant à volonté (fig. 212). Après avoir pratiqué l'incision dans la cornée, on fait entrer la curette dans la chambre autérieure, sa surface convexe tournée et appuyée contre la cataracte; à ce moment, on fait saillir le crochet et l'on déchire la capsule, pnis, immédiatement, le crochet est caché et l'on engage la curette derrière le noyau que l'on retire au dehors; les conches liquides s'échappent en même temps, et la pupille devient complétement libre.

# § II. - Extraction par succion ou aspiration.

Procédé de Laugier. - Il nous reste encore à dire quelques mots du mode extraction des cataractes tout à fait liquides au moyen de la succion ou de spiration. Le professeur Laugier (1) a imaginé ce procédé, qui consistait à roduire dans le cristallin, à travers la sclérotique, une aiguille creuse, cylin-



1. 210. — Aiguille et pompe à succion de Laugier (\*).

Fig. 211. — Curette à succion de Mathieu (\*\*).

Fig. 212. — Curette avec érigne cachée de Desmarres (\*\*\*).

<sup>(1)</sup> Laugier, Revue médico-chivurgicale, 4847; et Nélaton, Parallèle des diverses méodes opératoires employées dans le traitement de la cataracte. Paris, 1850, p. 97.

<sup>\*)</sup> A, branche à tube; B, piston; C, aiguille crense; D, direction dans laquelle on doit tourner le bouton.
\*\*) A, carette ayant un tron qui communique avec la cavité de l'aiguille; B, C, C, C, tube de caoutchone; extrémité d'ivoire que l'on tient dans la bouche pour aspirer et faire le vide dans la curette.
\*\*\*) A, carette; B, érique; C, piston sur lequel on appuie pour faire rentrer l'érigne; D, même instrument, igne étant cachée.

drique (fig. 210), et à faire le vide au moyen d'un piston adapté à l'aiguille ce qui amenait l'évacuation de toutes les couches liquides.

Procédé de Bowman et Teale. — Ces auteurs ont fait construire une sorte de curette à succion analogue à celle de Langier; un piston fait le vide dans la canule, dans laquelle peut s'engager la masse cristallinienne. An lieu de passer par la sclérotique, ils font pénétrer leur curette dans la chambre antérieure à travers une plaie linéaire pratiquée préalablement dans la cornée. Les fabricants français et anglais, MM. Mathieu, Charrière et Weiss ont construit, chacun à leur tour, des instruments de ce genre, très-ingénieux (fig. 211 et 212), qui penvent être considérés comme de véritables chefs-d'œuvre; mais nous pensons, avec Nélaton, que la sphère d'application de cette méthode restera limitée à un nombre de cas relativement très-restreint.

Accidents pendant et après l'extraction linéaire en général. — 1. Ponction et incision trop oblique dans la cornée. C'est un accident trèsfacheux, en ce sens que la manœuvre de la curette et la sortie de la matière cristalline deviennent difficiles. On ne commettra pas cette faute en ponctionnant la cornée perpendiculairement à sa surface; mais si cet accident arrivait, il serait nécessaire au moins d'agrandir l'étendue de la plaie.

2. Dans le cas où l'incision serait trop rapprochée de la sclérotique, l'iris s'engagerait constamment dans la plaie et pourrait gêner l'opération. On remédie trèsfacilement à cet état en excisant l'iris.

3. Lorsque le chirurgien n'a pas pénétré assez profondément dans la masse cristallinienne pour passer derrière le noyau, il ne pourra retirer qu'une partie minime des couches corticales. Il doit dans ce cas remettre la fin de l'opération à trois semaines, et ne pratiquer l'extraction linéaire qu'avec excision de l'iris.

4. En appuyant fortement avec la curette, on peut luxer le cristallin et déchirer la membrane hyaloïdienne, ce qui occasionnera un prolapsus du corps vitré. Cel accident n'est pas très-redoutable, la plaie linéaire s'opposant par sa forme à une sortie trop considérable de cette humeur. On peut donc continuer l'opération, en ayant soin de peser sur l'œil aussi peu que possible avec les instruments.

5. J'ai vu deux fois se produire, après l'instillation de l'atropine et l'application du bandage, une inflammation très-vive dans l'œil malade. Le bandage enlevé et ne trouvant aucune altération du côté du globe de l'œil, j'ai pu reconnaître une inflammation aignë du sac lacrymal : l'injection du point lacrymal ou son incision suivie du cathétérisme firent immédiatement cesser l'inflammation.

# § III. - Extraction linéaire modifiée (procédé de de Graefe).

La modification introduite par le professeur de Graefe (1) dans la méthode d'extraction de la cataracte constitue un progrès réel dans la chirurgie oculaire. Cel éminent praticien a su combiner les avantages de l'extraction à lambeau avec ceux de l'extraction linéaire, ce qui permet d'appliquer ce procèdé tont aussi bien dans les cataractes dures, séniles, que dans les cataractes demi-molles chez les individus

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. X1, Abth. 3; Bd. XII, Abth. 1; Bd. XIII, Abth. 1 et 2; et Bd. XIV, Abth. 1, et Clinique ophthalmologique, édition française. Paris, 1867.

ont la santé générale ou l'état de l'œil s'opposait jusqu'à présent à l'application : la méthode d'extraction à lambeau.

Instruments. — Blépharostat à ressort, de la forme de Critchett, ou celui de oyes (de New-York), dont le ressort et le manche s'appuyent sur le nez; deux nœs à fixer, une à ressort et une autre sans ressort (fig. 213); couteau de Graefe en forme de ténotome pointu (fig. 215); pince à pupille artificielle g. 217); ciseaux courbes et fins; kystitome à lame triangulaire adapté à une tige xible (fig. 216); curette de Daviel ou celle de de Graefe d'écaille ou de caout-ouc (fig. 214).



Fig. 213 à 217. — Instruments pour l'extraction linéaire modifiée (\*).

Manœuvre opératoire. — Premier temps. — Après avoir couché le malade et voir anesthésié, s'il y a lieu, on écarte les paupières avec un des blépharostats les deux élévateurs, et l'on saisit le globe de l'œil avec la pince à fixer tout près la cornée et dans un point diamétralement opposé à celui où l'on doit faire l'insion, par conséquent au-dessus du bord inférieur de la cornée, si l'on veut faire atiquer l'incision en haut et au voisinage du bord supérieur lorsqu'on doit opérer bas.

<sup>&#</sup>x27;) Fig. 213, pince à fixer. — Fig. 214, envette d'écaille de de Gracfe. — Fig. 215, conteau de de Grac.e., Fig. 216, kystitome de de Gracfe. -- Fig. 217, pince à pupille artificielle.

La ponction est faite avec le couteau de de Graefe (fig. 215), le tranchant tourn en haut dans le point A (fig. 218) de la sclérotique, distant du bord de la corné de 2 millimètres, de manière qu'il entre dans la partie la plus périphérique de l chambre antérieure, tout près de l'attache de l'iris. Le couteau traverse alors l chambre antérieure, d'abord dans la direction C; puis on relève la pointe d'instrument en haut pour faire ressortir le couteau en B.



Fig. 218. - Ponction et contre-ponction dans la méthode de de Graefe.

Dès que la contre-ponction est faite, on voit quelquefois la conjonctive se sou lever et former une sorte de kyste transparent constitué par de l'humeur aqueus épanchée dans le tissu cellulaire sous-conjonctival. Immédiatement après on donn au tranchant la direction inclinée en avant, et en faisant exécuter au conteau u monvement de va-et-vient, on incise facilement la partie de la cornée compris entre la ponction et la contre-ponction. Après avoir incisé le bord sclérotical, l conteau se trouve engagé un instant sous la conjonctive qu'il coupe aussi san aucune difficulté et forme ainsi un lambeau conjonctival.

Lorsque l'incision est faite en bas, le tranchant est dirigé aussi dans ce sens la ponction et la contre-ponction correspondent aux mêmes points que ceux indiqués dans la moitié supérieure de la cornée.



Fig. 219. - Extraction linéaire modifiée.

Une incision pratiquée selon les indications de de Graefe, que nous venons d décrire, est comprise tont entière dans le bord sclérotical, et tout le long de attaches de l'iris. Une plaie aussi éloignée de la cornée peut présenter certain inconvénients, et en effet, l'iris une fois excisé, la plaie correspond directement au rebord du corps vitré, qui peut se rompre facilement pendant la sortie du cris tallin et donner lieu à un prolapsus plus on moins grave.

Pour éviter ces inconvénients, je préfère suivre le conseil de Critchett (1) qui conduit l'incision à travers le bord cornéal lui-même après la ponction et la contreponction faites selon les indications de de Gracfe. Le couteau ainsi engagé dans les leux extrémités de la plaie, ce chirurgien dirige le tranchant de l'instrument en want, de telle sorte que l'incision est pratiquée dans la cornée. La figure 219 eprésente ce temps de l'opération tel que nous le pratiquons.

Deuxième temps. — Après avoir confié à un aide la pince à fixer, le chirurgien aisit de la main gauche, avec une pince à iridectomie, l'iris hernié dans la plaie, 'attire très-doucement en avant et l'excise de la main droite avec une paire de cieaux courbes en deux coups, d'abord à l'angle externe, puis à l'angle interne de

a plaie.

Au lieu de pratiquer soi-même l'excision, il est préférable de confier cette manœuvre à un aide, en continuant de tenir de la main gauche la pince à fixer, et



Fig. 220 et 221. — État de la pupille après l'extraction.

l'attirer de la main droite l'iris au dehors. Voici l'état de la pupille et l'étendue le la plaie après ce temps de l'opération (fig. 220 et 221).

Troisième temps. — La discision de la capsule est faite sur-le-champ; l'opéraeur reprend de la main gauche la pince à fixer, introduit ensuite le kystitome lans la chambre antérieure, et fait une discision parallèle à la plaie cornéenne; ouis une seconde incision est pratiquée dans le sens vertical, ce qui donne à la laie capsulaire la forme cruciale et facilite par conséquent la sortie du cristallin. Dès que la discision de la capsule est faite, il est bon d'enlever la pince à fixer et e blépharostat, et de laisser reposer le malade quelques minutes.

Quatrième temps. — On saisit la paupière supérieure avec la main gauche et 'on appuie très-doucement à travers cette paupière sur le globe de l'œil; pendant ce temps, on déprime le bord sclérotical de la plaie au moyen de la curette de Daviel, ou de celle de de Graefe de caoutchonc durci. A mesure que la pression jugmente, le cristallin se déchatonne de sa capsule et s'engage dans la plaie, puis

I s'échappe au dehors.

Il arrive quelquefois que le cristallin, très-volumineux, ne s'engage qu'avec

<sup>(1)</sup> Critchett, Compte rendu du Congrès international d'ophthalmologie. Paris, 1867, p. 80.

beaucoup de peine dans la plaie. Dans ces cas, il est nécessaire d'engager la curette sous le cristallin, et par une légère traction chercher à le ramener au dehors.

Ce temps terminé, on laisse reposer l'œil pendant quelques minutes, puis ou entr'ouvre la plaie avec la curette, et, en glissant la panpière supérieure sur la surface de la cornée, on cherche à faire évacuer tous les débris des couches corticales. La plaie est ensuite mise en coaptation, et le pansement ordinaire est appliqué selon les règles prescrites plus haut. On laisse le bandage sur les yeux pendant vingt-quatre heures, on l'eulève ensuite pour visiter l'état de l'œil; à ce moment on instille une goutte d'atropine et l'on remet le bandage.

Quelques personnes conseillent, à tort, de remplacer le bandeau compressif, après trois ou quatre jours, par un bandeau flottant. Selon moi, il est indispen-

sable de laisser les deux yeux fermés pendant dix jours consécutifs.

Accidents pendant l'opération. — 1. Une incision trop périphérique, portée trop en arrière, peut faire que la zonule de Zinn se présente dans la plaie simultanément avec le cristallin, et facilite le prolapsus du corps vitré. Pour prévenir cet accident, on doit tourner le tranchant du couteau fortement en avant et terminer ainsi la section.

- 2. Si l'incision est trop petite, si en même temps la ponction et la contre-ponction sont comprises l'une et l'autre dans la cornée et non dans la sclérotique, un cristallin un peu volumineux aura beaucoup de peine à s'engager dans cette petite plaie. Pour obvier à ces inconvénients, on sera forcé d'élargir cette dernière avec des ciseaux, du côté de la sclérotique.
- 3. La discision de la capsule peut être trop petite, ou bien en exerçant une trop grande pression avec le kystitome sur la cataracte, on peut occasionner la déclirure de la capsule hyaloïdienne ou de la zonule de Zinn. Comme conséquence naturelle de cet accident, il se produira un prolapsus du corps vitré ou une luxation du cristallin.

Si la capsule a été insuffisamment incisée, le cristallin aura de la peine à sortir; on renouvellera dans ce cas la discision. La sortie prématurée du corps vitré exigera l'emploi d'une curette, que l'on enfoncera derrière la cataracte, pour la retirer ensuite par traction.

4. Après l'excision de l'iris, il survient quelquefois un très-grand épanchement de sang qui remplit la chambre antérieure et empêche de pratiquer convenablement la kystotomie. Cette difficulté sera écartée lorsque l'incision sclérotico-cornéenne aura été faite d'après les indications de Critchett, et qu'on se sera hâté de faire la discision de la capsule immédiatement après l'excision.

Accidents après l'opération. — 1. La plaie ne se réunit point par première intention, et la chambre reste vide pendant trois ou quatre jours. Il suffit de main-

tenir le bandage compressif sur l'œil pour obtenir cette réunion.

2. Trois ou quatre jours après l'opération apparaissent quelquesois des douleurs périorbitaires, symptomatiques d'une iritis. L'œil devient rouge, la sclérotique s'injecte et il se manifeste souvent un chémosis séreux partiel.

Les indications du traitement sont ici les mêmes que dans les iritis tranmatiques, consécutives aux opérations : application de sangsues, scarifications sur le chémosis, instillation d'atropine et continuation de l'usage d'un bandage compres-

sif pendant un temps plus ou moins long. Ces moyens conjurent d'ordinaire les

dangers.

3. Il arrive quelquefois qu'an bout de sept ou huit jours une inflammation survient dans la plaie cornéenne. Les moyens indiqués plus haut viennent facilement à bout des accidents qui, en général, ne sont pas assez graves pour inspirer la moindre inquiétude.

4. Une irido-choroïdite, suivie même d'un phlegmon de l'œil, peut survenir après l'extraction de la cataracte par la méthode linéaire modifiée. Mais il faut avouer que ces cas sont relativement beaucoup plus rares que dans toutes les

autres méthodes.

5. La hernie partielle de l'iris se forme quelquefois dans l'un des angles de la plaie, surtout si l'excision n'a pas été faite assez près du bord de la plaie. Une

simple compression suffit pour la réduire.

6. Les cataractes secondaires apparaissent ici plus souvent peut-être que dans d'autres méthodes. On les guérit facilement par une opération de discision ou d'extraction linéaire; mais on ne devra procéder à cette nouvelle opération que quatre à six semaines après la première.

Pour prévenir la formation des cataractes secondaires, Delgado (de Madrid) a tenté de faire l'extraction de la cataracte enveloppée de sa capsule, et il dit

avoir obtenu dans treize opérations des résultats très-satisfaisants.

7. Les hémorrhagies répétées dans la chambre antérieure se manifestent quelquefois du troisième au quatrième jour, ainsi que Becker et Knapp l'ont signalé.

Avantages de la méthode. — 1. Le principal avantage de cette méthode est dû à la forme linéaire de la plaie, dont la réunion par première intention se fait habituellement sans difficulté. La suppuration totale de la cornée est ici une exception.

2. L'excision de l'iris prévient d'une manière très-henreuse les iritis et les irido-choroïdites, accidents si graves et si fréquents dans l'extraction à lambeau.

Le phlegmon de l'œil ne se rencontre aussi que très-rarement.

3. Dans cette méthode, les hernies de l'iris sont très-petites et cèdent très-facilement; dans l'extraction à lambeau, au contraire, elles sont dangereuses.

Indications de la méthode. — L'extraction linéaire modifiée est indiquée : dans tous les cas où le cristallin est consistant et voluminenx, et où, par snite de la santé générale, de l'âge très-avancé du malade, des complications du côté des paupières, de la cornée ou de l'iris, l'extraction à lambeau est contre-indiquée.

Résultats de la méthode de de Graefe. — Les résultats définitifs de l'opération de la cataracte pratiqués d'après la méthode de de Graefe, sans ou avec modification de Critchett, sont très-satisfaisants.

De Graefe lni-même a obtenu en 1866, sur 100 opérations, 80 succès complets, 14 incomplets, 6 insuccès. Les accidents diminuèrent de moitié dans les opéra-

tions qu'il a faites depuis.

Becker rapporte les résultats des opérations pratiquées dans la clinique de Arlt (de Vienne), et il constate que, sur 217 yeux, il y a eu 169 fois guérison complète; 30 fois l'opération a été snivie d'iritis et 9 fois d'irido-choroïdite. En général, la perte totale de la vue n'a été à déplorer que 12 fois, ce qui donne une proportion de 5 4/2 pour 100. L'extraction de la cataracte secondaire a été faite 10 fois sur 400 cas. Knapp a obtenu 444 fois la guérison complète sur 486 opérations, ce qui donne 77 4/2 pour 100.

En ce qui me concerne, voici les résultats que j'ai obtenus : sur 35 cas, j'ai eu 26 fois un succès complet, soit du premier coup, soit après une opération d'extraction de cataracte secondaire. L'œil se perdit totalement une fois par suite de phlegmon, et deux fois par une irido-choroïdite; quatre fois il y a en iritis on irido-choroïdite, mais sans conséquences graves; la vue, en effet, put être rétablie, et, dans un de ces cas, j'ai dû faire une seconde excision de l'iris.

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Ueber modificirte Linearextraction (Archiv f. Ophthalm., 4865, Bd. XI, Abth. 3, S. 1; 1866, Bd. XII, Abth. 4, S. 450; et 4868, Bd. XIV, Abth. 3, S. 106); Clinique ophthalmologique, édition française, Paris, 1867; et Compte rendu du Congrès d'ophthalmologie, Paris, 1868. — Critchett, Compte rendu du Congrès internat, ophthalm. Paris, 1867. — Taylor of Nottingham, Ophthalmic Review. April, 1866, nº 9. — Knapp, Bericht über hundert Staarextractionen nach der neuen v. Graefe'schen Methode ausgeführt (Archiv f: Ophthalmologie, 1867, Bd. XIII, Abth. 4, p. 85). — Jacobson, Von Graefe's neueste Cataract-Extraction und die Vertheidiger des Corneal Schnittes (Archiv f. Ophthalmologie, 1868, Bd. XIV, Abth. 2, S. 247. — Otto Becker, Exposé des résultats statistiques de l'extraction tinéaire modifiée (provédé de de Graefe) obtenus dans ta clinique de M. Arlt (Compte rendu du Congrès d'optitualm. Paris, 1868, p. 72). — Liebreich, art. CATABACTE, in Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris, 1867, p. 505. — Delgado Jugo, Memoria presentada al Exemo. Sr. ministro de la gobernacion. Madrid, 1867, p. 28. — Galezowski, Quelques considérations sur les opérations des cataractes (Gaz. des hôpit., 1869. — Meyer et Montmeja, Traité des opérations qui se quatiquent sur l'œil. Paris, 1870, p. 51.

#### ARTICLE V.

#### DISCISION.

Les observations journalières de blessures de la capsule nous démontrent que le cristallin devient opaque, se ramollit et peut se résorber. Cette résorption se fait par l'imbibition que subissent les couches corticales dès que la capsule est largement ouverte et que l'humeur aqueuse s'introduit dans la substance propre du cristallin.

C'est sur cette action liquéfiante de l'humeur aqueuse sur le cristallin qu'est basée l'opération qui porte le nom de méthode de discision. Couradi, Beer, Midlemoore, Langenbeck, l'ont exécutée les premiers avec plus ou moins de succès ; mais c'est surtout depuis que Dupuytren et plus tard Nélaton l'ont vulgarisée, que cette application est devenue plus fréquente et qu'elle a été érigée en méthode.

La méthode de discision peut être pratiquée de deux manières différentes, selon que l'on se propose de faire une simple discision de la capsule, on que l'on a en vue de broyer ou de morceler en même temps le cristallin lui-même. Dans le premier cas, ce sera la discision de la capsule, et, dans le second, la discision de la catavacte en masse, ou broiement.

## § I. — Discision de la capsule.

Pour opérer la discision de la capsule, on doit abandonner la voie de la sclérotique comme moins sûre, et arriver avec l'aignille à la capsule par la cornée. Instruments. — Ils sont des plus simples, et, à part le blépharostat ou deux élévateurs, on n'a besoin que d'une pince à fixer sans ressort et d'une aiguille très-fine de Cusco, de Bowman, ou celle dont je me sers habituellement qui a la forme d'un petit bistouri très-fin et très-pointu (fig. 222).



Fig. 222. - Aiguille de Galezowski.

Manoeuvre opératoire. — On commence par dilater la pupille avec une solution d'atropine quelques heures avant l'opération; le malade est ensuite conché sur un lit; ses paupières sont écartées, soit avec un blépharostat, soit avec les élévateurs que l'on confie à un aide. Le chivargien se place à droite du malade pour opérer l'œil gauche, et derrière sa tête quand il doit pratiquer la discision sur l'œil droit. Il saisit avec la pince à fixer un repli de la conjonctive à l'angle interne de l'œil, et traverse la cornée dans son diamètre horizontal, à 3 ou 4 millimètres du hord sclérotical au moyen d'une des aiguilles indiquées ci-dessus. L'instrument est placé d'abord perpendiculairement à la surface cornéenae; mais, aussitôt que l'aiguille aura traversé toute son épaisseur, on lui donne une position oblique en diri cant sa pointe en haut vers les limites de la pupille; arrivé là, on l'enfonce dans la capsule, en évitant d'entrer profondément dans les couches corticales, puis on prolonge l'incision de haut en bas, et l'on retire l'aiguille de la chambre antérieure en imprimant à son tranchant la même direction qu'au moment où on l'enfonçait dans la cornée.

L'étendue de la plaie capsulaire doit ordinairement être proportionnée avec la rapidité probable de l'imhibition des couches corticales. En général, lorsqu'on la pratique pour la première fois, on pourra donner à la plaie une étendue un peu plus grande. La seconde ou troisième fois, il faut se contenter d'une incision de 2 à 3 millimètres.

Suites de l'opération et accidents. — Si la cataracte n'est pas liquide et si les couches corticales ont une certaine consistance, on ne constatera aucun changement inimédiatement après l'opération; mais, dès le lendemain, et quelquefois au bout de trois ou quatre heures, on verra le cristallin se gouller; des débris des couches corticales ramollis au voisinage de la plaie capsulaire feront saillie dans la chambre antérieure sous forme d'un bouchon. Ces déhris ne tarderont pas à tomber dans la chambre antérieure et à s'y résorber.

Le travail d'imbibition marche habituellement avec lenteur sans causer beaucoup de souffrance; une légère rougeur périkératique apparaît dès le lendemain, mais elle se dissipe au bout de cinq à six jours.

Dans les cataractes molles ou presque liquides, le ramollissement peut marcher beaucoup plus rapidement que d'habitude, surtout si la discision a été trop large. Le goullement, en devenant très-grand, peut alors comprimer l'iris et y causer une inflammation. Il sera très-facile de prévenir les accidents inflammatoires, en faisant préalablement un diagnostic exact de la densité du cristallin et en ne pratiquant qu'une petite pigure au début.

Une trop grande pression exercée avec l'aignille sur le cristallin peut occasionner un autre accident, une luxation ou un abaissement partiel du cristallin, qui rendra impossible l'application ultérieure de cette méthode. On ne saurait donc trop recommander de ne pas appuyer trop fortement avec l'aiguille sur le cristallin.

Soins consécutifs. — Le pansement des malades après cette opération est très-simple; on fait instiller dans l'œil toutes les deux ou trois heures, une goutte de solution d'atropine, et l'on applique, pendant un on deux jours, des compresses d'eau fraîche. Au bout d'un on deux jours le malade pourra quitter la chambre; mais il évitera néanmoins le travail et la fatigue.

Lorsque l'opération est suivie d'une violente inflammation, on doit soumettre le malade à un traitement antiphlogistique.

A quelle époque la discision devra-t-elle être renouvelée? — Il est rare qu'une seule discision de la capsule suffise pour amener la résorption complète de la cataracte; le plus sonvent on est forcé de la renouveler plusieurs fois. Mais avant de pratiquer une nouvelle discision, on devra examiner soigneusement l'état de l'œil, et ne rien entreprendre avant que toute l'irritation ait disparu et que l'injection périkératique soit dissipée.

Indications de la méthode de discision. — Chez les enfants jusqu'à quinze ans, la résorption de la cataracte peut être obtenue après deux ou trois discisions, et c'est seulement chez ces malades qu'on devra la tenter. Chez les adultes, au contraire, qui ont dépassé l'âge de vingt-cinq aus, le cristallin étant volumineux et consistant, il serait indispensable de faire, pour amener la guérison complète, un nombre illimité de discisions; c'est pourquoi on ne doit, dans de pareils cas, recourir à cette méthode que si l'on veut terminer ensuite l'opération par une extraction linéaire, ce qui constitue une méthode combinée que nous exposerons plus loin.

L'application de la méthode de discision simple est encore indiquée dans d'autres circonstances, notamment lorsqu'il s'agit des cataractes secondaires.

Le procédé devra subir dans ces cas de légères modifications, selon que les cataractes secondaires auxquelles on aura affaire seront plus ou moins épaisses et qu'elles sont adhérentes à l'iris.

Modifications de la méthode de discision. — Discision de la cataracte secondaire avec une aiguille. — Lorsque la cataracte capsulaire n'est pas trèsépaisse et que l'iris se laisse dilater par l'atropine, une simple discision pourra être faite, mais avec les changements suivants :

Après avoir écarté les paupières et immobilisé l'œil avec une pince à fixer, une aiguille à arête de Bowman (fig. 223) sera introduite dans la chambre antérieure,



Fig. 223. - Aiguille de Bowman.

tout près de la cornée, enfoncée dans la partie supérieure de la membrane opaque, et de là portée vers le bord pupillaire. La cataracte secondaire transpercée de part en part, et la pointe de l'aiguille se trouvant ainsi dans le corps vitré, le chirurgien cherche à déprimer la membrane en masse vers les parties déclives.

Il arrive pourtant que cette tentative reste sans effet, et que la membrane ne se laisse point déprimer. Dans ce cas, on devra avoir recours à la discision au moyen de deux aiguilles, d'après les indications suivantes.

Discision avec deux aiguilles; procédé de Bowman. — L'aiguille à arête est enfoncée de la main gauche dans la cornée, près de son bord, puis elle est poussée vers le centre de la membrane opaque où on la maintient implantée. A ce moment, une seconde aiguille, tenue de la main droite, ponctionne la cornée dans le point opposé à la première ponction, et va s'engager dans la partie centrale de la membrane où se trouve déjà la première aiguille. Quand les deux aiguilles sont engagées dans le point central de la cataracte, on les écarte simultanément. La cataracte est à demi déchirée, et ses débris sont ramenés vers les deux bords de la pupille. Le corps vitré se précipite alors dans l'ouverture que l'on a pratiquée, écarte davantage ces débris et les maintient définitivement dans cette position.

Avant de retirer les aiguilles de la chambre antérieure, on doit s'assurer si l'ouverture est suffisamment large; autrement il sera nécessaire de renonveler la manœuvre opératoire, en prenant toutefois les précautions indispensables pour ne pas trop tirailler les exsudations ainsi que l'iris lui-même, ce qui pourrait donner lieu à des symptômes inflammatoires très-sérieux.

S'il arrivait de trop grands tiraillements de l'iris et même un épanchement de ang dans la chambre antérieure, on pourrait pratiquer sur-le-champ une iridectomie.

## § II. - Discision ou broiement de la cataracte.

Manœuvre opératoire. — Cette opération se fait de deux façons, soit par la scléroticonyxis, soit par la kératonyxis.

Pour broyer le cristallin par la sclévotique, on ponctionne celle-ci avec une aiguille à cataracte plus ou inoins large et près du diamètre horizontal, à 4 millimètres du bord de la cornée; puis on amène l'aiguille entre l'iris et le cristallin jusqu'à ce qu'elle apparaisse dans la pupille. On l'enfonce alors dans le cristallin, et, par des incisions multipliées, verticales, obliques et horizontales, on cherche à morceler la cataracte en un nombre plus ou moins grand de fragments; puis on retire l'instrument.

L'instillation fréquemment répétée d'atropine et la glace appliquée sur l'œil préviennent les accidents inflammatoires. Les débris cataractés se résorbent dans l'humenr aqueuse et dans le corps vitré, et la pupille s'éclaircit au bout de quelque temps, si les symptômes inflammatoires intercurrents n'arrêtent pas ce processus.

Pour opérer le broiement par la cornée, on introduit l'aiguille dans la chambre antérieure à travers la cornée, comme pour la discision de la capsule, et l'on pratique en même temps la discision et le broiement.

Appréciation de la méthode. — Le morcellement de la cataracte ne présente pas d'avantages pour la réussite définitive de l'opération; dans les cas les plus favorables, il se forme une cataracte secondaire qu'on doit extraire plus tard; mais il survient bien plus souvent des symptômes inflammatoires très-graves, consécutifs à une iritis ou à une irido-choroïdite, accidents qui compromettent à jamais la

vision et exposent les malades à des douleurs névralgiques périorbitaires violentes, qui persistent pendant des semaines et des mois.

En présence de pareils inconvénients, il est plus rationnel de reconrir à une autre méthode opératoire, et de rejeter absolument la méthode dite de broiement de la pratique chirurgicale.

BIBLIOGRAPHIE. — Conradi (de Nordheim), Arnemann's Magazin für die Wundurzeney-kunst, 1797.— Jacob, Dublin Hospit, Reports, vol. IV, p. 214; et Annales d'oculist., t. XXIX, p. 185. — Foucher, traduction du Traité des maladies des yeux de Wharton Jones, Paris, 1862; et Leçons sur la cataracte. Paris, 1868, p. 214. — Graefe, Arch. f. Ophthalm., 1855, Bd. I, Ablh. II, S. 251; et 1859, Bd. V, Abth. 1, S. 473. — Bowman, Medico-Chir. Transact., 1853, p. 315; Medical Times and Gaz., 1852, 30 oct.; et Annales d'oculist., t. XXIX, 1853, p. 293.

#### ARTICLE VI.

EXTRACTION LINÉAIRE COMBINÉE (MÉTHODE DE L'AUTEUR).

Les cataractes molles, traumatiques et spontanées peuvent être complètes on incomplètes. Lorsqu'elles sont tont à fait ramollies, l'extraction linéaire simple est pratiquée selon les indications que nous avons indiquées plus haut. Mais il n'en est pas de même quand il s'agit de cataractes corticales incomplètes, dans lesquelles le noyau n'est pas opaque et où les couches corticales n'ont subi qu'en partie leur ramollissement. Ces sortes de cataractes empêchent de voir; mais, n'étant pas encore parfaitement formées, elles ne peuvent pas être opérées par les méthodes ordinaires.

J'ai pensé qu'il y aurait un avantage réel à mûrir d'abord la cataracte par des discisions préalables, et à faire pratiquer ensuite l'extraction linéaire simple.

Manœuvre opératoire. — Cette méthode, que j'appelle méthode combinée, se divise en deux opérations distinctes. La première comprend une ou plusieurs discisions successives (le plus souvent trois), qui ont pour but de ramollir le cristallin et de le réduire en un magnia mou, à demi liquide; la seconde est une extraction linéaire simple, que je pratique trois ou quatre semaines après la première discision,

Première partie de l'opération. — Après avoir dilaté la pupille, on pratique une discision de la capsule en faisant pénétrer l'aiguille à discision dans la cornée, à 3 millimètres de son bord. Aussitôt que l'aignille a traversé cette membrane, on porte son tranchant vers le bord supérieur de la pupille, et l'on incise la capsule de haut en bas sur une étendue de 3 à 4 millimètres, puis on la retire. Cette opération terminée, on continue d'instiller des gouttes d'atropine cinq à six fois par jour, et l'on applique sur l'œil des compresses imbibées d'ean froide.

Dès le lendemain, on aperçoit dans la plaie capsulaire une partie du cristallin, gonflé; il fait saillie dans la chambre antérieure. La rougeur périkératique apparaît comme conséquence forcée du traumatisme, mais elle se dissipe au bout de sept ou huit jours. Quand elle a disparu, on pratique une seconde discision analogue à la première, et huit jours après une troisième. On obtient ainsi, dans l'espace de trois semaines, un ramollissement tout à fait satisfaisant, de façon que la masse du cristallin, y compris le noyau, puisse être enlevée facilement à travers une plaie linéaire pratiquée dans la cornée.

Deuxième partie de l'opération. — Elle consiste en une extraction linéaire simple nu avec iridectomie, que l'on exécute de la manière que nous avons décrite plus haut. L'incision ne doit être faite ni trop près du bord sclérotical, ni trop près du centre le la cornée: il faut proportionner son étendue au degré de densité du cristallin.

L'observation m'a démontré que cette seconde opération s'exécute aisément et ans difficulté; et, une fois la pupille débarrassée des débris cristalliniens, huit

ours suffisent pour amener la réunion presque complète de la plaie.

Accidents pendant l'opération. — Les accidents qui surviennent, soit penlant les discisions, soit pendant l'extraction, ne sont pas graves, et l'on peut les viter assez facilement. D'abord, il ne faut pas presser trop fortement avec l'aiguille pendant la discision, afin d'éviter la luxation du cristallin. Ensuite, la première ncision doit être faite sur une petite étendue; autrement, on pourrait provoquer une trop vive inflammation de l'œil à la suite d'un gonflement rapide, ou bien le cristallin pourrait sortir tout entier dans la chambre antérieure.

Dans la seconde partie de l'opération, les accidents que nous avons décrits dans l'extraction linéaire simple peuvent arriver, et rien n'est plus facile que de les éviter. On ne doit faire l'excision de l'iris que dans le cas où il se hernie luimême dans la plaie pendant l'opération, ou si la curette a contusionné fortement

une de ses parties.

Appréciation de la méthode. — Depuis que j'ai introduit cette méthode dans

a pratique, je l'ai appliquée 33 fois, et toujours avec un plein succès.

Tels sont les avantages de la *méthode combinée*, que nous avons adoptée pour es cataractes corticales molles et incomplètes. Mais, pour que notre méthode donne des résultats satisfaisants, elle doit être pratiquée dans des conditions favorables et appliquée à des cataractes dont le noyau ne soit pas dur, et se laisse, par conséquent, imbiber et ramollir.

Les cataractes à noyau dur peuvent rester, au contraire, pendant plusieurs mois en contact avec l'humeur aquense ou vitrée sans subir aucune résorption. Le professeur Richet (4) a eu l'occasion de disséquer l'œil d'un malade opéré six mois auparavant par abaissement, et il a trouvé le cristallin dur et sans capsule a la partie inférieure du corps vitré, sans trace de résorption. Il en est de même lu cristallin dur, laissé sur place, mais dont la capsule aurait été incisée; il ne subit point d'imbibition ni de ramollissement, comme j'ai pu m'en convaincre dans quelques cas particuliers.

Chaque méthode opératoire doit être appliquée à des cataractes de nature et de consistance spéciales, et il faut que le choix de l'opération soit indiqué par la nature le la cataracte, ainsi que par les conditions individuelles de chaque malade.

Pour ma méthode ainsi que pour toutes les autres, il faut que le diagnostic de la nature de la cataracte soit bien établi, et qu'on se conforme à l'âge et à la constitution du malade; autrement, on court le risque de la voir échouer tout aussi bien que les autres.

Indications de la méthode. — Voici quelles sont les conditions qui me paraissent les plus favorables pour le succès de cette méthode combinée :

1° Les cataractes constituées par l'opacité des couches corticales antéro-postérienres, le noyau restant transparent ;

<sup>(1)</sup> Richet, Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale, 2° édit. Paris, 1660, p. 353.

2º Les cataractes molles, sans noyan, incomplètes, et en voie de formation on arrêtées dans lenr évolution;

3° Cette opération ne doit être pratiquée que chez les sujets qui n'ont pas dépassé quarante à quarante-cinq ans. Passé cet âge, le noyau acquiert trop de densité pour subir le ramollissement;

4º Les cataractes traumatiques ne doivent pas contenir de corps étranger; autrement ce dernier peut se déplacer pendant la discision de la capsule et occasionner de graves accidents;

5° Les cataractes adhérentes, accompagnées d'iritis ou d'irido-choroï lite, ne

doivent pas être opérées par cette méthode;

6° L'incision cornéenne ne doit se trouver ni trop près ni trop loin du bord sclérotical. C'est ordinairement à 3 millimètres du bord externe qu'elle doit avoir lieu.

# ARTICLE VII.

#### ABAISSEMENT.

Dans l'état actuel de la science, la méthode d'abaissement ne peut plus avoir qu'un intérêt historique; on ne la pratique guère aujourd'hui que dans des cas tout à fait exceptionnels. Elle a pour but de déplacer en masse la cataracte du champ pupillaire et de la fixer dans les parties déclives de l'œil, derrière l'iris. Cette opération est ordinairement pratiquée par la scléroticonyxis; mais elle peut l'être aussi à travers la cornée.

Instruments. — On emploie habituellement une aiguille terminée par une pointe élargie en forme de petite lance. Beer se servait d'une aiguille droite, taudis que Scarpa, Dupuytren et Schmidt lui ont donné une légère courbure sur le plat; cette dernière forme (fig. 224) est préférable à toutes les autres, et elle est aujourd'hui généralement adoptée. Le professeur Laugier se servait d'une aiguille articulée; une fois introduite dans l'œil, sa lance pouvait s'incliner à volonté et faciliter ainsi la dépression du cristallin.



Fig. 224. — Aiguille de Scarpa modifiée par Dupuytren.

Ancun instrument fixateur n'est nécessaire pour cette opération; c'est l'aide qui tient la paupière supérieure, pendant que l'opérateur abaisse la paupière inférieure

avec la main gauche.

Manuel opératoire. — Le malade dont la pupille est préalablement dilatée avec une solution d'atropine est placé sur un petit tabouret; l'aide, debout derrière le patient, donne un point d'appui à sa tête et relève la paupière supérieure de l'œil à opérer avec l'indicateur et le médius de sa main droite qu'il fixe contre l'arc supérieur de l'orbite.

Le chirurgien, assis sur une chaise, maintient entre ses cuisses les genoux du malade, abaisse la paupière inférienre avec l'indicateur et le médins de la main niche quand il opère l'œil gauche, et de la main droite lorsqu'il s'agit de l'œil roit. En saisissant ensuite l'aignille à cataracte avec la main droite, il l'applique ir la sclérotique, à 4 millimètres du bord externe, et à 2 millimètres au-dessus du diamètre horizontal, et l'enfonce dans l'œil dans une direction légèrement blique de bas en haut, suivant la ligne a b (fig. 225). L'aignille pénètre entre les rocès ciliaires et le bord du cristallin; elle prend ensuite la direction c d, et nemine derrière l'iris, parallèlement à sa surface uvéenne, jusqu'à ce qu'elle soit rivée dans le champ pupillaire. On doit observer, pendant tout ce temps, que la ce convexe de la lance regarde en avant, et la face concave en arrière. En pous-int très-doucement l'aignille dans la même direction, on dépasse le bord interne e la pupille pour s'engager derrière l'iris. De cette façon, le cristallin est pris en charpe par l'aiguille.



Fig. 225. — Abaissement (\*).

A ce moment, on procède différemment selon que l'on veut ouvrir la capsule, comme l'ont conseillé Scarpa, J. Cloquet, Sanson et Sichel, ou que l'on chérche, l'après l'avis de Carron de Villards, à déplacer la cataracte en masse sans ouvrir a capsule. Il est préférable de pratiquer une incision horizontale par un mouvement de va-et-vient, principalement dans son segment inférieur, et d'exécuter ensuite l'abaissement. En appliquant la concavité de l'aiguille sur le bord supérieur du cristallin, on déprime celui-ci d'abord d'avant en arrière, puis verticalement en bas, suivant la ligne g h, et on le conche à plat dans la région inférieure externe du corps vitré.

Une fois la cataracte abaissée, et la pupille devenue noire, on maintient l'aiguille et la lentille quelques instants en place, puis on lui imprime quelques mouvements de rotation sur son axe, pour la dégager de la substance cristallinienne dans laquelle la pointe a pu pénétrer, et l'on ramène l'instrument vers le champ pupillaire. En laissant quelques instants l'aiguille dans cette dernière position, on s'assure

GALEZOWSKI.

<sup>(&#</sup>x27;) La pointe, qui a pénétré d'abord au point a, suivant la ligne a b, se trouve au commencement de l'opération au devant du cristallin, stivant la ligne c d; puis, pur une série de mouvements de buscule sur le point a, après avoir incisé la capsule, elle se trouve en haut du cristallin, suivant la ligne c f; enfin, elevant le manche de l'instrument en bant, en avant et en dehors, suivant la ligne g h, la pointe abaisse le cristallin.

si la cataracte ne tend pas à remonter. Si les débris remplissent la pupille, on les détruit et on les éloigne, après quoi on retire l'aiguille en faisant suivre à la lance la même direction qu'elle avait en pénétrant dans la sclérotique.

La manœuvre opératoire pour l'abaissement de la cataracte de l'œil droit diffère très-peu de celle que nous venons d'indiquer : c'est la main droite du chirurgien qui écarte la paupière inférieure, et la main gauche qui tient l'aiguille et abaisse la cataracte.

Le procédé d'abaissement par kératonyxis est plus défectueux : la manœuvre de l'aiguille est plus difficile, et la cataracte n'étant pas enfoncée assez profondément remonte avec plus de facilité ; c'est pourquoi ce procédé est généralement abandonné.

Soins consécutifs. — Ils sont très-simples; on fait instiller une goutte de solution d'atropine, puis on ferme les paupières avec des bandelettes de taffeta d'Angleterre. L'opéré est conché dans son lit. Des compresses de toile, imbibées d'eau, fraîche ou glacée, seront appliquées sur l'œil et renouvelées souvent pendant les trois ou quatre premiers jours.

On laissera le malade dans un repos absolu et on lui interdira de causer ou de faire des mouvements brusques. Il sera tenu à la diète pendant deux ou trois jours; le quatrième jour, si ancun accident ne se manifeste, il pourra rester assis.

Accidents qui peuvent survenir pendant l'opération. — 1. Hémorrhagie sous-conjonctivale. — Elle offre peu d'importance et ne peut pas empêcher d'achever l'opération. Si la trombose est considérable, on peut l'inciser avec des ciseaux ou avec la lancette, dès que l'aiguille a été retirée.

2. Hémorrhagie interne de l'œil. — Elle peut provenir, soit de la blessure de l'iris, soit du cercle ciliaire. Elle est rarement trop abondante; mais si cela arrive, on achève rapidement l'opération et l'on retire l'aiguille.

Le traitement antiphlogistique énergique sera indiqué pour enrayer les accidents inflammatoires.

- 3. Cristallin embroché. L'aiguille, engagée dans la masse cristallinienne, apparaît terne et non luisante dans a pupille; ses mouvements sont gênés et l'or s'aperçoit facilement que le cristallin se déplace en masse à chaque mouvement de l'instrument. On corrige cette position vicieuse en tournant d'abord l'aiguille sur son axe et en la retirant du cristallin, sans toutefois la faire sortir entièrement de l'œil; on la reporte ensuite au devant du cristallin.
- 4. Luxation du cristallin dans la chambre antérieure. Lorsque l'aiguille, en déprimant le cristallin, se trouve trop près de son bord inférieur, il peut arriver que ce dernier, en faisant une culbute, tombe dans la chambre antérieure. On doit alors essayer de le harponner avec l'aiguille que l'on fait passer à travers la pupille dans la chambre antérieure. Si ces tentatives restaient infructueuses, il faudrait procéder immédiatement à l'extraction à travers la cornée par un des procédés précédemment décrits.

Accidents après l'opération. — 1. Vomissements. — Le malade opéré par la méthode d'abaissement est souvent pris, quelques heures après, de vomissements très-fatigants. Quelquefois ces vomissements coïncident avec une irits commençante; mais ils sont d'ordinaire de nature nerveuse et dus à une blessure des nerfs ciliaires ou à la compression exercée par le cristallin abaissé sur

cercle ciliaire. La potion morphinée, des morceaux de glace administrés à ntérieur combattent efficacement cet accident.

2. Réascension du cristallin. — Pendant les vomissements incoercibles, la ux, etc., le cristallin peut remonter et se placer en face de la pupille; la même ose pent survenir sans cause apparente. Selon Lucien Boyer, la réascension du istallin n'est pas un accident fortuit, mais elle est plutôt le résultat d'une opérann mal exécutée; pour prévenir cet accident, il conseille d'ouvrir très-largement capsule postérieure et de placer le cristallin d'abord directement en arrière, et le déprimer ensuite.

3. Iritis et irido-choroïdite. — L'inflammation de l'iris est un des accidents s plus fréquents après l'abaissement; il survient dès le troisième ou le quatrième ur, quelquefois an bout de treize ou quatorze jours. Des douleurs névralgiques riorbitaires nocturnes accompagnent cette inflammation, et elles sont souvent

tivies d'obstruction de la pupille par des exsudations plastiques.

Le traitement antiphlogistique et l'instillation fréquente du collyre d'atropine inssissent quelquefois à enrayer cette phlegmasie. Dans d'autres cas, les douleurs évralgiques apparaissent par crises et passent à l'état chronique; la phlegmasie l'iris se communique à la choroïde, et l'on a alors affaire à une irido-choroïdite plus graves, dont les conséquences ne peuvent jamais être prévues d'avance. In phlegmon de l'œil ou d'autres altérations peuvent amener la perte de la vue.

L'inflammation des membranesinternes de l'œil peut même surgir à une époque ès-éloignée de l'opération. De Graefe cite des cas où une irido-choroïdite se déclara x ans après l'opération. Pour ma part, j'ai vu une malade, opérée avec un succès puplet par abaissement, conserver la vue pendant deux ans; puis, sans cause bunue, le cristallin remonta et se précipita dans la chambre antérieure; il était etit mais très-dur et occasionnait beaucoup de souffrances à la malade, et l'extracon linéaire devint nécessaire.

Les attaques glaucomateuses peuvent se développer aussi après l'abaissement, t l'œil peut se perdre par suite d'une excavation du nerf optique.

J'ai observé aussi après cette opération des décollements de la rétine, des atrohies choroïdiennes étendues et des atrophies de la papille. Consécutivement à une ido-choroïdite grave et à un phlegmon, l'œil s'atrophie complétement.

4. Mort. — Les cas de mort survenus après un abaissement sont rares, mais s ont été consignés par Dupuytren, Deval et Warlomont. Nous ne croyons pas ue la mort soit, dans ce cas, la conséquence de l'opération; selon toute probailité, elle n'est qu'une simple coïncidence, comme le disent justement Lusardi, arron du Villards et Desmarres.

Appréciation de la méthode d'abaissement; résultats définitifs. — Un es plus grands inconvénients de cette méthode est l'impossibilité dans laquelle e trouve le cristallin de se résorber, probablement à cause du milieu dans lequel se trouve. Le corps vitré ne jouit, en effet, d'aucun pouvoir de dissolution et l'absorption. Les autopsies faites par Beer, Velpeau, Richet, sur les yeux opérés ar abaissement plusieurs années avant la mort, prouvent que le cristallin reste endant longtemps sur place sans subir de changement.

Dans les cas henreux, pourtant, le cristallin contracte des adhérences avec la syaloïde et la rétine, subit un travail de résorption progressive et se réduit au

simple volume du noyan. Ce travail paraît s'accomplir alors pen de temps après l'opération.

L'impossibilité de l'absorption du cristallin est la canse des nombreux insuccès que présente cette méthode, insuccès qui se manifestent à des époques souvent très-éloignées de l'opération. C'est principalement pour cette raison qu'on a dû abandonner aujourd'hui la méthode d'abaissement comme dangereuse et incertaine.

Les statisques nous donnent, au point de vue du succès de cette méthode, des proportions bien médiocres :

|                |     | Succès.      |         |         | Demi-succes.    | Insuccès. |
|----------------|-----|--------------|---------|---------|-----------------|-----------|
| Tartra, sur    | 43  | abaissements | 24 (55  | p. 400) | 4               | 5         |
| Dupuytren      |     |              | 458 (78 | . ,     | ))              | n         |
| Sichel         | 98  |              | 67 (67  | — í     | 19              | 19        |
| Rivaud-Landrau | 177 |              | 102 (57 | )       | $\frac{10}{25}$ | 50        |

Mais si l'on voulait faire remonter la statistique à cinq ou à dix ans après l'opération, on obtiendrait très-probablement une proportion bien moindre; c'est ce qui fait que l'on commence aujourd'hui à renoncer complétement à cette méthode, en ne la conservant que pour des cas tout à fait exceptionnels.

BIBLIOGRAPHIE. — Tartra, De l'opération de la cataracte. Paris, 1812, p. 83. — Dupuytren, Leçons orales, t. III, p. 326. — Nélaton, Parallèle de divers modes opératoires dans le traitement de la cataracte, Thèse de concours. Paris, 1850, p. 16. — Gosselin, Déplacement subit de capsules demeurées dans le champ de la vision lors de l'abaissement de cataractes (Arch. gèn. de mèd., juin 1850). — Dingé, Gazette des hôpitaux, 1854, n° 7. — Doumic, Archives d'ophthalm., 1855, p. 260. — Rivaud-Landrau, Union médicale, 1861, t. III, p. 8.

#### ARTICLE VIII.

# OPÉRATION DES CATARACTES CAPSULAIRES ET SECONDAIRES.

A. CATARACTES CAPSULAIRES PSEUDO-MEMBRANEUSES. — Les cataractes capsulaires pseudo-membraneuses oblitèrent le plus souvent la pupille, et les adhérences qui s'établissent entre l'iris et la capsule interrompent la circulation de l'humeur aqueuse et compromettent la nutrition de l'œil. Pour remédier à ces accidents et rétablir la vue, il est indispensable de recourir à une iridectomie. J'ai vn très-souvent les exsudations pupillaires se résorber après cette dernière opération.

B. CATARACTES CAPSULO-LENTICULAIRES. — Cette forme d'opacité capsulaire ne constitue qu'une complication de cataracte lenticulaire, et l'on aura soin, et pratiquant l'extraction, d'extraire la capsule si elle est opaque. Delgado (de Madrid) prévient cet accident en détachant et mobilisant le système cristallinien, au moyen d'une aiguille spéciale qu'il introduit dans la chambre autérieure quelque minutes avant l'incision de la cornée (1).

C. CATARACTE SECONDAIRE. --- Cette forme de cataracte est, comme on sait constituée par la capsule et par des débris des coucltes corticales. dans l'œil.

Bien souvent la cataracte est épaissie par une couche de lymphe plastique provenant de l'iris ou du cercle ciliaire enflammés.

Plusieurs conditions particulières peuvent se présenter pour l'opérateur :

(1) Meyer et Montméja, Troité des opérations, etc. Paris, 1870, p. 62.

4° La cataracte secondaire peut être constituée par une simple membrane blanlâtre, opaque, sans adhérence du côté de l'iris. Dans ce cas, une discision de tte membrane au moyen de deux aiguilles, par le procédé de Bowman, suffira our rétablir la vision.

2º La cataracte secondaire peut être consistante et épaissie à un degré tel l'une aiguille n'aura pas suffisamment de force pour la déchirer; on devra alors courir à l'extraction linéaire. Après avoir fait une incision dans la cornée au oyen du couteau lancéolaire, on saisira cette membrane, soit avec une pince dite psulaire, soit avec une serretelle, instrument ingénieux et très-précieux pour s sortes d'opérations, dont l'invention est due à Desmarres père (fig. 226).



Fig. 226. — Serretèle de Desmarres.

3° Lorsque la cataracte secondaire adhère à l'iris sur nne grande étendue, il est dispensable de pratiquer d'abord l'excision de l'iris du côté de la plaie linéaire atiquée dans la cornée, et d'enlever ensuite la cataracte avec une pince ou une rretelle.

4° Le docteur Agnew, de New-York, a inauguré un procédé très-ingénieux our les cataractes secondaires : de la main gauche il perfore la cornée et la catacte secondaire avec une aiguille taillée en arête et la maintient sur place, lis, après avoir fait, de la main droite, une incision linéaire dans la partie opsée de la cornée, il introduit à travers cette plaie un crochet pointu jusqu'au int d'implantation de l'aiguille; il saisit alors la membrane, la tord en tournant crochet sur son axe et la retire ainsi déchirée et détachée de la masse.

Époque à laquelle on peut opérer les cataractes secondaires. — Il est de règle attendre, pour une opération de cataracte secondaire, que toutes les traces de nflammation aient disparu.

D'après Soelberg Wells, il faut laisser passer trois ou quatre mois avant d'eneprendre cette deuxième opération. Pourtant cette règle n'est pas absolue, et expérience que j'ai acquise m'a démontré que l'on peut, sans inconvénient, faire extraction de la cataracte secondaire au bout de quatre à six semaines. Toutes les is qu'il n'existe pas d'iritis et que l'irritation et la rougeur de l'œil sont limitées ex membranes externes, son extraction pourra être exécutée sans inconvénients. En quel point de la cornée doit-on faire la seconde incision? — Il est préféble de faire l'incision cornéenne à l'endroit même où se trouve la cicatrice la première kératotomie; la plaie se réunit très-facilement sans donner lieu aucun accident. Mais si la pupille est adhérente et si l'iris doit être excisé, on loisira le point le plus favorable pour l'établissement de la nouvelle pupille.

#### ARTICLE IX.

# OPÉRATIONS DES CATARACTES TRAUMATIQUES.

Les cataractes traumatiques peuvent être de deux sortes : ou bien elles sont odnites par un corps vulnérant, contondant ou pointu, par exemple une aiguille,

un canif, une plume d'acier, etc.; on bien elles sont occasionnées par un corps étranger lancé avec force, lequel, après avoir traversé la cornée, est venu se loger dans le cristallin. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'iris peut être blessé et contracter des adhérences, soit avec la cornée, soit quelquefois avec les deux membranes à la fois, et alors le danger est beauconp plus sérieux.

1. CATARACTE TRAUMATIQUE SANS CORPS ÉTRANGER. — Lorsqu'elle est récente, on aura soin de tenir la pupille constamment dilatée au moyen d'instillations d'atropine, et on laissera pendant quelques jours les denx yeux fermés à l'aide d'un bandage compressif. Plus tard, l'œil sain ponrra être laissé ouvert, mais l'organe blessé restera comprimé aussi longtemps que la chambre antérienre ne

sera pas rétablic et que la plaie de la cornée ne sera pas cicatrisée.

Les symptômes inflammatoires disparus, on procédera à l'extraction linéaire avec ou sans excision de l'iris. Il ne faudra toutefois procéder à l'opération que trois ou quatre mois après l'accident; antrement, on court le risque de voir survenir des inflammations consécutives de l'iris et de la choroïde, inflammations qui pourraient amener à la longue l'atrophic de l'œil. Dans les cataractes traumatiques des enfants, on ne doit pas se presser, comme dit justement Nélaton, à faire l'opération; à cet âge, elles se résorbent très-souvent spontanément, sans qu'on ait besoin d'intervenir.

2. CATARACTE TRAUMATIQUE AVEC UN CORPS ÉTRANGER. — Il n'est pas toujours facile de constater la présence d'un corps étranger dans le cristallin; mais l'existence d'une plaie cornéenne et d'une cataracte, survenant à la suite de la projection d'un éclat de capsule, d'une paillette d'acier ou d'une explosion d'un mélange chimique quelconque, ne peuvent laisser aucun doute sur la présence du corps étranger, soit dans le cristallin, soit dans l'intérieur de l'œil.

Après avoir dilaté la pupille, on examinera soigneusement toute la surface de la la lentille au moyen de l'éclairage oblique, et la plus petite tache noire ou luisante que l'on apercevra dans la substance cristallinienne devra être considérée comme

l'indice d'un corps étranger.

Pour opérer une cataracte de cette nature, on doit avant tout chercher à enlever le corps étranger. On pratique l'extraction linéaire; mais, dès que la capsule est incisée; on entrera directement avec la curette dans la masse cristallinienne et derrière le corps étranger, afin de le retirer tout d'abord. On termine ensuite l'opération en enlevant les débris des couches corticales.

Dans les cas où le corps étranger ne pourrait être aperçu, ou si l'on avait lieu de supposer qu'il a traversé le cristallin pour aller se loger dans les membranes profondes de l'œil, on devrait renoncer à toute opération et se borner au traitement antiphlogistique, pour combattre les symptômes inflammatoires. Il serait aussi indispensable de surveiller l'œil sain. Les moindres indices d'une ophthalmie sympathique exigeront l'énucléation de l'œil blessé.

#### ARTICLE X.

# OPÉRATIONS DES CATARACTES CONGÉNITALES.

Nous avons dit plus haut quelles sont les différentes formes et les variétés des cataractes congénitales : ce sont les cataractes capsulaires centrales, corticales molles on liquides, et les cataractes stratifiées.

Il est évident que, pour des variétés aussi nombreuses, il est impossible d'indiler la méthode à laquelle il faut s'arrêter. D'une manière générale, on peut nseiller de choisir celle qui présentera le moins de danger et qui rétablira le us facilement la vue.

4° Les cataractes capsulaires occupent le plus souvent un point très-limité de pupille et ne gênent nullement la vision; c'est pourquoi aucune intervention irurgicale n'est réclamée. Mais si l'opacité est très-large, et si l'enfant ne peut ir que lorsque la pupille est dilatée, il est alors nécessaire de recourir à l'iridecmie ou à l'iridesis, méthode employée avec tant de succès par Critchett dans cataractes zonulaires. L'enfant doit être préalablement endormi, et, après l'oration, l'application d'un bandage compressif sur les deux yeux sera absolument diquée.

2º Dans les cataractes stratifiées ou zonulaires, aucune opération n'est nécesire pendant toute la période de l'enfance. Chez eux les pupilles sont suffisainent larges pour qu'ils puissent voir par les parties périphériques du cristallinais, avec l'âge, la pupille se resserre et la vision se trouble : l'opération d'iriectomie ou d'iridésis réussissent dans ces cas à rétablir la vue.

3° Les cataractes molles, laiteuses, constituent une des formes les plus fréquentes es cataractes congénitales des enfants. Leur opération se fait habituellement par ne simple discision, méthode presque exclusivement suivie par les chirurgiens e Dublin et entre autres par le docteur Jacob. Dans d'autres cas, on doit appliter la méthode combinée de discision préalable et d'extraction linéaire, avec p sans iridectomie, ainsi que je l'ai toujours fait jusqu'à présent.

4° Lorsque la cataracte congénitale est volumineuse et que l'opérateur n'est pelé à pratiquer l'opération qu'à l'âge de dix, quinze ou vingt ans, on n'hésira pas à faire l'extraction linéaire modifiée d'après le procédé de de Graefe ou de ritchett.

Quant à l'extraction à lambeaux ou l'abaissement, ces deux méthodes devront re abandonnées: l'abaissement expose l'œil à des souffrances et à des irido-noroïdites consécutives; l'extraction à lambeaux est, chez les enfants, tout aussi angereuse que la méthode précédente. Les petits opérés « s'ennuient, comme le it M. Giraldès, d'avoir les yeux couverts, supportent difficilement le bandeau, ssayent de l'enlever, s'agitent, et cette agitation, ces frottements, compromettent es succès de l'opération ».

# ARTICLE XI.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'OPÉRATION DE LA CATARACTE ET SUR LE CHOIX DE LA MÉTHODE.

Nous avons étudié en détail les différentes méthodes opératoires; il nous reste à léfinir quelle est l'époque où l'opération doit être pratiquée, quelle est la méhode à laquelle on doit accorder la préférence dans un cas donné, et s'il fant opérer un œil ou les deux yeux à la fois.

4. LA MATURITÉ DE LA CATARACTE N'EST PAS UNE CONDITION INDISPEN-SABLE POUR L'OPÉRATION. — Les cataractes incomplètes peuvent être tout anssi facilement opérées que les cataractes mûres; mais, dans ce cas, les fibres cristalliniennes transparentes étant plus agglutinées entre elles et avec la capsule, une grande partie d'entre elles restent dans l'œil et donnent lieu à des cataractes secondaires.

Pour parer à ces inconvénients, on avait généralement l'habitude de remettre l'opération jusqu'à l'époque où la cataracte devient mûre.

Je ne partage pas cette opinion, et, dès que la vue est gênée, dès qu'un œil ne peut que difficilement compter les doigts à 30 centimètres, je procède à l'opération surtout lorsqu'il s'agit des cataractes demi-molles. Dans le cas où les couches antérieures sont en grande partie transparentes, je commence par faire une discision préalable de la capsule, et au bout de deux semaines je fais l'extraction linéaire simple ou modifiée.

- 2. ON NE DOIT OPÉRER A LA FOIS QU'UN SEUL OEIL. L'extraction de la cataracte ne doit être jamais faite sur les deux yeux à la fois, d'abord à cause d'une plus grande irritation que peut épronver le malade, et ensuite à cause du danger qu'il y aurait d'exposer le malade à perdre les deux yeux à la fois par suite des accidents qui peuvent survenir en dehors de toute prévision, et malgré toutes les précautions. Tout au contraire, si l'opération ne réussit pas sur un œil, les accidents qui surviennent pendant ou après l'opération peuvent fournir un enseignement précieux pour l'opération de l'autre œil.
- 3. LA CATARACTE MONOCULAIRE DOIT ÊTRE OPÉRÉE, BIEN QUE L'AUTRE OEII SOIT SAIN. Il est incontestable que le cristallin une fois enlevé dans un œil. la vision binoculaire ne peut plus avoir lien; pourtant les malades s'habituent vite à cet état de choses et n'en sont point gênés. D'autre part, on obtient par cette opération des avantages considérables : l'étendue du champ visuel est sensiblement agrandie, et les malades ont la démarche plus sûre.

A la suite de l'opération, les malades voient double pendant quelque temps : mais cette diplopie se dissipe à la longue complétement, ainsi que j'ai pu le constater chez un grand nombre de mes malades.

Comme les cataractes qui surviennent dans un seul œil sont le plus souvent molles ou demi-molles, il faudra employer l'extraction linéaire simple, même sans excision de Biris.

- 4. LES CATARACTES CONGÉNITALES DES ENFANTS DOIVENT ÊTRE OPÉRÉES APRÈS L'AGE DE DEUX ANS. Il est prindent de retarder l'opération de la cataracte chez les enfants jusqu'à l'âge de deux ans, pour éviter les inflammations de l'iris qui pourraient compromettre à jamais la vue. Chez eux, de même que chez les adultes, on n'opérera qu'un seul œil à la fois.
- 5. ÉPOQUE DE L'EXTRACTION DES CATARACTES SECONDAIRES. Les cataractes secondaires pourront être enlevées dès que la plaie cornéenne sera cicatrisée et que tonte irritation de l'œil aura cessé. J'ai pu la pratiquer bien souvent quatre semaines après l'extraction de la lentille, et avec un plein succès.
- 6. ON DONNERA LA PRÉFÉRENCE A L'INCISION CORNÉENNE SUPÉRIEURE OU INFÉRIEURE SELON LES CAS. Chez les personnes pusillanimes, inquiètes, on fera de préférence l'incision en bas; chez les autres il y a avantage à pratiquer l'incision cornéenne à la partie supérieure.
- 7. LA MÉTHODE OPÉRATOIRE SERA CHOISIE D'APRÈS LA NATURE DE LA CATA-RACTE ET LES COMPLICATIONS QU'ELLE PRÉSENTE. a. En général nons donnons la préférence à la méthode de de Graefe modifiée par Critchett, comme la

plus certaine dans ses résultats définitifs. Ainsi, toutes les fois que le cristallin est volumineux, que la cataracte est dure ou mixte, que le malade tonsse, qu'il est vieux, asthmatique, etc., et que, d'après les anciennes indications, on faisait l'extraction à lambeaux, ou l'abaissement, nous pratiquons l'extraction linéaire modifiée.

b. Lorsqu'il n'y a aucune complication et que le sujet est jeune, on peut faire

l'extraction à lambeaux, mais en ayant soin d'exciser l'iris.

c. Lorsque la cataracte est molle ou liquide, l'extraction linéaire simple ou avec excision de l'iris sera indiquée.

d. La cataracte molle incomplète, disséminée, etc., sera complétée par des dis-

cisions successives, et enlevée ensuite par l'extraction linéaire simple.

e. Les cataractes secondaires scront opérées par l'extraction linéaire simple, on

quelquefois par la discision avec deux aiguilles.

f. La méthode d'abaissement ne pourra être raisonnablement appliquée que dans les cas où le corps vitré est très-ramolli, liquide, que l'iris est tremblotant et que le malade est impatient, agité. C'est dans des conditions semblables que nous avons vu Desmarres père, Laugier et Richet appliquer avec succès cette méthode.

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Opération de la cataracte et de la pupille artificielle dans un cas de microphthalmos double (Gaz. des hôpitaux, 1850, nº 4). — Guépin, Des cataractes de naissance et des opérations qui leur conviennent (Ann. d'oculist., t. XXX, p. 75, 1853). -Jacob, On the Operation for Cataract with the fine Needletrough the Cornea. Dublin, 1850. De Graefe, Wie Kranke, deren eines Auge an Staar operirt ist, sehen und über die Frage, ob einsetlige Cataractoperation und einseitige Pupillenbildung bei gesunden zweiten Auge zweckdienlich sei (Archiv f. Ophth., Bd. II, Abth. II, S. 178, 1856). — Foucher, Leçons sur la cataracte, recueillies et publiées par Bousseau et Vaslin. Paris, 1868, p. 244 et suiv. — Giraldès, Leçons cliniques sur les maladies chivurgicales des enfants. Paris, 1869, p. 413.

# ARTICLE XII.

#### LUXATION DU CRISTALLIN.

Les attaches cristalliniennes peuvent être rompues en partie ou en totalité, et le cristallin lui-même peut subir un déplacement dans un sens ou l'autre, accident auquel on a donné le nom de luxation du cristallin.

Ce déplacement pent être partiel et limité à un seul côté, le cristallin n'éprouvera dans ce cas qu'un monvement de bascule; nous l'appellerons subluxation.

Lorsque le cristallin a quitté en totalité la place qu'il occupait pour se porter, soit dans la chambre autérieure, soit dans la chambre postérieure, soit dans le corps vitré, ou sous la conjonctive, il y anra une luxation complète.

A. Subluxation. — Symptomatologie. — 1. A la suite d'un accident, d'une blessure, d'une contusion à la région orbitaire, d'une chute, etc., la vue se trouble tout d'un coup; le malade voit les objets confus comme à travers un brouillard, et il ne peut rien fixer.

2. L'œil ne présente ordinairement aucune rougeur, surtont si on l'examine

quelque temps après l'accident.

3. La chambre antérieure a subi quelques modifications : elle est agrandie vers un de ses bords, tandis que l'iris du côté opposé semble être plus saillant et refoulé en avant. Cette disposition anomale s'explique par la pression exercée par le bord du cristallin resté adhérent, pendant que le côté opposé plonge en arrière dans le corps vitré, et s'écarte de l'iris dans la même proportion.

Quelquesois cette différence est peu sensible, mais alors la chambre antérieure est augmentée également dans tons les sens.

- 4. L'iris, manquant de l'appui solide qu'il avait, devient tremblotant; quelquefois il change de couleur et devient plus foncé. La pupille est plus large que dans l'œil sain, souvent irrégulière, elle se contracte d'une manière incomplète,
- 5. Le cristallin conserve le plus souvent toute sa transparence, la capsule restant intacte, la nutrition de la lentille continue de se faire par les mêmes lois d'endosmose et d'exosmose. Quelquefois pourtant ce corps s'opacifie, et nous avons vu à la Cliuique de la Faculté, dans le service du professeur Richet, un malade âgé de cinquante-deux ans, qui, depnis plus de trente ans, portait dans l'œil droit un cristallin subluxé opaque, dont le bord interne plongeait profondément dans le corps vitré.
- 6. En examinant l'œil malade à l'éclairage direct, à l'aide de l'ophthalmoscope, on aperçoit d'un côté le bord opaque du cristallin en forme de demi-cercle noir, sensiblement rapproché de l'axe optique. Un fait analogue s'est présenté, en 1870, dans le service de notre excellent confrère et ami, le docteur L. Labbé, à l'hôpital Saint-Antoine; la dilatation de la pupille permettait même de voir en apparence deux papilles du nerf optique, l'une à travers le cristallin luxé, et l'autre en dehors de la lentille et à travers les seules conches du corps vitré. C'est pour la même raison que les malades atteints de cette affection se plaiguent quelquefois de diplopie monoculaire.

B. LUXATION COMPLÈTE DANS LA CHAMBRE POSTÉRIEURE. — Lorsque le cris-



Fig. 227. - Position du cristallin (\*).

tallin a perdu ses attaches habituelles, que la zounle de Zinn  $\rho$  a cédé partout, et que la capsule postérieure s'est décollée de la cupule hyaloïdienue saus que pourtant cette dernière soit rompue, le cristallin, n'étant plus retenn dans sa  $\log m$  (fig. 227),

<sup>(\*)</sup> k, cornée, transparente ; h h, iris limitant la pupille et appuyant sur le cristallin ; l, cristallin placé derrière la pupille ; m, cupule hyaloidienne ; a, b, nerf optique ; c, gaine du nerf optique ; f, caual de Hovius ou de

glisse et descend en bas vers le point g, en appuyant davantage contre l'iris. Dans ces conditions, le bord supérieur se place en face de la pupille et la divise en deux moitiés, aiusi que le représente la figure 228.

Symptomatologie. - Signes anatomiques. - La luxation complète du cris-

tallin se reconnaît, de même que la subluxation, par l'augmentation de la chambre antérieure, par le tremblement de l'iris, et par la dilatation et l'immobilité de la pupille.

A l'ophthalmoscope, on constate un demi-cercle noir, divisant la pupille en deux moitiés, comme on le voit sur la figure 228. Ce phénomène s'observe surtout lorsque le malade vegarde en haut. A l'éclairage ophthalmoscopique, le fond de l'œil apparaît rouge au-dessus et au-dessous de la ligne cir-



Fig. 228. - Luxation du cristallin (\*).

culaire noire. Comme la lentifle A se trouve en bas, tandis que dans la partie supérieure du champ pupillaire, en C, ce corps n'existe point, la réfringence de ces deux parties de la pupille sera différente; conséquemment, deux images rétiniennes seront perçues, l'une au-dessus et l'autre au-dessous de cette ligne, comme on peut juger par une figure de notre atlas ophthalmoscopique.

Signes fonctionnels. - La luxation se produit le plus souvent d'une manière subite, et les malades constatent un trouble notable de la vue : ils peuvent à peine distinguer les objets en masse; mais ce trouble n'est pas constamment le même, et, dans certaines positions de la tête, lorsque celle-ci est rejetée tout à fait en arrière ou fortement abaissée, la vision est meillenre et même tout à fait claire.

La diplopie existe aussi dans certaines positions de la tête, et suivant la position de l'objet.

Par moments, les sujets affectés voient devant leurs yeux un disque grisâtre, accompagné d'étincelles et d'éclairs. La flamme d'une bougie semble entourée d'un demi-cercle lumineux; la convexité est tonrnée en bas, et les deux bouts apparaissent en haut. Ce phénomène est évidemment occasionné par les rayons lumineux réfléchis par le bord du cristallin.

Tous ces symptômes peuvent cesser, lorsque le bord du cristallin n'a pas dépassé le bord supérieur de la pupille ou que cette dernière est fortement rétrécie par l'éserine.

C. LUXATION DANS LE CORPS VITRÉ. — Les signes extérieurs sont ici les mêmes que ceux qui se rencontrent dans les formes précédentes; il se produit notamment: augmentation de la chambre antérieure, tremblement de l'iris et dilatation relative de la pupille. La vue est très-voilée, et le malade distingue à peine les gros objets. En essayant des verres convexes nº 5 pour la vision à distance et le nº 2 1/2 pour lire, on reconnaît immédiatement que le cristallin

tallin : C. partie de la pupille où le cristallin n'existe point.

Schlemm; g, muscle ciliaire au-dessus duquel on voit la chambre postérieure en i; p b, humeur hyaloule remplissant la cavité de l'oil derrière le cristalliu; q q o, membrane de l'humeur vitrée; p, zonule de Zinu avec son bord postérieure ondulo-denté; n, canal de Petit; o, paroi postérieure de ce canal j, chambre antérieure remplie par l'humeur aqueuse; c, terminaison de la conjonctive au niveau de la jonction de la cornée et de la selérotique; d, selérotique; s, choroide; r, rétine.

(\*)  $\lambda$ , cristalliu luxé;  $\beta$ , iris avec pupille dilatée, au milieu de laquelle on apercoit le relevid opaque du cristalliu;  $\beta$ , partie de la pupille où le cristalliu n'existe point.

n'existe point derrière la pupille, si, avec ces verres, la vue est corrigée comme chez les personnes opérées de la cataracte.

Signes ophthalmoscopiques. — Cette forme de luxation survient le plus souvent après un accident : une contusion, une blessure reçue sur l'œil, etc. Dans ees cas, le cristallin se luxe en masse et se couche en bas du corps vitré; mais, comme la capsule se déchire ordinairement par suite du choc, il se produit nécessairement l'opacification progressive de la lentille, et ses débris, en sortant de l'intérieur de la capsule, surnagent dans le corps vitré. On y voit en outre d'autres flocons dus à des épanchements de sang, et des exsudations fibrinenses.

En bas de la chambre postérieure et tout près de l'ora serrata, il se montre un corps blanc, opaque, d'une forme ronde et à contours circulaires réguliers : c'est le cristallin luxé.

Dans un cas particulier, j'ai vu la luxation se produire dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Un malade reçut la tige d'une fusée sur l'œil, le 15 août 1868, et perdit la vue. En l'examinant le 3 septembre de la même année, j'ai pu constater la projection de l'iris en avant, une luxation du cristallin en bas du corps vitré et la trace d'une déchirure de la capsule postérieure à travers laquelle la lentille s'était échappée. Le corps vitré remplissait la capsule, qui était aussi volumineuse que le cristallin lui-même et repoussait l'iris en avant. Le malade pouvait lire avec le nº 4 1/2 biconvexe les caractères du nº 3 de l'échelle typographique, et il pouvait voir très-bien au loin avec le nº 9.

L'iris est quelquesois entraîné en arrière par le cristallin luxé, ce qui tient probablement à une adhérence de cette membrane avec la capsule, ou bien à la pression exercée par le corps vitré entraîné dans la chambre antérieure et placé à cheval sur l'iris.

Diagnostic différentiel. — Il n'est pas toujours bien facile de reconnaître la luxation du cristallin dans le corps vitré, surtout lorsque ce dernier est rempli de flocons. On voit dans ce cas un corps blanchâtre flotter en bas de l'humeur vitrée et qui peut faire peuser à un décollement de la rétine; mais si l'on examine avec soin, on ne tarde pas à constater qu'il est rond, que ses bords sont bien tranchés. Le tremblement exagéré de l'iris, la présence de tous les phosphènes, et la cause traumatique de la maladie nous mettront sur la voie d'un diagnostic exact.

D. LUXATION DANS LA CHAMBRE ANTÉRIEURE. — Le cristallin luxé peut se porter dans la chambre antérieure et y rester pendant un temps plus ou moins long sans y provoquer de souffrances.

Dans cette nouvelle position, il peut conserver sa transparence et rendre le diagnostic difficile à cause du peu de différence qui existe entre sa diaphanéité et celle de l'humeur aqueuse. Mais lorsque l'œil exécute des mouvements brusques, on ne tarde pas à apercevoir le refoulement de l'iris en arrière, son tremblotement, et un reflet brillant vers le bord de la lentille.

Le cristallin cataracté et qui a été abaissé dans le corps vitré pent remonter an bout de quelque temps dans la région pupillaire et passer dans la chambre antérieure. Ce fait s'observe ordinairement sur les cataractes dures, dont le noyan ne se résorbe pas. On voit alors dans la chambre antérieure un corps jaunâtre, à demi transparent, simulant dans la partie déclive un hypopyon; mais sa forme arrondie ne laisse pas de donte pour le diagnostic.

Le cristallin luxé dans la chambre antérieure est rarement enveloppé de sa capsule. A la longue, il diminue de volume et ne remplit qu'une partie de cette cavité. Moins le cristallin est volumineux, plus il a de facilité pour passer dans la chambre postérieure, surtout lorsque la pupille reste un peu élargie et que le malade rejette sa tête en arrière. Desmarres père a vu des individus qui réduisaient leur lentille à volonté, en renversant fortement la tête en arrière.

Ces sortes de luxations se produisent souvent d'une manière spontanée; dans d'autres cas, elles ont une cause traumatique, récente on ancienne. On connaît l'histoire d'un malade qui a été présenté en 1851 à la Société de chirurgie, par H. Larrey. Ce malade, fortement myope, avait fait en 1845 une chute de la hauteur d'un second étage; cinq ans plus tard, la vue de son œil gauche se troubla tout d'un coup. C'était une luxation du cristallin dans la chambre antérieure, ainsi que Larrey le constata. Un an plus tard, le cristallin est devenu opaque et l'opération d'extraction à lambeaux ayant été snivie d'une phlegmasie grave, l'œil se perdit totalement. Dix ans plus tard, le même malade a été examiné par Fano (1), qui constata dans son autre œil une luxation du cristallin dans la chambre antérieure; ce corps avait toute sa transparence, et pouvait facilement se porter d'une chambre oculaire à l'autre.

De Graefe (2) a rapporté un cas de luxation survenue chez un garçon de neuf ans, à la suite d'un coup de fouet; le cristallin devint opaque au bout de dix mois. L'opération de la discision fut suivie d'une nlcération de la cornée et de la perte de l'œil.

Il résulte de ces faits et de plusieurs autres rapportés par les auteurs, que le cristallin luxé dans la chambre antérieure, peut y rester pendant un certain temps sans provoquer d'inflammation et sans perdre sa transparence. Mais à la longue, il s'opacifie, et, par sa pression continuelle sur l'iris, il occasionne des irido-choroï; dites graves. Leur extraction n'est pas exempte non plus de danger.

Traitement. — Le plus souvent, aucun traitement n'est exigé par la luxation de la lentille dans la chambre postérieure; mais si l'œil est enflammé, on a recours aux moyens antiphlogistiques. Ramener le cristallin de la chambre antérieure dans la postérieure et le maintenir le plus longtemps possible dans cette position, tel doit être le premier soin du chirurgien, et son but constant.

Pour cela, on doit d'abord dilater la pupille, laisser le malade dans la position horizontale, la tête rejetée en arrière. Sous l'influence de ces moyens, la lentille se laisse réduire, après quoi on instillera de l'éserine pour rétrécir la pupille et empêcher une nouvelle luxation. L'instillation d'éserine devra être continuée pendant un certain temps.

Si les névralgies ciliaires et l'iritis commençaient à se déclarer, il serait urgent d'arrêter sur-le-champ le progrès de la maladie, de peur de voir une ophthalmie sympathique apparaître dans l'autre œil. C'est alors qu'on aura recours à l'extraction par le procédé de de Graefe, en ayant soin de retirer le cristallin au moyen d'un crochet.

E. LUXATION SOUS-CONJONCTIVALE. - Pour que le cristallin puisse sortir de

Fano, Traité des maladies des yeux, t. II, p. 230.
 De Gracfe, Archiv f. Ophthalm., Bd. I, Abth. 4, S. 338.

l'œil et se loger sous la conjonctive, il fant que la sclérotique soit déchirée on coupée. Cet accident ne peut, en effet, se produire que dans les conditions suivantes :

1. Il faut qu'nne blessure directe ou par contre-coup soit produite dans la région ciliaire et non loin de la cornée.

Le plus souvent, la plaie qui livre le passage au cristallin se rencontre près du bord supérieur et interne de la cornée, l'iris fait hernie dans la plaie, et, au voisinage, on trouve une tumeur transparente sous-conjonctivale qui n'est autre que le cristallin. C'est ainsi que les choses se sont passées dans un cas dont nous avons publié les détails (1).

La sclérotique se déclire souvent dans la même région par contre-coup; au moment où l'œil reçoit une violente contusion près de l'angle externe et se laisse aplatir, la rupture se produit du côté opposé et dans le point qui n'est pas soutenu par le squelette osseux, c'est-à-dire au voisinage de la cornée. Dans ces cas, la cornée reste le plus souvent intacte. Une seule fois Businelli a vu la rupture de cette dernière membrane se déclarer à la suite d'un coup de bâton.

2. La direction de la rupture scléroticale est habituellement parallèle au bord de la cornée.

3. Une autre condition, c'est la déchirure des attaches naturelles du cristallin, avec on sans déchirure de la capsule. Dans le premier cas, le cristallin luxé sous la conjonctive est enveloppé de sa capsule et forme une tumeur ronde et régulière, Lorsque, au contraire, la capsule est restée dans l'œil, le cristallin est aplati, broyé, et forme une tumeur irrégulière sous la conjonctive.

4. Pour que le cristallin puisse passer de l'intérieur de l'œil sons la conjonctive, le choc seul, et la compression que subit cet organe pendant l'accident, suffisent pour le chasser au dehors. L'écoulement de l'humeur aqueuse et du corps vitré au moment de la rupture de la sclérotique facilite sa sortie, en entraînant la lentille

par son courant rapide.

Diagnostic. — Il n'est pas difficile de diagnostiquer cette forme de luxation; une cause traumatique ayant amené des ecchymoses sous-conjonctivales, avec enflure des paupières, doit nous indiquer la nature de l'affection. La pupille est en outre irrégulière, l'iris est foncé et entraîné dans la plaie scléroticale, qui est d'une forme linéaire, saillante et noire. Quelquefois, il y a du sang dans la chambre antérieure, dans la pupille ou dans l'intérieur de l'œil, comme cela avait lieu dans un cas rapporté par le docteur Pope, de Saint-Louis (2). Au voisinage de la plaie scléroticale, on constate une saillie globuleuse du volume d'un cristallin, presque transparente, à contours bien limités, dure au toucher et recouverte par la conjonctive.

A ces symptômes il faut ajouter les suivants, qui ont été signalés par le docteur Tillaux : a, la paupière supérieure perd sa convexité; b, elle présente un aspect ridé et plissé ; c, le creux orbito-palpébral est moins profond que celui du côté

opposé.

(1) Galezowski, Luxution du cristallin sous la conjonctive (Courrier médical, 7 janvier 1865, p. 5).

(2) Pope (de Saint-Louis), Dislocation of the Crystalline Lens beneath the Conjunctiva (Saint-Louis Med. and Surgical Journal, vol. VII, 1850).

Lorsque tous ces signes existent, le doute n'est plus possible. En effet, le développement d'un kyste sous-conjonctival après un traumatisme est difficile à admettre. Le corps vitré accumulé sous la conjonctive pourrait former aussi une saillie; mais cette saillie serait beaucoup moins régulière, et ressemblerait plutôt à un chémosis séreux qu'à la tumeur régulière que forme le cristallin luxé.

Pronostie. — Ordinairement cet accident n'est pas dangereux tant qu'il n'existe pas d'autres altérations plus sérieuses dans l'intérieur de l'œil; l'inflammation cède au bout de quelques jours, aussitôt que le cristallin a été enlevé.

Traîtement. — Après un accident pareil, le premier soin du chirurgien est d'inciser la conjonctive près du bord inférieur de la tumeur et de retirer le cristallin. On immobilise ensuite les deux yeux au moyen d'un bandage compressif très-doux, et l'on applique des compresses d'eau glacée sur l'œil blessé. Quelques jours suffisent pour apaiser les douleurs et faire cesser l'irritation, qui, du reste, n'est jamais très-vive.

La plaie de la sclérotique se cicatrise lentement, c'est pourquoi il est nécessaire de comprimer cet œil avec un bandage pendant trois ou quatre semaines.

Immédiatement après l'accident, lorque l'iris est fortement hernié dans la plaie, il serait bon d'instiller dans l'œil quelques gouttes d'éserine; la réduction serait ainsi obtenue, surtout si la compression méthodique est pratiquée pendant un temps nécessaire.

BIBLIOGRAPHIE. — Boyer, Traité des maladies chirurgicales, t. IV, p. 644, 5° édit. Paris, 1847. — Ch. Pope, Dislocation of the Crystalline lens beneath the Conjunctiva, Extraction of the inner Canthus (Saint-Louis Med. and Surgical Journal, vol. VIII, 1850). — Roux, Bull. de la Société de chirurgie, 20 mai 1852. — White Gooper, De la rupture de la sclérotique et de la perte du cristallin (Annules d'oculist., t. XXXII, p. 167). — Graefe, Fülle von spontanen Linsen dislocation (Archiv f. Ophth., Bd. II, Abth. 1, S. 250), et Beobachtung einer partiellen Dislocation der Linse unter die Conjunctiva durch eine Truuma (Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 2, S. 365). — Tillaux, Luxation sous-conjonctivale du cristallin (Bull. de la Soc. de chirurgie, 1867). — Giorgini, Luxation truumatique du cristallin (Giornale d'ophthalmologiu ituliano, 1868). — Businelli, Luxation sous-conjonctivale du cristallin à truvers une rupture de la sclérotique (Giorn. d'ophthalmologia italiano, 1868; et Annales d'oculist., 1869, mai-juin, p. 285). — Galezowski, Luxation du cristallin sous la conjonctive (Courrier médical, 7 janvier 1865, p. 5); et Traité d'ophthalmoscopie avec Atlas chromolith. Paris, 1871.

# HUITIÈME PARTIE

### **OPHTHALMOSCOPE**

# CHAPITRE PREMIER.

HISTOIRE ET DESCRIPTION DE L'OPHTHALMOSCOPE.

**Bistorique**. — L'ophthalmologie moderne a fait de grands progrès, une ère nouvelle a commencé avec la découverte de l'ophthalmoscope qui a permis d'examiner les membranes profondes de l'œil pendant la vie.

L'invention de cet instrument ingénieux est due à Helmholtz, qui en a indiqué la construction en 1851. Il a été conduit, il est vrai, à cette découverte par les travaux des différents anteurs qui avaient fait des recherches sur les causes de miroitement des yeux de certains animaux, et surtout par les expériences de Brücke et de Cumming.

Méry (1) et de la Hire (2) expliquèrent les premiers ce phénomène par les lois de la réfraction des rayons lumineux, et démontrèrent qu'en changeant la direction de rayons sortant de l'œil, on voyait miroiter les vaisseaux de la rétiue d'un chat plongé dans l'eau. Pourtant leurs expériences restèrent sans application pratique.

Au commencement de notre siècle, Prévost, de Genève (1811), et plus tard Hassenstein (1838) et Kussmaul ont cherché à leur tour à expliquer le phéno-

mène de miroitement des yeux.

Mais les premières tentatives pour éclairer le fond de l'œil appartiennent à Carron du Villards (1838), qui indiqua le moyen pour examiner les membranes profondes de l'œil à l'aide de miroirs creux, qu'il appelle ophthalmoscopes. « La lumière artificielle, disait-il, n'est préférable à la naturelle que dans les cas où il est nécessaire d'étudier l'état de l'humeur vitrée et de la rétine, en faisant brusquement refléter le corps lumineux dans les différents points de l'anfractuosité oculaire. »

On voit combien cet auteur était près de la déconverte; mais, ignorant les lois optiques, il conseilla de se placer derrière le malade, pendant que celui-ci regardait dans un *miroir oculaire creux*. Il est évident que par ce moyen il ne pouvait pas mieux voir qu'à l'œil nu, et sa méthode d'examen devait rester sans résultat.

(1) Méry, Histoire de l'Académie royale des sciences, 1704, p. 407.

(2) De la Hire, ibidem, 1709, p. 419.
(3) Carron du Villards, Guide pratique des maladies des yeux. Paris, 1838, t. 1, p. 192, § 1V.

C'est en 1846 que Cumming (1) à Londres et Brücke (2) à Vienne réussirent à éclairer le fond de l'œil par des procédés tout à fait analogues. Le malade se plagait devant une bougie, posée à une petite distance de l'œil et à son niveau; on lui recommandait de fixer un objet au delà du point lumineux. L'observateur, se plarant alors de l'autre côté de la bougie et regardant dans la pupille au-dessus d'un foran élevé au niveau de la flamme, voyait la pupille briller d'un éclat rougeâtre.

La question en était là, lorsque Helmholtz (3) vint la résoudre d'une manière out à fait satisfaisante. En 1851, après avoir expliqué pourquoi la pupille paraît noire dans l'état ordinaire, il démontra que, pour voir la rétine, il fallait se placer sur le trajet des rayons lumineux qui, après l'avoir éclairée, sont réfléchis vers e foyer d'où ils sont émanés. En se basant sur ces données, il a fait construire un appareil à l'aide duquel on pouvait voir le fond de l'œil et éclairer la pupille. C'est ainsi que l'ophthalmoscope était inventé et la merveilleuse méthode d'examen trouvée. Il restait à perfectionner l'instrument et à l'adapter aux diverses applications.

Depuis la découverte de Helmholtz, le nombre des ophthalmoscopes est devenu tellement considérable qu'il n'y a aucun intérêt pratique à les énumérer. Nous nous contenterons de décrire ceux d'entre eux qui offrent des avantages réels.

Différents modèles d'ophthalmoscopes. — Pour éclairer le fond de l'œil, Helmholtz s'est servi d'un autre principe que celui qui fut mis en pratique par Brücke et Cumming, et, au lieu de se placer derrière la flamme d'une bougie et d'un écran, il a fait construire un appareil réflecteur, qui projetait la lumière réfléchie et permettait en même temps de regarder dans l'œil à travers le réflecteur lui-même.

Son ophthalmoscope se compose d'un petit tube, coupé obliquement à une de ses extrémités; il est muni d'un réflecteur composé de trois plaques de verre poli superposées l'une à l'autre. L'instrument, pourvu d'un manche, se tient devant l'œil du malade, et la lumière de la lampe, réfléchie par les plaques de verre, est portée dans l'œil du malade et éclaire la rétine et la choroïde. A l'aide de cet instrument, on voit l'infage droite de la rétine, mais comme il donne un éclairage insuffisant, il n'est plus aujourd'hui employé.

Nous verrous bientôt qu'il y a deux méthodes pour examiner la rétine à l'ophthalmoscope : l'une consiste à la voir dans son image droite, et l'autre à l'image renversée. Certains ophthalmoscopes ne donnent que l'une ou l'autre de ces images; d'autres peuvent remplir les deux conditions.

A. OPHTHALMOSCOPE SIMPLE. — Exploration à l'image renversée.— 1. Description de l'instrument. — Les meilleurs réflecteurs pour l'éclairage du fond de l'œil sont des miroirs concaves, employés pour la première fois par Ruete, dans un instrument fixe, et par Anagnostakis sous la forme d'un ophthalmoscope à main. Mais ces réflecteurs sont bons ou manvais et l'emportent sur les autres par la quantité de lumière réfléchie et la netteté de l'image, selon que le miroir est de verre étamé ou de métal, et que son foyer est plus ou moins long.

Cumming, Medico-Chirurgical Transactions. t. XXIX, p. 284.
 Brücke, Müller's Archiv für Anatom., 1847, p. 225.

<sup>(3)</sup> Helmholtz, Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netshaut im lebenden Auge. Berlin, 1851.

Je donne ordinairement la préférence aux miroirs concaves de 23 à 25 centimètres de foyer, faits de verre très-mince et étainé (fig. 229). Au centre de ce miroir, l'étainage est enlevé sur une étendue de 5 millimètres de diamètre. Le miroir est enchâssé dans un encadrement métallique auquel est fixé un manche pliant, pouvant s'abattre sur le miroir, ce qui le rend plus portatif. Une fourche, fixée derrière le miroir et munie à volonté d'nne lentille convexe, n° 12, pour faciliter l'examen d'hypermétrope ou presbyte, ou bien d'une lentille concave n° 10,



Fig. 229. - Ophthalmoscope à main de Galezowski.

pour l'examen de l'image directe de la rétine, peut se placer vis-à-vis du trou central du miroir. Cet ophthalmoscope est porté dans une petite boîte, qui contient aussi une loupe C de 2 4/4 pouces de foyer, enchâssée dans un cercle métallique, et un petit compte-gouttes B, pour la solution d'atropine.

Cet instrument, tel que nous venons de le décrire, est le plus portatif de tous: il a été construit d'après mes indications par Aubry, fabricant d'instruments de chirurgie à Paris.

Quoique plus compliqué, l'ophthalmoscope à main de Follin a un bon foyer ett donne un très-bon éclairage.

Desmarres père a fait faire le réflecteur d'acier fondu qui a l'avantage de conserver la même force d'éclairage pendant très-longtemps. Les Allemands emploient pour cet usage d'autres métaux, argent, maillechort, etc. En général, nous pouvons dire que les miroirs de verre étamé ont l'inconvénient de donner un double reflet au centre de la pupille, mais ils éclairent mienx. Tout au contraire, les miroirs métalliques ne procurent pas assez de lumière, ou bien ils se ternissent et se dépolissent facilement.

2. Usage de l'ophthalmoscope simple. — On saisit de la main droite le miroir par son manche, et, en l'approchant de son œil droit, on l'applique au rebord orbitaire et à la racine du nez; puis on dirige obliquement sa surface miroitante vers la lampe, placée à côté et un peu en arrière du malade (fig. 228).

Par quelques mouvements latéraux du miroir, on parvient à projeter la lumière réfléchie sur l'œil que i'on examine. On voit alors à travers le trou central la pupille éclairée et colorée en rouge. A ce moment on s'éloigne de l'œil observé à une distance de 20 ou 25 centimètres, et l'on porte de la main ganche la lentille 2 4/41

levant la pupille, où on la maintient dans une position verticale à la distance de on foyer (2 1/4 pouces). Pour plus de fixité, la main qui tient cette lentille s'apuie avec le petit doigt sur le bord orbitaire externe pour l'œil droit, et sur la racine lu nez lorsqu'on explore l'œil gauche. Cette fois la lumière réfléchie n'arrivera à a pupille qu'en passant par la lentille; quelques mouvements latéraux du miroir, ccompagnés d'une légère inclinaison de la lentille, de son rapprochement ou de on éloignement de l'œil, permettront de voir le fond de l'œil rouge ainsi que 'image de la rétine, du nerf optique et de la choroïde.



Fig. 230. — Examen avec l'ophthalmoscope à main.

La figure 230 montre exactement les détails de la manœuvre opératoire, de la position du malade, de la lampe, et de la manière dont il faut tenir l'instrument. Pour obtenir une plus grande netteté de l'image, un écran pourra être placé entre la lampe et la tête du malade, ainsi que l'indique la figure.

3. Explication du procédé par l'image renversée. — Au moyen de cet ophthalmoscope on obtient une image renversée de la rétine, et ce renversement n'est pas dû à la lentille biconvexe que l'on tient devant l'œil, comme on serait tenté de le croire, mais à cette circonstance, qu'en examinant le fond de l'œil à une distance de 25 centimètres, on voit l'image aérienne de la rétine qui est par elle-même renversée. La lentille biconvexe placée devant l'œil du malade ne sert qu'à rapprocher cette image et à la rendre plus nette et plus facile à distinguer.

La figure 231 donnera une idée exacte de la marche des rayons lumineux et fera bien comprendre la formation de l'image rétinienne.

Supposons que l'œil  $\Lambda$  soit éclairé au moyen d'un miroir concave M, sur lequel est concentrée la lumière de la lampe placée à côté. En admettant que la largeur de la pupille est assez grande, le faisceau lumineux qui arrivera dans le fond de l'œil n'éclairera qu'une surface L B de la rétine. Ces mêmes rayons, réfléchis en sortant de l'œil, auraient leur foyer en b' a' et formeraient l'image renversée de la rétine, si la lentille biconvexe L n'était pas placée sur leur trajet. Mais cette der-

nière rend ces rayons plus convergents et plus rapprochés de l'œil observé, de sorte que le point b' est porté en b'' et a' en a''. L'image ainsi obtenue est plus petite que la première, mais elle est plus rapprochée de l'œil et par conséquent plus distincte pour l'œil B de l'observateur.

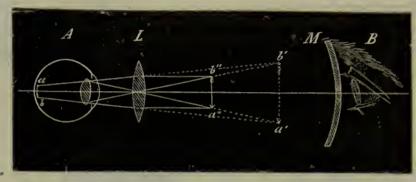

Fig. 231. — Théorie de l'ophthalmoscope, image renversée (\*).

Le même ophthalmoscope peut servir aussi pour l'examen à l'image droite; il suffit, en effet, de placer une lentille concave n° 5, 8 ou 10, derrière le miroir et de s'approcher de l'œil du malade à une distance de 3 ou 4 centimètres, pour qu'on puisse voir l'image droite fortement grossie.

B. OPHTHALMOSCOPE DE COCCIUS (fig. 232). — Il se compose d'un miroir plan All



Fig. 232. — Ophthalmoscope de Coccius.

Fig. 233. — Ophthalmoscope de Zehender

associé à une lentille B convexe n° 5, qui se place obliquement tout près du miroir et sert à concentrer les rayons lumineux sur celui-ci (4). Lorsqu'on veut examiner

(1) Coccius, Ueber die Anwendung des Augen-Spiegels. Leipzig, 4853.

<sup>(\*)</sup> A, œil observé; B, l'observateur; M, miroir ophthalmoscopique; les rayons partent de a b, traversent le milieux réfringents de l'œil, et vont former une image aérienne renversce et agraudie en a' b', au point de le vision distincte de l'œil observé. Si l'on applique une lentille biconvexe contre l'œil observé, l'image a' b' se formera en a" b", e'est-à-dire qu'elle sera plus petite, plus rapprochée de l'œil observé et plus distincte.

l'œil à une distance très-rapprochée et à l'image droite, on place successivement derrière le trou central un des verres concaves qui se trouvent ajustés dans la cou-

lisse c. Par sa forme, il ressemble à celui de Zehender.

Pour l'examen à l'image renversée, on enlève habituellement la lentille n° 5 convexe, et l'on examine le fond de l'œil comme avec l'instrument précédent. Si l'image de la rétine n'est pas nette, on place alors derrière le miroir une des lentilles concaves ou convexes qui se trouvent dans la trousse, et l'on recommence l'examen.

C. OPHTHALMOSCOPE DE ZEHENDER (fig. 233). — Exploration à l'image droite. — Cet ophthalmoscope est spécialement destiné pour l'examen à l'image droite, et il présente une des combinaisons les plus heureuses pour ce but spécial;

on en obtient une image très-grande et très-nette (1).

1. Description de l'instrument. — L'instrument se compose d'un miroir métallique convexe de 6 pouces de foyer, fixé sur un manche, et d'une lentille biconvexe de 2 pouces de foyer, enchâssée dans un anneau métallique qui s'articule avec le miroir, comme le représente la figure 233. Une lentille concave n° 10 est placée derrière le trou central.

2. Mode d'application. — Après avoir dilaté préalablement la pupille de l'œil qu'on doit examiner, on approche la lampe tout près de ce dernier, puis on dispose l'ophthalmoscope de façon que la lentille convexe de 2 pouces et le miroir forment

un angle aigu l'un par rapport à l'autre.

Par quelques mouvements latéraux de la lentille on cherche ensuite à concentrer la lumière de la lampe sur le miroir. Tant que la lumière qu'il réfléchit ne formera pas un disque rond, régulier, bien clair avec une petite ombre au centre, l'instrument ne donnera pas un bon éclairage. Alors seulement, en l'approchant de l'œil du malade, à la distance de 5 à 6 centimètres, et en regardant fixement dans la pupille à travers le petit trou central, on apercevra une petite surface rouge, sur laquelle on pourra distinguer les vaisseaux et les moindres altérations de la rétine et de la choroïde sensiblement amplifiées.

En inclinant légèrement le miroir à droite ou à gauche, en haut ou en bas, on pourra explorer successivement différentes parties de la rétine. Pourtant cet examen est beaucoup plus difficile que le premier, et il demande beaucoup de pa-

tience de la part du malade et du chirurgien.

- 3. Avantages de l'ophthalmoscope de Zehender. La rétine est éclairée au moyen du miroir convexe par le foyer même des rayons lumineux, et par conséquent l'image est plus claire et plus nette. Dans cet ophthalmoscope, le restet de la cornée est sensiblement atténué et même complétement essacé, ce qui est trèsimportant dans l'examen à l'image droite.
- h. Explication du procédé de l'image droite. L'examen des yeux par le procédé de l'image droite se fait, soit au moyen des ophthalmoscopes composés, tels que ceax de Coccins ou de Zehender, soit avec un ophthalmoscope simple qui sert pour l'examen à l'image renversée. Dans ce cas la loupe convexe est inutile, mais on se rapproche avec le réflecteur très-près de l'œil à examiner et l'on regarde à travers le trou central, préalablement muni d'une lentille concave n° 10 ou 8.

<sup>(1)</sup> Zehender, Archiv f. Ophthalm. von Gracfe, Bd. I, Abth. 1, S. 121. Berlin, 1853.

Chez les personnes hypermétropes, de même que dans les yeux atteints de névrites optiques, on peut voir la papille du nerf optique par un simple éclairage réflecteur non muni de la lentille concave derrière le trou central.



Fig. 234. — Théorie de l'ophthalmoscope. Image droite.

Cet examen donne une image virtuelle, mais droite, ce qui est dû à la direction des ravons lumineux, dont on peut étudier la marche sur la figure 234. Soit A l'œil du malade et B celui de l'observateur, qui regarde à travers le trou central du miroir M, muni d'une lentille biconcave L. Le cône lumineux venant de la lampe F. résléchi par le miroir, éclaire une partie a b de la rétine A. Les rayons de cette image sortant de l'œil seraient réunis en a' b' s'ils n'étaient pas interceptés par la lentille concave L. Cette dernière, par sa propriété dispersive, imprime une autre direction à ces mêmes ravons en les faisant converger vers les points a'' b'', de sorte que l'observateur B semble voir l'image directe de la rétine a b en a'' b'' plus grande et plus éloignée qu'elle n'est en réalité.

D. OPHTHALMOSCOPE DE GIL-LET DE GRANDMONT (fig. 235). — Pour faciliter l'usage de l'oplithalmoscope aux commen çants, cet' auteur a introduit une modification ingénieuse.

La plus grande difficulté pour se servir de l'ophthalmoscope provient de la position qu'il convient de donner à la lentille; cette difficulté est sensiblement diminnée par l'appareil de Gillet de Grandmont (fig. 235). Il consiste en une sorte de monture de

lunette, au milieu de laquelle est vissée une donille de cuivre ; dans l'intérieur de celle-ci se trouve un écrou qui permet de rapprocher ou d'éloigner de l'œil nne lentille à la distance focale convenable.

Après avoir fixé cet appareil sur la tête du malade et placé la lentille devant l'œil

qu'on veut examiner, on projette la lumière sur la lentille au moyen d'un réflecteur concave quelconque.



Fig. 235. — Ophthalmoscope de Gillet de Grandmont.

Au lieu de cette monture compliquée, j'ai fait fixer la lentille sur un pied, dont la longueur est égale à celle du foyer. Les commençants peuvent ainsi arriver plus facilement à trouver la papille.

E. OPHTHALMOSCOPE DE ED. JAEGER. — Cet auteur a fait construire un ophthalmoscope susceptible de remplir diverses indications, et qui se compose d'un tube court aa monté sur un manche (fig. 236). Le tube, coupé à pan oblique du côté



Fig. 236. — Ophthalmoscope de Jaeger (\*).

dirigé vers l'œil observé, est muni de deux rainures destinées à supporter des réflecteurs de diverses formes contenus dans l'anneau représenté figure 237. De plus, on peut faire glisser dans ce tube un deuxième tube court contenant deux lentilles pour l'éclairage oblique; l'ophthalmoscope se transforme alors en loupe de Brücke. Enfin, dans l'intérieur du tube, on peut encore placer une plaque divisée en carrés numérotés que l'œil examiné pourra fixer successivement (fig. 239).

<sup>(\*)</sup> aa, tube court muni de deux rainures dans lesquelles on engage le miroir représenté par la figure 238.

Des lentilles concaves ou convexes peuvent être adaptées à l'extrémité antérieure du tube dans les cas de myopie ou d'hypermétropie.



Fig. 237 à 239. — Ophthalmoscope de Ed. Jaeger (\*).

F. OPHTHALMOSCOPE BINOCULAIRE DE GIRAUD-TEULON. — Cet instrument est destiné à rendre possible l'examen du fond de l'œil, non plus avec un seul œil, comme cela se pratique dans tous les antres ophthalmoscopes, mais avec les deux veux à la fois ; il procure donc les avantages des appareils stéréoscopiques.



Fig. 240. — Ophthalmoscope binoculaire de Giraud-Teulon (\*\*).

L'appareil de Giraud-Teulon (fig. 240) se compose d'un grand miroir concave mobile, derrière lequel se trouvent deux prismes rhomboïdiens de crown-glass

<sup>(\*)</sup> Fig. 237. Conpe du tube court qui entre dans la composition de l'ophthalmoscope de Ed. Jaeger – Fig. 238. Anneau renfermant un réflecteur. – Fig. 239. Plaque divisée en carrés numérotés. (\*\*) A, prisme rhomboidien; B, C, même prisme coupé en deux moitiés; I, I', les deux images du point lumineux; V, pas de vis.

A et B, qui se touchent par un de leurs sommets et partagent symétriquement la circonférence du miroir. Un foyer lumineux quelconque e' e envoie un cône de rayons sur le miroir, et ceux des rayons qui passent par le trou central s'y divisent en deux faisceaux, dont l'un ira à l'œil droit et l'autre à l'œil gauche. Ces leux images sont vues simples, comme dans les stéréoscopes, au moyen de deux prismes à bases externes, placés, comme l'indique la figure, derrière les rhomboèdres.

Mode d'emploi.— La rétine est examinée, comme avec l'ophthalmoscope simple, l'image renversée, à travers une lentille biconvexe L de 2 ou 2 1/4 pouces de oyer qu'on tient devant l'œil.



Fig. 241. — Coupe et explication de l'ophthalmoscope binoculaire (\*).

Avant d'examiner le malade avec cet ophthalmoscope, on devra préalablement l'ajuster convenablement ; pour cela, en l'approchant de ses yeux, on fixera un

<sup>(\*)</sup> L, oil droit, et L'oil gauche de l'observateur; K O et K' O représentent la direction des rayons qui sont perçus par l'oil observateur; M M', rhomboèdres; N, miroir concave a b, image ophthalmoscopique formée par la lentille biconvexe C, que l'on tient devant l'oil observé.

objet quelconque et l'on s'assurera si cet objet est vu simple et net. Il arrive alors qu'on ne voit qu'un seul objet, mais en fermant alternativement tantôt un œil, tantôt l'autre, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un œil qui voit, l'autre ne se trouvant pas sur la direction des rayons lumineux passant par le rhomboèdre. Pour obvier à cet inconvénient, on tourne le pas de vis situé en V, et à l'aide de ce mécanisme on sépare la partie C de B du rhomboèdre; on met ainsi le rhomboèdre et le prisme en rapport avec l'œil qui était porté trop en dedans ou écarté trop en dehors. A ce moment, l'observateur verra deux objets au lieu d'un, mais quelques tours de vis suffiront pour ramener les deux images en un point.

On place la lampe en arrière du malade et un peu au-dessus de sa tête, afin que les rayons lumineux tombent directement d'en haut; on peut cependant la placer aussi sur le côté droit ou gauche du malade. On s'assurera d'abord si l'on voit bien le fond rouge de l'œil, puis on procédera à l'examen de l'image renversée de la rétine. Pour avoir une image plus nette, on devra dilater préalablement la pupille.

Laurence et Heisch (de Londres) ont modifié l'ophthalmoscope de Giraud-Teulon d'une manière très-avantageuse, en laissant les deux prismes centraux fixes, pendant que les deux prismes latéraux peuvent s'écarter et en même temps subir une inclinaison plus ou moins grande, ce qui rend inutile les prismes décentrés dont on se sert pour fusionner les images.

- G. OPHTHALMOSCOPE DE LAURENCE. John Laurence (de Londres) a construit un ophthalmoscope qui permet à deux observateurs de voir simultanément le fond de l'œil. A cet effet, il place devant le miroir de l'ophthalmoscope, à une certaine distance, une lame de verre à face plane bien polie et parallèle, sous une inclinaison de 45°. Les rayons lumineux qui viennent de l'œil observé sont dédoublés par la lame de verre ; une partie les traverse non déviée et arrive jusqu'au trou du réflecteur, et est perçue par l'observateur ; une autre partie de ces mêmes rayons est réfléchie par la surface du verre plan et peut être vue par un second observateur placé dans la direction de ces rayons.
- H. OPHTHALMOSCOPE DE GALEZOWSKI. Il se compose de tubes rentrants l'un dans l'antre comme ceux d'une limette d'approche (fig. 242); sa longueur est



Fig. 242. — Ophthalmoscope de Galezowski.

de 25 centimètres. Une de ses extrémités est taillée obliquement et garnie d'un bourrelet élastique pour qu'il s'adapte exactement au pourtour de l'orbite et de l'œil examiné. Le tube moyen, qui rentre dans le précédent, supporte une lentille biconvexe de 2 1/4 ponces de foyer; cette lentille est placée à la distance de 2 1/4 pouces de l'extrémité munie du bourrelet. Le troisième tube est le plus mince, il rentre dans les deux précédents, et à son extrémité est percé d'une échancrure ovale dans laquelle est fixé un miroir concave de 15 centimètres de foyer; au 1.

moyen d'un mouvement double, ce miroir peut être tourné du côté de la lampe, et réfléchir la lumière dans l'intérieur du tube. Pour rendre l'image plus nette et l'agrandir, une lentille couvexe n° 12 est placée derrière le miroir.

D'après l'avis du professeur Broca, nous avons fait ajouter à l'instrument une tige articulée, terminée par une boule luisante, que l'on dirige vers le point que le malade doit fixer. Cet instrument a été construit, d'après les modèles que j'ai donnés, par Robert et Collin.

Mode d'emploi. — Le malade peut être placé de deux manières : assis ou couclié.

1. Pour examiner l'œil du malade assis, il faut que sa tête soit appuyée contre in mur on le -dos d'un fauteuil (voyez la figure 243), et en même temps, autant jue possible, renversée en arrière.

La lampe doit être posée à 25 centimètres du réflecteur.



Fig. 243. — Mode d'emploi de l'ophthalmoscope de Galezowski (\*).

Ces dispositions prises, on saisit de la main droite l'extrémité bourrelée du tube, lorsqu'on veut examiner l'œil ganche, et de la main gauche s'il s'agit de l'œil droit, puis on approche cette extrémité de l'œil, en l'appuyant légèrement sur le pourtour urbitaire, de façon que l'échancrure carrée soit appliquée contre le nez du malade. A ce moment, on tourne le miroir du côté de la lampe et l'on s'assure si la lumière réfléchie éclaire la cornée. Quelques mouvements imprimés au miroir de bas en haut et de droite à gauche amènent cette lumière au point voulu; en maintenant alors l'instrument d'une manière fixe sur place, l'observateur regarde par le trou

<sup>(°)</sup> A, lampe ; B, réflecteur ; C, lentille fixée à l'extrémité inférieure du tube ; D, boule métallique servant de

central dans le tube, et ponrvu que la paupière supérieure ne cache pas la pupille, il verra distinctement le fond de l'œil et les vaisseaux de la rétine,

2. L'application de l'oplithalmoscope au lit du malade est encore plus facile : étendu horizontalement sur le dos, la tête ne reposant que sur un oreiller, le malade ouvre largement les yeux; l'observateur se place au bord du lit et du côté droit, lorsqu'il veut examiner l'œil ganche et vice versā. Appuyant ensuite l'instrument sur le bord orbitaire, comme dans la position assise, il tourne le miroir du côté de la lampe qui se trouve posée tout près de l'œil examiné. Les autres temps de l'opération sont identiques avec ceux que nous avons décrits plus haut

3. Il est indispensable que les pupilles du malade soient préalablement dllatées

avec une solution d'atropine.

4. An début des recherches ophthalmoscopiques, il est ntile que, pendant que l'examinateur regarde à travers le trou du miroir dans l'œil, un aide tienne l'instrument et veille à ce que la cornée reste constamment éclairée et qu'elle se trouve au milieu du disque lumineux.

5. Pour que l'observateur puisse trouver facilement la papille du nerf optique il faut que le malade regarde du côté de son nez, vers un point imaginaire situé i 8 ou 10 centimètres en dedans de l'extrémité inférieure du tube, et où l'on place

la petite boule.

Avantages et inconvénients de l'instrument. — L'emploi de cet instrumen remplit deux conditions très-favorables : d'abord l'extrémité objective du tub-porte une sorte de chambre noire, qui emboîte l'œil examiné et empêche l'umière du jour d'y arriver; ensuite la distance entre l'œil examiné et la lentill qui se trouve à l'intérieur du tube étant fixe et invariable, on n'a pas besoin d'chercher cette distance comme dans tons les autres ophthalmoscopes. Il suffit d'le fixer sur le pourtour de l'œil, pour que cette condition soit remplie. Ces modifications ont rendu possible l'examen des yeux en plein jour, dans les salles de hôpitaux, et au lit des malades, sans qu'il soit nécessaire de les transporter dan une chambre noire, ce qui est très-important pour l'examen des malades atteint d'affections cérébrales on autres affections aiguës.

L'usage de cet ophthalmoscope n'est pas exempt de difficultés, qui dépendent e partie d'une très grande mobilité de l'instrument; de là le déplacement facile de la lumière projetée sur l'œil. Mais un peu d'exercice et d'habitude permet de vaincre cette difficulté, surtout lorsque une personne maintient l'instrument su l'œil du malade et surveille s'il est bien éclairé, pendant que l'autre regarde dans

le tron du miroir.

L'image de la rétine est sonvent masquée par un reflet lumineux : rien n'est plu facile que d'écarter ce reflet de la partie de la rétine qu'on examine, en imprimant au miroir de petits monvements latéraux.

Le professeur Laugier a introduit une modification dans mon ophthalmoscope en adaptant au tube une bongie dont le foyer se tronve à une distance fixe d

réflecteur.

I. OPHTHALMOSCOPE FIXE DE FOLLIN. — Il se compose de deux tubes de cuivre A qui se meuvent l'un sur l'autre à l'aide d'une crémaillère f mise en monvement au moyen d'un piton à engrenage c; à l'une des extrémités de ce tube esplacé un miroir concave a de 25 centimètres de foyer, étamé, excepté à son centre

It mobile autour d'un de ses diamètres; à l'autre extrémité du tube se trouve une entille biconvexe b, qui peut être rapprochée ou éloignée du miroir au moyen du biton c, lequel sert encore à allonger ou raccourcir le tube.

Le corps de l'appareil est supporté par une tige gy, pouvant être élevée ou baissée à l'aide d'une crémaillère verticale h, et fixée par un écrou y à une table i. De la partie inférieure de cette tige part une tige  $l \, l \, n \, p \, n$  coudée à angle droit, erminée par une petite plaque concave sur laquelle le malade appuie son menton. Ine boule luisante e, fixée sur une tige mobile, sert à diriger l'œil du malade.

Mode d'emploi. — Après avoir fixé l'instrument à la table et placé le malade insi que la lampe à la distance convenable et à la hauteur voulue, on cherche à



Fig. 244. — Ophthalmoscope fixe de Follin (\*/.

concentrer avec le miroir la lumière de la lampe d'abord sur le front et ensuite sur la cornée du malade. Si la lumière n'est pas assez intense et si elle n'éclaire pas une surface assez large, on fait tourner le piton c jusqu'à qu'on obtienne un bel éclairage. C'est alors seulement qu'on remonte ou qu'on abaisse le tube au

<sup>(\*)</sup> A, tube de enivre muni à une extrémité d'un miroir concave a, et d'une lentille b à l'autre extrémité ; c, boule luisante placée sur une tige articulée d; f, crémaillère; c, pilou; o, œil de l'observateur; g,h,y,l,m, tiges L, lampe placée sur un pied P.

moyen du piton h pour projeter la lumière sur la cornée et la pupille du malade, dont la paupière supérieure doit être suffisamment relevée. Si, malgré cela, l'observateur placé en o ne voit pas encore la rétine ni les vaisseaux, il est indispensable alors de rapprocher ou d'éloigner la tige nn qui maintient la tête du malade, ce qu'on obtient en faisant jouer la crémaillère m.

Cet instrument donne une image très-nette et considérablement agrandie, et il

est pour la démonstration clinique un des meilleurs ophthalmoscopes.

L'ophthalmoscope de Liebreich diffère très-peu de celui que nous venons de décrire; il donne aussi une image grande et nette, mais on l'ajuste plus difficilement, c'est pourquoi il est moins usité en France que celui de Follin.

Les ophthalmoscopes fixes de Ruete, de Cusco et de Desmarres fils se composent aussi d'un miroir concave et d'une ou de deux (Ruete) lentilles convexes; mais, au lieu d'être placés dans un tube, ils sont montés sur des tiges isolées qui peuvent se rapprocher ou s'éloigner à volonté. Leur grande mobilité rend difficile leur application.

Le docteur Bürck (1) a fait subir une heureuse modification aux instruments qui servent à la démonstration clinique. Il place le malade devant un miroir concave de grand diamètre, sur lequel est projetée la lumière réfléchie par un autre réflecteur placé à 1 mètre de distance du premier et à 10 centimètres d'une lampe. L'observateur se place derrière ce dernier miroir et voit à travers le trou central l'image de la rétine sur le premier miroir.

Ulrich, Meyerstein et Frœbelius se sont servi de prismes pour éclairer le fond de l'œil. La lumière, en traversant une des faces du prisme, était réfléchie par l'hypoténuse pour arriver à l'œil de l'observateur par un troisième côté du prisme. Mais ces ophthalmoscopes ne présentent pas d'avantage sur les autres, et, étaut plus difficiles à employer, ont été depuis longtemps abandonnés. Il en est de même des ophthalmoscopes faits en lentilles étamées de Klaunig, de Burow et de Hasner, qui ne sont aujourd'hui employées par personne.

K. OPHTHALMO-MICROMÈTRES. — Il est très-facile d'établir dans l'intérieur d'un ophthalmoscope de Follin, de Liebreich ou de Galezowski, une plaque de verre transparent portant des divisions linéaires ou carrées, tracées à l'aide d'un diamant. La papille ou une tache exsudative quelconque se tronvant en face de ces divisions, correspondra à un nombre défini d'entre elles et permettra de juger de sa grandeur relative.

Je me suis servi pour mon ophthalmoscope à tubes, de même que pour le petit ophthalmoscope à main, de la lentille biconvexe 2 1/4 pouces ainsi disposée : deux lentilles plano-convexes, dont une surface plane portait des divisions en millimètres et centimètres, avaient été collées par leurs surfaces planes et fixées dans un cercle. En examinant le fond de l'œil au moyen de cette lentille placée à la distance de 2 4/4 pouces par rapport à l'œil, on peut se faire une idée de la grandeur des différentes parties de la rétine vues à l'image renversée.

Nous ne prétendons pas indiquer là un moyen à l'aide duquel il soit possible de mesurer exactement les dimensions réelles des différentes parties du fond de l'œil : ce serait difficile et superflue; ce qui nous semble utile et pratique, c'est

<sup>(1)</sup> Bürck, Bull. de l'Acad. de méd., Paris, 1870, t. XXXV.

ue l'on puisse juger de l'augmentation ou de la diminution de l'étendue d'une xsudation, d'un épanchement, etc.

L. OPHTHALMOMICROSCOPE. — Coccius a cherché à grossir l'image ophthalmocopique au moyen d'un appareil grossissant spécial, adapté derrière le trou central 'un ophthalmoscope fixe. Mais il est difficile de se servir de pareils instruments, t les avantages de ces investigations sont encore trop problématiques, pour que ons nous en occupions.

M. Photographie ophthalmoscopique. — Le docteur Rosebrugh (1) (de oronto) a fait des tentatives très-louables dans le but de photographier le fond l'œil de certains animaux, au moyen d'un appareil spécial construit d'après ses idications. L'œil est éclairé par la lumière solaire que réfléchit une lame de verre acée dans un tube, et l'image de la rétine est recueillie par une lentille biconexe placée derrière la lame; cette image est amenée dans une petite chambre notographique, sur le plan d'épreuve placé en un point défini.

Le docteur Noyes, de New-York, et Cusco, à Paris, ont fait des tentatives semlables sur les yeux des hommes. Les photographies obtenues par le docteur Cusco ent assez distinctes, et montrent qu'avec le temps on obtiendra peut-être des sultats plus satisfaisants, surtout quand il s'agira d'avoir les dessins schématiques es altérations du fond de l'œil.

N. AUTO-OPHTHALMOSCOPE. — Coccius a, le premier, réussi à construire un

strument qui permet à une personne de oir l'intérieur de son propre œil. Giraud-eulon, Heyman et Zehender ont fait instruire d'autres instruments du même ure.

L'instrument de Coccius, appelé autohthalmoscope, se compose d'un petit
be métallique (fig. 243), long de 5 pous, muni, à l'une de ses extrémités, d'une
ntille biconvexe de 4 pouces de foyer,
fermé à l'autre par un miroir plan,
rcé d'un trou au centre et dont la face
olie est tournée du côté de l'œil. La lenle biconvexe est obscurcie sur toute son
endue, excepté dans un coin.

Pour se servir de cet instrument, l'obervateur doit regarder par le trou du iroir o; à ce moment, les rayons lumieux de la lampe placée en L arrivent ar la partie transparente de la lentille l'ouverture du miroir, et de là jusqu'à



Fig. 243. — Auto-ophthalmoscope de Coccius.

rétine en p. Réfléchis par cette membrane et la choroïde, les rayons traversent es milieux de l'œil et rencontrent le miroir en p', qui les réfléchit de nouveau ers le point m. C'est ainsi que le point de la rétine m verra une partie voisine de

<sup>(1)</sup> Rosebrugh, The Ophthalmic Review, no 2, 1864; et Annales d'oculistique, t. LIII, 172.

sa propre rétine placée en p. Ce point lui apparaîtra dans un point quelconque p''. En faisant varier la position de l'instrument, on peut éclairer successivement différentes portions de cette membrane.

# CHAPITRE H

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'EXAMEN DES YEUX AVEC L'OPHTHALMOSCOPE.

Les difficultés que présente l'examen opthalmoscopique pour les personnes que commencent à s'y livrer dépendent le plus souvent de ce qu'on ne s'est pas suffisamment conformé à toutes les conditions propres à la manœuvre de l'instrument Pour faciliter cette étude, nous croyons utile de résumer ici les règles générale de cet examen, d'indiquer les obstacles qui peuvent se présenter et la manière de les surmonter.

1. Choix de l'ophthalmoscope. — La première condition d'un bon examen es le choix de l'instrument. Le meilleur, selon nous, est celui qui peut servir à la foi pour l'examen à l'image renversée et à l'image droite, et ici nous n'hésitons pas recommander notre modèle d'ophthalmoscope à main, représenté page 466. Il es portatif et remplit bien les conditions d'un bon éclairage.

Pour que le réflecteur soit bon, il doit avoir de 20 à 25 centimètres de foyer L'ouverture centrale sera de 4 à 5 millimètres de diamètre. Il est nécessair qu'une fourche soit fixée derrière le miroir afin que l'on puisse placer, soit un lentille concave, n° 8 et 40, pour l'examen à l'image droite, soit une lentille convexe, n° 42, pour agrandir et rapprocher l'image de la rétine.

La lentille biconvexe n° 2 1/4 pouces de foyer est la meilleure pour l'examer à l'image renversée. Elle doit être enchâssée dans un cercle métallique, dont le bords dépassent sa partie centrale et l'empêchent de se rayer.

Cet ophthalmoscope peut servir pour l'examen à l'image droite, dans ce dernie but pourtant on scra de préférence usage de l'ophthalmoscope de Zehender.

Pour l'examen des malades dans leurs lits, et dans les salles des hôpitaux, d'même que pour les démonstrations cliniques, nous donnons la préférence à notrophthalmoscope à tube et à celui de Follin.

Lorsqu'on vent obtenir l'image de la rétine et de la papille très-distinctes et e relief, il faut se servir de l'ophthalmoscope de Giraud-Teulon.

2. Chambre noire. — Pour bien voir le fond de l'œil avec l'ophthalmoscope, i est nécessaire de se placer dans un endroit obscur. Dans ces conditions, l'imag aérienne paraît plus distincte; et l'on évite de cette façon des reflets latéraux su la cornée qui rendent impossible tout examen. Mon ophthalmoscope à tubes per met de faire cet examen aussi facilement à la lumière du jour que dans un endroi obscur. L'ophthalmoscope à chambre noire de Poncet (1) remplit aussi d'un manière assez satisfaisante ces conditions.

<sup>(1)</sup> Poncet, Gazette hebdomadaire, 6 août 1869, p. 501. — Gaujot et Spillmann, Arsena de la chirurgie contemporaine. Paris, 1871, t. II, p. 359.

3. Exercice sur l'œil artificiel. — Pour apprendre plus facilement le mauiement de l'oplithalmoscope, il est nécessaire de s'exercer pendant un certain temps, soit sur des lapins, soit sur des personnes dont les yeux sont complétement sains. Mais, comme on n'a pas toujours à sa disposition des individus qui se laissent ongtemps examiner, on pourra avoir recours à un œil artificiel de Perrin (fig. 244), qui est muni des différentes figures représentant les variétés physiologiques et pahologiques de la rétine et de la choroïde, et qu'on peut changer à volonté.

4. Position du malade et du chirurgien. — Le malade doit être assis sur un petit tabouret un peu plus bas que celui sur lequel se place le chirurgien. Il est référable de placer le malade de telle sorte, que sa tête soit appuyée contre le nur ou contre le dos d'une chaise; autrement, il serait très-difficile d'empêcher

es mouvements involontaires de la tête.

5. Position de la lampe. — Pour avoir une image nette de la rétine, on doit hercher à projeter une quantité suffisante de lumière dans la pupille, ce qu'on



Fig. 244. -- Œil artificiel de Maurice Perrin.



Fig. 245. — Lampe pour l'examen ophthalmoscopique (\*).

btient en se servant d'une lampe à l'huile, et de préférence d'une lampe à l'usage es horlogers, dont le foyer peut être baissé ou remonté à la hauteur de l'œil u malade (fig. 245).

<sup>(\*)</sup> a, anneau de cuivre supportant deux tiges : l'une b surmontée d'un miroir concave c, l'antre d supporte un verre blen. La lampe elle-même est fixée sur la tige principale, mais elle peut à volonté être placée is hant on plus bas. Pour mes examens ophthalmologiques, j'enlève habitnellement les deux tiges bc et dcf, je m'en sers comme d'une lampe ordinaire.

Pour l'examen de l'image renversée avec le petit ophthalmoscope, il faut que la lampe soit du côté de l'œil examiné et dans un plan postérieur à la cornée, afin que cette dernière ne reçoive pas de reflets latéraux.

Pour l'examen à l'image droite, la lampe sera placée tout près de l'œil examiné, ainsi que du miroir.

- 6. Dilatation de la pupille. Dans la majorité des cas, la pupille est assez large pour qu'on puisse examiner le fond de l'œil avec l'ophthalmoscope sans la dilatation artificielle de la pupille. Mais, pour les personnes encore peu expérimentées, de même que pour l'examen des yeux dont les pupilles sont très-rétrécies, la dilatation doit être faite préalablement au moyen d'une solution d'atropine, à l'une des doses suivantes :

Cette dilatation est aussi nécessaire pour l'examen à l'image renversée ou droite lorsqu'on veut voir et apprécier les détails des altérations rétiniennes.

L'application de mon ophthalmoscope à tubes, de même que des instruments fixes de Follin, de Liebreich et de Cusco, exige aussi une dilatation préalable de

la pupille.

- 7. Position du miroir. Le réflecteur est tenu de la main droite devant l'œil droit, et il est légèrement appuyé contre le bord supérieur de l'orbite et à l'angle interne du nez. En imprimant quelques légers mouvements latéraux, on s'apercevra que le miroir réfléchit une lumière assez vive. C'est cette lumière qui devra être projetée sur l'œil à examiner, pendant que la main gauche de l'observateur maintiendra soulevée la paupière supérieure du malade.
- 8. Examen des milieux réfringents. Avant de procéder à l'examen de la papille du nerf optique, on doit s'assurer de l'état des milieux réfringents, et no tamment de la cornée, du cristallin et du corps vitré. Pour cela, l'éclairage de la pupille avec le réflecteur suffit le plus souvent : on fait regarder, le malade en hau et en bas, à droite et à gauche, et, pendant que cette lumière éclaire la pupille on s'assure s'il n'existe pas sur sa surface des taches noires ou une sorte d'ombre miroitante. La présence de taches ou stries noires ne peut être expliquée que par les opacités de la cornée, du cristallin on du corps vitré, ce dont on s'assur par les procédés d'examen propres à chaque membrane. Les milieux réfringent étant opaques, on comprend très-bien que le fond de l'œil, et notamment la papille du nerf optique, apparaissent comme voilés.
- 9. Difficulté d'éclairer la pupille. Il arrive quelquesois que, malgré l soin avec lequel il a suivi ces indications, l'observateur ne voit pas la pupille rouge mais noire. Cela peut tenir, soit à ce que le malade regarde en face, et alors y a au centre de sa cornée un restet lumineux qui recouvre tout le champ de pupille, soit parce que la personne qui n'est pas habituée à l'examen ophthal moscopique regarde de l'œil gauche ouvert et non de l'œil droit, devant lequel strouve le miroir. On peut s'en assurer en recommandant à l'observateur de se mer l'œil gauche pendant qu'il regarde dans le trou du miroir. Pour obvier à première dissiculté, on sait porter l'œil du malade sortement en haut ou de côté le restet étant déplacé dans ces conditions plus que la pupille, on apercevra imme

diatement celle-ci. Dans l'un comme dans l'autre cas, la dilatation artificielle de

la pupille diminuera de beaucoup les difficultés de l'examen.

10. Direction de l'œil examiné. — Pour trouver plus facilement la papille, on fait regarder le malade en dedans et un peu en haut. Cette condition doit être remplie avant de placer devant l'œil la lentille de 2 pouces 1/4, autrement on aura beaucoup de peine à trouver la papille du nerf optique. En effet, le nerf optique est situé, par rapport à l'axe optique, en dedans et en haut, et, pour le voir plus facilement, il faut le faire descendre plus bas et un peu en dehors, afin qu'il se trouve en face de la pupille, ce qu'on obtient en imprimant à l'œil la direction indiquée.

11. Position de la lentille. — La lentille, saisie de la main gauche entre le pouce et l'index, est approchée de l'œil observé à une distance égale à son foyer, et y est maintenue dans une position verticale, tandis que le petit doigt de la même main prend un point d'appui sur la tempe ou le front. Pendant que l'œil est éclairé, on interpose la lentille entre le réflecteur et la pupille, de sorte qu'elle se place en face de la pupille observée. L'observateur verra alors, non plus la pupille elle-même, mais l'image de la rétine au devant de la lentille. Si cette image n'est pas trouvée, il lui suffit de faire quelques légers mouvements latéraux avec le miroir, d'avancer ou de reculer la lentille pour apercevoir le fond de l'œil.

Afin d'éviter le reflet central de la cornée et du centre de la lentille, qui devient à ce moment très-gênant, on n'a, pour l'écarter du champ d'observation, qu'à

faire basculer légèrement la lentille dans un sens ou dans l'autre.

12. La première image perçue est le fond rouge de l'œil. Ce sont les vaisseaux de la rétine qu'on doit chercher à y distinguer; ils se présentent sous forme d'une arborisation très-régulière. Ces vaisseaux se divisent dichotomiquement, et l'angle de bifurcation est toujours dirigé du côté de la papille, de sorte que lorsqu'on voit l'angle de bifurcation dont le sommet regarde en haut, on peut être sûr que la papille du nerf optique se trouve en haut, et ainsi de suite.

- 13. Pour trouver la papille, il faut observer les conditions suivantes : a, l'œil observé doit être dirigé en dedans et en haut, et s'adapter à une grande distance ; b, après avoir aperçu l'angle de bifurcation des vaisseaux, il faut se déplacer avec le miroir dans le sens où l'on suppose que doit être la papille, c'est-à-dire du côté où est dirigé le sommet de l'angle vasculaire; c, en se déplaçant avec le réflecteur en haut, on verra que l'image rétinienne descend en bas; si, dans ce changement d'image, le fond de l'œil devient plus pâle et d'une teinte moins rouge, on peut conclure qu'on s'approche de la papille du nerf optique, et vice versa.
- 14. Si l'image rétinienne n'est pas assez nette, on cherchera à la voir en se rapprochant ou en s'éloignant avec le réflecteur de l'œil observé. En général, l'image renversée du fond de l'œil myope est vue plus distinctement à une petite distance, tandis que l'œil hypermétrope peut être mieux observé à une distance plus éloignée.
- 15. On peut reconnaître par l'examen à l'éclairage direct du réflecteur si l'œil est myope ou hypermétrope. La papille du nerf optique peut être vue très-distinctement à une petite et à une grande distance, sans le secours de la lentille objective ni de la lentille concave derrière le miroir. Chez les myopes, la papille ne peut

ètre vue qu'à une certaine distance; tout an contraire, si l'on veut se rapprocher avec le miroir tont près de l'œil myope, on ne distingue absolument rieu. Un autre signe pour reconnaître la myopie de l'hypermétropie est le suivant : pendant que l'on projette la lumière dans l'œil du malade et qu'on le fait déplacer de haut en bas, en s'aperçoit que dans la myopie les vaisseaux, de même que l'image rétinienne tout entière, suivent les mouvements de l'œil : dans les yeux hypermétropes, ces mouvements ont lieu dans un sens inverse.

16. Pour avoir une notion exacte de l'état de toutes les parties du fond de l'œil on procédera à cette exploration dans l'ordre suivant : on commence par examiner la papille (a) ; ensuite on explore la rétine en suivant les quatre vaisseaux

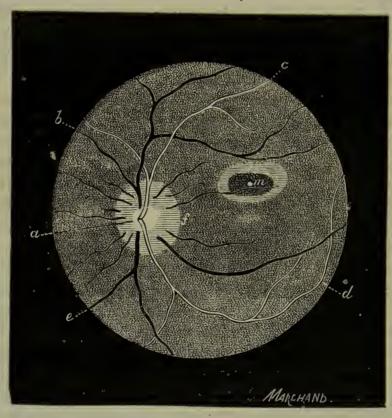

Fig. 246. — Fond de l'œil normal (\*).

principaux partant de la papille, et qui se dirigent vers b, c, d, e: puis on revient de nouveau vers la papille et l'on explore son bord interne f, et de là on étend l'investigation plus loin en dedans et en haut vers le point m, où se trouve la macula. On termine l'examen ophthalmoscopique en explorant la région de l'ora serrata, et, dans ce but, on fait regarder le malade successivement à l'extrême droite et à l'extrême gauche, en haut et en bas.

En suivant cet ordre dans l'investigation ophthalmoscopique, on peut être sûr qu'aucune des altérations qui pourraient exister sur la rétine ou la choroïde ne passera inaperçue.

47. Quand on a bien vu le fond de l'œil à l'image renversée, on doit aussi l'explorer à l'image droite.

Cette dernière méthode d'exploration est surtout nécessaire lorsqu'il s'agit de

<sup>(\*)</sup> a, papille du nerf optione; b, e, veines; e, d, artères; f, bord interne de la papille correspondant a la maçula; m, fosse centrole (macula).

préciser la nature d'exsudation que l'on a aperçue à l'image renversée sur la papille ou une autre partie quelconque du fond de l'œil. L'image renversée étant en effet relativement assez petite, et ne nous donne qu'une idée approximative de l'ensemble d'altération; tout au contraire, en examinant cette même partie à l'image droite sensiblement grossie, on se rend mieux compte de la nature d'altérations, de la profondeur des couches qui sont affectées et des rapports exacts qui existent entre l'exsudation et les vaisseaux rétiniens.

BIBLIOGRAPHIE. - Helmholt'z Beschreibung eines Angenspiegels. Berlin, 1851. - Ruete, Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen, 1852. - Follin, Arch. génér. de méd., ivillet 1852; et Lecons sur l'exploration de l'œil et en particulier sur les applications de l'ophthalmoscope. Paris, 1863. - Coccius, Ueber die Anwendung des Augenspiegels. Leipzig. 1853. - E. Jaeger, Ueber Staar u. Staaroperationen nebst anderen Beobachtungen und Erfahrungen. Wien, 1854. - Zehender, Ein neuer Augenspiegel (Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1853); et Archiv für Ophthalm. ron Graefe, Bd. 1, Abth. 1, 1854, p. 121. — Hasner, Ueber die Benützung poliirten Glaslinsen zur Untersuchung des Augengrundes. Prag, 1855. — De la Calle, De l'ophthalmoscope, thèse de Paris, 1856. — Qualigno, Sulle malattie interne dell'occluo. Milano, 1858. - Hogg, The Ophthalmoscope. London, 1859. - Métaxas, De l'exploration de la rétine et des altérations de cette membrane visible à l'ophthalmoscope. Thèse de Paris, 1861. — Galezowski, Nonveau modèle d'ophthalmoscope (Bull. de l'Académiede médecine, 7 janvier 1862, t. XXVII, p. 266, ct Gaz. des hôpit., 1862, p. 10; Sur les altérations du nerf optique et les maladies cérébrales. Paris, 1862; Traité de l'ophthalmoscopie. Paris, 1871. — Giraud-Teulon, Note sur un nouvel ophthalmoscope binoculaire (Bulletin de l'Acad. de méd. Paris, 1860-61, t. XXVI, p. 510); et Physiologie et pathologie de la vision binoculaire. Paris, 1861. — Gillet de Grandmont, in Deval, Traité des maladies des yeux. Paris, 1862. — Laurence, A new Ophthalmoscope (Ophthalmic Hosp. Reports, IV, 1. London, 1863). — Carter, The Ophthalmoscope, translated from German of Zander. London, 1864. - Schweigger, Leçons d'ophthalmoscopie, trad. franç. Paris, 4865. — Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie. Wien, 4868. — Maurice Perrin, Traité pratique d'oplithalmoscopie et d'optométrie. Paris, 1870. — Delgado Jugo, Introduccion sobre el oftalmoscopio (Atlas d'oftalmoscopia, por el doctor R. Liebreich, 2e édition. Madrid, 1867). — Gaujot et Spillmann, Arsenal de la chirurgie contemporaine. Paris, 1871, t. II, p. 354.

# NEUVIÈME PARTIE

#### CORPS VITRÉ

Anatomie. — Le corps vitré ou hyaloïdien est une humeur hyaline, dense, sphéroïde, enveloppée d'une membrane mince et transparente, appelée membrane hyaloïde. Il remplit les deux tiers de la cavité du globe oculaire, et se trouve entre le cristallin et la rétine, à laquelle il sert de support.

1. Membrane hyaloïde. — Cette membrane enveloppe l'humeur vitrée, et constitue un sac parfaitement clos. Son épaisseur varie selon qu'on l'examine dans son seg-

e0



Fig. 247. — Membrane de l'humeur vitrée d'un fœtus de huit mois, vue par la face interne ou rétinienne (\*).

<sup>(\*)</sup> Préparation. Inciser successivement la sclérotique, la choroïde et la rétine; l'humeur vitrée fait alors hernie et l'on enlève d'un coup de ciseau la partie herniée, qu'on porte sous le microscope. Elle est homogène, amorphe,

ment antérieur ou postérieur. Mesurant à peine 2 millièmes de millimètre dans le voisinage de la macula et du nerf optique, elle s'épaissit brusquement et d'une ma-

nière très-sensible, en s'approchant de l'ora serrata.

Cette membrane très-transparente, à déchirure très-nette, est, d'après Ch. Robin, tout à fait homogène, sans noyaux ni granulations (fig. 247). Sa surface externe est assez lisse et adhère intimement à la membrane limitante de la rétine; la surface interne est tapissée par un épithélium très-délicat. Les cellules épithéliales sont à peine perceptibles à l'état frais; elles sont finement granulées, polygonales, mais à angles

émoussés, comme le montre la figure 248, a.

2. Zonule de Zinn. — Au niveau de l'ora serrata, la membrane hyaloïde forme une sorte de collerette, qui porte le nom de zonule de Zinn. Plus loin elle se subdivise en deux feuillets, l'un antérieur et l'autre postérieur. Le feuillet antérieur, qui se moule d'une manière très-intime sur les plis des procès ciliaires, passe un peu en avant de ceux-ci, puis il les abandonne et s'attache à la partie antérieure de la capsule cristallinienne; le feuillet postérieur se porte dans l'excavation hyaloïdienne, et se confond avec la capsule postérieure. C'est la zonule de Zinn ou la couronne de la zone ciliaire qu'on voit autour du cristallin, enveloppant le corps vitré sous forme d'une collerette, dès qu'on a séparé la choroïde et l'iris du corps vitré.

La largeur de la zonule de Zinn est de 5 à 6 millimètres : d'abord d'une structure amorphe et dépourvue des stries sibrillaires, la hyaloïde ciliaire se décompose en sibres élastiques extrêmement sines et qui sont tantôt droites, tantôt onduleuses. Dans cette portion, elle se consond et s'unit intimement avec la partie terminale de la rétine. D'après Ritter, les sibres de la zonule de Zinn ne s'engagent point dans les intervalles des plis des procès ciliaires, qui ne sont occupés que par les dernières ter-

minaisons de la rétine.

3. Canal de Petit. — L'espace triangulaire qui se trouve entre les feuillets antérieur et postérieur de la zone de Zinn, ainsi que la grande circonférence du cristallin, forme un canal qui porte le nom de canal de Petit ou canal godronné. Durant la vie, il est rempli d'un liquide clair qui facilite jusqu'à un certain point les fonctions d'accommodation.

4. Cupule hyaloidienne. — Le corps vitré présente à sa partie antérieure une forte dépression, dans laquelle le cristallin est logé. Cette loge ou cupule porte le nom de cupule hyaloidienne. Elle est recouverte par la membrane hyaloïdienne, à laquelle la capsule postérieure du cristallin adhère intimement, mais simplement par

contact immédiat, comme le remarque très-justement le professeur Robin.

5. Humeur vitrée. — La substance dont se compose la masse du corps vitré est une humeur particulière que Ch. Robin compare au blanc d'œuf, et qui, d'après Ritter, ressemble à du mucus épais. Sa structure intime n'est pas encore bien déterminée et reste jusqu'à présent matière à discussion et à controverse. Les uns la considèrent comme étant composée des cellules; d'antres comme Robin et Ritter, n'admettent pas la présence des cellules dans sa structure. La préparation qui nous a été obligeamment communiquée par le professeur Robin, et que nous sommes heureux de reproduire (fig. 247), montre d'une manière admirable la vraie structure de la membrane de l'humeur vitrée d'un fœtus de liuit mois, vue par la face interne ou rétinienne. On y voit des leucocytes adhérents sans trace de cellules.

Donné (4) a, le premier, fait voir dans l'humeur vitrée un grand nombre de cor-

<sup>(</sup>t) Donné, Archives génér. de méd., t. XXIII, p. 113, et Cours de microscopie complémentaire des études médicales. Paris, 1844.

hyaline, épaisse de 0 n, 002, et plisse très-facilement (voyez en dd), de manière à sembler striée au premier coup d'œil. On voit par transparence des leucocytes adhérents à sa face interne ou vitrée. Sa face externe ou rétinienne a entraîné de la matière amorphe de la conche limitante de la rétine, qui se creuse rapidement de nombrenses petites vacuoles (b, b, b) hyalines : elle a entraîné anssi des myélocytes de la rétine (c). — Grossissement de 550 diamétres. (ch. hobin.)

puscules ayant 4/400 à 1/500 de pouce de diamètre, et d'une pesanteur spécifique moindre que le fluide dans lequel ils sont contenus.

Virchow et Kölliker avaient constaté la présence des cellules dans les corps vitrés des embryons de certains animaux. Mais c'est surtout Donkan (4), élève de Donders, qui a démontré d'une manière positive que les cellules entrent en grande proportion

dans la conformation muqueuse de cette humeur.

Selon Weber (2), le corps vitré se compose des cellules fusiformes et étoilées, qui



Fig. 248. — Cellules du corps vitré (\*).

s'entrecroisent et s'anastomosent entre elles pour constituer une sorte de charpente, à laquelle sont attachés des appendices muqueux. Pour la mieux voir, on doit se servir des liquides dépourvus de la propriété de coaguler cette humeur et d'une solution de carmin ou de bleu de Prusse.

Que ces cellules existent, il n'y a aucun doute; mais sont-ce des cellules accidentelles, ou entrent-elles dans la composition intime du corps vitré? C'est ce qui est jusqu'à présent difficile à dire.

Pour Iwanoff (3), à part les cellules étoilées de Weber, le corps vitré contient encore des cellules épithéliales, décrites par Ritter, les cellules étoilées observées par Virchow et Weber, et les cellules vésiculeuses semblables aux physalifores et que Donkan a si bien décrites.

6. Vaisseaux. — On sait que pendant un certain temps de la vie intra-ntérine, l'humeur vitrée n'a qu'un petit volume, et que le cristallin se trouve très-rapproché du segment postérieur du globe. Dans ces conditions, l'artère centrale du nerf optique envoie une branche appelée artère hyaloïdienne, qui atteint la cupule hyaloïdienne, et se divise dans la capsule postérieure en plusieurs branches qui se portent

(1) Doukan, Dissert. de corporis vitrei structura. Utrecht, 1854.

(2) Weber, Archiv f. Pathol., Anat. u. Physiol. von Virchow, Bd. XIX, p. 376.

(3) Iwanoff, Arch. f. Ophthalm. von Graefe, Bd. XI, Abth. 1, p. 164.

<sup>(\*)</sup> a, cellules épithéliales de la hyaloide ; b, b, b, b, b, cellules du corps vitré munies de nombreux prolongements : quelques-unes de ces cellules ne contiennent qu'un seul noyau, d'autres au contraire en possèdent jusqu'à trois ; a, lencocytes adhérents à lu membrane hyaloidienne.

ers la grande circonférence de la lentille, et de là vers la capsule antérieure et le

seau pupillaire (fig. 249, i,h,i) et s'anastomosent avec les vaisseaux iriens.

Weber pense aussi que les branches terminales de l'artère hyaloïde s'anastomont encore avec les vaisseaux externes du corps vitré, dont Schröder Van der Kolk a montré l'existence pendant la vie fœtale. Denonvilliers et Richet ont déposé au usée Orfila des pièces anatomiques où l'on peut voir comment l'artère hyaloïde rive à la capsule postérieure et s'y termine par une ampoule.

Dans les dernières périodes de la vie fœtale, les vaisseaux du corps vitré s'atro-

ient et disparaissent complétement.

J. Cloquet décrit un canal cylindroïde du corps vitré, qu'il a appelé canal hyaloïen, et qui résulterait de la réflexion de la membrane hyaloïdienne elle-même.



Fig. 249. — Corps vitré (\*).

tilling (4), a reconnu, en effet, la présence de ce canal chez plusieurs animaux, ais il n'est pas, selon lui, tapissé par la membrane hyaloïde renversée. Pour Stilng on constate, dans le corps vitré, un noyau et les couches concentriques. Cette pinion sur les couches concentriques a été déjà soutenue avant Stilling, et Vallée (2) fait des calculs sur leur réfraction. Muis en est-il réellement ainsi? C'est ce qu'il st impossible de démontrer dans l'état actuel de la science.

Physiologie. — Le rôle physiologique du corps vitré est double, jouissant d'une ansparence parfaite et ayant un indice de réfraction de 1,339 (Brewster), il concourt vec les autres milieux de l'œil à la réfraction des rayons lumineux. D'autre part, par a consistance égale à celle du verre fondu et par son poids spécifique (4,005), cette

umeur sert de support, sur lequel s'étale la rétine.

La nutrition du corps vitré se fait probablement au moyen des liquides sécrétés ar le cercle ciliaire et qui y arrivent par l'endosmose et l'exosmose, en traversant la nembrane hyaloïde à sa partie antérieure. La rétine étant dans cette région complément confondue avec la membrane hyaloïde, ne remplit aucun rôle utile pour la ision, ce qui fait que ce mécanisme nutritif ne gêne en aucune façon ses fonctions isuelles.

Stellwag von Carion pense que la nutrition de la partie postérieure du corps vitré e fait au moyen des vaisseaux rétiniens, ce qui nous paraît inadmissible.

<sup>(1)</sup> Stilling, Eine Studie über den Bau der Glaskörper (Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, bth. 3, S. 299).

<sup>(2)</sup> Vallée, Théorie de l'œil. Paris, 1843.

<sup>(\*)</sup> a, b, artère hyalonde s'épanouissant sur la cristallonde postérioure ; c,d,e,i, membrane pupillaire ses vais-aux : h, centre de la membrane ; f,g,i, selérotique.

### CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DU CORPS VITRÉ.

L'examen du corps vitré ne peut se faire sans le secours de l'ophthalmoscope, et quoique, dans certaines altérations occupant l'intérieur du globe, on puisse apercevoir à l'œil nu la pupille miroiter, on ne peut rien conclure de ce reflet vague et incertain.

L'exploration de l'humeur vitrée peut être faite par trois procédés différents :

1. Par l'éclairage direct, on s'assure si le corps vitré reste complétement transparent, ou s'il contient des flocons flottants, qui se présentent comme des taches ou des filaments noirs au devant du fond rouge.

Après avoir soulevé la paupière supérieure avec le pouce de la main gauche, on projette avec le miroir concave, que l'on tient devant son œil, la lumière dans la pupille, et l'on fait regarder le malade en haut, en bas, à droite et à gauche. Dans ces mouvements, les opacités du corps vitré, nageant dans cette humeur ramollie, se déplacent avec une extrême rapidité, et on les aperçoit facilement.

Pour obtenir de cet examen un résultat satisfaisant, il faut que le corps vitré soit exploré méthodiquement dans toutes ses régions, ce qui ne peut avoir lieu que lorsqu'on arrive à concentrer le foyer lumineux dans les diverses couches de cet organe. On se rapproche donc de l'œil du malade avec le miroir, successivement à 10, 15, 25 et 30 centimètres, et pendant qu'on y projette la lumière on fait exécuter à l'œil les mouvements dans divers sens. De cette façon, la moindre opacité pourra être dévoilée.

2. On examine avec avantage le corps vitré à l'image renversée. A cet effet, on place la lentille convexe 2 1/4 de foyer à une distance un peu plus grande que celle qui est exigée dans l'exploration de la rétine, et on l'éloigne ensuite peu à peu de l'œil, jusqu'à ce qu'on aperçoive l'image renversée du champ pupillaire et de l'iris. Il arrive quelquefois que lorsqu'on examine la papille, on voit se promener devant elle un flocon; il suffira dans ce cas de s'éloigner de l'œil avec la lentille pour qu'on distingue ce même flocon très-nettement..

3. Les opacités très-fines, filiformes ou pointillées qui existent souvent dans le segment autérieur du corps vitré, peuvent être examinées de tout près au moyen d'un réflecteur muni d'une lentille très-forte, n° 3 ou 5, convexe placée derrière l'ouverture centrale.

## CHAPITRE II

MALADIES DU CORPS VITRÉ.

L'étude sur la structure du corps vitré et de sa composition intime présente de si grandes difficultés que, comme nous l'avons dit plus haut, il n'y a à cet égard rien de décidé et rien de précis. Tandis que Ch. Robin et Ritter ne veulent voir

lans l'humeur vitrée qu'un corps transparent ressemblant à du blanc d'œuf ou à du nucus, et qu'ils refusent à ce milieu toute espèce de structure, Weber, Doncan et Iwanoff admettent l'existence des différentes formes de cellules, qui s'anastomosent entre elles. Ces deux opinions sont, comme on voit, séparées par une diférence radicale.

L'anatomie pathologique de ce corps n'a pas été mieux déterminée que l'anatonie physiologique, et il est difficile aujourd'hui de dire si les altérations que l'on y rouve sont dues à la transformation du corps vitré et de ses cellules, ou bien, ce qui me semble plus probable, si elles ne sont que la transformation ultérieure l'exsudats et d'épanchements provenant, soit de la rétine, soit de la choroïde.

Pour certains auteurs, la théorie passe avant les faits pratiques et avant toute observation; et, du moment que la présence des cellules dans le corps vitré a été constatée, l'inflammation de l'humeur elle-même est jugée non douteuse. Ils adnettent donc la hyalitis, non comme une inflammation de la membrane hya-oïdienne, ainsi que le pensait Midlemoore, mais comme une inflammation de l'humeur elle-même. Wecker est un des partisans les plus ardents de cette théorie; peut-être est-il le moins modéré de tous; son assurance, sur l'existence de l'hyalitis, va si loin, qu'il n'hésite pas à accuser d'ignorance tous ceux qui ne sont pas de son avis.

Que répondre à cette affirmation? Si ce n'est de demander à l'auteur de mettre un peu plus d'ordre dans la description de cette maladie et de nous dire ce qu'il entend par inflammation du corps vitré. Voici ce qu'il dit : « La symptomatologie et la marche de l'hyalitis aiguë, qui seule doit figurer à titre de maladie propre, se confondent tellement avec celles des choroïdites suppuratives, que nous risquerions de tomber dans des redites inutiles, en en présentant ici la description détaillée. » Pour le traitement, il renvoie aussi « à la choroïdite suppurative ».

Que reste-t-il donc ponr l'inflammation du corps vitré, si tout ce qui se trouve décrit comme symptomatologie, marche et traitement, doit être rapporté à la choroïdite suppurative ?

Macnamara (1) pense, avec raison, que les hyalitis idiopathiques non compliquées doivent, si jamais elles existent, être très-rares chez l'homme. Pour moi, l'inflammation de la membrane hyaloïdienne peut être admise. Quant à l'humeur vitrée elle-même, les altérations que nous connaissons jusqu'à présent ne sont que secondaires et proviennent de l'inflammation de la rétine ou de la choroïde, d'épanchements sanguins de ces mêmes membranes, etc. On y trouve aussi des cristaux de cholestérine, des corps étrangers, des cysticerques, etc.

Voici, en résumé, les altérations du corps vitré, que nous aurons à étudier :

- 1º Ramollissement simple du corps vitré.
- 2º Mouches volantes et slocons du corps vitré.

3º Apoplexie générale du corps vitré.

- 4º Corps étrangers, cysticerques et cristallin luxé.
- 5º Membranes organisées et vaisseaux dans le corps vitré.

6° Décollement de la membrane hyaloïdienne.

<sup>(1)</sup> Macnamara, A Manual of the Diseases of the Eye. London, 1868, p. 430.

#### ARTICLE PREMIER.

SYNCHYSIS SIMPLE OU RAMOLLISSEMENT DU CORPS VITRÉ.

Le corps vitré, qui a une densité assez considérable, peut devenir fluide et se liquéfier complétement. Cet état morbide est généralement désigné sous le nom de synchysis.

Symptomatologie. — Les tremblements ou oscillations de l'iris sont un des signes caractéristiques de liquéfaction de l'humeur vitrée. On reconnaît facilement ce symptôme en faisant remuer l'œil dans tous les sens; si, pendant ce temps, on fixe un point quelconque de la périphérie de l'iris, on ne tarde pas à constater qu'il y a là comme une onde d'humeur aqueuse qui frappe la surface antérieure de cette membrane.

Quelquefois il arrive que le cristallin lui-même n'ayant plus un appui assez. solide, se laisse refouler en arrière et devient tremblotant. Dans ces cas, il y a un véritable tremulus iridis, dont nous avons parlé plus haut.

Le ramollissement du corps vitré existe dans un grand nombre de cas, sans que

pour cela sa transparence soit diminuée on que la vue soit troublée.

L'ophthalmoscope ne nous fournit alors que des renseignements négatifs. Dans d'autres circonstances, le synchysis est accompagné de flocons plus ou moins épais qui nagent dans cette humeur liquéfiée. L'ophthalmoscope permet de voir que ces corpuscules opaques et d'une apparence noire parcourent le champ pupillaire avec une extrême rapidité, ce qui ne pourrait avoir lieu si l'humeur vitrée avait conservé sa densité normale.

D'après le déplacement plus ou moins étendu des flocons, on peut conclure quelquesois qu'une partie antérieure du corps vitré seule est ramollie. C'est le synchysis partiel? Après l'abaissement de la cataracte, il ne se déclare habituellement que dans le segment antérieur, tandis qu'il est presque toujours postérieur dans la myopie et dans l'atrophie choroïdienne.

Étiologie. — Le synchysis est le plus souvent consécutif à une altération de la membrane qui le sécrète, c'est-à-dire de la choroïde. On le voit en effet survenir à la suite des choroïdites atrophiques généralisées et dans les hydrophthalmies. C'est peut-être pour cette raison que la consistance du globe de l'œil est modifiée dans ces cas; tantôt le globe devient plus dur, tantôt plus mou. Disons pourtant que, dans un grand nombre de circonstances, cette liquéfaction existe avec la conservation du volume et de la densité normale de l'œil.

J'ai vu le ramollissement se produire presque constamment chez les myopes, ce qui explique la prédisposition que présentent ces sortes d'yenx pour le décollement de la rétine.

Warlomont et Testelin parlent de synchysis congénital observé chez les hydrocéphales. Je l'ai observé chez les enfants atteints de luxation congénitale du cristallin, ou qui étaient atteints de nystagmus, de coloboma ou d'autres vices de conformation.

Pronostic et traitement. — Cet état ne présente aucun danger pour le malade et ancnn traitement n'est indiqué. Tont au plus faut-il prendre des précantions lorsqu'il s'agit de pratiquer l'opération de la pupille artificielle, de cataracte, etc.

#### ARTICLE II

#### MOUCHES VOLANTES ET FLOCONS DU CORPS VITRÉ.

Malgré la conservation complète de la transparence des milieux réfringents, une certaine quantité des corpuscules microscopiques occupent, soit la surface de la cornée, soit un autre milieu réfringent, et peuvent être perçus par l'œil malade. La perception de ces corpuscules, qui ont le plus souvent une certaine mobilité, est désignée sous le nom de mouches voluntes.

A. MOUCHES VOLANTES. — Les mouches volantes peuvent être physiologiques ou pathologiques.

Les mouches volantes physiologiques s'observent dans des conditions trèsdiverses et chez des personnes qui ont les yeux fatigués par un travail assidu, tel que la gravure, les recherches microscopiques, etc.

Elles se présentent sous des formes variées : tantôt on aperçoit devant les yeux, dans l'air, comme des nuages lumineux et des gouttelettes claires, qui s'effacent et se modifient avec le clignement des paupières, comme le montre la figure 250



Fig. 250. - Mouches volantes, d'après Helmholtz.

de Helmholtz. Ces phénomènes entoptiques sont produits par de nombreux corpuscules contenus dans les larmes qui se répandent à la surface de la cornée.

Dans d'autres cas, ces mouches simulent des espèces de colliers de perles ou de petits cercles presque transparents; ces colliers apparaissent tantôt isolés, tantôt en forme de grappes dont l'ensemble présente les figures les plus bizarres. Quelquefois ce sont des petites bandes pâles terminées par des boules claires, comme l'indique la figure 254; dans d'autres cas, elles prennent la forme de points noirs isolés.

Quelques malades voient devant eux comme une sorte de membrane qui se plie

et se déplace à chaque mouvement de l'œil, en décrivant souvent des zigzags. Par moment, ce spectre visuel ressemble à un petit nuage ou une aile de mouche, qui, en s'agrandissant, pourrait ressembler à une toile d'araignée.

Ces mouches sont toujours mobiles, elles se déplacent avec une extrême rapidité et à une distance variable; souvent le malade croit que c'est une véritable mouche

qui a passé devant l'œil.

On les aperçoit plus facilement au grand jour et lorsqu'on regarde fixement un ciel bleu, ou quand on regarde dans l'espace pendant une journée brumeuse ; le



Fig. 251. — Mouches volantes, d'après Mackenzie.

soir, ces mouches ne sont pas visibles. Lorsqu'on veut les suivre du regard, on constate qu'elles descendent en bas et se perdent pour réapparaître en haut au bout de quelque temps.

Dans le champ de l'oculaire du microscope, on aperçoit aussi, avant tout autre phénomène, des mouches perlées et de petits tubes ou bandelettes transparentes, comme l'a très-bien constaté Ch. Robin (1).

Les mouches physiologiques mobiles ne peuvent dépendre que des petits corpuscules qui nagent dans le corps vitré liquéfié, comme l'a démontré A. Donné (2). Mais, pour produire l'impression sur la rétine, il faut qu'elles se trouvent à une très-petite distance de celle-ci; antrement, elles ne seront point perçues par elle. C'est donc dans la région voisine de la membrane hyaloïdienne que doivent se trouver ces corpuscules microscopiques.

Les mouches sont souvent en forme de nuages; c'est dans un de ces nuages que Doyle et Donné (3) ont représenté des filaments et des globules qui sont dans l'intérieur des filaments (fig. 252).

(1) Ch. Robin, Traité de microscopie. Paris, 1871, p. 433.

(2) Donné, Cours de microscopie. Paris, 1844.

<sup>(3)</sup> Donné, Ibid., p. 488, et Atlas de microscopie. Paris, 1845, in-folio, pl. XX, fig. 83

Quelques-uns d'entre eux paraissent fixés à la membrane hyaloïdienne. Ainsi, Donders rapporte qu'un corpuscule analogue existe dans son œil gauche sur la ligne visuelle, qu'il le voit souvent descendre au-dessous de cette ligne, mais il ne peut point monter plus haut.



Fig. 252. — Mouches volantes en forme de nuages, d'après Doyle.

Ces corpuscules ne peuvent être observés avec l'ophthalmoscope. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'examiner l'œil d'un graveur, qui voyait constamment devant son œil la figure 253, qu'il a reproduite lui-même; pourtant l'examen le plus



Fig. 253. — Mouches volantes.

minutieux n'a pu révéler aucune altération dans les milieux réfringents. Cette figure se montrait devant l'œil du malade, en face des objets qu'il fixait, mais elle était mobile, et changeait souvent de position et de forme.

Mouches volantes pathologiques. — Elles sont ordinairement constituées par des épanchements de diverse nature dans le corps vitré. Ces épanchements troublent la trânsparence de ce milieu réfringent et se présentent à l'ophthalmoscope sous des aspects très-variés, que nons appelons généralement flocons.

B. FLOCONS DU CORPS VITRÉ OU SYNCHYSIS FLOCONNEUX. — Ils se présentent sous des formes diverses; mais pour mienx étudier leurs caractères, nous les divisons en quatre variétés: 4° filamenteux; 2° en forme de toile d'araignée: 3° membraneux, et 4° synchysis étincelant.

1º Flocons filamenteux ou flocons simples. — Ils se présentent sous la forme de filaments minces, plus on moins volumineux, simples ou multiples, très-mobiles et se déplaçant avec une rapidité extrême. Leur volume ainsi que le nombre varie beaucoup; et, s'il n'y a dans le corps vitré qu'un 'senl flocon, on aura beaucoup de peine à le trouver. Pour cela, il faudra dilater la pupille et faire exécuter à l'œil du malade des mouvements réguliers de bas en haut et de droite à gauche. Ces corpuscules apparaissent ordinairement comme des taches noires on grisâtres, et cette coloration est due à leur opacité et aussi à ce que, ne laissant point passer la lumière réfléchie du fond de l'œil ils restent dans l'ombre.

Les sujets atteints de ce genre de flocons ne sont pas sensiblement gênés dans leur vision, et ils peuvent vaquer à leurs affaires, lire et écrire, même lorsque les mouches qu'ils voient se placent en face. Quelquefois ils se plaignent de voir nne ou plusieurs mouches, ayant la forme d'inne virgule, d'une araignée, d'un serpent, qui tantôt s'éloigne, tantôt se rapproche de l'œil.

2º Flocons en forme de toile d'araignée. — Ces sortes de flocons se présentent sous l'aspect d'une toile d'araignée très-fine, très-délicate, qui se déplace en tous sens, se plie et se condense par moments. Ce nuage se compose d'une espèce de filaments fins et déliés et ressemble quelquesois à un paquet de cheveux entortillés. Rarement les flocons se trouvent dans un même plan et sur une petite étendue; ils existent le plus souvent à des profondeurs dissérentes, ce qui fait que, malgré lenr grande finesse, ils troublent beaucoup plus la vue que les autres. Le brouillard que les malades voient persiste dans toutes les positions de l'œil, et il occasionne une gêne beaucoup plus considérable que ne le feraient des flocons tout à fait opaques, mais d'un volume limité.

3° Flocons membraneux. — Ils se présentent à l'ophthalmoscope comme des membranes larges, opaques et irrégulières, ordinairement attachées par un bout à un point quelconque de la rétine ou au nerf optique. Les mouvements de ces flocons sont limités dans une certaine mesure; on les voit souvent se plier ou se tordre par un bout, pendant que par l'autre bout ils semblent fixés à lenr point d'implantation.

Leur volume varie beaucoup, et nous en avons vn de tellement grands et épais qu'ils simulaient à s'y méprendre le décollement de la rétine. La difficulté du diagnostic augmente encore lorsque ces membranes sont accompagnées de flocons multiples disséminés dans le corps vitré. C'est alors que j'ai conseillé (1) de soumettre les malades à l'examen ophthalmoscopique le matin, après le repos du lit et

<sup>(1)</sup> Galezowski, Recherches ophthalmoscopiques sur les maladies de la rétine et du nerfontique. Paris, 1863, p. 5.

avant que les monvements des yeux aient rendu trouble le fond de l'œil tout entier. Nous avons réussi par ce moyen à établir un diagnostic certain pendant que tous les autres moyens restaient infructueux.

Les flocons membraneux sont le plus souvent dus à un épauchement de sang provenant de la rupture d'une des artères de la rétine. Nous avons eu plusieurs fois occasion d'observer une altération semblable à la suite de rupture de l'artère centrale du nerf optique. Je les ai vus aussi se former dans des choroïdites syphili-

tiques, mais ils avaient souvent dans ces cas une fixité presque complète.

4º Synchysis étincelant ou cristaux de cholestérine flottant dans l'humeur vitrée. — Cette variété de flocons consiste dans le ramollissement du corps vitré accompagné de la présence de paillettes brillantes plus ou moins nombrenses qui, à l'examen ophthalmoscopique, apparaissent semblables à des paillettes d'or se déplaçant en tout sens. Ces flocons luisants sont constitués par des cristaux de cholestérine, ainsi que Malgaigne et Desmarres l'ont démontré.

Pendant longtemps, les observateurs qui eurent l'occasion de constater la présence de ces paillettes luisantes (Parfait Landrau, J. A. Schmidt et Stout) dans la chambre antérieure, s'accordèrent à les faire coïncider avec la dépression de la cataracte. De Graefe (1) et de la Calle (2) ont rapporté des exemples qui prouvèrent que les flocons de cholestérine pouvaient se montrer dans les yeux atteints d'un décollement de la rétine et dont le cristallin était intact.

Pour notre compte, nous avons relaté des faits non moins intéressants dans lesquels il y avait synchysis étincelant sans qu'on ait pu découvrir la moindre trace d'inflammation de la rétine, de la choroïde ou du cristallin (3).

Ces flocons, lorsqu'ils existent sans aucune autre lésion, produisent la sensation de mouches volantes, et d'une sorte de brouillard ordinairement disposés en grappes régulières, et apparaissant au malade, comme dans mes deux cas, sous forme d'une grappe de raisin.

Anatomie pathologique. — La nature des flocons du corps vitré, ainsi que leur structure microscopique, est très-variée, ce qui tient à leur origine différente.

Les flocons isolés, filamenteux, sont le plus souvent constitués par de la fibrine coagulée, mélangée de globules du sang, ce qui démontre que leur cause réside dans les épanchements de sang.

D'après Schæn (4), les flocons qui se développent dans le cours d'une iritis sont constitués par de la lymphe plastique.

Stellwag von Carion, Schweigger et Müller ont constaté dans les iridochoroïdites des flocons composés tantôt de masses amorphes contenant des cellules graisseuses, tantôt de véritables globules de pus, auxquels il faut ajouter des cellules pigmentaires provenant de la choroïde.

Selon Dunkan, Ritter et Weber on y retrouve aussi des cellules étoilées et épithéliales du corps vitré plus ou moins altérées.

Desmarres et Sichel ont démontré, dans certains cas particuliers, la présence de concrétions calcaires occupant l'hémisphère postérieur de la hyaloïde.

(1) De Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. 1, Abth. 1, S. 357.

(4) Scheen, Handbuch der Patholog. Anat. des menschl. Auges, 1828, p. 85.
GALEZOWSKI.

<sup>(2)</sup> De la Calle, De l'examen de l'ait au moyen de l'ophthalmoscope, thèse de Paris, 1856.
(3) Galezowski, Du synchysis étincelant (Annales d'oculistique, 1864, t. LII, p. 126).

On trouve presque dans tous les flocons une certaine quantité de cristaux de cholestérine et d'hématine qui peuvent exister aussi à l'état d'isolement.

Étiologie. — Nous avons vu qu'une des causes les plus fréquentes des flocons est, selon de Graefe, un épanchement de sang provenant de la rupture des vaisseaux rétiniens ou choroïdiens. Ces épanchements reconnaissent tantôt pour causes des affections locales, telles que choroïdites atrophiques, staphylôme postérieur, etc.; dans d'autres cas, ils sont amenés par les maladies du cœur, les crases du sang, etc.

Les choroïdites et les choroïdo-rétinites syphilitiques donnent le plus souvent lieu à des flocons du corps vitré, et ce sont habituellement des flocons filiformes fins, et en forme de toile d'araignée.

Les luxations du cristallin dans le corps vitré, les corps étrangers en pénétrant dans l'œil occasionnent aussi des épanchements floconneux.

Durée et pronostic. — Les flocons exsudatifs et fibrineux, surtout ceux qui sont consécutifs aux choroïdites sont en général longs à disparaître. Dans les cas les plus favorables, leur disparition ne peut être obtenue qu'après un an ou deux.

Les flocons du corps vitré qui accompagnent les choroïdites syphilitiques sont les plus difficiles à guérir, et je les ai vu persister pendant des années, malgré tous les traitements auxquels les malades avaient été assujettis.

Les épanchements sanguins, grands ou petits, se résorbent en général d'une manière assez facile; mais cette résorption demande aussi un laps de temps relativement très-long.

Traitement. — Cet état morbide est, comme nous l'avons démontré, symptomatique de diverses autres affections, soit de la choroïde, soit de la rétine; la thérapeutique doit, par conséquent, être en rapport avec ces diverses altérations.

Si le sujet est fort et s'il existe des signes de congestion de la choroïde, occasionnés soit par la suppression des règles ou d'hémorrhoïdes, on appliquera des sangsues derrière l'oreille ou à l'anus. Il sera en même temps nécessaire d'agir sur les intestins au moyen des purgatifs salins de Pulna, de Birmensdorf, de Kisingen. Chez les personnes anémiques et chlorotiques, le traitement tonique et ferrugineux sera d'une grande utilité.

Le traitement local doit consister dans les applications fréquentes de compresses d'eau fraîche sur les yeux, et l'instillation alternative des collyres d'atropine et d'éserine. On doit interdire aux malades tont travail susceptible de fatiguer les yeux et d'y occasionner des congestions. Ils éviteront la lumière vive; l'usage des lunettes bleues ou de teinte neutre (de A. Chevalier) leur sera prescrit, ce qui les empêchera aussi de voir les mouches volantes qui les tourmentent constamment.

Dans un cas exceptionnel, j'ai essayé d'enlever à travers une petite plaie scléroticale les membranes flottantes au moyen de la serre-tête de Desmarres; le résultat a été assez satisfaisant et la vue s'était sensiblement éclaircie.

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Synehysis étineelant, ramollissement du corps vitré avec étincelles apparentes au fond de l'œil (Annales d'oeulistique, 1845, t. XIV, p. 220). — Bouisson, Origine du synchysis étineelant (Comptes rendus de l'Acad. des se., 19 juillet 1847). — Schauenburg, Ueber Cholesterinbildung in menschl. Auge. Erlangen, 1852. — de Graefe, Notiz ueher die im Glaskörper vorkommenden Opaeitaeten (Archiv. f. Ophtholm., Bd. 1, Abth. 1, S. 351). — Qualigno, Moladies du corps vitré comme cause de l'amblyopie amau rotique (Ann. univers. di Medicina, 1857). — Ritter, Entstehung des Eiters in der Glaskörperhöhle und Verhalten der Choroïdea (Archiv f. Ophthalm., Bd. VIII, Abth. 1, S. 52,

1861). — Galezowski, Étude sur les flocons du corps vitré (Annales d'oculist., t. LI, 1864, p. 61); et Du synchysis étincelant (Annales d'oculist., t. LII, p. 125).—Hulke, Cases illustr. art. patholog. condit. of the Vitreous humour with remarks (Ophth. Hospit. Reports, t. V, 1866, p. 123). — Mooren, Krankheiten des Glaskörpers (Ophthalmische Beobachtungen, 1867, p. 197).

#### ARTICLE III.

#### APOPLEXIE GÉNÉRALE DU CORPS VITRÉ.

symptomatologie.—Les épanchements de sang qui se produisent dans le corps vitré peuvent le remplir en partie ou en totalité. Lorsque l'épanchement a lieu dans l'hémisphère postérieur de l'œil par suite de rupture des artères rétiniennes, il refoule le corps vitré en avant; on voit dans ce cas le fond de l'œil réfléchir une teinte blanc grisâtre ou rougeâtre.

L'épanchement de sang peut provenir des vaisseaux ciliaires rompus; il occupe alors la région antérieure du corps vitré et il se répand sur toute la surface postérieure du cristallin.

Cet accident survient ordinairement d'une manière soudaine, et le malade perd la vue presque instantanément; tout au plus peut-il distinguer le jour de la nuit.

L'œil, au début, ne présente rien de particulier; mais, au bout de quelque temps, l'iris change de couleur, devient brunâtre ou verdâtre. Les phosphènes se conservent. Il est impossible d'éclairer le fond de l'œil avec l'ophthalmoscope, bien qu'on ne puisse découvrir aucune opacité dans le cristallin.

Il pent arriver qu'on aperçoive à l'éclairage oblique un reflet rougeâtre à la surface postérieure du cristallin; j'ai vu quelquefois le sang fluctuant derrière la lentille. L'existence de ce phénomène indique d'une manière certaine l'épanchement sanguin.

Il n'y a qu'une seule affection qui puisse simuler cet état morbide: c'est la cataracte noire. Dans ce dernier cas, le cristallin n'est pas transparent, et présente une teinte mate; d'autre part, en dilatant fortement la pupille, on distingue les limites du cristallin opaque.

Marche, durée, pronostic. — Les épanchements considérables de sang occupant l'hémisphère antérieur du corps vitré peuvent se résorber presque complétement et la vue se rétablir en conséquence. Mais, pour que la transparence de cette humeur reparaisse, il faut un laps de temps considérable, de huit mois à deux ans. Une de mes malades devint complétement aveugle par suite d'une embolie de l'artère centrale de l'œil droit et d'une hémorrhagie générale intra-oculaire gauche. Mon pronostic était favorable pour l'œil gauche, l'épanchement sanguin du corps vitré se résorba en effet en grande partie après le traitement de dix-huit mois et la malade peut aujourd'hui lire les caractères les plus fins.

Étiologie. — Ces hémorrhagies générales du corps vitré sont excessivement rares. Lorsqu'elles se déclarent spontanément, il faut chercher la cause du côté du cœur ou de la composition vicieuse du sang, comme dans le scorbut, l'albuminurie, etc.

Les blessures graves de l'œil et les pertes considérables du corps vitré occasionnent des hémorrhagies *ex vacuo*. Elles surviennent après les opérations de cataracte, les ruptures de la sclérotique, etc. Traitement. — Il faut prendre en considération les causes générales qui ont amené ces désordres, et surveiller le régime des malades, recommander une nour-riture tonique, éviter les impressions morales trop vives, ainsi que l'action d'une lumière trop éclatante sur l'autre œil.

Chez les femmes, on sera attentif à l'état de leurs règles; chez les personnes

dyspeptiques on cherchera à régulariser la digestion.

Quant au traitement local, ce sont les compresses trempées dans une solution d'arnica coupé d'eau à moitié ou aux deux tiers, et quelques dérivatifs que l'on doit surtout préconiser.

Dans certains cas récents, on pourrait avoir recours à une paracentèse scléroticale, afin de faire sortir une certaine partie du sang épanché.

BIBLIOGRAPHIE. — Dumontpallier, Hémophthalmie (Arch. d'ophthalm. de Jamain, 1855, t. IV, p. 189). — White Cooper, Annales d'oculist., t. XXXVIII, p. 170 et XL, p. 181. — Hulke, Med. Times and Gaz., 1862, 4 oct. — A. Danthon, Essai sur les hémorrhagies intraoculaires, thèses de Paris, 1864. — Lawson, Brit. Med. Journal, 1865, 16 dèc. — Rydel, Massenhafte Glaskörperblutung, etc. (Bericht ueber die Augenklinik von Arlt, Becker, Rydel, 1867, p. 101).

#### ARTICLE IV.

CORPS ÉTRANGERS, CRISTALLIN LUXÉ ET CYSTICERQUES DU CORPS VITRÉ.

A. CORPS ÉTRANGERS. — Les corps étrangers qui traversent la sclérotique s'arrêtent très-rarement dans le corps vitré, pour y constituer une sorte de flocon. Les éclats de capsule, les paillettes d'acier ou de cuivre, les grains de plomb, etc., descendent d'ordinaire vers les parties déclives de la cavité oculaire, où ils provoquent de très-graves désordres du côté de la rétine et de la choroïde, amenant le plus souvent la destruction de l'œil tout entier.

Il arrive pourtant que des corps étrangers très-fins restent pendant quelque temps en suspension dans l'humeur vitré; si les milieux de l'œil conservent leurs transparence, on voit le corps étranger, à l'aide de l'ophthalmoscope, comme un petit flocon dont les contours bien tranchés et la surface plus ou moins luisante permettent de le différencier d'un épanchement sanguin ou de toute autre exsudation.

Un fait analogue s'est présenté à mon observation en 1862 sur un malade de la clinique du docteur Desmarres père. Il s'agissait d'un garçon de quinze ans qui, ayant été blessé à l'œil droit par un éclat de capsule, ne présentait qu'une légère rougenr de la moitié externe de la sclérotique, à 1 centimètre de la cornée. Avec l'ophthalmoscope nous découvrîmes, avec le docteur Desmarres, quelques flocons fibrineux et une paillette noire, d'une forme à pen près rhomboïdale irrégulière; dans certains mouvements de l'œil, ce corps opaque paraissait luisant, ce qui ne pouvait être produit que par un fragment de capsule.

Au bout d'un certain temps, les corps étrangers gagnent les parties déclives de l'humeur vitrée et provoquent des altérations suppuratives de la rétine et de la choroïde. Quelquefois pourtant on les a vus s'envelopper d'une masse exsudative, qui les isole complétement, ou bien adhérer par cette exsudation à une partie pé-

riphérique du globe. De Graefe (1) et Ed. Jaeger (2) ont rapporté des faits dans lesquels l'évolution de la membrane cystique pouvait être observée avec l'ophthalmoscope.

Les signes physiologiques sont ordinairement de peu d'importance; pendant tout le temps que le corps étranger reste suspendu dans l'humeur vitrée le malade ne souffre point, et il n'est pas gêné autrement que par des mouches qui voltigent devant l'œil blessé.

Mais l'œil est constamment menacé d'une inflammation aiguë, qui peut se déclarer aussitôt que le corps étranger, de mobile qu'il était, devient fixe et se loge dans la rétine on dans la choroïde. Cette inflammation peut aller jusqu'au phlegmon de l'œil, ou bien elle prendra une marche lente, dont la durée sera interminable, comme le dit Desmarres. White Cooper a vu un éclat de pierre séjourner dans l'œil pendant seize ans, et après des symptômes inflammatoires plus ou moins violents, s'échapper au dehors à travers la cornée.

Propostie. — L'existence d'un corps étranger dans l'œil présente des dangers sérieux, non-seulement au point de vue des complications qui peuvent se manifester dans l'œil blessé, mais aussi à cause d'une ophthalmie sympathique qui peut se déclarer dans l'autre œil.

Traitement. — Rien n'est plus difficile que de remédier à cet état de choses, et de prévenir des conséquences désastreuses pour l'œil blessé. Entreprendre l'extraction d'un corps étranger est chose grave pour le malade et délicate pour le chirurgien; laisser le corps étranger dans l'œil, c'est livrer celui-ci sans défense aux chances les plus fâcheuses.

La méthode expectante nous paraît devoir être suivie tout le temps que le corps étranger reste enkysté et suspendu dans le corps vitré. Mais, dès qu'on s'apercevra qu'il est descendu dans les parties déclives, et dès que les symptômes inflammatoires commenceront à s'accentuer, on ne devra pas hésiter à faire l'énucléation de l'œil.

Quant à la méthode d'extraction du corps étranger, nous dontons fort qu'elle puisse donner de bons résultats. De Graefe (3) propose cependant de pratiquer, à quelque distance de la cornée, une plaie scléroticale parallèle au bord de cette membrane, et d'aller chercher avec une pince le corps étranger, dont on a d'abord reconnu et déterminé la position exacte avec l'ophthalmoscope.

B. CRISTALLIN FLOTTANT OU ABAISSÉ. — Un cristallin luxé par un accident ou une cataracte abaissée par un chirurgien, peuvent rester très-longtemps dans le corps vitré, soit fixes, soit mobiles, sans subir la résorption. Beer et Velpeau ont constaté ce fait par de nombreuses autopsies. Le professeur Richet a eu l'occasion de disséquer l'œil d'un malade opéré six mois auparavant par abaissement, et il a trouvé le cristallin dur et sans capsule à la partie inférieure du corps vitré, sans aucune trace de résorption

En examinant à l'ophthalmoscope les malades chez lesquels la luxation s'est produite par accident, on voit, dans la partie inférieure de l'œil et derrière l'iris, flotter un corps opaque, blanchâtre, plus ou moins rond, ayant des contours bien

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv f. Ophthalm., 1857, Bd. III, Abth. 2, S. 338

<sup>(2)</sup> Ed. Jaeger, Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. Wien, 1857, n° 2.
(3) De Graefe, Archiv f. Ophlhalm., Bd. IX, Abth. II, S. 79.

limités. Si le reste du corps vitré est transparent et si l'iris est tremblotant, le diagnostic n'est pas difficile.

Il n'en est pas de même lorsque le cristallin flottant se trouve au milieu des masses floconneuses, et l'on confondrait facilement cet état avec un décollement de la rétine, si l'on n'examinait pas la vue avec des verres nº 2 1/2 et 5 biconvexes, et surtont si on n'aurait pas exploré les phosphènes.

Traitement. — Tant que le malade ne souffre pas, on s'abstiendra de toute intervention; mais, si les douleurs devenaient très-fortes par suite d'une iridochodoïte, on les combattra par des antiphlogistiques. Si ces moyens étaient insuffisants, on aurait recours à l'excision de l'iris et à l'extraction du cristallin, à l'aide d'une curette ou d'un crochet plongé dans le corps vitré à travers l'ouverture cornéenne et la pupille artificielle.

C. CYSTICERQUES. — La présence des cysticerques dans le corps vitré a été démontrée pour la première fois par de Graefe. Cet animalcule était suspendu entre le pôle postérieur du cristallin et une partie de la rétine voisine de la papille.

Depuis cette époque, le nombre d'observations a augmenté en Allemagne, où la présence de cet entozoaire dans l'œil paraît être assez fréquente, puisque, d'après de Graefe (1), sur quatre-vingt mille malades, il a pu le constater quatre-vingts fois dans différentes parties de l'œil. En Angleterre, de même qu'en France, les cysticerques sont rares. S. Wells n'en a vu qu'un seul cas à Londres. A Paris, je n'ai rencontré que deux cas de ce genre, dont je donne la description dans mon Atlas ophthalmoscopique.

Symptomatologie.—Les symptômes fonctionnels sont au début peu prononcés; mais, à mesure que l'entozoaire augmente de volume, l'œil ressent une gêne et une pesanteur marquées. La vue se trouble petit à petit, soit que des mouches fixes ou mobiles apparaissent dans le champ visuel, soit qu'il s'interpose un nuage ou voile épais entre l'œil et l'objet que l'on veut fixer.—Ce nuage se dissipe quelquefois pour un certain temps, et réapparaît ensuite d'une manière assez brusque. A mesure que la maladie se développe, la vision centrale se trouble et le malade a de la peine à distinguer les objets avec l'œil atteint.

A l'éclairage opthalmoscopique direct, on constate une opacité dans le corps vitré, opacité qui s'avance quelquefois jusqu'à la face postérieure du cristallin, au point qu'elle peut simuler une cataracte polaire postérieure.

Cette opacité s'unit avec une masse blanchâtre ou blanc bleuâtre, d'une forme ovoide ou sphérique, et qui se déplace légèrement pendant les mouvements de l'œil. Dans le cas décrit par de Graefe, une vésicule bleuâtre tont à fait transparente enveloppait ce corps. Une partie du cysticerque formait, en se rétrécissant, le cou et la tête, qui se contractait et se dilatait d'une manière très-visible.

Dans les deux cas que j'ai observés, l'un avec le docteur Desmarres, et l'autre avec mon ami le docteur Cuignet, il n'y avait point d'enveloppe autour de l'animalcule; mais, dans le second, nous avons constaté un grand nombre d'opacités disséminées dans le corps vitré, ce qui du reste, a déjà été observé par d'antres auteurs.

Le cysticerque ne peut rester longtemps dans l'œil sans occasionner des sym-

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv /. Ophthalm., 1854, Bd. I, Abth. 1, p. 457.

ptômes inflammatoires du côté de la rétine et de la choroïde. Le décollement partiel ou total de la rétine ou une irido-choroïdite sera la conséquence de la maladie.

Diagnostic différentiel. — On ne pourrait confondre la présence d'un cysticerque qu'avec un décollement de la rétine. Mais quand on se rappelle que le décollement survient brusquement, que les vaisseaux sillonnent toujours sa surface, et que ses contours ne sont point réguliers et ressemblent plutôt à des plis qu'à un corps sphéroïde ou ovoïde; quand on trouve en outre une partie de cette masse allongée et terminée par une autre petite masse arrondie, le doute ne sera plus permis. Il s'agira bien là d'un cysticerque du corps vitré ou de la rétine.

Traitement. — De Graese a pratiqué à plusieurs reprises l'extraction des

cysticerques. Voici de quelle façon il avait exécuté cette opération :

Il commença par pratiquer une large iridectomie en dehors et en bas; puis, quelques semaines après, il enleva le cristallin transparent à travers une large section (à lambeau) de la cornée. Le cysticerque apparut alors très-distinctement, quoique entouré des opacités du corps vitré. Ce n'est que six semaines après la dernière opération, que l'incision linéaire de la cornée fut faite, vis-à-vis du bord pupillaire, un peu en haut et en dehors, juste en face de l'animalcule. Le couteau lancéolaire, ayant été poussé dans la chambre postérieure, a ouvert la cupule hyaloïdienne; le corps vitré se porta alors dans la chambre antérieure, entraînant avec lui le cysticerque qui fut facilement extrait avec une pince. L'animalcule vécut encore quatre heures. Après l'opération, l'œil guérit, mais la vue resta trouble à cause des nombreux flocons qui persistèrent.

Dans d'autres cas, de Graese a réussi à extraire l'animalcule en pratiquant une large ouverture scléroticale. La première méthode me paraît présérable, parce

qu'elle présente moins de danger.

BIBLIOGRAPHIE. — CORPS ÉTRANGERS: Ed. Jaeger, Oestr. Zeitschrift f. prakt. Heilk., n° 2; et Ann. d'oculist., 1857, p. 151). — De Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. III, Abth. 2, 1857, p. 337; et Bd. IX, Abth. 2, 1863, p. 79. — Dixon, Extraction of foreign Body from the vitreons chamber (Ophth. Hosp. Rep., n° 4, 1859, p. 280). — Ballias, Des corps étrangers du eorps vitré, thèses de Paris, 1865). — Hirschmann, Luxatio lentis traumatica mit eigenthümlicher Bildung von Gefössen in den Membrana hyaloïdea, etc. (Klinische Monatsbl., IV, 1866, p. 98). — Berlin, Archiv für Ophthalm., Bd. XIII, Abth. II, p. 275). — Du Gourlay, Sur les corps étrangers du globe de l'œil, thèses de Paris, 1868.

CYSTICERQUES: De Graefe, Fülle von Cysticerens im Inneren des Auges (Archiv f. Ophth., Bd, I, Abth. 2, 4855, p. 259; Bd. III, Abth. 2, p. 312; Bd IV, Abth. 2, p. 171; et Bd. VII, Abth. 4, p. 48); Notice sur le cysticerque, in Clinique ophthalmologique, édit, française. Paris, 4866, p. 343. — Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. III, 1857, p. 754. — Nagel, Archiv f. Ophthalm., Bd. V, Abth. 2, p. 483. — Galezowski, Annales d'oculist., t. XLVIII, 4862, p. 265.—Follin, Leçons sur l'exploration de l'wil, etc. Paris, 4863, p. 96.

#### ARTICLE V.

DÉCOLLEMENT DE LA MEMBRANE HYALOÏDIENNE, MEMBRANES ORGANISÉES ET VAISSEAUX DANS LE CORPS VITRÉ.

A. DÉCOLLEMENT DE LA MEMBRANE HYALOÏDIENNE. — Nous ne connaissons qu'un très-petit nombre de cas de décollement de la membrane hyaloïdienne d'avec la rétine. Iwanoff est le premier qui ait attiré l'attention des ophthalmologistes

sur ce sujet. Les observations de faits de ce genre qu'on a recneillies montrent combien peu ils sont fréquents; ils sont rares surtout sous une forme simple, et sans désorganisations notables dans d'autres membranes de l'œil.

Tous les faits décrits par Iwanoff, se rapportent à des recherches anatomiques post mortem, faites sur les yeux opérés de la cataracte avec ou sans sortie du corps vitré (1).

Les autres exemples ont été rencontrés dans des yeux énucléés après l'opération de la cataracte, par Mauthner, par Pagenstecker, par Becker; quelquefois il s'est produit dans les yeux myopes, ou enfin le décollement hyaloïdien est survenu dans un œil à la suite d'un traumatisme et de la projection d'un corps étranger dans l'œil, comme dans le premier fait observé par Iwanoff.

Pourtant Knapp avait signalé un cas de décollement hyaloïdien qu'il a pu étudier avec l'ophthalmoscope et vérifier ensuite par la nécropsie. Ainsi chez une malade âgée de soixante ans, qui avait perdu la vue de l'œil droit, et dont le champ visuel était sensiblement rétréci, il a pu voir à l'ophthalmoscope des membranes bleuâtres, ondulées et flottantes. Après avoir pratiqué l'énucléation de l'œil, on constata que la membrane hyaloïdienne était détachée en entonnoir dans toute son étendue pendant que la rétine et la choroïde étaient normales.

En 4869, un fait des plus intéressants de décollement de la membrane hyaloïdienne s'est offert à mon observation. Il s'agissait d'un nommé M. G..., âgé de soixante-sept ans, dont l'œil gauche était affecté d'un décollement général de la rétine, survenu à la suite d'une opération de la cataracte. L'œil droit était fortement myope; à l'aide du n° 3 concave, le malade pouvait lire les carac-tères n° 2 de l'échelle typographique. Mais son champ visuel était rétréci concentriquement, à un degré tel, qu'il ne voyait que sur une surface de 6 centimètres de large sur 15 centimètres de long. L'examen opthalmoscopique m'a permis de constater, en présence des médecins Paul, Daguenet, Miard et Morel, l'état suivant : staphy-lôme postérieur très-prononcé, avec atrophie choroïdienne aussi très-étendue. A la distance d'un diamètre de la papille, on aperçoit une ligne semi-circulaire grisâtre, ressemblant à un sorte d'ombre grisâtre, présentant une ligne régulière assez bien tranchée, qui n'empêchait pas de voir la rétine. Cette ligne ombrée n'ètait pas flottante; elle se prolongeait tout autour de la papille, et ne pouvait, selon moi, être due qu'à un décollement de la membrane hyaloïdienne.

Il résulte de tous les faits rapportés ci-dessus que : soit par suite d'une perte considérable de l'humeur vitrée, soit par l'effet de choroïdites on de cyclites antérieures, soit enfin consécutivement à une distension excessive du globe de l'œil dans la myopie, la membrane hyaloïdienne se décolle dans sa région postérieure, et l'intervalle laissé entre elle et la rétine se remplit d'un liquide séreux.

Gouvêa (2), par des expériences qu'il a faites à ce sujet, est arrivé à démoutrer : 1° qu'à la suite de grandes pertes du corps vitré, la membrane hyaloïde se décolle; 2° que le décollement de cette membrane est suivi du décollement de la rétine; 3° qu'un décollement de la choroïde peut se produire aussi par suite de l'imbibition des couches externes de la choroïde.

Iwanoff, Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, Abth. 2, 1869, p. 1.
 Gouvêa, Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, Abth. 1, 1869, p. 244.

B. MEMBRANES ORGANISÉES. — Les épanchements de sang et de pus en quantité plus ou moins grande peuvent donner lieu à la formation de membranes organisées qui, étant en communication directe avec les vaisseaux de la rétine et de la choroïde, se vascularisent elles-mêmes.

Dans ce cas, on constate à l'ophthalmoscope de larges flocons blanchâtres simulant souvent un décollement de la rétine; la présence de tous les phosphènes

permet seule de faire un diagnostic différentiel.

Les faits rapportés par Beck et Stellwag von Carion prouvent que ces membranes se vascularisent. Des exemples plus récents de vascularisation du corps vitré ont été rapportés par Pagenstecher et Otto Becker.

A ces faits pathologiques, il faut en ajouter d'autres plus curieux et qui sont la conséquence d'une anomalie : c'est la persistance de l'artère hyaloïdienne, constatée par Meissner, Saemisch, Zehender et d'autres auteurs. Mais ces cas sont exception-nellement rares, et nous les signalons seulement à titre de curiosités.

Bibliographie. — Décollement de l'hyaloïde : Iwanoff, Trois eas de décollement de l'hyaloïde (Compte rendu du Congrès international d'ophthalmologie. Paris, 1867, p. 121); et Beiträge zur Ablösung des Glaskörpers (Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, Abth. II, 1869, p. 1). — H. de Gouvêa, Resultat einiger Versuehe neber die Enstehung der Glaskörper-Ablösung in Folge von Glaskörperverlust (Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, Abth. 1, 1869, p. 244).

MEMBRANES ET VAISSEAUX DANS LE CORPS VITRÉ: Beck, Zeitschrift f. Ophthalm., Bd. IV, p. 98. — Stellwag v. Carion, Die Ophthalmologie, Bd. I, p. 698. — Pagenstecher, Archiv f. Ophthalm., Bd. VII, Abth. 2, p. 92. — Meissner, Zeitschrift für vat. Mediein., 1857, p. 562. — Saemisch, Klinische Monatsblätter, 1863, p. 258. — Zehender, Klinische Monatsblätter, 1863, p. 240. — Otto Becker, Bericht ueber die Augenklinik der Wiener Universität. Wien, 1867, p. 106.

# DIXIÈME PARTIE

### NERF OPTIQUE

Anatomie. — Une des parties les plus importantes du fond de l'œil que l'on examine avec l'ophthalmoscope, est le point d'émergence du nerf optique, qui est appelé papille.

C'est par l'intermédiaire de ce nerf que l'œil se trouve en communication avec le

cerveau, et notamment avec les centres optiques.

Pour bien comprendre le rôle physiologique du nerf optique, il faut l'étudier dans ses rapports avec les centres visuels. Nous croyons donc utile de décrire d'abord l'origine de ces nerfs et leurs rapports avec d'autres parties du cerveau, puis nous étudierons la structure intime de la papille et du nerf optique.

A. ORIGINES DES NERFS OPTIQUES. — Ces nerfs tirent leur origine des tubercules quadrijumeaux nates et testes (fig. 254, fg), qui constituent, d'après les recherches

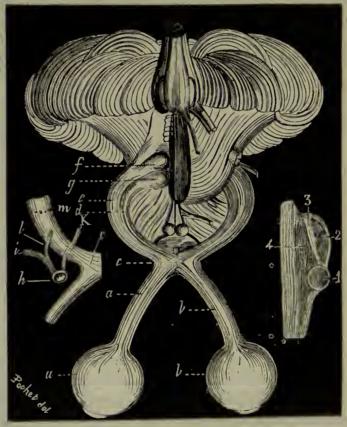

Fig. 254. — Origines des fibres optiques et leur entrecroisement dans le chiasma (\*). de Magendie, Longet et autres, le centre principal de la fonction visuelle. De cha-

<sup>(\*)</sup> a, a, c, fibres nervenses externes qui se rendent directement d'un hémisphère à la moitié externe de la rétine de l'œil correspondant; b, b, fibres nervenses internes s'entrecroisant dans le chiasma et se rendant à la moitié interne de la rétine de l'œil opposé; g et f, tuberenles quadrijumeaux; d, e, corps genonillés.— 1, noyau du tuberenle supérieur, rond, gris rongeatre; 2, noyau du tuberenle antérieur; 3, substance blanche qui sépare les deux noyaux; h, partie grise servant de communication entre se tuberenle du côté opposé. l, artère optique antérieure provenant de la cérébrale moyenne, i; m, artères optiques moyennes, on genonillées, provenant du plexus choroidien. (Galezowski.)

ne tubercule postérieur se détache une petite bandelette médullaire, qui passe devant du faisceau triangulaire latéral de l'isthme pour aboutir en avant au corps enouillé interne. En avant et en dehors existe un autre prolongement qui se rend rectement au corps genouillé externe.

Le corps genouillé interne est moins volumineux que l'externe, mais il est plus illant. L'externe forme une éminence oblongue, qui contourne l'extrémité posté-

eure et inférieure de la couche optique.

Des corps genouillés partent deux racines blanches, externe (e) et interne (d), se unissant en une bandelette qui porte le nom de bandelette optique. Cette dernière intourne la face inférieure des pédoncules cérébraux, passe près du bord interne de grande fente de Bichat, pour se porter vers la base du cerveau. Dans ce trajet elle arrondit, se rapproche de la ligne médiane où elle se rencontre avec la bandelette a côté opposé pour y former un large carré, que nous appelons chiasma des nerfs tiques (c).

En soulevant le chiasma et en le portant un peu en arrière, on aperçoit une melle grise triangulaire dont le point de départ est l'espace compris entre les péncules des corps calleux; de là elle se dirige vers le bord inférieur du chiasma et

nstitue la racine grise des nerfs optiques.

Du bord antérieur du chiasma se détachent deux cordons arrondis qui sont les tres optiques; ils se portent en avant, franchissent les trons optiques, et, après avoir crouru une partie de la cavité orbitaire, ils gagnent chacun le globe de l'œil, tratresent la sclérotique dans le segment postérieur et interne et arrivent là à la surface

la rétine pour y constituer la papille.

Dans ce long trajet intra-crânien, les organes centraux optiques sont en rapport : 1º Les tubercules quadrijumeaux : avec la glande pinéale au moyen de quatre isceaux blancs; avec la valvule de Vieussens, à l'aide deson frein; avec le cervelet, l'aide des pédoncules supérieurs du cervelet (processus cerebelli ad testes); avec la velle allongée, au moyen des faisceaux antéro-latéraux du bulbe ou du ruban de eil, qui, en s'incurvant au-dessous des tubercules, forme là une sorte de commissure; 2º Les corps genouillés : par leur surface libre avec la cavité des ventricules latéux, tandis que par l'autre surface ils se confondent avec la face inférieure et stérieure de la couche optique;

3º Les bandelettes optiques: avec les pédoncules cérébraux en haut et en dens; en bas et en dehors elles sont libres et correspondent aux circonvolutions de partie interne des lobes moyens. Plus en avant, elles se trouvent en contact avec

membrane perforée et en dernier lieu avec l'os sphénoïde.

Les recherches de Gratiolet (1) semblent démontrer que les sibres nerveuses, nanant d'une des racines du nerf optique qui contourne la couche optique, s'épauissent en éventail dans toute la longueur du bord supérieur de l'hémisphère, puis l'extrémité supérieure du lobe occipital jusqu'au sommet du lobe pariétal. Rien a consirmé encore cette assertion.

4° Le chiasma : en haut, avec la membrane qui forme le plancher antérieur du bisième ventricule, et en arrière avec le tuber cinereum. En bas, il repose sur la

ande pituitaire et la selle turcique.

Structure intime. — La structure des tubercules quadrijumaux est très-comexe, ils sont couverts de la substance blanche, la masse interne est grisâtre. Dans tubercule postérieur, j'ai pu constater un vrai noyau rond (fig. 254, 4) gris-rouâtre. Le noyau du tubercule antérieur est meins accusé, il est oblong (fig. 254, 2), deux noyaux sont séparés par une substance blanche, comme j'ai pu le dépontrer (2).

(1) Gratiolet, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1854, p. 276.

<sup>(2)</sup> Galezowski, Sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales. Paris, 66, p. 31.

Les corps genouillés sont constitués aussi à l'intérieur par une substance grise.

leur enveloppe est au contraire blanchâtre.

Les bandelettes optiques sont composées des fibres nerveuses. Arrivés au chiasma, les fibres nerveuses les plus internes (fig. 254, d) s'entrecroisent comme l'avait démontré pour la première fois Wollaston, et se rendent à l'œil du côté opposé, tandis que les fibres les plus externes (c, e) ne s'entrecroisent pas, et se rendent à l'œil correspondant.

Dans le chiasma, Hannover admet l'existence de la commissure antérieure (commissuta arcuala anterior) formée par les fibres nerveuses qui ne vont que d'un œil à l'autre, et n'ont aucune communication avec le cerveau. Nélaton présenta, en 1833, à la Société anatomique, un cerveau dans lequel le chiasma était en partie détruit, pendant que les fibres externes se continuaient de chaque côté avec les nerfs optiques correspondants; il y avait, en outre, une commissure antérieure intacte.

B. LE NERF OPTIQUE ET LA PAPILLE.—Les nerfs optiques proviennent directement de deux angles antérieurs du chiasma, franchissent les trous optiques, et, après avoir parcouru une partie de la cavité orbitaire, ils pénètrent dans le globe de l'œil, à se partie postérieure, à 0<sup>m</sup>,003 en dedans et 0<sup>m</sup>,001 au-dessous de l'axe visuel.

Dans ce trajet intra-cranéen, il est en rapport, par son bord externe, avec la ca rotide interne; puis il passe par le trou optique et la gaîne fibreuse, formée par le insertions postérieures des muscles droits. Dans la cavité orbitaire, il se trouve place au-dessus de l'artère ophthalmique, qui passe avec lui par le même trou optique e la croise ensuite de haut en bas et de dedans en deliors. Plus loin, il est entouré de artères et des nerfs ciliaires, et se trouve enveloppé par le tissu cellulo-graisseux.

Gaines des nerfs optiques. — Les bandelettes et le chiasma, de même que le nerfs optiques sont enveloppés de la membrane vasculaire, appelée pie-mère, qui se prolonge sans interruption jusqu'au globe de l'œil, constituant ainsi la gaine interne du nerf optique (fig. 255, B).

A la base du cerveau et dans la partie antérieure, l'arachnoide recouvre la fac inférieure des nerfs optiques et du chiasma, mais elle ne dépasse pas le trou optiqu

et ne prend pas part à la formation des gaînes du nerf optique lui-même.

La gaîne externe de ce même nerf (fig. 255, A) est constituée par le prolongemen de la dure-mère. Les deux gaînes, externe et interne, sont réunies par du tissu cel lulaire lâche et délié, qui peut être, selon nous, considéré comme la continuatio directe du tissu cellulaire sous-arachnoïdien.

La gaîne externe ou fibreuse, en arrivant au globe de l'œil, se réstéchit tout en tière sur la sclérotique pour se consondre avec elle. La gaîne interne est moin épaisse et moins dense que l'externe; elle donne des prolongements ou cloisons mu tiples dans l'intérieur du nerf optique, et constitue des canaux longitudinanx dar lesquels sont logées des sibres optiques, réunies ordinairement en faisceaux. La sigui 255 représente, d'après Ritter, la section du nerf optique pratiquée à 6 millimètre de la papille, à un grossissement de 10 diamètres. En se rapprochant du trou scléro tical, le nerf optique se rétrécit sensiblement et subit une sorte d'étranglement ava de s'engager dans le globe de l'œil.

La gaîne externe est pourvue d'une grande quantité de plexus nerveux de l'existence a été démontrée pour la première fois par Sappey (1). Ces nerfs suive les vaisseaux, et on les retrouve non-seulement dans cette gaîne, mais aussi le long

l'artère centrale de la rétine.

La gaîne interne ne s'arrête pas, d'après Donders (2), à la limite scléroticale, ma les cloisons qu'elle forme pour les fibres nerveuses, suivent ces dernières dans trou sclérotical, jusqu'au niveau de la choroïde, et se prolongent entre la choroïde

(2) Donders, Archiv von Graefe, Bd. I, Abth. 2, p. 83.

<sup>(1)</sup> Sappey, Journal d'anatomie et de physiologie de Robin, t. V, 1868, p. 47.

sclérotique avec les fibres de la membrane élastique. Dans d'autres cas, pourtant, les ai vues se prolonger jusqu'au niveau de la rétine.

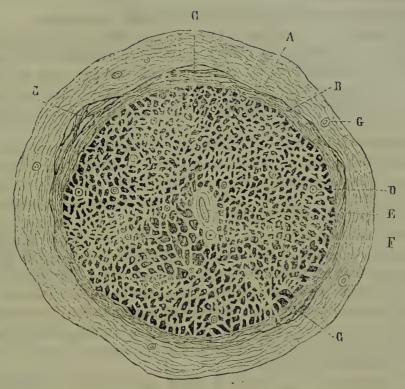

Fig. 255. — Coupe transversale du nerf optique, d'après Ritter (\*).

Lame criblée. — Le trou sclérotical que franchit le nerf optique est aussi traversé par des fibres scléroticales abondantes se croisant dans tous les sens et formant une sorte de membrane criblée. Cette disposition était évidemment nécessaire pour donner au nerf optique une grande force de résistance à la pression intra-oculaire.

Le nerf optique ne peut donc pas franchir le trou optique en masse, mais chaque fibre ou paquet de fibres isolées passe par une ouverture séparée de la lame criblée. La même chose a lieu pour les vaisseaux du nerf optique qui ont des loges et des

ouvertures spéciales dans cette même lamelle.

Vascularisation des organes centraux visuels et des nerfs optiques. — Les organes centraux visuels sont très-vasculaires; ils reçoivent, comme le premier nous les avons décrits, des branches qui leur sont spécialement destinées (4). Les recherches de Albutt (de Londres) (2) ont complétement confirmé ma manière de voir, et ce n'est que dans quelques cas qu'il a vu une disposition différente. Ces parties reçoivent leur nutrition par les vaisseaux suivants:

1º Une branche artérielle entre dans le bord postérieur du testes et se distribue

dans ce dernier; c'est l'artère du testes ou optique postérieur;

2º Quatre vaisseaux assez volumineux s'engagent dans la bandelette optique au niveau du bord postérieur des pédoncules cérébraux en m (fig. 254). Deux de ces vaisseaux sont des artères, et nous les désignons sous le nom d'artères optiques moyennes on genouillées. Elles proviennent du plexus choroïdien.

3° Une branche assez volumineuse l (fig. 254), provenant de la cérébrale

(2) Albutt, Medic. Times and Gazette, 9 may 1868, p. 496.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Étude ophthalmoscopique sur les altérations du nerf optique, etc. Paris, 1866, p. 34.

<sup>(\*)</sup> A, gaine externe; B, gaine interne; C, tissu celluleux làche interposé entre les deux gaines; D, vaisseaux sangnins du nerf; E, vaisseaux centraux; F, vaisseaux les plus étroits du nerf; G, vaisseau de la gaine externe. - Grossissement, 10 diamètres. (Wecker, Traité des maladies des yeux.)

moyenne (i), se rend à la partie autérieure de la bandelette optique. Nous la nommons l'artère optique antérieure.

4º Quelques rameaux filiformes vont de la pie-mère au chiasma.

5° L'artère centrale de la rétine est une branche directe de l'artère ophthalmique, et quelquesois elle provient de la ciliaire postérieure externe. Elle pénètre dans le nerf optique à un centimètre de la sclérotique, et chemine dans son épaisseur au voisinage de la veine centrale dans une gaîne spéciale. Après avoir franchi le trou spécial de la lame criblée, elle se divise au moment d'arriver à la surface de la papille en deux branches, une supérieure et l'autre insérieure.

Cette artère est destinée à la nutrition de la rétine et ne donne que très-peu des branches collatérales pour le nerf optique lui-même, la nutrition de ce dernier ne se faisant que par les vaisseaux méningés ou cérébraux. Les expériences que nous avons étahli avec le docteur B. Anger (1), nous ont permis de démontrer que la nutrition du nerf optique est presque complétement indépendante de celle des vaisseaux rétiniens;

elle dépend des vaisseaux cérébraux et non de l'artère centrale de la rétine.

Physiologie. — Le nerf optique est le nerf exclusif de la vision et nul autre ne peut le remplacer dans ses fonctions, c'est au moyen de ce nerf que les impressions lumineuses de la rétine se transmettent au centre nerveux visuel. — Ch. Bell et Magendie ont démontré que le nerf optique est complétement insensible aux irritations mécaniques. Lorsqu'on les coupe, comme, par exemple, dans l'énucléation de l'œil, le malade éprouve la sensation de la lumière, comme j'ai pu m'en convaincre sur un grand nombre de mes opérés.

Mais le nerf optique n'est pas apte à saisir par lui-même les impressions lumineuses venues du dehors; en effet, il n'y a qu'un seul point dans toute l'étendue de la rétine qui forme un punctum cœcum dans le champ visuel, c'est la papille du nerf

optique.

Les tubercules quadrijumeaux sont considérés comme des centres optiques. Il résulte de toutes les expériences qu'après l'ahlation des tubercules quadrijumeaux ou bijumeaux (selon la classe de vertéhrés), un animal ne peut plus voir les objets qui l'entourent. C'est ainsi que Vulpian et Philippeaux ont établi que si l'on blesse ou détruit les tuhercules quadrijumeaux, il en résulte la perte de la vue avec immobilité

et dilatation de la pupille.

Gratiolet place l'organe central de la vision dans les lobes céréhraux, mais ce fait n'est pas encore démontré. Il est vrai que Magendie (2) et Flourens (3) affirmaient que, lorsqu'on enlève à un animal le lobe cérébral d'un côté, l'animal ne voit plus de l'œil du côté opposé. Mais Bouillaud (4) par ses expériences, est arrivé à des résultats diamétralement opposés, et il est porté à croire qu'un animal sans lobes cérébraux perçoit des sensations lumineuses. Longet a relaté des faits pathologiques qui démontrent que chez l'homme, la vue peut rester intacte dans les deux yeux malgré l'atrophie considérable d'un hémisphère, ou malgré une perte énorme de sa substance dans certaines lésions traumatiques du cerveau.

Le rôle des corps genouillés n'est pas encore établi.

Quant aux couches optiques, nous savons aujourd'hui d'une manière positive qu'elles ne remplissent aucun rôle dans la vision; il n'y a que la surface corticale, à laquelle sont accolés les corps genouillés et l'origine des bandelettes optiques qui sont en rapport direct avec l'organe de la vision.

(1) B. Anger, Nouveaux éléments d'anatomie chirurgieale. Paris, 1869, p. 343.

(2) Magendie, Précis élémentaire de physiologie, t. I, p. 244. Paris, 1836.

(3) Flourens, Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système

nerveux, etc., 2º édit. Paris, 1842, p. 31.

(4) Bouillaud, Recherches expérimentales sur les fonctions du cerveau en général et sur celles de sa portion antérieure en particulier (Journal de physiol. expérim., t. VI, p. 527, 1830).

## CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DU NERF OPTIQUE ET DE SA PAPILLE.

Le diagnostic des affections du nerf optique est beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le supposer au premier abord. Cette difficulté provient des anomalies fréquentes dans la structure du nerf optique ainsi que d'une disposition particulière de ses vaisseaux; elle dépend aussi de la coloration très-variée de la papille chez les différents sujets; d'autre part, on rencontre fréquemment des troubles visuels très-prononcés sans que pourtant l'ophthalmoscope fournisse les signes essentiels qui doivent caractériser l'affection.

Comment faire alors le diagnostic à l'aide de l'ophthalmoscope seul, si les signes qu'il fournit sont négatifs? Quelle méthode doit-on suivre pour ne pas confondre une anomalie ou un défaut de réfraction avec un état pathologique?

Pour échapper à toutes ces difficultés, il ne faut point se contenter de l'examen ophthalmoscopique seul, mais on doit aussi examiner l'individu au point de vue de l'acuité de la vision du champ visuel, de la faculté chromatique et d'autres phénomènes subjectifs. Voici l'ordre dans lequel cette investigation doit être pratiquée:

A. Examen ophthalmoscopique. — Pour trouver plus facilement la papille

du nerf optique, on doit se conformer aux indications suivantes :

1º On fait regarder le malade au loin, mais en même temps à 20 degrés en dedans et en haut de telle sorte que, pour trouver la papille de l'œil gauche, le malade regardera à droite et légèrement en haut; il portera son regard à gauche quand on voudra trouver la papille droite.

2º La première chose qu'on doit chercher à apercevoir distinctement, c'est le fond rouge de l'œil avec quelques vaisseaux rétiniens, et comme tous ces vaisseaux se dirigent vers la papille, on jugera par leur direction de quel côté elle est située. On s'en rendra encore plus facilement compte lorsqu'on apercevra l'angle de bifurcation d'un vaisseau, dont le sommet est toujours dirigé du côté de la papille.

3° Pour arriver, daus l'examen à l'image renversée, à la papille, on doit se rappeler que si la papille est en haut, l'observateur devra porter son œil et le miroir un peu en haut; lorsque la papille se trouve à droite, c'est aussi à droite que l'observateur devra se porter avec son miroir, et ainsi de suite.

Après avoir exécuté ces quelques mouvements, on arrive facilement à trouver l'émergence du nerf optique.

4º Pour savoir si la partie qu'on voit de prime abord est rapprochée ou éloignée de la papille, on se déplace avec le miroir légèrement à droite ou à gauche, et on observe si la nouvelle partie du fond de l'œil qu'on aperçoit est plus rouge ou plus pâle; si dans ce déplacement, le fond de l'œil apparaît plus pâle, ce sera un signe non douteux qu'on se rapproche de la papille.

5° Si la pupille n'est pas suffisamment dilatée, on aura de la peine à trouver la papille, d'antant plus si une partie du champ pupillaire est masquée par le reflet central de la cornée. Pour obvier à ces inconvénients, on recommandera au malade de

de regarder au loin et de côté: et, pendant ce temps, on cherchera d'abord à voir les parties voisines de la papille, et on s'approchera progressivement de l'un ou de l'antre de ses bords. Si cela ne suffit pas, on dilate la pupille.

6° Lorsque l'œil est hypermétrope, on peut voir très-distinctement la papille à

un simple éclairage direct du miroir. L'image qu'on voit ainsi est droite.

Si l'on ne trouve pas du premier coup la papille à l'image droite, on devra suivre les vaisseaux de bas en haut, lorsqu'on la suppose en haut, et ainsi de suite.

B. EXAMEN DE L'ACUITÉ DE LA VISION. — Dans la faculté de la vision, il y a deux phénomènes bien distincts à noter, la vision principale, permettant la perception des objets les plus fins, et la vision secondaire on vague que l'on a des objets qui nous entourent, sans que nous les regardions. La première faculté s'appelle acuité de la vision ou vision centrale; la seconde, la vision périphérique ou

champ périphérique de la vision.

Il est aujourd'hui démontré que les sensations luminenses sont percues avec d'autant plus de netteté qu'elles sont plus rapprochées du centre de la macula. Dans la macula elle-même, il n'y a qu'une portion très-petite, placée au centre, qui soit capable de percevoir les objets fins avec toute la netteté désirable. Cette partie, c'est le centre qui se présente à l'ophthalmoscope sous un diamètre de 0<sup>mm</sup>,005; les autres parties de la macula sont moins sensibles. C'est ce point central qui nous fait voir les plus fins détails des objets; c'est cette minime portion de la rétine qui permet au graveur de fixer et de distinguer les plus fines lignes et les stries délicates de sa gravure, mais à condition que son attention soit dirigée sur le seul et unique point qu'il veut distinguer. Rien ne peut égaler le degré de sensibilité des éléments nerveux occupant le centre de la macula. Smith a calculé, d'après l'angle d'incidence des rayons, que le plus petit point sensible de la rétine avait un 1/8000° de pouce; selon Volkmann, le diamètre de la plus petite image projetée sur la rétine est de 0,000060 de ligne, ce qui correspond à peu près au diamètre des bâtonnets. Chaque bâtonnet est isolé et communique directement avec le cerveau par l'intermédiaire des fibres nerveuses ou cylinder-axis; par conséquent, toute image qui pourra se dessiner sur le bâtonnet pourra être vue distinctement.

Tous les yeux normaux ont à peu près un degré égal d'acuité de la vision. En supposant la réfraction de l'œil normale, on peut trouver une unité, que chaque

œil pourra voir nettement.

Pour reconnaître le degré d'acuité de la vue, Jaeger a formé une échelle des caractères d'imprimerie de différentes grandeurs, depuis le n° 1 (corps 3), dont les lettres mesurent à peu près un tiers de millimètre, jusqu'au n° 20 (corps 60), de 2 1/4 centimètres en hauteur.

Au point de vue scientifique, cette échelle présentait quelques défauts : l'unité choisie par lui n'avait aucun rapport avec l'élément rétinien, et les rapports entre

les différents numéros des caractères n'étaient pas réguliers.

L'échelle de Snellen, ainsi que celle de Giraud-Teulon, diffère de celle de Jaeger en ce que le premier caractère est choisi d'une dimension égale à 10 millimètres; le plus fort numéro de la série, marqué par CC, mesure 20 millimètres. Les caractères intermédiaires ont une grandeur croissante de 10 en 10 millimètres.

Ces différentes échelles permettent de mesurer exactement l'acuité de la vision,

soit à l'état normal, soit à l'état morbide. Le plus souvent, la série entière des caractères de Jaeger est inutile pour obtenir ce résultat; c'est pourquoi nous avons choisi (1), de même que Giraud-Teulon (2), quelques numéros des caractères

également distancés les uns des autres.

Pour constater l'état de la rétine, on fait lire le n° 1 on 2 de l'échelle, avec ou sans lunettes. Celui dont la rétine est saine devra nécessairement distinguer ces caractères. En supposant que le sujet examiné ne puisse le faire, on essayera les verres biconvexes n° 40, 8, 6, etc., simples ou associés aux verres cylindriques. Si, malgré ces lunettes, la lecture ne peut se faire, c'est qu'il existe une altération quelconque dans une des membranes internes de l'œil.

L'acuité visuelle varie avec l'âge, même dans les yeux normaux, si l'on doit s'en

rapporter aux recherches faites par Vroesom, de Haan, sur 281 individus.

1º L'acuité visuelle, selon lui, ne diminue pas jusqu'à l'âge de vingt-sept ans;

2º Elle est supérieure, en moyenne, à l'unité de Snellen et de Giraud-Teulon,

jusqu'à quarante-deux ans;

3º La diminution de l'acuité visuelle occasionnée par l'âge provient de l'altération de transparence des milieux réfringents et d'un affaiblissement de l'appareil sensoriel;

4° Elle diminne plus rapidement dans l'œil myope que dans l'œil emmétrope. Mais la diminution physiologique de l'acuité visuelle ne peut point être comparée à celle qu'on rencontre dans les affections de la papille du nerf optique et de la rétine, ce qui du reste peut être facilement reconnu au moyen de l'échelle des caractères.

C. Examen du champ visuel. — 1. Champ visuel normal. — Le champ visuel périphérique est tout aussi important que la vision centrale elle-même; car il nous permet de voir à la fois et l'objet que nous fixons et ceux qui l'entourent. C'est la faculté la plus précieuse dont la nature nous ait doté pour notre vie indépendante : nous pouvons nous conduire seuls tant que le champ visuel est conservé, quand même la vision centrale serait atteinte.

Les éléments essentiels de la rétine s'étendent juqu'à l'ora serrata; par conséquent, sur tout cet espace, les images des objets extérieurs peuvent s'imprimer plus ou moins facilement, qu'ils soient ou non éloignés du centre optique.

Le champ visuel est, par conséquent, très-large; il s'étend dans tous les seus antour du point central de fixation correspondant à la macula. Chaque partie de la rétine reçoit des rayons qui viennent du côté opposé à celle où elle est placée, comme on peut en juger par la figure 256.

Mais le champ visuel normal est rétréci dans certaines directions, et cette diminution tient à la proéminence plus ou moins grande des différentes parties de la face. Ainsi, en haut, il est sensiblement amoindri par le bord supérieur de l'orbite; en bas, le champ visuel n'est limité que très-faiblement par les pommettes; du côté externe, il a le plus d'étendue; en dedans on trouve sa plus

<sup>(1)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 1868.

<sup>(2)</sup> Giraud-Teulon, Mémoire sur la mesure de la sensibilité de la rétine et présentation d'une nouvelle échelle typographique (Compte rendu du Congrès d'ophthalmologie, Paris, 1862, p. 97).

grande échancrure qui dépend de la protubérance nasale fortement prononcée en bas, c'est pourquoi la vision de chaque œil est échancrée dans la partie infé-



Fig. 256. — Rapport entre le champ visuel et les différentes positions de la rétine (\*). rienre et interne, comme on peut en juger par la figure 257. Ce défaut n'existe



Fig. 257. — Champ visuel normal.

Sand .

que séparément pour chaque œil; en regardant des deux yeux, nous le corrigeons complétement.

<sup>(\*)</sup> a et f f representent les limites du champ visuel externe et interne, et qui correspondent aux parties perphériques de la rétine; b b, c c, etc., indiquent la direction des rayons lumineux se rapprochaut de plus en plus vers la ligne d d de l'axe optique.

Dans le champ visuel normal physiologique, il y a une partie qui n'est point sensible et se présente comme une tache noire. Cette partie insensible ou aveugle correspond à la papille du nerf optique, et on l'appelle punctum cacum. Mariotte est le premier qui l'ait remarquée. On aperçoit facilement ce point aveugle, lorsqu'on fixe d'un œil, l'autre étant fermé, un des deux points noirs marqués sur une feuille de papier, et qui sont distants de 6 centimètres. En approchant ou en éloignant ce papier, on verra, à un moment donné, qu'un des deux points disparaît; ce qui tient à ce que ce point correspond à la papille qui ne voit pas. Le punctum cacum se trouve ordinairement à 5 centimètres en dedans du point fixé. Dans quelques cas pathologiques, il peut augmenter sensiblement et troubler la vision.

De Graefe l'a constaté dans la myopie très-prononcée, et nous-même avons pu l'observer dans les plaques congénitales fibreuses de la rétine.

2. Rétrécissement du champ visuel. — L'étendue du champ périphérique peut être sensiblement réduite d'un seul côté ou dans tous les sens par des altérations de la rétine et du nerf optique. Il y aura alors rétrécissement périphérique, unilatéral ou circulaire du champ visuel, qu'il importe de préciser exactement avant tout examen ophthalmoscopique.

L'exploration du champ visuel se fait de la manière suivante :

On place le malade devant un tableau noir ou une grande feuille de papier à la distance de la vision distincte, et on lui fait fixer d'un seul œil (l'autre étant fermé) le point central, que l'on a eu soin de marquer. On agite ensuite un objet quelconque en haut, en bas, à droite et à gauche, et l'on s'informe si le malade, en fixant le point central, voit en même temps cet objet. Après avoir marqué successivement sur le tableau tous les points où l'objet n'est plus aperçu, en haut, en bas, à droite et à gauche, on les réunit par une ligne, et l'on a ainsi une figure plus ou moins irrégulière qui exprime le champ visuel du malade.

Robert Houdin, Wecker, Sous, Foerster, ont construit des appareils spéciaux pour mesurer avec précision l'étendue du champ visuel, mais ces appareils ne présentent pas d'avantage réel et ne sont point usités.

On se sert à cet effet d'un moyen beaucoup plus simple, qui consiste à faire fixer par le malade un objet quelconque (une boule luisante) placée à une distance de 26 centimètres; et, pendant ce temps, on porte la main successivement dans toutes les directions, en dehors, en haut, en bas, etc., du point de fixation. Dès que la main passe dans la partie du champ visuel altérée, le malade ne la voit plus, et nous pouvons juger facilement quelles sont les limites du champ visuel conservé.

Je me sers encore, dans ce même but, d'un moyen qui se rapproche de celui que de Graefe a mis en usage. Le sujet étant placé dans une chambre noire, regarde fixement le doigt qu'on tient devant lui à 25 centimètres; et, pendant ce temps, on fait promener tout autour de ce doigt une petite bougie allumée. En l'écartant de plus en plus, tantôt à droite, tantôt à gauche, en bas ou en haut, on précise avec exactitude les limites du champ visuel et son degré de rétrécissement.

3. Différentes formes de rétrécissement du champ visuel. — a. Le champ visuel peut être rétréci au même degré dans tous les sens, et quelquefois à un si haut point qu'il ne reste plus d'intacte, autour de ce point central, qu'une zone claire de quelques centimètres, au delà de laquelle toute vision est abolie.

b. Le champ visuel peut être diminué plus particulièrement du côté interne ou externe qu'ailleurs.

Dans les excavations glancomateuses de la papille, il y a toujours une diminution notable de la vision périphérique, et principalement du côté interne. On voit un rétrécissement analogue du champ visuel dans les décollements de la rétine.

c. Hémiopie. — Il y a encore une forme toute particulière du rétrécissement du champ visuel, qui est principalement propre aux maladies cérébrales. C'est l'hémiopie.

Le mot hémiopie signifie vision par moitié, visus dimidiatus; par conséquent, tout affaiblissement partiel de la vue dans lequel la moitié du champ de la vision est complétement perdue pendant que l'antre moitié reste intacte, doit être désignée sous le nom d'hémiopie.

Les malades qui présentent ce symptôme conservent la vision centrale; mais, à quelques millimètres ou centimètres au delà, commence la zone où rien n'est plus perceptible.

On doit distinguer deux sortes d'hémiopie : une, cérébrale, qui se lie intimement aux affections de l'encéphale; une autre, rétinienne, qui dépend de l'altération de la membrane nerveuse de l'œil. L'hémiopie cérébrale se présente à son tour sous deux formes : l'hémiopie homonyme et l'hémiopie croisée.

Dans la première, une seule moitié droite AAA ou une seule gauche BBB du champ visuel est abolie simultanément dans les deux yeux (fig. 258). Les deux formes se rencontrent, en effet, très-fréquemment dans certaines variétés d'affections



Fig. 258 — Entrecroisement des fibres optiques dans le chiasma et leur distribution dans les deux yeux (\*).

cérébrales. Cette diminution du champ visuel est ordinairement limitée par une ligne presque verticale penchée légèrement, soit à droite, soit à ganche.

Dans l'hémiopie croisée, la moitié externe ou interne du champ visuel de chaque œil est complétement obscure. Lorsque l'anesthésie rétinienne porte sur les parties internes de cette membrane, et que ses parties externes fonctionnent bien, il y a une superposition des images, et le malade distingue bien les objets très-fins; il lit même le nº 1 de l'échelle typographique, mais ce n'est qu'avec peine qu'il réussit à se conduire, surtout le soir. Dans le cas où les deux moitiés externes du champ visuel sont abolies, ce qui ne se rencontre, du reste, qu'exceptionnelle-

<sup>(\*)</sup> A, A, fibres nervenses de l'hémisphère droit; B, B, B, fibres optiques provenant de la bandelette et de l'hémisphère cérébral gauche.

ment, il survient une gêne considérable et même impossibilité pour le travail et une difficulté très-grande pour se conduire.

A en juger par cette description, l'hémiopie homonyme ou croisée, et, par conséquent, l'hémiopie cérébrale, devrait toujours être latérale. C'est une règle générale en effet et absolue, nous ne connaissons, pour notre part, aucun fait positif dans lequel l'affection cérébrale ait occasionné une hémiopie supérieure ou inférieure isolée, à moins que ce ne soit une forme de rétrécissement simultané et circulaire de tout le champ visuel. Une hémiopie supérieure ou inférieure est, selon nous, le symptôme constant d'une affection oculaire, telle que décollement rétinien, choroïdite exsudative, suivie de compression partielle de la membrane nerveuse, excavation glaucomateuse, etc.

Quelle est la cause directe de l'hémiopie? — Nous en trouvons l'explication dans la structure anatomique des bandelettes optiques et dans l'entrecroisement des fibres optiques dans le chiasma.

Nous savons, en effet, que l'entrecroisement des fibres du nerf optique dans le chiasma ne s'opère qu'entre les moitiés internes, tandis que les fibres externes ne sont point croisées, et se rendent directement d'un hémisphère à l'œil correspondant. D'où il résulte que, lorsqu'une hémiopie est homonyme, ce qui est le plus fréquent, et qu'il y a une abolition de la vue du côté droit de chaque œil, l'hémiopie est évidemment due à une lésion située dans l'hémisphère cérébral gauche, parce que le champ visuel externe ou droit de l'œil droit et l'interne ou droit de l'œil gauche correspondent à la moitié interne de la rétine droite et à la moitié externe de l'œil gauche. Or, l'une et l'autre partie reçoivent leurs fibres de l'hémisphère gauche, comme on peut en juger par la figure 258. Dans une hémiopie croisée, par exemple, quand le champ visuel externe à droite et à gauche est paralysé, la compression doit se trouver au centre du chiasma ou dans les tubercules quadrijumeaux postérieurs, qui fournissent des fibres aux moitiés internes des deux rétines. Dans une hémiopie interne des deux côtés, il faut que ce soient les fibres externes des bandelettes optiques ou les tubercules quadrijumeaux antérieurs qui présentent des lésions.

D. EXAMEN DE LA FACULTÉ CHROMATIQUE. — Dyschromatopsie ou daltonisme. — La rétine est douée de la faculté de percevoir des sensations lumineuses, ainsi que les différentes couleurs et nuances de cette même lumière.

Le nerf optique, ainsi que ses fibres, épanouis dans la rétine, sont des organes de transmission de cette sensation au cerveau, qui est juge et appréciateur de ces impressions.

Cette faculté de percevoir et de discerner les couleurs et d'en apprécier l'harmonie n'est pas développée au même degré chez tous les individus. Pour un œil bien conformé, il y a des conditions d'organisation spéciales qui permettent à un peintre de saisir avec ce sens exquis les plus faibles nuances des couleurs. Mais il y a d'antres individus qui sont loin d'avoir ce degré de sensibilité.

Tel homme qui a une vue excellente, sous tous les rapports, ne sait pas discerner des nuances délicates entre les différents tons d'une même couleur; tel autre reconnaît bien les couleurs principales, mais il a beaucoup de peinc à distinguer les nuances secondaires : verte, jaune, bleu, etc., soit le soir, soit à la lumière du jour; tel autre, enfin, n'a aucune notion d'une on de plusieurs conleurs principales du spectre. Ces imperfections du seus chromatique peuvent même être portées à un tel degré que les individus n'auront aucune notion des couleurs, et ne verront par conséquent que du noir et du blanc.

Cette gradation dans la perceptivité des couleurs ne nous empêche pas cependant de faire la distinction entre les yeux normaux, plus ou moins bien conformés, et ceux dont le sens chromatique est complétement perverti et altéré.

Depuis Huddart (1), et surtout depuis l'époque où Dalton (2) a communiqué ses propres impressions sur la cécité des couleurs dont il fut atteint, l'attention des physiologistes se porta sur ce sujet.

Les observations aboudent dans la science sur la cécité des couleurs ou dyschromatopsie congénitale. Herschell, Wilson, Brewster, Thomas Young, en Angleterre; Gœthe, Seebeck, Kelland, Dove, en Allemagne; Cunier, Szokalski, Sous et Goubert, en France, se sont occupés, à diverses époques, de recherches sur cette anomalie, et ont rapporté des faits intéressants.

Toutes ces investigations n'ont porté cependant que sur les anomalies congénitales; quant aux faits pathologiques, ils n'ont été signalés d'abord qu'exception-nellement par Benedikt, Schelske et moi. Ce n'est que plus tard, en 1867 (3), que j'ai démontré combien étaient fréquents les troubles chromatiques dans les altérations du nerf optique et de la rétine.

La nécessité de ces sortes de recherches ne peut être aujourd'hui mise en doute. On comprend qu'une rétine malade ne peut pas distinguer aussi nettement les couleurs avec ses nuances que lorsqu'elle est saine et n'a subi aucune altération dans sa structure.

Ce que nous disons de la rétine se rapporte aussi au nerf optique, qui transmet les impressions lumineuses et colorées au cerveau.

En comparant les altérations nombreuses des membranes internes de l'œil, et en étudiant dans chacune d'elles le degré de conservation ou de perversion de la faculté chromatique, nous sommes arrivé à tirer des conclusions pratiques qui peuvent être utilisées dans le diagnostic des maladies internes de l'œil.

Échelle de couleurs de l'auteur. — Pour ces recherches, nous avous établi deux échelles chromatiques différentes, l'une portative, composée de feuillets de diverses couleurs simples et composées, qui correspondent aux couleurs principales du spectre, et l'autre plus complète, composée de onze gammes chromatiques, correspondant aux couleurs principales acceptées par Chevreul (4) pour la construction de ses cercles et de ses gammes de couleurs. Ces gammes ou colonnes se suivent dans l'ordre des couleurs du spectre solaire : rouge, rouge orangé, orangé, orangé jaune, jaune, jaune vert, vert, vert bleu, bleu, indigo, bleu violet et violet. Chaque couleur est subdivisée en quatre tons, pris à égale distance dans les gammes de Chevreul, qui sont : 15°, 10°, 5° et 1° tons. Cette disposition permet de juger non-seulement de chaque couleur séparément, mais

(4) Chevreul, Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels. Paris, 1864.

<sup>(1)</sup> Huddart, Transact. philos. de Londres, 1777.
(2) Dalton, Memoires of the Literary and Philosophical Society of Manchester, 1<sup>re</sup> série,

vol. V, p. 28. Manchester, 1798.

(3) Galezowski, Sur la chovoïdite syphylitique et sur l'achromatopsie pathologique (Compte rendu du Congrès d'ophthalmologie, p. 463. Paris, 1868).

il y a en même temps la possibilité d'apprécier chez les malades le phénomène et les lois de contraste simultané des couleurs (1).

## ARTICLE PREMIER.

# MALADIES DU NERF OPTIQUE.

L'étude des maladies du nerf optique acquiert une importance considérable justement à cause des relations intimes qui existent entre le cerveau et ce nerf. Les altérations de certaines parties du cerveau, et principalement des parties qui restent en rapport direct ou indirect avec les centres optiques se traduisent par des modifications notables dans la papille.

L'observation journalière nons montre, en effet, que des méningites basilaires, des tumeurs cérébrales et différentes autres maladies des centres nerveux amènent des modifications tellement marquées dans la papille, que nous sommes souvent en état de conclure, d'après les désordres ophthalmoscopiques, du genre d'altération cérébrale, et quelquefois même de localiser son siége.

Ces résultats sont très-importants, et en parlant de chaque affection du nerf

optique en particulier, nous les exposerons d'une façon spéciale.

Mais entre les résultats certains, rationnels de l'examen ophthalmoscopique et ceux qu'on a prétendu introduire dans la science sous le nom de cérébroscopie, il v a un abîme.

Il est difficile, en effet, d'admettre que l'examen ophthalmoscopique puisse donner des résultats sûrs et constants dans l'idiotie, la mélancolie, l'épilepsie, etc., et, malgré les chiffres qui ont été mis en avant à ce sujet par l'auteur de la Cérébroscopie, nous répondrons avec Perrin (2):

« Ces résultats ont besoin, avant d'inspirer confiance, d'être confirmés par des observations assez complètes, assez précises pour permettre un examen critique; les gros chiffres, avancés sommairement, peuvent éblonir ou surprendre, mais ils-n'éclairent ni n'entraînent la conviction de personne. »

Que dire aussi du glaucome considéré comme un signe d'apoplexie cérébrale et d'hydrophthalmie dans l'hydrocéphale? de l'hypérémie de la papille, après les accès, et de l'anémie pendant les accès de manie?

Pour nous, les affections du nerf optique sont de deux sortes; les unes inflammatoires; d'autres, au contraire, se traduisent par une atrophie et une destruction de ses fibres. Mais, pour bien comprendre les changements morbides qui se présentent à l'ophthalmoscope, nous sommes obligé de faire précéder cette étude d'une description de l'aspect physiologique de la papille.

Voici le tableau synoptique des différentes altérations que nons anrons à étudier:

- 1º Aspect physiologique de la papille.
- 2º Hypérémie de la papille.3º Apoplexie du nerf optique.
- 4º Névrite et péri-névrite optique.
- 5° Atrophies de la papille.
- 6º Excavation de la papille.
- 7º Tumeurs du nerf optique.
- (1) Voyez pour plus de détails mon livre : Du diagnostic des maladies des yeur par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 1868.

(2) Perrin, Traité pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie, Paris, 4870, p. 261.

# ARTICLE II.

# ASPECT PHYSIOLOGIQUE DE LA PAPILLE OPTIQUE.

L'extrémité intra-oculaire du nerf optique est appelée papille. A l'examen ophthalmoscopique, elle se présente sous forme d'un disque arrondi, de nuance blanc rosé qui se dessine très-distinctement sur le fond orangé rouge de l'œil.

L'aspect physiologique de la papille doit être étudié au point de vue de la forme des contours de volume et surtout de sa coloration, de sa transparence et de sa vascularisation.

1. Forme. — La papille se présente le plus souvent sous forme d'un disque ovale, son plus grand diamètre étant dirigé verticalement. Dans d'autres cas, elle est parfaitement ronde, surtout lorsqu'on l'examine à l'image droite et qu'on a affaire à un œil hypermétrope. Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels qu'elle est ovale dans le sens horizontal, et ce changement de forme est dû à une anomalie de réfraction, appelée astigmatisme.

La papille peut changer de forme pendant l'examen ophthalmoscopique; on la voit en effet s'allonger ou s'élargir à chaque mouvement de l'œil ou du miroir. Ces changements ne peuvent être dus qu'au staphylôme conique pellucide ou aux opacités centrales de la cornée, ce dont on peut s'assurer par l'éclairage oblique.

2. Contours. — Les bords de la papille se détachent d'ordinaire très-nettement du fond de l'œil; ses contours sont simples et bien accentués.

Dans certains cas, les contours sont doubles et la papille se présente entourée d'un anneau blanc, comme on peut en juger par la fignre 259. Cet anneau blanc peut dépendre de deux causes, tantôt le trou choroïdien, à travers lequel passe le nerf optique est relativement trop grand et ne peut être complétement rempli par ce dernier : on verra alors une partie du bord sclérotical. Tantôt les fibres de la gaîne interne du nerf optique se prolongent jusqu'à la papille et, étant d'une teinte différente de celle de la papille, elles forment un anneau blanc au pourtonr. La figure 260, b représente la disposition de cette dernière.

Il n'est pas rare de rencontrer un demi-cercle ou une tache noire sur le bord externe ou interne de la papille. Elle est le résultat d'un dépôt de pigment dans le trou choroïdien; se trouvant par conséquent au-dessous de la rétine, elle ne peut avoir aucune signification pathologique.

Les bords de la papille peuvent être échancrés et irréguliers sans que pour cela il y ait un état pathologique quelconque : cela ne pourra constituer qu'une simple anomalie.

3. Volume. — La papille se présente à l'ophthalmoscope de volume trèsvarié, selon que l'on se sert dans l'examen à l'image renversé d'une lentille de 1 1/2, de 2 ou 2 1/2 pouces de foyer. Ainsi, plus la lentille est forte, plus l'image sera petite; si elle est faible au contraire, la papille apparaît beaucoup plus grande.

En nous servant habituellement d'une lentille de 2 1/4 de foyer, nous obtenons une image de la papille dont le diamètre vertical est de 0<sup>m</sup>,12, sur 0<sup>m</sup>,10 de largeur. A l'image droite, la papille est encore plus grande.

La grandeur apparente de la papille varie anssi suivant le degré de réfraction

l'œil examiné. L'observation journalière nous montre, en effet, qu'elle se prénte très-petite chez quelques myopes, tandis qu'elle paraît être très-grande lez les hypermétropes.



Fig 259. — Papille physiologique vue à l'ophthalmoscope.

Jaeger a constaté sur les cadavres que les dimensions de la papille changeaient on les individus. Dans les yeux d'un grand volume, le diamètre transversal était



Fig. 260. — Coupe de la papille du nerf optique d'après Jæger (\*).

moyenne de 0,75 et le vertical de 0,70 ; au contraire, dans les très-petits yeux, s diamètres n'étaient que de 0,55 et 0,49 lignes. Il est évident que les mêmes férences doivent s'observer aussi à l'examen ophthalmoscopique.

4. Coloration. — La papille du nerf optique présente une coloration bien discret du reste du fond de l'œil; elle est blanche avec une teinte visiblement rosée. tte teinte est beaucoup plus prononcée à la périphérie qu'au centre. Elle varie

<sup>&#</sup>x27;) a, enpule anhale; b, gaine interne du nerf optique; c, gaine externe.

chez les différents sujets et selon l'âge, ce qui dépend essentiellement des nombreux vaisseaux capillaires qui sillonnent le nerf optique.

On remarque au centre de toutes les papilles une tache ronde blanchâtre, située au point d'émergence des vaisseaux centraux (fig. 259). Sonvent elle n'est pas plus grande qu'une grosse tête d'épingle; dans d'antres cas, au contraire, elle occupe le tiers ou le quart de toute la papille.

Cette tache blanche est formée par une dépression qu'on observe habituellement au centre de toute papille normale, comme Müller et Sappey l'ont très-bien démontré. La dépression ou cupule, d'après Sappey, provient de ce que les fibres nerveuses, après avoir franchi la lame criblée, s'infléchissent pour s'épanouir ensuite à la surface interne de la rétine. Mais l'inflexion des fibres nerveuses et leur épanouissement se faisant du centre de la papille vers sa périphérie, il s'ensuit naturellement une petite dépression au centre. Sa profondeur n'est pas toujours la même, et plus les couches rétiniennes sont épaisses, plus l'excavation devient profonde. Elle peut, en outre, s'étendre en largeur et se transformer en une vraie excavation que nous étudierons plus loin.

Les autres parties de la papille ne sont pas non plus colorées d'une manière uniforme: on remarque ordinairement plus de rougeur du côté externe et moins du côté interne (image renversée), ce qui tient à la distribution particulière des vaisseaux.

- 5. Transparence.—Le nerf optique se compose de tissu connectif de la gaîne el des fibres optiques, qui sont jusqu'à un certain degré transparents. D'où il résulte qu'en regardant dans le fond de l'œil avec l'ophthalmoscope, non-seulement nous pouvons distinguer les détails de la surface de la papille, mais encore voir à une certaine profondeur dans l'épaisseur du nerf optique lui-même.
- 6. Vascularisation. La papille est sillonnée de nombreux vaisseaux, dont l'origine se trouve à peu près dans son centre ou un peu rejetée vers le côté nasal. Ces vaisseaux sont l'artère et la veine centrales de la rétine.

D'après les recherches de Donders (1), l'artère centrale traverse la lame criblét comme une branche unique, et ce n'est qu'à la surface de la papille qu'elle se subdivise en une branche supérieure et une inférieure. On la voit ainsi toujour déboucher sur la papille par un petit bout de vaisseau placé transversalement et se subdiviser ensuite en denx branches. La veine centrale opère sa subdivision dans l'intérieur du nerf optique à 0,005 millimètres en arrière de la sclérotique et n'apparaît sur la papille que comme deux branches isolées, une supérieure et une autre inférieure.

Les deux branches artérielles et veineuses supérieure et inférieure se subdivisent chacune à la limite de la papille en deux branches collatérales, s'épanouissent sur la rétine où, en se divisant dichotomiquement, elles forment un arbre vasculaire très-caractéristique.

Il y a pourtant dans la disposition et le nombre des veines centrales des variété tellement nombreuses, qu'il serait difficile de les énumérer. On y remarque quel quefois jusqu'à quatre et cinq veines principales qui penvent être nuies ou séparées vers le centre de la papille.

<sup>(1)</sup> Donders, Archiv /. Ophthalm., Bd. 1, Abth. 2, S. 86.

L'artère et la veine centrales donnent encore dans l'épaisseur quelques rares pranches secondaires qui sortent sur la papille comme des branches isolées et se

perdeut dans les parties voisines de la rétine.

A part ce système vasculaire central, il y a encore dans la substance du lerf optique des vaisseaux capillaires méningés ou cérébraux qui arrivent jusqu'à a papille avec la gaîne interne, et que j'appelle nourriciers du nerf optique. J'ai lémontré le premier (1) leur existence, et ils ne me paraissent pas avoir une grande communication avec les vaisseaux de l'artère centrale.

La vascularisation de la papille est donc en rapport direct avec celle des centres optiques, tandis qu'elle reste habituellement isolée des vaisseaux choroïdiens et de out le système des vaisseaux ciliaires. Pourtant, les recherches de Ed. Jaeger (2) ont prouvé que les artères ciliaires postérieures forment un cercle vasculaire anour du nerf optique, dont certaines branches collatérales s'engagent dans l'épaiseur du nerf optique; elles s'anastomosent, d'après Leber (3), avec les branches le l'artère centrale.

Différence entre les artères et les veines. — Il n'est pas difficile de distinguer es artères des veines de la papille : les premières sont ordinairement moins volunineuses, et n'accusent point des varicosités ; leur couleur est ordinairement plus pâle, les parois sont foncées, tandis que la partie centrale est rosée, transparente, ce qui fait qu'elles paraissent accuser des doubles contours.

Les veines sont beaucoup plus foncées et plus volumineuses que les artères, et ouvent ou n'y remarque point de doubles contours, surtout à l'examen à l'image renversée

Les artères sont ordinairement plus superficielles que les veines, et en croisant ces dernières, elles paraissent interrompre la circulation veineuse.

7. Pulsation spontanée des veines et des artères. — La circulation dans les vaisseaux de la papille s'exerce habituellement d'une manière régulière, et sans qu'on puisse constater des contractions de leurs parois. Mais chez certains individus fatigués par des courses très-longues, ou chez les personnes chloro-anémiques, on perçoit une pulsation rhythmique dans la partie de la veine qui sort un peu rétrécie et effilée de l'excavation centrale. Ce phénomène n'a aucune signification pathologique.

Il n'en est pas de même de la pulsation spontanée artérielle. Vue pour la première fois par Ed. Jaeger, elle est, d'après de Graefe, le signe certain de la pression intra-oculaire augmentée, et que l'on remarque dans les affections glaucomateuses.

On peut facilement provoquer la pulsation artérielle par une pression exercée sur le globe de l'œil avec le doigt. La colonne sanguine ne peut franchir le trou sclérotical que difficilement et par des poussées saccadées au moment de la systole, et cette difficulté de passage tient à une trop grande pression exercée par les milieux réfringents sur le point de sortie des vaisseaux sur la papille.

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Notiz über die Pulsphänomene auf der Nezhaut (Archiv f. Ophth., Bd. I, Abth. 1, S. 182). — Carter, The ophthalmoscope, its varieties and its use.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1865, et Gaz. hebdomadaire, 1865, décembre.

<sup>(2)</sup> Ed. Jaeger, Ueber die Einstellungen des dioptrichen Apparates. Wien, 1861, p. 55. (3) Leber, Archiv f. Ophthalm., Bd. XI, Abth. 1, S. 5.

translated from the german of Zander. London, 1854. — Donders, Veber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge (Archiv f. Ophth., Bd. I, Abth. 2, 1855, S. 82). — Métaxas, De l'exploration de la rétine et des altérations de cette membrane visibles a l'ophthalmoscope. Thèses de Paris, 1861. — Qualigno, Sulle malattie interne dell'occhio. Milano, 1858. — Follin, Leçons sur l'exploration de l'œil. Paris, 1863. — Schweigger, Leçons d'ophthalmoscopie, trad. franç. Paris, 1865. — Galezowski, Études ophthalmoscopiques sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales, etc. (Thèses de Paris, 1865). — Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie. Wien, 1868. — Perrin, Traite pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie. Paris, 1870.

# ARTICLE III.

## CONGESTIONS DE LA PAPILLE.

La coloration de la papille du nerf optique est extrêmement variée, suivant les individus et suivant l'âge. Ces variétés sont tellement nombreuses qu'il faut examiner des milliers d'yeux normaux pour parvenir à distinguer toutes les différences qui existent dans l'état normal.

Les congestions ou hypérémies de la papille ne sont pas aussi fréquentes qu'on l'a cru jusqu'à ce jour; elles ne sont que très-rarement, nous dirons même exceptionnellement, idiopathiques. Le plus souvent, elles sont symptomatiques d'autres affections de l'œil, du cerveau ou de l'organisme tout entier.

A. HYPÉRÉMIE VEINEUSE. — Les hypérémies veineuses peuvent se rencontrer dans les deux yeux à la fois et à un degré plus ou moins égal, principalement quand elles sont occasionnées par les affections du cœur, telles que l'insuffisance des valvules aortiques. Dans d'autres cas, elles ne s'observent que dans un seul œil et à un degré moins prononcé.

Ces hypérémies n'ont aucune influence sur la vision, tout au plus occasionnent-elles des éblouissements et des troubles de la vue momentanés et passagers.

B. HYPÉRÉMIE CAPILLAIRE DU NERF OPTIQUE. — Diagnostiquer une congestion capillaire pathologique n'est pas toujours facile; il n'est pas facile non plus de distinguer si la coloration de la papille est normale, ou si la teinte rouge dépend d'un état morbide. Dans ce cas, les différences sont si vagues qu'il est souvent impossible de les saisir : la vascularisation de la papille, en effet, chez tel sujet, sera physiologique; chez tel autre, elle sera occasionnée par un état pathologique. Ce n'est qu'en étudiant les autres symptômes physiologiques et en comparant l'état des deux papilles qu'on pourra reconnaître la congestion morbide.

A l'état normal, les deux papilles sont injectées au même degré; c'est pourquoi la moindre différence entre les deux yeux nous permettra de diagnostiquer l'affection. On reconnaît, en outre, qu'une partie de la circonférence de la papille est masquée par ses vaisseaux et par un léger trouble qui se produit en même temps dans la substance nerveuse. Souvent on ne remarque pas de vaisseaux congestionnés, mais on trouve une teinte rouge exagérée sur un côté de la papille presque toujours interne. C'est aussi l'injection des vaisseaux capillaires qui en est la cause.

Cette rougeur est quelquefois si bien limitée qu'on peut la prendre pour une cechymose. On reconnaîtra facilement, selon moi, cette congestion, en comprimant légèrement le globe de l'œil ayec le doigt pendant qu'on examine la papille; la tache étant constituée par un lacet des vaisseaux capillaires, s'effacera sous l'influence

de la pression; elle restera sans changement lorsqu'elle est due à une hémorrhagie.

Dans une hypérémie légère, la teinte blanche du nerf apparaît dans les intervalles des vaisseaux centraux qui conservent très-souvent leur volume normal.

Dans cette forme d'hypérémie, il est presque impossible de distinguer les artères des veines : elles ont le plus souvent la même couleur et le même volume. Les apoplexies peuvent se produire ici en plus ou moins grande quantité.

Jusqu'à ce jour, on avait pensé que la photophobie était un signe caractéristique de la congestion; telle n'est pas notre opinion; on peut la constater quelquesois, mais le plus souvent elle fait défaut. Jaeger considère pourtant ce symptôme comme constant, et il engage même à ne faire l'examen ophthalmoscopique qu'avec des miroirs faibles, de peur d'augmenter la photophobie. Nous pensons que la photophobie ne doit pas être considérée comme un symptôme de la congestion rétinienne, mais plutôt comme l'expression d'une hyperesthésie de la rétine ou du système nerveux ciliaire. Beaucoup de malades atteints de congestions de la papille la plus prononcée nous ont affirmé qu'ils supportaient plus facilement la lumière du soleil qu'ils n'auraient pu le faire avant la maladie. Évidemment, il y avait là une sorte de dépression fonctionnelle, à la suite de laquelle la transmission de la lumière au cerveau se faisait plus difficilement.

L'acuité de la vision n'est pas sensiblement diminuée lorsque l'hypérémie est légère; mais à un degré plus prononcé, principalement quand elle est duc à une affection cérébrale, elle peut être sensiblement affaiblie.

Étiologie. — La nature des congestions capillaires du nerf optique est trèsvariée; elle dépend aussi de causes nombreuses et différentes. Nous les examinerons en distinguant les causes locales ou oculaires des causes cérébrales.

Les hypérémies idiopathiques, celles qui sont provoquées par une irritation vive, directe de la rétine, par l'effet de la lumière, sont très-rares. C'est aussi l'opinion de Pilz (1), de Prague. Elles se rencontrent ordinairement chez les chauffeurs, les mécaniciens des chemins de fer, etc.

Les congestions de la papille symptomatiques des maladies des membranes internes de l'œil, telles que les apoplexies plus ou moins étendues de la macula, les décollements rétiniens, les choroïdites atrophiques disséminées, etc., s'observent au contraire fréquemment.

Les hypérémies capillaires de la papille ne doivent, par conséquent, être considérées que comme des symptômes d'autres altérations, et nous ne saurions trop insister sur la nécessité qu'il y a d'explorer soigneusement la choroïde dans toute son étendue.

Les maladies cérébrales, et notamment les congestions du cerveau, donnent souvent lieu à des congestions du nerf optique. Et, comme les causes prédisposantes ou efficientes des congestions cérébrales sont, selon Andral, Calmeil (2), Lasègue, Aug. Voisin (3), l'abus des boissons alcooliques, la suppression d'une hémorrhagie constitutionnelle, l'anévrysme du ventricule gauche, l'hypertrophie du cœur, les émotions morales, etc., il faut admettre que ces mêmes causes peu-

(1) Pilz, Lehrbuch der Augenheilkunde, 1859, p. 570.

(3) Aug. Voisin, Union médicale, 4 août 1868.

<sup>(2)</sup> Calmeil, Traité des maladies inflammatoires du cerveau. Paris, 1859.

vent être occasionnelles de l'hypérémie papillaire. Chez deux femmes atteintes d'hypérémie prononcée des papilles, nous avons pu constater l'influence non douteuse de chagrins très-vifs. « Chez quelques femmes, dit Andral, elles se montrent (les hypérémies cérébrales) d'une manière régulière au retour de chaque époque menstruelle (1). » Nous avons observé quelquefois la même périodicité dans l'apparition des congestions de la papille; entre autres, chez une malade du docteur Hérard, à Lariboisière, qui présentait une injection capillaire de la rétine et de la papille consécutive à la maladie du cœur.

Traitement. — Le traitement doit être institué en rapport avec la cause de la maladie; mais, comme le travail expose à des fatigues et à des congestions continuelles, il faut, avant tout, interdire aux malades toute application des yeux. On leur recommandera, en outre, d'éviter toute espèce d'émotions morales. Ils seront sobres dans leur régime et leurs boissons, éviteront de s'exposer à l'action d'une température élevée, qui pourrait occasionner de la congestion à la tête; les pieds seront, au contraire, tenns le plus chaudement possible. De temps en temps, on ordonnera des bains de pieds à la moutarde ou aux acides. Si ces moyens ne réussissent pas, on appliquera des sangsues, soit aux apophyses mastoïdiennes, soit à l'anus; des ventouses sèches ou scarifiées dans le dos une ou deux fois par semaine; les purgatifs pourront en même temps être prescrits avec avantage. Les compresses d'eau froide sur les yeux, pendant une à deux heures, renouvelées plusieurs fois dans la journée, sont employées avec beaucoup de succès.

BIBLIOGRAPHIE. — Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie, Bd. II, Abth. 1, 1856, S. 556. — Wharton-Jones, Traité des maladies des yeux. Paris, 1862, p. 268.— Galezowski, Sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales. Thèses de Paris, 1865. — Macnamara, A manual of the diseases of the eye. London, 1868, p. 416.

#### ARTICLE IV.

### APOPLEXIES DU NERF OPTIQUE.

Ordinairement, lorsque la papille se présente recouverte en partie ou en totalité de taches hémorrhagiques, la rétine elle-même est affectée, soit des taches apoplectiques analogues, soit d'autres altérations. Cependant le nerf optique peut être le siège d'une apoplexie plus ou moins étendue, et sans que la rétine soit malade.

Nous connaissons quelques faits, très-rares il est vrai, dans lesquels l'apoplexie s'est déclarée, soit sur la papille elle même, soit dans le trajet orbitaire du nerf optique.

Les apoplexies de la papille se reconnaissent facilement avec l'ophthalmoscope; elles se présentent sous forme d'une tache rouge placée sur le bord de la papille, comme cela est arrivé chez la malade du docteur Maurice Raynaud (fig. 261, f), dont nous avons rapporté ailleurs l'histoire détaillée (2). Dans d'autres cas l'épanchement recouvre la papille tout entière, ou seulement sa partie excavée, ce qui s'observe surtout dans une excavation glaucomateuse.

<sup>(1)</sup> Andral, Clinique médicale. Paris, 1834, t. V, p. 246,
(2) Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux, etc. Paris, 1868, p. 168.

Un malade de la clinique du professeur Richet, à la Faculté, présentait le même hénomène. C'était un homme âgé de soixante-cinq ans, qui entra dans le service n 1868, pour subir l'opération d'un glaucome double très-prononcé. Pendant que papille gauche présentait une excavation avec pulsation spontanée, celle de œil droit était aussi excavée, mais son excavation était remplie d'un épanchement e sang, comme nous avons pu le constater très-distinctement avec l'ophthalmo-cope en présence du professeur Richet.



Fig. 261. — Apoplexie de la papille du nerf optique (\*).

Il arrive quelquesois que le sang épanché ne reste pas sixé à la papille, mais qu'après avoir rompu la membrane limitante et la hyaloïde, il forme un coagulum sibrineux rouge ou blanchâtre, flottant devant la rétine et attaché par un bout au vaisseau rompu. C'est ainsi que les choses se sont passées chez un malade que nous avons vu avec Desmarres père en 1862. Un fait non moins intéressant a été observé par nous dans le service du docteur A. Delpech, à l'hôpital Necker, sur un malade entré pour la deuxième fois dans son service, le 17 novembre 1869, pour une hémiplégie incomplète droite, des céphalalgies, difficultés de la parole, ce qui fut promptement dissipé par les préparations de phosphore. En examinant ses yeux, en présence du docteur Delpech et de son externe Pieutaud-Desallées, le 26 décembre 1869, nous avons pu constater, au-devant de la papille gauche, un petit corps rouge soncé, de sorme ovalaire, se déplaçant légèrement pendant les mouvements des yeux. C'était un caillot sanguin, attaché par un bont à un vaisseau de la papille et slottant par son autre extrémité.

Ces apoplexies de la papille ne gêneut pas sensiblement la vue, et c'est à peine si le malade du docteur Delpech s'apercevait d'une petite mouche volante. Mais lorsque

<sup>(\*)</sup> a, d, artere centrale du nerf optique et de la rétine; b, papille du nerf optique; c, e, veines de la rétine;  $f_j$  tache apoplectique.

l'apoplexie se porte du côté de la macula ou lorsqu'elle se produit dans le trajet orbitaire du nerf, elle peut entraîner un affaiblissement très-notable on une perte de la vue.

Les signes ophthalmoscopiques des hémorrhagies situées dans le trajet orbitaire du nerf optique sont le plus sonvent incertains, et ce ne sont que les autopsies qui nous révèlent leur existence. Ignace Mey a rencontré un cas dans lequel toute la gaîne externe était détachée et distendue par du sang épanché dans tout le trajet orbitaire du nerf optique. Von Ammon a constaté une loge assez large remplie de sang, dans le nerf optique, chez un vieillard de quatre-vingts ans devenu aveugle pendant les derniers jours de sa vie.

Diagnostie. — On pourrait confondre un engorgement des vaisseaux capillaires de la papille avec une tache hémorrhagique; mais il suffit de comprimer le globe de l'œil avec le doigt poùr qu'on voie disparaître la tache congestive de la papille; tout au contraire, la tache apoplectique restera sans changement pendant cette expérience. Ce moyen m'a réussi bien souvent à faire disparaître le doute à cet égard.

**Pronostie**. — D'après le degré d'altération de la vue, le pronostic devient plus ou moins grave. De petites hémorrhagies disparaissent, mais en laissant la prédisposition à des récidives. Celles qui sont suivies d'un affaiblissement notable ou de la perte de la vue, sont le plus souvent incurables.

Traitement. — Rechercher la cause de la maladie et agir contre elle, telle est l'indication importante. Le glaucome peut être considéré comme une cause fréquente de ces altérations; l'excision de l'iris peut enrayer le mal. Dans les maladies cérébrales, on agira selon la nature de l'affection.

BIBLIOGRAPHIE. — Heyman, Hémorrhagie rélinienne dans un cas de méningo-encéphalite chronique (Annales d'oculistique, 1853, p. 238). — Ign. Mey, Beilräge zur Augenheilkunde. Wien, 4850, p. 24. — Von Ammon, Archiv f. Ophthalm., Bd. VI, Abth. 4, S. 37. — Galezowski, Des apoplexies de la rétine et du nerf optique (Gaz. des hôp., 1861, n° 68), et Recherches ophthalmoscopiques, ele. (Annales d'oculist., t. XLIX, avril 1863, p. 97).

## ARTICLE V.

## INFLAMMATION DU NERF OPTIQUE.

Le nerf optique se compose de deux éléments, de tissu d'enveloppe formé par les deux gaînes externe et interne, et de fibres nerveuses qui constituent la partie essentielle de ce nerf.

La gaîne interne est unie très-intimement à la substance propre du nerf optique, et elle envoie des prolongements dans l'intérieur du nerf pour y constituer des cloisons aux nombreux groupes des fibres nerveuses.

Le processus phlegmasique peut se propager du cerveau le long des fibres nerveuses elles-mêmes, et donner lieu à une *névrite optique* proprement dite. Dans d'autres cas, l'inflammation est concentrée dans les enveloppes, soit externe, soit interne, et l'on a alors affaire à une *périnévrite optique*.

Pour le professeur de Graefe (1), il y a deux formes de névro-rétinites : l'une est

<sup>(1)</sup> Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. VII, Abth. 2, S. 58; et Bd. XII, Abth. 2, S. 144.

caractérisée par une stase veineuse dans la papille, une rougeur intense, une proéminence escarpée et souvent aussi par des hémorrhagies, tandis que dans l'autre forme le gonflement et la rougeur de la papille sont moins intenses, et l'inflammation se propage des couches internes de la rétine aux couches externes. Cette dernière forme, pour de Graefe, est la névrite descendante, tandis que dans première forme les altérations sont limitées à la terminaison intra-oculaire du nerf optique, et ne s'étendent pas au delà.

Albutt (de Londres) fait la distinction, de même que nous, entre la névrite et la périnévrite, mais il y joint une troisième variété d'inflammation qu'il désigne sous le nom de *névrite chronique*, et qui précède certaines formes d'atrophies de la papille. Cette variété nous paraît plutôt se rapporter aux atrophies de la papille.

A. NÉVRITE OPTIQUE. — Symptomatologie. — L'inflammation du nerf optique est caractérisée par une infiltration séreuse de la papille avec saillie et proéminence considérable en avant. C'est donc à l'examen ophthalmoscopique qu'il faut avoir recours pour la diagnostiquer.

1. La papille étant gonflée d'une manière très-notable, sa surface antérieure se rapproche de la surface postérieure du cristallin, ce qui fait qu'on peut voir distinctement la papille par un simple éclairage du miroir, pareillement à ce qui se

remarque aussi dans les yeux hypermétropes.

2. La papille perd ses caractères ordinaires, elle change de volume, de forme et d'apparence. On la voit en effet beaucoup plus large que dans l'état normal, et ses contours très-mal accusés sont boursouflés, infiltrés par une exsudation séreuse, ce qui rend tout le tissu du nerf optique complétement trouble, ayant une teinte gris rougeâtre ou gris blanchâtre. La papille devient ainsi tout à fait opaque; elle est visiblement voilée par une substance particulière d'un gris violet, qui se répand comme un voile tomenteux sur la partie adjacente de la rétine.

Par suite de cette infiltration, le disque optique est fortement tuméfié; ses bords deviennent très-irréguliers, comme déchiquetés, et se confondent par places avec la rétine.

3. Des phénomènes des plus variés s'observent dans le système circulatoire du nerf optique, dans les vaisseaux centraux et dans ceux d'origine cérébrale. Les premiers sont masqués çà et là par l'exsudation, et quoique bien visibles au point de leur émergence sur la papille, aussitôt qu'ils arrivent à sa circonférence, ils disparaissent sous l'exsudation dans un trajet de quelques millimètres et reparaissent plus loin, au delà de la limite morbide de la papille. Les veines centrales augmentent de volume, elles deviennent tortucuses et présentent quelquefois de vraies varicosités; elles sont foncées et gorgées de sang, mais en même temps facilement dépressibles, ce qui fait qu'à leur point d'entrecroisement avec les artères, elles s'aplatissent sur une certaine étendue, et font croire à l'existence d'un coagulum. Les artères n'offrent rien de particulier, quelquesois elles paraissent un peu plus pâles. Quant aux vaisseaux capillaires, ils sont énormément développés, surtout dans les cas où l'affection occupe la partie centrale du nerf, et dans ceux où elle est due à une névrite accompagnant les tumeurs du cerveau. Il y a alors une augmentation considérable du volume de tous les capillaires, qui, à l'état normal, échappent à l'examen ophthalmoscopique (voy. fig. 262).

Ce développemennt des capillaires atteint son maximum dans les cas de névrites

qui accompagnent les tumeurs cérébrales situées à la base et le long des bandelettes optiques on du chiasma. Il y a alors une compression lente des fibres optiques, une stase considerable de sang veineux et une inflammation des fibres nerveuses. Le développement des vaisseaux capillaires peut donner lieu à des taches rouges simulant des apoplexies capillaires, comme il m'a été possible d'observer chez un malade du docteur Moutard-Martin à l'hôpital Beaujon. Pour reconnaître une plaque congestive d'une ecchymose, je conseille de comprimer fortement l'œil, et alors les capillaires pâliront et disparaîtront même, tandis que les ecchymoses resteront sans aucun changement.



Fig. 262. — inflammation du nerf optique (\*).

4. Cet état des vaisseaux n'existe cependant qu'à l'origine même de l'affection. Avec le progrès de la maladie, il se produit un ramollissement et une atrophie de la papille, état dans lequel la plus grande partie des vaisseaux capillaires s'atrophie et disparaît, ce qui explique la teinte blanche que prend le nerf optique.

él

Carl

(1)

- 5. Un engorgement aussi considérable de tous les capillaires peut persister pendant langtemps sans être suivi d'une apoplexie; quelquefois pourtant les parois, peu résistantes et fragiles, se déchirent, et leur déchirure donne lieu à des hémorrhagies nombreuses dans la papille et dans la rétine même. Il s'agit le plus souvent, dans ce cas, de ruptures veineuses.
- 6. Les névrites optiques peuvent être accompagnées des taches blanches, exsudatives, développées dans là rétine, et le plus souvent le long des vaisseaux.

<sup>(\*)</sup> a, papille du nerf optique infiltrée; b, veines engorgées et masquées par une exsudation au pourtour de la papille; c, artères notablement amincies.

Schweigger a déjà signalé ce fait dans les névrites optiques, et, pour notre part, nous l'avons rencontré dans quelques cas de maladies cérébrales. La coïncidence de la névrite optique avec les apoplexies et les exsudations rétiniennes est pour nous le signe d'une affection des parois vasculaires, et très-souvent même d'une affection du cœur.

7. L'existence de l'affection dans les deux yeux à la fois est un des signes caractéristiques les plus importants de la névrite optique provenant d'une maladie cérébrale. Selon nous, ce phénomène est si constant que nous le considérons comme pathognomonique. Toute névrite optique siégeant dans un seul œil devrait trouver sa cause ailleurs que dans le cerveau. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que quelques exceptions à cette règle; dans un de ces cas, la névrite optique, quoique observée chez un hémiplégique dont la couche optique était désorganisée par une tumeur fibro-plastique, reconnaissait pour cause une tumeur du nerf optique de même nature que celle des couches optiques.

8. Dans une névrite optique de nature cérébrale, la choroïde et le corps vitré restent ordinairement sains. Schweigger a vn, dit-il, quelques altérations légères de la choroïde près de la papille, après la disparition de la tuméfaction du nerf optique. Évidemment, il y avait là une atrophie choroïdienne par compression qu'exerçait la rétine tuméfiée sur l'épithélium choroïdien. Mais ce fait ne mérite

aucune attention, car il ne peut avoir d'influence sur la vision.

9. Un symptôme constant des névrites optiques cérébrales, c'est la dilatation excessive des deux pupilles. Sur cent malades, à peine s'il a fait défaut cinq ou six fois, et encore n'avions-nous pu examiner ces malades au début de l'affection; c'est le contraire de ce qui arrive dans les atrophies progressives, où les pupilles sont très-souvent resserrées.

10. La névrite optique peut avoir un début très-varié; tantôt elle se déclare d'une manière brusque et presque foudroyante, et des individus qui jouissen d'une excellente vue sont atteints tout à coup, souvent dans l'espace de quelques

heures, quelquefois de deux ou trois jours, d'une cécité complète.

Mais il est aussi fréquent d'observer le développement leut et progressif de la maladie, n'entraînant la perte de la vue qu'au bout de quelques semaines ou de quelques mois. En général, la marche initiale de cette affection dépend du siége qu'occupe l'altération cérébrale : ainsi, une névrite optique occasionnée par la méningite de la base du crâne, où les tumeurs de cette région amènent un étranglement presque instantané des deux nerfs et du chiasma; tout au contraire une tumeur qui siége loin du chiasma n'amène qu'une altération progressive.

11. Dans la forme aiguë ou chronique, on remarque souvent des symptômes de pliotopsie, de chromopsie, etc. Les malades voient constamment des étincelles blanches ou bleues; nous avons constaté deux fois l'apparition d'arcs en ciel que les malades percevaient les yeux fermés ou ouverts, et non autour d'une flamme, comme cela a lieu dans un glaucome. C'est ainsi que nous avons vu, avec le docteur Rémond, une malade atteinte d'une affection nerveuse cérébrale chronique, donnant lieu aux fourmillements dans le bras et la jambe droite, douleurs de tête, étourdissements et un trouble de la vue consécutive à une névrite optique. Elle se plaignait de voir des cercles de trois dissérentes couleurs devant les yeux; le cercle jaune était le plus rapproché, suivait après le cercle rouge et bleu.

Tantôt ce sont des ronds ou des globes argentés, des lumières en forme de zigzags. Une seule fois nous avons trouvé de la photophobie; ordinairement, il y a une insensibilité pour l'impression de la lumière.

B. PÉRINÉVRITE OPTIQUE OU NÉVRO-RÉTINITE. — Symptomatologic. — Cette forme d'inflammation diffère de la précédente, et les signes qui la caractérisent sont moins accentués. La saillie du nerf optique est moins marquée, le centre de la papille conserve le plus souvent et pendant longtemps son aspect physiologique; ce n'est qu'à la périphérie de la papille qu'on trouve des exsudations, qui se prolongent souvent le long des vaisseaux, et sur une grande distance de la rétine. Les vaisseaux méningés de la papille sont relativement peu engorgés. Mais ce qui caractérise surtout la périnévrite, c'est l'inflammation simultanée d'une grande partie de la rétine et peu d'altération de la partie centrale de la papille. C'est aussi à la limite de l'exsudation péripapillaire et rétinienne, disposée ordinairement en forme circulaire, que l'on trouve des épanchements de sang plus ou moins nombreux.

Un exemple des plus remarquables de périnévrite optique se présenta à notre observation en 1868, à la clinique du professeur Béhier à la Pitié. C'était une jeune fille âgée de dix-huit ans qui, sous l'influence de la syphilis, fut atteinte d'une affection grave cérébrale, accompagnée des douleurs de tête, d'attaques convulsives, de perte de mémoire et d'un affaiblissement notable de la vue. L'examen ophthalmoscopique fait en présence du professeur Béhier et de son chef de clinique le docteur Beaumetz, nous a permis de constater la périnévrite double avec des épanchements sanguins très-étendus. Sous l'influence du traitement antisyphilitique mixte prescrit par cet éminent praticien, la périnévrite avait disparu totalement; la vue se rétablit et tous les symptômes cérébraux se dissipèrent.

Dans la périnévrite, les pupilles ne sont ordinairement dilatées que d'une manière très-incomplète, contrairement à ce qu'on observe dans la forme précédente. Ainsi, chez une malade du professeur Lasègue, atteinte d'un abcès du cerveau et d'une périnévrite optique double, les pupilles étaient tellement contractées que, sans instillation d'atropine on ne pouvait rien voir du fond de l'œil.

Dans la périnévrite optique, le trouble de la vue n'est jamais aussi prononcé que dans la névrite optique essentielle. On comprend facilement que dans une altération du tissu d'enveloppe, les fibres nerveuses penvent rester intactes pendant un certain temps, et la transmission lumineuse se faire plus ou moins régulièrement.

Anatomie pathologique de la névrite et de la périnévrite. — L'inflammation du nerf optique est accompagnée d'une infiltration séreuse qui augmente son volume en lui ôtant une partie de sa consistance. Le nerf devient mou et donne au toucher la sensation d'une gelée. Du côté de son axe, on trouve une espèce de magma demi-liquide. Par suite de ce gouflement, il existe une sorte d'étranglement dans le trou sclérotique.

Le tissu cellulaire qui enveloppe les fibres optiques est hypertrophié, et les fibres nerveuses subissent tantôt une dégénérescence graisseuse (Saemisch, Cornil), tantôt une complète atrophie à l'endroit de leur passage à travers le tron optique. Dans la partie voisine de la rétine certaines fibres nerveuses ont été tronvées hypertrophiées (Schweigger) et quelquefois même variqueuses (Leber).

Dans le tissu cellulaire et la transsudation abondante séreuse, on trouve de nombreux corps granuleux, constitués par une granulation graisseuse (Cornil et Stellwag von Carion).

Le tissu de la lamelle criblée est distendu, sa structure complétement effacée.

Les veines sont très-développées et tortueuses, ce qu'on remarque surtout sur celles de petit calibre; les artères sont beaucoup plus minces que d'ordinaire; souvent elles sont complétement atrophiées.

La gaîne interne du nerf optique présente une très-forte hyperplasie (Leber),

la gaîne externe conserve la même épaisseur, mais elle est plus distendue.

Étiologie. — Parmi les causes les plus fréquentes de la névrite optique, il faut placer incontestablement les affections du cerveau; viennent ensuite les maladies de l'orbite, et les affections constitutionnelles telles que syphilis, albuminurie et rhumatisme.

Pour mieux comprendre les dissérences qui existent entre ces variétés, nous croyons utile d'étudier séparément chacune d'elles, et indiquer tout ce qu'il y a

de particulier, propre à éclairer le diagnostic et la nature de la maladie.

C. NÉVRITE OPTIQUE DE NATURE CÉRÉBRALE. — Parmi les affections cérébrales qui amènent l'inflammation du nerf optique, nous n'en connaissons jusqu'à présent que trois sortes dont l'existence a pu être vérifiée par les autopsies. Ce sont les méningites basilaires, les tumenrs cérébrales et les abcès du cerveau. Les scléroses en plaques, le ramollissement par embolie, l'ataxie locomotrice, etc., ne donnent au contraire lieu qu'à l'atrophie progressive du nerf optique. Les apoplexies cérébrales amènent quelquefois, quoique rarement, un trouble de la vue; elles sont alors caractérisées par des congestions, des épanchements ou des atrophies de la papille.

En étudiant les symptômes qui accompagnent le développement de la névrite optique, nous sommes frappé de la constance de quelques-uns d'entre eux. Ainsi le début brusque de l'amblyopie on de l'amaurose, la mydriase et l'existence simultanée de la névrite dans les deux yeux, sont les symptômes habituels et je dirai

presque pathognomoniques de l'affection cérébrale.

A ces signes oculaires, nons devons ajouter quelques symptômes cérébraux qui sont presque constants. Ce sont des vomissements, soit au début, soit dans le courant de la maladie, des vertiges, des douleurs de tête très-violentes au front ou à l'occiput, des attaques épileptiformes ou convulsives, des paralysies, soit de la troisième, soit de la sixième paire, etc.

La simultanéité de l'affection dans les deux nerfs optiques pendant une méningite s'explique très-bien par l'entrecroisement des fibres dans le chiasma, tandis que, pour comprendre la paralysie des deux sixièmes paires dans une névrite optique double, il faut rapporter le siége de l'affection jusqu'à l'endroit du cerveau où les deux sixièmes paires prennent naissance. On comprendrait difficilement qu'une inflammation des méninges gagne à la fois les nerfs optiques et les deux sixièmes ou les denx quatrièmes paires sans atteindre les autres nerfs voisins, tandis qu'une tumeur cérébrale, se développant dans le quatrième ventricule, amène forcément l'altération des deux sixièmes paires, de même qu'en s'étendant jusqu'au pédoncule cérébelleux, elle peut atteindre les tubercules quadrijumeaux et les autres parties du centre visuel. C'est pour cette raison que la paralysie des deux sixièmes

paires accompagnant une névrite optique double peut être considérée comme pathognomonique d'une tumeur située au voisinage des pédoncules cérébelleux et du quatrième ventricule. Les choses se sont passées de cette mêmé manière chez un malade de Vigla, et dont j'ai publié ailleurs les très-intéressants détails (1).

Une paralysie de la troisième paire accompagne rarement les névrites optiques consécutives aux tumeurs cérébrales; on la rencontre plus souvent dans une méningite basilaire.

Il n'en est pas de même de la paralysie de la septième et de la huitième paire. Lorsqu'elle existe avec la névrite optique, on peut la rapporter à une tumeur cérébrale dont le siège se trouve, soit sur l'apophyse basilaire, soit dans la moelle allongée et le quatrième ventricule.

Nous avons observé, avec le docteur Lancereaux, un fait analogue sur un malade du professeur Grisolle. La tumeur s'étant portée de préférence sur un côté du pont de Varole et de la moelle allongée, avait comprimé les nerfs crâniens du même côté. Dans les observations de Gillet de Grandmont, aiusi que dans un cas du professeur Griesinger, publié par Leber (2), la septième paire fut aussi paralysée. Partout il y a un développement des tumeurs près de l'origine de ces nerfs, et c'est de là que l'affection atteint aussi les centres visuels. Quelquefois ce n'est point la paralysie de la septième paire, mais plutôt des contractions spasmodiques de ce même nerf qui se déclarent à la suite des tumeurs cérébrales, comme cela avait lieu chez une malade que nous avons eu l'occasion d'observer en 1870 dans le service du docteur Noël Gueneau de Mussy, à l'Hôtel-Dieu (3).

Un malade que nous avons examiné avec le docteur Vigla présenta des phénomènes très-curieux. La tumeur étant située dans le quatrième ventricule, faisait corps inférieurement avec la protubérance annulaire et le bulbe rachidien; elle avait envahi à gauche le corps restiforme et les pyramides postérieures; par conséquent, les origines des nerfs aconstiques et de la septième paire ont été comprimés et désorganisés. Quant aux centres optiques, c'est par les pédoncules cérébelleux que la dégénérescence a atteint les tubercules quadrijumeaux et les bandelettes optiques.

Les méningites basilaires ne sont pas toujours accompagnées d'altérations aussi nombreuses du côté des sens, et les paralysies simultanées de plusieurs nerfs crâniens sont moins fréquentes; lorsqu'elles se déclarent, elles ne sont pas permanentes. Ainsi il n'est pas rare d'observer que tantôt c'est la sixième paire d'un œil qui est paralysée, et au moment où elle reprend ses fonctions, il y a la troisième paire de ce même œil ou de l'autre qui se prend, et ainsi de suite; la névrite, ou plutôt périnévrite optique elle-même s'amende, la vue s'améliore, et les contours de la papille deviennent plus accusés. L'arrêt dans la marche de la maladie, et une amélioration de la vue, peuvent être souvent considérés comme un signe de méningite non tuberculeuse, simple ou rhumatismale, et, pourvu que la santé du malade s'améliore et que les forces reviennent, on peut espérer le rétablissement de la vue.

(2) Leber, Archiv f. Ophthalm. v. Graefe, t. XIV, 2<sup>e</sup> partie, p. 363.
(3) Reynaud-Lacrose, thèse de Paris, 1870, p. 25.

<sup>(4)</sup> Galezowski, Arch. génér. de méd., décembre 1868 et janvier 1869.

Les névrites optiques qui accompagnent les méningites basilaires diffèrent trèspeu de celles que l'on constate dans les tumeurs cérébrales, et il n'y a que les symptômes rationnels qui nous permettent de faire un diagnostic. L'ophthalmoscope ne peut pas à lui seul résoudre ce problème. Par les altérations de la papille, nous pouvous avoir la certitude qu'il y a une inflammation dans les parties du cerveau qui sont en rapport avec les organes visuels centraux; mais il nous est impossible de définir la nature de l'affection autrement que par les symptômes généraux.

Si l'on ne trouve pas facilement la différence entre une névrite méningée et la névrite occasionnée par les tumeurs, il est plus difficile de constater par l'examen

ophthalmoscopique la présence des tubercules dans les méninges.

La méningite simple peut donner lieu aux mêmes symptômes ophthalmoscopiques que la méningite tuberculeuse. Nous avons eu l'occasion, en effet, d'observer dans le service de Grisolle, à l'Hôtel-Dieu, une malade atteinte de méningite et de périnévrite optique double. Aucun traitement n'a pu arrêter la marche progressive de la maladie, la malade mourut, et, à l'autopsie, nous constatâmes, avec Lancereaux, la méningite séreuse sans la moindre trace, soit de tubercules, soit de granulations.

Les névrites optiques consécutives aux tumenrs cérébrales sont tout aussi fré-

quentes que celles que l'on rencontre dans les méningites.

Les tumeurs de diverses natures, les kystes, les hydatides, les gliomes, les sarcomes, les tumeurs fibro-plastiques, et même les abcès du cerveau, peuvent donner lieu aux névrites optiques ou aux périnévrites qui diffèrent peu dans ces différentes altérations. Jusqu'à présent il nous a été impossible de trouver une différence très-grande dans l'aspect de la papille enflammée, selon que cette inflammation provenait de telle ou telle autre tumeur.

Siège des tumeurs cérébrales qui occasionnent les névrites optiques.

— Les tumeurs cérébrales qui se développent dans la boîte crânienne peuvent amener des désordres du côté des organes cérébraux visuels et produire la cécité. Ce sont surtout les tumeurs situées dans le voisinage des tubercules quadrijumeaux, des bandelettes optiques et du chiasma, qui, en se développant, peuvent atteindre les organes visuels et provoquer des névrites optiques. On connaît un nombre considérable de tumeurs des hémisphères, du pont de Varole, du cervelet, n'ayant amené aucune altération dans les organes visuels; d'autres, au contraire, se communiquent d'une manière régulière aux nerfs optiques. Cela ne peut s'expliquer que par la propagation du mal par voisinage ou par la continuité des fibres nerveuses.

Le nombre des névrites optiques observées pendant la vie avec l'ophthalmoscope est considérable; mais on n'a pas souvent l'occasion de faire l'autopsie de ces cas, puisque ces affections durent longtemps, et que les malades meurent le plus souvent d'une maladie intercurrente. C'est peut-être à cause de cela que le nombre d'observations complètes sur cette altération n'est pas considérable. Jusqu'à présent, nous n'avons pu recueillir que 35 observations bien détaillées à ce sujet; 24 d'entre elles appartiennent à divers auteurs, et les 44 antres ont été observées par nous dans les hôpitaux de Paris, dans les services de Grisolle, Lasègue, Richet, Vulpian, Roger, Vigla et Gueneau de Mussy.

En comparant tous les faits connus, on tronve que les tumeurs qui donnent lieu aux névrites optiques se rencontrent dans les parties suivantes du cerveau.

| Hémisphère antérieur du cerveau | 12 |
|---------------------------------|----|
| Glande pituitaire et chiasma    | 3  |
| Lobe postérieur                 | 7  |
| Cervelet                        |    |
| Pédoncule cérébelleux           | 5  |
| Quatrième ventricule            | 4  |
| Couches optiques                |    |

Il résulte de ce tableau que la névrite optique a été observée 45 fois dans les tumeurs de la région antérieure du cerveau, tandis que 20 fois elle était occasionnée par les néoplasmes de la région postérieure du cerveau.

Parmi ces derniers cas, on remarquera que ce ne sont que les tumeurs des organes voisins des tubercules quadrijumeaux ou des bandelettes optiques qui amènent une inflammation du nerf optique. Nous savons que les tubercules quadrijumeaux sont en communication directe avec les pédoncules cérébelleux supérieurs et avec la partie antérieure du cervelet; les couches optiques sont parcourues à leur surface postérieure par les bandelettes médullaires blanches qui servent de com-munication entre les tubercules quadrijumeaux et les corps genouillés. Le plancher supérieur du quatrième ventricule est constitué par la valvule de Vieussens, dont les fibres communiquent avec les testes. Enfin le ventricule latéral, ainsi que sa corne postérieure, sont constitués par les masses cérébrales de l'hémisphère postérieur, et les altérations de ce dernier peuvent envahir les ventricules latéraux,.. comprimer les corps genouillés ainsi que les tubercules quadrijumeaux, et désorganiser ces derniers. La dégénérescence, une fois commencée dans une partie du centre visuel, se propagera de proche en proche, en suivant les mêmes fibres,. jusqu'à ce qu'elle gagne les bandelettes optiques, le chiasma, les nerfs optiques, et se traduise enfin sur les deux papilles par une névrite optique.

Le voisinage des organes centraux visuels est, selon nous, indispensable pour que les tumeurs cérébrales amènent la névrite optique et la perte de la vue; sans ce voisinage, le mal peut gagner plusieurs autres nerfs et amener la paralysie de tel ou tel autre organe ou muscle, tandis que la vue restera intacte.

Les tumeurs qui siégent à la base du crâne et près du chiasma amènent invariablement la perte de la vue par une névrite optique. Des faits nombreux sont la pour confirmer cette assertion, et il suffit de rappeler ceux qui ont été rapportés par Arcoleo, von Graefe et par moi, pour se convaincre combien ces tumeurs exposent les yeux à la névrite optique et à la cécité.

La névrite optique est toujours due à une propagation de l'inflammation ou de dégénérescence morbide sui generis, d'abord par le contact immédiat, et ensuite en descendant le long des fibres optiques.

J'insiste surtout sur ce dernier point, et je pense qu'on ne peut expliquer le mécanisme d'évolution de la névrite optique que par la transmission successive de la maladie aux fibres optiques. C'est pour cette raison que ni les méningites, les circonvolutions supérieures, ni les tumeurs éloignées des centres optiques, n'amènent pas de trouble visuel.

De Graefe cherche à expliquer d'une autre façon le mode d'évolution de la

névrite optique. Il pense que, par suite « d'excès de la pression intra-crânienne, la stase veineuse, lorsqu'elle se déclare d'une manière suraignë, paraît produire une sorte d'étranglement de la terminaison intra-oculaire du nerf optique dans l'auneau sclérotical. » Je pense que la pression intra-crânienne n'est pour rien dans la production de la névrite optique : autrement, nous devrions la trouver dans les hydrocéphales, les congestions cérébrales, les périencéphales, etc., tandis que, dans toutes ces affections, c'est plutôt l'atrophie progressive qui se produit.

Le fait suivant, que nous avons observé dans le service de chirurgie, à l'hôpital de la Pitié, prouve bien que ce n'est point à la pression intra-crânienne qu'il faut rapporter la production de la névrite, mais à la propagation de la maladie le long des fibres optiques.

Un garçon de quatorze ans entra dans le service du professeur Gosselin, au mois de mars 1867, à l'hôpital de la Pitié, pour une amaurose. En l'examinant, avec le professeur Gosselin, j'ai pu constater l'absence complète d'altération appréciable dans la papille. Cet état avait persisté pendant tout l'été, lorsqu'au mois de novembre, l'ayant de nouveau examiné en présence de Richet, qui dirigeait à ce moment ce service, l'existence d'une névrite optique double arrivée à une période d'atrophie (fig. 263). A la suite de plusieurs crises épileptiformes et d'autres sym-



Fig. 263. — Atrophie de la papille consécutive à une névrite optique (\*).

ptômes graves cérébraux, il succomba un an après le début de la maladie. L'autopsie, faite par le professeur Richet en ma présence, révéla les faits suivants : les sutures frontale et pariétale étaient complétement désunies, et il y avait absence

<sup>(\*)</sup> a, papille blanche atrophiée, avec les bords profoudément infiltrés; b,b, veines très-variqueuses convertes aux bords de la papille par une exsudation.

d'ossification sur une étendue d'un demi-centimètre; la mobilité des os du crâne était très-prononcée, et l'on remarquait une espèce de fontanelle de 4 à 5 centimètres de longueur; la protubérance annulaire était refoulée à gauche et déprimée par une tumeur rougeâtre; les pédoncules cérébelleux, de ce côté, étaient anémiés et presque totalement atrophiés, de même qu'une partie antérieure du cervelet, où se trouvait placée la tumeur; les tubercules quadrijumeaux ne paraissaient pas altérés, pourtant celui qui était rapproché de la tumeur était un peu plus jaunâtre que celui du côté opposé; la tumeur elle-même, rouge foncé, était de la grosseur d'un œuf de poule et occupait la fosse cérébelleuse droite en arrière du rocher.

Dans cette intéressante observation, il faut signaler plusieurs phénomènes nouveaux qui peuvent éclairer d'une manière positive le mode de développement et de propagation du processus inflammatoire, à partir de son siége primitif jusqu'à la papille. La tumeur était située dans une partie du cerveau qui est le plus intimement liée au centre visuel : elle s'était développée à la surface supérieure et antérieure du cervelet, ainsi que sur le pédoncule cérébelleux supérieur. Les premiers symptômes qui apparurent étaient une amaurose complète et de fréquents vertiges qui ont occasionné une chute au commencement de la maladie. Le résultat des recherches ophthalmoscopiques faites à l'origine de l'affection était négatif, et ce n'est que quelques mois plus tard que nous avons pu constater avec le professeur Richet une atrophie des deux papilles consécutive à une névrite optique.

Quelle autre interprétation peut-on donner à ce développement tardif de la névrite optique suivie d'une atrophie, si ce n'est une transmission progressive de l'inflammation aux tubercules quadrijumeaux, et puis successivement aux corps genouillés, bandelettes optiques, chiasma et aux papilles optiques?

La pression intra-crânienne augmentée ne pourrait être invoquée ici comme cause de névrite optique, par une raison très-simple : c'est que les os du crâne, dans la suture fronto-pariétale, sont restés désunis et non soudés pendant toute la vie du malade. La boîte crânienne aurait pu par conséquent se distendre ellemême très-facilement, bien avant que la compression du nerf optique eût lieu.

D. NÉVRITE OPTIQUE DUE A UNE AFFECTION DE L'ORBITE. — Les tunienrs qui se développent dans l'intérienr de l'orbite donnent le plus souvent lieu à une périnévrite optique. Parmi ces tumeurs, il faut signaler les tumeurs solides telles que tumeurs cancéreuses, phlegmons du tissu cellulaire et les kystes.

A mesure qu'elles prennent un développement, elles repoussent le globe de l'œil en avant, compriment le nerf optique et y provoquent une stase sanguine, une transsudation séreuse et une véritable périnévrite.

Cette périnévrite ne diffère pas de celles que nous observons dans les affections cérébrales. La vue pourtant se conserve mieux et plus longtemps, l'œil devient en même temps hypermétrope ou myope, selon que la tumeur est placée en arrière de l'œil ou entre le globe de l'œil et les parois de l'orbite. Dans un fait de ce genre, rapporté par nous (1), la névrite diminnait chaque fois qu'on avait vidé le kyste pour revenir ensuite au même degré. Dans un cas cité par Becker (2),

<sup>(1)</sup> Galezowski, Annales d'oculist., t. LIII, 1865, p. 202.
(2) Becker, Bericht über die Augenklinik. Wien, 1867, p. 162.

me tumeur adénoïde de la glande lacrymale avait amené les mêmes désordres. De Graefe et Jacobson ont observé des tumeurs développées dans le tissu cellulograisseux de l'orbite et le nerf optique suivies de névrite optique.

Les signes qui caractérisent plus spécialement cette forme de névrite, c'est ju'elle est toujours accompagnée d'une exophthalmie plus ou moins prononcée.

Lorsque la tumeur est développée dans la substance du nerf optique, il y a dors une névrite optique sans exophthalmos; mais avec de nombreuses hémor-

hagies et une perte complète de la vue.

E. NÉVRITE OPTIQUE SYPHILITIQUE. — L'inflammation de ce nerf peut se déclaer d'une manière spontanée sous l'influence d'une affection syphilitique; ordinaiement c'est la partie intra-oculaire du nerf optique qui est affectée. La papille est boursoussée, infiltrée, sans être pourtant très-fortement saillante; les vaisseaux ont médiocrement engorgés, et l'inflammation s'étend sur une certaine étendue de a rétine. C'est une névro-rétinite.

Il n'est pas rare de trouver des flocons dans le corps vitré, ainsi qu'un trouble particulier qu'on rencontre dans la choroïdite syphilitique; dans d'autres cas, cette affection est accompagnée d'une iritis ou d'irido-choroïdite; quelquefois elle existe simultanément avec la paralysie de la quatrième ou de la sixième paire, comme cela est arrivé chez un malade dont le docteur Reynaud-Lacrose a rapporté l'observation (1). Si ces complications avaient lieu, il n'y aurait, selon moi, aucun doute sur l'existence de la cause syphilitique.

Les malades atteints de cette forme de névrite ont une photophobie excessive et ils ne distinguent point les couleurs ou certaines nuances, contrairement à ce qui s'observe dans les névrites cérébrales. Cette névrite existe ordinairement sans aucun signe de maladie du cerveau, mais elle peut être accompagée d'une paralysie de la sixième ou quatrième paire, comme j'ai pu le constater sur quelques malades de ma clinique.

F. NÉVRITE OPTIQUE RHUMATISMALE. — Je ne connais, jusqu'à présent, qu'un seul fait de névrite optique rhumatismale. Elle s'était déclarée chez un de nos confrères américains qui vint me consulter à Paris en 1866. Voici un court ré-

sumé de sa maladie, tel qu'il fut rédigé par lui-même:

« A quinze ans, forte attaque de rhumatisme aigu qui dura dix-huit mois. Pendant deux ou trois ans successifs, sueurs très-abondantes, et après le moindre refroidissement, les extrémités inférieures devenaient fréquemment œdémateuses, et les articulations roides. En mars 1865, attaque de rhumatisme qui dure deux mois. En avril, une amblyopie gauche, soignée par quelques-uns de mes confrères pour une rétinite. La vue revient presque complétement au bout de trois mois de traitement, et c'est alors que l'autre œil se trouble.

En examinant vers la fin du mois d'octobre, je constatai une névrite optique de l'œil droit des plus caractéristiques. De cet œil le malade ne distinguait que le jour de la nuit. Sous l'influence d'un traitement dérivatif, ventouses sur le dos, sangsues à l'anus, sulfate de quinine et le régime tonique, je pus obtenir la guérison complète. Il résulte de ces détails intéressants, que la maladie n'a pas envahi les deux yeux à la fois, mais successivement un œil après l'autre, ce qui peut servir de dia-

<sup>(1)</sup> Reynaud-Lacroze, De la névrite et de la périnévrite optiques (thèses de Paris, 1870).

gnostic différentiel entre les névrites occasionnées par les altérations des méninges ou du cerveau et celles qui reconnaissent une cause rhumatismale.

La névrite ou la névro-rétinite se développe bien souvent consécutivement à une cause paludéenne on à une albuminurie, mais comme cette affection est le plus souvent accompagnée d'une rétinite, nous en parlerons lorsque nous nous occuperons de cette dernière affection.

La névrite optique se rencontre quelquefois dans les fièvres typhoïdes ou éruptives, dans la pyohémie, etc. Stellwag a vu une névrite optique dans la fièvre typhoïde, et quelques années plus tard, le malade étant mort par suite d'une autre affection, il a pu constater à l'autopsie d'anciennes exsudations organisées dans les méninges de la base du crâne. Une malade de Duchenne (de Boulogne) pré sentait une atrophie des deux papilles avec des contours mal limités et irréguliers, frangés, ce qui est la conséquence d'une névrite optique. Cette malade nous a raconté qu'elle avait été atteinte à l'âge de seize ans d'une fièvre typhoïde très-grave et que, dans le cours de cette maladie, elle avait perdu la vue; puis celle-ci était revenue, mais jamais complétement. Évidemment, il y avait là aussi une méningite exsudative basilaire.

Marche et durée de la névrite optique en général. — La marche de la névrite optique, ainsi que celle de l'affection cérébrale elle-même, n'a rien de constant; tantôt il y a de l'aggravation, tantôt de l'amélioration. Mais l'examen ophthalmoscopique nous démontre que la vascularisation morbide diminue petit à petit; l'exsudation commence à se résorber, la papille devient plus blanche, et il arrive un moment où tous les capillaires disparaissent de sa surface; les vaisseaux centraux, quoique tortueux, s'amincissent, et la papille devient atrophique avec contours mal limités et déchiquetés. Pendant ce travail régressif, les fibres nerveuses subissent des modifications morbides qui entraînent l'affaiblissement ou la perte totale de la vue. La conservation partielle de la vue n'est pas chose rare; et sur cent quinze malades nous avons observé huit fois une amélioration notable et quatre fois une guérison complète. Ces résultats heureux dépendaient des affections aiguës localisées du cerveau, tandis que l'issue funeste est ordinairement due à une tumeur ou à une autre affection organique située dans la boîte crânienne.

**Pronostic.** — Il est excessivement grave ; mais on peut espérer une amélioration 10 fois sur 100, proportion considérable, si l'on en juge d'après la gravité de l'affection cérébrale elle-même.

Traitement de la névrite optique en général. — Les névrites optiques peuvent être d'une nature inflammatoire, simple, idiopatique, ou bien elles sont consécutives à une tumeur cérébrale. Dans la première forme, il est indispensable d'employer les moyens antiphlogistiques les plus énergiques.

Les saignées locales consistent en une ou plusieurs applications de sangsues derrière les oreilles, en petit nombre (2 ou 3 de chaque côté), mais renouvelées an fur et à mesure qu'elles tombent, ce qui entretiendra un écoulement de sang pendant plusieurs heures et dégorgera suffisamment le système veineux de la voûte crânienne. L'application des ventouses sèches ou scarifiées sur la nuque et le long de l'épine dorsale peut agir efficacement comme révulsif; nous avons l'habitude de les prescrire, à la condition toutefois que ce moyen soit employé

ous les deux ou trois jours et pendant au moins un mois ou deux. Les applicaions de sangsues à l'anus chez les hémorrhoïdaires et aux parties internes des uisses chez les femmes sujettes à l'aménorrhée, ont la même action révulsive trèsfficace.

On peut aussi employer avec succès les vésicatoires à la nuque souvent répétés; elon nous, ils remplacent efficacement le séton au cou. Quelquefois les vésicapires volants sur les tempes, et même au sommet de la tête, peuvent être recomnandés utilement, de même que les frictions mercurielles aux tempes, sur le
ront et au sommet de la tête.

Dans le cas de tumeur cérébrale probable, on doit rechercher la cause syphiliique et agir par un traitement mixte, qui réussit quelquefois à enrayer le mal,
omme le démontrent l'histoire de la malade du docteur Béhier que nous avons
elatée plus haut et un autre fait de même genre que nous avons observé dans le
ervice du docteur Gueneau de Mussy chez une malade atteinte de névrite optique
louble avec des douleurs de tête, des vomissements, des vertiges intolérables. Le
raitement antiphlogistique a enrayé complétement tous ces symptômes, la vue
evint, et la névrite optique disparut complétement.

Certaines formes de névrites optiques accompagnées de rétinites reconnaissent a cause paludéenne; si cela avait lieu, on aura recours au traitement par les noyens anti-périodiques.

BIBLIOGRAPHIE. — Graefe, Archiv für Ophthalmologie, 1860 et 1866. — Ogle, On the use of the Ophthalmoscope in cerebral diseases (Med. Times and Gazette, jun. 9, 1860); et Cases mainly of disease of the nervous system, in wich the ophthalmoscope was used (Med. 1865). Times and Gazette, septembre 1867). — J. Hughlings Jackson, Royal London Ophthalm. Hosp.-Reports (diverses dates). — Hutchinson, Ophthalmic Hosp. Reports, vol. V. — Gillet le Grammont, Gaz. des hôpit., 1861. -- Quaglino, De l'amaurose encéphalo-spinale et de 'amaurose ganglionnaire (Giornale d'Oftalmologia italiana, 1862). — Gatezowski, Étude phthalmoscopique sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales, 1865; Recherches ophthalmoscopiques sur les maladies de la rétine et du nerf optique, 1863; Gazette des hôpitaux, 1863, décembre ; et Archives générales de médecine. Paris, 1868, lécembre, et 1869, janvier. - Fischer et Horner, Klinische Monatsblætter für Augenheilkunde, 1863 et 1866. - Lancereaux, De l'amaurose dans les cas d'altération des hémisphères cérébraux (Archives de médeeine, 1864). — Koster, Jahresbericht des niederlændischen Augenhospitals, 1865; et Annales d'oculist., 1865. — Blessig, Klinische Beiträge zur Schnervenentzündung (Klinische Monatsblætter, 1866). — Rivet, Quelques considérations sur la méningite simple aiguë et la méningite tuberculeuse. Thèse de Montpellier, 1866. — Szokalski, Klinika de Varsovie, 1867. — Leber, Beiträge zur Kenntniss der Neuritis des Sehnerven (Archiv für Ophthalmologie von Græfe, 1868, Bd. XIV, Abth. 2). — Cliffort Allbutt, On optic Nevritis (Med. Times and Gazette, 1868) .- Bousseau, Des rétinites secondaires. Thèse de Paris, 1868. - Macabiau, Sur les tumeurs du cervelet. Thèse de Paris, 1869. - Fleet Speir, The Medical and Surgical Reporter. Philadelphia, april, 16 à 23, 1870:

## ARTICLE VI.

# ATROPHIE DE LA PAPILLE DU NERF OPTIQUE.

L'atrophie de la papille est un état dans lequel l'extrémité intra-oculaire du nerf optique se transforme lentement et progressivement en un disque blanc nacré ou blanc grisâtre. La nutrition capillaire du nerf optique a complétement cessé, et avec elle disparaît la teinte rosée caractéristique qui dénote la vie de la substance nerveuse.

Avec l'oblitération des vaisseaux capillaires dans le nerf, les fonctions de ce dernier ne peuvent plus s'accomplir; les fibres nerveuses, se transformant en tissu graisseux ou cellulaire, ne peuvent plus transporter les impressions lumineuses au sensorium commune; la vue s'affaiblit de plus en plus, et bientôt une cécité complète se déclare. C'est l'amaurose cérébrale ou la goutte sereine des anciens, schwarze Staar des Allemands, cécité nerveuse ou anesthésie optique de Romberg.

L'atrophie de la papille peut être de forme et de nature très-variées. Tantôt cette affection est progressive et reconnaît pour cause une affection du cerveau ou de la moelle épinière; dans d'autres cas, elle est consécutive aux affections oculaires ou aux maladies des vaisseaux.

Nous reconnaissons quatre variétés différentes : 4° atrophie de la papille progressive cérébrale ou spinale; 2° atrophie par altération des vaisseaux; 3° atrophie consécutive à la névrite optique, et 4° atrophie consécutive à une rétinite pigmentaire congénitale ou acquise.

- A. ATROPHIE PROGRESSIVE DE LA PAPILLE. **Symptomatologie**. Signes ophthalmoscopiques. La papille présente des changements très-marqués que nous étudierons successivement :
- 1. Coloration. Un des changements les plus caractéristiques que subit la papille atrophiée consiste dans la coloration blanche, nacrée, crayeuse, réfléchissant fortement la lumière. Quand l'atrophie est complète, cette coloration blanche est uniforme, quelquefois tirant sur le bleu ou le gris. Le réseau de la lame criblée qui, à l'état normal, se voit ordinairement au centre de la papille, disparaît totalement.
- Si l'on observe l'atrophie à son origine, alors qu'une moitié seulement de la papille est atteinte, on remarque un contraste frappant entre la couleur de la partie atrophiée, blanche, et la partie encore saine, rosée et vasculaire.
- 2. Contours. Les contours de la papille atrophiée se montrent fortement tranchés sur le fond rouge de l'œil; ses limites sont nettement accusées, et ses bords se détachent franchement : on ne remarque pas à sa circonférence ces demi-tons blancs rougeâtres que l'on constate dans l'état normal. Quelquefois on observe, près du bord externe (image droite), un second contour formant une zone semi-circulaire, qui dépend de la limite choroïdienne du trou à travers lequel passe le nerf optique. Le contour peut devenir un peu plus distinct et s'étendre davantage, mais ce n'est pas un fait constant. On le rencontre le plus souvent chez les sujets âgés, où la choroïde, en s'atrophiant, laisse entrevoir une plus grande surface de la sclérotique.
- 3. Forme. Elle n'accuse aucun changement pathologique; elle s'atrophie en conservant en général sa configuration normale. Ainsi, dans la majorité des cas, elle est ovale comme la papille physiologique, le grand diamètre se trouvant disposé verticalement. Si elle était ronde avant la maladie, elle conservera cette même configuration dans une atrophie. Souvent on remarque sur la circonférence de la papille atrophiée des échancrures à bords bien tranchés attribués par quelques observateurs à l'affection atrophique du nerf. Nous sommes d'un avis contraire et nous pouvons affirmer que les échancrures, lorsqu'on les rencontre dans une papille atrophiée, existaient à coup sûr avant la maladie et constituaient

me sorte d'anomalie. Nous avons en l'occasion d'observer les yeux d'un malade tteint d'atrophie de la papille de l'œil droit; dans l'espace de deux semaines, la papille gauche, qui était saine auparavant et présentait une échancrure bien marquée sa circonférence, s'est aussi atrophiée en conservant la même forme échancrée.

4. Grandeur. — Nous avons indiqué à l'aide de quels moyens il est possible

le déterminer la grandeur de la papille.

Les dimensions d'une papille atrophiée sont les mêmes qu'à l'état normal; ou, 'il y a quelque différence, elle est si peu marquée qu'il n'y a pas besoin de s'en ecuper. On comprend facilement que le trou sclérotical ne pouvant pas se réduire, l'faut que les fibres nerveuses saines, ou modifiées par une dégénérescence quelconque, le remplissent complétement. Elle paraît quelquefeis plus petite à l'ophlialmoscope, mais cela tient à une contraction morbide du muscle accommoda-

eur rendant au cristallin une forme plus bombée.

5. Vaisseaux de la papille. — L'état du système vasculaire de la papille peut nider considérablement au diagnostic de la maladie qui nous occupe. Si elle existe, I y a une atrophie et disparition de tous les capillaires, notamment de tous ceux qui établissent une communication intime entre le système circulatoire du cerveau et de la rétine. C'est ce réseau fin et capillaire qui donne une teinte rosée à la papille, et sa disparition coïncide avec la coloration blanc nacré du nerf optique. L'artère et la veine centrales, au contraire, conservent très-souvent le même volume et la même direction qu'à l'état normal; quant aux branches latérales de a papille elles sont en grande partie atrophiées.

Il n'est donc pas nécessaire de chercher l'explication de l'atrophie progressive lans la diminution des vaisseaux centraux qui restent, quoi qu'on en ait dit, trèsouvent et pendant longtemps intacts. L'absence des vaisseaux capillaires indique

seule, d'une manière certaine, l'existence de l'atrophie.

6. Sous l'influence de ces altérations, le nerf optique devient opaque et, par suite le la sclérose de ses tissus, sa transparence physiologique disparaît. Les vaisseaux ne peuvent plus être aperçus dans leur trajet intra-nerveux, et la surface de la papille seule réfléchit fortement la lumière.

7. Cette forme d'atrophie de la papille est consécutive à une affection cérébrale ou spinale, c'est pourquoi elle existe ordinairement dans les deux yeux. Toutefois, on la voit se limiter pendant plusieurs années à un seul œil, et ne se communiquer que très-tardivement à l'autre.

La papille du nerf optique est la seule partie du fond de l'œil qui présente des lésordres appréciables; la rétine, au contraire, semble conserver son aspect phy-

siologique, et reste complétement transparente.

8. La pupille présente des changements très-variés; le plus souvent elle est peu mobile et irrégulière; et, comme les deux yeux ne sont pas souvent affectés au même degré, il s'ensuit qu'une des pupilles est souvent plus large que l'autre. Sa dilatation exagérée, mydriasique, est rare, tandis qu'on voit souvent un myosis très-prononcé, surtout si l'atrophie progressive est consécutive à une ataxie locomotrice.

Symptômes fonctionnels. — 1. Le début de l'affection est ordinairement lent, et le malade s'aperçoit que sa vue s'affaiblit petit à petit, progressivement, pendant des mois et des années.

- 2. Le malade cesse d'abord de distinguer les caractères fins de l'échelle typographique; plus tard il éprouve de la difficulté à lire les grosses lettres; ensuite il perd la faculté de se condnire; enfin, toute perception lumineuse disparaît. Ces symptômes sont presque constants dans une atrophie progressive de la papille, et il est excessivement rare que l'acuité visuelle normale se conserve longtemps.
- 3. Dans la majorité des cas, le champ visuel périphérique n'est point diminué au début; mais avec le progrès de la maladic il se rétrécit concentriquement ou dans un sens plus particulièrement

Nous avons observé une fois l'atrophie de la papille très-avancée, avec diminution du champ visuel périphérique, malgré que le malade pouvait lire pendant plusieurs mois les caractères les plus fins. Cette atrophie était de nature syphilitique.

L'hémiopie latérale, homonyme ou croisée, lorsqu'elle existe dans cette maladie, est rarement très-accentuée, et il est plus fréquent de l'observer avec un rétrécissement simultané du champ visuel dans tous les sens.

4. Tous les malades atteints d'atrophie de la papille, soit commençante, soit avancée, accusent, avec l'affaiblissement de l'acuité visuelle, la perversion des facultés chromatiques de l'œil. Nons avons démontré, en effet, qu'une forme particulière de dyschromatopsie est propre aux atrophies de la papille, d'origine cérébrale. Ainsi, dès le débnt, les malades ne reconnaissent plus les teintes secondaires des couleurs, n° 5 et 4 de mon échelle. D'autres perdent, au commencement même, la faculté de distinguer les couleurs verte et rouge-carmin.

La couleur jaune est celle qui se conserve, chez ces malades, tant qu'il reste la moindre perception lumineuse. La couleur bleue se conserve aussi pendant trèslongtemps.

Les faits de cécité des conleurs ont été indiqués en premier lieu par moi (1) dans des cas isolés et ensuite par Benedict (2). Plus tard j'ai démontré combien ce phénomène était constant, et qu'il pourrait être pris comme un signe caractéristique de l'atrophie de la papille au début, au moment où les signes ophthalmoscopiques ne permettent encore de rien préciser.

Les recherches de Leber, de Bénédict, de Szelske et d'autres auteurs, m'ont complétement donné raison à cet égard. Nous pensons qu'il y a un avantage récl pour le diagnostic d'atrophie de la papille d'examiner les malades au moyen de l'échelle des couleurs.

5. Parmi les symptômes physiologiques de l'atrophie de la papille, nous devons signaler les diverses impressions fausses qu'éprouvent les malades. Ce sont des photopsies ou sensations lumineuses en forme d'éclairs, d'étincelles, d'étoiles brillantes, quelquefois un scintillement pareil à celui que produisent des flocons de neige ou des paillettes d'or; souvent même ce sont des feux de différentes couleurs comparables à des feux d'artifice; des chrupsies qui font voir les objets entourés d'auréoles colorées de diverses façons. Un de mes malades se plaignait des lumières excessivement vives, blanches, bleues et rouges, qui lui apparaissaient soudaine-

<sup>(1)</sup> Galezowski, Ann. d'ocul., t. XLIX, p. 94, 1863; et Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, 1868, p. 210.
(2) Benedict, Archiv f. Ophthalm., Bd. X, Abth. 2, S. 185, 1864.

ment, comme l'éruption d'un volcan. « La clarté que je vois autour de moi, disait » le malade, est si vive, qu'elle ne diffère en rien de la clarté ordinaire du jour; » mais ce qui m'étonne et me désespère, c'est que cette clarté ne me sert à rien » pour me conduire, elle n'éclaire pas du tout la chambre ni les objets qui m'en-

6. Scotome central ou périphérique. — L'altération de l'acuité visuelle peut dépendre quelquesois d'une sorte de tache soncée ou noire qui marque le point de fixation. Cette tache obscure est très-petite au début, puis elle s'étend successivement, et prend ainsi une sorme ronde ou ovale; dans d'autres cas, elle accuse une sorme plus ou moins irrégulière. Ces taches opaques portent le nom de scotomes; ils sont centraux ou périphériques. Souvent tout le champ visuel est parsemé de ces scotomes, qui paraissent tout petits lorsque le malade regarde quelque chose de près; au contraire, ils grossissent à mesure que le regard se porte au loin.

Le scotome central existe aussi dans les affections de la macula; c'est pourquoi

il importe beaucoup d'examiner cette région avec le plus grand soin.

7. Aux symptômes fonctionnels indiqués, il faut encore ajouter ceux qui découlent des antécédents et du mode de développement de la maladie générale.

On ne peut pas nier que l'atrophie progressive de la papille est liée le plus souvent à des altérations très-variées des centres nerveux. Il arrive souvent que ces dernières ne se déclarent qu'après l'apparition des troubles visuels, nous ne trouverons alors point de renseignements dans l'examen de la santé générale. Mais en s'informant de la santé des parents du malade, on trouvera quelquefois que soit l'un ou l'autre membre de la famille a été atteint d'une affection cérébrale.

Dans les affections de la moelle (dégénérescence grise des cordons postérieurs), il est rare au contraire que l'atrophie de la papille ne soit pas précédée de troubles de motilité ou de sensibilité.

C'est ainsi que l'on constatera, soit un affaiblissement, soit un défaut de coordination dans les jambes, des douleurs fulgurantes dans les cuisses, sensibilité émoussée de la peau, douleurs sur le front, affaiblissement de mémoire, difficulté de la parole et quelquefois des paralysies des nerfs moteurs de l'œil.

Tel est le cortége des symptômes qui accompagnent l'atrophie de la papille; avec les progrès de la maladie, ils s'accentuent de plus en plus, jusqu'à ce que la cécité devienne complète.

8. Amblyopie et amaurose. — On s'est servi de ces deux termes de tout temps pour désigner des groupes de maladies très-diverses qui étaient caractérisées par un affaiblissement ou une perte totale de la vue. C'est ainsi qu'une diminution d'acuité visuelle, sans aucun changement morbide à l'extérieur, portait le nom d'amblyopie ou d'amaurose amblyopique. Dès que la vision était complétement abolie ou que la distinction d'objets de grande dimension n'était pas possible, et que le malade était incapable de se conduire, la maladie était appelée amaurose ou amaurose absolue.

La dénomination d'amaurose et d'amblyopie a perdu beaucoup de sa valeur depuis la découverte de l'ophthalmoscope, et nous ne conservons aujourd'hui ces termes que pour désigner des troubles visuels ou des cécités sans aucune lésion appréciable à l'intérieur de l'œil. C'est ainsi que nous nous servons du mot amblyopie pour désigner le trouble de la vue dans les intoxications alcooliques, nicogalizations.

tiniques, plombiques, dans certaines formes de glycosurie, etc. L'amaurose hystérique, l'amaurose simulée et l'amaurose cérébrale exprimeront la perte complète de la vue sans que l'ophthalmoscope puisse dénoter les moindres altérations dans la membrane nerveuse en vasculaire de l'œil.

La démarche de ces malades a quelque chose de caractéristique; ils tiennent la tête hante et les yeux dirigés vers le clel, comme s'ils y cherchaient la lumière qui leur fait défaut. Le regard est vague, ce qui vient de ce qu'ils ne fixent aucun objet et dirigent leurs yeux en face d'eux comme pour regarder au loin. Quelque-fois il y a un nystagmus, surtout si l'affection s'est développée lentement.

N'acceptant ces deux termes que comme l'expression d'un symptôme de la maladie oculaire, nous pouvons dire que les personnes atteintes d'atrophie de la papille accusent plus que tontes les autres les caractires de ce trouble visuel. Elles commencent par perdre la faculté de lire et de voir au loin, puis elles sont gênées dans leur marche et reconnaissent difficilement les petits objets; enfin elles arrivent au bout de quelque temps à perdre complétement la vue, soit qu'elles distinguent encore tant soit peu le jour, soit que la dernière perception lumineuse se trouve totalement abolie.

B. ATROPHIE DE LA PAPILLE PAR OBLITÉRATION DES VAISSEAUX GENTRAUX. — Gette forme d'atrophie de la papille diffère peu de la précédente, et la différence n'existe que dans une sorte d'infiltration particulière blanchâtre qui envahit la rétine et la papille, soit en partie, soit dans toute son étendue. Cette atrophie s'observe à la suite d'une embolie de l'artère centrale ou d'une altération inflammatoire particulière des parois artérielles (endo-artérite).

La papille est ordinairement blanche, nacrée, sans le moindre mélange de ton grisâtre, mais en même temps ses contours sont légèrement converts d'un voile blanchâtre, voile qui s'étend au delà de la papille sur la rétine. Les artères sont minces, à peine appréciables, et souvent elles sont entourées de légères exsudations blanchâtres plus ou moins opaques. Une malade du professeur Richet, à la Clinique, présentait cette forme d'atrophie des plus accentuées, et j'ai rencontré plusieurs cas analogues dans les hôpitaux de Paris, chez des malades qui ne se plaignaient d'aucun autre symptôme cérébral, et sans qu'on ait pu chez eux retrouver les moindres traces de maladie du cœur. Albutt décrit cette forme de maladie sous le nom de névrite optique avec atrophie.

Au début de l'affection, l'infiltration périvasculaire est assez visible pour qu'on puisse, d'après elle, reconnaître cette variété d'atrophie de la papille. Mais, au bout d'un certain temps, l'infiltration séreuse disparaissant, il n'y a souvent pas possibi-

lité de la distinguer d'une atrophie progressive.

Les atrophies de la papille consécutives à des irido-choroïdites présentent les signes analogues, et nous avons vu bien sonvent chez ces malade; des papilles blanches avec un on plusieurs vaisseaux oblitérés, ou entourés d'exsudations.

C. ATROPHIE DE LA PAPILLE CONSÉCUTIVE À LA NÉVRITE OPTIQUE. — Cette forme d'atrophie est caractérisée par les contours irréguliers, frangés, mal limités, du disque optique et accusant en même temps une coloration blanche plus marquée. C'est une atrophie de la papille avec sclérose des fibres nerveuses et du tissu cel-Infaire interstitiel.

Cet état ne se déclare jamais primitivement; il est ordinairement consécutif

à une névrite optique occasionnée, soit par une tumeur cérébrale, soit par une

méningite basilaire.

La papille est jaunâtre ou d'un blanc sale; ses contours sont complétement cachés sous l'exsudation, les vaisseaux sont variqueux. A mesure que l'exsudation se résorbe, le nerf devient de plus en plus blanc; ses capillaires s'atrophient; les vaisseaux centraux eux-mêmes s'amincissent, tout en conservant leur trajet tortueux, comme on peut le voir sur la figure 261. La papille ainsi atrophiée, au lieu d'avoir les contours bien tranchés comme dans une atrophie simple, se présente sous forme d'un disque irrégulier, couvert près de ses bords par une exsudation organisée; c'est la dégénérescence et l'hypertrophie morbide de plusieurs fibres nerveuses, qui rendent les parties correspondantes tout à fait opaques. La papille n'a jamais une forme régulière; elle est le plus souvent ronde et d'un volume plus grand qu'à l'état normal. Souvent, à côté d'elle et au voisinage de la macula, on rencontre des exsudations blanches organisées, qui indiquent l'inflammation de la rétine existant à cette place concurremment avec la névrite optique.

L'atrophie de la papille consécutive à une névrite n'est pas toujours suivie d'une cécité; nous avons vu au contraire des malades, complétement aveugles pendant la période aiguë, recouvrer jusqu'à un certain degré leurs fonctions visuelles et

les conserver, quoique affaiblies, pendant le reste de leur vie.

Les cas d'amélioration, et même de guérison, se sont présentés à notre observation dix fois sur cent.

On voit par ce qui précède que l'atrophie de la papille consécutive à une névrite optique diffère essentiellement de l'atrophie progressive. Son début et sa marche, les contours irréguliers de la papille et ses vaisseaux tortueux, quoique amincis, sont des signes presque constants qui permettent de faire le diagnostic de la maladie occasionnelle, et par conséquent de juger si l'état morbide est enrayé ou en progression.

D. ATROPHIE DE LA PAPILLE CONSÉCUTIVE A UNE RÉTINITE PIGMENTAIRE. — La rétinite pigmentaire est une affection caractérisée par l'apparition de taches pigmentaires dans la rétine. On trouve ordinairement près de la partie équatoriale du fond de l'œil des taches irrégulières, souvent filiformes, longeant les vaisseaux et se réunissant les unes aux autres pour former un véritable filet noir.

Cette migration du pigment choroïdien dans la rétine est accompagnée d'une atrophie des vaisseaux centraux, dont les parois, en s'épaississant, rétrécissent singulièrement le calibre. Cette altération des vaisseaux est principalement appréciable sur la papille du nerf optique, qui s'atrophie progressivement et prend un cachet particulier qu'on ne peut confondre avec une autre forme d'atrophie.

1. Vue à l'ophthalmoscope, cette papille n'est pas toujours blanche; quoique les fibres s'atrophient progressivement, elle conserve très-souvent une teinte rosée bien marquée. Cette dernière tient à ce que les vaisseaux capillaires cérébraux du parfentieure.

nerf optique ne sont pas atrophiés.

2. Les vaisseaux centraux, au contraire, sont sensiblement diminués de volume et ne se présentent que comme de petites raies rosées excessivement minces, souvent ne dépassant pas le volume d'un cheveu. Leurs branches collatérales subissent les mêmes altérations et disparaissent même à la longue totalement.

- 3. Les contours de la papille ne sont jamais bien tranchés; un léger voile blanchâtre est étendu sur ses bords et sur une certaine étendue de la partie voisine de la rétine.
- E. ATROPHIE PAR EXCAVATION DE LA PAPILLE. Il y a encore une cinquième forme d'atrophie de la papille, c'est celle qui se développe à la suite de la pression intra-oculaire augmentée dans le glaucome, l'hydrophthalmie, etc. Nous en parlerons plus spécialement dans l'article consacré à l'excavation de la papille du nerf optique.

Anatomic pathologique des atrophies de la papille en général, --Les altérations que subit le nerf optique dans tout son trajet sont des plus marquées, et l'on reconnaît même à l'œil nu que ces organes sont amincis et atrophiés jusqu'au chiasma. Au microscope, on voit que ces nerfs sont constitués en grande partie par du tissu conjonctif hypertrophié et une masse moléculaire avec des corpuscules amylacés et des corps granuleux, comme cela résulte des recherches de Vulpian (1). La papille présente une dépression superficielle qui ne dépasse pas ordinairement, selon Müller, le niveau de la choroïde. Par conséquent, la lame criblée ne subit aucun déplacement et n'est recouverte que d'une couche trèsmince des débris de la papille.

Dans la rétine, Müller a constaté une atrophie presque complète des couches ganglionnaires et des fibres nerveuses, coïncidant avec la conservation d'autres couches dans toute leur intégrité. Les vaisseaux sont diminués de volume et leurs parois souvent épaissies.



Fig. 264. - Atrophie des fibres du nerf optique (coupe longitudinale) (\*).



Fig. 265. — Faisceaux des tubes nerveux atrophiés (coupe longitudinale) (\*\*).



Fig 266. - Atrophie du nerf optique (coupe transversale) (\*\*\*).

Dans les nerss examinés au microscope, les tubes ont presque complétement disparu, comme le montre la figure 264. Leber (2), en faisant macérer le nerf

(1) Meunier, thèse de Paris, 1864, p. 27.

(2) Leber, Archiv f. Ophth., Berlin, 1868, Bd. XIV, Abth. 2, p. 182.

(\*) a, tubes nerveux atrophiés présentant des varicosités; b, b, tubes nerveux atrophiés sans varicosités; c, d, les mêmes fibres moins altérées et contenant de la myéline; c, c, c, cellules nucléolaires; f, f, f, cellules rondes très-petites. (Leber.)

(\*\*) Faiscean des fibres nervenses entouré de tissu connectif très-fin et très-dense. Au milieu des fibres du

tissa cellulaire, on voit des vaisseaux remplis de globules sangains. (Leber.)

(\*\*\*) l'aisceaux du tissu cellulaire présentant des épaississements irréguliers. Les vaisseaux sont remplis de sang. De nombreux noyaux s'aperçoivent dans la substance des fibres nerveuses. (Leber.)

dans une solution de chlorure d'or et de carmin, a pu constater que les fibres nerveuses étaient souvent conservées au centre du nerf, tandis qu'à la périphérie, elles étaient atrophiées. Dans une coupe transversale, le nerf ne présentait point de disposition normale qui soit très-caractéristique, mais on voyait certains groupes épais et larges, d'autres amincis et dont les parois étaient notablement épaissies. Le tissu conjonctif était sensiblement hypertrophié, et les cellules augmentées. Les faisceaux des fibres nerveuses atrophiées présentaient une apparence fibrillaire qui se colorait à peine en carmin. La section transversale était finement ponctuée. Dans la section longitudinale, les fibres paraissent amincies et les cellules du tissu conjonctif augmentées en nombre. Pourtant ce fait n'est pas constant, puisque, dans un cas d'atrophie de la papille, A. Voisin n'a pu découvrir la présence de noyaux du tissu conjonctif. Lorsqn'on traite le nerf optique avec la potasse, on n'aperçoit alors, comme dit Meunier, qu'un tissu filamenteux à fibres parallèles très-fines, qui paraissent être les débris des tubes nerveux; elles sont ordinairement rares et espacées, comme l'a démontré A. Voisin.

Les bandelettes optiques et les corps genouillés subissent ordinairement la même dégénérescence; dans les premières on trouve plus souvent des tubes nerveux encore conservés. Quelquefois Charcot et Vulpian ont trouvé des scléroses en plaques sur le trajet des bandelettes optiques.

Souvent la périphérie du nerf optique est ramollie, et les fibres atrophiées, tandis que le centre est encore mieux conservé, comme le dit très-justement Topinard (1).

La dégénérescence se propage ordinairement, selon les remarques de Luys, dans une direction centripète jusqu'aux corps genouillés d'abord, et ensuite jusqu'aux tubercules quadrijumeaux. Il arrive pourtant qu'à la vue simple ces organes ne paraissent pas atrophiés; mais de là il ne faut pas conclure que leurs éléments histologiques sont sains. Le docteur Luys (2) a rencontré en effet, dans deux cas de ce genre, une apparence à peu près normale, pendant que l'on constatait une dégénérescence profonde de cellules nerveuses qui étaient toutes plus ou moins en période régressive.

Laborde (3) a présenté à la Société anatomique un lobe cérébral atrophié, avec atrophie des bandelettes optiques, du corps genouillé et des tubercules quadrijumeaux du même côté.

**Étiologie**. — 1. Sexe. — L'atrophie de la papille se rencontre beaucoup plus souvent chez l'homme que chez la femme. D'après nos relevés statistiques, sur 100 atrophies, les hommes figurent pour 70 et les femmes pour 25. Cette proportion se rapproche beaucoup de celle qu'on a établie pour les affections cérébrales chroniques telles que ramollissement, sclérose, etc.

2. Age. — G'est de 30 à 50 ans que l'amaurose et l'atrophie de la papille s'observent le plus fréquemment. Quelquefois elle est congénitale et même héréditaire.

3. Tabac et alcool. — On a vouln expliquer la fréquence des atrophies papillaires chez l'homme par l'usage funeste du tabac et des boissons alcooliques. Autant la dernière cause semble exercer l'influence funeste sur la vue et amener

<sup>(1)</sup> Topinard, De l'ataxie locomotrice. Paris, 1864, p. 163.

<sup>(2)</sup> Luys, Recherches sur le système nerveux cérébro-spinal. Paris, 1865, p. 498.
(3) Laborde, Bulletin de la Société anatomique, 1860, p. 22.

incontestablement des amblyopies graves et quelquesois même des atrophies, autant la première nous paraît peu admissible.

Dans son voyage en Orient, Carter (1) a demandé aux chirurgiens qui habitent Constantinople et Alexandrie leur avis à ce sujet. Farquhar, d'Alexandrie, Dickson et Hübsch, de Constantinople, n'ont pu constater aucune influence fâcheuse du tabac sur la vue. Voici, du reste, l'opinion textuelle du docteur Hübsch:

« Si l'on désire savoir s'il y a beaucoup d'aveugles à Constantinople, en exceptant les cataractes, je suis à même de répondre que Constantinople, comparé aux autres centres de population, présente un chiffre d'avengles de beaucoup inférieur à celui des antres capitales. — Quant à l'action du tabac sur les yeux, elle est très-problématique; ici tout le monde fume du soir jusqu'au matin, et du matin jusqu'au soir; les hommes fument beaucoup, les femmes un peu moins que les hommes, et les enfants fument dès l'âge de sept à huit ans. Je n'ai jamais pur attribuer l'amaurose à l'abus du tabac. Le nombre des fumeurs est immense, le nombre des amauroses limité. »

Nous partageons entièrement l'opinion de Carter et Hübsch, et nous n'admettons point l'influence directe du tabac sur l'atrophie du nerf optique que dans des cas tout à fait exceptionnels. Nous avons constamment remarqué que parmi les amaurotiques, le nombre de ceux qui fument peu ou point était plus considérable que celui des grands fumeurs.

4. Affections du cerveau. — L'atrophie de la papille est le plus souvent liée aux affections du cerveau, de ses enveloppes ou de la substance nerveuse ellenême. Parmi ces affections, nons devons signaler les principales :

a. Ramollissement des corps genouillés, des pédoncules cérébraux (Meunierr et Vulpian) périencéphalite diffuse plus rarement (Calmeil), et scléroses en plaques des bandelettes optiques (Charcot et Vulpian). — Toutes ces affections peuvent amener à une certaine période une atrophie de la papille. Très-souvent c'est par le ramollissement des ners optiques que débute l'affection cérébrale elle-même. Dans un cas d'atrophie des papilles que nous avons examiné à la Salpétrière, A. Voisin a constaté à l'autopsie une méningo-encéphalite chronique des hémisphères, ainsi que de la partie qui couvrait l'espace interpédonculaire, le chiasma et les bande-lettes optiques.

b. Apoplexie céré brale. — Elle ne donne lieu à une atrophie de la papille que lorsqu'elle se déclare dans les corps genouillés ou les tubercules quadrijuneaux. Les apoplexies du corps strié ou des couches optiques n'amènent d'atrophie des nerfs optiques que dans le cas où le ramollissement qui s'ensuit au pourtour du foyer hémorrhagique, en se propageant, envahit les organes centraux visuels.

c. Tumeurs cérébrales. — Elles donnent lieu d'abord à une névrite optique; quant à l'atrophie de la papille, elle n'est que la conséquence de cette inflammation.

d. Affection athéromateuse des vaisseaux de la base du crâne et de l'encéphale lui-même. — C'est là incontestablement, selon nous, la cause la plus fréquente de l'atrophie de la papille. Les malades perdent insensiblement la vue, sans la moindre souffrance, et l'examen le plus minutieux ne laisse découvrir aucune.

<sup>(1)</sup> Carter, The Ophthalmoscope, translated from the german of Zander, 1864, p. 220.

cause efficiente ni prédisposante. C'est dans ces cas que l'affection athéromateuse des vaisseaux cérébraux doit être admise comme cause probable de la maladie.

5. Affections de la moelle épinière. — L'ataxie locomotrice progressive et la dégénérescence grise des cordons postérieurs se complique très-fréquemment d'atrophie des papilles. Duchenne (1), de Boulogne, a en effet démontré que cette terrible affection de la moelle, dont il a donné le premier une si belle description, se complique bien souvent, et dès le début, d'une amaurose avec atrophie des papilles. Nous l'avons rencontré bien des fois, et ce qui nous a paru propre à cette forme d'atrophie, c'est qu'elle marche relativement bien plus lentement que les autres, et nous connaissons des malades chez lesquels la vue ne se perdit totalement qu'au bout de sept à huit ans. Nous avons vu, avec le professeur Lasègue, un nommé D..., dont le frère mourut à la suite d'une aliénation mentale, et qui fut lui-même atteint d'une ataxie locomotrice avec atrophie des papilles. La vue s'est affaiblie progressivement pendant plus de six ans, et lorsqu'nous avons observé le malade dans l'été de 1869, elle n'était pas encore éteinte.

Il arrive pourtant que l'affaiblissement de la vue est le premier symptôme de l'ataxie locomotrice, suivi au bout de quelque temps d'autres signes généraux. C'est ainsi que les choses se sont passées chez une malade du service du docteur Gallard (2) à la Pitié, que nous avons examinée à plusieurs reprises en présence de cet éminent praticien.

Chez une malade du docteur Vigla, à l'Hôtel-Dieu, atteinte de paralysie de la langue, du voile du palais et des lèvres, j'ai pu constater l'atrophie de la papille dans un seul œil, l'autre était complétement sain.

Dans l'épilepsie, l'idiotie, l'hydrocéphale, on trouve aussi l'atrophie de la papille, mais ces faits ne sont pas constants.

Nous avons eu l'occasion d'observer, avec le docteur Barthez, un enfant atteint d'une hydrocéphale considérable, et qui ne présentait qu'un faible degré d'atrophie des papilles.

- 6. Glycosurie. Elle prédispose aussi à l'atrophie de la papille, comme il nous a été permis de l'observer à plusieurs reprises, entre autres sur un homme âgé que nous avons examiné avec le professeur Nélaton (3). Mohammed Off a étudié d'une manière très-complète cette variété d'atrophie de la papille, et l'on trouve dans son excellente thèse inaugurale (4) quelques observations intéressantes qu'il a pu recueillir à ma clinique.
- 7. Syphilis. Il n'est point douteux que l'atrophie de la papille peut s'établir à la suite de la syphilis. C'est ordinairement à la période tertiaire qu'elle se déclare; sa marche est rapide, elle envahit les deux yenx à la fois; j'ai vu quelquefois la vision centrale se conserver très-longtemps pendant que le champ périphérique se rétrécissait de plus en plus jusqu'à amener la cécité complète.
  - 8. Fièvre intermittente. La sièvre intermittente, et en général l'intoxication

(4) Mohammed Off, thèse de Paris, 1870.

<sup>(1)</sup> Duchenne, de Boulogne, De l'électrisation localisée. Paris, 1861, p. 569.
(2) Voyez, pour les détails de cette observation, mon Atlas d'ophthalmoscopie.

<sup>(3)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maludies des yeux par la chromatoscopie rétinienne.
Paris, 1868, p. 185.

paludéenne, peuvent amener une atrophie de la papille, soit progressive, soit précédée de névrite optique.

C'est ainsi que j'ai eu à soigner, en 1867, un jeune prêtre atteint de fièvre pernicieuse à la Martinique, et qui me fut adressé par le docteur Cougit pour une atrophie des papilles avec infiltration péripapillaire. Sa vue fut bien vite améliorée par le séjour en France et le traitement tonique et antipériodique. Selon Deval, l'amaurose cérébrale est susceptible de contracter une allure intermittente avec accès qui durent plus ou moins longtemps.

9. Affections gastro-intestinales chroniques. — Elles peuvent amener une altération du système ganglionnaire du grand sympathique, et de là retentir vers le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Déjà Qualigno (1) (de Milan) avait admis l'existence de cette cause, et pour mon compte j'ai vu un cas des plus remarquables d'une atrophie de la papille complète de l'œil gauche et commençante dans l'œil droit. Cette dernière fut guérie par des vomitifs fréquents que j'ai cru nécessaire d'administrer par suite de l'état catarrhal gastrique chronique dont le malade avait souffert pendant plusieurs années consécutives.

10. Exostoses orbitaires, polypes naso-pharyngiens, altérations de la selle turcique et des artères de la base du crâne. — Ces affections amènent aussi l'atrophie de la papille d'un seul œil. Chez les vieillards, dit le docteur Quaglino, il y a un e atrophie progressive des nerfs optiques consécutive à la dégénérescence athéremateuse et à la dilatation des artères du cercle artériel de Willis.

11. Affections oculaires. — L'atrophie monoculaire peut se développer à la suite d'une embolie de l'artère centrale, de la rétinite pigmentaire, de l'irido-choroïdite, etc.

12. Rétrécissement de l'anneau de Zinn. — J'ai eu l'occasion d'observer une cause toute particulière de l'atrophie du nerf optique : c'est le rétrécissement de l'anneau de Zinn, à travers lequel passe le nerf optique.

43. Compression vicieuse des muscles sur le globe. — La compression exercée par les muscles externes sur le globe de l'œil peut amener l'atrophie du nerf optique. C'est un fait constant, en effet, de voir l'atrophie du nerf optique se déclarer chez les personnes qui ont la sclérotique dense et consistante. Tout au contraire chez les myopes, l'atrophie papillaire est rare, mais on voit chez eux se développer le staphylôme postérieur sous l'influence de cette même pression des muscles sur l'œil.

Diagnostie différentiel. — Une atrophie de la papille avancée se reconnaît facilement au moyen des signes fonctionnels et de l'ophthalmoscope; mais, à l'origine de l'affection, il n'en est pas toujours ainsi, et pendant que la blancheur de la papille n'est pas bien accusée, les vaisseaux eux-mêmes conservent presque leur volume normal. D'autre part, la difficulté du diagnostic provient souvent de ce que les papilles normales de certaines personnes présentent des teintes si blanches, qu'on est porté à confondre cet état, qui est physiologique, avec des atrophies, et ce n'est que par l'étude comparative des symptômes qu'on arrive à résoudre le problème. L'atrophie de la papille est en effet une maladie presque toujours progressive, qui se développe lentement et amène dès le début un affaiblissement de

<sup>(1)</sup> Qualigno, Sulle malattie interne dell'occhio. Milano, 1858, p. 332.

'acuité de la vision, ce qui fait que le malade distingue à peine les caractères 1°5 7 à 10 de l'échelle des caractères.

La vue centrale peut être pourtant quelquesois altérée, et le malade ne lira que 1º 12 ou 15 de la même échelle, sans que pour cela il y ait atrophie; cela a no-amment lieu dans l'intoxication alcoolique. L'examen de la faculté chromatique ait souvent dissiper le doute. On sait que dans une atrophie de la papille, les nalades ne reconnaissent pas dès le début la couleur rouge-carmin et vert, ce

jui n'existe pas dans une amblyopie alcoolique.

L'atrophie de la papille se déclare sous l'influence de causes très-diverses; et pourtant les symptômes fonctionnels sont presque toujours les mêmes. C'est pourquoi on a souvent rapporté au cerveau l'affection qui n'était due qu'à une cause ocale. Pour éviter cette erreur, il faut explorer avec soin les diverses mempranes de l'œil l'une après l'autre, examiner les milieux réfringents, et principalement le corps vitré; rechercher s'il n'y a pas de rétino-choroïdite pigmenaire syphilitique. On s'assurera, en outre, si l'œil n'est pas saillant, s'il n'y a pas
eu de blessure, si la maladie s'est déclarée brusquement et dans un seul œil, etc.

Marche. — L'atrophie de la papille marche ordinairement lentement, et il se passe trois, quatre à six aus avant que la cécité devienne complète. L'atrophie syphilitique du nerf optique est plus rapide; c'est par mois qu'il faut compter la lurée de la maladie. Quelquefois elle se limite à un seul œil, mais ordinairement elle est binoculaire.

**Pronostic.** — L'atrophie de la papille, quelle que soit sa forme, est incontestablement une des affections les plus graves qui puissent atteindre la vue.

Dans les atrophies progressives, la guérison est presque une exception. On obtient quelquefois nn mieux momentané, mais il faut prendre garde de s'en laisser imposer par ces améliorations temporaires; une certaine rémittence dans les symptômes fonctionnels s'observe très-souvent, malgré la marche fatale, quoique lente, vers la cécité absolue. Dans d'autres cas, le mieux n'est qu'illusoire, les malades se trompent eux-mêmes et trompent le médecin, croyant voir certains objets qu'on a l'habitude de leur montrer ou qu'ils cherchent à examiner eux-mêmes.

Le pronostic des atrophies consécutives à la névrite optique est souvent assez favorable. La maladie cérébrale qui a amené la névrite peut guérir, et l'atrophie papillaire, devenue partielle, ne fera point de progrès pendant toute la vie du malade.

Les atrophies de la papille, monoculaires et provoquées par une cause locale quelconque, oculaire ou orbitaire, sont moins graves; la cause étant locale, la maladie s'arrête à ce seul œil et la vue de l'autre se conserve.

Les atrophies de la papille provoquées par une affection choroïdienne quelconque laissent plus de chance de conservation de la vue par la guérison de l'affection primitive.

Traitement. — Le traitement des atrophies de la papille doit varier suivant la nature et le siège des causes qui les ont produites.

1. Si l'affection est due à une intoxication alcoolique, il faut supprimer l'ingestion de toutes les liqueurs contenant de l'alcool, et principalement leur usage à jeun et avant les repas. Dans ces dernières conditions, l'action de l'alcool est beaucoup plus nuisible, puisque c'est sur l'estomac vide qu'il agit.

- 2. Il faut rechercher s'il n'y a pas de cause débilitante quelconque, des diarrhées permanentes, des pertes considérables de sang menstruel ou hémorrhoïdal; d'antre part, si les évacuations habituelles, menstruelles ou autres, n'ont pas été supprimées brusquement. Par le rétablissement des fonctions physiologiques de l'organisme, ainsi que par la reconstitution des forces des malades au moyen des toniques, des préparations ferruginenses, de quinquina, etc., on obtient quelquefois un mieux sensible et dyrable. J'ai réussi, dans quelques cas, à arrêter la maladie par des vomitifs souvent répétés, surtout dans les cas où les malades souffraient de gastrites chroniques.
- 3. Si la maladie reconnaît une cause syphilitique, on devra avoir recours au traitement antisyphilitique mixte. C'est ainsi que Desmarres (1) a obtenu une guérison dans une atrophie commençante, au moyen des préparations mercurielles administrées à l'intérieur.

Pendant longtemps les préparations mercurielles ont été considérées comme un puissant remède contre l'amaurose. Langenbeck, Travers et Duval ont préconisé le bichlorure de mercure, même dans les cas non syphilitiques. Nous ne pouvons pas avoir la même confiance dans ces moyens, d'autant plus que nous les avons vus échouer le plus souvent dans le cas de syphilis bien avéré.

4. Les atrophies de la papille qui reconnaissent une cause cérébrale ou cérébrospinale, doivent être traitées par les moyens qui agissent sur ces maladies.

Graves (2) conseille le nitrate d'argent à l'intérieur dans les amauroses cérébrales. Ce même moyen a été préconisé par Charcot, Vulpian et Althaus (3) contre l'ataxie locomotrice. Trousseau, de son côté, recommande l'usage de la belladone à dose progressivement relevée.

5. Le traitement local consiste dans l'emploi des vésicatoires volants sur les tempes, le sommet de la tête, la nuque et le long de l'épine dorsale. Gueneau de Mussy préfère l'application de petits cautères à la nuque et le long de la colonne vertébrale.

6. L'hydrothérapie, surtout sous forme de douches froides ou écossaises dirigées sur la colonne vertébrale, peut avoir aussi une certaine efficacité. De Graefe recommande des bains turcs pour les personnes qui perdent la vue par suite de la suppression de la transpiration cutanée.

7. Le bromure de potassium porté à des doses élevées de 5, 8 et 10 grammes par jour réussit à arrêter certaines affections épileptiformes; il peut être employé efficacement contre l'atrophie de la papille cérébrale.

8. On doit rechercher si le malade n'est pas sous l'influence de la cause paludéenne, et, si cela avait lieu, le malade devra changer de demeure et même on le forcera, s'il le faut, de quitter le pays. Des préparations arsenicales et le sulfate de quinine seront utilement employés. C'est ainsi que j'ai réussi à arrêter deux fois l'atrophie de la papille très-avancée.

9. L'électrisation a été très-vantée pendant quelque temps pour guérir les amauroses. Depuis que l'ophthalmoscope nous a fait connaître l'intérieur de l'œil,

les cas de guérison par l'électricité sont devenus très-rares.

(1) Desmarres, Ann. d'oculist., t. XLVIII, novembre et décembre 1862, p. 207.

(2) Graves, Leçons de clinique médicale. Paris, 1863.

(3) Althaus, Lectures on Epilepsy, Hysteria and Ataxy, 1866.

L'électrisation, en effet, appliquée empiriquement et au hasard, ne pouvait rien nseigner sur son effet curatif. Mais aujourd'hui nous savons par expérience que, ans les atrophies des papilles, elle reste ordinairement sans efficacité.

Duchenne (1), de Boulogne, qui est plus autorisé que tout autre à se prononcer ir ce traitement, déclare qu'il n'est « pas assez avancé dans ses recherches pour

croire fondé à formuler une opinion sur ce sujet. »

Dans tous les cas, si ce moyen doit être expérimenté, c'est certainement le cou-

ınt galvanique qui, d'après Duchenne, mérite la préférence.

10. Dans les atrophies de la papille accompagnées du scotome central, j'ai sussi deux fois à arrêter la maladie par une opération qui consistait en une section u muscle droit externe, et en décollant la capsule de Tenon dans cette même égion, sur une grande surface.

11. Le changement de climat est un des points essentiels du traitement. J'ai u ainsi les habitants des pays chauds guérir de l'atrophie de la papille en s'établisant en France, et des Français émigrés à la Martinique guérir en rentrant dans

eur patrie.

12. Le séjour au bord de la mer, une navigation prolongée sur l'Océan, l'air e la campagne au sommet des montagnes de la Suisse ou des Pyrénées, pouront être utilement recommandés, selon que la constitution des malades l'exigera.

BIBLIOGRAPHIE. — Bastien, Atrophie des nerfs optiques (Archives d'ophthalm., 1855, IV, p. 49). - Turck, Krankheiten der Sehnerven (Zeitschrift der Ges. der Aerzte zu Vien, H. 9 et 10, 1855). — H. Müller, Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 1, p. 92, 1857. - Dupuy, Atrophie des nerfs optiques, etc. (Gaz. méd. de Paris, 1858, nº 27). - Ammon, Beiträge zur pathol. Anat. des Intraoeul. Sehnervenendes (Archiv f. Ophthalm., Bd. 11, bth. 1, p. 1, 1860). — Hart, Smoking as a cause of optic atrophy (Lancet, juillet 1863). Roussel, Amaurose avec atrophic par compression des tractus optici par un encepha-oma cerebri (Brit. Med. Journ., 25 févr. 1865; et Schmidt's Jahrb., t. CXXVII, p. 164). - Qualigno, Sulle malattie interne dell'occhio. Milano, 1858, p. 321, et Comptes rendus du longrès d'ophthalmologie. Paris, 1863, p. 229. — Duchenne (de Boulogne), De l'électriation localisée, Paris, 1861, p. 567 et 984. — Meunier, De l'atrophie des nerfs et des pailles optiques (thèse de Paris, 1864). — Frémineau, Gaz. des hôpit., 1863. — Lancereaux, 1rehives générales de médecine, janvier et février 1864. — Galezowski, Étude ophth. sur es altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales. Paris, 1866, p. 84 — Dolbeau, 1trophie papillaire, etc. (Gaz. des hopit., 1866, nº 48; et Clinique chirurgicale, Paris, 867). - Leber, Beiträge zur Kenntniss der atrophischen Veründerungen des Schnerven, etc. (Archiv f. Ophthalm., Bd. XIV, Abth. 2, p. 164); et Ueber das Vorkommen von Inomalien des Farbensinnes bei Krankheiten des Auges, etc. (Archiv f. Ophthalm., Bd. XV. ubth. 3, p. 26, 1869).

# ARTICLE VII.

# EXCAVATION DE LA PAPILLE DU NERF OPTIQUE.

La dépression centrale ou cupule du nerf optique, que l'on trouve en général lans toutes les papilles, peut prendre un développement et une extension exagérés. On aura alors une excavation de la papille.

Il y a deux variétés d'excavation, l'une physiologique, l'autre pathologique.

A. EXCAVATION PHYSIOLOGIQUE OU CONGÉNITALE. — Symptomatologie. — Cet état de la papille n'est qu'une simple anomalie qui ne peut avoir aucune

<sup>(1)</sup> Duchenne, De l'électrisation localisée, 3e édition. Paris, 1870.

influence sur la vision. La papille n'a pas sa coloration uniformément rosée dans toute son étendue, mais on y remarque un disque central, blanchâtre, ordinairement assez large, occupant presque la moitié centrale du nerf optique tandis que sa moitié périphérique conserve la coloration rouge comme dans les autres papilles. La figure 266 représente exactement une papille excavée, physiologique, et elle est en outre entourée d'un cercle blanc qui correspond à la gaîne du nerf optique.

En examinant attentivement, on s'aperçoit que les contours de la partie centrale du nerf optique sont bien tranchés; ils sont constitués par le bord aigu de l'excavation centrale, dont le fond blanc se trouve sur un plan bien plus éloigné que celui de la partié périphérique. Lorsqu'on fait, en effet, déplacer légèrement le réflecteur, et que l'on fixe tantôt le centre, tantôt la partie périphérique de la papille, on voit facilement que la partie blanche, excavée, subit un déplacement plus grand que la partie périphérique.



Fig. 267. — Excavation physiologique de la papille.

Par suite de cette excavation, les vaisseaux de la papille subissent un déplacement considérable; arrivés, en effet, jusqu'au bord escarpé, ils cheminent le long de la cavité sans qu'on puisse les suivre. On ne les aperçoit ensuite que dans le fond de l'excavation. Il en résulte ce fait particulier, que les vaisseaux situés sur la partie blanche et ceux qui cheminent sur la partie périphérique de la papille semblent être interrompus et comme séparés les uns des autres, ce qui en réalité provient de ce qu'une partie de leur trajet est pour nous invisible.

La partie périphérique de la papille est rosée comme dans toutes les papilles physiologiques; elle occupe au moins la moitié de toute la papille, ce qui fait que le bord escarpé de l'excavation est très-éloigné du bord de la papille elle-niême. C'est un des signes les plus importants de l'excavation physiologique, permettant d'établir le diagnostic différentiel entre celle-ci et l'excavation pathologique.

Quant au volume des artères et des veines de la papille, elles conservent partout mêmes dimensions, soit qu'on les examine au centre de l'excavation ou à sa riphérie. Mais plus l'excavation est profonde, plus ils apparaissent pâles au fond l'excavation, comme on peut en juger par la figure 267.

B. EXCAVATION PATHOLOGIQUE OU GLAUCOMATEUSE. — Sous l'influence de pression intra-oculaire exagérée, la papille du nerf optique subit une dépression nérale; elle devient excavée dans toute son étendue. C'est l'excavation glauco-ateuse.

**symptomatologie.** — Signes ophthalmoscopiques. — Les signes qui la cactérisent diffèrent essentiellement de la forme précédente; ils peuvent se résuer ainsi:

1. La papille tout entière est devenue blanche nacrée; près de ses bords on erçoit une ombre blanc grisâtre.



Fig. 268. — Excavation physiologique de la papille.

- 2. Les doubles contours qui la limitent sont rapprochés l'un de l'autre, et sount ils se confondent totalement, surtout du côté temporal de la papille, comme 1 peut en juger par la figure 268.
- 3. On voit souvent autour de la papille un cercle blanc à contours mal définis, qui est consécutif à une atrophie choroïdienne, comme cela résulte des rechernes de Schweigger.
- 4. En dedans du contour interne, la partie blanche de l'excavation est précédée une légère teinte grisâtre, qui n'est autre que l'ombre projetée par les rebords illants de l'excavation.
- 5. Les vaisseaux forment une sorte de crochet sur le bord de l'excavation, omme dans la forme précédente; les veines sont très-engorgées et les artères rès-minces. Arrivés vers le bord de l'excavation, ils s'arrêtent brusquement, et

la partie des vaisseaux qui se voit sur l'excavation ne semble pas communiquer avec ceux de la rétine. Là ils sont plus pâles, plus voilés et moins distincts.

6. Sur la partie centrale de l'artère, on voit souvent une pulsation spontanée, rhythmique, qui est caractéristique du glaucome, comme Graefe l'avait démontré.

7. Il arrive bien souvent que les veines n'apparaissent point sur le nerf optique, et qu'elles s'arrêtent toutes au bord de la papille. Tout au contraire, l'artère centrale s'y voit toujours. Cela tient à ce que les veines (fig. 269) sont, d'après Donders, divisées en deux branches très-loin dans l'intérieur du nerf optique en a, pendant que la bifurcation de l'artère centrale se fait tout près de la surface en b. On comprend, dès lors, que le corps vitré, en s'engageant dans le trou optique, et refoulant sa surface, rejette les deux veines en cc, de sorte qu'elles ne se voient point sur la papille. Au contraire l'artère, étant toute superficielle, n'est que rejetée sur un côté, se distingue toujours au milieu de l'excavation.



Fig. 269. — Excavation pathologique ou glaucomateuse (\*).

8. Le fond de l'excavation est souvent occupé par la lame criblée, qui est refoulée par la pression au delà du niveau postérieur de la sclérotique, comme cela a été démontré par Schweigger. D'après H. Müller, la profondeur de l'excavation peut atteindre de 3/4 à 1 millimètre, tandis que Mauthner dit que, selon ses propres recherches, elle peut atteindre des dimensions doubles.

9. A mesure que l'excavation se développe, les fibres nerveuses subissent une compression de plus en plus grande contre le bord aigu de l'excavation; à un moment, elles sont réduites, en cet endroit, à une couche tellement mince, que toute communication entre la rétine et le cerveau cesse; le nerf est presque complétement sectionné.

10. L'excavation glaucomateuse peut être accompagnée de staphylôme postérieur, comme Graefe l'a démontré; mais le staphylôme, dans ces cas, n'est que l'expression de la myopie; il peut pourtant augmenter sous l'influence de la pression intra-oculaire, et ralentir par cela même la marche progressive de l'excavation de la papille. C'est peut-être pour cette raison que l'excavation de la papille chez les myopes est ordinairement moins blanche et moins prononcée que dans les cas ordinaires.

11. L'excavation du nerf optique peut se déclarer dans un œil atteint d'une rétinite pigmentaire, comme nous avons eu l'occasion de l'observer sur un ma-

<sup>(\*)</sup> a, veine centrale du nerf optique se bifurquant à une certaine distance de la surface de la papille; b, bifurcation de l'artère centrale à la surface de la papille excavée; c, c, direction que prennent les veines centrales pour arriver sur la rétine.

de de la clinlque du docteur Desmarres père. La papille, dans ces cas, ne difféit des autres papilles excavées que par ses vaisseaux filiformes, qui formaient

s crochets caractéristiques.

12. Dans certains cas particuliers, l'excavation de la papille se complique d'une oplexie plus ou moins étendue. La distension excessive des veines et leur rupre expliquent ces complications. Je les ai vues se produire deux fois; et, dans in comme dans l'autre cas, elles s'étaient produites dans une période très-avane de glaucome chez des vieillards.

Symptômes fonctionnels. - Dans l'excavation glaucomateuse, le trouble de la e est toujours en proportion du degré de compression que subit le nerf optique. us il serait difficile de préciser les rapports qui existent entre l'excavation et cuité visuelle; cette dernière dépend surtout du point où le nerf optique subit plus forte compression. En effet, chez certains individus, l'axe principal dans quel la compression se fait correspond, soit vers le bord supérieur, soit vers le rd inférieur de la papille; par suite, les fibres qui se rendent à la macula sont ngtemps intactes, et les malades peuvent lire les caractères les plus fins. Chez butres, presque dès le début les fibres de la macula subissent la compression, et vision centrale se détruit.

Ce que nous venons de dire par rapport à la vision centrale se rapporte au rétrésement du champ visuel. Le plus souvent il se perd en bas et en dedans; dans autres cas, c'est en haut et en dehors que nous trouvons l'échancrure : ce phémène est dû à la localisation plus particulière de la pression intra-oculaire, soit

r la partie supérieure, soit sur la partie inférieure et externe.

J'ai eu l'occasion d'examiner, en 1868, un malade opéré par le docteur de aefe cinq ans auparavant pour un glaucome de l'œil gauche. Déjà, à cette époque, relques signes de glaucome commençaient à poindre dans l'autre œil. Ce n'est l'en 1868 que son champ visuel s'est rétréci jusqu'à une distance de 4 centiêtres du point de fixation, et pourtant il pouvait lire les caractères du nº 1 de chelle typographique. L'excavation était arrivée à son maximum d'évolution, mme on le verra sur une figure de mon Atlas ophthalmoscopique.

La faculté chromatique est d'ordinaire intégralement conservée pendant long-

mps dans l'excavation glancomateuse.

Diagnostic différentiel. — Il n'est pas difficile de reconnaître l'excavation thologique de l'excavation physiologique, cette dernière n'occupant habituelleent qu'une moitié centrale de la papille. Tout autour de l'excavation, il reste large cercle rosé de la papille ayant un aspect physiologique. D'autre part, excavation physiologique n'est jamais très-profonde, et les vaisseaux ne sont point minués de volume sur la partie excavée. L'excavation pathologique occupe, comme ous avons vu, toute la surface de la papille.

la pulsation spontanée n'existe pas souvent dans l'excavation glaucomateuse, ais elle peut toujours être facilement obtenue par une très-légère pression.

Si l'on ajoute à ces signes ophthalmoscopiques les symptômes fonctionnels et les

gnes anatomiques du glaucome, l'erreur ne sera plus possible.

L'atrophie de la papille se déclarant dans un œil qui présente une excavation nysiologique peut simuler une excavation glaucomateuse. Nous aurons alors une rme particulière d'atrophie excavée de la papille que l'on pourrait facilement confondre avec une excavation glaucomateuse. Mais l'absence du bord aigu de l'excavation, ainsi que celle de l'image de la lame criblée au fond, rendra le diagnostic plus facile, surtout si l'on ne peut produire la pulsation artérielle à l'aide d'une pression légère sur le globe de l'œil.

Les vaisseaux forment, il est vrai, un coude au point où ils descendent dans l'excavation, mais on peut les poursuivre le plus souvent dans tout leur trajet et sans qu'ils soient interrompus sur le bord ou qu'ils changent de volume dans le fond de l'excavation.

Pronostie et traitement. — L'excavation pathologique de la papille n'étant qu'une des conséquences de la pression intra-oculaire exagérée, le pronostic et le traitement ne seront traités que dans le chapitre GLAUCOME.

BIBLIOGRAPHIE. — V. Graefe, Vorläufige Notiz über das Wesen des Glaucoma (Archiv f. Ophthalm., Bd. I, Abth. 4, p. 373, 1854; et ibidem., Bd. III, Abth. 2, p. 460). — H. Müller, Anatomisches Befund bei Glaucome (Sitzungsber. d. Würzburger Phys. Med. Gesellschaft, 1856, Bd. VII, p. 26; et Archiv f. Ophthalm., 1858, Bd. IV, Abth. 2, p. 18). — Förster, Bemerkungen über die Excavation der papilla optica (Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 2, p. 82). — Straelfield, Various ophthalmoscopic appearences of the vessels of the optic disk when excavated (Ophthalmic Hosp. Rep., 1860, t. X, p. 240). — Perrin, Ophthalmoscopie et optométrie, p. 268.

### ARTICLE VIII.

AMAUROSES SANS ALTÉRATION DE LA PAPILLE DU NERF OPTIQUE.

En parlant des affections du nerf optique, nous avons suffisamment démontré que les mots amaurose et amblyopie ne sont que des symptômes qui accompagnent les affections des membranes internes de l'œil.

Mais il y a une classe d'affections oculaires dans lesquelles, malgré le trouble très-prononcé de la vue ou la cécité complète, on ne trouve aucun désordre ni dans le nerf optique, ni dans aucune autre partie de l'œil. La lésion réside alors dans les centres optiques, et, pour la désigner, nous devons nous servir des mots amauroses ou amblyopie.

Nous distinguons plusieurs variétés de ces amauroses : cérébrales, glycosuriques, alcooliques, hystériques, séniles et simulées.

A. AMAUROSE CÉRÉBRALE SANS ALTÉRATION DE LA PAPILLE. — Symptomatologie. — Ce n'est que par les symptômes fonctionnels que nous ponvoir reconnaître la maladie, l'ophthalmoscope ne nous donnant que des signes négatifs

Les signes fonctionnels propres à ces affections sont de deux sortes : ou bier la vue s'affaiblit progressivement, ou bien il y a une cécité complète et presque instantanée. Diverses circonstances peuvent alors faciliter le diagnostic de la maladie :

1º L'affaiblissement de la vue lent et progressif pent être un signe précursen d'une atrophie de la papille; on constatera alors tous les signes fonctionnels de cette dernière maladie, ainsi que la cécité pour les couleurs rouge et verte L'absence de toute lésion dans l'œil peut durer pendant trois et même quatre mois, c'est pour quoi on devra être très-circonspect pendant ce temps dans le pronostic.

2° L'amaurose peut survenir quelquefois subitement, et amener une perte omplète de la vue dans l'espace de quelques jours ou même de quelques heures, ans que l'ophthalmoscope dénote les moindres désordres du côté du nerf optique. Let état peut durer quelquefois plusieurs heures et se dissiper totalement, comme n peut en juger par les faits rapportés par le docteur Desmarres père (1) et par 100 (2).

Dans d'autres cas, au contraire, la cécité devient définitive et présage une issue stale pour la vie du malade. C'est ainsi que nous avons observé, dans le service u professeur Gosselin, à la Pitié, un enfant qui perdait la vue sans aucune lésion ans le nerf optique; quatre mois après, la névrite optique se déclara, et, un an

lus tard, l'enfant succomba consécutivement à une tumeur du cervelet.

En 1869 j'étais appelé en consultation par le docteur N. Gueneau de Mussy uprès d'une malade qui était atteinte subitement d'une cécité, et sur laquelle 'ophthalmoscope ne dévoila aucune lésion : c'était pourtant un symptôme grave qui s'ajoutait à la paralysie de la langue, de la face, etc.; la malade succomba peu le jours après la perte de la vue.

3° L'amblyopie peut être caractérisée plus particulièrement par une hémiopie atérale double ou monoculaire, sans que la papille présente des changements aus sa nutrition. Cet état est très-probablement dû, soit à une embolie des vaiseaux optiques moyens se rendant aux corps genouillés, soit à une apoplexie de et organe. J'ai eu l'occasion d'observer plusieurs fois l'hémiopie sans lésion dans

a papille.

B. AMAUROSE GLYCOSURIQUE SANS LÉSION DANS LA PAPILLE. — L'amblyopie vec hémiopie latérale ou avec un rétrécissement concentrique du champ visuel eut survenir dans le courant de la glycosurie. Graefe et Lecorché ont signalé es exemples remarquables de ce genre. Pour mon compte, j'ai donné des soins, u mois d'avril 4870, à ma clinique, à un malade âgé de soixante ans, atteint 'une amblyopie tellement avancée, qu'il pouvait lire à peine les caractères 1º 50, distinguait les couleurs, mais avait son champ visuel rétréci concentriquenent jusqu'à 5 à 6 centimètres au pourtour du point de fixation. Les détails le cette observation ont été rapportés par le docteur Mohammed Off (3). L'altéation dans ce cas est probablement sitnée dans les centres optiques; mais, n'éant pas de nature progressive, elle n'arrive pas jusqu'à la papille.

C. Amblyopie al. Coolique. — Étiologie. — Le delirium tremens est le plus ouvent accompagné de troubles des sens, et en particulier de celui de la vue.

Mais il y a des intoxications chroniques et à marche lente, dans lesquelles l'empoisonnement graduel, successif, s'opère sans secousses.

Symptomatologie. — La vue s'affaiblit d'une manière assez brusque, et peut usuite rester stationnaire pendant des mois entiers. Ces malades lisent à peine es caractères n° 6 ou 8 de l'échelle typographique, et ils ne peuvent reconnaître a figure d'une personne à huit ou dix pas, une espèce de brouillard blanc couvre ous les objets. Le soir, ils voient mieux et peuvent facilement distinguer les objets, ans que pour cela ils puissent mieux lire. Ils sont nyctalopes. Le malade peut

<sup>(1)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. III, p. 499.
(2) Galezowski, Gaz. des hôpit., 1864, nº 35.

<sup>(3)</sup> Mohammed Off, thèse de Paris, 1870.

vaquer à ses occupations, il est bien portant, et il n'y a que le sens de la visio qui lui fait défaut.

Quelquefois on observe chez les alcooliques une forme toute particulière de dyschromatopsie caractérisée par la persistance trop prolongée de chaque impression colorée sur la rétine; il en résulte une confusion des couleurs qui varie constamment. Bien souvent ils aperçoivent des éclairs devant leurs yeux, mais le symptôme le plus fréquent, c'est l'hallucination de la vue, et c'est un signe caractéristique de l'amblyopie alcoolique. Tantôt ils voient des insectes dans l'air; tantôt ce sont des souris, des rats, des serpents qui se promènent sur le lit; souvent les objets qu'ils fixent leur paraissent défigurés, grossis ou rapetissés. Ces malades ne penvent pas souvent reconnaître la monnaie d'or et d'argent, et c'est le plus souvent ce phénomène morbide qui les pousse à aller consulter.

A ces symptômes de l'amblyopie alcoolique, dont l'existence a été signalée par Desmarres père, Ogston et Mackenzie, et dont nous avons donné le premier la description détaillée, il faut ajouter ceux que le docteur Daguenet a décrits (1).

Certains malades, dit-il, en fixant un objet d'une certaine dimension, le voient changer de forme, devenir plus gros ou plus petit, paraître s'approcher ou s'éloigner; souvent il y a diplopie ou polyopie.

D. AMBLYOPIE OU AMAUROSE HYSTÉRIQUE. - Les troubles des sens s'observent plus particulièrement dans l'hémiplégie hystérique. Dans la statistique de Briquet (2), la plus complète que nous possédions sur ce sujet, sur 93 hémiplégiques, 87 fois l'œil, soit du côté correspondant, soit du côté opposé, fut affecté.

Mes propres recherches me permettent de conclure que les troubles visuels hystériques peuvent se présenter sous deux formes : amaurose complète ou amblyopie plus ou moins prononcée.

Symptomatologie.— 1° Cécité complète des deux yeux.— Elle s'observe, soit à la suite de frayeur ou d'impression morale vive, soit après la suppression des règles. Ello (de Marseille), Nélaton et moi, nous avons observé des faits de ce genre.

Un fait intéressant se présenta à notre observation sur une malade de l'Hôtel-Dieu, entrée dans la salle Saint-Bernard en 1866, pendant que le docteur Maurice Raynand dirigeait provisoirement le service. C'était une jeune femme de vingt-cinq ans environ, qui, effrayée par la vue de sa sœur atteinte d'attaque de choléra, tomba évanouie. Revenue à elle, elle ne pouvait plus marcher, et était aveugle. La cécité complète a pu être constatée en effet par le docteur Raynaud dès qu'elle fut apportée à l'hôpital. L'examen ophthalmoscopique, fait en sa présence, nous démontra l'intégrité parfaite de la papille.

Au bout de quelques jours, la vue commença à revenir, mais d'une moitié du champ visuel dans les deux yeux; c'était une hémiopie latérale homonyme droite. Mais le champ visuel s'éclaircissait de jour en jour, jusqu'à ce qu'enfin il fût complétement dissipé, et la malade recouvra la vue.

2° Amblyopie monoculaire. — Ces faits sont plus communs, et c'est l'œil gauche qui est pris de préférence. Tantôt les malades sont pris d'hémiplégie hystérique gauche, comme l'avait observé le docteur Hélot (3); tautôt il n'y a

(1) Daguenet, Annales d'oculist., septembre 1869.

(2) Briquet, Traité clinique et thérapeutique de l'hystèrie. Paris, 1859. (3) Helot, Étude sur quelques cus d'hémiplégie hystérique. Paris, 1870. lu'une analgésie complète de tout le côté gauche, de la peau, ainsi que des mulueuses. Le fait que nous avons publié dans notre thèse inaugurale se rapporte cette catégorie.

Au contraire, dans les analgésies qui occupent le côté droit du corps, le trouble

e la vue est moins accentué, et se rencontre moins souvent.

L'amblyopie monoculaire est assez caractéristique; elle se présente sous forme 'hémiopie latérale interne, ce qui est plus rare, soit de l'externe, et alors elle s'oberve aussi à un faible degré sur l'autre œil, comme nous avons pu le constater ur une malade du docteur Gueneau de Mussy, en 1870.

L'acuité visuelle est ordinairement affaiblie au point que les malades peuvent à eine compter les doigts, et elles perdent en outre la faculté de distinguer de œil malade les couleurs. Ainsi, le jaune et le rose leur paraissent blancs, tandis

ue le vert, le cramoisi et le bleu sont noirs.

3º Amblyopie binoculaire. — Cette forme est plus rare; elle survient quelquefois dans les deux yeux à la fois; habituellement un seul œil se trouble d'avord, et puis l'affection passe insensiblement à l'autre œil. L'hémiopie interne pparaît d'abord avec diminution de l'acuité visuelle. La faculté chromatique se erd, et la vue s'éteint petit à petit complétement, après quoi l'autre œil subit le nême sort.

Nous avons observé, dans le service du docteur Charcot, à la Salpêtrière, en 869, une malade qui présentait des phénomènes hystériques des plus bizarres. In l'examinant à plusieurs reprises dans le courant de l'année, en présence du octeur Charcot, nous n'avons rien trouvé de morbide dans l'œil. Voici le somnaire de cette observation, d'après le docteur Hélot: Antécédents hystériques ien marqués; hémiplégie gauche survenue brusquement sans cause appréciable; erte de connaissance au début; paralysie complète de la sensibilité et du mouvement du côté affecté; troubles de la vue centrale marqués avec hémiopie interne t dyschronatopsie; trouble de l'ouïe, de l'odorat, du goût; abolition du toucher t du sens musculaire à gauche; toux fréquente, hémoptysies et hématémèses; ertes utérines alternant avec l'aménorrhée; paralysie complète de la vessie; dousurs hypogastriques très-intenses; plusieurs attaques, dont une avec perte de onnaissance, étendant la paralysie au côté droit, où la sensibilité et la motilité eviennent pen à peu; contractures dans l'extension du membre inférieur. Ajouons que la papille, dans les deux yeux, ne présentait aucune altération.

Tels sont les caractères qui caractérisent les troubles visuels chez les femmes ystériques.

E. Amblyopie sénile. — Il existe encore une forme particulière d'amblyopie ui ne présente aucun signe ophthalmoscopique, et qui s'observe chez les vieillards.

Depuis les recherches ophthalmoscopiques, elle n'a été jusqu'à présent signae par personne, si nous ne nous trompons, dans la forme que nous exposons ici.
ous trouvons seulement, chez un auteur du XVIII° siècle, Guérin, une mention
l'héméralopie sénile, dont il donne la description suivante : « Le nerf optique,
ainsi que tous les autres nerfs, peut, avec le temps, devenir calleux, et par là
être moins propre à l'usage auquel il est destiné, ce qui arrive chez les vieillards. » Ce que dit Guérin au sujet de l'héméralopie sénile peut être admis
our les amblyopies séniles en général.

Nous savons, en effet, que tous les tissus perdent, avec l'âge, de leur souplesse et de leur élasticité; tous les organes des sens s'émonssent : la peau est moins sensible; l'onïe devient dure et ne saisit plus toutes les nuances des sons. Le même phénomène se produit aussi, dans quelques cas, pour le sens de la vue : les fibres nerveuses deviennent plus denses et plus calleuses, selon l'expression de Guérin, les éléments de la rétine moins sensibles aux impressions lumineuses; et il y a nécessairement une certaine incapacité pour distinguer aussi nettement les objets que dans l'état normal.

Dans ces conditions, la rétine est moins transparente et moins limpide; les contours de la papille sont un peu moins nets et moins accusés, tandis que sa coloration reste normale. Les vaisseaux centraux et capillaires n'éprouvent aucune modification appréciable. Pourtant la vue des malades s'affaiblit progressivement, quoique lentement. Après avoir essayé tous les verres convexes jusqu'aux 9, 8 et 7, sans résultat, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent lire que de très-gros caractères. La vue au loin est aussi affaiblie, mais le malade peut se conduire et distinguer les contours des gros objets.

Ces amblyopies séniles ne sont pas très-fréquentes; on les observe le plus souvent entre soixante-dix et quatre-vingts ans. Elles se prolongent pendant tout le reste de la vie, sans amener une amaurose complète.

F. AMAUROSE SIMULÉE. — Il n'est pas rare de rencontrer des malades qui, pour une raison ou pour une autre, simulent la cécité. L'ophthalmoscope ne révèle naturellement aucune altération, et si l'on a lieu de supposer une simulation, on doit soumettre le malade à des contre-épreuves pour reconnaître s'il y a réellement de la simulation. Dans un article spécial, nous donnerons des détails sur la manière dont on doit procéder pour reconnaître cette amaurose (1).

Diagnostie. — Avant de se prononcer sur la nature des amblyopies, qui ne sont liées à aucune lésion visible du fond de l'œil, on doit examiner les malades au point de vue du défaut de réfraction, savoir, si l'œil n'est pas hypermétrope, astigmatique ou même presbyte. En faisant essayer des lunettes convexes, sphériques ou cylindriques convenables, on résoudra facilement la question.

Étiologie. — Tandis que la cause de l'amblyopie sénile réside dans l'état particulier des fibres du nerf optique, les amblyopies des quatre premières formes dépendent d'une altération du cerveau lui-même. Ainsi, une cécité complète ou hémiopique qui survient à la suite d'une suppression des règles, ou sous l'influence de grossesse ou d'un processus morbide quelconque, doit dépendre d'un désordre matériel dans le centre nerveux de la vision, et plus probablement dans les tubercules quadrijumeaux. Il se produit là une congestion momentanée ou une infiltration séreuse, et la cécité a lieu. On comprend que les tubercules optiques étant très-éloignés de la papille, et leur nutrition se faisant au moyen de vaisseaux propres, une augmentation ou une diminution de la vascularisation dans cet organe éloigné ne peut produire aucun changement dans la coloration du disque optique. Les apoplexies et d'autres affections essentielles des tubercules quadrijumeaux n'amènent pas immédiatement de changement dans la papille. Sicce changement survient, c'est ordinairement après un laps de temps plus ou moins

<sup>(1)</sup> Voyez, plus bas, la partie MÉDECINE LEGALE.

ong, nécessaire pour que le processus morbide se transporte de proche en proche

usqu'aux yeux.

Le mécanisme d'amblyopie hystérique ne peut pas être expliqué autrement que par une sorte de spasme des parois vasculaires, à la suite duquel les centres opiques restent pendant quelque temps complétement exsangues.

Dans la forme d'amblyopie toxique, il se produit une dépression générale de out le système nerveux, ainsi que du sens visuel, et les changements pathologiques qui s'ensuivent dans le cerveau sont aussi concentrés dans les parties cenrales optiques, et restent pendant très-longtemps imperceptibles à l'œil de l'ob-

servateur le plus expérimenté.

Marche, durée, terminaison. — La maladie suit une marche très-variable, qui est en rapport avec la nature de ses causes. Dans la forme subite, hystérique, elle est tout à fait irrégulière, comme l'est celle de toutes les névroses; elle-peut cesser après une durée très-courte, ou se prolonger indéfiniment; souvent elle apparaît et disparaît à des intervalles plus ou moins rapprochés. Quelquefois la vue revient subitement surtout dans l'hystérie, et l'on cite des cas où les malades se sont conchés aveugles, dans un état d'horrible anxiété, et se sont réveillés le lendemain guéris. Quelquefois on a vu l'amblyopie de cette nature rester incurable tout le reste de la vie.

L'amblyopie alcoolique, saturnine, et toute autre de nature toxique, peut guérir avec la disparition de la cause qui l'a occasionnée, surtout lorsqu'elle n'est pas lencore très-invétérée.

Traitement. — Dans ces différentes formes d'amblyopie, le traitement doit être dirigé contre les causes qui l'ont occasionnée. Ainsi, dans la suppression des règles, nous avons obtenu des succès instantanés, par une application de sangsues aux parties génitales. Dans la forme hystérique, on prescrira les antispasmodiques, la valériane, l'oxyde de zinc, et les narcotiques, tels que le datura stramonium et la belladone. Dans l'amblyopie alcoolique, l'opium et le bromure de potassium peuvent être utilement administrés. A celles qui sont survenues à la suite d'intoxication saturnine, on opposera les bains sulfureux, l'iodure de potassium à l'intérieur, des toniques et des ferrugineux.

Si l'amblyopie se déclare dans le courant de la grossesse, il faut rechercher attentivement si ce phénomène n'est pas dû à une albuminurie fréquente dans cet état. En l'absence de cette affection, on agira par des révulsifs.

Il faut examiner attentivement les malades au point de vue des accès périodiques; l'emploi du sulfate de quinine à haute dose peut être, dans ces cas, utilement recommandé.

Bibliographie. — Graefe, Ueber die mit Diabetes mellitus vorkommenden Sehstörung (Archiv f. Ophthalm., Bd. IV, Abth. 2, p. 230). — Galezowski, Amaurose double à la suite de suppression des règles; guérison (Gaz. des hôp., 1864, n° 35); et Amblyopie alcoolique (Diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, Paris, 1868, p. 217). — Sichel, De l'influence du tabac à priser sur la production de l'amaurose (Annales d'oculist., t. L, p. 73); et Nouvelles recherches pratiques sur l'amblyopie et l'amaurose causées par l'abus du tabac à fumer, avec des remarques sur l'amblyopie et l'amaurose des buveurs (Annales d'oculist., 1865, t. LIII, p. 122). — Testelin, Fièvre larvée double quotidienne, forme amaurotique (Annales d'oculist., 1866, t. LVI, p. 317). — Viardin, Amblyopie par abus de tabac (Bulletin de thérapent., février 1867, p. 141). — Loureiro, De

l'amblyopie nicotique (Compte rendu du Congrès ophthalmologique de Paris, 1868, p. 170).

— Daguenet, Quelques considérations sur l'amblyopie alcoolique (Annales d'oculist., 1869, t. LXII, p. 136). — Hélot, Étude sur quelques cas d'hémiplégie hystérique, thèse de Paris, 1870.

## ARTICLE IX.

## TUMEURS DU NERF OPTIQUE.

Le nerf optique peut être le siége de tumeurs très-variées, dont les unes ont pour point de départ l'axe de deux gaînes; les autres, au contraire, dans la substance propre du nerf.

On y rencontre différentes variétés de tumeurs. Ce sont : les névromes (Rothmund et Lidell), les myxomes (Graefe), myxosarcomes (Jacobson, Reklinghausen), squirrho-cancer (Szokalski, Gosselin), tumeurs fibro-plastiques (Galezowski), tumeurs syphilitiques (Dixon), et les kystes (Paw et Richter).

Le développement de ces tumeurs est plus ou moins lent; mais, dès le début, on aperçoit des altérations assez marquées dans la papille du nerf optique, qu'on reconnaît avec l'ophthalmoscope.

Symptomatologie. — Au début de la maladie, l'œil, à l'extérieur, ne présente aucun changement, mais la vue se trouble graduellement.

A l'examen ophthalmoscopique, on constate le plus souvent les signes de névrorétinite, accompagnés d'épanchements multiples de sang sur le nerf optique et la rétine. Cette névro-rétinite est monoculaire, les artères sont atrophiées et les veines variqueuses.

A mesure que la tumeur se développe, elle gagne le tissu cellulaire environnant, repousse le globe de l'œil en avant, et donne lieu à une exophthalmie, comme cela avait été démontré par le professeur Gosselin (1). Bientôt les mouvements de cet organe sont compromis, et les signes de la tumeur orbitaire deviennent évidents.

Les tumeurs fibro-plastiques peuvent se déclarer dans la substance du nerf optique. Il arrive, dans ces cas, que des tumeurs analogues se rencontrent simultanément dans d'autres parties du cerveau, comme cela est arrivé dans un cas que nous avons rapporté (2).

En comparant tous les faits connus jusqu'à présent, nous pouvons déduire une règle d'après laquelle on reconnaîtra l'existence d'une tumeur quelconque dans le nerf optique :

1° La vue s'éteint graduellement et se perd complétement.

2° Dans les tumeurs du nerf optique, il n'y a habituellement qu'un seul œil affecté de névrite optique ou de névro-rétinite, sans ou avec apoplexies rétiniennes.

3° La névrite optique présente, dans certains cas, des inégalités et des saillies sur les différentes parties de la papille, avec reflets de nuances très-variées, comme cela résulte de l'observation recueillie par Jacobson.

(2) Galezowski, thèse de Paris, 1865.

<sup>(1)</sup> Gosselin, Bulletins de la Société de chirurgie, t. VIII, p. 112.

4° Dans les tumeurs volumineuses, il y a constamment une exophthalmie.

5° Les mouvements du globe de l'œil sont en grande partie conservés si la umeur est bénigne, et si elle n'atteint pas les muscles. L'œil est au contraire mmobile lorsque c'est une tumeur cancéreuse qui envahit l'orbite et les muscles.

Traitement. — Tant que l'œil n'est pas projeté en avant, on doit faire subir su malade un traitement antisyphilitique en raison de la très-grande fréquence de ces altérations dans la syphilis constitutionnelle, et qui guérissent par le traitement mixte.

A mesure que la maladie fait des progrès, l'œil se porte en avant, et l'exophthalmie se déclare; on devra avoir alors recours à l'extirpation du globe de l'œil avec une partie du nerf optique qui contient la tumeur.

BIBLIOGRAPHIE. — Gosselin, Tumeurs des nerfs optiques (Bulletins de la Société de chirurgie, t. VIII, p. 112). — Dixon, Tumeurs des nerfs optiques chez les personnes atteintes de syphilis (Med. Times and Gazette, 23 oct. 1858). — Lidell, Névrome du nerf optique (New-York Journal, mars 1860). — Szokalski, Tumeur squirrho-cancércuse du nerf optique (Annales d'oculist., 1861, t. XLVI, p. 43). — Rothmund, Névrome, dégénérescence cystoïde du nerf optique (Klin. Monatsbl., t. I, et Annales d'oculist., 1863, t. LI, p. 108). — Graefe, Geschwülste des Sehnerven (Archiv für Ophthalm., 1864, Bd. X, Abth. 1). — Jacobson, Tumorenbildung in Nervus opticus und in Fettzellgewebes des Orbita (Archiv für Ophthalm., Bd. X, Abth. II). — Galezowski, thèse de Paris, 1865, p. 175.

# ONZIÈME PARTIE

## RÉTINE

Anatomie. — La rétine est une membrane nerveuse, transparente, très-ténue, et qui, par sa structure, se rapproche beaucoup, d'après Ch. Robin, de la structure du cerveau.

Le nerf optique, en arrivant dans l'intérieur du globe oculaire, s'étale à la surface interne de cette membrane pour y constituer la couche interne qui regarde le corps vitré. A cette couche s'ajoutent successivement une série de couches superposées, très-intimement adhérentes les unes aux autres, et dont la partie la plus externe est la couche des bâtonnets et des cônes.

L'épaisseur de la rétine n'est pas partout uniforme : de 0<sup>mm</sup>,3 au pourtour de la papille, elle s'amincit progressivement vers l'ora serrata. Dans la partie centrale et postérieure qui correspond à l'axe optique, elle ne mesure pas plus de 0<sup>mm</sup>,4.

A. STRUCTURE. — Les deux couches principales de la rétine sont celles des bâtonnets et d'épanouissement des fibres nerveuses; l'une est placée à la surface externe.



Fig. 270. — Coupe de la rétine, d'après Kölliker (\*).



Fig. 271. — Coupe des éléments de la rétine de l'homme (\*\*).

et l'autre à la limite interne de cette membrane. Entre l'une et l'autre se trouvent diverses autres couches qui se succèdent d'une manière assez régulière. Ce sont : la

(\*) 1, couche des bâtonnets et cônes nerveux ; 2, 4, conches grannleuses de cellules ; 3, 5, conches intermédiaires grises ; 6, grosses cellules nerveuses ; 7, 8, 9, filaments du nerl'optique. — Grossissement : 35 fois.

(\*\*) 1, a, renslement du cône; b, prolongement antérieur; d, cellule nerveuse; c, fibres de Müller, d, conche des granulations. d, une cellule se divisant en bb, et portant des bâtonnets dont un seul c est indiqué.

ouche granuleuse externe (fig. 270, 2), couche intermédiaire (3), granuleuse inerne (4), moléculaire (5) et ganglionnaire (6).

1. La couche des batonnets et des cônes, appelée aussi membrane de Jacob,, constine la partie la plus externe de la rétine. Elle se compose de deux éléments princi-

aux, les bâtonnets et les cônes.

a. Les bâtonnets ont la forme de prismes polyédriques longs, occupant toute l'éaisseur de la membrane de Jacob (fig. 271, 2, a). A l'extrémité, chaque bâtonnet orte un noyau sphérique, auquel il adhère intimement; de son bout interne on voit uelquefois émaner, d'après Ritter, un filet à peine perceptible qui est en commuication avec un grain de la couche granuleuse. On suppose même que ce filet ténu raverse le bâtonnet dans la direction de l'axe, et communique avec sa base qui orme une sorte d'élargissement en massue.

b. Les cônes se composent de deux articles ou plutôt de deux cônes, dont les bases e sont fondues ensemble (fig. 271, 4, a, c). On y remarque, pour cette raison, une artie médiane un peu élargie, et deux parties effilées et coniques, dont l'une se porte ers la surface externe et l'autre du côté interne. Le sommet de cette dernière porion communique avec un noyau très-fin. Il se trouve sur le trajet du filet nerveux,

jui à son tour traverse le centre du cône dans toute sa longueur.



Fig. 272. — Coupe de la rétine, d'après Virchow (\*).

La distribution de ces deux éléments varie dans les différentes régions de cette membrane, et tandis que dans la macula il n'existe que des cônes, leur nombre diminue progressivement à mesure qu'on se rapproche de l'ora serrata; au contraire, les bâtonnets n'existant point dans la macula, ils deviennent de plus en plus nombreux à mesure qu'on s'éloigne de cette dernière. Vers l'extrême périphérie au voisinage du cercle ciliaire, les bâtonnets et les cônes disparaissent totalement avec les autres éléments nerveux, et il n'y a que les couches cellulaires ou connectives qui s'y retrouvent.

2. La couche granuleuse externe ou des noyaux se compose de deux sortes de

<sup>(&#</sup>x27;) A, coupe verticale de toute l'épaisseur de la rétine durcie par l'acide chromique; l, membrane limitante avec les filets de soutien ascendants; f, conche des fibres du nerf optique; g, couche des gauglions; n, couche grise, finement granulée, traversée par des fibres radiaires; k, conche granuleuse intérieure (autérieure); i, conche intergranulaire; k', couche granulaire extérieure (postérieure); s, source des bâtonnets et des côncs. — Grossissement : 300 diamètres. — B, C, d'après II, Müller, fibres radiaires isolées.

noyaux, ceux des cônes et ceux des bâtonnets. Pour le professeur Robin, ce ne sont que des myélocytes séparées par de la sub-tance amorphe, hyaline.

3. Couche intermédiaire (i). - Elle est formée de matière amorphe, traversée de

nombreuses fibrilles flexueuses.

4. La couche granuleuse interne renferme de petites cellules anguleuses pourvues de prolongements. Les trois dernières couches n'en forment qu'une, selon le professeur Robin.

5. La couche moléculaire, appelée par Robin couche granuleuse grise, est formée

de matière amorphe semblable à de la substance cérébrale.

6. Couche ganglionnaire. — Plus épaisse que les précédentes, elle est constituée en grande partie par des cellules nerveuses multipolaires (fig. 274) contenant des noyaux



Fig. 273. — Cellules nerveuses.

Fig. 274 — Noyaux de la rétine (\*).

à contours bien précis. Ces cellules s'anastomosent entre elles, et fournissent en outre des prolongements, ou cylinder axis, vers la couche précédente, ainsi que du côté de la couche des fibres optiques.

7. La couche des fibres nerveuses est constituée par l'épanouissement du nerf optique. Elle est partout très-vasculaire; son épaisseur varie selon les différentes régions de la rétine. Près de la papille du nerf optique, elle est très-épaisse et mesure jusqu'à 0<sup>mm</sup>,2; au voisinage de la macula, elle disparaît presque complétement. A mesure qu'on se rapproche de l'ora serrata, on la voit diminuer et disparaître complétement.

Les sept couches nerveuses constituent la partie principale de la rétine. D'après Schultze, la rétine est limitée à sa surface externe et interne par deux membranes limitantes, l'une externe et l'autre interne. Elles sont reliées entre elles par un système de fibres rayonnées dont la découverte appartient à H. Müller (1), et qui sont appelées aussi fibres de Müller (fig. 274, 2, e).

B. TACHE JAUNE ET FOSSE CENTRALE. — Le centre de la rétine, qui correspond à l'extrémité postérieure de l'axe optique, est occupé par la tache jaune (macula lutea),

au milieu de laquelle on constate une forte dépression appelée fosse centrale.

La tache jaune présente une forme ovale, dont le grand diamètre est horizontal et mesure 2 millimètres. Ici toutes les couches de la rétine ont subi des modifications; la principale est certainement celle de la membrane de Jacob, qui ne se compose ici que de cônes. Les granulations des cônes et les fibrilles des cônes y sont conservées, tandis que les couches intermédiaires, granuleuse interne, moléculaire, ganglionnaire,

<sup>(1)</sup> H. Müller, Observations sur la structure de la rétine (Comptes rendus de l'Académie des sciences, Paris, 1856, p. 743).

<sup>(\*)</sup> a, b, noyaux de la rétine, sans ou avec stries transversales.

t des sibres nerveuses, s'effacent presque complétement, comme on peut s'en con-

aincre par la figure 275, empruntée au docteur Schultze.

Il importe de connaître exactement la disposition des sibres dans la région de la macula utea. Il en est qui arrivent droit à la tache jaune, et se perdent insensiblement à sa ériphérie; les autres la contournent en décrivant une courbe.



Fig. 275. — Coupe de la fosse centrale, d'après Schultze (\*).

Quant au foramen centrale de la rétine, dont parle Sæmmering, il est démontré auourd'hui qu'il n'existe point sur les yeux très-frais, et n'est par conséquent que l'effet le la macération cadavérique. Kölliker a constaté l'intégrité parfaite de cette région en l'examinant sur les yeux des suppliciés. La même chose a été démontrée plus tard par Coccius et Jæger sur les yeux des animaux.

C. ORA SERRATA DE LA RÉTINE. — Les éléments nerveux de la rétine se raréfient le plus en plus, à mesure qu'on se rapproche de la partie équatoriale de l'œil. Toute a membrane s'amincit très-sensiblement, perd successivement tous ses éléments et l'est plus représentée que par son tissu connectif. C'est cette partie de la rétine, qui l'a du reste que des limites de convention, qui est généralement appelée ora serrata le la rétine.

La membrane nerveuse visuelle se termine en avant d'une manière insensible, en se soudant avec la membrane hyaloïdienne. Dans la région ciliaire, la rétine n'est plus rétine; elle n'existe plus comme membrane nerveuse, mais elle constitue là avec a hyaloïde un tissu qui peut faciliter l'endosmose et l'exosmose, et entretenir ainsi

a nutrition et reproduction du corps vitré.

Vaisseaux de la rétine (fig. 276). — L'artère centrale de la rétine est la source principale de la nutrition de cette membrane. Après avoir franchi le trou optique de a sclérotique, elle se divise à la surface de la papille en deux branches, une supérieure, l'autre inférieure. Ces branches se divisent dichotomiquement, et forment sur oute l'étendue de la rétine une arborisation que nous voyons si bien à l'ophthalmoscope. Les veines suivent partout les artères et aboutissent aussi à la veine centrale sur la papille.

Dans la région de la macula, les vaisseaux n'arrivent pas à son centre, mais ils

lisparaissent insensiblement à une certaine distance d'elle.

Au pourtour de la papille, on trouve quelques ramuscules vasculaires de la gaîne lu nerf optique, qui se rendent plus spécialement vers la région de la macula.

<sup>(\*) 1,</sup> couche de pigment; 2, couche des cônes; 3, membrane limitante externe; 4, granulations des cônes; 6, couche intermédiaire; 7, couche granuleuse interne; 8, couche moléculaire; 9, couche anglionnaire; 10, couches des fibres nerveuses optiques.

Les lymphatiques et les nervi nervorum n'ont pas été encore découverts dans la rétine, mais il n'y a pas de doute qu'ils y existent.



Fig. 276. — Vaisseaux capillaires isolés de la rétine d'un enfant d'un an (Ch. Robin).



Fig. 277. — Coupe longitudinale de la tunique externe (\*).



Fig. 278. — Coupe transversale de la tunique externe, fibres élastiques (\*\*).

La structure intime des artères de la rétine ne diffère pas beaucoup de celles du cerveau. Leurs parois sont constituées par trois tuniques superposées :

4º Tunique interne, recouverte d'une couche épithéliale;

- 2º Tunique moyenne, formée de fibres musculaires de la vie organique disposées circulairement en anneaux. C'est dans cette même couche musculaire que le docteur Gimbert (4) a trouvé aussi des fibres longitudinales, qui jusqu'à lui avaient été méconnues (fig. 277 et 278);
  - (1) Gimbert, De la structure et de la texture des artères, thèse de Paris, 4865.

(\*) Elle a été traitée par l'acide acétique, et démontre la direction longitudinale des fibres élastiques; on voit jeurs anastomoses d'avant en arrière. — Grossissement : 500 diamètres. (Gimbert.)

(\*\*) Le plus grand nombre des fibres élastiques est conpé en travers; les intervalles qui existent entre se éléments, groupés en faisceaux, sont comblés par de la substance amorphe et des fibres lamineuses gouffées pa l'acide acétique. — Grossissement : 500 diamètres. (Gimbert.)

3° La tunique extérieure ou adventice se compose de tissu conjonctif très-ténu.

4º La gaîne lymphatique est mince, transparente, enkystée et incrustée de distance en distance de rares noyaux. Cette gaîne a été découverte par Ch. Robin (1) dans les petites artérioles du cerveau, de la moelle et dans la rétine. Les capillaires vrais en sont complétement dépourvus. La surface extérieure de cette enveloppe confine à la substance nerveuse, pendant que leur surface intérieure est recouverte, d'après His et Basthian, d'un épithélium.

Physiologie. — 1° Perception de la lumière et des couleurs. — La rétine est la seule membrane qui peut recevoir les impulsions lumineuses provenant des ondulations de l'éther. Parmi tous les éléments qui entrent dans la composition de cette membrane, il n'y a que les bâtonnets et les cônes qui remplissent cette fonction. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler les expériences de Listing et de Purkinje, qui nous permettent de voir les vaisseaux de notre propre rétine. Or, ces vaisseaux occupent la couche la plus interne de la membrane nerveuse, et pour être vue par la partie visuelle de la rétine, il faut qu'ils se trouvent au devant d'elle : c'est ce qui est en réalité.

Listing fait arriver sur un point quelconque de la sclérotique et à l'angle externe un faisceau lumineux, concentré au moyen d'une loupe. L'œil tourne pendant ce temps fortement en dedans, porte son regard vers un champ sombre ou noir. Il ne se passe pas ordinairement quelques instants, sans qu'il aperçoive sur ce fond noir un réseau vasculaire composé des vaisseaux grisâtres au milieu d'un fond un peu plus clair. Le même phénomène peut être facilement reproduit d'après la méthode de Purkinje, en faisant regarder un fond noir pendant qu'on remue assez rapidement une flamme de bougie tout près de l'œil. Ces vaisseaux forment ordinairement un arbre vasculaire, que l'on appelle arbre vasculaire de Purkinje (fig. 279).



Fig. 279. — Arbre vasculaire de Purkinje (\*).

Nous avons vu que la mucula est complétement privée des bâtonnets et ne contient que des cônes. Ces mêmes éléments prédominent d'une manière très-notable au pourtour de la macula; mais, à mesure qu'on se rapproche vers l'ora serrata, le nombre des cônes diminue, pour être remplacé par des bâtonnets.

Nous pensons que les bâtonnets sont des organes de perception lumineuse exclusive, tandis que les cônes sont des organes destinés à percevoir les couleurs. Voici,

en esset, quelle est notre manière de voir à ce sujet.

Théorie de l'auteur. — Nous savons que les ondes lumineuses blanches et les ondes colorées ne diffèrent que par leur vitesse de vibration, ainsi que par leur degré de

<sup>(1)</sup> Robin, Journal de la physiologie, etc., 1859, t. 11, pl. 6, fig. 3.

<sup>(&#</sup>x27;) a, b, vaisseaux; c, nerf optique; d, tache jaune.

574

réfrangibilité. Un organe qui serait capable d'être ébranlé par des ondes vibrantes avec des vitesses différentes, et qui serait en même temps en état de saisir le degré de réfrangibilité, pourrait donner une idée plus ou moins exacte des couleurs. Cette double faculté, selon nous, se trouve concentrée dans un des éléments de la couche la plus externe de la rétine, et notamment dans les cônes.

Voici de quelle façon ce mécanisme optique se produit :

Représentons-nous la section d'un cône par la figure 280, A, et la base de ce même cône par la figure B.



Fig. 280. — Phénomènes de dispersion dans les cônes de la rétine.

Le faisceau lumineux s qui frappe la surface du cône près du sommet doit nécessairement, en traversant ce cône, se dévier et se décomposer selon les lois des réfractions, pour produire à la base des cercles concentriques du spectre solaire, de sorte qu'on aura à la base B des cercles rouge a, orangé h, jaune c, vert d, bleu e, indigo f, violet g. Les sept cercles concentriques de la base resteront ainsi toujours et constamment sensibles et impressionnables pour ces sept couleurs; de sorte que si une scule lumière arrive, par exemple la lumière bleue, elle ne pourra impressionner que la partie bleue e de la base, les autres restant sans excitation, muettes. En supposant maintenant que la lumière blanche arrive sur le cône, elle se décomposera à la base; mais comme à la fois les sept parties seront impressionnées, il y aura la production de la couleur blanche. Il est vrai que la base du cône n'est pas planoconvexe dans notre figure, mais les cercles concentriques pourront se disposer de la façon analogue à la surface de la seconde moitié du cône, et produire le même phénomène.

Ainsi toute couleur simple, primitive, du spectre solaire, traversera le cône sans se décomposer, et ira ensuite impressionner une partie de la base qui correspond à la nature de couleur. La direction de cette déviation sera définie par le degré de réfraction que possède chaque couleur, et pendant que le rouge passera jusqu'à la base presque sans être dévié, les rayons violets subiront l'angle de déviation la plus considérable. Une couleur composée se décomposera dans le cône, pour produire simultanément à la base deux ou trois impressions que le cerveau ensuite transformera en une impression mixte.

Cette théorie nous paraît plus exacte que la suivante, émise par Young.

Hypothèse de Th. Young. — Au commencement de ce siècle, Th. Young a admis l'existence, dans l'œil, de tròis sortes de fibres nerveuses, dont chacune était chargée spécialement de percevoir et de conduire au cerveau trois différentes sensations colorées: le rouge, le vert et le violet.

La lumière objective homogène excite les trois espèces de fibres nerveuses avec une intensité qui varie avec la longueur d'onde. Celle qui possède la plus grande longueur d'onde excite le plus fortement les fibres sensibles au ronge, celle de longueur noyenne les fibres du vert, et celle de la moindre longueur d'onde les fibres du iolet.

Le mélange de ces trois couleurs dans différentes proportions faisaient, d'après

'auteur anglais, naître la sensation de toutes les autres couleurs du spectre.

L'hypothèse de Th. Young a trouvé un défenseur zélé dans Helmholtz, qui l'a déreloppée et commentée par de nouvelles observations et de nouvelles déductions

hysiologiques (4).

Mais il est difficile d'admettre cette hypothèse, d'abord à cause de l'absence des rois sortes de fibres nerveuses dans la rétine; d'autre part, le choix des couleurs fait ar Young est tout à fait arbitraire, et au lieu de celles qu'il a choisies, Helmholtz reconnaît qu'on pourrait choisir trois autres couleurs, et cette autre hypothèse serait plus compliquée sans être impossible.

On a voulu trouver la confirmation de cette théorie dans les faits de dyschromaopsie congénitale; mais nous dirons avec Aubert (2) « que les recherches sur les écités des couleurs ne peuvent servir de preuve, soit pour, soit contre la théorie

le Young ».

2. Acuité visuelle. - L'acuité de la vision centrale et périphérique dépend du

liamètre des cônes et des bâtonnets, de leur rapprochement réciproque.

Nous avons vu plus haut à quel degré d'acuité l'œil peut arriver. Les parties latérales de la rétine ont une sensibilité bien moins grande, et il résulte des expériences l'Aubert et de Foerster: 1° que l'acuité visuelle diminue progressivement du centre vers la périphérie, et 2° que l'affaiblissement de l'acuité visuelle n'est pas égale lans tous les méridiens de l'œil; et en effet elle s'émousse plus rapidement en naut et en bas, tandis que les parties externe et interne sont relativement plus sensibles à des distances égales du centre.

L'étendue périphérique du champ visuel est très-grande, comme nous l'avons démontré plus haut; elle dépend de toute la surface de la rétine, qui se trouve placée au fond de la coque oculaire. Chaque point de cette sphère creuse correspond à un point quelconque de l'espace qui l'entoure, ce qui fait qu'en ayant la notion exacte de tout l'espace qui nous entoure, nous avons la possibilité de nous orienter et de nous con-

duire.

En résumé, la faculté de distinguer les objets les plus fins, de lire et décrire, de fixer les objets, etc., appartient à la macula, tandis que pour se conduire et se rendre un compte exact du milieu qui nous entoure, nous avous besoin d'avoir les parties périphériques de la rétine dans leur intégrité parfaite. Que la macula soit altérée ou détruite par un processus morbide quelconque, et que le reste de la rétine se maintienne sain, l'acuité visuelle sera complétement éteinte, tandis que le malade pourra se conduire; lorsque, au contraire, la macula seule est intacte pendant que le reste de la rétine est détruit et atrophié, l'individu pourra lire les caractères les plus fins de l'imprimé, et il ne pourra se conduire qu'avec peine.

3. Phosphènes rétiniens. — L'excitation mécanique de la rétine, quelle que soit sa nature, produit invariablement une sensation lumineuse qu'on appelle phosphène. Ce phénomène physiologique était déjà signalé par C. Savigny, Brewster et Szokalski; mais c'est à Serre, d'Uzès (3), qu'appartient le mérite d'avoir su étudier avec la plus grande exactitude toutes les particularités qui se rapportent à la production artifi-

cielle des phosphènes et leur valeur sémiotique.

Si l'on cherche à comprimer avec le bout du doigt le globe de l'œil du côté externe, on fait naître du côté opposé un cercle lumineux plus ou moins complet. C'est la rétine qui, sous l'influence de l'excitation mécanique; perçoit cette lumière; mais la production de ce phénomène suppose l'intégrité parfaite de la rétine.

(2) Aubert, Physiologie der Netzhaut, p. 184.

<sup>(1)</sup> Helmholtz, Optique physiologique, trad. franç., p. 398.

<sup>(3)</sup> Serre (d'Uzès), Essai sur les phosphènes ou anneaux lumineux de la rétine. Paris, 1853.

D'après Serre (d'Uzès), on place l'individu que l'on soumet à cet examen dans un endroit peu éclairé, de telle sorte qu'il tourne le dos à la fenêtre, et on lui fait fermer doucement les yeux. A ce moment, on presse fortement sur l'œil avec le bord ungnéal de la pulpe du doigt ou avec l'ongle lui-même, d'abord sur la partie externe de l'œil, qui fait paraître le phosphène à l'angle interne et que l'on désigne sous le nom de phosphène temporal; celui qu'on obtient par la pression exercée sur la partie interne de l'œil porte le nom de phosphène nasal. En comprimant la partie supérieure, on a le phosphène frontal, et le phosphène jugal est celui qui se montre en haut.

# CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE LA RÉTINE.

Pour explorer la rétine, on doit avoir recours à toutes les méthodes d'investigations propres à nous éclairer sur ses fonctions visuelles : c'est ainsi qu'on s'informera successivement dans quel état se trouve l'acuité visuelle centrale et périphérique. Puis on explorera les phosphènes, la faculté chromatique de l'œil, et en dernier lieu on soumettra l'œil malade à l'examen ophthalmoscopique.

- A. Examen des signes fonctionnels. —1. Acuité de la vue et champ visuel périphérique. Les altérations de la rétine se traduisent le plus souvent et dès le début par un affaiblissement de la vision centrale ou périphérique, et il importe beaucoup d'explorer avec soin le degré d'acuité visuelle conservée, et de s'informer ensuite si, dans un sens ou dans l'autre, le champ visuel n'est pas rétréci. Il arrive bien souvent que le malade accuse une échancrure très-marquée dans un endroit limité du champ périphérique; cette échancrure ou délimitation partielle de la vue peut être occasionnée par une tache exsudative située dans une partie correspondante de la rétine, qui aurait pu échapper à l'examen ophthalmoscopique, si l'on n'était pas prévenu de son existence par ce symptôme morbide.
- 2. Faculté chromatique de l'œil. La perception des couleurs dépend des cônes rétiniens; mais leur nombre est tellement grand dans la rétine, que, malgré les altérations partielles souvent assez prononcées de cette dernière, l'œil conserve la faculté de distinguer les couleurs. Mais certaines formes des rétinites et les apoplexies situées dans la région de la macula peuvent amener des troubles marqués du sens chromatique; c'est pourquoi il est nécessaire d'examiner les malades au moyen de mon échelle des couleurs (4), et de voir surtout si les deux yeux possèdent le même degré de sensibilité pour les couleurs et ses différentes nuances.
- 3. Héméralopie. La cécité nocturne ou héméralopie est un état de la vue dans lequel les malades perdent la faculté de voir le soir et la nuit. Cette même cécité se reproduit chaque fois qu'on se trouve dans les lieux obscurs. Elle se déclare quelquefois dans certaines localités, sur les navires et dans les casernes, sous forme endémique (2), mais le plus souvent elle est congénitale ou syphilitique

(2) Netter, De l'héméralopie. Strasbourg, 4863. — Martialis, De l'héméralopie (Arch. de méd. navale, 1868, t. IX, p. 38).

<sup>(1)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 1868.

acquise. Dans la forme endémique nous avons pu trouver des altérations dans la rétine; l'héméralopie congénitale ou syphilitique est ordinairement consécutive à la rétinite pigmentaire. Il est donc très-utile, pour le diagnostic, de connaître si le malade voit ou non le soir, parce que rien que par ce signe on peut quelquesois reconnaître la nature de la maladie.

B. Examen ophthalmoscopique. — L'exploration de la rétine avec l'ophthalmoscope exige beaucoup de méthode, et pour que toutes les parties de cette membrane soient bien vues, on doit examiner successivement le fond de l'œil dans toutes les directions, en prenant pour point de départ la papille du nerf optique. On sait en effet que les vaisseaux de la rétine viennent tous de la papille; en quittant cette dernière, les quatre branches principales se dirigent dans quatre directions, savoir : une branche va en haut et en dehors, l'autre en haut et en dedans; une troisième artère se dirige en bas et en dehors, pendant que la quatrième se porte plus particulièrement en bas et en dedans. Ces quatre branches principales doivent servir de guides pour l'exploration de toute la rétine; en les suivant l'une après l'autre, on arrivera à découvrir les moindres altérations qui se trouveront dans leur trajet, depuis la papille jusqu'à l'ora serrata.

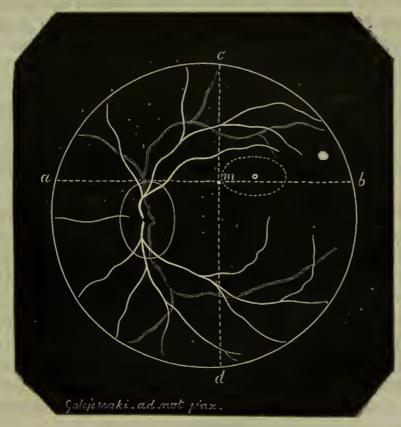

Fig. 281. — Schéma de la position occupée par la macula (\*).

L'examen de la *macula* et de sa fossette centrale est très-difficile, ce qui tient en grande partie à la position qu'elle occupe à l'extrémité postérieure de l'axe ptique.

Le centre de la cornée, qui est la plus convexe, correspond à ce même axe. Le résulte que le reflet de la lampe, qui se fait toujours dans la partie centrale

<sup>(&#</sup>x27;) ab, ligne horizontale traversant le bord de la papille et le centre de la macula; cd, ligne verticale passant ar le bord interne de la macula et s'entrecroisant avec la précédente au point m.

GALEZOWSKI.

37

578 RÉTINE.

de la cornée, empêche de voir la macula, située sur la même ligne et derrière ce reflet. Ce n'est que par des tâtonnements répétés et par l'examen méthodique et successif de la partie interne de la rétine, commençant d'alord par la papille (image renversée) et s'éloignant petit à petit de cette dernière vers la partie interne et un peu supérieure, qu'on arrive à trouver la macula.

En général, il faut s'éloigner de la papille à une distance qui est égale au diamètre transversal de la papille, et l'on est alors au bord de la fosse centrale. Selon Delgado (1), la distance entre la papille et la macula est de 4 millimètres. L'entrecroisement de deux lignes horizontale ab, passant par le bord supérieur de la papille, et verticale cd, qui passe à la distance d'un diamètre de la papille, est la limite la plus rapprochée de la macula; de là elle s'étend en dehors, comme on le voit sur la figure 281. C'est en se dirigeant vers le point m et un peu au delà, qu'on pourra explorer la macula dans toute son étendue; elle se trouve toujours au voisinage du reflet central qui la masque en partie.

Si, malgré toutes ces précautions, on ne pouvait pas se rendre un compte exact de son état, on fera dilater la pupille et l'on recommencera l'examen.

Je me sers, dans quelques cas difficiles, d'une lentille prismatique de 20 degrés, dont les deux surfaces sont convexes et correspondent à une lentille de 2 1/4 de pouce du foyer. Par ce moyen le reflet est écarté, et la macula est plus distincte.

# CHAPITRE II

ASPECT PHYSIOLOGIQUE DE LA RÉTINE ET DE LA FOSSE CENTRALE.

A. RÉTINE. — La rétine est complétement transparente à l'état normal, et à l'éclairage ophthalmoscopique elle reste habituellement invisible. Mais lorsque le fond de l'œil est fortement pigmenté, et que l'éclairage ophthalmoscopique est relativement faible, on voit une certaine partie de la lumière se réfléchir de la surface antérieure de la rétine. Elle apparaît, dans ces cas, comme une membrane blanc grisâtre, légèrement opaline, surtout au voisinage de la papille, où cette niembrane possède une épaisseur relativement plus grande qu'ailleurs. Cette opacité physiologique de la rétine s'observe surtout chez les sujets jeunes, chez les enfants bruns, dont la choroïde est riche en pigment. On doit connaître ce phénomène pour ne pas le confondre avec les infiltrations pathologiques péripapillaires qu'on rencontre dans les affections cérébrales.

Un autre phénomène physiologique s'observe quelquesois dans la rétine, et qui provient aussi du restet de lumière: je veux parler de restet blanchâtre périvasculaire, apparaissant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre des vaisseaux, et qui peut faire penser à l'existence d'une exsudation périvasculaire. Il est facile pourtant de reconnaître la nature de ces stries blanchâtres; en faisant, en esset, des mouvements légers latéraux avec le miroir, on s'aperçoit que ces stries blanchâtres

<sup>(1)</sup> Delgado Iugo, Atlas d'oftalmoscopia. Madrid, 1870, p. 20.

changent de position en passant d'un bord à l'autre du vaisseau. Cela n'aurait pas

lien si la tache périvasculaire était due à une exsudation.

Les vaisseaux de la rétine ne sont pas très-nombreux ni très-serrés; on les voit se bisurquer dichotomiquement, devenir de plus en plus menus, à mesure qu'ils se rapprochent de l'ora serrata, et s'y perdre ensuite en capillaires. Très-souvent l'arbre vasculaire est la seule et unique partie de la rétine que nous voyons, et tant que ces derniers ne sont pas masqués ni interrompus, nous concluons que la rétine elle-même est saine.

B. Fosse centrale. — Cette région de la rétine se confond assez souvent avec le reste du fond de l'œil, et l'examen le plus minutieux n'y laisse voir au-

cune particularité.

Mais, dans d'autres cas, la macula se reconnaît par la teinte plus foncée de la choroïde, et qui forme une tache arrondie un peu plus large que la papille. C'est en fixant le centre même de cette zone foncée qu'on y découvre une tache rouge, grosse comme une tête d'épingle, pouvant même simuler une hémorrhagie. Quelquefois, au milieu de cette tache rouge, on constate un petit point blanc

Il y a encore une troisième forme de la tache jaune, que nous avons fait figurer dans la fig. 1, pl. I, de notre Atlas ophthalmoscopique. C'est une sorte d'ovale, placé horizontalement, dont les contours sont blanchâtres, et au centre duquel on voit aussi un point rouge. Le cercle blanchâtre qui entoure cette région n'est constitué que par nne sorte de reflet se faisant au niveau du rebord de la macula s'élevant à pente rapide au-dessus de la fossette centrale elle-même. On rencontre cette forme de la fossette centrale, surtout chez les enfants blonds, chez lesquels le fond de l'œil n'est pas très-pigmenté.

Dans les yeux des albinos, la macula n'est point distincte. Chez les nègres, elle

paraît presque complétement noire au milieu du fond gris brun de l'œil.

Dans le jugement qu'on veut porter sur l'état de la macula, on ne doit jamais se contenter de l'examen d'un seul œil, mais on doit comparer l'aspect de l'une à celui de l'autre. Ce n'est souvent que dans l'examen comparatif de deux yeux qu'on trouve l'explication et la signification des signes ophthalmoscopiques.

BIBLIOGRAPHIE. — Coccius, Ueber die Anwendung des Augenspiegels. Leipzig, 1853, p. 46 à 60. — Schirmer, Ueber das ophthalmoscopische Bild der Macula lutea (Archiv f. Ophthalmologie, 1864, Bd. X, Abth. 1, p. 148). — Perrin, Traité pratique d'ophthalmoscopie. Paris, 1870, p. 139.

# CHAPITRE III

MALADIES DE LA RÉTINE.

La structure de la rétine ressemble, sous beaucoup de rapports, à celle du cerveau; les rapports anatomiques et la communication directe existant entre l'un et l'autre de ces organes expliquent aussi la fréquence très-grande d'altération de cette membrane dans les altérations cérébrales. D'autre part, les maladies générales, et surtout celles qui se traduisent par la dyscrasie sanguine profonde, retentissent tôt ou tard sur la membrane visuelle et amènent des désordres marqués.

La tâche de l'ophthalmologiste devient, à cause de ces rapports pathologiques, très-importante, et il ne suffit pas d'apercevoir les altérations de la rétine et de préciser leur siège exact; ce qui importe surtout, c'est d'indiquer les rapports avec l'état morbide général de l'organisme, de reconnaître si la maladie de la rétine est purement locale, on si elle dépend d'une maladie du cœur, du cerveau, du sang ; de l'albuminurie, de la glycosurie, de la syphilis, etc.

D'autre part, les maladies de la rétine peuvent souvent dépendre de la choroïde, et ne constituer qu'un phénomène du second ordre, la maladie du système vas-

culaire de l'œil étant l'affection principale.

Indiquer toutes ces différentes variétés et les étudier surtout au point de vue étiologique, telle sera notre tâche. Le tableau suivant permettra de se faire une idée d'ensemble des nombreuses maladies que nous aurons à étudier :

| 1. Apoplexies                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4° syphilitique.                                                                                       |   |
| 3. Rétinite pigmentaire { Rétinite pigmentaire congénitale. Rétino-choroïdite pigmentaire syphilitique | • |

- 4. Embolie de l'artère centrale de la rétine et as évrysmes.
- 5. Décollement de la rétine.
  - 6. Tumeurs de la rétine.
  - 7. Anomalies de la rétine.

#### ARTICLE PREMIER.

#### APOPLEXIES DE LA RÉTINE.

Les apoplexies de la rétine se déclarent le plus souvent brusquement, et son consécutives à la rupture des parois vasculaires.

Tantôt elles sont idiopathiques et ne sont accompagnées d'aucune autre altération oculaire; tantôt, au contraire, elles ne constituent qu'un épiphénomène d'une autre affection de la rétine et de la choroïde.

Idiopathiques ou sympathiques, les apoplexies de la rétine proviennent tantôt de la rupture d'une artère, tantôt de la déchirure d'une branche veineuse. Nous aurons, dans le premier cas, des apoplexies artérielles; dans le second, des apoplexies veineuses.

A. APOPLEXIES ARTÉRIELLES. — Cette variété d'hémorrhagie se rencontre très-rarement; elle peut dépendre de la rupture d'un anévrysme, ou bien elle est consécutive à une dégénérescence athéromateuse des parois des artères.

Les anévrysmes de la rétine sans ou avec rupture sont rares. Le docteur Sous en a observé un exemple.

Mais il est fréquent de rencontrer des apoplexies consécutives aux altérations

athéromateuses des artères rétiniennes, qui surviennent chez les hommes d'un certain âge, atteints le plus souvent d'altérations analogues des parois de l'aorte et des valvules du cœur. Sous l'influence de processus atrophique propre à la vieillesse, et qui a été si bien étudiée par Charcot, il se développe, à un degré plus avancé, un travail de dégénération graisseuse. Les granulations s'accumulent dans la membrane interne des artères; bientôt elles se communiquent aux couches voisines. La paroi interne se distend pendant que le feuillet externe résiste encore un certain temps.

La maladie des artères, arrivée à cette période, peut donner lieu, d'un jour à l'autre, à une rupture et à une hémorrhagie, soit que le malade reçoive un coup ou qu'il éprouve une chute, qu'il fasse un effort; soit enfin que cet accident

arrive sans aucune cause plausible.

L'hémorrhagie cérébrale se rattache à une altération que Charcot et Bouchard ont décrite sous le nom d'artériosclérose diffuse ou périartérite. Or, cette sclérose des parois vasculaires amène des anévrysmes miliaires qui sont suivis d'hémorrhagies. Les anévrysmes miliaires du cerveau se rencontrent surtout, d'après ces mêmes auteurs, dans les capillaires de deuxième et de troisième ordre.

Le docteur Liouville (1) a démontré que cette lésion anévrysmale, que l'on croyait d'abord spécialement propre au cerveau, se rattachait à une altération du système artériel tout entier, et devait exister dans divers autres organes, particulièrement dans la rétine. Trois faits de ce genre sont connus jusqu'à présent, mais dans aucun de ces cas l'examen ophthalmoscopique n'a été fait pendant la vie. Des recherches ultérieures vont probablement démontrer que l'existence de cette cause est plus fréquente qu'on ne l'a cru jusqu'à présent.

Symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — Il arrive le plus souvent que l'hémorrhagie artérielle s'arrête rapidement sous l'influence de la pression exercée sur le vaisseau par le corps vitré dur et résistant. Un coagulum fibrineux bouche en entier le point déchiré de l'artère, mais l'extrémité périphérique de l'artère, avec toutes ses branches collatérales, peut rester complétement vide de sang; elle s'atrophie à la longue, et apparaît, à l'examen ophthalmoscopique, sous forme d'une arborisation blanchâtre.

Des faits de ce genre ne sont pas très-rares; mais il y a ceci de particulier, que, pendant que les taches hémorrhagiques existent, souvent les vaisseaux blancs ne sont pas encore visibles. Puis, au bout d'un certain temps seulement, l'artère atrophiée devient accentuée, comme on peut en juger par la figure 282. La malade, dont le fond de l'œil est représenté exactement par cette image, avait tout le champ visuel correspondant à l'altération rétinienne manifestement diminué.

Un fait non moins intéressant se présenta à mon observation sur un de nos confrères, le docteur J..., que nous avons examiné avec le docteur Peter. Ce confrère est âgé de soixante-cinq ans et il est atteint d'une maladie du cœur. Il avait toujours joui d'une bonne vue, lorsqu'un jour il s'est aperçu que la vue de l'œil gauche se troublait subitement, et que tous les objets lui paraissaient brisés ou courbés. A l'examen ophthalmoscopique, nous avons pu constater

<sup>(1)</sup> Henri Liouville, De la coexistence des anévrysmes miliaires du cerveau, ou des altérations vasculaires analogues vascularisées, thèse de Paris, 1870.

582 RÉTINE.

des taches hémorrhagiques nombrenses situées le long d'nne branche artérielle passant au-dessus de la *macula*. Un an après, le malade revint nons voir; les taches hémorrhagiques étaient résorbées, mais à leur place on voyait un vaisseau oblitéré, blanc. G'était la même artère rompue antérieurement qui paraissait vide et blanchâtre; ces deux branches principales formaient un triangle, et l'examen du champ visuel uous démontra que dans la partie correspondante il était aboli.

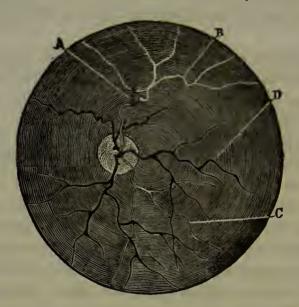

Fig. 282. — Rupture de l'artère suivie d'oblitération d'une de ses branches (\*).

Les apoplexies artérielles peuvent avoir des conséquences plus fâcheuses pour la vue, surtout si c'est une branche principale supérieure ou inférieure, qui se rompt sur la papille elle-même ou à son voisinage. Si le sang n'est point arrêté, et que les membranes limitante et hyaloïdienne sont déchirées, on voit bientôt le corps vitré se remplir de nombreux coagulum fibrineux; la vue se trouble de plus en plus; elle se perd même complétement au moment ou un tiers ou la moitié de l'humeur hyaline est remplacée par le sang.

L'examen ophthalmoscopique présente, dans ce cas, tous les signes d'apoplexie générale du corps vitré; le fond de l'œil est noir et ne peut point être éclairé.

Par suite de ces désordres, l'iris lui-même change de couleur et devient foncé, la pupille reste dilatée, se contracte peu, mais n'est point adhérente à la capsule.

B. APOPLEXIES VEINEUSES. — Les apoplexies veineuses de la rétine sont beaucoup plus fréquentes que les apoplexies artérielles; elles varient selon leur forme, leur volume, le siége qu'elles occupent, ainsi que selon la cause générale qui les a produites.

Signes ophthalmoscopiques. — Les apoplexies veineuses peuvent être isolées et occuper un seul point de la rétine ou du nerf optique; dans d'autres cas, elles sont plus ou moins nombreuses, disséminées surtout dans l'hémisphère postérieur et au voisinage de la papille. Souvent même, elles sont très-petites, presque microscopiques, et constituent ce que Follin (1) avait appelé sablé hémorrhagique.

(1) Follin, Leçons sur l'ophthalmoscope, p. 122.

<sup>(\*)</sup> A, tache rouge hémorrhagique; B, artère oblitérée; C, branche inférieure de l'artère centrale non oblitérée; D, veine centrale.

Des apoplexies albuminuriques présentent des formes très-variées, mais il y a quelques-unes de ces taches qui ne se rencontrent que dans la rétinite albuminurique : ce sont des apoplexies à forme striée, linéaire. La majeure partie de ces taches, en effet, est placée dans le trajet du vaisseau rompu; le sang épanché s'infiltre dans le tissu périvasculaire atteint de dégénérescence graisseuse, et prend la forme d'une tache ou strie rouge plus ou moins étendue. De pareilles formes d'hémorrhagie ne s'observent point dans d'autres affections.

Il arrive très-souvent que le sang, épanché hors des parois vasculaires, est arrêté par la gaîne lymphatique; c'est pourquoi le vaisseau paraît large, distendu, en forme de fusée et à contours bien limités. Cette forme d'hémorrhagie est propre

à la rétinite albuminurique.

Le sang épanché se trouve ordinairement concentré dans la couche des fibres optiques, et là il prend souvent la forme striée en se répandant dans la direction des fibres nerveuses. Mais ces mêmes épanchements peuvent occuper la couche ganglionnaire, comme cela est arrivé dans un cas observé par Heymann (1); dans ce dernier cas, les taches hémorrhagiques se présentent à l'ophthalmoscope comme des taches rouges arrondies de différentes grandeurs.

Des épanchements abondants se portent de préférence vers les couches externes de la rétine, et ils ont une tendance marquée à se porter plutôt vers la choroïde que vers le corps vitré. De Graese et Schweigger expliquent ce phénomène par la résistance plus grande de la membrane limitante interne, ainsi que de la couche sibreuse de la rétine; au contraire, les éléments qui se trouvent à la surface externe de cette membrane sont moins consistants et se déchirent plus facilement.

Les taches hémorrhagiques sont souvent accompagnées d'une infiltration séreuse plus ou moins étendue dans les parties voisines de la rétine; cette infiltration rend la rétine trouble, blanchâtre, surtout au voisinage de la papille. Ce fait, pourtant, n'est pas constant, mais il arrive bien souvent de trouver à côté d'hémorrhagies, des taches blanches, exsudatives, qui sont probablement dues anx coagulnms fibrineux.

Les hémorrhagies rétiniennes ne sont que très-rarement accompagnées des flocons du corps vitré; cela se rencontre surtout chez les personnes qui ont l'humeur hyaloïde ramollie, ou chez lesquelles l'épanchement était occasionné par un coup violent reçu sur l'œil.

C. APOPLEXIES DE LA MACULA. — Habituellement les épanchements sanguins qui occupent la région de la macula, proviennent d'un vaisseau capillaire quel-conque rompu au voisinage de cette région. Il se passe alors des phénomènes trèsvariés selon la quantité de sang épanché et les couches de la rétine qu'il va atteindre. Il arrive bien souvent que le sang épanché s'étale entre la membrane hyaloïdienne et la limitante interne; là il se creuse une sorte de loge, et recouvre en entier la fosse centrale de la rétine. Avec les mouvements de l'œil, on toit, dans ces cas, la tache rouge ou blanc rosé se déplacer légèrement, ce qui prouve d'une manière irréfutable que le sang se trouve au devant de la rétine.

Les épanchements de sang de la macula sont quelquesois très-petits, et n'occu-

<sup>(1)</sup> Heymann, Archiv f. Ophthalmologie von Graefe, Bd. VIII, Abth. 1, p. 183.

pent qu'un point très-limité de la fosse centrale. L'examen ophthalmoscopique est, dans ces cas, bien souvent difficile, et l'on y constate à peine une petite rougeur. Il n'y a que l'examen des signes fonctionnels qui permet d'établir alors un diagnostic certain.

C'est dans des hémorrhagies de la macula qu'on voit souvent toute la partie qui entoure le point primitivement atteint recouverte d'une sorte d'infiltration séreuse s'étendant jusqu'à la papille. L'existence de cette infiltration séreuse, dans le cas d'une perte de la vision centrale survenant brusquement, doit nous faire penser à l'existence de l'épanchement sanguin. Le fait rapporté par Boves (1) peut en servir d'exemple. On trouvera un fait analogue reproduit dans notre Atlas ophthalmoscopique.

Signes fonctionnels d'hémorrhagies rétiniennes en général. — 1° Les apoplexies se déclarent ordinairement d'une manière subite, et le trouble de la vue apparaît instantanément. Il n'y a que les apoplexies albuminuriques qui fassent exception à cette règle; elles envahissent successivement les différentes parties de la rétine sans que le malade s'en aperçoive.

2° L'acuité de la vision centrale est abolie lorsqu'une apoplexie occupe la macula ou les parties voisines de cette région. Les apoplexies des autres régions ne troublent la vue que partiellement.

3° L'œil voit tous les objets colorés en rouge, en bleu ou en vert. Quelquefois cette coloration change à différentes périodes de la maladie. Pour certains malades, la flamme d'un foyer lumineux quelconque, d'une lampe ou d'un bec de gaz, paraît d'un rouge très-vif, ardent. Quelques-uns de mes malades voyaient tous les objets colorés en rouge, puis en vert ; d'autres en rouge ou en violet ; une de mes malades se plaignait de voir tout en jaune.

4° La perversion de la faculté chromatique de l'œil n'est pas toujours très-prononcée dans les apoplexies rétiniennes; mais lorsque ce phénomène existe, il indique une altération des couches plus profondes de la rétine, et notamment de la couche des bâtonnets et des cônes.

Le phénomène de la dyschromatopsie se rencontre bien plus rarement dans les apoplexies de la rétine, qui sont provoquées par un effort, une chute, un coup, ou même quand elles sont la conséquence des maladies du cœur.

Dans un cas d'apoplexie occupant la macula et formant une tache rouge quatre tois plus grande que la papille, une de mes malades distinguait les conleurs en tournant son regard un peu sur le côté; en face et en regardant fixement une fenille de papier blanc, elle y apercevait une tache grisâtre ronde, qui, par moments, lui semblait jaunâtre ou verdâtre.

Mais il n'est pas rare de tronver des malades chez lesquels la vue est très-peu troublée ou même complétement intacte, malgré des hémorrhagies disséminées sur les différentes parties de la rétine. Cela s'observe surtout dans les hémorrhagies veinenses, relativement peu étendues, qui sont éloignées de la macula. Tout au contraire une hémorrhagie de petit volume se déclarant dans la macula est suivie d'une cécité presque instantanée. Dans ces derniers cas, le champ visuel n'est pas altéré, mais le malade accuse un scotome central plus ou moins étendu.

<sup>(1)</sup> Boves, thèse de Paris, 1862.

Dans des hémorrhagies de la *macula* de petite dimension, les malades accusent es troubles visuels propres à toutes les affections de la *macula*. Tous les objets ur paraissent brisés, cassés, les contours bosselés, les lignes en zigzag.

Les hémorrhagies artérielles amènent habituellement des troubles bien plus larqués que les hémorrhagies veineuses, et leur issue est beaucoup plus fatale;

le entraîne souvent une perte définitive d'une partie du champ visuel.

Diagnostic différentiel. — Les épanchements sanguins de la rétine peuvent re confondus avec les flocons sanguins du corps vitré, principalement quand ils

trouvent tout près de la macula.

Se trouvant, en effet, dans le corps vitré, mais tout près de la rétine, ils masuent ordinairement un vaisseau quelconque de la rétine, et simulent l'apoplexie stinienne. Une tache hémorrhagique située dans la rétine restera au contraire xe pendant les mouvements de l'œil; au contraire, elle sera mobile dès qu'elle se ouve dans le corps vitré.

Les apoplexies de la choroïde sont beaucoup plus rares que celles de la rétine; les se rencontrent le plus souvent vers l'ora serrata; là elles suivent la direction u grand diamètre de l'œil. Les apoplexies choroïdiennes accompagnent le plus nuvent les atrophies choroïdiennes, les irido-choroïdites et plusieurs autres affec-

ons de la membrane vasculaire.

Étiologie. — Les causes d'hémorrhagies rétiniennes sont le plus souvent géérales, constitutionnelles. L'examen des urines, en effet, nous indiquera souvent présence de l'albumine on du sucre dans les urines. La syphilis prédispose assi aux hémorrhagies de la membrane nerveuse. Cet accident peut avoir lieu pus l'influence des maladies du cœur, de la suppression ou de l'irrégularité des ègles, à la suite d'efforts faits pour soulever des fardeaux ou d'une violence extéeure. Dans ces derniers cas, les hémorrhagies sont monoculaires.

Des maladies générales de l'organisme, telles que l'albuminurie, l'hémophilie, anémie grave, etc., amènent le plus souvent des apoplexies dans les deux rétines. n malade du professeur Trousseau atteint d'hémophilie présentait des hémorrhaies multiples dans les deux yeux, comme nous l'avons pu constater avec le doctur Dumontpallier. Un fait analogue se présenta à notre observation dans le rvice du professeur Tardieu et dont le docteur Ruc a publié les détails (1).

Les maladies du cœur prédisposent très-fréquemment aux apoplexies de la êtine, comme il m'a été permis de constater sur un grand nombre de malades de Hôtel-Dieu, que nous avons examinés avec le docteur N. Gueneau de Mussy. Ces émorrhagies sont le plus sonvent monoculaires, comme cela résulte d'un fait raporté par le professeur Dolbeau (2); mais il arrive quelquefois qu'un œil est pris 'hémorrhagies rétiniennes, et au bout de quelque temps l'autre œil se perd par nite d'une embolie de l'artère centrale. On trouvera des faits de ce genre dans notre avail lu à la Société d'émulation en 1869 (3).

Un malade que nous avons vu avec le docteur N. Gueneau de Mussy, à l'École ormale, a eu une périnévrite optique, avec des épanchements de sang dans la

(1) Ruc, Union médicale, 1870, nº 48, p. 680.

(3) Galezowski, Union med., 1869.

<sup>(2)</sup> Dolbeau, Apoplexie de la rétine, suite de maladie du cœur (Clinique chirurgicale, 367, p. 17).

rétine, consécutivement à une fièvre intermittente, dont il fut guéri rapidement par le sulfate de quinine.

Marche et pronostie. — Les apoplexies de la rétine ont une évolution très-variée, selon qu'elles dépendent d'une cause générale ou locale, ou qu'elles sont plus ou moins étendues. J'ai vu, avec le docteur Guéneau de Mussy, les hémorrhagies rétiniennes se résorber complétement au bout de six semaines après l'usage méthodique de sulfate de quinine. Les hémorrhagies veineuses sont en général moins graves et se résorbent plus facilement; tout au contraire celles qui proviennent de rupture des artères sont très-longues à disparaître et laissent après elles une atrophie partielle de la rétine.

Mais, au point de vue du pronostic de la maladie, ce n'est pas autant à l'étendue ni au nombre d'épanchements qu'on doit faire attention, qu'à la place qu'ils occupent et au degré de profondeur qu'ils atteignent dans la membrane uerveuse.

« L'épanchement est plus dangereux dans la région de la macula, dit Desmarres père (1); là un petit épanchement peut abolir à jamais la vision, tandis qu'ailleurs une collection de sang très-large ne l'affaiblit même pas. »

Une tache apoplectique de la rétine se résorbe facilement, sans laisser de traces, surtout lorsque le sang épanché est resté concentré dans les couches internes, cellulo-vasculaires ou fibreuses. Mais les épanchements de la *macula* présentent plus de gravité que les autres hémorrhagies, parce que les couches vasculaires et fibreuses n'existent presque pas dans cette région, et toute apoplexie doit porter atteinte aux éléments essentiels de la vision, en altérant les cônes et les cellules, ce qui compromet à jamais la vision centrale.

Mais cette règle n'est pas sans exception, et nous avons rencontré nombre de malades chez lesquels nous avons pu obtenir la guérison complète des apoplexies plus ou moins étendues de la *macula*.

Les apoplexies de la rétine laissent des prédispositions à des récidives, et l'on doit prendre des précautions nécessaires pour les prévenir si cela est possible.

Traitement. — Dans le traitement d'hémorrhagies rétiniennes, on doit s'inspirer surtout des indications que fournit l'état général des malades. Sans parler des causes syphilitiques, albuminuriques, glycosuriques, etc., où les moyens généraux seuls seront mis en usage, nous disons que, dans les hémorrhagies provoquées par la suppression des règles, ou d'hémorrhoïdes, on cherchera à attirer le sang vers l'anus ou les parties génitales en y appliquant des sangsues.

Des purgatifs légèrement salins, tels que l'eau de Pulna ou Fredrichshaller Bitterwasser, seront employés avec avantage. Dans les cas d'une cause paludéenne, de fortes doses de sulfate de quinine amèneront promptement la guérison.

On pourra quelquesois obtenir une résolution plus facile par l'instillation alternative des collyres d'atropine et d'ésérine dans l'œil malade.

Quant au traitement local, consistant surtout en applications des sangsues à la tempe, de vésicatoires volants, et l'usage de bandeau compressif, etc., tous ces moyens restent le plus souvent sans efficacité.

BIBLIOGRAPHIE. — Türck, Ein Fall von Haemorrhagie der Netzhaut beider Augen (Zeitschr. der Gesellsch. der Wien. Aerzte, Jahrg., IX, H. 3, 1853). — Bader, Apoplexy of

<sup>(1)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, t. III, p. 469.

rhoroïd and retina (Ophthalm. Hospital Reports, 1859, n° 5, p. 267). — Dixon, Apoplexie ymchique de deux rétines (Med. Times and Gaz., 6 et 23 juin 1860). — Heymann, Frische. Netzhaut-Haemorrhagien, Section Microscopie (Archiv f. Ophthalm., Bd. VIII, Abth. 2, 173, 1861). — Galezowski, Apoplexie de la rétine et du nerf optique (Gaz. des hôp., 1861, n° 68); Recherches ophthalmoscopiques sur les maladies de la rétine et du nerf ptique, Paris, 1863, p. 13; et sur les altérations de la rétine dans les maladies du eœur, Union médicale, 1869). — Bovès, thèse de Paris, 1862. — Hulke, Cas d'hémorrhagies intraveulaires (Med. Times and Gaz., 4 octobre 1862). — Danthon, Essai sur les hémorrhagies intraveulaires, thèse de Paris, 1864, p. 36. — Dolbeau, Apoplexie de la rétine suite de naladie du eœur (Clinique chirurgicale, 1867, p. 17). — Ruc, Purpura hemorrhagica vec hémorrhagie rétinienne, observation et autopsie (Union méd., 1870, n° 48, p. 680).

#### ARTICLE II.

## RÉTINITE IDIOPATHIQUE.

Les inflammations idiopathiques de la rétine sont excessivement rarcs: tantôt elles se présentent sous forme d'exsudations partielles; tantôt toute la rétine devient redémateuse et infiltrée d'une sérosité blanchâtre, blanc laiteuse. L'une et l'autre le ces formes, apparaissant chez les individus qui ne présentent aucune affection générale, peuvent expliquer ces désordres.

A. RÉTINITE PARTIELLE. — Signes ophthalmoscopiques. — On remarque dans les parties centrales de la rétine, soit au voisinage de la papille, soit à une certaine distance d'elle, une ou plusieurs taches exsudatives blanchâtres, qui se trouvent, soit au devant des vaisseaux et les recouvrent complétement, soit au-dessous de la couche vasculaire de la rétine. Quelquefois même les exsudations bordent les contours des vaisseaux sans les masquer en aucune façon. Cette dernière variété a été observée par le docteur Iwanoff, qui lui donne le nom de rétinite périvasculaire.

Ordinairement, dans ces rétinites partielles, la papille est rouge et injectée, ses contours sont légèrement infiltrés par une exsudation séreuse. Ailleurs la rétine paraît saine et transparente, tandis que dans un point quelconque de cette membrane, on trouve une tache blanche exsudative plus ou moins étendue. Cette tache est d'un blanc laiteux ou blanc grisâtre; ses contours sont troubles et se perdent insensiblement sur le fond rouge de l'œil. Quelquefois ces exsudations sont accompagnées de taches hémorrhagiques; dans d'autres cas, les altérations de la choroïde s'ajoutent visiblement à l'affection rétinienne, et l'on remarque des taches noires et des plaques d'atropine choroïdienne au voisinage de l'exsudation.

B. RÉTINITE IDIOPATHIQUE GÉNÉRALISÉE. — Cette variété est caractérisée par une transsudation séreuse, qui rend toute la rétine trouble, blanchâtre, au point qu'on a souvent de la peine à reconnaître ses vaisseaux. A mesure qu'on se rapproche de l'ora serrata, on constate que la teinte grisâtre diminue, et la choroïde devient plus apparente.

Il arrive quelquesois que la rétine devient trouble au pourtour de la papille et tout le long des vaisseaux centraux, et qu'en même temps ces vaisseaux sont rétrécis, et par places même interrompus complétement. Cela s'observe notamment dans certains cas d'héméralopie endémique apparaissant dans quelques pays de présérence, et surtout dans les régions tropicales, au printemps ou en

588 RÉTINE.

autonne. On la voit aussi se produire parmi les soldats qui séjournent dans des casernes peu aérées et malsaines, ou lorsqu'ils couchent sous les tentes et sur un sol humide. Le même phénomène s'observe aussi chez les marins.

Le docteur Coquerel, chirurgien de marine, a été témoin, en 1847, d'une épidémie d'héméralopie à bord de la frégate la Belle-Poule, dans les parages de Madagascar. Fonssagrives, Baizeau, Despont et le docteur Chaussonnet ont réuni à des époques différentes de nombreuses observations personnelles à ce sujet.

Dans tous ces cas d'héméralopie endémique, les altérations existent dans la membrane nerveuse visuelle. Qualigno en Italie, et Martialis en France, ont trouvé une sorte de suffusion séreuse, soit périvasculaire, soit sur toute l'étendue de la rétine.

De mon côté j'ai eu l'occasion d'examiner, avec le docteur Perréon, médecin-major au 64° de ligne, les yeux de plusieurs soldats atteints d'héméralopie endémique, et j'ai pu constater, chez le plus grand nombre d'entre eux, des altérations ophthalmoscopiques caractéristiques, qui se traduisaient par des contractions spasmodiques des artères centrales de la rétine. Quelquefois même les vaisseaux paraissaient être interrompus par places, et la rétine présentait un léger voile blanchâtre qui s'étendait au pourtour de la papille.

Toutes ces variétés des rétinites héméralopiques sont relativement bénignes et ne présentent point de gravité. Quelquefois pourtant l'affection se présente dans des conditions plus sérieuses, et entraîne des désordres plus graves dans la vue, comme cela résulte de deux observations rapportées par Becker et Nagel. Iwanof a décrit des altérations microscopiques très-intéressantes, qu'il a trouvées dans un œil extirpé; mais les désordres qu'on y observait ne peuvent être rapportés à une forme de rétinite idiopathique. Il s'agissait, en effet, d'un œil dont la choroïde était enflammée, le cristallin disparu, et l'iris était confondu avec la cornée au niveau de la plaie.

Pour conclure, nous dirons que ces faits sont encore trop isolés et exceptionnels pour que nous puissions en donner une description comme d'une maladic à part

Étiologie. — On ne pent dire rien de précis et de certain sur l'étiologie de cette affection. L'anémie, la diarrhée, le scorbut, le mauvais air et la nourriture

peu substantielle prédisposent à son développement.

Traitement. — Les rétinites idiopathiques dépendent souvent d'un état général de santé délabrée par les diarrhées chroniques, l'anémie aiguë ou chronique, etc.; c'est pourquoi on doit surtout s'attacher à établir les forces et le fonctions digestives par les toniques, les ferrugineux, etc.

Les rétinites franches, prises au début, devront être combattues par des moyens antiphlogistiques: c'est ainsi qu'on appliquera des sangsues près de l'oreille, or fera des frictions mercurielles sur le front et la tempe, et l'on passera ensuite l'application des vésicatoires volants que l'on promènera au pourtour de l'orbite pendant quelque temps.

Dans le cas d'héméralopie endémique, j'ai obtenu des succès remarquables par l'usage du collyre d'ésérine (calabarine), à la dose de 0,02 centigrammes pour 10 grammes d'eau, dont on instille une goutte deux fois par jour. Le docteu

erréon, qui a expérimenté à son tour ce même moyen, dit avoir obtenu d'excel-

nts et rapides résultats.

Pour combattre l'héméralopie endémique, Despont a recommandé l'usage de nuile de foie de morue, qui donne souvent d'excellents résultats. Fonssagrives, nizeau, Kreuner et autres, ont vanté beaucoup les fumigations de foie de bœuf ec ou sans ingestion de foie morue dans l'héméralopie endémique.

Enfin Netter, de Strasbourg, traite ses malades par le séjour dans un cabinet

oir pendant plusieurs jours.

BIBLIOGRAPHIE. — Fonssagrives, Traité d'hygiène navale. Paris, 1856. — Gosselin, Rapert sur un Mémoire de M. le docteur Desponts (de Fleurance) intitulé: Traitement de léméralopie (Bull. de l'Acad. de méd., 15 juillet 1862, t. XXVI). — Bitot. Mémoire sur le lésson conjonctivale non encore décrite coïncidant avec l'héméralopie (Bull. de l'Acad. méd., 28 avril 1863, t. XXVIII). — Nagel, Klinische Monatsblätter, sept. et décemb. 1864. Iwanoff, Archiv f. Ophthalmologie v. Graefe, 1865, Bd. XI, Abth. 1, p. 136. — Qualigno, les conditions pathologiques de l'héméralopie) Giornale d'oftalmologia Italiana, 1865. — artialis, De l'héméralopie (Archives de médecine navale, 1868, t. IX, p. 38). — Galezowski, l'héméralopie endémique et de son traitement par l'ésérine (calubarine) (Gaz. des hôp., ris, 1869). — Chaussonnet, Héméralopie aiguë, thèse de Paris, 1870.

### ARTICLE III.

## RÉTINITE ALBUMINURIQUE.

La néplirite albumineuse est très-sonvent accompagnée d'un trouble de la vision us ou moins prononcé, qui se traduit par des altérations marquées de la atine.

Bright (1), le premier, signala l'apparition de l'amaurose dans l'albuminurie. ddison (2), Rayer (3) et Simpson (4) rapportent, dans leurs travaux, des faits nalogues. Mais ces faits n'étaient considérés que comme des phénomènes accidentes de la comme des phénomènes de la comme de la comme des phénomènes de la comme de la comme

els et rares, et on ne leur attribuait point de signification particulière.

C'est à Landouzy (5), de Reims, que revient le mérite d'avoir attiré l'attention es médecins sur l'amaurose qu'il appelait albuminurique. Selon lui, cette amauose était très-fréquente et elle présentait des signes qui lui étaient propres; ophthalmoscope est venu, en effet, confirmer cette opinion. Aujourd'hui, on rrive non-seulement à expliquer l'amblyopie, mais on trouve encore la possibilité, 'après la nature des désordres rétiniens, de reconnaître l'affection générale de organisme, et de mesurer, pour ainsi dire, l'intensité de son développement.

Le trouble de la vue que l'on rencontre dans l'albuminurie est ordinairement ccasionné par les désordres dans le nerf optique et la rétine ; le cristallin s'altère juelquefois et devient cataracté; mais ces faits sont rares. Quant à la choroïde et u corps vitré, ils restent le plus souvent intacts.

(1) Bright, Guy's Hospital Reports, 4836, p. 356.

(4) Simpson, Trans. of Med., 1848.

<sup>(2)</sup> Addison, Guy's Hospital Reports, nº 8, April 1839, p. 1.
(3) Rayer, Traité des maladies des reins, 1840, obs. 10 et 25.

<sup>(5)</sup> Landouzy, De l'affaiblissement de la vue, considéré comme symptôme initial de la réphrite albumineuse (Bull. de l'Acad. de méd., 9 octobre 1849, t. XV, p. 74).

Les altérations que l'on constate dans la rétine sont de nature tonte particulière. Elles constituent une espèce morbide à part, que nous appelons rétinite albuminurique. L'ensemble des signes qui la caractérisent permet toujours de reconnaître la nature de l'affection générale.

**Symptomatologie.** — La rétinite albuminurique est ordinairement caractérisée par des *épanchements de sang* plus ou moins nombreux, linéaires, striés, ainsi que par des *taches blanches*, luisantes, arrondies, disséminées sur une grande étendue de la partie centrale de la rétine. La *papille* se présente *voilée*; ses contours sont masqués par une infiltration séreuse.

Souvent les vaisseaux rétiniens se couvrent d'exsudations, ou bien ils sont accompagnés de traînées blanches presque transparentes.

Les taches blanches de la rétine sont ordinairement arrondies on ovales, comme on peut s'en assurer par la figure 283, où elles se trouvent adossées aux taches apoplectiques ou aux vaisseaux; dans d'autres cas, elles sont petites (comme une tête d'épingle), mais si nombreuses, que la partie centrale de la rétine se présente, à l'examen de l'image droite, comme criblée, ainsi que le montre cette même figure. Ce sont des granulations graisseuses qui donnent cet aspect à la rétine, granulations semblables à celles que l'on rencontre dans les reins, le cœur, etc. Peu à peu les taches blanches augmentent d'étendue, s'élargissent dans tous les sens, et présentent, à un moment donné, de grandes plaques blanches, dépassant même le volume de la papille et entourant cette dernière de tous côtés.

La papille, à son tour, se modifie sous l'influence de la dégénérescence graisseuse, perd complétement tous les signes qui la caractérisent, et peut même disparaître sous l'exsudation. On ne pourra alors juger de son siége que par le poin de sortie des vaisseaux centraux, qui subissent eux-mêmes la transformation pathologique. Les artères deviennent quelquefois minces, tandis que les veines son engorgées.

Chez une malade albuminurique du service du docteur Delpech, à l'hôpita Necker, nous avons pu constater une atrophie de la papille, avec la dégénéres cence graisseuse générale des deux rétines.

La maladie existe ordinairement dans les deux yeux simultanément, phénomène très-important pour le diagnostic.

Elle se déclare d'habitude très-lentement, et amène souvent si peu de trouble dans la vue, que les malades, pendant longtemps, ne s'en aperçoivent même pas.

Tels sont les signes caractéristiques de la rétinite albuminurique que nous avons formulés en six propositions suivantes :

- 1º Apoplexies de la rétine à forme linéaire.
- 2º Plaques blanches graisseuses plus ou moins nombreuses, occupant le segmen postérieur de l'œil.
  - 3° Infiltration séreuse du nerf optique.
  - 4º Existence simultanée de l'affection dans les deux yeux.
- 5° Développement lent de la maladie. Souvent le malade ne se plaint pas du trouble de la vue, tandis que les désordres ci-dessus mentionnés existent dans la rétine.
- 6° L'affaiblissement de la vue n'est pas en proportion de l'altération de li rétine.

A ces six signes pathognomoniques de la rétinite albuminurique, il faut ajouter ussi la dyschromatopsie, qui manque, il est vrai, dans des formes bénignes des étinites, mais qui existe pourtant dans les périodes plus avancées de la maladie.



Fig. 283. — Rétinite albuminurique (\*).

A mesure que l'affection rétinienne se développe, l'infiltration séreuse s'accentue davantage, et des plaques blanchâtres isolées se multiplient au pourtour de la papille. Ces plaques ont une teinte blanc grisâtre, et elles sont entremêlées de foyers hémorrhagiques, dont les uns sont striés et les autres irréguliers ou arrondis.

Les hémorrhagies rétiniennes que l'on constate dans la rétinite albuminurique sont le plus souvent d'une forme allongée, strjée, ce qui tient en grande partie de ce que le sang transsude à travers les parois malades, et ne reste plus retenu que par les gaînes lymphatiques des vaisseaux. C'est ainsi que les veines paraissent par places doubles et triples de volume, comme on peut en juger par la figure 284, x.

Dans certains endroits, les vaisseaux sont entourés d'une infiltration séreuse qui constitue, d'après Iwanoff, une forme particulière de rétinite périvasculaire. Cette infiltration indique en effet une modification plus profonde de tout le tissu du stroma rétinien au voisinage des vaisseaux ainsi que des parois vasculaires ellesmêmes. Ces tissus sont épaissis et les éléments rétiniens ne sont que dissociés par cette exsudation.

Les altérations de la macula que l'on observe dans la rétinite albuminurique

<sup>(\*)</sup> a, a, infiltration séreuse péripapillaire; b, b, b, taches blanches exsudatives; c, exsudation caractéristique de la macula; d, d, hémorrhagies de la rétine.

592 RÉTINE.

sont très-importantes à noter; elles sont caractéristiques et dénotent une modification toute spéciale propre à cette région.

On y remarque des taches blanchâtres, d'une forme allongée, isolées les unes des autres et s'irradiant du centre, qu'occupe la fossette centrale, vers la périphérie de la tache jaune. Ces taches sont groupées d'une manière très-caractéristique,



Fig. 284. — Rétinite albuminurique (deuxième période) (\*).

et semblent converger vers un point ou une ligne courbe, ce qui, du reste, se voit très-bien sur la figure 283, c, que nous avons dessinée d'après une malade du service du professeur Trousseau à l'Hôtel-Dien.

Selon Schweigger (1), la direction que prennent ces taches ainsi que leur disposition générale, est due à la direction des fibres radiaires elles-mêmes dans cette région. Ces taches subsistent quelquefois pendant toute la vie du malade, même lorsque les autres symptômes de la rétinite albuminurique auront complétement disparu. Cela se voit surtout chez les femmes, après la grossesse, et quoique la rétinite ait disparu, on trouve quelquefois, plusieurs années après, des taches blanchâtres rayonnantes au pourtour de la macula.

A mesure que la maladie fait des progrès, les altérations deviennent de plus en plus prononcées; l'infiltration rétinienne devient plus épaisse; les taches isolées se réunissent les unes aux autres pour former une sorte d'exsudation étendue qui occupe la région postérieure de la rétine et s'étend au pourtour de la papille jusqu'à une certaine distance. Ce qui est digne de remarque, c'est que même dans

<sup>(1)</sup> Schweigger, Lecons d'ophthalmoscopie, trad. franc. Paris, 1865, p. 103.

<sup>(\*)</sup> a, papille; b, b, b, taches hémorrhagiques; x, tache apoplectique à contours bien tranchés : le sang se trouve contenu dans la gaine lymphatique; c, c, c, taches blanches exsudatives de la rétine; d, d, artères centrales; c, e, veines rétiniennes.

ette période, les parties périphériques de la rétine voisine de l'ora serrata ne sont pint atteintes et se conservent toujours dans leur intégrité parfaite.

La séparation entre la partie saine et la partie malade de la rétine dans cette ériode est bien franchement accusée par une ligne de démarcation. C'est à la mite de cette masse exsudative qu'on trouve des taches blanches, luisantes, naées et qui proviennent de la dégénérescence graisseuse que subissent à la longue s éléments rétiniens.

Au début de la maladie, les éléments rétiniens sont très-peu altérés, et toute affection semble se concentrer dans le tissu conjonctif et le tissu vasculaire. C'est our cette raison que la vision reste longtemps intacte. Mais à mesnre que les 5 sordres s'accentuent, le trouble visuel augmente et les malades ne peuvent abord lire, puis ils ont même de la peine à se conduire tout seuls.

A ce moment, on voit apparaître dans la macula des taches exsudatives indiuées plus haut, ou des foyers hémorrhagiques plus ou moins étendus. Il est igne de remarque que, tandis que les apoplexies et les taches plus ou moins rges peuvent occuper différentes parties de la rétine sans amener des troubles otables de la vue, les altérations de la macula, même les plus petites, sont nivies presque instantanément d'une perte de la vision centrale. J'ai vu bien des is des malades atteints de rétinite albuminurique, et qui ne soupçonnaient même as avoir une altération oculaire quelconque; ils ne s'en apercevaient que lorsp'on attirait leur attention de ce côté ou quand une altération se déclarait tout un coup dans la macula. C'est ainsi que, en 1869, à ma clinique, j'ai donné des bins à un employé de l'administration des postes, qui vint me consulter pour on œil gauche, dont la vue s'était éteinte, disait-il, très-brusquement; la vue e l'œil droit, au contraire, était bien nette, et il ponvait lire les caractères du 1. L'examen ophthalmoscopique fait en présence des docteurs Paul (de Deaulle) et Morel, médecin-major de la garde de Paris, m'a permis de diagnostiquer une stinite albuminurique double anssi avancée dans un œil que dans l'autre; mais l'œil uche présentait une hémorrhagie récente dans la macula, qui lui amena ce trouble istantané; la macula de l'autre œil étant au contraire saine, le malade n'avait aucun oupçon d'une altération quelconque de cet œil.

Dans une période ultérieure de la rétinite albuminurique, on voit apparaître des ésordres bien plus graves que ceux que nous avons décrits. On voit le nerf optique gouffer d'une manière sensible; ses contours se perdent insensiblement au milieu l'exsudation rétinieune; par places, les vaisseaux rétiniens sont aussi voilés, ourvu que cet étât se prolonge, le nerf optique subira une transformation atro-tique.

La rétine peut quelquesois se détacher sur une étendue plus ou moins grande de périphérie, et constituer un décollement plus ou moins prononcé. Tels sont les its rapportés par les auteurs allemands; tel est aussi un fait que nons avons observé l'Hôtel-Dieu dans le service du docteur Gueneau de Mussy, en présence de son terne Ch. Fernet, et dont nons rapportons les détails dans notre *Atlas ophthaloscopique*. La rétine ainsi décollée ne reprend plus ses fonctions.

Parmi les complications que nous avons rencontrées dans le courant de la madie, il fant anssi signaler une forme particulière de choroïdite atrophique et pigentaire, qui ressemble beaucoup, d'après les signes ophthalmoscopiques, à la

GALEZOWSKI.

594 RÉTINE.

rétinite pignientaire. Trois faits de ce genre se sont déjà présentés à notre observation. Le premier est celui que nous avons vu avec le docteur Prince, et dont nous avons déjà publié les détails (4). Un second cas a été recueilli par nous dans le service du professeur Béhier à l'Hôtel-Dieu, et enfin le troisième se rapporte à un malade de notre clinique, chez lequel nous avons pu suivre les différentes phases de la choroïdite.

Diagnostic différentiel. — Les symptômes que nous avons résnmés plus haut au nombre de six sont, selon nous, pathognomoniques et caractéristiques de la rétinite albuminurique. On pourrait ponrtant retrouver des symptômes analogues dans certaines affections cérébrales et dans quelques cas de dyscrasie du sang.

En général, la rétinite qui n'occupe qu'un seul œil n'est pas de nature albuminurique. Dans certaines formes d'affections cérébrales et de dyscrasies du sang, telles que anémie aiguë, hémoptysie, etc., une rétinite binoculaire peut ressembler à une rétinite albuminnrique. Mais les hémorrhagies dans ces cas ne ressemblent pas à celles de la rétinite albuminurique, et au lieu d'être allongées et striées, elles sont larges, irrégulières, formant de larges taches ecchymotiques. C'est ains que les choses se sont passées chez deux malades que j'ai eu l'occasion d'observer en 1870 avec le professeur Béhier, l'un à sa clinique, et l'autre dans sa clientèle particulière. Dans le premier cas, il s'agissait d'un homme atteint d'une anémic aiguë occasionnée par la diarrhée et qui fut pris de troubles marqués de la vue. Nous avons constaté avec le professeur Béhier des apoplexies nombreuses de la rétine et des taches exsudatives; les hémorrhagies étaient larges et abondantes pendant que les taches exsudatives étaient relativement peu nombreuses, contrairement à ce qu'on trouve dans l'albuminurie. Chez un malade de la ville que j'a vu en consultation avec le professeur Béhier, il y avait des signes qui ressemblaien davantage à l'albuminurie, et il ne manquait que l'infiltration papillaire. L'examen des prines, fait à plusieurs reprises, n'a pourtant pas révélé la moindre trace d'albumine. Il s'agissait d'une affection cérébrale.

La rétinite syphilitique est le plus souvent monoculaire, et elle est accompagné de flocons dans le corps vitré, souvent aussi d'une iritis. La rétinite glycosnrique est rare, et la papille dans ces cas est atrophiée et non point infiltrée.

Anatomie pathologique. — On doit distinguer deux sortes de désordres dan la rétinite albuminurique: les uns sont purement inflammatoires; d'autres au contraire sont consécutifs à la transformation graisseuse. La rétine est tuméfiée d'un manière très-notable, et cette tuméfaction est accompagnée, selon Schweigger (2) d'une infiltration produite en partie par des matières séreuses et en partie par de matières coagulables; ce qui reud nécessairement cette membrane blanche et opaline. Des hémorrhagies apparaissent par places. Mais à mesure que la maladie fai des progrès, on voit apparaître une hypertrophie du tissu conjouctif rétinien, principalement de la conche des fibres nerveuses. Dans les couches granulaires, un lypertrophie des fibres radiaires devient anssi très-marquée.

II. Müller a constaté la sclérose des fibres nerveuses. Ces fibres sclérosées s

(2) Schweigger, Legons sur l'ophthalmoscope, p. 98.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maladies des yenz par la chromatoscopic retiniente Paris, 1868.

istinguent par un éclat opalescent particulier; elles augmentent de volume par laces, tandis qu'ailleurs elles paraissent conserver leur volume normal. La dégé-érescence graisseuse s'observe dans la couche granulée externe, qui paraît être arsemée en certains endroits de cellules graisseuses; cette dégénérescence se roduit aussi dans d'autres couches de la rétine.

Les vaisseaux qui sont situés dans les parties sclérosées subissent eux-mêmes ette dégénérescence graisseuse, ce qui explique facilement la prédisposition à des aptures et aux hémorrhagies. Cornil a trouvé quelquefois du sang transsudé à ravers les parois vasculaires, mais n'ayant pas dépassé la gaîne lymphatique.

Le pigment choroïdien se détruit par places, d'après Schweigger. Les choriopillaires de la choroïde subissent, d'après Müller, une dégénérescence et un
paississement scléreux, par suite duquel leur canal se rétrécit et se bouche même
pmplétement. C'est ainsi qu'on peut s'expliquer l'apparition d'épanchements
reux considérables sous-rétiniens amenant consécutivement un décollement de
rétine.

Étiologie et pathogénie. — Nous ne savons pas encore dans quelle forme néphrite albumineuse les altérations rétiniennes peuvent avoir lieu. Il faut pournt supposer que cette affection de la rétine doit plutôt coïncider avec les formes néphrites dans lesquelles il existe des altérations profondes des vaisseaux du ein.

La statistique établie par le docteur Lecorché (1) démontre que, sur 286 mades atteints de néphrite albumineuse, 62 eurent des manifestations oculaires. es propres recherches établissent que, sur 150 albuminuriques, il y en a 50 de tinite, par conséquent un tiers.

La grossesse favorise l'évolution et même l'apparition de l'albuminurie et de la tinite. Litzman cite une femme qui, pendant neuf grossesses consécutives, eut l'urémie et des troubles de la vue (Mackenzie). Nous avons observé un cas de tinite albuminurique dans la grossesse, et qui guérit après les couches. Le docur Bousseau (2) cite un cas analogue, et, ce qui est digne de remarque, c'est que, nez ma malade et chez celle de Boussean, il n'y a pas eu d'épanchements de ug.

Il en est de même à la suite de suppression brusque des règles pendant le refroissement, et après des blessures et des coups violents portés dans la région nale.

Ces rétinites accidentelles n'out pas pourtant la même gravité que celles qui observent dans l'albuminurie spontanée, et nous avons pu observer jusqu'à prént trois cas de guérison complète.

Selon le docteur Henri Roger (3), la rétinite albuminurique s'observe aussi près la scarlatine; mais ces faits ne sout pas fréquents, et nous avons examiné ec le docteur Bartzer un bon nombre d'enfants atteints de scarlatine, et dont les tines n'avaient présenté aucune altération.

Comment peut-on comprendre l'évolution de la rétinite albuminurique? quelle t la pathogénie de cette maladie? Les auteurs ne sont point d'accord à ce sujet.

(1) Lécorché, thèses de Paris, 1858.

<sup>(2)</sup> Bousseau, Des rétinites secondaires, thèse de Paris, 1868, p. 43.
(3) Henri Roger, Séméiotique des maladies de l'enfance. Paris, 1864.

596 RÉTINE.

Les uns veulent attribuer ces désordres aux maladies du cœur qui accompagnent souvent la néphrite albumineuse. L'excès de tension, disent-ils, déterminé dans le système aortique par hypertrophie du cœur, favorise les suffusions séreuses et les apoplexies. Mais combien de fois n'avons-nons pas vu la rétinite albuminurique se déclarer chez les personnes qui n'avaient rien du côté du cœnr. Dans l'albuminurie accidentelle, nous trouvons anssi la rétinite sans maladie du cœur.

Peut-être la rétention de l'urée dans le sang est-elle la cause de la rétinite albuminurique. Cette altération du sang peut en effet agir d'une manière puissante sur sa fluidité, la rendre plus facile à transsuder, et même à altérer et à modifier la structure même des parois vasculaires.

Nous croyons que la rétinite albuminurique reconnaît deux causes différentes : la composition vicieuse du sang et la modification morbide des parois des vaisseaux. Lorsqu'il n'y a que la composition du sang qui est altérée, celui-ci, étant plus fluide, transsude à travers les parois vasculaires et produit des infiltrations séreuses qui donnent lieu à leur tour à des processus inflammatoires. L'altération rétinienne qui en résulte est relativement plus bénigne, les exsudations se résorbent et la vue revient. Tels sont les cas de rétinite albuminurique des femuses en couche.

Dans la seconde variété de rétinite albuminnrique, les parois vasculaires souffrent aussi ; elles ont subi des modifications athéromateuses ou graisseuses, et en même temps le sang lui-même, non-seulement est hydrémique, mais contient de l'urée. Les ruptures vasculaires sont alors plus nombreuses, et le sang lui-même, qui contient des éléments morbides et irritants, une fois épanché, constitue une cause nouvelle d'irritation et de dégénérescence consécutive. C'est la forme grave de rétinite albuminurique.

La modification des parois vasculaires n'est pas constante; lorsqu'elle existe, et que le sang est épanché au dedans de la gaîne lymphatique, on doit considérer la maladie comme plus sérieuse dans son évolution.

Marche. — La rétinite albuminurique a une marche qui lui est propre; elle débute le plus souvent par de petites hémorrhagies isolées et des taches exsudatives disséminées çà et là sur la rétine; ces désordres existent sans aucun trouble de la vue, à peine les malades se plaignent-ils de fatigue ou de presbytie (Trousseau). L'altération rétinienne s'étend lentement, le trouble s'accentue de plus en plus, mais rarement jusqu'à la cécité complète. Très-souvent la vue s'améliore pour quelque temps, et la rétinite entre dans la voie de résolution; puis arrive une nouvelle recliute et aggravation aussi bien dans la santé générale que dans l'état de la vue. En général, nous pouvons dire que la rétinite albuminurique suit la marche de la santé générale.

Pronostie. La rétinite albuminurique, de même que la maladie néphrétique elle-même, est excessivement grave. Il est vrai que, d'après les belles recherches de Jaccoud (1), l'albuminurie présente des variétés très-nombreuses, dont les nues ne sont que passagères et sans gravité, tandis que les autres, au contraire, sont le symptôme d'un mal trop sonvent incurable.

<sup>(1)</sup> Jaccoud, Nouveuu Dictionnaire de médecine, de chirurgie pratique, art. Albuminuril 1. 1, 1864, p. 583.

La même chose peut être dite au sujet de la rétinite albuminurique. Elles sont uérissables lorsque la maladie générale n'est qu'accidentelle et passagère, et nons vons, pour notre part, observé plusieurs cas d'amélioration notable qui s'est sou-eure pendant longtemps, et trois cas de guérison complète. Ainsi, une malade du rofesseur Grisolle, à l'Hôtel-Dieu, fut prise, pendant la grossesse, d'une albuminire des plus graves accompagnée d'une rétinite double. Après l'accouchement, albuminurie et la rétinite ont complétement disparu.

Une malade de N. Gueneau de Mussy est devenue albuminurique par suite de appression des règles, et les deux yeux furent atteints de rétinite. Le traitement astitué par cet éminent praticien rétablit la santé générale, et fit résorber toutes

s exsudations et hémorrhagies rétiniennes.

Un troisième fait se rapporte à un malade de ma clinique, employé de poste, ui, à la suite d'un accident (un lourd fardeau tombé sur les reins), fut pris d'une buminurie. Bientôt la vue se trouble, et la rétinite albuminurique double de-int tellement grave, que le malade avait déjà de la peine à se conduire. Sous influence du traitement que nous avons institué de concert avec le docteur Peter, a recouvré sa santé, et la vue se rétablit au point qu'il a pu reprendre ses occutions. La papille est devenue un peu blanche, mais tontes les exsudations réniennes se résorbèrent. Pendant la période de convalescence et au moment où rétine reprenait sa transparence, nous avons pu voir une atrophie choroïdienne ériphérique se déclarer, mais elle s'arrêta assez facilement et n'a pas empêché rétablissement de la vue.

Malheureusement les terminaisons favorables sont rares, et, dans la majorité des is, l'affection générale et l'affection oculaire sont l'une et l'autre finnestes dans ur issue.

Traitement. — Le traitement local n'a aucune valeur pratique, et ni les dépléons sanguines, ni les vésicatoires volants ne peuvent avoir aucune utilité. C'est entre la cause genérale, et surtout contre l'affection des reins, qu'on doit diriger médication.

Lorsque l'albuminurie est aiguë, le traitement doit être, d'après Béhier, actif énergique, aussi longtemps que durent les accidents d'acuité : les émissions sannines au moyen de ventonses scarifiées sur la région lombaire, plusieurs fois enouvelées, sont particulièrement utiles. Des boissons adoucissantes, tièdes, un égime tonique, repos absolu des yeux, aideront efficacement le traitement.

On devra en outre avoir recours aux bains de vapeur et aux bains sulfurenx, ue j'ai vus agir d'une manière très-efficace dans cette maladie. Le docteur Gue-ean de Mussy administre en outre, avec succès, la teinture d'iode à l'intérieur des doses successivement croissantes. Peter recommande des doses élevées d'ioure de potassium.

BIBLIOGRAPHIE. — Landouzy, De l'amaurose dans la néphrite albumineuse (Bull. de l'Acud. p. méd., Paris, 1849-50, t. XV, p. 74, 96; et 1850-51, t. XVI, p. 52 et 376). — Michel évy, Lettre sur l'amaurose considérée comme symptôme d'aubuminure (Bull. de l'Acud. p. méd., Paris, 4849-50, t. XV, p. 96), et Maladie de Bright (Union méd., 1849). — irck, Zeitschr. der Wiener Gesellsch. der Aevzte, nº h, 1850. — Virchow, Zur pathol. natomie der Netzhaut u. des Schnerven (Archiv v. Virchow, Bd. X, p. 170). — Heymanu, eber Amaurose bei Brightscher Krankh. (Archiv für Ophthalm., 1856, Bd. II, Abth. 2-137). — Lecorché, De l'ultération de la vision dans la néphrite albumineuse, thèse de

Paris, 1858.— Charcot, De l'amblyopie et de l'amaurose albuminurique (Gaz. hebd., 1858).

— Nägel, Die feltige Degeneration der Netzhaut (Archiv für Ophthalm., Bd. XI, Abth. 1, p. 191). — Von Graefe u. Schweigger, Netzhaut Degeneration in folge diffus. Nephritis (Archiv f. Ophth., 1860, Bd. VI, Abth. 2, p. 277). — Metaxas, De l'exploration de la rétine, thèse de Paris, 1861. — Lawson, Amaurose puerpérale (Ophthalmic Hospit. Reports, 1863-1865). — Secondi, Giornale d'ophthalmia italiana, 1863, n° 3 et 4; et Clinica oculistica di Genova, 1865, p. 58. — Galezowski, Sur la dégénérescence graisseuse de la rétine dans l'albuminurie (Union méd., 1865, n° 63). — Hulke, Affection de la rétine dans une maladie des reins (Med. Times and Gaz., 2 janvier 1864). — C. F. Prince, De la rétinite albuminurique, thèse de Paris, 1867. — Mohammed Off. Sur les allérations des membranes internes de l'avit dans l'albuminurie et la glycosurie, thèse de Paris, 1870.

## ARTICLE IV.

# RÉTINITE GLYCOSURIQUE.

Les amblyopies et les amauroses consécutives à la glycosurie ont été déjà signalées depuis longtemps. Trousseau (1) disait qu'un des symptômes les plus fréquents du diabète sucré, et qui se rattache anx troubles du système nerveux, c'est l'affaiblissement de la vue, la presbytie prématurée. Bouchardat (2) a noté des troubles visuels 8 fois sur 32 cas de glycosurie, et Fauconneau-Dufresne (3) 20 fois sur 162 cas; ce qui ferait, en moyenne, 1 pour 6 malades.

Mais ces troubles visuels étaient dus à des altérations très-variées, soit de l'œil lui-même, soit de l'encéphale.

Nous avons parlé plus haut des amauroses cérébrales glycosuriques, et il nons reste à parler des altérations de la rétine.

Lecorché a trouvé, à l'autopsie des malades diabétiques, la rétine pâle, amincie, sans épanchements d'aucune sorte.

Mais nous connaissons aujourd'hui des faits incontestables, quoique rares, de rétinite glycosurique. Deux premières observations appartiennent au docteur Desmarres (4); une troisième observation est celle qui a été publiée par Jaeger (5); nne quatrième, et la plus détaillée, est celle que nous avons recueillie nousmême. Le cinquième cas appartient à Martin; enfin le sixième est rapporté par le docteur H. Noyes (de New-York) (6). Depuis cette époque, j'ai recueilli un nouveau fait, non moins intéressant, sur un malade âgé de soixante ans qui me fut présenté par le docteur Mollien (d'Amiens), et qui avait des taches hémorrhagiques avec exsudations blanchâtres sur les deux rétines. Soumis à un régime convenable, il est aujourd'hui guéri, comme l'atteste une note qui me fut adressé par le docteur Mollien.

Le fait le plus remarquable est celui que nous avons rapporté au Congrès d'ophthalmologie de Paris, en 1862. Ce malade était glycosurique, et le docteur

(1) Trousseau, Clinique de l'Hôlel-Dieu, t. II, p. 584.

(3) Fauconneau-Dufresne, Journ. des connaissances médicales, 1860, nº 15.

(4) Desmarres, Traité des maladies des yeur, t. 111, p. 525.

(5) Jaeger, Hand. Allas, 1869, p. 99.
(6) H. Noyes, Transactions of the American ophthalmological Society. New-York, 1869.
p. 71.

<sup>(1)</sup> Prousseau, Citalque de l'Abrai-Dieu, t. 11, p. 564.
(2) Bouchardat, Annuaire de thérapeutique, 1846; et Du diahète sucré ou glycosuvie, son Irvilement hygiènique (Mém. de l'Acad. de méd., 1852, t. XVI, p. 425).

irassi constata la présence de 23 grammes de sucre sur 4 litre d'urine. Le malade istinguait à peine le nº 48 de l'échelle de Jaeger. A l'ophthalmoscope, nous econnûmes que la papille était visiblement atrophiée, très-blanche et luisante; ne les artères étaient amincies et les vaisseaux capillaires collatéraux de la papille trophiés, comme cela se voit sur la figure 285, A et B. Les contours de la papille taient bien tranchés, et la rétine, dans son voisinage, nullement troublée; de sorte u'il n'y avait point de trace d'une infiltration semblable à celle qu'on trouve ans la rétinite albuminurique. Du côté interne de la papille, on voyait une tache poplectique ronde, d'un demi-centimètre de diamètre, siégeant à côté d'une rtère C. En suivant la même artère en haut, on trouvait en C une dizaine de etites taches apoplectiques, et an milieu d'elles une plaque blanche exsudative de millimètres. Les mêmes phénomènes s'observaient en D, D, D.



Fig. 285. — Rétinite glycosurique (\*).

Parmi les phénomènes subjectifs offerts par ce malade, nous devons signaler 'impossibilité d'apprécier les différentes couleurs : le rouge se confondait avec e blanc, et le bleu s'atténuait sensiblement.

L'atrophie du nerf optique peut se rencontrer seule et sans rétinite dans la glyosurie. Dans d'autres cas elle accompagne la rétinite glycosurique, comme cela
eu lieu dans les cas rapportés par moi et par Martin. Cette tendance à l'atrophie
le la papille est un signe distinctif entre la rétinite albuminurique et glycosurique.
lais, dans le fait rapporté par Noyes, le contraire avait lieu; les nerfs optiques
taient congestionnés, sans que pour cela ses contours fussent troublés.

Quelquefois l'altération de la rétine se traduit par de simples hémorrhagies, onune cela avait été indiqué par le docteur Courtois et moi. C'est ainsi que deux nalades diabétiques du service du docteur Boucher de la Ville Jossy, examinés

<sup>(\*)</sup> A, B, atrophie partielle de la papille; C, C, C, taches apoplectiques de la rétine; D, D, D, taches blanches

à l'ophthalmoscope par le docteur Cusco, ont présenté des hémorrhagies veineuses dans les parties voisines de la *macula* (1). Noyes a vu des exsudations blanchâtres se former plus spécialement dans la région de la *macula*, et semblables, sous tons les rapports, à celles que l'on constate dans l'albuminurie.

Dans d'autres cas, le trouble de la vue chez les glycosuriques est dû aux opacités du cristallin, et le sens chromatique n'est point altéré. Cette dernière forme d'affection oculaire se rencontre bien plus fréquemment que les précédentes.

Comparant tous les faits connus jnsqu'à présent, nons pouvons en faire les déductions suivantes :

1° Le trouble de la vue chez les glycosuriques dépend des rétinites glycosuriques, d'atrophie de la papille ou d'opacités du cristallin.

2º Les épanchements de sang rétiniens proviennent des artères et sont disséminés sur toute la rétine.

3° L'atrophie de la papille accompagne la rétinite glycosurique, mais elle peut exister sans cette dernière.

Pathogénie. — Quelle peut être la cause intime d'altérations de la rétine et du nerf optique? Les expériences de Claude Bernard nous ont prouvé que les blessures du plancher du quatrième ventricule occasionnent la glycosurie. Mais si, d'une part, les altérations de cette région amènent la glycosurie, d'autre part il n'est pas douteux que l'appauvrissement du sang occasionne à son tour des altérations très-variées dans les différentes parties du corps.

Nous savons en effet que le purpura hamorrhagica (Trousseau), les gangrènes spontanées (Marchal, de Calvi), et les ramollissements gris et rouge du cerveau dans le quatrième ventricule et les processus supérieurs du cervelet (Luys), peuvent se déclarer dans le cours de la glycosurie. Tous ces accidents sont très-vraisemblablement dus, d'après Trousseau, à une affection des parois artérielles que l'on désigne du nom d'arthrite.

Les altérations de la rétine nons prouvent que c'est réellement dans l'état morbide des artères que l'on doit chercher la cause prochaine de rétinite. Par suite de composition vicieuse du sang et d'affection du quatrième ventricule qui se communique au système des nerfs vaso-moteurs, les parois des vaisseaux ne fonctionnent pas bien, et les capillaires se transforment petit à petit et subissent des dégénérescences graissenses.

Dans les atrophies de la papille, c'est surtont dans le cerveau que la lésion matérielle se déclare, comme cela a été observé par Luys, Becquerel, Trousseau et autres, et puis elle gagne successivement les centres optiques et amène leur atrophie.

**Pronostie.** — Il est très-grave, la maladie de la rétine n'étant que la conséquence de l'affection générale, qui très-souvent résiste à tous les moyens. Mais il n'est pas rare de voir les affections oculaires s'arrêter dans leur évolution sons l'influence d'un régime convenable.

Traitement. — Le diabète sucré pent être sons la dépendance de maladies cérébrales, et il serait alors bien difficile de trouver un remède contre la maladie générale on oculaire. Mais lorsque le diabète est sons la dépendance d'une pertur-

<sup>(1)</sup> Courtois, Étude sur la valeur sémiotique des apoplexies rétiniennes, thèse de Paris. 1868, p. 33.

bation du système nerveux, qui retentit sur les fonctions digestives et sur la sécrétion hépatique, il n'y a aucun doute que l'observation d'un régime particulier et l'usage de quelques moyens thérapeutiques puissent contribuer an rétablissement de la santé générale et à l'amélioration de la vue.

L'alimentation aussi azotée que possible doit être recommandée de préférence. Mais si le régime animalisé est de tous le plus profitable, il faut pourtant y associer quelques légumes et, d'après l'avis de Bouchardat, cenx qui contiennent une proportion considérable de chlorophylle, tels que les épinards, l'oseille, les choux, le cresson, etc.

L'usage des féculents doit être complétement défendu, ou au moins diminué dans une grande proportion, et c'est dans ce même but qu'on doit interdire le pain de

roment ou de seigle, et le remplacer par le pain de gluten.

Parmi les moyens pharmaceutiques, les alcalins agissent d'une manière trèsefficace, et c'est dans ce but que nous recommandons l'usage des eaux de Vichy ou de Vals. Bouchardat a mis en usage les préparations arsenicales, qui, en agissant sur le système du grand sympathique, peuvent activer avec avantage la circulation et modifier la nutrition générale de l'organisme.

A ces moyens nous devons ajouter l'influence incontestable de l'hydrothérapie

et de l'exercice méthodique et modéré.

Quant au traitement local, il est de peu d'efficacité, et nous n'y avons point recours.

Bibliographie. — Desmarces, Amblyopie causée par la glycosurie (Traité des maladies des yeux, t. III, p. 521, 1858). — Lecorché, Gazette hebdomadaire, 1861, p. 720. -Galezowski, Rétinite glycosurique (Compte rendu du Congrès d'ophthalmologie de Paris, 1862, p. 110), et Diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, 1868, p. 182. - Edouard von Jaeger, Entzündung der Netzhaut bei Diabetes Mellitus (Ophthalmoskopischer Hand-Atlas, Wien, 1869, p. 99). - Ossowidzki, Veber die bei der Zuckerharnruhr vorkommenden Augenkrankheiten (inaugural Dissert., Berlin, 1869). - Noyes, Retinitis in Glycosuria (Transactions of the American ophthalmological Society, New-York, 1869, p. 71).

#### ARTICLE V.

ALTÉRATIONS DE LA RÉTINE DANS LA POLYURIE, L'HÉMOPHYLIE, LA LEUKÉMIE, L'ANEMIE AIGUE.

A. POLYURIE. - Sous le nom de polyurie ou de diabète insipide, on désigne un état morbide caractérisé par une émission exagérée et non passagère d'urines d'un poids spécifique faible, sans sucre ni albumine.

Il résulte des recherches du professeur Séc (1) que la polyurie simple peut durer longtemps sans porter le moindre trouble dans la santé. Et, en effet, si les taches de scorbut ou de purpura out été signalées à la surface de la pean, elles sont en général, d'après Lancereaux (2), très-rares et pen nombreuses.

La vue, chez ces malades, est généralement intacte, quoique, chez quelques-

(1) Sée, Leçons de pathologie expérimentale, p. 89. Paris, 4866.

<sup>(2)</sup> Lancereaux, De la potyurie, thèse de concours pour l'agrégation, 1869.

602 RÉTINE.

uns d'entre eux, nous ayons pu découvrir la présence de taches hémorrhagiques disséminées sur la périphérie de la rétine. Ces taches étaient très-petites, arrondies, grosses comme une tête d'épingle, et ne gênaient en aucune façon la vision.

Jusqu'à présent je n'ai observé que deux faits de ce genre : un dans le service du docteur Hérard, à l'Hôtel-Dieu, en 1864, et l'antre sur un malade du professeur Lasègue, en 1869, à l'hôpital Necker. A l'examen ophthalmoscopique, on trouvait dans chaque œil de trois à huit taches hémorrhagiques régulièrement arrondies. A part ces hémorrhagies, il n'y avait point d'altération ni dans la papille, ni dans ancune membrane de l'œil. On trouvera, dans notre Atlas ophthalmoscopique, une figure reproduisant cette forme d'altération.

B. HÉMOPHILIE OU PURPURA HÆMORRHAGICA. — Elle peut amener des hémorrhagies dans les deux rétines à la fois. Cette même affection frappe souvent le cerveau et les nerfs optiques. C'est ainsi que nous avons observé, en 4862, dans le service du professeur Trousseau, à l'Hôtel-Dieu, un malade qui était atteint d'hémophilie très-grave suivie de perte de connaissance, de coma et d'autres symptômes graves cérébranx, dont il succomba. L'examen ophthalmoscopique, fait en présence du docteur Dumontpallier, nous révéla de larges taches rouges apoplectiques dans plusieurs endroits des deux rétines.

Un autre fait non moins intéressant se présenta à notre observation en 1870, sur un malade du service du professeur Ambroise Tardieu, à l'Hôtel-Dieu. Agé de cinquante ans, il était arrivé, par des excès alcooliques, à une émaciation extrême. Des taches hémorrhagiques, taches de purpura, s'observaient sur tout le corps, et l'examen ophthalmoscopique, fait en présence du docteur Hayem et de l'interne de service Ruc, nous permit de constater de larges plaques ecchymotiques qui recouvraient presque tout le champ rétinien, et envahissaient la macula dans l'œil droit. Les détails de cette observation ont été rapportés par le docteur Ruc (1).

C. Anémie Aigue. — Le professeur Bélier a attiré l'attention des praticiens sur une maladie particulière, qu'il appelle anémie aigue, qui a, selon lui, une grande analogie avec l'anémie du cheval. Chez ces malades, l'émaciation arrive à un degré extrême, la diarrhée persistante paraît en être la cause; et sous l'influence d'une hydrémie et d'une fluidification extrême du sang, le corps tout entier est œdématié, et la rétine se recouvre de taches ecchymotiques très-nombreuses, larges, situées sur le trajet des veines. Un cas analogue se présente à notre observation en 1870, dans son service à l'Hôtel-Dieu, et l'examen ophthalmoscopique, fait en présence du professeur, nous a permis de constater des hémorrhagies dans les deux yeux; les deux papilles étaient infiltrées d'une exsudation séreuse, et dans différents endroits on constatait des taches exsudatives blanchâtres.

Cette forme d'altération rétinienne ressemble, sous tous les points, à celles que nous avons observées et décrites dans l'hémophilie.

D. LEUKÉMIE OU LEUCOCYTHÉMIE. — Cette affection est, comme on sait. caractérisée par une augmentation considérable de la quantité des globules blancs dans le sang. Chez quelques-uns de ces malades, Liebreich a constaté une forme

<sup>(1)</sup> Ruc, Union médicale, 1870.

particulière d'inflammation de la rétine, qu'il a appelée rétinite leukémique. Perrin a rapporté un cas des plus intéressants de rétinite leukémique, avec autopsie. A en juger d'après les faits connus, la papille, dans cette affection, est pâle, entourée d'une légère infiltration séreuse; les veines présentent de nombrenses varicosités, et les artères sont ténues et claires. Sur les parties périphériques de la rétine ainsi que dans la région de la macula, on a constaté de nombreuses taches brillantes et blanchâtres.

A l'autopsie, Perrin a trouvé, dans une zone circulaire située à 4 millimètres environ de la pupille, des productions pathologiques, rouges, finement mamelonnées, au milieu desquelles on apercevait de petites masses grisâtres analogues aux granulations miliaires, qui contenaient de grosses cellules graisseuses, des granulations graisseuses libres et des globules blancs. Ces éléments morbides étaient situés dans les couches externes de la rétine.

BIBLIOGRAPHIE. — Galezowski, De la rétinite polyurique (Atlas d'ophthalmoscopie, 1871), et Apoplexie de la rêtine (Ann. d'oculist., 1863, p. 95). — Courtois, Etude sur la valeur sémiotique des apoplexies rétiniennes, thèse de Paris, 1868. — Ruc, Purpura hamorrhagica avec hémorrhagie rétinienne; observation, autopsie (Union méd., 1870, n° 48, p. 680). — Leibreich, Ann. d'oculist., 1862, t. XLVI, p. 119, et Atlas d'ophthalmoscopie, p. 29, tabl. X, fig. 3. — Perrin, Rétinite leucocythémique diagnostiquée pendant la vie. Mort; autopsie (Gazette des hôpitaux, 1870, p. 191, n° 48).

## ARTICLE VI.

### RÉTINITE SYPHILITIQUE.

Les amauroses syphilitiques sont le plus souvent dues aux altérations des membranes internes de l'œil. Jusqu'à présent les auteurs ne sont pas bien fixés sur la question de savoir si c'est la rétine ou la choroïde qui est primitivement atteinte dans cette maladie.

Desmarres père, Follin et les auteurs anglais pensent que la rétine est presque toujours accompagnée d'une choroïdite. Mes propres observations m'ont permis de constater, dans la majorité des cas, l'exactitude de cette opinion; mais j'ai également eu l'occasion de voir des cas de rétinite qui n'avaient amené aucune altération du côté de la membrane vasculaire.

Le docteur Jacquay (1) divise les rétinites syphilitiques en deux variétés : sèreuse et interstitielle; les signes de ces deux variétés se rapprochent tellement entre eux, qu'il est difficile de trouver toujours cette différence. Les signes ophthalmoscopiques de la rétinite syphilitique ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui se développent sons l'influence d'autres causes. Ce n'est qu'en s'appuyant sur des données étiologiques, ainsi qu'en écartant par voie d'exclusion les autres causes probables, que nous pourrons arriver à faire un diagnostic exact. Voici les signes principaux :

1. La rétinite syphilitique débute, le plus souvent, lentement; les malades s'aperçoivent pen à peu qu'ils ont une certaine difficulté à continuer leurs occupations, surtout à l'approche de la nuit.

<sup>(1)</sup> Jacquay, Des affections syphilitiques du fond de l'ail, thèse de Paris, 1870, p. 26.

2. Ce qui tourmente le plus les malades, ce sont des photopsies et chrupsies. A tont moment, le jour comme la unit, les yeux ouverts aussi bien que fermés, ils voient devant leurs yeux des fenx de différentes couleurs, des éclairs, des globules lumineux et quelquefois de vrais fenx d'artifice.

3. An début de l'affection, la vision centrale n'est que légèrement affaiblie, et les malades lisent les caractères des n°s 4 ou 5 de l'échelle de Girand-Tenlon. Mais si la *macula* est envalue par les apoplexies ou les exsudations; l'acuité visuelle est sensiblement émoussée, malgré l'intégrité parfaite du champ visuel périphérique.

Il arrive ponrtant bien souvent que le malade, en fixant attentivement pendant quelques instants un livre, parviendra à distinguer les plus fins caractères; mais il n'en voit que deux ou trois lettres, un mot ou la moitié d'un mot; immédiatement à côté il s'aperçoit d'une tache qui masque le reste de l'imprimé.

4. La photophobie est par moments très-grande, et les malades sont complétement éblouis par un grand jour. Il en est de même lorsqu'ils passent d'un endroit clair dans un milieu sombre, et *vice versâ*; ils sont forcés, pendant quelque temps, de rester les yeux fermés avant qu'ils s'habituent à la lumière.

5. Un des phénomènes les plus curieux et les plus importants pour le diagnostic de la rétinite syphilitique, c'est la cécité partielle des couleurs. Ainsi, lorsqu'il s'agit des couleurs composées, comme le vert ou le violet, les malades ne perçoivent qu'une des couleurs primitives qui les composent; d'autre part, le jaune leur paraît blanc et le bleu devient gris ou verdâtre.

Ce phénomène n'est, selon moi, que l'expression de l'altération rétinienne ou du nerf optique, de quelque nature que ce soit. Il peut aussi exister dans une choroïde syphilitique; son absence, au contraire, dans cette dernière maladie, nous servira de preuve que la rétine n'est point malade.

6. Λ l'ophthalmoscope, nous avons constaté tantôt la rétine toute seule malade; tantôt elle était accompagnée, à certaine période d'évolution, d'une névrite et même d'une choroïdite.

7. Habituellement, la papille ne présente qu'un trouble léger, mais tout autour d'elle et le long des vaisseaux on remarque (des exsudations blanchâtres, tantôt longeant ses parois, tantôt situées à côté d'eux. Quelques-unes des branches veineuses sont rompues et masquées par des taches ecchymotiques nombreuses disséminées tout le long d'elles.

8. Les taches apoplectiques n'ont rien de caractéristique, et elles ressemblent tout à fait aux autres apoplexies. Ce sont ordinairement des branches veineuses qu'on trouve rompues; les artères ne présentent pas d'altération : ce qui semble prouver que dans une affection syphilitique les parois des veines s'altèrent de préférence.

9. Dans le voisinage des apoplexies, la rétine est très-souvent infiltrée. On tronve aussi des taches exsudatives plus ou moins larges et sans qu'il y ait la moindre trace d'hémorrhagie. Ces taches sont blanches, très-étendues, et occupent souvent une large surface de la partie centrale et postérieure de la rétine.

On reconnaîtra facilement les taches exsudatives des atrophies choroïdiennes par leurs contours diffus et peu limités, et par l'absence ou la présence du pigment accumulé au voisinage.

40. Quant à la choroïde, elle peut rester intacte pendant tout le temps que dure l'affection. Dans d'autres circonstances, l'affection peut successivement envahir la choroïde et l'iris; j'ai vu même, dans un cas, la kératite interstitielle se dévelop-

per en même temps que l'iritis à la suite de la rétinite syphilitique.

41. Dans quelques cas, on ne voit que le nerf optique senl qui soit affecté; tout le reste de la membrane nerveuse n'éprouve au contraire aucun changement appréciable. On remarque alors que les contours de la papille sont infiltrés; la papille elle-même est fortement injectée. Les vaisseaux sont très-tortueux et variqueux. Mais cet état ne dure pas longtemps, et il est bientôt suivi soit de choroïdite, soit de rétinite.

42. De Graefe (1) a décrit une forme particulière de rétinite centrale à récidive, qui se localise spécialement dans la région de la macula. Elle est accompagnée d'un scotome central, avec conservation pendant longtemps du champ visuel périphérique. Quelquefois j'ai vu toute la partie centrale du champ postérieur de la rétine occupée par l'exsudation grisâtre, limitée par des bords bien tranchés.

Ces rétinites centrales se compliquent quelquesois d'accès inflammatoires des plus violents, avec photophobie, douleurs ciliaires et rougeur périkératique. La vue se perd alors complétement pour tout le temps que dure l'accès. L'examen ophthalmoscopique démontre, dans cette période, un trouble général du sond de l'œil, dépendant d'une choroïdite aiguë syphilitique.

Une fois j'ai pu observer dans une rétinite syphilitique une infiltration périvasculaire et des épanchements sanguins disséminés sur les différentes parties du

segment postérieur de la rétine.

Mais il arrive très-souvent qu'une rétinite syphilitique est accompagnée on suivie d'une iritis; ou bien un œil est atteint de rétinite pendant que l'autre porte des traces d'iritis. G'est, pour moi, le caractère pathognomonique de l'affection syphilitique.

Un fait des plus intéressants s'est présenté à mon observation en 4867, et quoique le malade niât la cause syphilitique, j'ai pu sans ancun doute diagnostiquer une rétinite syphilitique. Le docteur Clerc, auquel j'avais adressé le malade, a pleinement confirmé mon diagnostic. Ce malade présentait des phénomènes de cécité partielle des couleurs des plus caractéristiques. Un jour il vint m'informer qu'il ne distinguait point la couleur rouge, et en versant du vin de Bordeaux dans un verre, il lui semblait voir du vin blanc. En examinant au moyen de l'échelle chromatique, j'ai pu constater que le rouge carmin lui paraissait violet grisâtre, et le vert bleu grisâtre; l'encre noire ainsi que les lettres imprimées étaient pour lui presque blanches et à peine visibles.

13. Les taches exsudatives s'étendent quelquesois à la périphérie de la rétine, et amènent un rétrécissement notable du champ périphérique. Dans d'autres cas, le malade perd la vision centrale par suite d'un scotome central plus ou moins large, occasionné par une exsudation de la macula.

Le docteur Macnamara (2) rapporte une observation très-instructive d'un malade atteint de taches exsudatives larges sur la rétine, et ayant amené un rétrécissement sensible du champ périphérique. Son malade guérit après un traitement mixte.

(1) De Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. XII, Abth. 2, p. 211.

<sup>(2)</sup> Machamara, A Manual of discuses of the eyes. London, 1868, p. 380.

606

J'ai observé bien plus souvent des taches exsudatives de la *macula*, et de petites qu'elles étaient, elles s'étendaient ensuite sur une large surface, et souvent elles se compliquaient de choroïdite on d'iritis.

Sur dix cas de rétinites syphilitiques qui n'étaient pas accompagnées de choroïdite, quatre fois la maladie avait débuté par le scotome central, trois fois elle était accompagnée de névrite optique. Chez un malade qui me fut adressé par le docteur Blachez, la rétinite syphilitique double ressemblait beaucoup à une rétinite albuminnrique; le malade était sujet en même temps, depuis le début de l'affection, à des attaques cérébrales, telles qu'étourdissements, vomissements, maux de tête et perte de connaissance. La cause syphilitique ayant été reconnue, j'ai prescrit le traitement mixte antivénérien, et le malade guérit complétement au bout de quatre mois de traitement; la vue revint complétement, les hémorrhagies disparurent et les accidents cérébraux se dissipèrent totalement.

Diagnostic différentiel. — Il serait difficile de reconnaître la nature syphilitique d'une rétinite qui ne serait pas accompagnée de choroïdite. Pourtant, lorsque l'on compare successivement tous les signes fonctionnels et ophthalmoscopiques entre eux, et que l'on trouve des complications du côté de l'iris, de la choroïde ou du corps vitré, on peut avoir presque la certitude de la nature syphilitique de la maladie.

Une rétinite, en effet, reconnaîtra une cause syphilitique quand elle sera centrale, qu'elle occupera la région de la macula; lorsqu'il n'y a eu qu'un seul œil de pris, ou que dans un œil il y aura une iritis pendant que l'autre sera affecté, soit d'une choroïdite, soit de névrite. L'existence simultanée dans le même œil d'une rétinite et d'une iritis est pour moi le signe certain de l'affection syphilitique.

Étiologie. — Cette forme de rétinite apparaît, le plus souvent, pendant la période secondaire de la syphilis ou elle la snit de près. Rarement elle survient plus tard. Quelquefois pourtant, apparaissant à cette période, elle devient maligne, ce que nous avons observé surtout chez les personnes âgées. La rétinite syphilitique peut être héréditaire, comme cela avait été reconnu par Hutchinson et Jacob.

Marche. — La rétinite syphilitique a une marche lente; elle reste souvent et pendant longtemps stationnaire, puis elle s'aggrave rapidement et se complique même, soit d'iritis, soit de choroïdite très-graves et très-douloureuses. Dès que les symptômes aigus sont enrayés, on s'aperçoit que le champ visuel présente, par places, de très-grandes lacunes. -

**Pronostic.** — Il est relativement assez favorable, surtout si le sujet est jeune et si l'affection n'a pas atteint la *macula*. D'ordinaire, le traitement, dans ces conditions, en vient à bout, et la vue pent se rétablir complétement.

Les rétinites occupant la région de la *macula* sont plus difficiles à guérir, et par conséquent elles sont plus graves dans leur issue; les récidives qui les caractérisent peuvent entraîner des complications très-sérienses et même se terminer par la cécité complète.

Traitement. — L'affection appartient, comme nous avons vu, à la période secondaire de la syphilis; c'est pourquoi le traitement mercuriel doit avoir ici la préférence. On l'administre, soit sous forme de pilules au sublimé (Glere) ou de protoiodure de mercure (Ricord), soit enfin sous forme d'une solution (liqueur de van Swieten). On administrera ces préparations d'après les indications et les doses ndiquées à propos de l'iritis (1).

Soelberg Wells recommande de préférence les frictions avec l'onguent mercuriel, aux bras ou sur les autres parties du corps, trois fois par jour, de 2 à 4 grammes,

ıfin d'obtenir la salivation au bout de cinq à six jours.

Mais le traitement mercuriel seul est insuffisant pour arrêter la marche de la naladie, et j'ai l'habitude de l'associer au iodure de potassium, que je porte à des loses plus ou moins élevées, selon la gravité de la maladie. Selon l'avis du docteur Fournier, on ne peut obtenir de résultats satisfaisants tant qu'on ne porte pas la lose de ce médicament à 2 et souvent 3 grammes par jour.

Pour prévenir les récidives, on doit continuer le traitement interne pendant

ongtemps, même lorsque le malade se croit guéri.

Le traitement local n'a pas une grande utilité; ce n'est qu'au moment des ttaques aiguës que l'application des sangsues près de l'oreille et l'instillation d'une solution concentrée d'atropine dans l'œil serout indiquées.

Bibliographie. — Desmarres, OEdème syphilitique de la rétine (Traité des mal. des yeux. Paris, 1858, t. III, p. 505). — Wade, De la rétinite syphilitique (the Midland quart. Journ. of med. sc., May 1857). — Jacob, Exsudation de la rétine dans la syphilis hérélitaire (Med. Times and Gaz., 5 déc. 1857). — Bader, On ophthalmoscopic appearances of recondary syphilis (Ophth. Hosp. Rep., 1858, n° 5, p. 245). — Jacobson, Die Retinitis syphilitica (Kænigsb. med. Jahrb., 1859, t. 1, p. 283). — Brennig, Syphilitische Netzhauten-zündung (Ungar Zeitschr., 1861, n° 40). — Fano, De la rétinite syphilitique (Union méd., 1861, n° 67). — Ilutchinson et Jackson, Rétinite syphilitique (Med. Times and Gaz., 1861, 1862). — Galezowski, De la rétinite et de la névrite syphilitiques (Gaz. des hôp., 1866, p. 419), et Atlas d'ophthalmoscopie, 1871. — Von Graefe, Veber centrale recidivivende Retinitis (Archiv f. Ophth., Bd. XII, Abth. 2, p. 211). — Jacquey, Des affections syphilitiques du fond de l'æil, thèse de Paris, 1870.

# ARTICLE VII.

#### RÉTINITE PIGMENTAIRE.

Cette affection est caractérisée par la présence du pigment dans l'épaisseur de la rétine, qui donne un aspect particulier au fond de l'œil tout entier.

Les signes de la rétinite pigmentaire sont de deux sortes : les uns anatomiques,

visibles à l'ophthalmoscope; les autres fonctionnels ou physiologiques.

Mais les uns et les antres peuvent varier dans une certaine mesure, selon la nature étiologique de la maladie; nous avons décrit en effet deux variétés de ré-inite pigmentaire, l'une congénitale, et l'autre syphilitique. Examinons successivement chacune de ces formes:

A. RÉTINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE. — Elle est caractérisée par les altérations de la rétine, du nerf optique, de la choroïde et du cristallin, que l'ophthalmoscope laisse facilement apercevoir pendant la vie.

**Symptomatologie**. — Signes ophthalmoscopiques. — 1. La rétine se présente ordinairement parsemée de taches noires, charbonneuses, irrégulières, souvent striées et formant dans leur ensemble une sorte de filet noir étendu sur le

<sup>(</sup>t) Voyez page 353.

608 RÉTINE.

fond rouge de l'œil. C'est la pigmentation de la rétine qui donne cet aspect particulier, dont on peut se rendre un compte exact par la figure 286 que nous avons reproduite d'après un de nos malades. Pour les découvrir plus facilement, on doit examiner successivement les différentes parties du fond de l'œil, en suivant les vaisseaux principaux, qui se rendent de la papille vers l'ora serrata. On apercevra dans l'une on l'autre direction de petits amas pigmentaires ayant la forme de stries, de points et de taches irrégulières, et dont l'ensemble a la plus grande ressemblance avec la coupe microscopique d'un os avec ses ostéoplastes (fig. 286).



Fig. 286. - Rétinite pigmentaire.

Ces taches sont les plus nombreuses vers l'ora serrata, et à mesure qu'on se rapproche de la papille, on les voit diminuer en nombre et en volume. La macula reste le plus souvent intacte, et l'on ne trouve que rarement des taches pignieutaires au voisinage de la papille.

La distribution de ces taches n'est pas partout régulière, et l'on voit des parties de la rétine complétement envahies par elles, pendant que d'autres régions, voisines même de l'ora serrata, en sont complétement exemptes. Quelquefois même on rencontre des malades qui présentent tous les signes fonctionnels de la rétinite pigmentaire, mais dont les rétines sont si peu malades en apparence, que c'est à peine si l'on découvre çà et là quelques taches pigmentaires sur le trajet des vaisseaux rétiniens, comme il nous a été possible de l'observer, entre autres sur un des malades du docteur Desmarres, et sur un malade du professeur Richet à la Pitié. C'est cette variété que j'ai appelée rétinite pigmentaire sans pigment (1).

<sup>(1)</sup> Galezowski, Recherches ophthalmoscopiques sur les maladies de la rétine et du nerf optique. Paris, 4863, p. 22.

D'après Mooren et Mouchot, ces taches apparaissent d'abord au côté interne du fond de l'œil; de là elles se répandent dans le segment postérieur, en suivant les vaisseaux rétiniens jusqu'à la papille. Quelquefois les artères rétiniennes sont tellement recouver!es par ces amas pigmentaires, qu'il est même difficile de les suivre.

2. L'état des vaisseaux rétiniens nous fournit des signes très-caractéristiques. On les trouve, en effet, très sensiblement diminués, les veines sont encore mieux conservées; mais, quant aux artères, elles sont tellement amincies, qu'on les perd souvent de vue an milieu des taches noires pigmentaires. C'est sur le trajet des vaisseaux rétiniens qu'on trouve des taches noires accusant la forme de vaisseaux.

3. Aux accumulations du pigment, il faut ajouter des infiltrations et exsudations blanchâtres et opalines de la rétine, qui tantôt se trouvent au voisinage de la papille, tantôt forment de larges traînées blanchâtres se dirigeant de la papille vers

la périphérie.

4. La papille du nerf optique change d'aspect : dans la majorité des cas elle est visiblement atrophiée, mais elle conserve néanmoins pendant de longues années une légère teinte rosée. Les vaisseaux centraux de la papille sont au contraire sensiblement atrophiés et à peine visibles, ce qui contraste d'une manière frappante avec la couleur rosée encore bien conservée de la substance de ce nerf. La diminution considérable des vaisseaux centraux et la conservation de la teinte rosée de la papille peuvent être considérées comme pathognomoniques de la rétinite pigmentaire.

5. La choroïde ne reste pas intacte dans cette affection, mais les altérations qu'elle présente à l'ophthalmoscope ne paraissent pas très-marquées. On remarque pourtant sans difficulté que la couche épithéliale de la choroïde a disparu en grande partie, et que les vasa vorticosa, de même que la couche chorio-capillaire,

sont tout à fait dénudés et se voient mieux qu'à l'état normal.

6. Les milieux réfringents restent pendant très-longtemps transparents. Mais à une période plus ou moins avancée de la maladie, le pôle postérieur du cristallin devient opaque. Cette opacité est le plus souvent d'une forme étoilée et se trouve au centre même de la capsule postérieure. D'après Van Trigt, cette opacité présente une forme étoilée à trois branches. Je l'ai vue plus souvent à cinq et à six branches, tandis qu'au début elle ne paraît que comme un point central arrondi. Nous avons eu l'occasion d'observer ces opacités pendant plusieurs années, et nous ne les avons jamais vues prendre un très-grand développement; le plus souvent elles restent stationnaires.

Signes fonctionnels. — 1. Héméralopie. — Un des premiers symptômes morbides de la rétinite pigmentaire congénitale, est l'impossibilité pour les malades de voir et de se conduire le soir. Cette amblyopie nocturne est appelée héméralopie. Elle se déclare dès les premières années de la vie de l'enfant, qui, à l'approche de la nuit, éprouve un certain embarras dans ses mouvements et ses actes. Les parents croient d'abord que l'enfant n'est que maladroit, mais avec l'âge la maladie faisant des progrès, l'héméralopie devient évidente.

Cette amblyopie nocturne devient apparente dès que le malade se trouve dans un endroit sombre. On voit par là que la rétine est atteinte d'une sorte d'analgésie

on de torpeur, et qu'elle ne pent fonctionner et percevoir les impressions luminenses qu'au grand jonr, lorsque le milieu dans lequel le malade se trouve est vivement éclairé.

- 2. Rétrécissement du champ visuel périphérique. La rétinite pigmentaire débute, comme nous l'avons démontré, par la partie périphérique, et, à mesure qu'elle s'avance vers les parties centrales, le champ visuel se rétrécit concentriquement. et se réduit souvent à une étendne de 5 centimètres de surface et en decà. Si l'on ajoute à l'affaiblissement général de la perceptivité lumineuse le rétrécissement du champ visuel, on trouvera l'explication de la grande difficulté qu'ont les malades à s'orienter la nuit.
- 3. Conservation de la vision centrale. L'acuité visuelle centrale se conserve habituellement dans toute son intégrité et pendant de très-longues années. Ce signe est très-caractéristique, surtout si on le compare avec le précédent. On voit, en effet, des individus pouvant lire facilement les caractères les plus fins, quoique le champ visuel soit tellement rétréci, que c'est avec la plus grande peine qu'ils peuvent se conduire tout senls. Mais à mesure que la maladie fait des progrès et atteint successivement la région de la macula, la vision centrale s'affaiblit de plus en plus, et peut se terminer par la cécité complète.

4. Nystagmus et incongruence des rétines. — Par suite des opacités centrales et postérieures du cristallin et d'altération prématurée de la macula, la vision centrale étant gênée, le regard devient incertain et l'œil tremblotant (nystagmus), ou bien le malade, en regardant un objet, semble avoir l'œil tourné dans un autre sens quelconque (incongruence des rétines).

5. L'affection existe ordinairement dans les deux yeux. Dans deux cas seulement, sur plus de cent soixante, j'ai trouvé la rétinite pigmentaire monoculaire, mais alors elle était stationnaire.

Marche. — La rétinite pigmentaire accuse généralement une marche très-lente; commencée presque dans la vie fœtale ou pendant la première enfance, elle se développe pendant vingt, trente et quarante ans, jusqu'à ce que la cécité devienne complète. J'ai vu des rétinites pigmentaires ne devenir progressives qu'à l'âge de trente à quarante ans. Chez d'autres, la marche est tellement rapide, que déjà à l'âge de cinq à dix ans l'enfant devient aveugle. Leber rapporte des observations d'enfants venant au monde complétement aveugles par suite de rétinite pigmentaire. On voit que chez eux la rétinite a traversé toute son évolution pendant la vie intra-utérine.

Anatomie pathologique. — Donders (1) est le premier qui donna une description détaillée des altérations anatomiques qui existent dans cette maladie : selon lui, c'était le pigment développé dans l'épaissenr de la rétine qui était la cause des taches noires ; il a surtout insisté sur la présence de ce pigment le long des vaisseaux. Les préparations faites par lui, et que nous reproduisons (fig. 287 et 288), donnent une idée très-nette de la distribution de ce produit morbide dans les différentes couches de la rétine.

Cet éminent antenr avait avancé aussi que le pigment se développait dans cette membrane d'une manière idiopathique par un processus morbide spécial; mais

<sup>(1)</sup> Donders, Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 1, p. 139.

cette opinion ne me paraît pas exacte. Tout au contraire, les recherches de Müller, Junge et Boling Pope ont démontré que ces masses pigmentaires provenaient de la choroïde, qui selon ces auteurs, étant malade, adhère à la rétine, surtout dans les endroits les plus enflammés.



Fig. 287. — Dépôts du pigment à la surface externe de la rétine (grossissement, 12).



Fig. 288. — Dépôts de pigment vus par la surface interne de la rétine (\*).

Aujourd'hui il ne peut y avoir de doute que dans cette maladie la choroïde et la rétine sont malades au même degré, et que la rétine, une fois ramollie et macérée par un processus morbide spécial, se laisse pour ainsi dire imprégner de pigment amorphe, ou de cellules pigmentaires épithéliales de la choroïde altérées et désagrégées. Dans la figure 289 on voit les différentes couches de la rétine infiltrées du pigment, pendant que la choroïde elle-même a subi des modifications notables. La figure 290 représente les cellules épithéliales pigmentaires déposées sur le trajet des vaisseaux rétiniens.



Fig. 289. — Coupe de la rétine et de la choroïde (\*\*).



Fig. 290. — Pigmentation d'un vaisseau rétinien (\*\*\*).

En examinant la rétine avec les plus grands soins, les micrographes ont constaté les désordres suivants :

1. Les parois des vaisseaux présentent presque dans toute l'étendue de la rétine un épaississement de nature hyaline; leur calibre est sensiblement diminué, et les ramifications plus fines sont oblitérées (Schweigger).

(') aa, artère de la rétine altèrée par des infiltrations pigmentaires. (Donders.)

(\*\*) a, rètine avec des dépôts de pigment dans la couche vasculaire; b, lame élastique antérieure; c, stroma de la choroide. (Donders.)

(\*\*\*) a, vaisseau rétinien isolé, recouvert de cellules pigmentaires; b, cellules pigmentaires de la rétine.

2. La couche des fibres optiques est conservée dans plusieurs endroits au voisinage de la papille, pendant que d'autres fibres sont atrophiées. Les fibres radiaires subissent dans les couches externes un allongement considérable, et forment au niveau de la choroïde une inflexion presque rectangulaire (Pope).

3. La couche des bâtonnets et des cônes est presque complétement détruite, et elle est remplacée par des amas pigmentaires de la choroïde et la lamelle vitrée for-

tement saillante et hypertrophiée (Leber).

4. Le tissu cellulaire de la rétine est habituellement fortement développé; il remplace en grande partie les éléments nerveux altérés.

5. Le pigment forme des groupes qui sont distribués surtout le long des vaisseaux rétiniens. Selon moi, il provient tout entier de la choroïde; telle est aussi l'opinion de Pope, qui a trouvé toujours le pigment épithélial altéré juste en face de l'endroit où la rétine était le plus infiltrée par le pigment. Scion Pope, la prolifération de la couche granuleuse externe hypertrophiée fait qu'elle s'engage dans la choroïde et emprisonne une partie de son épithélium.

6. La choroïde est altérée, et l'on voit par places son atrophie très-accentuée, le pigment épithélial résorbé, tandis que dans d'autres endroits on constate des exsudations plastiques très-épaisses, qui amènent des adhérences fortement résistantes

entre la rétine et la choroïde.

7. Cette affection réside, comme on voit, dans les deux membranes à la fois, dans la rétine et la choroïde; et de même que le pigment de la choroïde altérée ne pourrait pas s'engager dans la rétine saine, de même la rétine pourrait être macérée, complétement ramollie, et ne serait pas pigmentée tant que le pigment choroïdien resterait sain et intact. (Galezowski.)

B. RÉTINITE PIGMENTAIRE SYPHILITIQUE. — Cette forme de rétinite distère très-peu de la précédente; cependant, si l'on compare les signes ophthalmoscopiques, on trouve quelques particularités qui font distinguer l'une de l'autre.

La rétinite pigmentaire syphilitique débute ordinairement par une choroïdite de même nature; le corps vitré se trouble, la choroïde s'altère et gagne successivement la rétine et le nerf optique. Nous n'avons point ici à étudier la choroïdite syphilitique par laquelle la maladie débute; nous en parlerons longuement dans la partie consacrée aux maladies de la choroïde. Nous nous bornerons à donner un tableau succinct de la rétinite pigmentaire syphilitique déclarée.

symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — 1. Trouble du corpe vitré. — Ce signe est un des plus constants et des plus caractéristiques de l'affection syphilitique de l'œil, et il existe presque toujours dans la rétinite et la choroïdite syphilitiques. Ce trouble est dû aux flocons du corps vitré, qui peuvent être vus l'ophthalmoscope, et qui, dans d'autres cas, constituent un trouble presque microscopique de ce milieu. C'est pour cette raison que la papille apparaît mageuse et peu distincte, malgré la transparence relative des milieux de l'œil.

2. Atrophie de la papille. — L'apparence nuageuse de la papille n'empèche pa de constater son atrophie caractéristique, propre aux rétinites pigmentaires. Elle a conservé encore en grande partie sa teinte rosée; mais les vaisseaux centrau sont sensiblement diminués de volume, ils sont filiformes et à peine distincts.

3. Exsudations dans la rétine. — Au voisinage de la papille, on voit des infiltre tions blanchâtres ou blanc grisâtre dans la rétine, qui se transforment sonvent e

vraies exsudations plastiques. C'est en suivant les vaisseaux centraux rétiniens près de l'ora serrata, que l'on ne tarde pas à rencontrer disséminés çà et là des amas pigmentaires.

4. Pigmentation. — Les taches pigmentaires de la rétine diffèrent par leurs formes et leur disposition générale des taches congénitales. Elles sont aussi noires que les congénitales, mais le plus souvent disposées en cercles complets ou demicercles, surtout au début. Souvent même l'ensemble de ces taches forme de grands cercles noirs, pigmentés, comme on pourra en juger par une figure de notre atlas (1).

Mais à part ces taches circulaires, pigmentaires de la rétine, qui ressemblent, comme on voit, par leur forme, aux éruptions syphilitiques de la peau, on en rencontre d'autres linéaires, disposées le long des vaisseaux et étoilées, semblables, sous tous les rapports, aux taches congénitales. Je les ai rencontrées sur plus de soixante-quinze malades, dont plusieurs ont été examinés en présence de Ricord, Clerc et Fournier.

5. Choroïde. — Cette membrane est visiblement altérée : elle est dépourvue par places de son pigment, et laisse voir très-distinctement sa couche vasculaire dénudée ; dans d'autres endroits la sclérotique est mise complétement à nu.

6. Cristallin. — A une période avancée de la maladie, le cristallin s'opacifie

dans son segment postérieur, et il s'y déclare une cataracte polaire étoilée.

Signes fonctionnels. — Ils sont presque les mêmes que ceux qu'on observe dans la rétinite pigmentaire congénitale; les malades deviennent héméralopes; leur champ visuel se rétrécit concentriquement, pendant que la vision centrale se conserve presque intacte. Mais à ces symptômes communs aux deux maladies il faut ajouter ceux qui sont propres à la choroïdite syphilitique et qui persistent dans la rétinite pigmentaire syphilitique. Ces malades sont sujets aux photopsies des plus fréquentes; des éclairs et des cercles luminenx apparaissent constamment devant leurs yeux; par moments, ils sont pris de photophobie, et le passage d'un endroit sombre dans un endroit clair leur est très-pénible. La cécité partielle des couleurs accompagne aussi presque constamment cette maladie.

Marche. — La marche de la rétinite pigmentaire syphilitique est progressive, et elle est en même temps beaucoup plus rapide que celle de la rétinite congénitale. Elle mène le plus souvent, au bout de quelques années, à la cécité complète. La marche de la rétinite syphilitique présente une sorte de périodicité ou des accès

suivis de cécité complète, et qui se dissipe au bout de quelque temps.

Anatomie pathologique. — Jusqu'à présent nous ne possédons qu'un seul cas de recherches microscopiques faites sur un œil atteint de rétinite pigmentaire syphilitique. C'est le cas de Boling Pope (2). Il s'agissait d'un enfant de sept mois, à qui une ophthalmie des nouveaux-nés fit perdre la vue et qui mourut des suites d'une syphilis héréditaire. Après avoir examiné la rétine au microscope, le docteur Pope trouva la rétine par places double d'épaisseur, et contenant des masses pigmentaires. L'épaississement de la rétine provenait d'une prolifération de ses éléments, et en particulier des couches granuleuses. Les fibres de Müller étaient fortement hypertrophiées. Le pigment se trouvait aggloméré dans les parties

<sup>(1)</sup> Voyez Galezowski, Atlas ophthalmoscopique, pl. VI, fig. 3.
(2) Pope, Ophth. Hospit. Reports, vol. IV, 1<sup>re</sup> partie, 1864, p. 76.

épaisses de la rétine. Toutes ces altérations se sont développées, d'après Pope, sous la dépendance directe de la choroïdite.

Étiologie des rétinites pigmentaires en général. — Il n'y a encore rien de fixe et de bien déterminé au sujet de l'étiologie de la rétinite pigmentaire congénitale. De Graefe avait signalé le premier l'influence de l'hérédité sur sa production, mais cette cause n'est pas constante. Il en est de même de la consanguinité mise en avant par le docteur Liebreich, qui prétendait que sur 400 cas elle apparaît 40 à 50 fois chez les enfants issus de parents consanguins. Si l'on rencontre chez ces individus la consanguinité des parents, il ne faut, selon moi, la considérer que comme un phénomène de coïncidence, puisque sur 400 malades atteints de cette maladie, je n'ai observé la consanguinité que 45 fois. Bousseau, Second et Monoyer n'ont point rencontré cette coïncidence.

Höring, Stor et d'autres auteurs ont observé la rétinite chez des individus qui avaient des doigts et des orteils surnuméraires. Chez une malade de Mauthner, le membre supérieur droit tout entier avait subi un arrêt de développement.

De Gracfe et Leber ont constaté que la rétinite pignientaire peut amener pendant la vie fœtale la cécité complète.

La cause syphilitique ne peut pas être aujourd'hui mise en doute, et nos recherches le démontrent d'une manière incontestable. Nous avons observé, en effet, plus de 80 cas de choroïdites syphilitiques, et sur ce nombre il y avait au moins dans un quart des cas la rétinite pigmentaire.

Cette affection apparaît ordinairement à la suite d'une choroïdite syphilitique, souvent plusieurs années après les accidents secondaires.

En comparant les deux formes de rétinites pigmentaires, congénitale et syphilitique, nous pouvons constater sans difficulté la ressemblance qui existe entre elles. Voici, du reste, le tableau comparatif de leurs symptômes :

Rétinite pigmentaire congénitale.

- 1. Papille transparente, rosée, et les vaisseaux centraux atrophiés.
- 2. Pigmentation de la rétine sous forme de taches étoilées striées.
- 3. Choroïde privée par places de pigment.
- 4. Opacité centrale du pôle postérieur du cristallin.
- 5. Héméralopie congénitale.
- 6. Conservation de la vision centrale avec rétrécissement du champ visuel périphérique.
- 7. Conservation de la faculté chromatique de l'œil.
- 8. La marelle est lente et progressive.

Rétinite pigmentaire syphilitique.

- Papille nuageuse, rosée, et les vaisseaux eentraux atrophiés.
- 2. Pigmentation de la rétine sous forme de taches noires circulaires.
- 3. Idem, et par places des taches blanches exsudatives.
- 4. Idem.
- 5. Iléméralopie acquise.
- 6. ldem.
- 7. Cécité partielle des couleurs.
- 8. Marche relativement plus rapide, se compliquant de temps en temps d'accès de cécité périodique.

Diagnostie différentiel. — Il n'est point difficile de diagnostiquer une rétinite pigmentaire, si l'on veut s'appuyer sur l'ensemble des symptômes.

1. Une choroïdite atrophique est souvent accompagnée d'un amas considérable de pigment; mais l'absence de pigmentation particulière, étoilée, ou le long des

vaisseaux; la conservation du volume normal des vaisseaux rétiniens, la coloration physiologique de la papille, l'absence d'héméralopie et la conservation du champ visuel périphérique; tous ces signes, dis-je, indiqueraient qu'il s'agit d'une choroïdite atrophique, et non d'une rétinite pigmentaire.

2. Les rétinites pigmentaire congénitale et syphilitique se distinguent l'une de l'autre par la forme du pigment, qui est déposé le plus souvent en cercles, et par le trouble de la papille; la rétinite syphilitique, d'autre part, est acquise et se dé-

clare après l'inoculation du virus syphilitique.

Pronostie de la rétinite pigmentaire en général. — La rétinite pigmentaire congénitale et la rétinite pigmentaire syphilitique sont excessivement graves: elles ont une marche progressive, quoique lente, et se terminent au bout d'un temps plus on moins long par la cécité. Dans la rétinite congénitale pourtant, la vue peut se conserver pendant trente, quarante et même soixante ans ; tandis que l'affection syphilitique pent se terminer par la cécité après cinq, huit ou dix ans.

Traitement. — Nous ne possédons point de moyens capables d'arrêter le progrès de cette terrible affection; qu'elle soit congénitale, acquise ou syphilitique,

le traitement reste le plus souvent sans efficacité.

Si l'affection est congénitale, on doit avoir recours aux moyens hygiéniques, au régime tonique, fortifiant, séjour à la campagne, bains arsenicaux et bains de mer. Localement aucun traitement n'est indiqué; on prescrira seulement de se tenir à :

l'abri d'une très-grande lumière et d'éviter une trop grande fatigne.

Dans la rétinite pigmentaire syphilitique, c'est surtout à l'usage de l'iodure de potassium à haute dose (de 2 à 4 grammes par jour) que je dois quelques cas d'amélioration sensible. Mais pour que le malade supporte mieux ces doses, il devra prendre cette préparation pendant les repas. Des déplétions sanguines au début de la maladie syphilitique penvent être d'une certaine utilité. Quant aux vésicatoires, l'électrisation et les collyres de toute sorte, tous ces moyens restent sans efficacité.

Bibliographie. — Donders, Pigmentbildung in der Netzhaut (Archiv f. Ophth., Bd. III, Abth. 1, p. 139). — De Graefe, Archiv f. Ophth., 1858, Bd. IV, Abth. 2, p. 250. — Schweigger, Untersuchung über pigmentirte Netzhavt (Archiv f. Ophth., 1859, Bd. V, Abth. 1, p. 96). - Métaxas, De l'exploration de la rétine et des altérations de cette membrane, etc., thèse de Paris, 1861. — Pope, Ophthalmic Hosp. Reports, vol. IV, 1re partie, 1864, p. 76. — Galezowski, Rétinite pigmentaire (Recherches ophthalmoscopiques sur les maladies de la rétine et du nerf optique, Paris, 1863, p. 17), et Compte rendu du Congrès ophthalmologique international de Paris, 1867. — Mouchot, Essai sur la rétinite pigmentaire. Paris, 1868. — Bousseau, Des rétinites secondaires, thèse de Paris, 1868, p. 100. - Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie. Wien, 1868. — Leber, Veber Retinitis pigmentosa und angeborene Amaurose (Archiv. f. Ophth., B.J. XV, Abth. 3, p. 1). - Perrin, Traite pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie. Paris, 1870, p. 239.

#### ARTICLE VIII.

# EMBOLIE DES VAISSEAUX RÉTINIENS.

Les artères oculaires, de même que celles des autres parties de l'organisme, penvent être oblitérées par un coagulum fibrineux qui vient se loger dans un point de lenr trajet.

Legroux le premier, et plus tard Virchow, ont démontré que le calibre des vais-

seaux ponvait être obstrué par un bonchon fibrineux, venu d'un point plus on moins éloigné du système artériel.

L'embolie de l'artère centrale de la rétine et du nerf optique a été observée pour la première fois par le professeur de Graefe (1). Depuis cette publication, plus de vingt autres observations de ce genre ont été rapportées par divers auteurs; les plus remarquables sont celles de Schneller, Saemisch, Martin, Steffan, Fano, Quaglino et S. Wells.

Pour ma part, j'ai observé plus de huit cas d'embolie de l'artère centrale de la rétine. C'est en me basant sur mes propres recherches, ainsi que sur celles des autres auteurs, que je donnerai la description de cette affection.

On doit distinguer deux variétés d'embolie des artères rétiniennes, l'une complète et l'autre partielle.

- A. EMBOLIE COMPLÈTE DE L'ARTÈRE CENTRALE. Symptomatologie. Signes ophthalmoscopiques. 1. La papille du nerf optique apparaît pâle, anémique, sans que pour cela elle ait ce ton blanc nacré qui est propre aux atrophies. On voit qu'elle conserve encore sa transparence. Ses contours ne sont point trèsdistincts; une sorte de voile ou d'infiltration blanchâtre la recouvre, ainsi que les parties voisines de la rétine. Cette infiltration est quelquefois striée, comme Steffan l'a observé.
- 2. Les vaisseaux centraux de la rétine présentent des changements très-marqués; les branches principales de l'artère centrale sont filiformes, à peine appréciables; d'autres branches sont complétement exsangues et même réduites en cordons blancs (Galezowski).

Quelquefois tous ces vaisseaux augmentent légèrement de volume et sont plus remplis à mesure qu'ils s'éloignent de la papille, comme l'avait remarqué de Graefe (fig. 291).

Sur la papille les veines diminuent aussi de volume; mais dans les autres parties de la rétine, surtout du côté de la macula, elles sont souvent plus développées.

- 3. La rétine paraît blanchâtre au pourtour de la papille, et quelquesois dans toute son étendue, ce qui est dû à une infiltration séreuse, opaline. Mais, au bout d'un certain temps, ce trouble disparaît en grande partie et ne se conserve que dans le segment postérieur de l'œil.
- 4. La macula lutea devient le siége presque constant d'altérations consécutives à l'embolie de l'artère centrale. Quelques heures ou quelques jours après le début, il se forme dans cette région un nuage grisâtre, épais, qui devient à la longue de plus en plus opaque. Ce nuage blanchâtre se compose d'une quantité de petits points blanchâtres que de Graefe avait signalés, et que j'ai pu voir sur deux de mes malades. An centre même de cette infiltration, on remarque habituellement une tache rouge bien limitée, d'un volume très-varié.

En haut et en bas de la fossette centrale, on distingue bien souvent, surtout an début de la maladie, de nombreux vaisseaux capillaires fortement engorgés, disposés parallèlement les uns aux autres et se dirigeant de haut en bas.

Steffan, Fano et Just ont vu des hémorrhagies se produire dans les différentes

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. V, Abth. 1, p. 136, et Clinique ophthalmologique, édition française. Paris, 1866, p. 280.

régions de la rétine, surtont vers le bord interne de la papille ou dans la macula dle-même. Ce fait ponrtant nous paraît peu probable, et l'on doit se demander l'il n'y a pas là une erreur d'interprétation.



Fig. 291. — Embolie de l'artère centrale de la rétine, d'après de Graefe.

Nous devons, en effet, signaler l'existence d'une tache rosée et ovale s'étendant, dans les premiers jours de la maladie, entre le bord externe de la papille et la macula, et qui peut simuler une ecchymose. Il m'est arrivé d'observer un fait de ce genre. L'examen à l'image droite m'avait permis alors de constater que la partie rouge n'était point infiltrée; elle était au contraire complétement transparente, et laissait apercevoir dans toute cette étendue la choroïde rouge, qui, par contraste avec la rétine infiltrée au voisinage, se présentait comme un épanchement de sang.

Signes fonctionnels. — L'embolie de l'artère centrale se déclare habituellement d'une manière brusque; le malade s'aperçoit qu'un voile épais couvre soudainement ses yeux, et quelques minutes après la vue est abolie dans un œil. Ordinairement la cécité est complète, elle dure quelques jours; et ce n'est que plus tard qu'une partie excentrique du champ visuel se rétablit, mais à un degré tellement faible, qu'elle ne peut être d'aucune utilité pour le malade.

B. EMBOLIE PARTIELLE. — L'oblitération d'une des branches collatérales de l'artère centrale a été observée par Saemisch, Hirschmann, Knapp et par moi.

Elle se présente sous des formes très-variées. Tantôt il n'y a qu'une branche artérielle, supérieure ou inférieure, qui soit oblitérée. On remarque alors toute la partie correspondante de la rétine trouble et légèrement infiltrée, l'artère complétement disparue, ou seulement réduite en un filament très-fin; ce qui contraste d'une manière frappante avec l'autre moitié de la papille où les vaisseaux conservent leur volume.

Cette embolie partielle laisse quelquefois la macula intacte, et la vision centrale se conserve dans toute son intégrité. C'est ainsi qu'un malade, M. A..., âgé de vingt-neuf ans, qui me fut adressé par le professeur Lasègue le 20 avril 1870, avait

perdu brusquement la vue de l'œil droit quelques semaines avant de venir me consulter. L'examen m'a permis de constater que la papille était blanche dans sa partie supérienre et l'artère réduite à une petite strie à peine distincte (fig. 292, a); la veine qui l'accompagne était aussi moins volumineuse que celle de la partie inférieure de la papille. Le champ visuel était aboli dans tout le champ inférieur et externe, jusqu'à 3 centimètres du point de fixation. Le malade pouvait pourtant lire le n° 1 de l'échelle typographique, quoiqu'il fût gêné dans son travail par une ombre qu'il voyait constamment à côté du point de fixation.

Fig. 292.

Fig. 293.

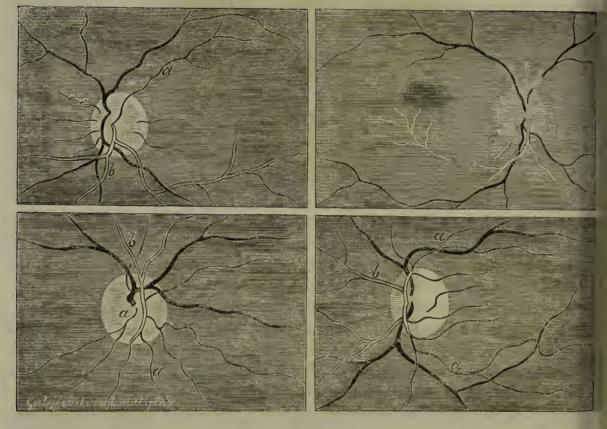

Fig. 294.

Fig. 295.

Fig. 292 à 295. -- Différentes variétés d'embolies de l'artère centrale (\*).

Des faits non moins intéressants se trouvent reproduits dans les figures 293, 294 et 295. Le premier se rapporte à un malade du docteur Vigla à l'Hôtel-Dieu, âgé de quarante-cinq ans, qui perdit la vue tout à coup au mois d'août 4869. L'examen ophthalmoscopique m'a démontré une branche ortérielle oblitérée, et transformée en un cordon blanc qui se voyait aussi du côté de la macula.

La figure 294 représente l'œil droit d'une malade qui a été prise soudainement d'attaques cérébrales graves avec perte de la parole et de la mémoire, et de cécité subite de l'œil droit par embolie. L'œil gauche, au contraire, fut pris d'une hémornagie générale du corps vitré, dont elle est anjourd'hui guérie. La figure 295 re-

<sup>(\*)</sup> Fig. 292. a, artère oblitérée; b, artère dans son volume normal. — Fig. 293. Embolie complète de l'erfère centrale, dont quelques branches sont transformées en cordons blancs; des exsudations blanchâtres périvasculaires se voient un pourtour d'autres branches. — Fig. 294. a, a, branches artèrielles oblitérées; b, artère non encore oblitérée. — Fig. 295. a, a, branches artèrielles oblitérées; b, branches collatérales nyant conservé leur volume normal.

produit l'œil d'un malade, âgé de soixante aus, qui me fut adressé par le docteur Remond. Son œil gauche fut pris soudainement d'une cécité complète par embolie de la branche supérieure et inférieure. Mais ce qui était digne de remarque, c'est qu'une partie de la branche centrale était intacte dans tout son trajet de la papille; l'embolie n'apparaissait qu'au delà de ses limites. Au bout de huit jours, la vue est revenue dans la moitié externe du champ visuel correspondant à la partie de la rétine qui recevait sa nutrition par la branche b, tandis que le reste du champ visuel est resté définitivement aboli.

Signes fonctionnels. — On voit par ces faits que, dans une embolie partielle, a vue n'est pas abolie complétement, mais qu'il n'y a le plus souvent qu'une parie du champ périphérique qui est atteinte. Chez un de mes malades, pendant vingt-quatre heures la cécité a été complète, mais la vue est revenue ensuite dans a moitié du champ visuel. Une fois j'ai pu constater la conservation de l'acuité visuelle pendant que le champ visuel périphérique était rétréci concentriquement.

Marche. — L'embolie complète de l'artère centrale amène dès le début la cécité complète, et le plus souvent définitive. Pourtant on constate quelquefois une légère imélioration au bout de quelque temps. Ainsi Schneller et Steffan ont vu la vision evenir au bout de cinq ou six mois, si bien que le malade pouvait lire le n° 2 de l'échelle typographique. Cette amélioration s'observe plus particulièrement dans une embolie partielle, comme on peut en juger par des faits que nous avons rapportés plus haut.

L'affection est ordinairement suivie d'une atrophie de la papille, malgré le rétaplissement partiel de la circulation dans certains vaisseaux rétiniens. Quant à 'infiltration de la rétine, elle se dissipe habituellement, et il n'y a qu'au pourtour le la papille qu'on voit persister une légère infiltration rétinienne, et quelquefois les stries blanchâtres au pourtour des vaisseaux.

Diagnostic différentiel. — Une embolie récente de l'artère centrale est acile à reconnaître : une infiltration séreuse étendue, avec diminution de volunte les vaisseaux et la perte subite de la vue sont autant de signes caractéristiques le la maladie. Mais à une période plus avancée, on ne trouve plus que les signes l'atrophie de la papille.

Le diagnostic entre l'atrophie de la papille progressive et l'embolie n'est point lifficile : c'est la perte subite de la vue et l'état stationnaire du mal pendant des unées dans l'œil primitivement atteint, sans que l'autre œil s'en ressente, qui font econnaître une embolie. C'est ainsi que nous avons eu l'occasion de constater une trophie de la papille survenue subitement chez le comte B..., et que nons avons que en consultation avec le docteur N. Gueneau de Mussy. L'atrophie papillaire nonoculaire ne différait de la progressive que par la petitesse des artères et le lébut subit du mal.

Étiologie et pathogénie. — Les embolies artérielles reconnaissent ordinairenent pour cause une affection cardiaque, telle que l'endocardite, ou affection des
alvules mitrales ou aortiques. Un caillot fibrineux se détachant des parois du cœur
nalade est transporté par le sang artériel dans la circulation générale et s'arrête
lans un point quelcouque du système artériel. C'est ainsi qu'on voit les embolies
rérébrales ou oculaires survenir dans les différentes maladies du cœur. Chez une
eune malade du professeur Charcot, à la Salpêtrière, nous avons pu constater une

620 RÉTINE.

embolie de l'artère centrale de la rétine gauche, avec hémiplégie et aphasie, et ces altérations ont persisté pendant plusieurs années sans changement.

Mais faut-il toujours supposer l'existence de la cause cardiaque dans la production de l'embolie, et n'y a-t-il pas d'autres affections du système circulatoire qui puissent donner lieu à l'oblitération de l'artère rétinienne?

Il est incontestable pour moi que ces embolies peuvent se produire sans lésion du cœur, comme cela est arrivé chez une malade qui me fut adressée par le docteur Peter, et qui n'avait rien du côté du cœur, malgré l'embolie rétinienne. Il me semble rationnel d'admettre que, de même que l'affection cardiaque peut donner lieu à la formation d'un coagulum fibrineux, de même il peut se produire une simple endartérite rhumatismale, syphilitique ou autre, qui sera suivie de l'apparition d'un coagulum fibrineux, qui obstruera dans un endroit ou dans un autre le calibre d'une artère capillaire.

L'inflammation des parois artérielles, et surtout de sa tunique interne, ne peut être en aucune façon contestée. Béhier et Hardy (1) déclarent avec raison que la membrane interne des artères se rapproche par sa nature du tissu séreux, et présente les mêmes altérations morbides : coloration rouge, état villeux et opaque, injection des vaisseaux sous-jacents, ramollissement du tissu cellulaire sous-jacent, coagulation du sang et des fausses membranes adhérentes à la paroi interne. Cette inflammation, une fois déclarée, donne lieu à la formation des fausses membranes, qui peuvent tantôt s'arrêter sur place et l'oblitérer totalement, tantôt le coagulum peut être entraîné dans la circulation générale, s'arrêter dans un capillaire et donner lieu à une embolie.

Chez les personnes âgées, la thrombose peut aussi amener une oblitération de l'artère, mais ce processus se développera lentement, contrairement à ce qu'on observe dans l'embolie.

Anatomie pathologique. — Nous ne possédons que deux cas d'autopsie. Schweigger (2) a eu le premier l'occasion de l'étudier au microscope, et il a pu constater l'oblitération complète de l'artère centrale dans la région de la lame criblée. Un autre fait appartient à Maurice Raynaud et A. Sichel, qu'ils ont pu observer pendant la vie avec l'ophthalmoscope, et ensuite vérifier sur le cadavre. Je tiens ces détails du docteur Raynaud, qui a pu voir l'artère centrale bouchée par un caillot allongé situé à quelques millimètres de la lame criblée.

Pronostie. — L'affection est ordinairement très-grave; elle amène la cécité le plus souvent complète et définitive de la vue, mais elle n'a point d'influence sur l'autre œil, et l'observation nous démontre que jamais les deux yeux ne sont atteints par cette maladie.

Traitement. — L'embolie de l'artère centrale de la rétine est une affection incurable, et il n'y a point possibilité de rétablir la circulation ainsi arrêtée. Qualigno (de Milan) a tenté la paracentèse oculaire, et, quoiqu'il y ait eu une légère amélioration, celle-ci n'a point persisté et la cécité devint complète et définitive.

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. V, Abth. 1, p. 136. — Blessig, Archiv f. Ophth., Bd. VIII, Abth. 1, p. 216. — Fano, Gazette des höpitaux, 1864, p. 482. — Hutchinson, Ophth. Hosp. Reports, t. IV, p. 233.—Steffan, Archiv f. Ophth., Bd. XII, Abth. 1

(1) Béhier et Hardy, Traité de pathologie interne, t. 11, 2° partie. Paris, 1864, p. 981.

(2) Schweigger, Lecons sur l'ophthalmoscope, p. 140.

p. 34. — Saemisch, Klinische Monasbl., t. IV, p. 32. — Qualigno, Deux vas d'amaurose évoudaine par embolie de l'artère ophthalmique, l'un d'eux ayant été momentanément amélioré par iridectomie (Ann. d'oculist., 1866, t. LVI, p. 459). — S. Wells, A Treatise of diseases of the eye. London, 1869, p. 363. — Galezowski, Union méd., 1869, et Atlas d'ophthalmoscopie, Paris, 1871.

#### ARTICLE IX.

# ANÉVRYSMES DE LA RÉTINE.

Il y a deux variétés d'anévrysmes de la rétine : une qui peut se déclarer dans des branches principales de l'artère rétinienne; l'autre, au contraire, envalussant les vaisseaux capillaires sur plusieurs endroits à la fois : cette dernière porte le nom

d'anévrysme miliaire.

A. ANÉVRYSME DE L'ARTÈRE CENTRALE. — Il est excessivement rare, et, depuis les recherches ophthalmoscopiques, nous ne possédons que deux cas rapportés par Sous (de Bordeaux) et Émile Martin. On voyait, d'après Sous, une grosse tubérosité occupant les deux tiers de la papille, et qui exécutait des mouvements alternatifs de rétrécissement et de dilatation.

B. ANÉVRYSMES MILIAIRES. — Les recherches intéressantes de Charcot (4) et Bouchard ont établi, dans ces dernières années, que les artères capillaires du cerveau peuvent être le siége des anévrysmes miliaires. Bientôt le docteur Henry Liouville a eu l'occasion de signaler anatomiquement, d'une façon certaine, l'existence de lésions anévrysmales rétiniennes se rencontrant simultanément avec des anévrysmes encéphaliques. Ce fait fut communiqué à la Société de biologie, en 1868, sous le titre de Diathèse anévrysmale généralisée.

Nous empruntons quelques notes intéressantes à ce sujet, communiquées par cet auteur à l'Académie des sciences (2):

La première observation est celle d'une femme de quatre-vingt-sept ans, qui avait eu, il y a deux ans, une hémiplégie subite à droite sans perte de connaissance, disait-elle; puis des étourdissements, des chaleurs faciales, des céphalalgies, suivis de mort le 15 août 1868. Liouville trouva des vaisseaux très-athéromateux par places, des dilatations anévrysmales très-nettes sur les méninges, et de nombreux anévrysmes miliaires à la surface et dans l'intérieur du cerveau, dans le cervelet et la protubérance. La rétine de l'œil droit montrait des vaisseaux très-gorgés de sang, flexueux, et sur leur trajet des dilatations arrondies, espacées, rappelant tout à fait des anévrysmes, que l'on constata bien avec la loupe; le cristallin était dur et un peu rougeâtre en quelques points.

L'année suivante, en janvier 1869, Bouchereau et Magnan communiquaient à la Société de biologie les pièces d'un nouvel exemple remarquable de généralisation des lésions anévrysmales rencontrées chez un homme âgé seulement de cinquante-huit ans. Ils en résumaient ainsi l'observation : « Alcoolisme chronique avec accès subaigu; attaques épileptiformes un an après son entrée à Sainte-Anne, attaque épileptiforme en dernier lieu. Autopsie : hémorrhagies cérébrales, dilatations anévrysmales dans le cerveau, hémorrhagies rétiniennes avec anévrysmes miliaires de la rétine, pachyméningite rachidienne.

(1) Bouchard et Charcot, Archives de physiologie, 1868.

<sup>(2)</sup> Liouville, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 7 mars 1870.

La troisième observation, recueillie par H. Liouville, en collaboration avec Charcot, date de février 4870. Il s'agit d'une malade âgée de soixante-douze aus, qui succomba à la Salpêtrière, à la suite de petites attaques apoplectiformes. L'antopsie, faite par Charcot et H. Liouville, avait révélé une quantité innombrable d'anévrysmes miliaires existant dans le cerveau, le cervelet, la protubérance et les méninges.

a Mais de plus, et surtout, existaient des anévrysmes dans les deux rétines. Ces dernières lésions des vaisseaux du fond de l'œil correspondaient à de petites hémorrhagies infiltrées dans les parois mêmes de la couche rétinienne. En effet, il y avait, disséminées çà et là, de petites zones ecchymotiques, d'un jaune rouillé, entourant des dilatations arrondies des vaisseaux, dilatations qu'on voyait déjà presque suffisamment bien à l'œil nu et qui se confirmaient très-nettement avec une loupe; d'un autre côté, une préparation avec le microscope déterminait absolument cenx que la simple inspection n'avait point tout d'abord reconnus. Il s'agissait bien réellement d'anévrysmes; leur forme, leur volume, leurs ressemblances multiples rappelaient ceux qu'on avait rencontrés sur les artérioles des méninges et de l'encéphale. Quelques-uns seulement étaient plus petits, exigeaient l'emploi d'un grossissement de dix à vingt fois pour être bien reconnus; mais d'autres, ceux que la simple vue déterminait tout de suite, atteignaient jusqu'au volume d'une petite tête d'épingle, d'un grain de tabac ou de poudre; l'un offrait même le volume d'une petite graine de millet.

» Enfin l'examen d'une de ces rétines, fait avec le microscope, confirmait absolument la structure anévrysmale de ces altérations vasculaires, et montrait encore plus les points de ressemblance qui existent, pour les modifications pathologiques de ce genre, entre les vaisseaux du fond de l'œil et les vaisseaux encéphaliques. »

Malheureusement les recherches ophthalmoscopiques n'ont pu être dans ce cas établies, à cause des cataractes complètes des deux yeux.

Étiologie. — La cause de ces anévrysmes miliaires réside, d'après Charcot (1), dans une altération toute particulière des tuniques externes des vaisseaux capillaires, et qui est décrite par lui sous le nom de *périartérite diffuse*. Cette altération procède dans les vaisseaux de dehors en dedans, et ne se limite pas à une artériole en particulier, ou même à un département isolé de la circulation; mais elle tend au contraire à s'étendre à tout le système artériel. C'est pourquoi le docteur Liouville a pu constater à la fois des anévrysmes très-nombreux disséminés sur toute la rétine.

Cette affection de la rétine doit être excessivement rare, et les recherches ophthalmoscopiques que j'a faites dans ce but sur les nombreux malades de Charcot, Vulpian et Auguste Voisin à la Salpêtrière, ne m'ont point révélé aucune trace de cette affection.

BIBLIOGRAPHIE. — Sous, Annales d'oculistique, 1865, t. LIII, p. 241. — Martin, Atlas d'ophthalmoscopie. Paris, 1866, p. 21. — Liouville, Diathèse anévrysmale généralisée (Mémoires de la Société de biologie, 1868); — De la coexistence des anévrysmes miliaires du cerveau avec des altérations vasculaires analogues généralisées (Thèses de Paris, 1870). — Bouchereau et Magnan, Société de biologie, 23 janvier 1869. — Larrieu, Des hémorrhagies rétiniennes, thèse de Paris, 1870, p. 79.

<sup>(1)</sup> Charcot, Leçons sur les maladies des vieillards, 2° série. Paris, 1869, p. 62.

#### ARTICLE X.

## DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE.

La rétine reste, comme on le sait, en contact intime avec la choroïde, d'une art, et avec la membrane hyaloïdienne, de l'autre. Elle est fixée en arrière au nerf ptique, et en avant, vers l'ora serrata, à la membrane hyaloïdienne, où elle se soude omplétement. Dans tout le reste de son trajet, la membrane nerveuse est libre de oute adhérence et n'est fixée à la choroïde que par une sorte de succion, étant, 'antre part, tendue et appuyée sur le corps vitré.

Un épanchement séreux ou sanguin qui se produirait entre la rétine et la chooïde, devra nécessairement éloigner ces deux membranes l'une de l'autre, et cet tat pathologique est appelé décollement de la rétine (detachment of the retina).

symptomatologie. — Signes fonctionnels. — 1. La maladie débute ordinaiment d'une manière brusque et instantanée, sans qu'il y ait des signes précurars pouvant présager le mal. C'est ainsi que les malades s'aperçoivent par asard qu'un de leurs yeux est voilé en partie ou en totalité. Souvent cela arrive matin, au moment du réveil, quelquefois après le repas, ou au moment où le talade a fait un effort quelconque. Ce trouble survient sans aucune douleur et sans que l'œil à l'extérieur présente un changement quelconque.

Pourtant, si l'on interroge attentivement les malades, on trouve quelquefois des gnes précurseurs qui, deux ou trois jours avant l'accident, apparaissaient dans s yeux du malade. Tautôt ce sont des éclairs ou étincelles, tantôt des monches, u une sorte de voile noir qui apparaît à certains moments de la journée à la partie spérieure ou inférieure du champ visuel.

- 2. La vision est dès le début excessivement affaiblie, et une sorte de nuage épais, oir, et généralement assez limité, descend de la partie supérieure et interne du namp visuel et masque une partie même de la vision centrale. L'acuité visuelle et ainsi dès le début sensiblement affaiblie, et les malades peuvent à peine compter s doigts. Mais ce symptôme n'est pas constant, et il peut arriver que le malade oit en état, quoique avec peine, de distinguer les caractères très-fins. C'est ainsi ne nous avons donné nos soins, en 1870, avec le docteur Maurice Raynaud, à n malade âgé de quarante-neuf ans, atteint subitement d'un décollement de la êtine de l'œit droit, et qui pouvait lire le n° 1 de l'échelle typographique, quoique s lignes lui parussent en zigzag et les lettres irrégulièrement distribuées.
- 3. La difficulté de lire et de voir les objets fins dépend aussi bien souvent de ce ue ces objets paraissent au malade comme brisés; les lignes sont en zigzag et les ttres dissociées et rompues par places. C'est ainsi qu'un de mes malades, en regarant le mot transformation, le voyait tel que le représente la figure 296. Deux gnes parallèles et droites lui paraissaient en zigzag.

Cette déformation des objets et des lignes est appelée métamorphopsie; elle épend des plis que forme la rétine décollée dans la région de la macula.

C'est pour cette même raison que les malades atteints de décollement de la réne voient quelquefois tous les objets complétement défigurés; les personnes qui assent dans les rues leur semblent toutes bossues. Un de mes malades se plainait de voir tous les objets et les personnes tellement difformes, qu'on ne pourrait, disait-il, en avoir une meilleure idée qu'en regardant les objets à travers un verre rempli d'eau. Souvent le malade ne voit plus qu'une moitié des objets, l'autre restant cachée dans une ombre épaisse.



Fig. 296. - Déformation des caractères et des lignes droites.

4. Le champ visuel périphérique subit ordinairement de très-graves atteintes, il se perd totalement dans toute la partie qui se trouve diamétralement opposée à celle qu'occupe le décollement; et comme il arrive le plus souvent que c'est la partie externe et inférieure qui est décollée, il s'ensuit naturellement que la diminution du champ périphérique s'observe de préférence en haut et en dedans; une ligne de démarcation le limite obliquement, en se perdant quelquefois dans une demi-ombre, comme le présente la figure 297. Cette figure peut pourtant changer de forme, et l'ombre noire devenir supérieure ou inférieure, externe ou interne, selon que le décollement occupera telle ou telle autre position.



Fig. 297. — Champ visuel dans le décollement de la rétine (œil gauche).

5. Le phosphène ne peut être obtenu dans la région qui correspond au décolle ment de la rétine. Tonte la portion, en effet, de la membrane nerveuse qui est décollée et éloignée de la choroïde ne peut plus ressentir la pression exercée avec le doigt, et le phosphène manque complétement. 6. La vision *irisée* et *colorée* s'observe quelquefois chez ces malades, comme nous avons eu l'occasion de l'observer un assez grand nombre de fois. Les maades voient, pendant les premiers jours de décollement, tous les objets colorés en bleu ou en violet; quelquefois même ce phénomène peut persister indéfiniment.

Signes ophthalmoscopiques. — L'exploration de la rétine au moyen de 'ophthalmoscope se fait à l'éclairage direct du miroir et à l'image renversée.

4. A l'éclairage direct, cet examen se fait de la manière suivante : La lumière lu réflecteur ayant été projetée dans la pupille, on explore l'état des milieux réfringents en faisant exécuter à l'œil du malade des mouvements en haut et en bas, à lroite et à gauche. On comprend que le fond de l'œil apparaîtra rouge partout du la rétine a conservé sa position normale; tout au contraire, on l'apercevra planchâtre, ou blanc grisâtre, recouverte de vaisseaux flottants, dès qu'on éclaiera la région de la rétine décollée. En s'approchant davantage de l'œil malade, un pourra distinguer très-nettement une membrane blanchâtre flottant dans le corps vitré et qui n'est autre que la rétine décollée.

La rétine se trouve à l'état normal au foyer du cristallin et ne se voit point par l'éclairage direct; là, au contraire, où elle est soulevée et détachée par le liquide épanché, elle se rapproche du cristallin et se laisse parfaitement voir par éclairage direct. Cette masse blanchâtre occupe le plus souvent la partie inférieure t externe du fond de l'œil, comme cela se voit sur la figure 298; quelquefois ourtant elle est placée directement en bas, en haut ou même en dedans.

En faisant mouvoir l'œil dans diverses directions, on y remarque une sorte d'on-

lulation, de ballottement qui dépend du iquide contenu entre la rétine et la chooïde.

La surface de cette tumeur blanchâtre, uctuante, est recouverte de vaisseaux, ui sont ceux de la rétine.

Souvent le corps vitré est rempli d'une ertaine quantité de flocons noirs, sanuins ou fibrineux, qui proviennent de la étine ou de la choroïde malades. Plus



Fig. 298. - Décollement de la rétine.

eur nombre est grand, plus ils masquent la rétine décollée, et rendent en consénence le diagnostic difficile.

2. Le décollement rétinien pourra être reconnu d'une manière plus complète t plus précise par l'examen à l'image renversée. On commencera d'abord par vaminer soigneusement l'état de la papille; puis, en se dirigeant le long des vaiseaux vers les parties supérieures du fond de l'œil (image renversée), on retrouera à une certaine distance la membrane nerveuse grisâtre, qui est sillonnée e stries blanches se dirigeant dans divers sens.

La partie décollée de la rétine apparaît ordinairement grisâtre, mais avec des uances très-variées par places. Du côté de la papille elle se trouve limitée par un ebord assez bien limité, formant une ligne transversale plus blanche que le este du décollement. En s'approchant de l'ora serrata, on voit des lobes plus ou roins nombreux et ondulants, séparés les uns des autres par des lignes blanches,

GALEZOWSKI.

opaques, qui correspondent aux plissements de la rétine. Ordinairement le décollement de la rétine s'étend jusqu'à l'ora serrata; quelquefois, près de la papille, il se sépare en deux lobes, dont l'un est à droite et l'autre à sa gauche. C'est le décollement bilobaire.

3. La disposition des vaisseaux rétiniens sur la partie décollée mérite une attention toute particulière : au moment où ils montent sur la partie décollée et saillante de la rétine, ils deviennent tortueux, se recourbent et forment des crochets. C'est pour cette raison qu'on les voit tantôt s'arrêter au niveau du pli rétinien, se perdre au-dessous de ce même pli, et n'apparaître ensuite sur la partie décollée que dans une direction toute différente. Le coude que forme le vaisseau au niveau de la tache blanche est un signe très-précieux d'un décollement de la rétine, surtout dans le cas où le liquide épanché ainsi que la rétine décollée restent transparents et ne diffèrent pas par leur coloration des parties environnantes.

La coloration des vaisseaux qui se distribuent sur la partie décollée de la rétine est plus foncée qu'ailleurs, ce qui s'explique par l'effet optique du contraste des couleurs; par places ils apparaissent comme voilés à travers la membrane nerveuse infiltrée et opalescente.

4. Il arrive parfois que le liquide épanché produit une déchirure dans un endroit quelconque de la membrane nerveuse; on verra alors à travers la déchirure les vasa vorticosa de la choroïde.

5. Au voisinage de la partie décollée, la rétine peut être couverie d'épanchements sanguins, ce qui est dû aux tiraillements et à la déchirure de quelques-uns de ses vaisseaux.

6. La papille elle-même se présente congestionnée, quelquesois elle est nuageuse et infiltrée; dans d'autres cas, la rétine décollée flotte dans le corps vitré, et, en se plaçant au devant de la papille, nous empêche de la retrouver. Cela s'observe plus particulièrement dans des décollements très-étendus.

7. Il existe très-souvent près du bord interne de la papille une tache blanche semi-lunaire, qui n'est autre que le staphylôme postérieur. Il est le symptôme constant de la myopie, et comme le décollement se rencontre le plus souvent chez les myopes, ou comprend facilement que ces deux affections se rencontrent très-souvent ensemble.

8. Le liquide épanché derrière la rétine est quelquefois tellement épais et opaque, qu'il rend toute la partie décollée complétement opaque et d'une conlenr blanc grisâtre ou blanc bleuâtre. A mesure que le décollement augmente, le fond de l'œil devient de plus en plus tronble, et il peut même arriver que toute la membrane nerveuse soit détachée. Un décollement général qui ne tiendrait en arrière qu'au nerf optique et en avant au pourtour du cristallin, est appelé par de Graefe décollement en entonnoir.

**Complications.** — 1. Flocons du corps vitré. — Parmi les complications les plus fréquentes que l'on constate dans un décollement de la rétine, nous signalerons les flocons du corps vitré, an milien desquels Desmarres, Graefe et de la Calle ont vu quelquefois des cristaux libres de cholestérine; ordinairement ils sont dus aux épanchements de sang et aux exsudations sous-rétiniennes qui arrivent dans le corps vitré à travers les parties déchirées de la membrane nerveuse.

2. Iritis. — A une période plus ou moins avancée de la maladie, l'irritation de la choroïde qui a amené l'épanchement séreux et le décollement peut se propager jusqu'à l'iris, et donner lieu à une iritis. Elle a ordinairement une marche lente et est suivie d'une décoloration verdâtre et d'adhérences plus ou moins nombreuses à la capsule. Perrin a observé une simple paresse de l'iris et une dilatation inégale de la pupille sous l'action de l'atropine.

3. Irido-choroïdite. — L'inflammation de la membrane vasculaire peut prendre des proportions considérables et donner lieu à une irido-choroïdite très-grave. J'ai vu même une fois le décollement rétinien être suivi d'un glaucome

nigu.

4. Cataracte. — Le cristallin se trouble très-souvent dans un œil atteint de lécollement rétinien; la cataracte se forme alors assez rapidement et devient complète au bout de trois ou quatre mois. De Graefe a signalé cette complication surtout chez les individus jeunes; c'est pourquoi on ne doit entreprendre l'opération de la cataracte que lorsqu'on se sera assuré, par l'examen des phosphènes, que la rétine n'est pas décollée.

Diagnostic différentiel. — Il n'est pas difficile de reconnaître un décollenent de la rétine. Le début brusque de la maladie, une perte de la moitié du champ isuel avec absence de phosphène correspondant, et l'existence d'une membrane l'asculaire blanche ou opaline flottante dans le corps vitré, n'en laissent aucun loute.

A l'examen ophthalmoscopique, un décollement rétinien partiel et limité, itué près de l'ora serrata, peut être tellement petit et si peu flottant, qu'il ressemblera beaucoup à une exsudation. On évitera l'erreur lorsque l'on constatera le repord saillant de cette exsudation et les vaisseaux faisant un crochet. Un examen plus attentif permettra de découvrir les plis de la rétine, ainsi que le flottement exécuté par cette membrane.

Marche et pronostie. — Cette affection a une marche très-variée. Le plus ouvent et pendant longtemps elle reste stationnaire, mais au bout d'un certain emps l'épanchement séreux, augmentant en quantité, refoule la rétine de plus en plus et peut amener à la longue un décollement général.

Le plus souvent le décollement rétinien apparaît dans les parties déclives de 'œil, quelquesois pourtant on le voit surgir dans la partie supérieure, mais au pout de quelques jours le liquide épanché suse entre la rétine et la choroïde, et lescend en bas. Il s'ensuit naturellement que la partie supérieure décollée en premier lieu est resoulée ensuite vers la choroïde et reprend sa position normale, pendant que la rétine se détache d'une manière définitive dans la partie insérieure.

Sous l'influence de congestion et d'irritation permanentes de la choroïde, on voit souvent, dans le courant de la maladie, la nutrition de l'œil tout entier s'altérer, et e globe de l'œil tantôt augmenter et tantôt diminuer de tension et de densité. Souvent il devient mou, pour reprendre au bout de quelque temps une densité considérable.

Il est rare de voir la rétine décollée recouvrer complétement ses fonctions, mais ces faits existent, comme on peut en juger par les observations rapportées par moi, Steffan, Rydel et d'antres anteurs.

Anatomic pathologique. — Le décollement de la rétine est habituellement occasionné par un épanchement d'un liquide séreux entre cette membrane et la choroïde. Par suite d'un travail congestif prolongé et d'une altération sui generis des vaisseaux sécrétoires de la région ciliaire, il se produit une transsudation séreuse analogue à celle qu'on observe dans la pleurésie, la péricardite, etc. Ce liquide est ordinairement très-riche en matières coagulables; il contient en outre des corpuscules sanguins, des cristaux de cholestérine et des cellules granulées de différente grandeur. Sichel a trouvé dans quelques cas un épanchement de nature gélatiniforme. Souvent on y trouve des globules de pus.

La rétine décollée subit des modifications sensibles: elle est ridée, plissée, et vers la limite du décollement souvent adhérente à la choreïde, ce qui est dû à un travail inflammatoire: on trouve en effet, par places, sur la rétine, des épanchements de sang; dans d'autres endroits, on y constate des déchirures plus ou moins étendues. Chez une malade que j'ai vu guérir de son décollement traumatique, la rétine a repris sa position normale, mais il est resté une exsudation blanchâtre très-large sur une partie de décollement; ce qui prouve que la rétine n'a repris sa position qu'étant attirée par une exsudation adhésive.

Les éléments rétiniens subissent des modifications notables dans la partie décollée; ils sont macérés dans le liquide épanché, gonflent et s'hypertrophient



F<sub>1G</sub>. 299. — Hypertrophie des bâtonnets et des cônes dans une rétinite décollée (\*).

d'une manière très-sensible, comme on peut en juger par un cas, dont les recherches microscopiques ont été rapportées par le docteur Klebs (1). Dans un œil extirpé pour un staphylôme cornéen qui donnait lieu à des névralgies violentes, la rétine a été trouvée décollée. La couche des bâtonnets et des cônes était tellement hypertrophiée, que ces éléments mesuraient 45 millimètres. La figure 299 représente leur forme et leur volume approximatifs.

Lorsque la rétine a été décollée sur une grande surface et qu'elle est restée très-long-temps dans cet état, elle ne tarde pas à subir une dégénérescence graisseuse des plus marquées; ses éléments s'atrophient en grande partie et sont remplacés par du tissu cellulaire épaissi; les parois vasculaires deviennent épaises et sclérosés.

Étiologie. — Le décollement de la rétine se rencontre le plus souvent dans les yeux myopes atteints de staphylôme postérieur et de scléro-choroïdite atrophique ou ectasique plus ou moins prononcés.

<sup>(4)</sup> Klebs, Anatomische Beiträge zur Ophthalmopathologie (Archiv f. Ophthalm., Bd. XI. Abth. 2, p. 243).

<sup>(\*)</sup> a, bâtonnets et cônes ; b, membrane limitante externe ; c, couche granuleuse externe : d, couche intermediaire.

En étudiant les conditions particulières dans lesquelles se trouvent les yeux myopes, nous trouvons l'explication du mécanisme du décollement lui-même. La myopie ainsi que l'atrophie choroïdienne ont le plus souvent une marche progressive. Par suite de la pression constante exercée par les muscles de l'œil sur le globe, ainsi que de la tension accommodative, il y a accroissement progressif du diamètre antéro-postérieur, qui se fait aux dépens de la sclérotique ainsi que des membranes internes. Par suite de cette élongation de l'œil, les vaisseaux choroïdiens se distendent et s'amincissent de plus en plus, la sécrétion du cercle ciliaire devient anormale, le corps vitré se liquéfie et ne présente plus un appui assez solide pour supporter la rétine. Dans ces conditions, il suffit qu'un épanchement séreux se produise entre la rétine et la choroïde pour que la première de ces membranes soit refoulée dans l'intérieur du corps vitré.

Deux conditions sont donc nécessaires pour la production du décollement rétinien, liquéfaction du corps vitré et épanchement séreux sous-rétinien; l'une et l'autre, comme nous avons vu, se rencontrent habituellement chez les myopes, ce

qui explique la fréquence très-grande de décollement dans ces yeux.

Parmi les causes prédisposantes aux épanchements intra-oculaires, il faut placer l'abord la distension continuelle des vaisseaux du cercle ciliaire; ensuite les causes générales débilitantes, l'albuminurie et le rhumatisme en particulier. Je possède me observation des plus intéressantes d'un jeune homme soigné par Trousseau, à Hôtel-Dieu, et qui fut pris d'un décollement de la rétine après plusienrs attaques le rhumatisme articulaire aigu, après une péricardite et une pleurésie séreuse.

Les rétinites albuminuriques sont accompagnées assez souvent de décollement rétinien; je l'ai vu aussi se produire à la suite de la syphilis (1). Zambaco (2) rap-

porte un fait analogne, recueilli dans la clinique de Desmarres père.

Les cysticerques du corps vitré et les tumeurs de la région ciliaire amènent, une certaine période de leur évolution, un décollement partiel ou total de la étine.

Les blessures de la sclérotique, surtout à la région ciliaire, les corps étrangers lans l'œil, et une irido-choroïdite, sont suivis aussi d'un décollement de la étine.

On comprend facilement que le décollement n'est point la conséquence d'une raction exercée par les exsudations du corps vitré sur la rétine, comme le pensent tort quelques auteurs (décollement par attraction?), mais il est dû à l'altération e nutrition intra-oculaire, ramollissement du corps vitré et prédisposition à l'hyersécrétion du cercle ciliaire.

Le décollement de la rétine peut aussi se déclarer à la suite d'un coup porté irectement sur l'œil, et il y a alors un épanchement de sang. Nous avons vu un nit analogue qui s'est terminé par la guérison complète.

Traitement. - L'affection qui nous occupe actuellement est une des plus raves qui pnissent atteindre l'œil; la rétine une fois décollée et devenue flottante, n'y a plus de moyen rationnel et pratique pour ramener cette membrane à sa osition normale.

(2) Zambaco, Des affections nerveuses syphilitiques. Paris. 1862, p. 387.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne.

630 RÉTINE.

La science possède pourtant quelques faits rares de gnérison, entre antres ceux de Rydel, Steffan, Niemetschek et de moi; mais il fant avoner que sur le nombre considérable de décollements, quelques cas de gnérison ne penvent constituer qu'une rare exception. Dans les cas traumatiques, la cause ayant été écartée, le traitement antiphlogistique et dérivatif réussit quelquefois à arrêter le mal et à amener, au bout de quelque temps, la gnérison.

Sichel a tenté le premier d'évacuer le liquide épanché, mais sans grand résultat. Après lui de Graefe (4) a cherché à arrêter le progrès de la maladie en établissant une communication entre la poche sous-rétinienne et le corps vitré. Les résultats de cette opération ont été quelquefois assez satisfaisants pour qu'on ait en le droit de la tenter. Il l'a pratiquée jusqu'à cinquante fois, et dans plus de la moitié des cas une amélioration immédiate a été obtenue; la guérison complète et durable n'a pu être constatée que chez quatre malades.

Voici en quoi consiste l'opération de ponction pratiquée par de Graefe : Après avoir exploré préalablement l'œil avec l'ophthalmoscope et précisé exactement la position occupée par le décollement, on ponctionne la sclérotique du côté interne, à 8 ou 40 millimètres de la cornée, avec une aignille à double tranchant dont le col est assez gros pour tenir pendant l'opération la plaie bouchée. Arrivé dans l'œil à 12 millimètres de profondeur, on dirige l'aiguille vers le décollement, et par un mouvement de haut en bas et d'avant en arrière on cherche à la dilacérer, et l'on retire brusquement l'aiguille.

Bowman (2) procède à cette même opération d'une façon différente. Après avoir fixé l'œil avec une pince, il traverse la sclérotique du côté du décollement au moyen de deux aiguilles à une certaine distance l'une de l'autre. Leurs pointes sont dirigées vers le même point de la rétine, et le chirurgien cherche ensuite, en les écartant, à dilacérer le plus largement possible la rétine décollée. Les ponctions sont faites dans un espace de 7 à 13 millimètres de la cornée, et dans l'intervalle des muscles droits.

Les résultats définitifs obtenus par ce traitement ne sont pas toujours satisfaisants, et, d'après Pagenstecher, il y a à craindre des ophthalmies internes pouvant se terminer par la perte de l'œil, comme cela lui est arrivé à plusieurs reprises.

Je pense pourtant que les accidents rares qu'on a observés ne doivent point nous arrêter à pratiquer une opération qui peut amener une amélioration temporaire, et quelquefois inême la guérison.

Quant à l'usage des trocarts spéciaux et fins pour cette opération, comme cela est recommandé par quelques auteurs, je ne pense pas qu'on doive raisonnablement accepter cette pratique. Par ce moyen, on a d'abord beaucoup de peine à percer la sclérotique, et puis on ne fait ainsi que vider le liquide, qui se reproduit tout de suite, et la maladie revient au même point qu'avant l'opération.

Bibliographie. — De Graefe, Notiz über die Ablösung der Netzhant von Choroïdea (Arch. f. Ophth., 4854, Bd. I, Abth. 4, p. 262, et ibid., Bd. III, Abth. 2, p. 391 et 394). — Sichel, Épanchements sous-choroïdiens, dans Iconographie ophthalmologique, p. 499. — Poland, Décollement de ta rétine, excision de l'œil (Med. Times and Gaz., 48 mai 1861). — Fano, Décollement traumatique de la rétine (Gaz. des hôp., 1863, nº 141). — Galczowski.

<sup>(1)</sup> De Graefe, Archiv. f. Ophth., 1863, Bd. IX, Abth. 2, p. 85.
(2) Bowman, Ophth. Hosp. Rep., 4866, p. 433, no 19.

Recherches ophthalmose, sur les maladies de la rétine et du nerf optique, 1863, p. 23. — Lavagne, Traitement chirurgical du décollement de la rétine, thèse de Paris, 1864. — Rydel, Ueber die Punktion der Netzhaut (Wien. med. Wochensehr., 1865, n° 16); Heilung einer Netzhaut-Ablösung durch Punction (Oest. med. Jahrb., 1866, p. 40). — Walton, Detachment of the retina: the causes and the treatment (Med. Times and Gaz., 22 sept. 1866). — Saemisch, Zur Aetiologie der Netzhaut-Ablösung (Arch. f. Ophthalm., 1866, Bd. XII, Abt. 1, p. 111). — Noyes, Cases of sub-retinal effusion puncture (Transactions of the American ophthalmol. Society, New-York, 1866, p. 36). — Niemetschek, Réapplication complète d'un décollement de la rétine (Prag. Viertelsehr., 1867, XXIV, p. 34).

### ARTICLE XI.

## ALTÉRATIONS DE LA MACULA.

Les altérations de la fosse centrale de la rétine présentent une gravité tout exceptionnelle, à cause de l'affaiblissement ou de l'abolition même de l'acuité visuelle. Quoique par leur nature ces altérations ne diffèrent pas beaucoup de celles qui envahissent d'autres parties de la membrane nerveuse, mais la structure de la macula étant plus délicate et ne se composant en réalité que d'éléments nerveux essentiels de la vision, on comprend que les moindres désordres qui se produiraient dans cette région amèneront une perturbation de la vue beaucoup plus grande que les altérations de toutes les autres portions de la rétine.

Il n'est pas toujours facile de reconnaître les altérations de la macula, surtout à lenr début; cette difficulté tient à la position de la fosse centrale dans le pôle postérieur de l'œil, qui se trouve toujours masqué par le reflet de la cornée. Mais en suivant les indications que nous avons développées plus haut, on arrivera à vaincre les difficultés, surtout si la pupille a été préalablement dilatée.

Le diagnostic de ces altérations devient encore plus facile lorsqu'on prend en considération les signes fonctionnels qui s'y rattachent plus spécialement.

Examinons successivement tous ces symptômes, et voyons ce qu'il y a de pathognomonique dans les maladies de cette région :

**Symptomatologie**. — 1. Scotome central. — Le malade s'aperçoit habituellement d'une tache plus ou moins foncée, plus ou moins large, qui se place constamment sur l'objet qu'il veut regarder. Cette tache est tantôt pâle, blanchâtre, presque transparente; tantôt elle est rouge ou tout à fait noire. Ses contonrs sont assez nettement accusés, et le malade peut dessiner sa forme exacte. Quelquefois elle est ronde; dans d'autres cas, elle a une forme carrée, triangulaire ou échancrée. Ordinairement elle est fixe et ne se déplace point.

Un fait particulier s'observe dans ce scotome : c'est qu'il est d'autant plus grand qu'on regarde au loin, et qu'il diminue de plus en plus de volume à mesure qu'on cherche à voir de près. Il n'y a que les affections de la macula ou certaines formes d'atrophie commençante de la papille qui peuvent donner lieu à de pareils tronbles.

Par suite de cette altération, le malade a souvent de la peine à trouver les petits objets vers lesquels il vent diriger ses yenx. Ainsi, en regardant de côté, il les voit bien; mais dès qu'il vent les prendre et qu'il arrête l'œil sur ces objets, il ne les retrouve plus. Bien entendu, ce fait ne se remarque que chez les personnes dont l'autre œil est tout aussi faible.

Je connais un malade, le prince L..., qui, à la suite d'une exsudation large de la macula gauche et d'atrophie choroïdienne de la macula droite, ne peut rien regarder ni rien voir avec précision. Il marche et se conduit dans les rues facilement; mais dès qu'il fixe les yeux sur quelque chose, qu'il cherche par exemple le numéro de sa maison, il a la plus grande peine à le trouver : souvent il a déjà dépassé la sienne, quand le numéro de la maison lui apparaît sur le côté; il le cherche de nouveau, et de nouveau il ne le retrouve pas.

2. Métamorphopsies. — Les exsudations qui se déclarent entre la rétine et la choroïde, et les atrophies choroïdiennes de la macula, soulèvent par places la rétine, et produisent des troubles particuliers dans la vue, que nons appelons métamorphopsies. Les objets paraissent défigurés, tordus; les lignes droites paraissent courbes ou en zigzag; les lettres sont brisées et interrompues par places (voy. fig. 296). Un de mes malades se plaignait de ce qu'il ne voyait aucun objet droit; sa canne droite, qu'il portait depuis longtemps, lui paraissait munie d'une crosse. En allant à la halle pour chercher des provisions, il était tout étonné de prendre les bottes de radis, par exemple, pour des bottes de carottes.

Ces symptômes sont pathognomoniques des maladies de la macula. On observe, il est vrai, de pareils phénomènes dans les décollements de la rétine; mais dans ce dernier cas la métamorphopsie est due au soulèvement de la rétine dans la macula, produisant là une sorte de pli qui brise l'image.

3. Perte subite de la vision centrale. — Les affections de la macula se déclarent le plus souvent d'une manière brusque, et les malades accusent une perte subite de la vision centrale. Si le malade regarde un objet avec l'œil affecté, il aperçoit ses bords et ses contours sans distinguer le centre. Cela s'observe surtout dans les apoplexies qui se déclarent, soit isolément dans la macula, soit dans les rétinites albüminuriques.

Il est digne de remarque que la rétinite albuminurique peut durer des mois entiers sans amener des troubles de la vue et sans que le malade s'en doute; mais il suffit qu'un épanchement survienne dans la macula pour que la vue se perde, et c'est alors seulement que le malade viendra consulter.

Pourtant, si l'hémorrhagie survient la nuit, dans la macula d'un seul œil, pendant que l'autre reste intact, l'affection peut passer inaperçue peudant quelque temps, comme l'avait remarqué Métaxas.

Dans les affections syphilitiques, la vue centrale se perd souvent aussi instantanément par suite d'une exsudation de la macula. Tout un contraire, les atrophies choroïdiennes de cette région qui se développent chez les myopes marchent ordinairement lentement, et le trouble de la vue s'accuse progressivement et petit à petit.

A. Dyschromatopsie pathologique. — La perversion de la faculté chromatique s'observe aussi chez quelques personnes qui présentent des altérations dans la région de la macula. Ge phénomène est dû à l'altération des cônes qui entrent en grande partie dans la composition de cette région; et comme ce sont des éléments essentiels de la perception colorée de l'œil, on comprend aisément que leur désorganisation entraîne des troubles du seus chromatique. L'observation m'a démontré pourtant que pour que la cécité des conleurs existe, il faut que l'altération occupe une certaine étendue de la rétine. Un de mes malades, atteint d'atrophie choroïdienne et d'exsudations de la macula, ne pouvait distinguer le rouge carmin

lu jaune, et le vert jaune lui paraissait jaune. D'autres malades reconnaissent ependant les couleurs des n° 10 et 15 de mon échelle chromatique, mais ils confondent les nuances secondaires (n° 5 et 1) et les couleurs composées.

Différentes variétés d'altérations de la macula. — Les signes fonctionlels ne peuvent que nous faciliter le diagnostic, mais on ne pourra en définitive tatuer sur la nature de la maladic qu'après avoir examiné l'œil à l'aide de l'ophhalmoscope.

Différentes altérations peuvent produire des signes analogues à ceux que nous enons de signaler : les unes sont primitivement développées dans la membrane reveuse, les autres n'envahissent cette dernière qu'après avoir préalablement ltéré la choroïde. Voici les maladies les plus fréquentes de la macula :

A. APOPLEXIES DE LA MAGULA. — Elles sont de deux sortes. Tantôt elles sont retites et se déclarent au centre même de la fovea centralis; c'est à propos de ces panchements que Desmarres père disait qu'ils devenaient plus graves qu'un large panchement situé dans une autre partie de cette membrane.

Les épanchements d'un plus grand volume ne siégent pas dans l'épaisseur de la étine; mais après avoir perforé la membrane limitante antérieure, ils s'étalent entre ette dernière et la membrane hyaloïdienne, et comblent ainsi la dépression que prine la fossette centrale.

- B. EXSUDATIONS DE LA MACULA. Elles peuvent présenter de même que les panchements une étendue plus ou moins grande, et atteindre la vue proportion-ellement à leur extension. Les exsudations de cette région se développent rès-souvent sous l'influence de la cause syphilitique, comme il m'a été permis e l'observer un certain nombre de fois. Quelquefois elles ne sont que le signe récurseur des rétino-choroïdites syphilitiques graves. Elles peuvent occuper à 1 fois toute l'étendue de la partie postérieure de cette membrane, et alors le couble visuel devient beaucoup plus accentué.
- C. Atrophies choroïciennes. Les atrophies choroïdiennes envahissent la nacula de deux façons : ou bien la maladie est généralisée dans la choroïde et 'étend successivement vers la région de la macula, ou bien elle ne survient que 'une manière spontanée et isolément dans cette région. Cette dernière forme surient surtout chez les myopes, et elle acquiert une marche progressive.
- D. BLESSURES ET CORPS ÉTRANGERS. Les blessures et les contusions de la artie antérieure du globe sont suivies assez souvent des désordres plus ou moins raves dans l'hémisphère postérieur, et ces désordres se produisent par contre-oup. Ce sont des déchirures de la choroïde et de la rétine qui entourent la lacula sous forme de cercles blancs, comme j'ai eu l'occasion de l'observer à pluieurs reprises. Le docteur Caillet, de Strasbourg (1), en a rapporté des faits nalogues.

Les corps étrangers peuvent traverser le globe de l'œil de part en part et se oger dans la macula. Un cas analogue s'est présenté à mon observation en 1870 ur un malade qui souffrait depuis six mois par suite d'un éclat de capsule. En l'exaninant avec le professeur Richet, nous avons pu déconvrir la présence d'un corps tranger dans l'intérieur de l'œil. J'ai fait en conséquence l'énucléation de l'œil, et

<sup>(1)</sup> Caillet, Des ruptures isolées de la choroïde, thèse de Strasbourg, 1869.

634 RÉTINE.

en le disséquant en présence des docteurs Paul, de Boys (de New-York), Sisto-Durand et Dagnenet, j'ai pu déconvrir dans la macula une tumeur blanche gélatiniforme, au milieu de laquelle nons avons trouvé le corps étranger.

E. DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE. — Nous avons déjà dit, dans l'article précédent, que le décollement de la rétine s'étend le plus souvent vers la région de la macula; ou du moins les tiraillements que la rétine ressent dans cette région la rendent plissée et boursouflée, ce qui donne lieu à des signes fonctionnels propres aux affections de la macula. Pour éviter l'erreur de diagnostic, on fera donc bien de rechercher toujours, dans le cas de métamorphopsies, s'il n'y a pas de décollement de la rétine.

Pronostie. — Il est en général très sérieux, à cause de la ténnité extrême de cette membrane, qui se détruit et se désorganise d'une manière plus ou moins marquée. Il faut dire cependant que certaines apoplexies et les exsudations ellesmêmes peuvent guérir sans les moindres traces, comme j'ai eu l'occasion d'en observer plusieurs exemples. Les atrophies choroïdiennes sont ordinairement chroniques, et aucun traitement ne peut arrêter leur marche.

Traitement. — Il ne diffère en rien des affections analogues observées dans d'autres portions de la rétine, et nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur aux affections apoplectiques ou exsudations de la rétine, où nous avons exposé longuement la thérapeutique de ces maladies.

BIBLIOGRAPHIE. — Schirmer, Veber Blendung der Macula lutea (Archiv. f. Ophthahn., 4866, Bd. XII, Abth. 4, p. 261). — Graefe, Veber centrale recidivirende Retinitis (Archiv f. Ophthalm., Bd. XII, Abth. 2, p. 211). — Galezowski, Choroïdites atrophiques généralisées ou localisées dans la macula (Du diagnostic des mal. des yeux par la chromatoscopie rétinienne, Paris, 4868, p. 203). — Ed. Jaeger, Hand-Atlas. Wien, 4869, p. 452.

#### ARTICLE XII.

#### TUMEURS DE LA RÉTINE.

Les tumeurs de la rétine ont été décrites ordinairement sous les dénominations variées de cancer médullaire, d'encéphaloïde, de fongus hématade; d'après Virchow, elles ne constituent que deux principales variétés appelées gliomes et gliosarcomes. L'une et l'autre ne peuvent être reconnues au début qu'au moyen de l'examen microscopique. Quant à l'examen ophthalmoscopique ou celui fait à l'œil nu, il ne peut nous renseigner sur l'existence d'une tumeur maligne au début. Mais avec le développement du mal et les désordres ultérieurs qu'il entraîne, on peut plus facilement savoir à quelle forme on a affaire.

Symptomatologie. — Les signes de cette affection ne sont pas difficiles à saisir; pourtant, au début, l'aspect extérieur de l'œil ne présente rien de particulier, il paraît complétement sain. Le malade ne se plaint point des douleurs, ni de rougeur, et il n'y a que le trouble de la vue plus ou moins prononcé, qui éveille l'attention du chirurgien; à une période plus avancée, il y a des élancements trèsforts et fréquents dans l'œil.

La pupille reste d'abord pendant un certain temps tout à fait normale; mais, à mesure que l'affection se répand et gagne les nerfs ciliaires, elle se dilate et devient immobile. A ce moment, si l'ou examine attentivement le fond de l'œil, on aperçoit un restet particulier, grisâtre ou jaune blanchâtre, situé très-proson-dément derrière le cristallin. L'œil, en esset, est chatoyant, réstéchit sortement la lumière, et pourrait saire croire à la présence des collections purulentes dans le corps vitré.

A mesure que la tumeur prend le développement, elle tend à se rapprocher en avant et repousse le corps vitré et le cristallin vers la cornée. L'augmentation de la tumenr ne peut pas se faire longtemps sans amener une augmentation du contenu de l'œil, qui presse sur les nerfs ciliaires et les paralyse. Il y a alors tous les signes propres aux affections glaucomateuses, tels que dureté de l'œil, engorgement des vaisseaux sous-conjonctivaux, dilatation et immobilité de la pupille. Avec le développement de la maladie, la vue se trouble de plus en plus et se perd totalement.

Signes ophthalmoscopiques. — On a rarement l'occasion d'examiner les tumeurs rétiniennes à leur début; c'est pourquoi les signes ophthalmoscopiques ne sont encore qu'incomplétement étudiés. Nous avons eu l'occasion d'observer un cas très-intéressant de cette maladie dès le début, et voici les signes ophthalmoscopiques qu'il nous a été possible de constater.

Cette affection débuta par des taches disséminées, sur une malade du docteur Vigla, dont j'ai eu l'occasion d'observer l'œil pendant la vie et de vérifier le diagnostic après la mort. En examinant l'œil gauche de cette malade avec l'ophthalmoscope, en présence des docteurs Vigla et Dolbeau, nous avons pu constater l'existence des taches arrondies, bien circonscrites, et ayant une couleur rosée mate, légèrement ombrée vers ses bords. Elles se trouvaient situées sur le trajet des artères, dont le calibre était tellement développé, qu'elles avaient un volume quatre fois plus gros que les plus grosses veines de la rétine. Le développement aussi considérable des artères, la forme circonscrite des taches rouges grisâtres, de même que la couleur elle-même, ne permettaient point de les confondre avec des apoplexies. On pourra juger de cette différence par une figure reproduite dans notre atlas, d'après nature.

Le reste de la rétine ne paraît pas, pendant un certain temps, sensiblement affecté, il n'y a que la papille qui se trouve infiltrée. D'après Graefe, il y a quelquefois de l'infiltration séreuse dans toute la rétine. Dans un cas de gliome malin de la rétine, rapporté par Szokalski (1), le docteur Jodko, de Varsovie, a pu distinguer au début de la maladie deux élevures blanchâtres situées de chaque côté de la papille.

A mesure que ces petites tumeurs augmentent, elles s'avancent dans le corps vitré, envahissent en même temps toutes les conches de la rétine, s'approchent de la choroïde, et y provoquent une sorte d'inoculation et un développement des petits nodules analogues.

A ce moment, le fond de l'œil tend à changer d'aspect et de couleur et restète une teinte unisorme blanc-jaunâtre ou grisâtre, qu'on peut même apercevoir à l'œil nu, derrière la pupille.

<sup>(4)</sup> Szokalski, Gliome malin de la rétine (Annales d'oculistique, 1867, t. LVII, p. 182).

636 RÉTINE.

Il arrive bien souvent que la rétine se détache à ce moment sur une étendne plus on moins grande, comme cela avait été observé dans quelques faits rapportés par le docteur Hirschberg, mais ce fait n'est point constant.

A mesure que la tumeur augmente, elle tend de plus en plus à refouler le corps vitré en avant; bientôt l'augmentation du contenu de l'œil apiène une distension de sa coque et l'augmentation de la tension intra-oculaire. On voit alors l'œil devenir dur, la pupille se dilater et rester immobile; la chambre antérieure diminuer d'étendue, les vaisseaux sous-conjonctivaux devenir tortueux et gorgés de sang. Si l'on ajoute à ces symptômes l'insensibilité de la cornée et les douleurs, on trouvera tous les signes d'un glancome secondaire.

Les tumeurs cancéreuses de la rétine tendent à envahir successivement tous les tissus qu'elles rencontrent; en arrière, elles se propagent le long du nerf et peuvent atteindre le chiasma et le cerveau. En se portant en avant dans l'œil, elles peuvent perforer la partie antérieure de la sclérotique et se porter ensuite au dehors.

Avec la perforation, on voit habituellement apparaître une sorte de suppuration, et souvent même des hémorrhagies spontanées. L'œil augmente de volume; par places, il devient bosselé et se couvre d'une sorte de tumeur noire staphylomateuse; on remarque une gêne dans ses mouvements par suite de la saillie que fait la tumeur, soit sur le côté, soit en arrière de l'œil.

Diagnostie différentiel. — 1. Au début, lorsque les tumeurs rétiniennes forment des nodules blanchâtres, on pourrait les confondre, soit avec des exsudations, soit avec des taches hémorrhagiques. Mais les contours tranchés et bien circonscrits, de même que le développement extrême des artères, ne laisseront pas de doute sur la nature du mal.

2. Un large décollement peut simuler une tumeur de la rétine, d'autant plus facilement que ces deux affections peuvent exister simultanément; mais l'existence d'une tumeur avec décollement est accompagnée d'une dureté très-grande de l'œil et d'élancements très-violents, ce qu'on n'observe pas dans un simple décollement.

3. Une irido-choroïdite traumatique ou phlegmoneuse spontanée peut donner lieu à l'apparition du pus dans le fond de l'œil, simulant une tumeur intra-oculaire. On ne peut reconnaître l'affection inflammatoire que par la diminution de la densité du globe de l'œil, comme dit Desmarres père. Ce signe n'est pourtant pas absolu, et l'on peut voir des gliomes être suivis, au bout de quelque temps, d'atrophie de l'œil. Dans ce cas, on établira le diagnostic par l'ensemble des signes, ainsi qu'en prenant en considération les indications étiologiques.

Anatomie pathologique. — Les gliomes et gliosarcomes se rapprochent complétement de tumeurs analogues situées dans le cerveau. Le gliome est caractérisé, d'après Virchow, par une bypertrophie du tissu cellulaire affectant la forme d'une tumeur et occupant primitivement les couches externes de la rétine. Le gliosarcome ne diffère de la précédente forme que par le volume des cellules morbides. Ainsi, dans le gliome, les cellules morbides et leurs noyaux ne doivent pas dépasser les dimensions des éléments normanx de la conche granuleuse; tout au contraire, les cellules du gliosarcome sont plus volumineuses, fusiformes, leurs noyaux fortement développés et quelquefois multiples. L'une et l'autre de ces tumeurs se ramollissent et se vascularisent avec le temps. Plusieurs branches artérielles qui aboutissent aux tumeurs sont développées outre mesure, et souvent il

a une dilatation anévrysmale, comme cela a été remarqué dans un cas par Hirschperg et dans un autre cas par moi. Dans mon observation, la tumeur analogue xistait dans le cerveau et dans les pédoncules cérébelleux. Dans un cas rapporté par Métaxas, la tumeur était constituée en grande partie par des myélocytes.

**Étiologie.** — Les gliomes de la rétine s'observent le plus souvent chez les trèseunes enfants, entre deux ans et dix ans. Lerche et Sichel les ont vus se produire hez quatre et même une fois chez sept enfants de la même famille, ce qui indiquerait une prédisposition héréditaire; quelquefois même ils envahissent les deux enx à la fois. Les gliosarcomes peuvent se montrer chez les adultes tout aussi réquemment que chez les enfants.

Durée et pronostie. — Le pronostic est excessivement grave, en raison de la endance à la propagation de la maladie, non-seulement à l'œil tout entier, mais ussi au cerveau. La durée de l'affection est de deux à trois ans; elle récidive trèsouvent après l'opération, et, selon Holmes et Coste, la durée de la vie après l'opéation a été en moyenne de treize mois et demi.

Traitement. — Nous ne possédons aucun moyen capable d'arrêter le progrès e la maladie; l'extirpation totale du globe est la seule méthode rationnelle à la-uelle on doit avoir recours.

Ici deux méthodes of ératoires peuvent être mises en pratique : ou l'énucléation u globe de l'œil par la méthode de Bounet (de Lyon) et sans que la capsule culo-palpébrale soit entamée, ou l'extirpation de l'œil avec les muscles, le tissu elfulaire de l'orbite, etc.

A. Énucléation de l'œil par la méthode de Bonnet (de Lyon). — Ce chirurgien été le premier qui a indiqué en 4841, de la manière la plus explicite, comment faut procéder pour enlever l'œil sans qu'aucun vaisseau soit intéressé et sans u'on pénètre dans les graisses de l'orbite (1).

Instruments. — Pour pratiquer l'énucléation de l'œil d'après la méthode de onnet (de Lyon) on doit se munir des instruments suivants : un blépharostat ig 300) solide, ou deux élévateurs pleins pour écarter les paupières; une pince à xer (fig. 301) ; un crochet mousse à strabisme (fig. 302) ; une paire de ciseaux ourbes sur le plat, de grandeur moyenne et à pointe émoussée (fig. 303) ; quelues petites éponges, de la charpie, une bande, etc.

Manuel opératoire. — Le malade étant couché sur un lit et anesthésié au noyen du chloroforme, on saisit de la main gauche un repli de la conjonctive tout rès de la cornée et à son bord interne, puis avec les ciseaux on coupe la conjonctive d'abord dans la région de l'insertion du muscle droit interne, puis on promge cette incision circulairement tout autour de la cornée. La conjonctive une pis détachée, on introduit le crochet à strabisme dans le fond de la plaie et aucessous du muscle droit interne, que l'on coupe comme dans l'opération du straisme. Ce même crochet est ensuite engagé sous les deux autres muscles, le roit inférieur et supérieur, qui sont aussi coupés à leur tour. On laisse le muscle roit externe non conpé jusqu'à la fin de l'opération, et l'on glisse immédiatement es ciseaux courbes et fermés dans la direction du muscle droit interne. On décolle artout la capsule et l'on arrive rapidement au nerf optique, qu'on coupe avec les

<sup>(1)</sup> Bonnet, Traité des sections tendineuses et musculaires. Lyon, 1841, p. 322.

ciseaux. Ce moment de l'opération achevé, il ne reste plus qu'à luxer l'œil avec deux doigts de la main gauche portés derrière le globe, et l'on achève la section des muscles obliques et du droit externe au moment où l'œil se trouve attiré hors de l'orbite.



. Fig. 300 à 303. — Instruments pour l'énucléation de l'œil (\*).

Cette opération achevée, il n'y a ordinairement que très-peu de sang, qui est arrêté facilement par un jet d'eau fraîche versé pendant quelques minutes dans le fond de l'orbite. Le pansement est très-simple; on rapproche les bords des paupières et on les recouvre avec une petite compresse et un peu de charpie, que l'on fixe avec une bande de toile.

Quelques chirurgiens préfèrent arrêter l'hémorrhagie au moyen des boulettes de charpie introduites pour vingt-quatre ou quarante-huit heures dans le fond de la plaie. Je suis complétement opposé à cette manière de faire, parce que la charpie ne peut, dans ce cas, que prolonger la suppuration d'une plaie qui, autrement, se cicatrise toute seule et sans aucun accident au bout de cinq à huit jours.

Les résultats de cette opération sont on ne peut plus satisfaisants. Je l'ai pratiquée plus de cinquante fois, et je n'ai pas eu le moindre accident à déplorer; la

<sup>(\*)</sup> Fig. 300, Blépharostat. — Fig. 301, Pince à fixer. — Fig. 302, Grochet mousse pour le strabisme, — Fig. 303, Giscaux courbes.

ipsule n'étant pas ouverte, la cavité orbitaire avec toute la masse de tissu celluloaisseux reste intacte et à l'abri de toute inflammation. Cette circonstance rend opération elle-même exempte de tout danger. Un autre avantage non moins imortant, c'est que les muscles, n'étant pas enlevés, se rétractent avec la capsule de énon, et forment au fond de l'orbite une sorte de petit moignon qui exécute les ouvements dans tous les sens, et peut par conséquent imprimer une partie de es mouvements à l'œil artificiel.

B. Extirpation de l'œil avec les capsules et les muscles. -- Lorsque la dégéérescence cancéreuse se sera portée de la cavité oculaire aux muscles de l'œil, ux nerfs et au tissu cellulaire de l'orbite, et que la sclérotique elle-même sera dés-

rganisée, on devra avoir recours à l'extirpation de l'œil en masse.

L'opérateur commence par écarter les paupières avec les élévateurs, puis, à aide d'une aiguille courbe armée d'un fil ciré, il traverse le globe oculaire d'un ngle à l'autre, saisit les deux bouts des fils de la main gauche, et peut, de cette icon, tenir l'œil fixe ou lui donner tous les mouvements voulus. Après avoir éparé le globe de l'œil de la paupière supérieure et disséqué les parties saines, prolonge son incision en dedans, en bas et en dehors.

Dans cette opération, on doit chercher autant que cela est possible à conserver r conjonctive partout où elle est saine. Ge moment de l'opération terminé, on plonge bistouri plus profondément en longeant l'une ou l'autre paroi de l'orbite, et l'on épare soigneusement toutes les attaches celluleuses qui unissent les muscles et ux parties de l'œil aux parois de l'orbite. A mesure que la dissection des parties rofondes est faite, l'œil est attiré en avant, et l'on s'aperçoit qu'il ne tient qu'au ond de l'orbite par le nerf optique et les muscles droits. Il suffit alors de porter u fond de l'orbite la pointe des ciseaux courbes pour qu'on achève, par un ou leux coups secs des ciseaux, l'extirpation de l'œil et de tous les tissus qui y sont ttachés.

Quelques chirurgiens préfèrent pratiquer cette opération tout entière au moyen l'un bistouri, ce qui est préférable, de l'avis du docteur Léon Labbé, en ce sens

que par ce moyen on peut éviter la blessure des gros vaisseaux.

Cette opération est suivie habituellement d'une hémorrhagie abondante provenant de l'artère ophthalmique ou de l'une de ses branches, mais on l'arrête faciement en enfonçant le doigt indicateur au fond de l'orbite pour y exercer une compression méthodique pendant quelques minutes, comme cela est recommandé par Desmarres père. Dès que l'écoulement de sang est arrêté, on explore la cavité orbitaire avec ce même doigt dans tous les sens, et les moindres parties dures découvertes par cette investigation sont immédiatement excisées.

« Lorsque le cancer a débuté par le périoste ou le tissu osseux, il faut, dit le professeur Nélaton, avec la rugine enlever les parties suspectes; le cautère actuel ou potentiel ne peut être mis en usage que vers la base de l'orbite ou à peu de distance de cette base, à cause du voisinage du cerveau. L'emploi de l'un ou de l'autre de ces moyens est contre-indiqué dans les cas où la maladie a pour siége, soit la paroi supérieure, soit la base de l'orbite. »

Lorsque le globe de l'œil est fortement dégénéré et augmenté de volume, et que tous les tissus environnants remplissant l'orbite, tels que glande lacrymale, muscles de l'œil, etc., ont subi une dégénérescence, l'extirpation pourrait quelquefois

640 RÉTINE.

présenter des difficultés sérieuses. On serait autorisé, dans ce cas, à commencer par fendre la commissure externe à l'aide d'une incision partant de l'angle externe de l'œil vers la tempe. On mettrait ensuite l'œil et les parties dégénérées complétement à nu, ce qui facilitera d'une manière notable l'extirpation. Le docteur Normand-Dufié a extirpé dernièrement un cancer de l'œil, en enlevant en même temps les deux paupières dégénérées; il en est résulté une oblitération complète de la fente palpébrale sans trop de difformité.

Avant de faire le pansement de la plaie, on devra laisser pendant quelque temps l'orbite à l'action de l'air, ou verser de l'eau fraîche, ce qui suffira ordinairement à arrêter l'hémorrhagie. La compression faite avec le doigt au fond de l'orbite, et en dernier lieu le tamponnement avec de la charpie, le perchlorure de fer et le fer rouge, seront autant de moyens qui pourront être employés dans les hémorrhagies persistantes.

BIBLIOGRAPHIE. — Lebert, Traité pratique des maladies cancéreuses. Paris, 1851, p. 840. — Sichel, Iconographie, p. 582. — Métaxas, De l'exploration de la rétine et des altérations de vette membrane visibles à l'ophthalmoscope, thèse de Paris, 1861. — Galezowski, Sur les tumeurs intra-oculaires (Gazette des hôp., 1866, p. 274), et Atlas ophthalmoscopique, Paris, 1871. — Coste, Étude clinique sur le cancer de l'ail. Paris, 1866. — Virchow, Pathologie des tumeurs, t. 11, p. 148 et 164. — Hirschberg, Anatomische Untersuchungen über Glioma retinae (Archiv f. Ophthalm., Bd. XIV, Abth. 2, p. 30). — Graefe, Zusätze über intra-oculaire Tumoren (ibid., p. 103). — Szokalski, Gliome malin de la rétine (Annales d'oculist., 1867, t. LVII, p. 182). — Lebrun, Trois cas de tumeurs malignes intra-oculaires (Ann. d'oculist., 1868, novemb. et décemb., p. 197).

## ARTICLE XIII.

#### ANOMALIES DE LA RÉTINE.

A. COLOBOMA DE LA RÉTINE. — L'absence partielle de la rétine s'observe généralement avec le même défaut dans la partie correspondante de la choroïde, et cet état particulier porte le nom de coloboma de la rétine et de la choroïde.

Lorsqu'on examine l'œil atteint de coloboma choroïdien, on trouve que la rétine passe au-dessus de toute cette ectasie sous forme d'une pellicule transparente, et ne possède dans cet endroit, d'après Arlt (1), ancun élément propre à la vision.

Symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — On remarque sur le fond rouge de l'œil une large tache blanche qui s'étend depuis la partie la plus périphérique jusqu'à la papille; quelquefois même elle entoure cette dernière. Cette tache est d'une teinte blanchâtre, par places sillonnée de stries grisâtres; ses contours sont bien tranchés, et se séparent du reste du fond de l'œil par des amas pigmentaires. Çà et là la tache est parcourue de vaisseaux fins qui sont des branches collatérales des vaisseaux ciliaires. Ce sont, comme on voit, des signes de coloboma choroïdien, et il n'y a que par l'examen des signes fonctionnels que nous pouvons définir si la rétine présente la même anomalie.

Signes fonctionnels. — Les malades accusent une certaine gêne pour distinguer les objets fins; le soir ils sont même embarrassés pour se conduire tout seuls; leurs yeux sont tremblotants comme dans un nystagmus.

La vision centrale est conservée tant que la macula n'a pas été comprise dans

<sup>(1)</sup> Arlt, Die Krankheiten des Auges, 1853, t. II, p. 127.

la tache congénitale. Son champ visuel est ordinairement aboli dans toute l'étendue qui correspond au coloboma, et comme c'est ordinairement en bas que cette tache

existe, une échancrure occupe le champ visuel supérieur.

Pathogénic. — Cette anomalie est congénitale et elle est due à un arrêt de léveloppement pendant les premiers mois de la vie fœtale. Ammon et Robin ont lémontré que la rétine apparaît déjà entre la quatrième et la sixième semaine de la rie fœtale, sous forme d'une membrane blanchâtre ayant une fente dans la partie nférieure du globe. A mesure que la structure du globe de l'œil se complète, la ente se referme. S'il y a à ce moment un arrêt de développement, la fente restera non comblée dans la choroïde et la rétine.

B. PLIS CONGÉNITAUX DE LA RÉTINE. — Von Ammon, dans ses recherches sur e développement de l'œil, a démontré que la rétine forme des plis très-nombreux lans tout le segment postérieur vers le quatrième et le cinquième mois de la vie ntra-utérine. Ce plissement est tellement marqué, qu'on apercevrait, selon lui, à a surface interne et externe de la rétine, des anfractuosités et des saillies nompreuses rappelant beaucoup les circonvolutions cérébrales. Plus tard ces plis s'efacent complétement. Pourtant, dès les premiers jours de la naissance, on trouve encore quelques plis dans la macula.

J'ai eu l'occasion d'observer le fond de l'œil d'un malade qui ne voyait que trèsaiblement de l'œil droit dès la naissance, et l'examen ophthalmoscopique me ermit de constater de nombreux plis rétiniens formés autour de la papille. Malgré æs saillies, la rétine n'était pas décollée. On trouvera dans mon Atlas ophthalmo-

copique la fignre représentant cette anomalie.

C. Plaques fibreuses congénitales. — Cette anomalie est caractérisée par des plaques blanches, luisantes, opaques, réfléchissant fortement la lumière. Elles sont le plus souvent situées tout près du bord de la papille et empiètent même en partie sur ette dernière. Ces taches blanches ressemblent beaucoup à des exsudations, et pen ant longtemps on les prenait pour des produits d'inflammation. Leurs contours sont rès-irréguliers, comme déchirés, frangés, effilés par places, et se terminent du côté le la rétine par des dentelures des plus variées. Il semblerait voir une membrane planche à bords déchirés, s'effaçant peu à peu sur la partie transparente de la rétine.

Nous avons remarqué que ces plaques congénitales se rencontrent de préférence u côté interne de la papille, ou bien elles se trouvent placées à cheval sur les aisseaux supérieurs et inférieurs. Du côté externe, elles se rencontrent plus rarenent; mais elles peuvent quelquefois envelopper complétement la papille et caher ses limites normales. On trouvera des faits analogues reproduits dans les gures ophthalmoscopiques, entre autres dans celles de Jaeger, de Perrin, de Quagno, et dans la figure nº 1 de ma thèse inangurale. Les vaisseaux qui traversent la laque restent presque complétement masqués; on ne les aperçoit que lorsqu'ils nt franchi la plaque.

Il arrive pourtant que tantôt les branches principales, tantôt les capillaires, ne ont pas cachées sons cette plaque. Cela dépend de la situation de la plaque ellenême dans les couches plus profondes, ce que l'on constate facilement dans l'examen l'image droite. Ordinairement toute la partie de la papille non recouverte par la laque présente une coloration normale, et ses contours sont dessinés d'une maière régulière, ce qui caractérise la papille physiologique.

Diagnostic différentiel. — Les plaques congénitales fibreuses ne peuvent être confonducs qu'avec des altérations de la papille ou des parties environnantes. Ces altérations sont : le staphylôme postérieur, les exsudations rétiniennes albuminuriques et les exsudations consécutives à l'infiltration de la papille.

Le staphylòme postérieur se présente aussi sous forme d'une plaque blanche avoisinant la papille; mais on la reconnaît facilement à ses contours réguliers, tranchés, à sa forme semi-lunaire, et présentant en même temps des taches noires, soit à sa surface, soit sur le bord, ce qui n'existe jamais dans le cas de plaques fibreuses qui masquent au contraire tout pigment de la choroïde. Les vaisseaux rétiniens ne sont jamais cachés par la tache staphylomateuse.

Les exsudations de la papille et de la rétine consécutives à une albuminurie ou à une infiltration séreuse du nerf optique sont ordinairement suivies de désordres plus ou moins marqués dans le reste de la rétine : or, nous avons dit que la papille et la rétine conservent, en dehors des taches congénitales, leur apparence normale; par conséquent, ces affections ne pourront être prises pour des plaques congénitales.

Nature de la plaque. — On sait que les fibres propres du nerf optique sont constituées par des cylinder axis et par la membrane extérieure qui les enveloppe. Cette dernière présente des contours sombres, opaques et de nature fibreuse, ce qui fait que partout où elle se rencontre, la transparence disparaît. Ordinairement, elle s'arrête au voisinage de la lame criblée. Dans le cas que nous étudions, l'enveloppe opaque de fibres nerveuses, au lieu de s'arrêter au niveau de la lame criblée,

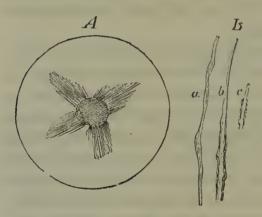

Fig. 304. — Fibres opaques du nerf optique de la rétine (\*).

se prolonge jusque sur la papille et la rétine, comme l'a démontré Virchow fig. 304). La rétine des lapins nous offre constamment le même aspect.

Cette anomalie n'a aucune influence sur la vision; nous l'avons observée chez une vingtaine de malades, et jamais nous n'avons pu lui attribuer aucun trouble de la vue. Cela dépend de ce que la plaque se trouve tout près de la papille, qui constitue elle-même le *punctum cœcum*. La plaque fibreuse, ne laissant pas passer de rayons lumineux jnsqu'aux bâtonnets,

augmentera l'étendue du point aveugle physiologique de la rétine, sans que pour cela la vision en soit altérée.

BIBLIOGRAPHIE. — Von Ammon, Zeitschrift für Ophthalm., t. 1, p. 55. — Desmarres, Traité des malad. des yeux, 1853, t. III, p. 464. — Virchow, Zur pathol. Anatomie der Netzhaut u. der Sehnerven (Archiv f. pathol. Anat., 1856, t. X, p. 170). — II. Müller, Ueber Nervenverenderungen der Eintritstelle des Sehnerven (Arch. f. Ophthalmologie, Bd. IV, Abth. 2). — Galezowski, Plaques exsudutives (Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 89); et Plaques fibreuses congénitales (Étude ophthalmoscopique sur les altérations du nerf optique, Paris, 1866, p. 23). — Perrin, Opacités physiologiques de la rétine (Traité pratique d'ophthalmoscopic, Paris, 1870, p. 152).

<sup>(\*)</sup> A, Moitié postérieure du bulbe. De la papille du nerf optique ou voit rayonner les fibres opaques. B, fibre rétinieunes : a, fibre pâle, grise; b, fibre dont l'enveloppe médullaire s'épaissit; c, la même fibre, avec le cylinder axis.

# DOUZIÈME PARTIE

## CHOROÏDE

Anatomic. — La choroide est une membrane vasculo-pigmentaire de l'œil, ituée à la face interne de la sclérotique, et qui s'étend depuis l'entrée du nerf opique jusqu'au voisinage même de la cornée, où elle entre en communication directe vec l'iris.

Elle peut être divisée en deux zones bien distinctes : l'une postérieure (choroïde

roprement dite), et l'autre antérieure (zone ou cercle ciliaire).

A. Choroïde proprement dite. — Cette partie a une épaisseur de 0<sup>mm</sup>,05 à 0<sup>mm</sup>,08; elle est dense, consistante, et se présente sur les cadavres comme un tissu drun foncé. A l'ophthalmoscope, au contraire, elle est rouge, et imprime en grande dartie sa coloration au fond de l'œil. Par sa surface externe, elle s'appuie sur la sclétotique et y adhère légèrement au moyen d'un tissu cellulaire lâche, que l'on a appelé lamina fusca. Sa face interne s'applique à la rétine, mais n'y adhère point. Elle est recouverte de ce côté d'une couche épaisse de pigment formant une surface complétement lisse, ce qui contraste singulièrement avec l'aspect tomenteux de la surface externe.

La choroïde se compose en grande partie de vaisseaux et de pigments qui sont entrelacés dans les mailles du tissu conjonctif. Dans le segment postérieur de l'œil, on peut distinguer les trois couches suivantes: 1° le stroma choroïdien avec les gros vaisseaux (vasa vorticosa); 2° la couche chorio-capillaire; et 3° la lame élastique avec les

cellules épithéliales pigmentaires.

1. Stroma choroidien ou couche des gros vaisseaux. — Elle se compose de sibres l'astiques excessivement minces, formant par leurs anastomoses une trame celluleuse rès-serrée et pourvue de nombreuses cellules qui sont très-variables de forme, de rolume et de couleur. Les unes sont incolores; d'autres au contraire, soncées et forment pigmentées, contiennent un noyau transparent au milieu de la granulation pigmentaire amorphe.

Quelques-unes de ces cellules sont bipolaires, d'autres au contrairemulti polaires, et ressemblent beaucoup aux cellules nerveuses, comme on peut en juger par la

igure 305.



Fig. 305. — Cellules épithéliales de la choroïde.



Fig. 306. — Cellules du tissu conjonctif pigmentées de la choroïde, d'après Cornil (1).

(1) Cornil, Du cancer et de ses caractères anutomiques (Mém. de l'Acad. de méd., 1865-66, t. XXVIII, p. 342).

Ces cellules mesurent de 0<sup>mm</sup>,048 à 0<sup>mm</sup>,045, et elles sont en général plus volumineuses dans le segment postérieur et au voi-inage de la sclérotique, moins grandes au contraire dans le segment antérieur.

Chez les albinos, ces cellules sont tout à fait claires et ne contiennent pas de pigment; dans les yeux blonds, on y constate quelques rares grains de pigment amorphe, et enfin cliez les nègres elles sont tellement remplies de pigment, qu'elles n'ont point de transparence.

On trouve dans le stroma de la choroïde des fibres musculaires qui sont, d'après Villemin, Müller et Schweigger, la continuation de celles du muscle ciliaire.

Vaisseaux du stroma. — Ils sont formés par les veines et les artères ciliaires, soit antérieures, soit postérieures. Rognetta dit avec raison que la choroïde reçoit vingt fois plus de sang que les autres parties de l'œil prises ensemble.

Les artères sont constituées: par les ciliaires courtes postérieures, qui naissent de deux branches situées en dedans et en dehors du nerf optique; ces deux branches se divisent, avant de traverser la sclérotique, en seize ou vingt ramuscules (fig. 307, 3). Dès qu'elles ont franchi la sclérotique, elles cheminent d'arrière en avant à la surface externe de la choroïde. Dans leur trajet, elles se bifurquent et donnent de petites branches collatérales qui se portent vers la couche chorio-capillaire. Près de l'ora serrata, les artères ciliaires postérieures courtes s'anastomosent avec des rameaux récurrents des ciliaires longues et les ciliaires courtes antérieures.



Fig. 307. — Vaisseaux de la choroïde et de l'iris (\*).

Lorsqu'on examine les préparations de la choroïde faites par Dolbeau et Trélat, et qui se trouvent déposées au musée Orfila, on reconnaît facilement que le grand réseau artériel de la choroïde occupe surtout le segment postérieur du globe. Entre la région ciliaire et la choroïde de la région postérieure, on aperçoit une sorte d'intervalle où les artères sont peu développées.

Les veines de la choroïde sont beaucoup plus nombreuses et plus volumineuses que les artères; elles ont une disposition toute particulière, très-élégante, à laquelle on a donné le nom de vasa vorticosa. Des vaisseaux capillaires du plus grand calibre convergent vers quatre ou cinq points différents, se réunissent en rameaux principaux, qui perforent la sclérotique et constituent les veines ciliaires.

<sup>(\*) 1,</sup> nerf optique; 2, selérotique; 3, artères ciliaires courtes postérieures; 4, les mêmes artères dans la choronde; 5, 5, iris; 6, 6, pupille; 7, veines chorondiennes.

La circulation veineuse est beaucoup plus active dans la région ciliaire qu'ailleurs, se qui s'explique facilement par un nombre relativement très-grand des veines dans

ette région.

2. La couche chorio-capillaire, appelée autrement, membrane ruyschienne, est ituée en dedans de la précédente; elle est constituée par une maille de vaisseaux excessivement fins et serrés, dont le diamètre atteint à peine le volume de 0 mm, 04; les ntervalles laissés par ces capillaires apparaissent sous forme de fentes étoilées ou valaires.

3. Lame élastique avec les cellules épithéliales. — Du côté interne, la choroïde est éparée de la rétine par une membrane vitrée, amorphe, analogue à la membrane le Descemet, et qui porte le nom de lame élastique ou vitrée de la choroïde. C'est me sorte de pellicule très-mince, complétement lisse, recouverte dans toute son tendue d'une couche d'épithélium pigmentaire, qui s'en détache assez facilement. Lette lame élastique peut s'altérer et donner lieu à des épaississements verruqueux qui nt été décrits avec soin par Donders et Müller.

L'épithélium choroïdien (fig. 305) est constitué par des couches multiples supersosées de cellules régulièrement hexagonales, qui contiennent un noyau transparent u milieu et une quantité plus ou moins grande de grains de pigment amorphe.

B. Zone antérieure de la choroïde ou proces ciliaire. — Cette partie de la nembrane vasculaire est séparée de la précédente par un bord festonné qui porte le 10 de bord dentelé ou d'ora serrata. Par sa face externe, elle est appliquée contre e muscle ciliaire et la sclérotique; sa face interne adhère intimement à la zone de linn. C'est dans la partie antérieure de cette zone qu'on trouve des plis plus ou moins aillants et qui s'engrènent avec les plis de la zone de Zinn. A mesure qu'on se rapproche des parties antérieures de l'œil, on voit le cercle ciliaire augmenter sensiblement d'épaisseur, se porter dans la chambre postérieure pour y former une saillie. Par des fibres latérales du stroma, de même que par des branches vasculaires, elle communique avec l'iris; c'est presque dans le même point qu'elle adhère aussi à la clérotique et au muscle accommodateur.

Cette même partie de la choroïde est encore appelée couronne ciliaire ou procès iliaire, à cause de nombreux plis (de 60 à 70) qui rayonnent très-régulièrement utour du cristallin. Chaque procès est constitué par un plexus vasculaire très-fin et e tissu connectif. Les vaisseaux de l'iris et de la choroïde concourent à leur for-

nation.

On peut très-bien juger de la disposition générale des vaisseaux de l'iris et de la

choroïde par la figure 308, que nous empruntons à Leber.

Nerfs de la choroïde. — Le ganglion ophthalmique reçoit, comme on sait, trois acines dissérentes: racine sensitive, provenant du nerf nasal; racine motrice, sournie par le silet nerveux du petit oblique, et la racine végétative ou sympathique, qui mane du plexus caverneux. Des angles antérieurs du ganglion ophthalmique partent leux faisceaux de silets nerveux externe et interne. Chacun de ces saisceaux se compose de huit à dix silaments nerveux qui sont connus sous les noms de nerfs ciliaires, tuxquels s'ajoutent d'autres silets qui proviennent directement du nerf nasal. Tous ces terfs ciliaires traversent la sclérotique tout autour du nerf optique, cheminent entre cette membrane et la choroïde, et se distribuent dans le muscle ciliaire, la choroïde et l'iris.

Schweigger (1) a démontré que les nerfs ciliaires situés dans la choroïde ellenême forment des faisceaux rubanés aplatis. Par places, on y trouve aussi des raines ganglionnaires qui s'anastomosent quelquefois entre elles. Ces cellules sont rrégulières, arrondies ou angulaires, légèrement granulées, contiennent constamment un noyau grand et clair, et sont en communication avec des fibres nerveuses.

<sup>(4)</sup> Schweigger, Ueber die Ganglienzellen und blassen Nerven der Choroidea (Archiv Ophthalm., Bd. XI, Abth. 2, p. 320).

Physiologie. — Le rôle physiologique de la choroïde est très-complexe : d'une part, cette membrane remplit les fonctions d'un organe sécrétoire et nutritif des milieux transparents de l'œil; d'autre part, par sa couche pigmentaire, elle sert à absorber, comme dans les appareils optiques, des rayons qui ont déjà produit leur impression sur la rétine. Sans cette absorption, la réfraction régulière se trouverait compliquée et masquée par des réflexions secondaires, ce qui amènerait nécessairement une perturbation dans la vision. L'absence, en effet, chez les albinos, de cette couche de pigment, rend leurs yeux très-sensibles à la lumière et gêne la vision.



Fig. 308. — Schéma du système vasculaire de l'œil, d'après Leber (\*).

La partie antérieure ou ciliaire de la choroïde constitue un organe nutritif des milieux réfringents de l'œil. C'est cette partie, en effet, qui sert à la production de l'humeur aqueuse et vitrée, ainsi qu'à l'absorption des éléments déjà usés et altérés.

En faisant saillie dans la chambre postérieure, derrière l'iris, les procès ciliaires remplissent le rôle de l'organe sécréteur de l'humeur aqueuse. L'iris, quoi qu'on en ait dit, n'est pour rien dans cette fonction.

Le cercle ciliaire, en adhérant à la zone de Zinn, concourt à la nutrition du corps vitré. Il se fait constamment dans cette région une sécrétion de liquide nutritif, qui passe par endosmose et exosmose à travers la zone de Zinn et la membrane hyaloïdienne. Cette fonction nutritive peut s'exécuter sans que les fonctions visuelles en soient troublées, parce que la rétine dans cette région ne contient point d'éléments nerveux et n'est en réalité qu'une membrane celluleuse.

On comprend que les pertes considérables de l'humeur aqueuse ou vitrée sont remplacées par une nouvelle quantité de liquide sécrété par le cercle ciliaire. C'est pour cette raison aussi que les blessures très-étendues de cette région, de même que les altérations morbides, peuvent compromettre à jamais la nutrition de l'œil et amener une atrophie complète du globe.

<sup>(\*)</sup> a, vaisseaux de l'iris et leur communication avec cenx du cercle ciliaire; b, vaisseaux du cercle ciliaire; c, conche chorio-capillaire; d, vasa vorticosa; c, artère ciliaire longue; f, veine ciliaire antérieure et sa communication avec le plexus ou cercle ciliaire; n, nerf optique avec quelques vaisseaux provenant de la choroide; s, branches collatérales de l'artère ciliaire courbe se rendant à la sclérotique.

## CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE LA CHOROÏB

Les lésions de la choroïde ne peuvent être diagnostiquées exactement pendant la vie qu'au moyen de l'ophthalmoscope. Mais il n'en est pas moins vrai que certaines choroïdites se traduisent par les symptômes fonctionnels, augmentation ou diminution de la tension de l'œil, changement de coloration de la sclérotique et de l'iris, et qui peuvent jusqu'à un certain point indiquer la nature de l'affection.

A. Examen ophthalmoscopique. — Les conditions de l'exploration de la choroïde avec l'ophthalmoscope sont les mêmes que celles qui sont nécessaires pour l'examen de la rétine. On doit chercher d'abord la papille du nerf optique, et après avoir soigneusement noté la coloration du fond de l'œil tout autour d'elle, on se dirige le long des vaisseaux principaux de la rétine jusqu'à l'ora serrata; on observe tout ce qu'il y a de particulier dans leur voisinage, soit dans la coloration de la choroïde, soit dans la disposition des vaisseaux choroïdiens et de son pigment. Cette exploration une fois terminée, on recommande au malade de regarder en haut et en bas, à droite et à gauche, et l'on s'assure si l'on ne trouve pas dans les parties périphériques du fond de l'œil quelques taches pigmentaires noires ou blanches exsudatives, qui indiqueraient une altération du cercle ciliaire.

L'examen du corps vitré au moyen d'un simple éclairage avec le miroir, en permettant d'y constater les moindres opacités ou flocons, facilite souvent le diagnostic de l'affection choroïdienne, puisque ces flocons ne sont le plus souvent que la conséquence des maladies de la choroïde.

B. Examen de l'acuité visuelle et du champ périphérique. — Les affections de la choroïde amènent beaucoup moins d'affaiblissement de la vision centrale que les maladies de la rétine ou du nerf optique; il n'y a que les altérations de la région de la macula qui soient suivies d'un affaiblissement immédiat de la vision centrale.

Les exsudations périphériques et les épanchements de sang amènent une diminution partielle du champ périphérique, sans atteindre sensiblement la vision centrale.

C. OPHTHALMOTONOMÉTRIE. — On sait depuis longtemps que la tension du globe de l'œil peut varier d'une manière notable, tant dans les yeux normaux que dans les yeux atteints des différentes affections choroïdiennes. G'est ainsi qu'un œil myope a une autre densité qu'un œil emmétrope; dans une irido-choroïdite, l'œil devient à la longue tout à fait mou, tandis qu'il est dur comme une bille de marbre dans le cas de glaucome ou d'hydroplithalmie.

Il est donc d'une grande importance de pouvoir indiquer d'une manière précise si la densité de l'œil est normale ou modifiée dans l'un ou l'autre sens.

Deux moyens peuvent être employés dans ce but, la pression de l'œil avec le doigt et l'examen avec le tonomètre.

1. Palpation. — Le moyen pratique est le suivant : Après avoir recommandé au malade de fermer doucement les yeux, on appuie légèrement avec la pulpe des deux pouces sur les deux yeux, puis on roule successivement la paupière circulairement sur le globe de l'œil. Par ce moyen, on arrive à se rendre facilement

compte si l'nn des globes est plus dur que l'autre, et si la densité est physiologique ou pathologique.

2. Ophthalmotonomètre. — Le professeur Donders (1) a fait construire un instrument destiné à mesurer la tension du globe, et il lui a donné le noni d'ophthalmotonomètre. C'est une sorte de petit manomètre auquel est adapté un petit bouton que l'on appuie sur la sclérotique, et un cadran muni d'une aignille. Le nombre de degrés représenté par les chiffres indique jusqu'à quelle profondeur le bouton se laisse enfoncer dans la sclérotique, et quelle est la force de résistance.

Quelques années plus tard, Henri Dor (2) fit construire un autre instrument, mais qui ne présente pas, selon nous, d'avantages sérieux sur celni de Donders. Au moyen de cet appareil, il est arrivé à démontrer que la tension normale de l'œil correspond à 27 ou 28 grammes de tonomètre, soit de 40 à 50 millimètres de mercure.

Bowman (3) a fait des recherches très-intéressantes sur le degré de tension du globe oculaire. Pour lui, il y a utilité à distinguer neuf degrés de tension, qu'il désigne pour plus de facilité par la lettre T. Les nombres qui suivent cette lettre indiquent le degré d'augmentation de la tension. Si le T est précédé ou suivi du signe —, cela indique une diminution de la pression. Ainsi on lira:

T. N.: Tension normale.

T. 1: Premier degré de tension, ou augmentation légère.

T. 2 : Second degré, ou tension considérable.

T. 3 : Troisième degré, ou tension extrême.

T. 1?: Doute sur l'augmentation de tension.

-T. 1?: Doute sur la diminution de la tension.

- T. 1 : Premier degré de diminution de la tension.

- T. 2 : Second degré de diminution de tension.

- T. 3 : Dépression complète et affaissement sous la pression du doigt.

C'est dans le glaucôme surtout et dans l'irido-choroïdite que la définition de la tension joue un rôle important.

D. EXPLORATION A L'OELL NU. — Les altérations de la choroïde amènent des perturbations plus ou moins notables dans la circulation de l'hémisphère antérieur de l'œil. Il s'ensuit que les vaisseaux ciliaires antérieurs deviennent tortueux et gorgés de sang, et une sorte de cercle vasculaire se forme autour de la cornée.

La sclérotique elle-même change de coloration, par places elle devient foncée, grisâtre. L'examen de tous ces phénomènes, de même que l'examen attentif de la cornée, de l'iris et de la pupille, qui peuvent subir des altérations notables dans des choroïdites, joint aux symptômes fonctionnels propres à certaines formes des choroïdites, sont autant de moyens d'investigation qui peuvent nous assurer le diagnostic certain des maladies de la choroïde.

<sup>(1)</sup> Donders, Sur l'ophthalmotonomètre (Annales d'oculistique, t. LI, p. 264, et Klinische Monatsbl., 1863, oct. et nov.).

<sup>(2)</sup> Dor, Présentation d'un instrument pour la détermination de la tension oculaire (Compte rendu du Congrès ophthalmologique, Paris, 1868, p. 161).

<sup>(3)</sup> Bowman, Sur les affections glaucomateuses et leur traitement par l'iridectomie (Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 241, et British Medical Journal, 1862, vol. II, p. 378).

## CHAPITRE II

## MALADIES DE LA CHOROÏDE.

Les affections de la choroïde sont très-variées, et l'influence qu'elles exercent sur la vitalité des milieux réfringents de l'œil est telle, qu'on peut affirmer qu'aucune autre maladie oculaire ne peut réagir d'une manière aussi puissante sur a conservation de la vue que les maladies de cette membrane.

Les altérations de la choroïde sont de trois sortes : les unes sont de nature atrohique; d'autres donnent lieu à une exsudation plastique ou purulente; d'autres,
enfin, sont caractérisées plus spécialement par une exsudation séreuse qui, en se
épandant dans le corps vitré, augmente son volume et amène les signes de
compression intra-oculaire, observés plus spécialement dans le glaucome.

Pour bien connaître les altérations choroïdiennes, il est indispensable de se amiliariser avec la coloration physiologique du fond de l'œil chez les individus, blonds, bruns, et savoir apprécier la pigmentation normale, pour ne pas la conondre avec celle qu'on voit se développer dans les affections choroïdiennes.

La connaissance insuffisante de ces variétés physiologiques a été probablement a cause de nombreuses descriptions qu'on a faites des congestions choroïdiennes liagnostiquées avec l'ophthalmoscope. Selon nous, il est impossible, dans l'état ictuel de la science, de reconnaître avec l'ophthalmoscope une congestion de la choroïde de variétés différentes, de l'aspect physiologique du fond de l'œil; c'est pourquoi nous la rejetons de notre nomenclature.

Voici dans quel ordre nous étudierons les maladies de cette membrane :

- 1. Aspect physiologique de la choroïde.
- 2. Choroïdite atrophique.
- 3. Staphylôme postérieur.
- 4. Choroïdite syphilitique.
- 5. Glaucome ou choroïdite séreuse aiguë. chronique. simple. secondaire.
- 6. Irido-cyclite et irido-choroïdite.
- 7. Ophthalmie sympathique.
- 8. Choroïdite suppurative, ou phlegmon de l'œil.
- 9. Déchirures, hémorrhagies et décollement de la choroïde.
- 10. Tubercules de la choroïde.
- 11. Ostéomes de la choroïde.
- 12. Tumeurs cancéreuses de la choroïde.
- 13. Coloboma et albinisme de la choroïde.

## ARTICLE PREMIER.

# ASPECT PHYSIOLOGIQUE DE LA CHOROÏDE.

L'aspect du fond de l'œil est toujours d'un rouge plus ou moins vif, quelquefois ouge foncé; dans d'autres cas, il est au contraire rouge clair et même rouge blan-

châtre. Cette coloration tient évidemment à la choroïde, et principalement à sa conche vasculaire. La couche pigmentaire, quoique placée en avant, n'empêche pas, comme nous avons dit plus haut, aux rayons d'arriver à la couche vasculaire et même à la sclérotique. Réfléchie par cette dernière membrane, la lumière passe de nouveau à travers la couche vasculaire et sort à travers la pupille, formant painsi une image du fond de l'œil colorée en rouge.

Dans les yeux bien conformés et chez les sujets bruns, le fond de l'œil prend l'aspect d'une teinte rouge unie, sans qu'il soit possible de distinguer les vasq vorticosa, même dans les parties situées près de l'ora serrata, où les vaisseaux sont ordinairement plus apparents. Cela tient à la disposition régulière du pigment, ainsi qu'à l'épaisseur plus grande de cette même couche. Chez les sujets bruns 68 ayant l'iris bleu, la couche pigmentaire est pourvue moins abondamment de cet élément, mais alors le pigment du stroma de la choroïde est généralement très-foncé, et comme il est disposé dans les interstices des vaisseaux choroïdiens. il en résulte que ces derniers ressortent d'une manière plus apparente. L'observateur peut dans ces cas distinguer facilement et les vaisseaux choroïdiens, et les stries foncées, brunâtres, disposées dans différents sens. Chez les sujets blonds, la couche pigmentaire est tout à fait claire et transparente; elle ne masque nullement les vaisseaux : c'est pourquoi on voit à merveille tout le réseau vasculaire capillaire et du stroma entremêlé de stries foncées pigmentaires, ainsi que des vaisseaux capillaires de la choroïde qui forment la couche la plus rapprochée de la rétine. Chez les blonds, on aperçoit, dans la région de la macula, l'entrée des artères ciliaires, que l'on peut poursuivre très-loin dans leur division.

Si ces détails peuvent être constatés facilement, il est, d'autre part, difficile on presque impossible de distinguer les artères des veines. En général, les vaisseaux de la choroïde peuvent être le mieux étndiés sur un œil d'un albinos, où le pigment manque complétement, et les vaisseaux choroïdiens se dessinent très-net-tement sur le fond blanc de la sclérotique. On y remarque alors : 1° que les vaisseaux de la choroïde les moins volumineux sont dans la région de la macula et autour du nerf optique; 2° qu'ils donnent des ramifications nombrenses et en tous sens, se réunissant les uns avec les autres pour former des troncs de plus en plus grands; 3° que dans la partie périphérique de l'œil, vers l'ora serrata, on voit de vrais sinus veineux qui reçoivent le sang apporté par les ciliaires antérieures et postérieures. On peut observer les mêmes phénomènes chez certains sujets blonds qui ont les iris blonds et contiennent très-peu de pigment. Chez les sujets bruns. les intervalles, des vaisseaux sont bruns, ou ronge foncé; ils ont le plus souvent la forme oblongue, ovale, elliptique; très-petites près de la papille, ces taches augmentent de volume en s'approchant de l'ora serrata.

Les stries pigmentaires du stroma sont très-peu distinctes chez les enfants; avec l'âge, au contraire, elles se dessinent de plus en plus. Chez les vieillards, la couche pigmentaire s'atrophie généralement, les vaisseaux de la choroïde deviennent apparents, et les cellules pigmentaires atrophiées s'accumulent dans certains endroits pour former des stries beaucoup plus grandes et plus foncées. Cette disposition particulière du pigment dans la choroïde n'est plus un état normal, elle rentre plutôt dans la catégorie du processus morbide dont nous parlerons plus tard dans la section pathologique.

Comment reconnaître les vaisseaux choroïdiens de ceux de la rétine? — Il n'y a aucun doute qu'une différence entre ces deux systèmes de vaisseaux existe, mais souvent elle n'est pas facile à apprécier.

Les vaisseaux de la choroïde n'ont rien de commun avec ceux de la rétine, ni par leur disposition, ni par leurs bifurcations et anastomoses, ni même par leur

couleur. Voici leurs principaux caractères:

Les vaisseaux de la rétine se trouvent beaucoup plus en avant de ceux de la choroïde, étant séparés de ces derniers par toute l'épaisseur de la rétine et de a couche pigmentaire. Ils proviennent tous de la papille, et, en s'éloignant de cette lernière, ils se divisent dichotomiquement en deux branches, pour se disperser en petites branches capillaires sur toute la surface. L'ensemble de ces vaisseaux orme une figure ayant l'aspect d'un arbre, et dont les branches diminuent de volume en tant qu'elles s'éloignent de la papille.

Les vaisseaux de la choroïde n'ont pas la même forme, ils ont une direction et un rolume différents. Ainsi ils forment un réseau vasculaire très-fin près de la papille et de la macula, d'où partent des ramifications en divers sens. Ces ramifications leviennent de plus en plus considérables, volumineuses, s'entrecroisent et s'anastomosent dans tous les sens pour former ce qu'on appelle vasa vorticosa. Il résulte le cette disposition que les vaisseaux de la choroïde augmentent de volume en s'éloignant de la papille; le contraire a lieu avec les vaisseaux de la rétine.

Il y a des différences très-notables dans la coloration des deux genres de vaisseaux : ainsi les vaisseaux de la rétine présentent les doubles contours marqués
surtout dans les artères; les vaisseaux de la choroïde ont au contraire une colotation rouge unie qui leur donne un aspect de bandelettes rouges se croisant
pentre elles en divers sens. Dans les intervalles de ces derniers vaisseaux, on voit
les stries brun foncé, qui tiennent à l'accumulation du pigment; ceci n'existe
pas dans la bifurcation des vaisseaux rétiniens.

Le dernier signe caractéristique est l'absence de la pulsation sous la pression externe du globe dans les vaisseaux de la choroïde. Donders (1) étudia l'influence le la pression externe du globe sur les vaisseaux de la choroïde, et il s'est servi pour cela d'un chien albinos. Il résulte de ces recherches que les veines de la choroïde se contractent au moment de la compression du globe, et qu'elles se dilaaient visiblement aussitôt que la pression cessait. Ce phénomène diffère complétenent de la pulsation artificielle rhythmique observée dans les vaisseaux de la rétine, ce qui constitue un signe distinctif des deux systèmes de vaisseaux.

#### ARTICLE II.

## CHOROÏDITE ATROPHIQUE.

L'inflammation de la choroïde se traduit très-souvent par un processus atrophique tout particulier, qui commence par une décoloration de l'épithélium pigmentaire, et qui est bientôt suivi de la disparition complète des molécules pigmentaires contenues dans les cellules et de la destruction des cellules elles-mêmes. Ce

<sup>(1)</sup> Donders, Archiv f. Ophthalm., Bd. I, Abth. 2, p. 104.

phénomène initial atrophique est accompagné d'une atrophie complète des capillaires et même des *vasa vorticosa*, ce qui fait que dans les parties malades le fond de l'œil, au lieu d'être rouge, devient blanchâtre ou blanc nacré. C'est une sorte de trou qui s'établit dans la choroïde et à travers lequel on voit la sclérotique.

La choroïdite atrophique peut accuser des formes très-variées; souvent elle apparaît sous forme de taches isolées et disséminées sur une grande surface de la membrane vasculaire; d'autres fois elle est partielle, et en commençant dans l'un ou l'autre point, la tache atrophique s'étend par voisinage de proche en proche jusqu'à ce qu'elle amène une destruction très-étendue de la choroïde. Dans le premier cas, on a une choroïdite atrophique disséminée; dans le second, une choroïdite atrophique généralisée.

A. CHOROÏDITE ATROPHIQUE DISSÉMINÉE. — Symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — On aperçoit à l'ophthalmoscope des taches arrondies, rosées, blanches et noires, disséminées sur les différentes parties du fond de l'œil, et plus particulièrement dans le segment postérieur (fig. 309). Ces taches ressemblent au premier abord aux plaques exsudatives, et sont considérées comme telles par quelques auteurs. Mais un examen attentif permet de se convaincre qu'il ne s'agit que de taches atrophiques.

Les taches atrophiques se présentent à différentes périodes sous des formes et des aspects très-variés.

Dans la première période, les taches rosées plus ou moins arrondies apparaissent dans le segment postérieur de l'œil et non loin de la papille. Au premier abord, elles peuvent être prises pour des ecchymoses, tellement leur couleur rouge se sépare du reste de la choroïde; mais lorsqu'on les examine à l'image droite, on s'aperçoit facilement qu'elles sont sillonnées par de nombreux vaisseaux fins, capillaires, qui sont ceux de la couche chorio-capillaire. Les vaisseaux choroïdiens deviennent plus apparents, parce que la couche du pigment épithélial a disparu dans l'endroit de ces taches.

Pendant toute cette période, qui dure des mois entiers, la vue n'est pas ordinairement troublée, et le malade ne s'en plaint nullement; c'est pourquoi la maladie échappe souvent à notre observation.

Dans la deuxième période, on constate une atrophie de la couche chorio-capillaire dans l'endroit correspondant à la tache rosée; le pigment du stroma pâlit d'abord et s'atrophie ensuite; les enveloppes des cellules épithéliales éclatent, et les éléments moléculaires sont entraînés soit vers le centre de la tache atrophiée, soit vers les pourtours de cette même tache (fig. 309, c). L'accumulation de ces grains pigmentaires constitue des amas noirs que l'on voit prendre tantôt la forme d'un cercle, tantôt des taches irrégulières. Le fond de la tache atrophique ne paraît plus aussi rouge qu'elle était dans la première période; elle devient au contraire blanche, et de gros vaisseaux, vasa vorticosa, les parcourent dans différents sens.

Un des caractères importants des atrophies choroïdiennes est la forme circulaire. Ces taches sont rondes et leurs contours sont nettement accusés, bien circonscrits; il semble qu'on aurait enlevé une partie de la choroïde avec un emporte-pièce.

A mesure que les plaques atrophiques gagnent en profondeur, elles augmentent aussi en étendue. Le tissu choroïdien au voisinage de ces dernières subit des mé-

amorphoses analogues; le pigment s'altère, la circulation se modifie, et l'aspect de a choroïde change complétement : de claire et uniforme qu'elle était, elle devient narbrée, tomenteuse.



Fig. 309. — Choroïdite atrophique disséminée (\*).

B. CHOROÏDITE ATROPHIQUE GÉNÉRALISÉE. — Les taches atrophiques, en s'éendant à la surface de la choroïde, se rapprochent les unes des autres, se confonent dans plusieurs endroits entre elles, et forment des plaques blanches très-larges,
arsemées de distance en distance d'amas pigmentaires. Cette forme d'altération
e déclare quelquefois à la période ultime de la choroïdite atrophique disséminée,
t constitue sa troisième période; mais bien souvent elle se généralise dès le
ébut, et constitue une forme particulière d'atrophie choroïdienne généralisée
ig. 340).

Tandis que les parties périphériques de la choroïde restent intactes, on voit ette affection se concentrer dans le segment postérieur seul. A mesure que l'affection prend de l'extension, le fond de l'œil devient de plus en plus clair, blanhâtre, et ce n'est que par places qu'on y découvre des amas pigmentaires à orme circulaire ou irrégulière, tapissant çà et là le fond de l'œil, comme on peut in juger par la figure ci-après. A côté des taches atrophiques, on distingue encore par-ci par-là des vestiges de la choroïde, sons forme d'îlots rougeâtres ou de vais-eaux isolés de différents volumes.

Le processus atrophique est incontestablement dû à un travail inflammatoire, it dans quelques endroits on voit se former des exsudations plastiques qui re-

<sup>(\*)</sup> a, papille; b, vaisseaux centraux de la rétine; c, taches atrophiques avec des dépôts pigmentaires.

couvrent la partie atrophiée. Les plaques exsudatives sont d'une teinte gris-perle, jaunâtre ou blanchâtre; elles se perdent indistinctement sur les parties voisines. Habituellement cette affection est uniquement concentrée dans la choroïde, mais il y a des cas dans lesquels le mal débute, d'après Perrin, par une infiltration séreuse de la rétine.



Fig. 310. — Choroïdite atrophique généralisée (\*).

**Complications.** — 1. Papille. — Le travail inflammatoire ne peut rester long-temps localisé dans la choroïde, il finit par gagner les membranes voisines. C'est ainsi qu'on voit la papille du nerf optique se congestionner, les vaisseaux centraux ainsi que les capillaires devenir engorgés, flexueux.

2. Macula. — Les altérations atrophiques qui sont disséminées sur les différentes parties de la choroïde peuvent rester sans aucune influence sur la rétine, tant que la partie centrale n'est pas affectée. Mais aussitôt que ces plaques atrophiques commencent à envahir la macula, la rétine, étant très-mince et délicate dans cette région, s'altère à son tour, ses éléments gonflent, se désagrégent, et subissent une dégénérescence graisseuse. Si l'on ne parvient pas à temps à arrêter le processus

<sup>(\*)</sup> a, papille du nerf optique conservant sa teinte rosée; b, c, la choroide atrophiée, on aperçoit la teinte blanche de la selérotique dénudée; c, d, vaisseaux de la rêtine; f, tache pigmentaire de la choroide.

nflammatoire, cette altération peut entraîner une perte complète de la vision centrale. Il est donc important d'examiner avec le plus grand soin la macula chez es malades; le pronostic et le traitement seront subordonnés à l'état dans lequel on la trouve.

3. Parties équatoriales de la choroïde. — On trouve quelquefois dans cette égion des taches rouges très-vives, ressemblant à des ecchymoses. Elles sont constituées par un lacis des vaisseaux fins, engorgés, et comme elles se trouvent u milieu du fond blanc, par contraste elles paraissent très-rouges.

4. Corps vitré. — Le corps vitré conserve ordinairement ici sa transparence parfaite; il ne devient trouble, nuageux et fluconneux que dans le cas de choroïdite

lisséminée de nature syphilitique.

5. Iris. — Une iritis peut se déclarer dans le courant d'une choroïdite atrophique disséminée; mais cette complication s'observe rarement, et ce n'est que lans la troisième période qu'elle peut se présenter, et surtout lorsque la choroïdite est de nature syphilitique.

6. Sclérotique. — A la suite d'une choroïdite atrophique disséminée, j'ai vu se léclarer deux fois une sclérite, et qui était surtout concentrée vers les parties

quatoriales du globe de l'œil.

Symptômes fonctionnels. — Au début de la maladie, le trouble de la vue ne paraît pas très-prononcé, tout au plus si les malades se plaignent de fatigue les yeux et d'une sensibilité exagérée pour la lumière. Mais à mesure que l'affecion gagne les parties centrales, la vue s'affaiblit de plus en plus, les malades ne peuvent plus lire qu'avec peine les caractères fins; la vision centrale se perd combétement lorsque l'atrophie envahit la région de la macula.

Souvent les malades se plaignent de mouches volantes ou fixes devant les yeux, u bien tous les objets leur apparaissent entourés d'un nuage ou brouillard.

Dans le champ visuel, on remarque aussi quelques échancrures et des rétrécisements partiels; mais ces lacunes sont en général très-peu prononcées, ce qui fait que, malgré une grande difficulté à distinguer les objets qu'ils fixent, les malades re perdent pas la faculté de se conduire seuls.

Les malades ne souffrent point, mais ils éprouvent une sorte de tension et de oression profonde dans le globe.

Diagnostie différentiel. — Il n'est pas difficile de reconnaître une choroïdite atrophique disséminée; les taches atrophiques présentent des signes assez caractéristiques pour qu'il n'y ait pas possibilité de s'y méprendre. Elles sont rondes, à contours bien tranchés, sillonnés par des vaisseaux ténus non encore atrophiés de la choroïde. Souvent un cercle noir entoure la tache atrophique, ou des dépôts pigmentaires irréguliers se trouvent éparpillés au voisinage.

Les taches exsudatives de la rétine ne peuvent en aucune façon être confondues avec les taches atrophiques. Elles ont en effet, comme toutes les exsudations, des contours mal limités et se trouvent entourées d'un trouble diffus plus ou moins prononcé des parties voisines de la rétine. Les vaisseaux rétiniens sont voilés par places par une sorte d'exsudation séreuse, et le pignient choroïdien reste intact.

La choroïdite atrophique disséminée ou généralisée est quelquefois accompagnée de dépôts pigmentaires tellement considérables, qu'on serait disposé à les localiser dans la rétine et à prendre l'affection pour une rétinite pigmentaire. Il sera

pourtant facile d'établir le diagnostic différentiel de ces deux maladies lorsqu'on se rappellera les signes de cette dernière affection. En effet, dans la rétinite pigmentaire, on constate de l'héméralopie, les vaisseaux centraux sont très-fins, presque filiformes, des dépôts pigmentaires se déposent par places le long des vaisseaux; la vue périphérique est sensiblement rétrécie pendant que la vision centrale est conservée. Tous ces signes manquent complétement dans la choroïdite atrophique disséminée, et l'on constate en outre des taches blanches, arrondies, qui manquent dans la rétinite pigmentaire.

Anatomie pathologique. — Les altérations de la choroïde débutent dans cette maladie par la couche du pigment. Les cellules pigmentaires du stroma et de la couche épithéliale commencent par pâlir, leurs enveloppes se rompent, et les molécules pigmentaires sont entraînées dans divers endroits pour y constituer des taches noires. Mais la métamorphose que subit le pigment est le résultat de l'altération des vaisseaux chorio-capillaires, qui, en s'oblitérant, entraînent la destruction d'une grande partie de la choroïde. D'autres éléments de cette membrane subissent des transformations morbides analogues, et l'on ne trouve dans des taches atrophiques qu'un réseau fin des fibres élastiques, à peine quelques traces de la lamelle élastique. Pour Cusco, l'atrophie de la choroïde est la conséguence de l'inflammation de cette membrane. Elle se présente, d'après cet auteur, sous deux formes, l'une simple, et l'autre compliquée d'altération de la sclérotique, de la rétine, etc. L'oblitération des capillaires est, selon moi, la cause principale de tons ces désordres, qui se développent à la suite des différentes dyscrasies et de l'altération de leurs parois. On trouve bien souvent des cristaux de cholestérine dans les parties altérées de la choroïde.

La rétine est dans plusieurs endroits infiltrée et adhérente à la choroïde. C'est plans ces mêmes endroits qu'on trouve aussi la couche des bâtonnets et des cônes désorganisée.

Aubert et Forster ont décrit sous le nom de choroïdite aréolaire une altération particulière, dans laquelle de très-petites tumeurs recouvertes d'un épithélium pigmentaire charbonneux étaient disséminées dans toute l'étendue de la choroïde. La rétine était adhérente et sensiblement atrophiée aux endroits correspondants. Malgré la description détaillée que nous donnent ces auteurs, nous ne croyons pas que des altérations de cette nature se rencontrent souvent, et que l'on puisse faire la distinction à l'ophthalmoscope entre les taches atrophiques simples et la choroïdite aréolaire.

**Étiologie.** — Cette affection se déclare habituellement à la suite de perturbations graves du système circulatoire. C'est ainsi qu'on la voit fréquemment chez les jeunes filles qui sont mal réglées ou dont les règles n'ont point apparu; la même chose a lieu chez les femmes qui arrivent à l'époque critique. Les personnes arthritiques sont disposées plus que les autres à cette altération.

Mais la syphilis est incontestablement une des causes les plus fréquentes qui amènent la choroïdite atrophique disséminée.

Je l'ai vue se produire à la suite d'une iritis syphilitique grave et en récidive.

Marche, durée. — La choroïdite atrophique disséminée a une marche trèslente, et il se passe des mois et des années (deux à trois ans) avant qu'elle atteigne la période de résolution; souvent on remarque des périodes d'arrêt qui Inrent de cinq à huit semaines, et puis une nouvelle rechute aggrave la maladie. Ine fois l'affection arrêtée, les désordres accomplis dans la choroïde restent sans hangement pendant le reste de la vie, si de nouvelles causes générales ne provoment pas d'inflammations.

**Pronostie.** — Cette affection présente relativement peu de gravité tant que la nacula lata n'est pas altérée; en effet, non-seulement le malade ne perd pas la aculté de se conduire seul, mais son acuité visuelle se conserve d'une manière assez satisfaisante. C'est donc dans l'examen de la tache janne qu'on puisera des ndications précieuses pour le pronostic.

Les altérations de la région de la macula compromettent à jamais la vision cenrale, et les malades ne peuvent plus lire ni écrire; mais, au moins, ils conser-

ent leur champ visuel étendu et presque intact.

Les choroïdites atrophiques disséminées occasionnées par la syphilis sont relaivement plus graves que les précédentes, surtout lorsqu'elles se déclarent chez es individus d'un certain âge; souvent, dans ces cas, aucun traitement ne parvient arrêter le mal.

**Traitement.** — Dans le traitement de cette maladie on cherchera à remplir leux indications : agir contre la cause générale et combattre les symptômes inflamnatoires locaux.

La suppression ou l'irrégularité dans les fonctions menstruelles doit être partiulièrement prise en considération. On cherchera autant que possible à régler les onctions utérines en appliquant les sangsues aux parties génitales ou internes des uisses, une fois tous les mois ou tous les deux mois.

Chez les hommes, la suppression de flux hémorrhoïdal exigera l'application ériodique des sangsues à l'anus.

On recommandera aux malades de tenir le ventre libre en faisant usage des eaux ninérales, Pullna, Birmensdorff, Bitterwasser, etc.

Les pieds doivent être constamment tenus très-chaudement, et au besoin on ecommandera des pédiluves sinapisés ou salins.

Contre la diathèse syphilitique, on prescrira des préparations mercurielles sous orme de pilules de Sédillot ou du docteur Clerc, dont nous avons donné à pluieurs reprises la formule. Ce traitement sera continué pendant plusieurs mois.

Dans le traitement local, on doit se conformer à la période de l'affection et au legré de l'inflammation. L'application des sangsues derrière les oreilles ou à la empe, tous les quinze ou vingt jours, sera aussi indiquée.

Dans la deuxième et la troisième période, on anra surtout recours aux dérivatifs, els que ventouses sèches sur le dos, vésicatoires volants à la nuque et aux tempes. Quant aux collyres, les seuls efficaces dans ce cas sont incontestablement l'atropine t l'ésérine employées alternativement. J'ai vu quelquefois réussir le collyre à 'iodure de potassium sous forme de bains oculaires. Voici la formule de ce collyre:

7 Eau distillée.... 100 gram. | Iodure de potassium.... 5 gram. Collyre pour des bains oculaires.

BIBLIOGRAPHIE. — Ed. Jaeger, Ueber Choroidealexsudate (Oester. Zeitschr. f. prakt. leilk., 1855, n° 4). — Hulke, Morbid. Anat. of the Choroid. (Ophth. Hosp. Rep., n° 2, GALEZOWSKI.

1858, p. 67). — Guépin (de Nantes), De la congestion choroidienne (Ann. d'oculist., 1859, t. XLI, p. 93). — Foerster, Choroidits a colaris (Ophthalmologische Beiträge, p. 99, Berlin, 1862). — Chavernac, Diagnostic différentiel des inflammations du tissu irido-choroulien, (thèse de Montpellier, 1868, p. 58). — Galezowski, Choroidite alrophique, in Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne. Paris, 1868. — Cusco, art. Choroidite (Nouv. Dict. de méd. et chir., t. VII, 1867), p. 560. — Perrin, Choroidite chronique simple (Traité pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie, Paris, 1870, p. 159).

## ARTICLE III.

### STAPHYLÔME POSTÉRIEUR.

On appelle *staphylòme postérieur* un état dans lequel la sclérotique, en s'amincissant dans son segment postérieur, forme au bord externe de la papille une saillie globuleuse plus ou moins prononcée. Scarpa a le premier démontré son existence sur les cadavres. Depuis la découverte de l'ophthalmoscope, nous savons qu'on peut diagnostiquer cette maladie pendant la vie; le staphylòme postérieur constitue en effet un des signes les plus caractéristiques de la myopie.

**Symptomatologie.** — Signes ophthalmoscopiques. — Ce n'est pas la saillie de la sclérotique située dans le segment postérieur de l'œil qu'on peut reconnaître avec l'ophthalmoscope, mais c'est d'après l'atrophie choroïdienne péripapillaire que nous pouvons conclure de son existence.

4. Tache atrophique péripapillaire. — Au bord interne de la papille on aperçoit, à l'image renversée, une tache blanche, luisante, en forme de croissant, dont la concavité est appliquée sur la demi-circonférence externe de la papille, et les deux cornes se confondent avec ses bords supérieur et inférieur (fig. 312).

a. Cette tache accuse ordinairement une teinte blanche nacrée qui tranche d'une manière très-frappante avec le reste du fond de l'œil, ainsi qu'avec la papille.

b. La forme du staphylôme postérieur doit être étudiée avec beaucoup de soins. Ayant l'apparence d'un croissant, il peut pourtant varier à l'infini : tantôt il n'apparaît que sous forme d'un petit liséré étroit ; tantôt il s'élargit très-sensiblement dans le diamètre horizontal, de sorte qu'en s'étendant davantage dans ce sens, le staphylôme peut atteindre les limites de la macula.

Desmarres reconnaît trois degrés dans le staphylôme: dans le premier, lé croissant n'embrasse qu'une moitié externe de la papille; dans le deuxième, les deux tiers en sont entourés; et enfin, dans le troisième, l'atrophie choroïdienne s'est étendue autour de ce nerf, en donnant quelquefois des ramifications, soit en has soit en haut, jusqu'à une certaine distance. Les figures 341, 312 et 343 peuvent donner une idée de ces variétés.

c. Les contours du staphylôme postérieur sont le plus souvent bien accentués. Du côté de la papille, ses limites se distinguent par la couleur blanche, qui tranche avec la teinte rouge du nerf optique.

Le bord choroïdien du staphylôme est nettement dessiné, circonscrit par une ligne semilunaire, bordée d'un liséré fin et noir de pigment. Dans ces derniers cas, on peut considérer habituellement le staphylôme comme arrêté.

Lorsque le staphylôme postérieur occupe une large surface et qu'il s'étend d'une manière sensible vers la macula, on distingue souvent sur sa surface blanche

ın demi-cercle grisâtre ou rougeâtre, parallèle au bord externe du staphylôme. cette ligne circulaire indique que le staphylôme se compose de deux bosselures, lont l'une est plus rapprochée de la papille, et l'autre de la macula (fig. 309).

Les limites de la plaque atrophique deviennent très-îrrégulières et peu accenuées dans certaines formes de staphylômes et de myopie progressive. On aper-







of Gulezonski. ud. nat pinx.

MARCHAND. SC.

16. 311. - Staphylôme posté- Fig. 312. - Staphylôme rieur situe au-dessus de la papille.

postérieur externe.

Fig. 313.— Staphylôme postérieur s'étendant tout autour de la papille.

oit alors que la choroïde, au voisinage du staphylôme, se couvre de pigment, et ue ses contours deviennent irréguliers et peu accentués. C'est ainsi qu'on trouve es staphylômes postérieurs, ayant des formes très-variées et où les taches atrohiques irrégulières se prolongent souvent le long des vaisseaux de la rétine lig. 312 et 313).

d. Vascularisation. — Le staphylôme postérieur n'est pas complétement privé es vaisseaux; on voit, en effet, des branches plus ou moins volumineuses le traerser dans des sens divers. Quelques-unes de ces branches proviennent de vaiseaux de la papille et passent au devant du staphylôme dans l'épaisseur de la rétine lle même : elles sont très-fines et forment souvent une sorte de crochet au moient où elles franchissent la limite du staphylôme. Les vaisseaux de la rétine sont noins flexueux que d'ordinaire, ce qui s'explique par la distension qu'ils subissent endant l'augmentation du globe de l'œil tout entier. Un certain nombre des vaiseaux qui traversent la partie ectasique appartiennent à la choroïde; on les voit, n effet, s'arrêter à une certaine distance de la papille et aller se perdre dans les parties non atrophiées de la choroïde.

Dans une myopie plus avancée, le staphylôme s'étend tout autour de la papille, es limites s'écartent de plus en plus; et souvent même toute la partie centrale et ostérieure de la choroïde se trouve atrophiéc. La macula peut être atteinte aussi ar cette altération, et alors la vision centrale est sensiblement compromise.

e. Changements que subit la papille du nerf optique. - Dans une forme égère de staphylôme, elle conserve son aspect et sa couleur normale. Mais à mesnre que le processus ectasique se développe, elle devient ovalé dans le seus vertical, et son bord interne (image renversée) paraît très-élevé et presque abrupt. Ce n'est point un effet d'optique, comme l'a supposé le docteur Knapp, mais plutôt un résultat réel du développement de l'ectasie dans la direction du diamètre vertical. La sclérotique se distend de haut en bas, et avec elle la papille subit l'aplatissement latéral et l'allougement dans le sens vertical. Pendant que la sclérotique se distend en effet en arrière, la papille, ne pouvant pas suivre ce mouvement de recul, fait une sorte de saillie sur la surface de la rétine qui est rétractée et attirée en arrière; de là ce bord abrupt dont nous avons parlé.

Dans une période avancée du staphylôme postérieur, surtout lorsque l'atrophie choroïdienne entoure le nerf optique de tous les côtés, la papille perd une partie de sa vascularisation capillaire et devient beaucoup plus blanche que d'ordinaire, Ouclquefois même elle est presque nacrée, de sorte qu'entre ces limites et celles du staphylôme on ne voit que très-difficilement la différence.

Symptômes fonctionnels. — Le staphylôme postérieur est la conséquence directe de la myopie; c'est pourquoi, si l'on veut être sûr que la tache blanche péripapillaire représente un staphylôme postérieur, on doit s'assurer de la nivopie. Sur cent myopes, en effet, on trouve quatre-vingt-dix-neuf fois un staphylôme postérieur. Mais comme la myopie n'est point un état morbide, il n'y a point de symptômes morbides propres à cette altération.

Dans la jeunesse, toute myopie devient progressive, comme l'a démontré Donders : c'est la période critique de l'œil ; et si la myopie augmente rapidement. elle peut devenir désastreuse pour la vue dans un avenir plus ou moins rapproché. C'est donc le développement progressif de la myopie et du staphylôme qui doi attirer l'attention du médecin.

Le punctum cœcum, qui correspond à la papille, est ordinairement augment chez les myopes, comme l'a très-justement démontré de Graefe. Cela tient évidemment à ce que la partie de la rétine qui se trouve en face du staphylôme : subi une sorte de compression et d'anesthésie.

Il y a des symptômes morbides pour lesquels les myopes viennent souvent nou consulter, et qui ne sont point l'expression d'une simple myopie; ils indiquen le une altération plus ou moins grave, compliquant la myopie, et constituent un classe d'amblyopie que nous allons étudier tout spécialement.

Complications. — 1. Fatigue des yeux pendant le travail. — Ce symptôm

pent être dû à des causes très-variées.

Souvent il est consécutif à une différence légère de réfraction qui, à un certai âge de l'individu, cesse d'être corrigée par l'accommodation. On la constate e examinant la distance de la vision distincte de chaque œil.

Dans d'autres cas, nous l'avons vn se déclarer chez les individus atteints d'as tigmatisme, et qui pourtant, jusqu'à l'âge de trente-cinq ou quarante ans, or joui d'une bonne vue. C'est ainsi qu'un de mes malades, ayant consulté pendar deux ans pour sa fatigue des yeux sans obtenir d'amélioration, fut très-rapidemen et définitivement guéri, des que j'eus ajouté à ses anciennes lunettes concave sphériques du nº 8, le nº 18 concave cylindrique, axe horizontal.

Quelquefois le trouble et la fatigue de la vue sont dus aux opacités périphérique

du cristallin qui restent longtemps sans changement.

La fatigue des yeux des personnes myopes pent être due aux mêmes causes que le d'antres personnes. C'est ainsi que je l'ai vue apparaître à la suite des affecns lacrymales ou de la carie dentaire.

En combattant successivement chacune de ces causes, on parvient à débarrasser malade de ce symptôme morbide, qui devient quelquesois très-inquiétant.

2. Mouches volantes ou fixes. — Les monches volantes peuvent tourmenter myopes, de même que les emmétropes, sans qu'il y ait la moindre altération ns le corps vitré. Ce phénomène est physiologique, et il n'est pas besoin de s'en

éoccuper.

Mais, dans certains cas, une mouche plus ou moins large, plus ou moins fixe, ut apparaître subitement devant l'œil myope et gêner la vue. Cette mouche, ou nome, est habituellement le résultat d'un épanchement sanguin dans le corps ré. Il se déclare dans le segment postérieur de l'œil et se présente à l'ophthal-oscope sous forme d'un flocon noir nageant dans le corps vitré. Très-probable-ent il vient de la rupture d'un des vaisseaux choroïdiens distendus; je dois dire urtant que dans quelques cas j'ai pu constater des hémorrhagies rétiniennes acmpagnant les flocons du corps vitré. C'est à des complications analogues que i pu rapporter le trouble pronoucé de la vue chez une personne âgée et très-yope, la cointesse B..., qui me fut adressée en 1870 par le docteur Barthez.

3. Affaiblissement progressif de la vision centrale. — Lorsque le myope perçoit d'un affaiblissement progressif de la vision centrale, on doit toujours aminer avec le plus grand soin la région de la macula, parce que les moindres érations de ce côté entraînent des troubles marqués et progressifs de la vue. Ces malades voient un brouillard qui leur empêche de lire distinctement; peu peu les lettres deviennent pâles et s'effacent. Quelquefois les objets sur lesquels malades fixent les yeux paraissent trouqués, les lignes droites semblent brisées courbes, des lettres et des mots entiers manquent.

Tous ces symptômes indiquent l'existence d'une altération atrophique dans la gion de la macula. En l'examinant avec l'ophthalmoscope, on y découvre des ches atrophiques disséminées et isolées, blanches, et à côté d'elles des amas de

gment et des taches hémorrhagiques (fig. 314, b).

Quelquefois la choroïdite atrophique de cette région n'est que la conséquence une extension progressive du staphylôme postérieur, qui, en s'étendant vers la acula, entraîne un affaiblissement sensible de l'acuité visuelle. La figure 308 eprésente un cas analogue. Cette altération peut rester limitée à un seul œil; ais chez les personnes qui appliquent leurs yeux aux travaux minutieux et assius, la même altération ne tarde pas à se déclarer dans l'autre.

4. Myopie progressive se développant rapidement avec rétrécissement partiel u champ visuel. — Ce phénomène pathologique n'est pas fréquent, et il prénge habituellement le développement d'un glaucome. Nous avons démoutré le remier combien le glaucôme est rare dans une myopie, et cette rareté tient à la istensibilité de la sclérotique, qui, par l'augmentation de la pression intra-oculaire, e distend petit à petit et donne lien à la myopie progressive, sans que la papille 'en ressente. Mais si l'œil myope est pourvu d'une sclérotique épaisse et dense, peut devenir facilement glaucomateux, mais le glaucome sera précédé d'une nyopie progressive.

5. Perte subite de la vue dans un œil. — Cette cécité est consécutive à un décollement de la rétine, fréquent, comme on sait, dans la myopie. On le reconnaîtra par les symptômes que nons avons décrits dans l'article consacré à cette affection.

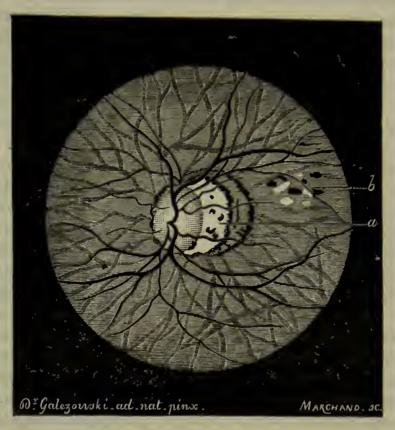

Fig. 314. - Staphylôme postérieur se compliquant d'une altération de la macula (\*).

Diagnostic différentiel. — Le staphylôme postérieur présente des signes caractéristiques qui rendent le diagnostic très-facile. Les difficultés peuvent se présenter dans des cas suivants :

- 1. Le staphylôme postérieur peut former un liséré tellement étroit, qu'on peut le prendre pour le double contour physiologique de la papille. L'examen de la myopie au moyen des verres concaves résoudra la difficulté.
- 2. La plaque atrophique se confond quelquefois d'une manière intime avec la papille, surtout si cette dernière présente la même teinte blanche que le staphy-lôme. On peut alors croire qu'il s'agit d'une très-grande et large papille. Mais si on l'examine avec soin, on ne tarde pas à constater les limites légèrement grisâtres qui séparent l'une de l'autre.
- 3. Une atrophie choroïdienne péripapillaire peut exister sans ectasie staphylomateuse. Je l'ai rencontrée, en effet, assez souvent chez les vieillards, soit hypermétropes, soit emmétropes. Les contours de ces atrophies sont, dans ces cas, mal circonscrits; mais comme le même phénomène peut aussi se présenter dans le staphylôme postérieur, il n'y a que l'examen des yeux au moyen des lunctes el l'absence de tous les autres signes de myopie qui nous permettront de résoudre le question.

<sup>(\*)</sup> a, staphylòme postérieur; b, atrophie choroïdienne dans la région de la macula.

L'atrophie péripapillaire s'observe aussi dans l'excavation glaucomateuse de la

apille. La contre-épreuve de la myopie facilitera aussi le diagnostic.

4. Les plaques fibreuses congénitales de la papille peuvent quelquefois simuler staphylôme postérieur. Ces plaques sont, en effet, blanches, luisantes, réflé-hissant fortement la lumière; mais elles ont les contours frangés, comme déchiés; elles masquent les vaisseaux rétiniens, et se trouvent le plus souvent du côté xterne, à l'image renversée, et non du côté interne, où se trouve habituellement e staphylôme postérieur.

Anatomie pathologique et pathogénie. — Le staphylòme postérieur est le ésultat d'un amincissement plus ou moins considérable de la sclérotique au voisiage de l'entrée du nerf optique. La sclérotique est, en effet, amincie presque hez tous les myopes, et quelquefois à tel point, que von Ammon, en examinant un taphylôme très-volumineux, avait acquis la conviction qu'elle aurait pu se rompre i le malade avait vécu plus longtemps. Scarpa avait comparé cet amincissement à me feuille de papier. Pourtant son épaisseur varie, et tandis qu'au sommet elle araît quelquefois comme une membrane hydatique, dans les parties latérales lle a été trouvée beaucoup plus épaisse. Cet amincissement coïncide avec un alongement notable du diamètre antéro-postérieur du globe, qui pent atteindre usqu'à 33 millimètres, tandis qu'il ne dépasse pas 24 millimètres dans l'œil emnétrope.

Lorsqu'il n'y a qu'une seule tumeur staphylomateuse, elle existe toujours du zôté externe de la papille. Quelquefois je l'ai rencontrée à sa partie supérieure.

Sano l'a vue une fois du côté interne.

La choroïde, dans la partie ectasique, est presque complétement atrophiée, et l'n'y reste qu'une couche très-mince de tissu cellulaire, qui est souvent infiltrée par une sorte d'exsudation plastique s'étendant au devant du staphylôme, comme cela avait été remarqué par Heymann. Selon Ed. Jaeger et Desmarres, l'exsudation n'existe point à l'endroit du staphylôme, mais il reste toujours une couche cellulaire mince, qui sépare la rétine de la choroïde.

A la limite de la plaque ectasique, on trouve souvent une forte adhérence entre la choroïde et la sclérotique. Cette adhérence, ainsi que l'existence des flocons dans le corps vitré, et l'engorgement des vaisseaux choroïdiens, décidèrent A. de Graefe à considérer la maladie comme une scléro-choroïdite postérieure. Pourtant les exsudations adhésives ne se rencontrent pas toujours, et la maladie apparaît le plus souvent par hérédité et comme un phénomène congénital; il serait donc difficile de trouver dans tous les yeux myopes les symptômes phlegmasiques, tout au plus peut-on les rencontrer dans la myopie progressive.

Le corps vitré a été habituellement trouvé ramolli et liquéfié; j'ai constaté, même chez un grand nombre de myopes, le tremblement de l'iris, qui correspond

à cette liquéfaction de l'humeur vitrée.

La rétine reste le plus souvent, dans cette maladie, intacte, mais du côté de la macula elle subit souvent des infiltrations exsudatives; comme dans la myopie progressive elle subit en même temps une distension progressive, elle peut se rompre du côté de la macula où elle est le plus mince, et donner lieu à une perte de la vision centrale. Il m'a été permis d'observer un fait de ce genre, en 1870, chez un des malades de ma clinique, et ce cas rare et intéressant

a pn être vérifié par les docteurs Morel, Dagnenet et plusieurs autres confrères. Le nerf optique subit quelques modifications dans sa structure, et, par suite de la pression interne qui s'exerce dans la direction de l'axe optique, ainsi que du bord interne de la papille, la gaîne externe tend de plus en plus à se séparer de l'interne, et l'espace vide qui en résulte est occupé par le tissu cellulaire lâche.

Le cristallin a été trouvé altéré dans son segment postérieur par de Gracfe et Heymann. Ces opacités se prolongent aussi vers le segment postérieur, mais je les ai vues rester stationnaires pendant plusieurs années. Selon Cusco, cette cataracte serait liée à une choroïdite atrophique antérieure.

**Étiologie.** — Il n'est pas douteux ponr moi qu'une des causes les plus fréquentes de la myopie est l'hérédité.

La conformation ellipsoïde de l'œil se transmet dans certaines races du père au fils. Cela explique un fait qui a été établi par G. Lagneau (1), que les départements des régions habitées anciennement par les Gallo-Celtes, se distinguent des autres départements par la rareté de diverses infirmités, et particulièrement de la myopie; tout au contraire, les habitants du midi de la France, descendants des Aquitains, des Ligures, la population de l'ancienne Gaule et de la Belgique présentent beaucoup de myopes.

D'après les dernières recherches statistiques des auteurs allemands Cohn et Hermann, il semblerait que la myopie est le résultat du travail et de l'étude, et que, par conséquent, d'après le nombre des myopes dans un peuple, on pourrait conclure du degré de sa civilisation. Rien n'est plus faux qu'une pareille assertion, et le docteur Miard (2) déclare avec raison que « la civilisation étant le résultat d'un ensemble d'influences variant suivant les races, les mœurs des nations, leurs institutions politiques, etc., la présence de myopie pourrait tout au plus être l'indice de certains de ses éléments, et que cette affirmation, que se plaisent à répéter les ophthalmologistes d'outre-Rhin, n'a en grande partie pour origine que la pente fatale sur laquelle glissent les esprits les plus droits quand ils sont aveuglés par l'orgueil national. »

Mais si la prédisposition héréditaire est une cause incontestable de la myopie, son développement plus ou moins grand dépend sans nul doute du travail prolongé sur des objets de petites dimensions, surtout pendant la jeunesse. L'œil, en effet, héritant la conformation ellipsoïde, et possédant en même temps une sclérotique mince et extensible dans le segment postérieur, peut, sous l'influence des efforts d'application et des contractions musculaires des droits externes, s'aplatir latéralement, et subir un allongement antéro-postérieur.

Qu'arrive-t-il, en effet, lorsqu'un œil déjà myope fixe de très-près un objet fin? Les muscles externes G et internes E (fig. 345), en se contractant avec un certain effort, compriment d'autant plus fortement le globe de l'œil latéralement, que lenrs points d'insertion, étant près de la cornée en C et D, pressent sur la partie convexe et équatoriale de l'œil, et tendent à allonger son diamètre antéro-postérieur au voisinage du point R. La sclérotique vers le point R résiste encore pendant quelque

<sup>(4)</sup> G. Lagneau, Quelques remarques ethnologiques sur la répartition géographique de certaines infirmités en France (Mémoires de l'Académie de médecine, Paris, 1870, 1. XXXIX, p. 293).

(2) Miard, Origine de la myopie, etc., thèse de Paris, 1870, p. 20.

emps, mais cette même pression se transmettant à forces égales tout autour de macula, et trouvant moins de résistance dans le trou optique, refonle de plus

n plus ses contours, d'abord à son bord xterne, et forme ce que nous appelons taphylòme postérieur. L'ectasie postéienre de la sclérotique aura donc pour ause directe la pression des muscles roits externes de l'œil, et, comme l'axe ntéro-postérieur se trouve le plus raproché de la partie externe et inférieure e la papille, il en résulte que le staphy-òme se développe, soit directement en ehors, soit en dehors et en bas.

Selon Giraud-Teulon, l'action des musles obliques et leur insertion défectueuse ingendrent la myopie. Cette théorie n'est point neuve, elle a été admise par Guérin de Lyon) (1) vers le milieu du XVIII<sup>e</sup> iècle; il est vrai que l'explication que lonne le docteur Giraud-Teulon est plus



Fig. 345. — Action des muscles sur le globe de l'œil dans la myopie (\*).

ngénieuse, mais il nons est difficile de l'accepter, surtout si l'on se rappelle que ces deux muscles n'agissent que rarement, et ne prennent aucune part dans l'application des yeux sur les objets rapprochés.

**Pronostie.** — Il n'est pas grave, tant que l'affection n'a pas atteint la macula, et que la myopie ne devient pas progressive. Il faut une sériense complication, par exemple une hydropisie sous-rétinienne ou une altération de la macula, pour que a vue de ces malades soit sérieusement atteinte.

**Traitement.** — Tant que le staphylôme postérieur ne présente pas de complication et qu'il n'est pas progressif, on se bornera à des prescriptions hygiéniques. C'est ainsi qu'on doit veiller à ce que les enfants myopes ne fatiguent pas trop eurs yeux par des travaux assidus, surtout le soir, et à un éclairage artificiel.

Dans la myopie moyenne ou forte, on forcera le malade à se servir constamnent de lunettes dont le numéro sera proportionné au degré de myopie.

Dans la myopie progressive, accompagnée surtout d'insuffisance morbide du muscle droit interne, la section du muscle droit externe pourra agir efficacement pour arrêter le développement de l'ectasie scléroticale.

Mais c'est surtout les complications morbides qui doivent être traitées avec la plus grande énergie et dès le début. Dès qu'un état d'irritation et de congestion sera constaté, que la choroïdite atrophique commencera à envahir les parties voisines de la macula, on anra recours aux déplétions sanguines locales, appliquées tantôt aux tempes, tantôt à l'anns, toutes les quatre on six semaines. Après chaque saignée, le malade sera enfermé dans une chambre obscure pour deux ou trois jours, et même au delà si les circonstances l'exigeaient.

<sup>(1)</sup> Guérin (de Lyon), Traité sur les maladies des yeux. Lyon, 1769, p. 184.

<sup>(\*)</sup> E, muscle droit interne; G, muscle droit externe; C, D, insertion antérieure de ces muscles; Q, axe optique; R, région de la macula.

Des ventonses sèches seront ensuite appliquées à la nuque et le long de l'épine dorsale pendant plusieurs semaines.

Des dérivatifs agissant sur le canal intestinal, tels que les eaux de Pullna, de Saint-Gervais, Garlsbad, Châtelguyon; des pilules aloétiques, et la scammonée, seront utilement prescrits.

Localement, je me suis servi avec un certain succès du collyre suivant, que je prescris, soit sous forme de gouttes en instillation, soit pour baigner les yeux, deux ou trois fois par jour, dans une œillère.

7 Eau distillée... 10 gram. | Acétate de mercure... 0gr,05

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Scléro-choroïdite postérieure (Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. 1, p. 390). — Heymann, Zur Sclero-choroïditis posterior (Archiv f. Ophth., Bd. II, Abth. 2, p. 431). — Sichel, De la choroïdite ou mieux rétino-choroïdite postérieure (Iconographie, p. 784). — Romain Noizet, Du staphylôme postérieur, thèse de Paris, 4858. — Ed. Jaeger, Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates. Wien, 1861. — Donders, On the Anomalies of aecommodation and refraction of the eye, translated by Moore. London. 1864, p. 332. — Giraud-Teulon, Du mécanisme de la production et du développement du staphylôme postérieur, et de ses rapports avec l'insuffisance des muscles droits internes (Ann. d'oeulist., 1866, t. LVI, p. 201). — Couillard, Essai sur le staphylôme postérieur, thèse de Paris, 1867. — Miard, Origine de la myopie, aecommodation et les défauts de réfraction, thèse de Paris, 1870.

## ARTICLE IV.

# CHOROÏDITE SYPHILITIQUE.

L'étude sur la choroïdite syphilitique appartient en grande partie aux anteurs français et anglais, Desmarres, Zambaco, Mailhac, Galezowski, Hutchinson, Bader: en Allemagne, de Graefe a publié plusieurs observations se rapportant à cette maladie.

Pourtant la symptomatologie de cette maladie est encore très-incomplétement décrite, et nous croyons utile d'entrer dans quelques détails que nous avons pu recueillir à ce sujet.

Un des signes les plus constants et les plus caractéristiques de la maladie est le trouble apparent de la papille. Il existe presque toujours, malgré la transparence parfaite du corps vitré, que l'on reconnaît au début. Dès que ce trouble de la papille est constaté, on s'assure sur-le-champ si le corps vitré ne contient pas des flocons fins, filiformes ou ponctués; ils peuvent manquer au début, mais à la longue ils apparaissent dans la partie postérieure de la cavité oculaire sous forme de filaments très-fins, qui échappent souvent à l'examen le plus attentif. Pour se faire une idée exacte de l'aspect de la papille chez les syphilitiques, on n'a qu'à examiner la papille à travers la cornée trouble, ou bien à travers une lentille sale et couverte d'humidité.

Ce trouble de la papille est caractéristique, je dirais même pathognomonique de l'affection syphilitique de la choroïde; il a été signalé pour la première fois par Desmarres père, et pour ma part je l'ai observé dans toutes les périodes, quoique à des degrés différents.

2. Flocons du corps vitré. — L'apparence nuageuse de la papille provient de

e que le corps vitré est rempli de flocons.

Lorsqu'on examine, en effet, avec soin ce milieu, on ne tarde pas à retrouver es filaments nombreux, très-fins, formant une espèce de toile d'araignée ou de nembrane, qui se déplace dans tous les sens, se plie et se replie pendant les mou-ements de l'œil. Souvent on y aperçoit comme des cheveux entortillés et des rains de poussière, occupant parfois toute l'étendue de ce milieu.

Il arrive pourtant que, malgré l'investigation la plus minutieuse, les flocons ne ont point visibles. Il ne me semble pas cependant impossible d'admettre que, nême dans ces cas, des exsudations fines, presque microscopiques, remplissent ette humeur. La membrane hyaloïdienne elle-même n'est pas exempte d'infiltraion, comme j'ai pu m'en convaincre en faisant l'autopsie d'un œil extirpé sur un yphilitique.

En général, les flocons qui accompagnent la choroïdite syphilitique sont très-fins,

iliformes, contrairement à ce qu'on rencontre dans d'autres affections.

- 3. État des vaisseaux de la papille et de la rétine. Le trouble que présente a papille n'est pas dû à une altération quelconque de la membrane nerveuse et le ses vaisseaux; au contraire, ces dernières conservent longtemps leur aspect et eur volume normal; mais à une période plus avancée de la maladie, souvent après quatre ou cinq ans de durée, la rétine tout entière se ramollit, et s'imprègne par places du pigment provenant de la choroïde. C'est à ce moment que les vaisseaux rétiniens s'atrophient sur toute l'étendue de cette membrane; la papille elle-même levient blanchâtre et atrophiée, et les vaisseaux centraux s'amincissent et deviennent filiformes. Il n'y a que la rétinite pigmentaire congénitale et la choroïdite syphilitique à sa période ultime qui peuvent présenter cette diminution caractéris-lique des vaisseaux.
- 4. Rétine. Cette membrane conserve longtemps sa transparence. Dans certaines formes de choroïdite postérieure cependant, des exsudations plastiques envahissent à la fois la rétine et la choroïde, et l'on y aperçoit des taches blanches, exsudatives, entourées çà et là d'amas pigmentaires. C'est surtout dans la région de la macula qu'on retrouve des exsudations rétiniennes; plus rarement elles se rencontrent vers l'ora serrata.

Des dépôts de pigment se forment dans la membrane nerveuse après une durée de plusieurs années, et l'on a alors affaire à une rétinite pigmentaire.

- 5. Choroïde. Les altérations de la choroïde sont variées, elles penvent occuper aussi bien les parties centrales et postérieures que les parties périphériques, voisines de l'ora serrata.
- a. Au début de l'affection, elle ne présente aucune altération appréciable, mais à la longue elle subit des modifications sensibles. En examinant attentivement les parties équatoriales de l'œil, on y constate des taches blanchâtres et grisâtres disposées en groupes sur un foud plus pâle et dépignienté. Ce sont des taches atrophiques occasionnées par la résorption d'une partie des cellules pigmentaires et des vaisseaux du stroma, qui donnent cette apparence. Ces taches sont arrondies et à contours bien tranchés. Mais à côté des plaques atrophiques il existe aussi des plaques blanches, laiteuses, ou jaunâtres, disséminées dans les différentes régions de cette membrane, et qui ressemblent beaucoup à des taches atrophiques. On peut

se convaincre facilement qu'elles sont constituées par des exsudations à contours diffus, dont l'ensemble rappelle en partie une éruption cutanée que j'ai reproduite ailleurs (1).

Zambaco (2) parle aussi de petits dépôts plastiques multiples, de la grosseur d'une tête d'épingle, qu'il a vus sur toute la choroïde.

Quelquefois ces exsudations arrondies sont très-nombreuses, et forment des groupes étendus, dont l'ensemble est limité par des lignes circulaires; cette variété n'est pas aussi fréquente que les autres. J'ai eu l'occasion de montrer un fait de ce genre aux docteurs Clerc et Alfred Fournier.

- b. Une choroïdite centrale peut envahir, dès le début, la région de la macula, et entraîner consécutivement une infiltration de la rétine. On voit, dans ce cas, de grandes masses exsudatives blanchâtres s'étendre sur cette partie de la rétine, pendant que la choroïde, tout autour, subit une transformation atrophique : c'est une rétino-choroïdite centrale.
- c. La syphilis peut engendrer aussi une choroïdite atrophique disséminée, qui ne diffère en rien de la choroïdite atrophique non syphilitique. L'aspect du fond de l'œil ne nous permettra pas alors de reconnaître la cause de la maladie, à moins que le corps vitré ne soit rempli de ces flocons filiformes, caractéristiques, dont nous avons parlé plus haut.

Signes fonctionnels. — 1. Début. — Le tronble de la vue s'annonce lentement, d'abord par une petite mouche apparaissant devant l'œil, puis survient un brouillard particulier qui gêne la vue.

- 2. Brouillard. Il est assez caractéristique de la maladie et correspond aux altérations du corps vitré. C'est un nuage ou voile plus ou moins fin et délicat, ressemblant à une gaze ou toile d'araignée qui remue constamment devant les yeux. Dans ce même nuage mobile, le malade semble voir de nombreux points noirs qui se meuvent avec le nuage.
- 3. Photopsies. Par suite de l'irritation de la rétine, l'œil éprouve constamment des sensations, des cercles lumineux d'étincelles et d'éclairs en forme de zigzags. Le plus souvent j'ai vu apparaître des cercles lumineux dans le champ visuel supérieur.
- 4. Photophobie. La sensibilité de l'œîl pour la lumière atteint rarement de très-grandes proportions; mais, sous une certaine forme, elle existe chez tous les malades. Le passage d'un endroit sombre dans un milieu fortement éclairé est très-pénible; le malade reste pendant quelques minutes complétement aveugle avant que la rétine s'habitue à la lumière vive. La même difficulté et la même gêne existent lorsqu'il entre d'un endroit clair dans un milieu sombre. On voit par là qu'une trop grande lumière est nuisible, de même que lorsque le malade se trouve dans un endroit peu éclairé, il est aussi très-gêné.
- 5. Héméralopie. La cécité nocturne s'observe dans certaines variétés de choroïdites syphilitiques, et surtout à une période plus avancée, lorsque la maladie tend à se transformer en une rétinite pigmentaire.

(2) Zambaco, Des affections nerveuses syphilitiques. Paris, 1862, p. 381.

<sup>(4)</sup> Galezowski, Sur la choroïdite syphilitique (Gazette des hópitaux, 1862, nº 5).

6. Pendant très-longtemps l'acuité visuelle n'est pas sensiblement altérée, et, pourvu que la macula reste intacte, le malade conserve la faculté de lire les caracères n° 7, 5, 3 et 2 de l'échelle typographique. Mais à mesure que l'affection narche, et que les désordres s'accentueut davantage, la vision centrale s'affaiblit

le plus en plus et amène à la longue la perte complète de la vue.

7. Cécité complète arrivant par accès. — Un des phénomènes les plus importants et qui caractérisent le mieux la choroïdite syphilitique, est la cécité survenant par accès. C'est ainsi qu'on voit les malades jouissant d'une vue assez bonne, être pris subitement d'une cécité presque complète, sans que les symptômes ophthalmoscopiques en donnent l'explication. Cette cécité peut durer quelques ours, une ou deux semaines; puis, sous l'influence d'un traitement énergique et quelquefois même sans aucune intervention, se dissipe d'une manière tout aussi apide qu'elle était survenue. La vue s'éclaircit au point que le malade peut de nouveau lire. Malheureusement cette amélioration n'est pas définitive; le brouillard, quoique diminué, ne se dissipe pas. Au bout d'un certain temps, qu'on ne peut jamais préciser, surviennent une seconde et une troisième attaque amaurotique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cécité devienne absolue.

8. Dans le champ visuel périphérique, on constate bien souvent, dès le début, des scotemes fixes plus on moins étendus, qui correspondent aux plaques atrophiques et exsudatives. Avec le progrès de la maladie, on voit survenir un rétrécissement concentrique du champ visuel, ce qui indique généralement une rétinite

pigmentaire commençante.

9. Cécité partielle des conleurs. — Je l'ai rencontrée plus particulièrement dans les rétino-choroïdites syphilitiques. C'est ainsi que le vert paraît souvent bleu, et le jaune est pris pour du blanc ou du gris. S'il n'y a qu'une simple choroïdite et que la rétine reste intacte, la cécité des couleurs n'existe point.

Complications. — Iritis. — Il n'est pas rare de voir une iritis se déclarer, soit dans le courant d'une choroïdite, soit précédée de cette dernière. Sur cent

choroïdites, je l'ai vu neuf fois.

Kératite. — Elle est excessivement rare; je ne l'ai vue que deux fois, et c'était dans une forme d'irido-cyclite syphilitique.

Névrite optique. — J'ai vu quelquefois la maladie débuter par une névrite

optique et se transformer ensuite en choroïdite.

Paralysie des muscles de l'œil. — La syphilis peut non-seulement atteindre diverses membranes du globe de l'œil, mais elle peut à la fois amener une paralysie des muscles externes de l'œil. Chez plusieurs de ces malades, j'ai pu constater simultanément, avec la choroïdite syphilitique, une hémiplégie et une analgésie plus ou moins marquées, dont l'existence, dans la syphilis, a été révélée par le docteur Alf. Fournier.

Diagnostie différentiel. — En se basant sur tons les symptômes que nous avons développés plus haut, il serait difficile de ne pas reconnaître la nature syphilitique de la choroïdite. Il existe, il est vrai, une grande ressemblance entre la choroïdite disséminée simple et celle qui est de nature syphilitique; dans ces cas, les signes fonctionnels décrits plus haut, appartenant à l'affection syphilitique, faciliteront le diagnostic.

Une choroïdite sympathique peut simuler une choroïdite syphilitique; la papille

pent en effet paraître trouble, nuageuse dans l'une et l'autre de ces :naladies, mais l'existence d'une ancienne blessure dans l'autre œil résondra facilement la difficulté.

Étiologie. — La choroïdite syphilitique se déclare le plus souvent pendant la période secondaire de la syphilis : c'est en effet entre les six premiers mois et la troisième année que l'affection oculaire se manifeste. Ce n'est que dans les cas exceptionnels que la choroïdite survient dix ou quinze ans après l'inoculation du chaucre.

A en juger par la gravité de la maladie, on pourrait la ranger parmi les affections tertiaires précoces ou intermédiaires; l'état lymphatique et strumeux de l'individu est pour beaucoup dans la gravité du mal.

Pronostie. — Cette affection doit être considérée comme une des formes les plus graves des affections oculaires. Sa marche périodique, suivie des accès passagers de cécité et d'amélioration consécutive, fait espérer souvent une guérison prompte et complète. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, l'affection suit sa marche progressive, et amène au bout d'un temps plus ou moins long un ramollissement de la rétine et son atrophie, avec ou sans infiltration pigmentaire.

Il faut ajouter que la choroïdite syphilitique est beancoup plus bénigne chez les individus jeunes, surtout si elle se déclare sons forme de choroïdite disséminée, et qu'elle soit périphérique. Tout au contraire, lorsqu'une choroïdite apparaît chez un homme âgé et qu'elle envahit surtout le segment postérieur et le corps vitré, .... elle atteint une gravité considérable, et aboutit à une issue fatale, malgré tons les traitements que l'on fait subir au malade.

Traitement. — Admettant que cette choroïdite est une affection syphilitique tertiaire précoce, le traitement doit être mixte, mercuriel et ioduré en même temps. Mais, pour obtenir quelque résultat, on doit porter l'une et l'antre de cesmédications à des doses très-élevées.

Parmi les préparations mercurielles, c'est surtout le deutochlorure d'hydrargyre qui doit être recommandé : le protoiodure de mercure, employé avec tant de succès par notre excellent maître, le docteur Ricord, dans l'iritis, peut être aussi administré dans la choroïdite; nous lui préférons le bijodure de

On doit, en premier lieu, porter la dose de bijodure à 10 et 25 milligrammes, et le sublimé à 4 et 5 centigrammes par jour. En second lieu, pour que ces fortes doses puissent être facilement supportées par l'estomac, on doit les prendre toujours avec les aliments, et le mieux pendant les repas.

Simultanément avec le mercure, on prescrira au malade une potion iodée, que l'on combinera de telle sorte qu'il en puisse prendre de h à 5 grammes

par jour.

Dans des formes graves, j'ai vu le docteur Ricord prescrire des vésicatoires volants à la nuque ou sur le dos, qu'il faisait ensuite panser pendant plusieurs jours avec de l'onguent double mercuriel. Pour faciliter l'absorption du mercure, le docteur Clerc fait souvent précéder son usage d'une saignée abondante. Selon moi, on doit chercher à provoquer une salivation abondante toutes les fois qu'on a affaire à une forme rebelle.

Voici quelques formules usitées pour les préparations mercurielles et iodées :

| 2/ Sublimé,                          | 1 gram. | , ,                                     | 0gr,10 |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|
| Chlorhydrate d'ammoniaque.           |         | Savon médicinal,<br>Poudre de guimauve, | 0gr,10 |
| Blanes d'œufs                        | nº 2    | Poudre de guimauve,                     | ′      |
| Eau,                                 | 1000 —  | Pour une pilule. (Sédillot.)            |        |
| De une à trois cuillerées. (Mialhe.) |         |                                         |        |

24 Biiodure de mercure...... 0gr,20 Iodure de potassium...... 10 gram. Sirop de saponaire..... 500 —

De deux à quatre cuillerées par jour. (Bazin.)

La méthode des frictions est toujours en vogue en Allemagne, et elle mérite la préférence dès que les voies digestives ne sont pas en état de supporter l'usage interne du mercure.

Cette méthode, selon Sigmund (1), comprend trois temps: le premier est consacré à la préparation du malade, en régularisant son régime, en améliorant l'état des gencives et du tube digestif, et en faisant prendre pendant huit à dix jours des bains tièdes de 24 à 27 degrés Réaumur. Les frictions constituent le second temps du traitement; elles sont faites sur les deux jambes, les deux cuisses, les faces antérieures de la poitrine et du ventre, sur le dos et les bras. Chaque riction dure au moins vingt minutes, et elle est faite le soir avant le coucher, avec 1 gramme d'onguent mercuriel. Le malade est ensuite enveloppé dans un drap que l'on renouvelle le lendemain, et le malade garde le lit. Le traitement comprend vingt à trente frictions.

Pour combattre la salivation, on se servira de gargarismes au chlorate de poasse, des poudres dentifrices préparées avec ce même sel.

Pendant ce traitement par les frictions, le malade se sert des médicaments nternes, tels que la décoction de Zittmann ou de Pollini, les diurétiques, les préparations iodées, ferrugineuses, l'huile de foie de morue, etc.

Troisième temps : on fait prendre un ou deux bains de savon, et l'on continue pendant quelques jours à provoquer la transpiration, pendant qu'on augmente la lose d'aliments.

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Affections syphilitiques des yeux (Deutsche Klinik, 1858, 21). — Hutchinson, Ophth. Hosp. Reports, 1859-1860, vol. II, p. 258. — Bader, Des pparences ophthalmoseopiques de la syphilis secondaire (Ophthalm. Hosp. Reports, t. I, 245, et Ann. d'oculist., t. XLII, p. 163). — Meilhac, Recherches sur l'amaurose syphilique, thèse de Paris, 1863. — Lancereaux, Traité de la syphilis. Paris, 1866, p. 193. — ambaco, De l'amaurose et de l'amblyopie syphilitique (Des affections nervenses syphilitiques. aris, 1862, p. 364). — Galezowski, Études sur les amblyopies et les amauroses syphiliques (Archives générales de médecine, Paris, 1871, avril).

### ARTICLE V.

## GLAUCOME OU CHOROIDITE SÉREUSE.

Le mot glaucome indique, d'après la signification étymologique, vert de mer u azuré, γλαυχὸς, et ἔμμα, œil, et la plupart des auteurs anciens désignaient sous

(1) Sigmund, Die Einreibungseur mit grauer Salbe bei Syphilisformen. Wien, 1854.

ce nom, une affection dans laquelle la pupille présentait cette teinte azurée et où la vue était abolie. Ce sigue était trop vague et trop incertain pour qu'il ait pur donner une idée sur la maladie; la dénomination de glaucoune a été pourtant conservée, et sert anjourd'hui à indiquer cette même affection, qui n'est autre qu'une choroïdite séreuse.

Nous trouvons une description détaillée de la maladie dans les ouvrages de Weller (1828), de Mackenzie (1830) et de Desmarres (1847); mais c'est seulement depuis la découverte de l'ophthalmoscope qu'on en a acquis des notions exactes et précises. C'est an professeur de Graefe que revient le mérite d'avair, le premier, décrit avec précision et méthode le glancome, démontré la valeur de certains signes pathognomoniques, expliqué la nature de la maladie, et surtout trouvé dans l'iridectomie un moyen précieux de guérison.

Sans entrer dans les détails historiques sur toutes les théories qui ont été émises par les anteurs sur le glancome, disons seulement que Lawrence (1833), et plus tard Schroeder van der Kolk (1841), ont émis l'opinion que le glancome n'était dû qu'à une choroïdite donnant lieu à une exsudation de sérosité entre la membrane vasculaire et la rétine.

Ces différentes opinions ne pouvaient que faciliter les recherches de Graefe, qui a démontré que le glaucome n'est que le résultat d'une hypersécrétion de sérosité par la choroïde dans l'intérieur de l'œil. Par suite de cette augmentation du contenu dans la coque oculaire, il se produit une exagération de la pression intra-oculaire, et tout le cortége des symptômes qui en sont la conséquence.

La marche, le développement et les symptômes de la maladie ne sont pas toujours les mêmes. On les voit apparaître sous des formes tellement variées, que de Graefe n'a pas hésité à diviser le glaucome en différentes classes : 1° glaucome primitif aigu, 2° glaucome primitif chronique, 3° glaucome simple (de Donders), 4° glaucome secondaire.

A. GLAUCOME PRIMITIF AIGU. — Symptomatologie. — Période des prodromes. — Ils ont été observés par de Graefe soixante-quinze fois sur cent. On remarque, longtemps avant le début de la maladie, que les yeux emmétropes deviennent rapidement presbytes, et les yeux myopes accusent une myopie augmentant très-rapidement. En même temps l'œil malade voit de temps à autre des irisations, sous forme de cercles d'arc-en-ciel, autour d'une flamme de bougie ou d'une lampe.

A ces deux symptômes il faut ajouter un trouble passager de la vue; il survient brusquement, dure d'abord quelques minutes, puis une ou deux heures, et se dissipe complétement pour reparaître à une époque tont à fait irrégulière. Quelquefois l'œil rougit légèrement, la pupille se dilate et devient immobile, et l'œil augmente de densité.

Ces symptômes prodromiques peuvent durer quelques semaines et même quelques mois; ils viennent ordinairement par accès et se dissipent pour quelque temps, jusqu'à ce que le glaucome aigu se déclare un jour subitement par une attaque inflammatoire aiguë.

Période d'état. — Signes anatomiques. — 1. Injection des vaisseaux ciliaires antérieurs. — Le globe de l'œil est rouge et injecté, et cette injection comprend surtout les veines sous-conjonctivales, sitnées à quelques millimètres du pourtour

de la cornée. Sous l'influence d'une compression intra-oculaire, il se déclare une sorte de stase veineuse, les vaisseaux scléroticaux deviennent tortueux et leur ensemble forme un cercle caractéristique au pourtour de la cornée. Cette injection, devenant plus prononcée, peut occasionner une stase sanguine considérable, qui donnera lieu chez quelques individus à un chémosis séreux plus ou moins prononcé. Les panpières elles-mêmes sont souvent enflées et œdémateuses.

2. Larmoiement. — L'injection sous-conjonctivale n'est accompagnée d'autre

sécrétion que de l'écoulement abondant des larmes, qui survient par crises.

3. Cornée terne, chagrinée et anesthésiée. — L'aspect de la cornée est complétement changé; sa transparence, son poli et son brillant font défaut; elle apparaît au contraire terne et chagrinée, et ressemble, d'après Desmarres, à une glace sur laquelle on aurait soufflé. Ce phénomène est dû au soulèvement de l'épithélium cornéen par suite de la pression intra-oculaire exagérée. Cette même membrane devient insensible au toncher, et supporte facilement l'attouchement des doigts, d'une plume ou de tout autre objet, sans que le malade en souffre. La compression des nerfs ciliaires dans l'œil explique cette anesthésie.

4. Chambre antérieure diminuée. — On s'aperçoit facilement, surtout lorsque l'on compare les deux yeux, que la chambre antérieure est diminuée, et que, par suite de pression intra-oculaire, le cristallin et l'iris sont repoussés en avant.

5. Iris modifié dans sa coloration; pupille dilatée et irrégulière. — La coloration de l'iris a subi des modifications, il est devenu plus pâle, et présente par places des taches grisâtres. Du côté de la pupille on remarque des changements très-marqués : elle est dilatée et irrégulière; sa marge est déchiquetée, frangée, et par places présente de petits bourrelets noirs provenant du renversement en avant de la marge pupillaire. Souvent la pupille prend une apparence ovalaire dans le sens transversal, comme l'avait signalé Daguenet. La cause en est, selon cet auteur, dans la phlegmasie plus prononcée des parties latérales de la choroïde.

Quant à la coloration de la pupille, elle conserve au début sa coloration franchement noire; mais au bout d'un certain temps et dans certaines formes particu-

lières elle acquiert une teinte verdâtre propre au glaucome.

6. Dureté de l'œil augmentée. — Sous l'influence de la sécrétion intra-oculaire exagérée, l'enveloppe de l'œil se distend jusqu'à ses dernières limites, et le globe ui-même augmente sensiblement de densité; on peut reconnaître facilement ce phénomène par les moyens que nous avons indiqués en nous occupant de l'exploration de la choroïde.

En appuyant sur l'œil avec le doigt et à travers la paupière supérieure, on a me sensation de densité exagérée; sa dureté est telle que, selon la comparaison le Desmarres père, l'œil produit souvent la sensation d'une bille de marbre quand on le touche à travers la paupière. Ce signe est incontestablement le plus caractéristique de l'affection glaucomateuse. Souvent c'est un des premiers symptômes; lans d'autres cas, au contraire, il est si peu marqué, qu'on ne pourra le prendre en considération sérieuse que lorsqu'on s'en assurera par d'autres symptômes. La ension du globe est due à l'augmentation de la sécrétion intra-oculaire, qui tend i distendre la cavité oculaire; mais dès que la sclérotique est dure, dense et résisante, la pression exercée par le corps vitré augmenté s'exercera sur les membranes

internes. Souvent on rencontre des staphylômes scléro-choroïdiens plus on moins développés, mais ils ne se développent que dans un glaucome chronique, apres que les fibres de la sclérotique se seront écartées sons l'influence de la pression intra-oculaire.

Signes fonctionnels. — 1. Névralgies ciliaires. — Le glancome aign est accompagné de douleurs périorbitaires des plus violentes, qui viennent par crises, souvent régulièrement intermittentes. Ces douleurs sont excessivement violentes; elles affectent toutes les branches de la cinquième paire, principalement les branches frontales, temporales, nasales, et même les ramifications des branches dentaires. Souvent toute la moitié de la tête est endolorie. L'exacerbation apparaît vers le soir, tandis que pendant la journée une sorte de douleur sourde, mais persistante, occupe les mêmes régions.

Dans les formes irrégulières, les névralgies sont si peu prononcées, que c'est à peine si le malade s'en plaint.

2. Cercles des couleurs d'arc-en-ciel autour d'une flamme de bougie. — Ce phénomène, que nous avons déjà signalé dans la période des prodromes, devient constant pendant l'accès aigu. Le cercle lumineux extérieur est rouge, tandis que le plus interne est blanchâtre.

3. Affaiblissement périodique de la vision centrale. — Par snite de l'épanchement séreux qui s'infiltre dans le corps vitré et augmente sa densité, la rétine subit une compression plus ou moins vive et une sorte d'auesthésie. Si l'on ajoute à cela le trouble de la cornée, de l'humeur aqueuse et du corps vitré, trouble diffus qu'on observe surtout pendant les crises, on trouvera l'explication de l'affaiblissement et même de la perte complète de la vue, qui peut durer pendant des heures et des journées entières et revenir ensuite jusqu'à une nouvelle crise.

Une attaque de glaucome aigu peut persister un certain temps, sans que la durée en soit définie. A mesure que les symptômes de la compression intra-oculaire se dissipent, les milieux réfringents s'éclaircissent, et la vue revient. Mais il arrive quelquefois que l'attaque glaucomateuse devient grave dès le début, et qu'elle amème après une seule attaque une cécité complète. Cette forme de glaucome est appelée glaucome foudroyant, mais elle est excessivement rare.

ti. Rétrécissement du champ visuel. — Après plusieurs accès inflammatoires successifs, il se produit un rétrécissement partiel, plus ou moins prononcé du champ visuel, et qui se remarque surtout du côté interne. Cette perte partielle du champ visuel correspond toujours à la partie du nerf optique qui a subi le plus de compression, et notamment à sa portion externe.

Signes ophthalmoscopiques. — 1. Troubles diffus des milieux réfringents. — Pendant l'accès aigu du glaucome, il est impossible d'éclairer le fond de l'œil, ce qui dépend du trouble de tous les milieux réfringents produit par une infiltration sérense. C'est surtout le corps vitré qui subit cette altération, que Desmarres a désignée sous le nom de jumenteux. Ce trouble ne dure habituellement que pendant la crise aiguë; et lorsqu'on examine le fond de l'œil, pendant la période de rémission, on constate alors des altérations caractéristiques du côté de la papille.

2. Engorgement des veines de la papille. -- Au début du glaucome, la papille

u nerf optique ne paraît pas présenter des modifications très-sensibles; mais si n la compare avec celle de l'autre œil, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle est ouge, congestionnée; les veines centrales sont fortement engorgées et flexueuses nr toute l'étendue de la rétine, tandis qu'elles s'amincissent sur la papille, jusu'au point de lenr emmergence. Dans ce dernier point, on voit quelquefois une

ulsation, mais qui n'a pas de signification pathologique.

3. Pulsation spontanée de l'artère centrale. — A côté de ces signes, il y en a n autre qui est d'une très-grande valeur sémiotique : c'est la pulsation sponnée de l'artère centrale. Elle s'observe sur la partie de l'artère centrale qui, en artant du milieu même de la papille, se divise en deux branches, supérieure et l'érieure. Lorsque cette pulsation se déclare spontanément, elle constitue un des gnes les plus caractéristiques du glaucome, comme cela a été démontré très-istement par de Graefe. L'engorgement des veines centrales et la pulsation de artère s'expliquent par la pression exagérée intra-oculaire qui, en se faisant sentir lus spécialement sur la papille, y entrave la circulation de retour aussi bien que elle des artères. Dès que l'accès aigu se dissipe et la pression interne diminue, j'ai i souvent disparaître la pulsation spontanée et ne surgir qu'à une nouvelle attaque.

la pulsation spontanée n'existe point, elle peut être très-facilement provoquée

ir une légère compression de l'œil avec le doigt.

4. La choroïde et la rétine ne présentent le plus souvent aucune altération ppréciable pendant tout le temps de la période aiguë, ni à une période avancée la maladie.

Marche et durée du glaucome aigu. — La marche de l'affection glaucoateuse aiguë est le plus souvent assez régulière; nous avons vu que les symptôes prodromiques peuvent se prolonger de six mois à deux ans, puis arrive bitement un accès aigu avec tout le cortége des symptômes décrits plus haut. ette attaque peut durer, avec de petites rémissions, pendant quelques jours, une i deux semaines, et se dissiper totalement, soit d'une manière spontanée, soit près le traitement antiphlogistique, sangsues, sulfate de quinine, etc.; l'œil re-

ent presque au même point où il était avant le premier accès.

Malgré cette amélioration et la disparition des symptômes aigus, la maladie n'est urtant pas enrayée, elle suit sa marche progressive; la pression intra-oculaire, exerçant une action continuelle sur la papille, repousse sa partie centrale et nène au bout de quelque temps une excavation de la papille. D'autre part, on perçoit de la persistance de la maladie par la dilatation et l'irrégularité permante de la pupille, l'aplatissement de la chambre antérieure et la dureté de l'œil us ou moins augmentée. Au bout de quelque temps surgit une nouvelle crise flammatoire, qui accuse une marche plus chronique, dure plus longtemps et peut terminer par une cécité complète. Dans d'autres cas, la marche devient lente chronique après la première crise, et, sans douleur ni inflammation apparente, nène un rétrécissement notable du champ visuel interne, ainsi que l'affaiblissent de la vision centrale aboutissant à une cécité complète. Arrivée à ce dernier int, la maladie est appelée par de Graefe glaucoma consummatum ou glaucome solu.

On rencontre encore d'autres variétés de glancome aigu qui n'accusent que s exacerbations très-faibles, dans lesquelles ni les douleurs ni le trouble de la vue ne sont point accentués; mais en examinant avec soin, on constate un trouble de la cornée, diminution de la chambre antérienre, dilatation de la pupille, de légères exacerbations périodiques et une excavation glancomateuse de la papille.

Un glaucome aigu peut quelquesois passer d'une manière insensible en un glaucome chronique, si l'on n'arrête pas sa marche par une iridectomie pratiquée à temps.

B. GLAUCOME PRIMITIF CHRONIQUE. — Dans cette forme de maladie, on tronve presque tous les signes anatomiques du glaucome aigu; il n'y a que les symptômes prodromiques et les accès aigus qui font complétement défant; les névralgies sont rarement bien accentuées, souvent elles manquent complétement.

La maladie se déclare lentement, sans qu'elle soit précédée des prodromes; l'œil prend de plus en plus tous les caractères, propres au glaucome : il devient dur; les vaisseaux sous-conjonctivaux se dilatent et forment tout autour de la cornée une sorte de cercle vasculaire. La sclérotique elle-même, par snite de la pression intra-oculaire, se distend, s'amincit et prend une teinte blanc-grisâtre. Mais c'est surtout du côté de la cornée et de la chambre antérieure que se trouvent des altérations notables : par suite du soulèvement de l'épithélium, la cornée devient en effet terne, chagrinée dans toute son étendue; la chambre antérieure s'efface petit à petit complétement; la pupille se dilate, l'iris s'atrophie dans certaines de ses parties et prend une teinte grisâtre. Tous ces symptômes se développeut très-lentement, sans douleurs et sans aucune intermittence, le malade ne s'en aperçoit souvent que parce que sa vue s'affaiblit.

En explorant le champ visuel, on constate son rétrécissement du côté interne inférieur et interne supérieur; le scotome périphérique qui en résulte s'avance de plus en plus vers le centre, amène à la longue un affaiblissement de l'acuité visuelle et une cécité complète.

L'examen ophthalmoscopique dévoile des symptômes des plus caractéristiques; les milieux de l'œil n'étant point troublés à aucune période du glancome chronique, on reconnaît, dès le début, des signes incontestables d'excavation de la papille. Cette dernière, en effet, change complétement d'aspect; elle devient blanche, luisante, surtout au centre, et un peu grisâtre à la périphérie; les bords sont à double contours, souvent entourés d'une atrophie choroïdienne péripapillaire qui ressemble, sous beaucoup de rapports à un staphylôme postérieur. Les vaisseaux centram ont changé de direction: dans la partie centrale de la papille, ils sont plus pâle et rejetés sur le côté, pendant qu'à son bord ils forment une sorte de coude et crochet qui paraît sans communication avec ceux du centre. Quelquefois au centre de la papille on voit une pulsation spontanée dans l'artère centrale. Tous ces signe indiquent incontestablement l'excavation de la papille, qui à elle seule permet de diagnostiquer une affection glauçomateuse.

Dans certaines variétés de glaucome chronique, on trouve des engorgement tellement prononcés dans les vaisseaux centraux et capillaires, que quelques-un d'entre eux se rompent et donnent lieu à des hémorrhagies remplissant en partiou en totalité l'excavation; dans d'autres cas, j'ai vu des vaisseaux capillaire former de vraies varices sur la papille. Dans deux cas analogues que j'ai eu l'occa sion d'observer, le même engorgement et des varicosités se prolongeaient su toute l'étendue de la rétine.

La marche de cette variété de glaucome est lente; sons l'influence de la presion interne progressivement croissante, l'atrophie complète de la papille ne se léveloppe qu'après plusieurs mois. Mais on la voit quelquefois se transformer en in glaucome aigu, et prendre une marche rapide, inflammatoire, avec le cortége les symptômes propres au glaucome aign. C'est dans le courant du glaucome hronique qu'on voit assez souvent se développer une cataracte lenticulaire.

C. GLAUCOME SIMPLE (de Donders). — Cette variété de glaucome a été décrite par de Graefe non comme une affection glaucomateuse, mais comme une « amauose avec excavation du nerf optique ». On ne trouve en effet, dans cette maladie, part l'excavation de la papille, aucun autre signe positif de la pression intra-

culaire propre aux affections glaucomateuses.

Pour Donders, la pression intra-oculaire n'est pas indispensable pour que le glaucome ait lieu; tout au contraire, le glaucome proprement dit est une sorte de révrose des nerfs sécrétoires de l'œil. Par suite de cette névrose, la sécrétion ntra-oculaire, et notamment du corps vitré, devient plus prononcée; la tension le l'œil augmente légèrement, et se porte particulièrement du côté du nerf optique our y développer une excavation de la papille (1).

Je partage complétement la manière de voir de l'éminent professeur d'Utrecht, et je pense que, si les attaches du cristallin et de l'iris sont solides et résistantes, ls peuvent s'opposer pendant longtemps à la pression intra-oculaire; ce qui fait que ni le cristallin ni l'iris ne subissent de déplacement en avant, tandis que cette nême pression sera suffisante pour refouler la papille en arrière et amener son excavation.

Symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — Le seul signe qui cacactérise d'une manière certaine cette maladie, est incontestablement l'excavation le la papille, telle qu'on la trouve dans tous les antres glaucomes. Elle se déclare entement et sans aucun signe prémonitoire; il n'y a que le trouble de la vue qui ait reconnaître l'existence de la maladie. On trouve aussi le rétrécissement noable du champ périphérique interne inférieur ou interne supérieur, comme dans a forme précédente.

A l'extérieur, l'œil paraît sain; la cornée, la chambre antérieure, la pupille et 'iris ne dénotent ancune altération. Lorsqu'on examine ces malades à différentes poques de la journée, on arrive à découvrir, chez quelques-uns d'entre eux, des ymptômes plus ou moins accentués de la tension augmentée; mais elle n'est qu'à peine marquée dans un grand nombre de cas. Il est rare aussi d'observer une diatation de la pupille ou un aplatissement de la chambre antérieure. Cette pression 'exagère insensiblement pendant des mois et des années sans aucune rémittence, usqu'à ce qu'elle aboutisse à la cécité complète.

Les milieux réfringents ne présentent aucun trouble, et permettent de voir vec la plus grande netteté la papille du nerf optique et le reste du fond de l'œil. C'est ainsi que l'on constate une excavation glaucomateuse de la papille des plus ca-actéristiques, et, comme la pression intra-oculaire ne s'accroît que très-lentement, l s'ensuit une dilatation excessive des veines et des varicosités, pendant que les artères s'atrophient d'une manière sensible.

<sup>(1)</sup> Donders, Annales d'oculist., 1865, t. IV, p. 121.

A mesure que le glancome se développe, le malade devient presbyte; chez la moitié des malades glancomateux, Laqueur (1) a pu constater l'hypermétropie. Cette fréquence d'hypermétropie, que j'ai pu du reste observer moi-même, tient en partie d'une prédisposition particulière qu'ont ces yeux an glancome, et en partie aussi à ce que, selon Laqueur, le glancome lui-même change la forme de l'œil et amène en conséquence l'hypermétropie.

Dans cette forme de glancome, le trouble de la vue reste stationnaire pendant très-longtemps, et n'amène la cécité qu'au bout de quelques années. Dans d'autres cas, la marche de la maladie peut devenir rapidement progressive et avoir presque instantanément un dénoûment fatal; mais ces cas sont exceptionnels.

Il peut arriver que le glaucome simple soit tout d'un coup transformé en glaucome chronique ou en glaucome aigu: le malade verra alors des cercles d'arcen-ciel autour d'une flamme; il éprouvera des donleurs irrégulières on intermittentes, et des changements caractéristiques vont se produire du côté de la cornée, de la chambre antérieure et de l'iris. Il faut cependant avouer que des cas de ce genre sont excessivement rares. On a signalé des glaucomes simples accompagnés de symptômes inflammatoires qui ont duré peu de temps et n'étaient qu'accidentels.

Le glaucome simple atteint habituellement les deux yeux, quoique à des intervalles quelquefois assez grands. Pour constater les symptômes inflammatoires de glaucome simple, de Graefe conseille, de préférence, d'examiner ces malades à de différents moments de la journée, surtout le matin, après le sommeil, parce qu'e ce moment, dit-il, l'engorgement des vaisseaux est plus prononcé que dans le rest de la journée. Le contraire a lieu, très-souvent, dans le glaucome aigu of chronique.

D. GLAUCOME SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF. — Le caractère essentiel de cette variété de glancome, c'est qu'il est le résultat d'autres affections qui se déclarent dans la cornée, l'iris, le cristallin, ou toute autre membrane. Sous l'influence de ces diverses maladies, la pression intra-oculaire peut être augmentée outre mesure et faire éclore un glaucome que nous appellerons secondaire.

Selon de Graefe (2), il n'y a pour ainsi dire pas d'inflammation oculaire qui n puisse donner lieu, dans certaines conditions, à un glaucome secondaire. Pourtant parmi le grand nombre de ces maladies, il y en a qui prédisposent plus habituel lement, et nous croyons utile de les indiquer.

1. Kératite diffuse. — Cette maladie est très-longue dans sa marche; elle et accompagnée de temps en temps d'augmentation ou de diminution de la tensio du globe. Disons pourtant que la force résolutive est ici beaucoup plus grand que celle de sécrétion, et que par conséquent l'augmentation de la pression p s'observe qu'exceptionnellement.

2. Kératite granuleuse ou panniforme. — Elle est souvent accompagnée d'un iritis avec des synéchies postérieures, et, pourvu que la maladie se prolonge, el peut être suivie d'une augmentation de la pression intra-oculaire, qui ne sam être enrayée que par l'iridectonie.

3. Staphylome partiel de la cornée avec adhérences de l'iris. — Sous l'ir fluence de cette adhérence, il se produit des tiraillements constants dans la part

(1) Laqueur, Annales d'oculistique, 1869, p. 39.
(2) De Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. XV, Abth. 3, 1869, p. 119.

le l'iris qui se trouve attachée à la cornée. L'équilibre de la pression intra oculaire se trouve déplacé du centre de la cornée vers la synéchie, comme on peut s'en issurer par la figure 127, et il s'ensuit dans ce dernier une distension de plus en plus grande. Le cercle ciliaire est tiraillé à son tour, et la sécrétion intra-oculaire, twec les symptômes glancomateux, en est la conséquence.

Dans des cas rares, les cicatrices centrales de la cornée sans synéchies postéieures peuvent aussi amener un glaucome secondaire, comme le démontre de Fraefe, et dont j'ai pu constater l'exactitude chez une jeune fille de huit ans.

- 4. Iritis séreuse. L'iritis séreuse a certainement beaucoup de rapports avec e glaucome, et la sécrétion séreuse, exagérée dans la chambre antérieure, augnente incontestablement la tension de l'œil. Très-souvent même une iritis séreuse est accompagnée d'un trouble du corps vitré avec ou sans cyclite; quelquefois elle e transforme en un glaucome.
- 5. Synéchies postérieures. G'est une des causes les plus fréquentes d'une rido-choroïdite plastique, et quelquefois elle est aussi la cause directe d'une afection glaucomateuse. La raison en est, selon moi, très-simple. Sous l'influence l'un nombre plus ou moins grand de synéchies, la communication entre la chamre antérieure et postérieure se trouve interceptée en partie on en totalité, et, omme l'humeur aqueuse n'est sécrétée, selon moi, que par le cercle ciliaire qui pit pointe derrière l'iris, il s'ensuit naturellement accumulation de l'humeur queuse derrière l'iris, projection de cette membrane en avant, refoulement du ristallin en arrière et la compression du cercle ciliaire. De là les stases veineuses ans cette dernière membrane et transsudation dans le corps vitré, augmentant la ension intra-oculaire.
- 6. Cataracte molle. Le gonflement excessif du cristallin opaque peut amener ne pression excessive sur l'iris et le cercle ciliaire, et développer ainsi une affecon glaucomateuse. L'extraction de la cataracte et une iridectomie peuvent suprimer tous ces symptômes.

De Graefe signale aussi des cas dans lesquels le glaucome foudroyant surveait pendant la maturité de la cataracte corticale incomplète. Il me semble qu'on e peut envisager ces faits que comme une coïncidence.

- 7. Tumeurs internes de l'œil. Les tumeurs cancéreuses, mélaniques, les yxomes et les myxo-sarcomes du cercle ciliaire, penvent provoquer, à un meent donné, tous les symptômes d'un glaucome aigu. Les personnes peu expérientées pourraient prendre cet état pour une maladie primitive et pratiquer une idectomie sans aucun résultat. Hutchinson (1) a signalé quatre cas de tumeurs ncéreuses du fond de l'œil ayant provoqué les symptômes glaucomateux. Pour a part, j'ai publié un cas de ce genre (2), et depuis j'ai observé plusieurs autres its de tumeur cancéreuse profonde de l'œil.
- 8. Décollement de la rétine. Cette affection est par elle-même une choroïte séreuse, donnant lieu à une sécrétion considérable de liquide qui refoule la tine. Bien souvent il m'a été permis d'observer, à différentes périodes de la madie, tantôt augmentation, tantôt diminution de la densité de l'œil. Dans deux cas

Hutchinson, Ophth. Hosp. Rep., 1866, vol. V, p. 88.
 Galezowski, Moniteur des höpitaux, 1860, n° 136.

j'ai vn un glancome aigu se déclarer dans l'œil atteint depuis longtemps de décollement de la rétine.

9. Il y a encore un certain nombre de maladies de la rétine ou de la choroïde dans lesquelles le glancome survient, non comme une conséquence, mais plutôt comme une simple coïncidence. C'est ainsi que nons avons observé, avec Desmarres père (1), un glancome survenir chez un homme atteint depuis sa naissance de rétinite pigmentaire. Deux fois nous avons vu le glaucome se développer à la suite des apoplexies successives de la rétine. De Graefe signale des faits analogues.

Le glaucome se développant dans un œil myope avec atrophies choroïdiennes et staphylome postérieur, ne peut être envisagé non plus autrement que comme une simple coïncidence.

J'ai vu le glaucome chronique se terminer par une attaque de glaucome foudroyant après examen ophthalmoscopique prolongé. De Graefe et Derby (2) signalent les dangers d'instillation d'atropine dans le glaucome chronique; elle peut faire passer le glaucome chronique en aigu. Chez une malade que nous avons examiné avec Auguste Voisin, l'instillation d'atropine a provoqué une cécité complète et absolue dans les yeux atteints de glaucome chronique.

**Complications.** — La persistance de la pression intra-oculaire et la distension exagérée du globe de l'œil peuvent amener des complications plus ou moins graves du côté des diverses membranes de l'œil.

La cornée, par suite de la compression des nerfs, se sphacèle par places, en donnant lieu à des ulcères plus ou moins profonds, qui n'amènent pourtant pas de perforation. J'ai vu, dans certaines variétés de glaucome chronique, apparaître au centre de la cornée un staphylôme pellucide.

Du côté de la sclérotique on trouve aussi, par places, des staphylômes antérieurs, plus particulièrement dans les intervalles des muscles droits et dans la partie équatoriale du globe, comme cela avait été déjà signalé par Desmarres père. Selon cet auteur, ces staphylômes peuvent se rompre et donner issue au corps vitré.

J'ai vu deux fois l'iris se décoller sur toute sa circonférence. Une de ces deux malades était une femme du service de M. le professeur Broca, à la Pitié, qui présentait d'abord une fente en haut de l'iris, puis successivement cette membrane se décollait de plus en plus en se repliant en bas, et y a complétement disparu.

Les complications du côté du cristallin sont de deux sortes : on bien il s'opacific pour constituer une cataracte glaucomateuse; ou bien il arrive que ses attaches se rompent, et le cristallin subit une subluxation. Dès qu'on ouvre alors la chambre antérieure pour une opération de l'iridectomie, le cristallin, en se déplaçant se montre par un de ses bords dans la plaie.

Le corps vitré peut aussi devenir trouble et se remplir de flocons, mais il fan avouer que ces cas sont très-rares; je n'en ai vu que deux exemples.

La rétine, ainsi que la papille, peut se couvrir d'épanchements de sang plus of moins nombreux. Pour de Graefe, le glancome n'est dans ces cas que consécuti

(1) Galezowski, Annales d'oculi:t., 1862, t. XLVIII, p. 269.

<sup>(2)</sup> Derby, Transactions of the American Ophthalmological Society, 1869, p. 38.

ux apoplexies; selon moi, au contraire, la rupture des vaisseaux n'est qu'un remier épiphénomène de la gêne de circulation occasionnée par le glaucome.

Diagnostic différentiel. — Avec les connaissances que nous possédons auourd'hui sur cette maladie, il serait difficile de la confondre avec d'autres affecions. En se basant sur les symptômes principaux de la densité exagérée de l'œil, e soulèvement de l'épithélium cornéen, de dilatation avec immobilité de la pupille, l'injection périkératique, de l'excavation caractéristique de la papille, des cercles l'arc-en-ciel, etc., on fera un diagnostic certain.

Il n'y a que les iritis séreuses et certaines formes d'irido-choroïdite qui penvent imuler un glaucome; mais les synéchies postérieures, en nombre considérable, a la chambre antérieure agrandie, ne peuvent se rapporter qu'à l'iris ou à l'irido-

horoïdite.

L'existence d'une tumeur intra-oculaire peut donner lieu aux symptômes glaucomateux; c'est pourquoi on doit s'informer des antécédents de la maladie et examiner ensuite soigneusement le fond de l'œil.

Le glaucome se déclarant dans un œil myope atteint de sclérectasie postérieure peut présenter de très-grandes difficultés pour le diagnostic, d'autant plus que la lureté de ces yeux est ordinairement plus marquée que celle des yeux normaux. L'excavation de la papille n'offre pas elle-même des caractères bien marqués, suront si l'atrophie choroïdienne péripapillaire entoure le nerf de tous les côtés. L'inclinaison abrupte du bord de l'excavation n'est pas, en effet, aussi prononcée qu'ailleurs, parce que la différence entre la résistance de la sclérotique amincie et de la papille elle-même n'est pas très-grande. Il s'ensuit que le nerf et les parties ectasiques sont refoulées en masse et l'excavation devient très-peu marquée. C'est pour cette raison que le diagnostic devient difficile, et de Graefe dit avoir rencontré plusieurs cas dans lesquels la nature glaucomateuse de la maladie avait été méconnue par des hommes compétents, et où l'on avait laissé passer le temps favorable pour l'iridectomie.

Pour éviter cette erreur, on s'informera auprès du malade si la myopie est devenue rapidement progressive, et si d'autres signes de glaucome existent, ainsi que le rétrécissement du champ visuel interne. En présence de ces phénomènes, même une très-légère déviation des vaisseaux papillaires permettra de diagnostiquer une affection glaucomateuse.

Anatomie pathologique. — Les altérations anatomiques que l'on trouve dans cette maladie du côté de la choroïde ne sont pas très-marquées. C'est ainsi que Schweigger a trouvé, par places, les cellules pigmentaires dépigmentées, et des agglomérations de granulations pigmentaires. Les cellules du stroma ont subi la même altération, ou bien elles subissent une dégénérescence graisseuse. Quant aux vaisseaux choroïdiens, jusqu'à présent on n'y a rien trouvé de particulier; cependant, comme cette maladie est consécutive à un défaut de sécrétion, il faut croire que c'est dans les parois des vaisseaux qu'on trouvera des désordres anatomiques. La choroïde tout entière présente, d'après Coccius, une densité et une résistance plus grandes qu'à l'état normal. Le corps vitré est généralement ramolli.

C'est dans la papille du nerf optique qu'on trouve des désordres marqués; elle est excavée, et présente, an niveau de la choroïde, un bord aigu. La continuité des fibres nerveuses avec la rétine étant interrompue, on les voit se continuer, quoique

en un faible faisceau, vers la région de la inacula. Ordinairement on peut poursnivre les vaisseaux même sur les parois latérales de l'excavation. L'atrophie des cellules ganglionnaires et de la couche des fibres nerveuses en est la conséquence inévitable. Souvent on trouve des taches hémorrhagiques dans la rétine qui sont consécutives à la distension excessive des veines.

Il n'est pas rare de constater un cercle blanc plus ou moins étendu au pourtour de la papille; il est le résultat de l'atrophie choroïdienne, comme cela a été démontré par Schweigger.

La sclérotique subit aussi des modifications notables, et, comme dit Desmarres père, elle subit une distension, et laisse, à travers ses fibres écartées, entrevoir la choroïde poussée en dehors. Cusco (4) fint le premier qui démontra une antre altération de cette tunique, qui consiste en un épaississement marqué, occasionné par une inflammation. Par suite de rétraction et d'épaississement du tissu de la sclérotique, les nerfs et les vaisseaux subissent une compression et une sorte



Fig. 316. — Dégénérescence graisseuse de la sclérotique dans un glaucome.

d'étranglement: de là la sécrétion morbide intraoculaire. Coccius (2) a accepté plus tard une opinion qui se rapproche beaucoup de celle de \*Cusco: en faisant des recherches microscopiques sur un cas de glaucome, il a trouvé la sclérotique altérée par un processus de la dégénérescence graisseuse (fig. 316), et il pense que c'est là une cause essentielle de glancome. Nous montrerons plus tard jusqu'à quel point son opinion est acceptable, et si cette dégénérescence graisseuse se retrouve dans tous les glaucomes.

Dans un cas, de Graefe et Leber ont trouvé des adhérences par places, entre la choroïde et la rétine, constituées par une substance mollasse.

gélatineuse. Le stroma de la choroïde présentait des signes évidents d'inflammation; les petits vaisseaux contenaient des quantités de leucocytes; les cellules étoilées renfermaient deux et trois noyaux.

**Étiologie**. — 4. Ce n'est pas sans raison que les anciens appelaient cette maladie ophthalmie abdominale, arthritique, etc. Nons avons observé, en effet, qu'il existe un rapport entre l'apparition du glaucome et la suppression des hémorrhoïdes chez les hommes et des règles chez les femmes. Les personnes atteintes de goutte et d'autres affections arthritiques sont exposées aussi assez souvent aux attaques glaucomateuses.

2. L'âge avancé semble prédisposer d'une manière particulière au glaucome. D'après les statistiques que nous avons pu établir (3), c'est entre quarante-cinq et soixante-cinq ans que la maladie se déclare le plus habituellement. Chez les personnes jeunes qui n'ont pas dépassé trente ans, le glaucome constitue une exception, à moins qu'il ne soit consécutif à un traumatisme.

(1) Cusco dans Pamard, Le glaucome, thèse de Paris, 1861.

(2) Coccius, Beitrage zur Lehre von Wesen des Glaucoms, etc. (Archir f. Ophth., Bd. IX, Abth. 1, p. 19).

(3) Galezowski, Glaucome (Annales d'oculist., 1862).

3. Le sexe ne paraît pas avoir une grande influence, et, d'après la statistique de Rydel, sur 79 malades il y a en 46 hommes et 33 femmes. Laquenr démontre, d'autre part, que 268 cas d'affections glaucomateuses se répartissaient entre 156 femmes et 112 honnies. La différence de ces deux statistiques prouve qu'il n'y a

encore rien de positif à cet égard.

4. L'hérédité joue incontestablement un rôle très-important dans la production du glaucome. Nons connaissons plusieurs familles opérées de glaucome, et dont les parents perdirent leurs yeux par suite de la même maladie. Selon de Graefe, cette infinence est plus forte dans le glaucome inflammatoire type; et il a fait cette remarque que, tandis que les parents et les grands parents n'étaient affectés qu'à l'âge de cinquante ou soixante ans, les enfants étaient pris de glaucome à la ti entaine.

- 5. Le traumatisme constitue une cause prédisposante non douteuse. C'est ainsi que nous voyons ces accidents survenir après la discision de la capsule amenant le gonslement trop grand du cristallin, après une blessure de l'iris et du cristallin, etc. En 1868, j'ai en à soigner un glaucome avec tous les signes d'excavation et pulsation spontanée de l'artère centrale, chez un enfant âgé de onze ans, et qui fut opéré par de Graefe, un an auparavant, d'une extraction de cataracte traumatique.
- 6. L'hypermétropie s'observe très-souvent chez les glaucomateux, mais est-elle la cause prédisposante ou une conséquence du glaucome? Laqueur penche vers cette dernière opinion; pour nous, l'une et l'autre ne sont que des hypothèses qui ne sont nullement démontrées. Les yeux myopes anssi bien que les emmétropes n'en sont pas exempts.

THÉORIE ET OPINIONS DES AUTEURS SUR LE GLAUCOME. - Pendant longtemps on avait rapporté le siége principal de la maladie au cristallin, et cette opinion a été même adoptée par Mackenzie. Brisseau fils (1) la localisa dans le corps vitré, et tous les auteurs qui suivirent acceptèrent en grande partie sa manière de voir. C'est ainsi que Delarue (2) regarde le glaucome comme dépendant de l'état variqueux des vaisseaux imperceptibles du corps vitré, qui, en changeant sa sécrétion, dénature et désorganise ses produits.

Saint-Yves, Weller, Wenzel et Walther le considéraient comme une conséquence de l'affection du nerf optique et de la rétine.

C'est à Desmonceaux (3), le premier, qu'appartient le mérite d'avoir signalé une altération de la choroïde dans le glaucome ; pourtant l'affection primitive, pour lui, siégeait dans le corps vitré. Carron du Villards (4) est plus explicite lorsqu'il dit que la maladie « consiste essentiellement dans l'altération d'une des parties constituantes de l'humenr vitrée, accompagnée d'un dérangement de structure de la membrane hyaloïde et de la choroïde, dont les vaisseaux sont toujours plus ou moins variqueux ».

D'après Lawrence (5), les phénomènes du glaucome doivent être rapportés

(2) Delarue, Cours complet des malad. des yeux. Paris, 1820, p. 323.

<sup>(1)</sup> Brisseau, Traité de la cataracte et du glaucome. Paris, 1709.

<sup>(3)</sup> Desmonceaux, Traité des maladies des yeux et des oreilles, 1786, t. I, p. 457. (4) Carron du Villards, Guide prat. des malad. des yeux. Paris, 1838, t. II, p. 444. (5) Lawrence, Diseases of the Eye. London, 1833.

à l'état pathologique de la choroïde et de la rétine. Desmarres regardait cette maladie comme étant localisée dans tontes les membranes de l'œil. Enfin, Schroeder van der Kolk (1) démontra par ses remarques anatomo-pathologiques que l'inflammation de la choroïde était une cause principale du glaucome.

Avec la déconverte de l'aphthalmoscope, l'étude sur le glancome entra dans une phase nouvelle, et, par des recherches ingénieuses, de Graefe a su prouver que tous les symptômes de la maladie étaient les résultats de la pression intra-oculaire, augmentée par une sécrétion exagérée de la choroïde. La maladie elle-même n'est donc, d'après l'éminent professeur de Berlin, qu'une choroïdite séreuse. Sous l'influence de l'augmentation de la sécrétion intra-oculaire, les nerfs ciliaires subissent la compression, à la suite de laquelle la nutrition de la cornée et de l'iris s'arrête, l'œil devient dur, et la papille subit une dépression et une excavation caractéristiques.

D'après Donders, c'est une sorte de névrose des nerfs ciliaires qui augmente la sécrétion intra-oculaire. Adamiuk dit aussi que l'exagération de la tension est l'effet de la distribution irrégulière du sang, due à l'innervation. Pour Magni, au contraire, il s'agit plutôt d'une atrophie progressive de ces nerfs. Selon Cusco, la cause du glaucome doit être placée dans la sclérotique enflammée, qui, en se rétractant, comprime les nerfs ciliaires et amène tous les symptômes de la maladie.

Hancock croit, de son côté, que le glaucome est occasionné par une affection goutteuse ou arthritique des vaisseaux sanguins du globe. Sous l'influence de ces mêmes dyscrasies, le muscle ciliaire est contracté d'une manière spasmodique et permanente, et, par suite de ses connexions avec les vaisseaux choroïdiens, il y produit des stases veineuses.

Selon moi, l'affection glaucomateuse est une affection de nerfs sécrétoires de l'œil, comme l'a justement démontré Donders; mais tantôt ces nerfs ne sont malades qu'à leur terminaison du cercle ciliaire, et alors il y a exagération de sécrétion rapide; la sclérotique étant dense, résistante, et ne se laissant pas distendre, la pression intra-oculaire repousse l'iris avec le cristallin en avant et la surface de la papille en arrière. C'est le glaucome aigu ou chronique qui est un glaucome veineux, parce que c'est des veines surtout que se compose le cercle ciliaire. Les symptômes inflammatoires ne sont dus qu'à une sorte d'étranglement que subit la coque oculaire.

Lorsque, au contraire, les nerfs vaso-moteurs qui se rendent aux artères sont malades, elles se distendent lentement, et comme elles occupent surtout le segment postérieur de l'œil, c'est dans cette dernière région surtout que la sécrétion augmentera et pèsera sur la papille. Cette pression morbide pourra rester localisée au segment postérieur, si les attaches du cristallin sont solides et résistantes, parce qu'alors aucun changement n'aura lieu dans les parties antérieures de l'œil. Cette dernière forme de glaucome est pour moi un glaucome artériel.

**Pronostic.** — Le glancome aigu peut en général être complétement gnéri et la vue rétablie en totalité, si l'opération d'iridectomie a été faite à temps. Il est de règle que plus tôt l'opération sera pratiquée, meilleur sera le résultat définitif.

<sup>(1)</sup> Schroeder van der Kolk, Over Choroïditis als oorsaak van glaucoma, etc. Amsterdam, 1839.

Le glaucome chronique peut être arrêté généralement dans sa marche; mais plus l'affection dure longtemps et plus l'excavation est prononcée, moins il y a de hance pour le rétablissement de la vue.

On reconnaît si l'opération a produit un résultat favorable par la diminution le la tension intra-oculaire et la diminution de l'excavation de la papille. La pul-

ation de l'artère centrale doit disparaître aussi.

En règle générale, l'iridectomic est utile tant que la moindre parcelle de la vision persiste. Dans un glancome aigu et récent, lors même que la vision est totalement éteinte, on peut encore ramener la vision en procédant le plus tôt possible à l'opération.

Graefe pense que dans une forme aiguë, suivie d'une cécité complète, la vue ne peut être rétablie que dans les premiers dix jours. Pourtant les exceptions à cette règle ne sont pas rares, et Bowman rapporte l'observation d'une dame âgée de quarante ans, qui déclarait avoir perdu la vue depuis trente-cinq jours, et quelque emps après l'opération elle pouvait lire le n° 8 de l'échelle de Jaeger. Si la vue n'est pas perdue, mais seulement affaiblie, elle peut revenir après plusieurs senaines. Le docteur Daguenet (1) rapporte l'observation d'une malade qui perdit a vue tout d'un coup un mois avant l'opération. Après l'iridectomie, la vue se réablissait lentement, mais un mois plus tard elle pouvait lire le n° 5 de l'échelle le Jaeger.

Dans le glaucome chronique, qui est consécutif à la forme aiguë, les choses ne se passent pas toujours aussi favorablement, et j'ai vu plusieurs fois l'opération n'arrêter nullement la marche de l'amblyopie, malgré la disparition de la pression

intra-oculaire.

Dans le glaucome simple, le résultat de l'opération ne paraît pas être aussi salisfaisant que dans les formes précédentes. Mes propres observations ne me permettent pas de promettre une amélioration radicale ou un arrêt de la maladie. Pourtant de Graefe pense que dans plus de la moitié des cas l'opération procure une amélioration stable de la vue; dans un quart des cas, les succès sont moins nets, et la marche de la maladie n'est arrêtée que pour quelque temps, et enfin ce n'est que dans un quart des cas qu'il n'a pas vu d'amélioration. Je ne partage pas cette manière de voir, d'autant plus que j'ai vu souvent l'opération être suivie trèsrapidement d'une cécité complète.

Dans le glaucome secondaire, l'opération faite à temps arrête le plus souvent la maladie.

**Traitement**. — Pour diminuer la dureté et la tension de l'œil, on a cherché depuis longtemps à faire évacuer une partie de l'humeur vitrée en faisant la paracentèse scléroticale (Mackenzie, Middlemore).

Desmarres père ne se contenta pas de faire des paracentèses scléroticales, mais il a appliqué le premier la paracentèse cornéenne dans des cas d'aquo-capsulitis à forme intermittente et qui n'était évidemment autre chose qu'un glaucome aigu. « La doulenr disparaît immédiatement, disait-il (2), de même que l'inflammation aiguë, et la maladie reprend sa marche accoutumée. »

Daguenet, Quelques considérations sur le glaucome, thèse de Paris, 1861, p. 20.
 Desmarres, Traité des malad. des yeux. Paris, 1847, 1<sup>re</sup> édition, p. 777.

Le professeur A. de Graefe (1), de Berlin, commença d'abord par expérimenter la méthode de Desmarres chez tons les malades atteints de glancome, et déclara avoir obtenu, après chaque opération, une amélioration sensible. Mais il ne tarda pas de s'apercevoir que l'effet curatif de la paracentèse n'était que temporaire; c'est alors qu'il a essayé de remplacer cette opération par une excision de l'iris, qui était déjà appliquée avec succès par Desmarres père dans lés irido-choroïdites plastiques. Les résultats qu'il en avait obtenus étaient des plus satisfaisants; non-senlement l'opération enrayait les symptômes aigus, mais elle arrêtait définitivement la marche de la maladie.

Nous avons décrit dans un article spécial (page 373) le procédé d'après lequel on doit pratiquer cette opération; mais il n'est pas superflu d'exposer ici quelques règles se rapportant plus particulièrement à son exécution dans le glancome.

- 1. Pour que l'opération soit bien exécutée, il faut qu'on la fasse en plein jour et dans une chambre bien éclairée. Le malade doit être calme, sinon on doit le chloroformiser.
- 2. Il est préférable de pratiquer l'excision de l'iris dans la partie supérieure de l'œil qu'ailleurs; la nouvelle pupille restera cachée par la paupière supérieure, et l'œil opéré ne sera pas ébloui par une trop grande quantité de lumière. Mais dans le glaucome chronique, l'iris étant ordinairement par places atrophié, on choisira pour l'excision telle partie de la membrane qui est le moins atrophiée.
- 3. La ponction est le temps de l'opération le plus délicat et le plus difficile à exécuter, vu l'aplatissement excessif de la chambre antérieure. Il y a deux écucils à éviter : d'une part, il faut que la pointe du couteau lancéolaire arrive dans la chambre antérieure et glisse ensuite dans cette dernière parallèlement à l'iris et non point dans l'épaisseur de la cornée; d'autre part, il faut que la pointe ne touche pas le cristallin, antrement elle pourrait blesser la capsule et donner lieu à une cataracte. Ces accidents pourront être évités si l'on s'assure d'avance de la profondeur exacte de la chambre antérieure, et si l'on surveille avec le plus grand soin la marche du couteau. Quelquefois on pourra exécuter ce temps de l'opération, et avec avantage, au moyen du couteau de de Graefe, dont on se sert dans les opérations de cataracte.
- 4. Il faut que l'excision de l'iris soit faite jusqu'à son bord ciliaire et sur une étendue suffisamment large. A cet ellet, la ponction se fera dans la sclérotique à 1 millimètre de la cornée, et l'étendue de la plaie sera portée de 6 à 7 millimètres.



Fig. 317.



Fig. 318.



Fig. 319.

Fig. 347 à 349. — Diverses formes de pupitle après l'iridectomic.

- 5. Après le retrait du couteau, l'humeur aqueuse s'échappe au dehors en entraînant la hernie de l'iris. Il suffit alors de la saisir avec une pince et de l'attirer
  - (1) De Graefe, Archiv f. Ophthalm., Bd. III, Abth. 2, p. 489.

ucement pour l'exciser. Mais si la hernie ne se produit pas, on la provoque appuyant légèrement sur la lèvre postérieure de la plaie, ou en allant la cherer dans la chambre antérieure avec une pince. Après l'opération, la pupille aservera une des formes ci-dessus indiquées (fig. 317, 318 ou 319).

Il arrive quelquesois que toutes ces tentatives restent infructueuses, soit parce e l'iris est atrophié, ou que la plaie interne de la cornée, par suite de son obliité, se trouve éloignée du grand cercle de l'iris. On ne pourra obvier à cet invénient qu'en élargissant la plaie de dedans en dehors au moyen d'un couteau ousse ou des ciseaux.

6. Bowman et Arlt proposent d'exciser le prolapsus iridien en deux temps, bord en le coupant à un des angles de la plaie, puis d'un second coup de ciseaux,

seconde moitié à ras de la sclérôtique.

7. L'opération terminée, il est indispensable de vider le sang de la chambre térieure, au moyen d'une curette, au fur et à mesure qu'il se reproduit, et l'on nse ensuite le malade, en appliquant quelques bandelettes de taffetas Marinier un bandage compressif.

AVANTAGES ET INCONVÊNIENTS DE L'IRIDECTOMIE. — Les avantages de l'irictomie dans le glaucome aigu sont des plus manifestes; tous les signes inflammares, même les plus violents, cessent complétement, les milieux réfringents

orennent leur transparence et la dureté de l'œil se dissipe.

Du côté de la rétine, on voit apparaître, près de l'ora servata, des taches héorrhagiques arrondies, plus ou moins nombreuses; elles sont consécutives à la minution brusque de la pression intra-oculaire.

Chez un de mes malades atteint d'un glancome aigu, malgré la cessation de toute puleur et des signes d'inflammation après l'opération, l'excavation papillaire sta sans changement, la pulsation spontanée de l'artère centrale persista, et la reté de l'œil diminuait un jour pour reparaître le lendemain. Ce n'est qu'aut de cinq semaines après l'opération que la pulsation spontanée cessa, la papille couvrit d'une tache apoplectique, et l'œil reprit sa densité normale. L'épancheent se résorba totalement, mais la vue resta très-affaiblie.

Pour obtenir des résultats favorables dans le glaucome aigu, il faut pratiquer pération dès que la maladie sera reconnue. On ne peut juger du résultat défitif de l'iridectomie qu'au bout de quatre à six semaines, et quelquefois même aucoup plus tard. J'ai opéré en 1867, avec le concours du docteur Montalvo (de Havane), un architecte de Paris pour un glaucome, et la vue resta faible pennt plus de quatre mois, par suite d'un astigmatisme qui était occasionné par opération; le malade lisait bien avec des lunettes convexes sphériques n° 20, et onvexes cylindriques n° 8, mais peu à peu sa vue s'est raffermie, la cornée reprit 1 forme, et l'astigmatisme disparnt.

Dans le glaucome chronique, le succès de l'opération est moins brillant, il pent rrêter la marche de la maladie sans rétablir complétement la vue.

D'après la statistique de Bader (1), 49 fois sur 84 il y a eu une amélioration de 1 vue, tandis que 35 fois la vue est restée, après l'opération, sans changement. Dans un grand nombre de ces derniers faits il y avait une cécité complète, et opération n'avait pour but que d'arrêter les douleurs.

<sup>(1)</sup> Bader, Ophthalmic Hospit. Reports, 1860, janvier.

Le résultat du glaucome aigu opéré à temps est bien plus satisfaisant que celui qui est rapporté par le docteur Bader, et je puis déclarer que dans ma clientèle, sur 50 opérés je compte 48 succès. Il n'en est pas de même avec le glaucome chronique : là bien souvent la vision n'est point améliorée, ce qui tient au degré d'altération survenu dans le nerf optique.

L'iridectomie prévient les rechutes de la maladie, en apportant une guérison radicale et définitive. Je connais des malades que Desmarres père opéra et où je servais d'aide, il y a onze ans, et chez lesquelles la vue reste parfaitement rétablie. Pour ma part, j'ai opéré des malades, il y a quatre aus, entre autres la sœur d'un de nos éminents chirurgiens de Paris, et sa vue rétablie se maintient complétement intacte.

L'action de cette opération n'est pas bien expliquée. Elle semble agir de denx manières : d'abord par l'incision large de la cornée et de l'iris on fait une sorte de débridement dans un organe étranglé, pareillement à ce qui se fait dans un débridement d'une hernie étranglée; d'autre part, l'incision du grand cercle de l'iris ouvre les gros vaisseaux qui communiquent avec le système circulatoire de la cloroïde et fait dégorger les vaisseaux trop pleins de cette membrane. Quant à l'hypothèse que cette opération diminue la sécrétion intra-oculaire en enlevant une portion de la membrane sécrétante (iris), je ne l'accepte point, puisque, selon moi, l'iris n'est point une membrane sécrétante.

Les inconvénients de cette opération dans le glaucome doivent être aussi signalés. On a constaté l'explosion de glaucome aigu dans l'œil qui était sain pendant qu'on opérait l'autre. C'est un fait qui n'est point contesté par de Graefe luimème; mais il n'est point douteux, pour moi, que si ces accidents se montrent dans l'autre œil, c'est qu'il se trouvait déjà sous le coup de l'affection qui auraitéclaté tôt ou tard.

Dans le glaucome chronique compliqué d'une cataracte, l'opération d'iridectomic peut présenter de graves inconvénients. Le cristallin perd en effet, dans ces cas, très-souvent ses adhérences normales avec la capsule hyaloïdienne et se luxe avec la plus grande facilité. Aussitôt que l'excision de l'iris est faite, on voit le bord du cristallin se porter vers la plaie et y faire hernie. Cet accident est difficile à corriger, et, malgré la compression, j'ai vu, le lendemain de l'opération, des débris du cristallin apparaître sous la conjonctive, et l'œil suppurer au bout de quelques jours. Si l'œil atteint d'une cataracte glaucomateuse expose le malade à des douleurs névralgiques, je ne vois pas d'autres ressources que de le faire énucléer en totalité.

On a vu des cas dans lesquels l'opération ne donnait que des succès temporaires. Si cela avait lieu, et qu'au bout de quelque temps le trouble de la vue ainsi que d'autres symptômes glaucomateux reparussent, il n'y aurait d'autre moyen de les arrêter que de pratiquer une seconde excision de l'iris dans la portion diamétralement opposée à la première.

Une cataracte peut se former à la suite d'une iridectomie, soit spontanément, soit à la suite d'une blessure de la capsule. Pour parer à cet accident, il faut être très-attentif dans l'exécution du premier temps de l'opération; et si la chambre antérieure est très-petite, on devra se servir du couteau linéaire de de Graefe, au lieu du couteau lancéolaire.

La cicatrisation de la plaie est quelquesois vicieuse et il s'y forme une sorte de umeur transparente, cystoïde. Cet accident est occasionné souvent par nne herie partielle des morceaux d'iris qui n'ont pas été exactement excisés; il retarde taturellement la guérison désinitive, mais ne présente point de gravité au point de ue de l'issue définitive de l'opération.

Quant au traitement médical qui a été recommandé par tous les auteurs avant a découverte de Gracfe, nous n'avons pas besoin d'y insister. Ce n'est que dans cas où les malades se refuseraient à toute idée d'opération, qu'on pourrait avoir ecours à l'usage des narcotiques en frictions, aux injections hypodermiques, et à usage interne du sulfate de quinine.

BIBLIOGRAPHIE. — De Graefe, Vorlaüfige Notiz über das Wesen des Glaucoms (Archiv f. phth., Bd. I, Abth. 1, p. 371), et Bd. II, Abth. 2, p. 299). — Ueber die Wirkung der Irilectomie bei Glaucome (Archiv f. Ophth., Bd. III, Abth. 2, p. 456; ibidem, Bd. IV, Abth. 2, 127); et Beiträge zur Pathologie und Therapie des Glaucoms (Archiv f. Ophth., Bd. XV, bth. 3, 1869, p. 108). — Ed. Jaeger, Ueber Staar und Staar Operationen, 1854, p. 103, t. Ueber Glaucom u. seine Heilung durch Iridectomie, Wien, 1858. — Qualigno, Observations cliniques recueillies dans la pratique du docteur Qualigno (Giornale d'oftalmologia taliano, 1860 et 1866). — Jaumes, Du glaucome, thèse de Montpellier, 1861. — Pamard, Du glaucome, thèse de Paris, 1861. — Follin, Nouvelles recherches sur le glaucome et son raitement (Archives de méd., 1860), et Leçons d'ophthalmoscopie. — Follin, Perrin, Dolbeau, efort, Richet, Discussion à la Société de chirurgie (Bulletin de la Société de chirurgie, 1864). — Galezowski, Glaucome, pupille artificielle (Annales d'oculist., 1862, t. XLVII, p. 246), t. ibidem, 1862, t. XLVIII, p. 269). — Bowman, Sur les affections glaucomateuses et leur raitement (Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 24), et Ophthalmic Hosp. Reports, vol. V, re partie, p. 1. — Haffmans, Beiträge zur Kenntniss des Glaucoms, exposant les idées de ronders (Archiv f. Ophth., Bd. VIII, Abth. 2, p. 124). — Soelberg Wells, Glaucoma and its lure by iridectomie. London, 1864.—Donders, Du glaucome (Ann. d'oculist., 1865, t. LIV, 120). — Rydel, Ueber Glaucom (Bericht über Augenklinik, etc., Wien, 1867, p. 132). — Laqueur, Etudes cliniques sur le glaucome (Ann. d'oculist., 1869, t. LXI, p. 33).

#### ARTICLE VI.

### IRIDO-CYCLITE ET IRIDO-CHOROÏDITE.

Les inflammations de l'iris peuvent se transmettre aux diverses parties de la horoïde, et donner ainsi lieu à une affection simultanée de deux membranes. antôt nous voyons l'affection ne se communiquer qu'à la région ciliaire seule; intôt, an contraire, elle se répand sur toute l'étendue de la choroïde, et se locase plus particulièrement dans son segment postérieur. Dans le premier cas, nous ésignerons la maladie sous le nom d'irido-cyclite; et dans le second, sous celui 'irido-choroïdite.

A. IRIDO-CYCLITE. — Cette affection débute généralement par une iritis, et, près plusieurs attaques successives, cette iritis, dite à récidive, se transmet au ercle ciliaire. Il n'y a que les canses traumatiques qui peuvent amener des irido-yclites d'emblée. Sous l'influence d'une ou de plusieurs attaques inflammatoires, es synéchies postérieures plus ou moins nombreuses s'établissent dans l'un ou autre point de la pupille; elles rendent les mouvements et les contractions de ette membrane difficiles. De là des tiraillements anormaux prédisposant à de GALEZOWSKI.

nouvelles récidives, et qui seront d'autant plus graves et persistantes que le nombre des synéchies sera plus augmenté.

Mais il y a dans l'établissement des synéchies postérieures un antre point pathologique important à signaler, c'est celui de la perturbation qui en résulte pour la communication de l'humeur aqueuse entre la chambre antérienre et postérieure, Nous avons démontré que le rôle de sécrétion de ce liquide appartient exclusivement à la partie du cercle ciliaire qui fait saillie dans la chambre postérieure et nullement à l'iris, comme cela avait été admis par les anteurs allemands. Pour que cette sécrétion se fasse régulièrement et se répande dans les deux chambres. il faut que l'iris soit libre dans ses mouvements. Or, les adhérences qui s'établissent entre cette membrane et le cristallin interceptent la communication, et peuvent même emprisonner une partie de l'humeur aqueuse derrière l'iris. L'oblitération complète de la pupille amène peu à pen une accumulation d'une certaine quantité de liquide séreux dans la chambre postérieure, liquide qui n'est autre que l'humeur aqueuse. Celui-ci repousse, d'une part, l'iris en avant, et le fait paraître bombé et manielonné (fig. 320, a); d'autre part, en exerçant une pression sur le cercle ciliaire, il y provoque une stase et une gêne de circulation qui se traduit par une exsudation plastique ou séreuse, dans le corps vitré. Dans



F16. 320. — Schèma des adhérences de l'iris dans l'irido-choroïdite (\*).

le premier cas, on a affaire à une iridocyclite ou irido-choroïdite plastique, qui mène à l'atrophie de l'œil; dans le second cas, c'est une irido-cyclite séreuse se traduisant par une dureté exagérée de l'œil.

On voit, par cette exposition, ainsi que par la figure 320, que la pression exercée sur le cercle ciliaire, et l'impossibilité de communication entre les deux chambres, jouent un grand rôle dans le développement de la maladie, et c'est en cherchan

à faire disparaître l'effet désastreux de l'une et de l'autre de ces causes qu'on parviendra à arrêter sa marche et à rétablir la vue.

**Symptomatologie.** — Signes anatomiques. — La maladie commence habituellement par une iritis plus ou moins intense, suivie de synéchies postérieures. Mais cette iritis peut, dès le début, présenter des complications indiquant une inflammation du cercle ciliaire. Voici les signes qui la caractérisent :

4° L'œil est ordinairement rouge; les vaisseaux superficiels, sous-conjonctivaux tortueux et mobiles. Au-dessons de ces derniers, ou voit une vascularisation péricornéenne capillaire, formant un cercle radié.

2° L'iris est changé de couleur; il est tomenteux et présente des boursouflures. La pupille est recouverte en partie ou en totalité d'exsudations qui constituent des adhérences plus ou moins larges entre l'iris et le cristallin.

3° L'apparition d'un hypopyon, dans un cas d'iritis, doit être envisagée comme un signe presque certain d'une inflammation du cercle ciliaire. Le pns peut u'exister qu'en petite quantité; dans d'autres cas, an contraire, il remplit une moitié et même la totalité de la chambre antérienre.

<sup>(\*)</sup> a, a, iris bombé et adhérent par son bord pupillaire au cristallin.

4º Si la pupille n'est pas obstruée par des exsudations, on peut apercevoir le fond rouge de l'œil, malgré les flocons filiformes et très-fins remplissant le corps vitré. Dans d'autres cas, les épanchements sont tellement nombreux et épais, qu'on ne distingue même pas le fond rouge.

Signes fonctionnels. - 1. La vue est ordinairement beaucoup plus trouble ici

que dans une iritis, et souvent le malade distingue à peine le jour de la nuit.

2. L'œil est très-sensible au toncher, surtout dans la région ciliaire; le malade éprouve des douleurs violentes périorbitaires qui s'exaspèrent le soir et la nuit.

3. Si l'on ajoute à ces symptômes le larmoiement, la photophobie, etc., on aura

l'ensemble des symptômes qui permettront de diagnostiquer l'irido-cyclite.

Ordinairement une irido-cyclite donne lieu à des exsudations plastiques qui s'infiltrent dans le cercle ciliaire et arrêtent ses fonctions de nutrition de l'œil; comme, d'autre part, l'absorption de ces exsudations ne peut se faire que petit à petit, il en résulte, au bout de quelque temps, une diminution de la densité du globe oculaire conduisant à son atrophie.

L'irido-cyclite expose l'œil malade à des récidives inflammatoires très-fréquentes, après lesquelles il devient plus mou et s'atrophie. Ce ramollissement du bulbe se traduit par des symptômes faciles à reconnaître. L'œil, au toucher, paraît se déprimer et ne présente point de résistance. En le comprimant au bord de la cornée, on voit la pupille se déformer et devenir carrée ou allongée, selon les cas. Au bout de quelque temps, la face des choses change beaucoup; la chambre antérieure diminue de profondeur; l'iris se rapproche de la cornée; sa surface devient presque lisse et privée des fibres radiaires caractéristiques.

Distendue d'abord par l'humeur aqueuse qui se trouve emprisonnée derrière l'iris, la chambre postérieure diminue peu à peu de profondeur, ensuite elle disparaît par la résorption de cette humeur et il s'établit une adhérence totale de

l'iris avec le cristallin.

En examinant l'œil à ce moment à l'extérieur, on constate que les muscles droits commencent à laisser des empreintes sur la sclérotique, et forment de vraies rainures se dirigeant du voisinage de la cornée en arrière. C'est le signe très-caractéristique de l'atrophie de l'œil. Il se produit en effet, dans la choroïde, ou entre elle et la sclérotique, un épanchement sanguin ou séreux qui amène des décollenents de la rétine ou de la choroïde, etc., et la perte définitive de l'œil.

Il est très-difficile d'établir un pronostic exact dans un cas d'atrophie de l'œil et lu degré de sa curabilité; ce n'est que par l'examen de la sensibilité lumineuse et les phosphènes qu'on peut avoir quelques indications plus précises à cet égard. Ainsi, l'absence des phosphènes et l'impossibilité de distinguer la lumière d'une ampe placée à trois ou quatre pas, sont autant de signes qui indiquent une im-

possibilité matérielle de guérison.

B. IRIDO-CHOROÏDITE PLASTIQUE. — Dans cette forme, l'inflammation comnence aussi par l'iris, et bientôt des synéchies nombreuses s'établissent et obtruent en partie ou en totalité la communication entre les deux chambres. Sonrent même il n'y a qu'une adhérence circulaire dans tout le pourtour pupillaire, andis que le centre de cette onverture est complétement libre, et permet d'éclairer e fond de l'œil. Petit à petit l'iris change complétement d'aspect; sa conleur deient foncée, sale, brunâtre ou grisâtre, et à sa surface on aperçoit des bosselures ovalaires rayonnant vers la périphérie. Elles sont dues à la distension des parties moins résistantes de l'iris par l'humenr aqueuse, qui se trouve emprisonnée en grande quantité derrière cette membrane. Ces bosselures peuvent être tellement prononcées, qu'elles se trouvent en contact avec la cornée.

L'œil est ordinairement ronge et injecté, et cette rougenr augmente par moments d'une manière très-notable. Le malade épronve de temps en temps des douleurs lancinantes et une sorte de tension douloureuse; les paupières sont lourdes et s'ouvrent difficilement; la lumière est supportée avec peine, non-seulement par l'organe malade, mais aussi par l'œil sain.

Le cristallin ne peut pas rester longtemps intact, surtout avec une pupille oblitérée; il devient tronble dans ses couches corticales, et peu à peu toute la masse devient opaque. Chez les individus jennes, une partie des conches corticales se liquéfie et se résorbe, et ne forme qu'un tout petit volume.

Si la pupille n'est pas oblitérée, et si les synéchies postérieures ne forment qu'un anneau adhérent à son bord, le cristallin pent rester longtemps transparent.

A l'examen avec l'ophthalmoscope, l'intérieur de l'œil, paraît trouble, et la papille ne se voit qu'à travers de nombreux flocons. Elle est ordinairement rouge et fortement injectée; ses contours sont peu distincts. Les veines centrales sont quelquefois tortueuses, et je les ai vues même, chez une jeune fille, former des varicosités excessives à la périphérie, pendant que quelques-unes de ses branches, près de la papille, étaient complétement oblitérées. Les artères centrales sont souvent intactes; mais, chez deux de mes malades opérés avec succès par l'iridectomie, et dont la vue ainsi que le fond de l'œil s'étaient sensiblement éclaircis, j'ai pu constater une oblitération d'une de ces branches principales.

La choroïde ne présente souvent aucune altération appréciable; mais il arrive quelquefois qu'elle est toute recouverte de taches exsudatives et pigmentaires, et que, par places, elle est détruite, et présente des taches atrophiques plus ou moins étendues. Lorsqu'on examine avec soin les parties périphériques du fond de l'œil, on y distingue quelquefois des épanchements de sang étendus, qui siégent aussi dans la choroïde. Des épanchements sanguins ou séreux peuvent se produire entre la choroïde et la rétine, et donner lieu à un décollement de l'une ou de l'autre de ces membranes, et la perte définitive de la vue.

Avec le progrès de la maladie, tous les symptômes s'aggravent: la vue se trouble de plus en plus; le liquide contenu derrière l'iris se résorbe, et il est remplacé par des exsudations plastiques plus ou moins épaisses qui constituent des adhérences entre cette membrane et le cristallin. A ce moment, les bosselures de l'iris diminuent, mais l'œil lui-même tend à s'atrophier, et l'iridectomie est incapable de ramener la vue.

G. IRIDO-CHOROÏDITE SÉREUSE, OU HYDROPHTHALMIE. — Une inflammation simultanée de l'iris et de la choroïde peut donner lieu à une exsudation séreuse, qui, en s'accumulant dans la chambre antérieure et la cavité du corps vitré, tendra à augmenter de plus en plus le volume du globe. Cet état ne peut s'observer que dans un œil dont la sclérotique est mince et peu résistante. Sous l'influence de cette prédisposition morbide, la fibreuse s'amincit dans toute son étendne, se distend considérablement, et revêt une teinte grise on blen foncé. Le globe de l'œil est très-dur au toucher, et il augmente sensiblement de volume; c'est à peine

s'il peut être contenu dans l'orbite. La chambre antérieure est, de son côté, plus distendue que d'ordinaire, et l'on voit souvent un synchysis marqué. L'iris est foncé et adhérent, par places, à la cristalloïde. Le fond de l'œil est clair, excepté quelques cas rares où le cristallin est trouble; autrement, on peut voir la papille, qui présente une excavation glaucomateuse.

Cette affection se déclare lentement et sans douleur; mais, à mesure que la fibreuse subit une distension, la sensibilité s'accentue de plus en plus; quelquefois même des crises inflammatoires sont excessivement violentes, et ne cèdent que lorsqu'une partie de la sclérotique aura cédé pour donner lieu à un staphylôme.

La vne est généralement très-affaiblie, et elle s'éteint complétement par suite

de l'excavation du nerf optique.

Anatomie pathologique des irido-choroïdites en général. — Les altérations que l'on constate dans les différentes membranes de l'œil sont très-variées. C'est surtout dans le cercle ciliaire qu'on trouve des altérations notables; on y remarque souvent des globules du pas (Schweigger). A la surface interne de la choroïde se voient des masses néoplastiques particulières, fasciculées, qui se réunissent pour former un réseau, et sont couvertes de nodosités et d'excroissances verruqueuses (H. Müller). La rétine est très-souvent décollée sur toute son étendue, et le liquide qui se trouve épanché entre ces deux membranes contient des cristaux nombreux de cholestérine et des globules de pus. Dans un œil atrophié, que j'ai énucléé pour une irido-choroïdite excessivement douloureuse, j'ai pu constater, avec le docteur Ordonnez, un décollement général de la choroïde, derrière laquelle il existait un liquide jaunâtre rempli de nombreux globules de sang déformés et de flocons fibrineux. La choroïde était, dans plusieurs endroits, couverte de taches hémorrhagiques que l'on pouvait même distinguer à l'œil nu. Le pigment était en grande partie atrophié, et, par places, on trouvait des amas de pigment amorphe ou de cellules déformées. Quelques-unes des artères ciliaires étaient oblitérées par des processus emboliques, et, par places, on ne trouvait aucune trace de chorio-capillaires. Le nerf optique a été atrophié, et ses fibres mêmes, dans la rétine, ne se retrouvaient plus. Dans un cas d'hydrophthalmie, Schiess-Gemuseus a tronvé des exsudations membraniformes et des globules de pus dans toute l'étendue du corps ciliaire.

Étiologie. — 1. Une des causes les plus fréquentes de cette affection est incontestablement la présence de nombreuses synéchies postérieures, qui rendent la circulation difficile, exposent cette membrane à des inflammations fréquentes, et interceptent toute communication entre les deux chambres de l'œil.

2. La présence d'un corps étranger expose tôt ou tard l'œil à s'enflammer et donne lieu à une irido-choroïdite. Quelquefois un grain de poudre, un morceau de pierre, et même un éclat de capsule, restent dans l'œil pendant plusieurs mois, sans occasionner de symptômes inflammatoires; mais, tôt ou tard, ce corps péut changer de place et donner lieu à des symptômes plus graves. Je me rappelle avoir eu à soigner une fille âgée de quinze ans, qui a été prise subitement d'une irido-choroïdite; et, d'après les renseignements que j'ai pu recueillir de sa mère, elle avait reçu cinq ans auparavant un éclat de capsule que son frère faisait partir avec un marteau. La blessure était guérie, et l'œil n'avait pas souffert jusqu'à l'attaque aigué d'inflammation pour laquelle elle venait me consulter.

- 3. Une irido-choroïdite peut se déclarer dans un œil par sympathie, lorsque l'antre est atrophié et contient un corps étranger on une concrétion calcaire quelconque.
  - 4. La syphilis est très-souvent la cause d'iritis on d'irido-choroïdite plastique.
- 5. Elle peut naître anssi sous la dépendance de diathèse scrofulense, rhumatismale et arthritique, comme le démontre justement le professeur Dolbean (4). C'est ainsi qu'il a eu à soigner, pour une irido-choroïdite, un interne de l'Hôtel-Dieu qui était né de parents goutteux. Dès que des douleurs et un gonflement du genou furent survenus, et une poussée du côté des articulations, l'affection oculaire guérit très rapidement.
- 6. Chez les femmes, aux époques critiques, au moment de la ménopause, on bien dans la période de cessation du flux menstruel, l'irido-choroïdite se développe assez fréquemment.
- 7. Ophthalmie granuleuse qui a duré longtemps avec des complications du côté de la cornée, prédispose à des irido-choroïdites.
- 8. Les affections internes de l'œil, telles que choroïdite atrophique, décollement de la rétine, cysticerque de la rétine, etc., se terminent souvent par une irido-choroïdite.
- 9. Les blessures de l'œil et les opérations de la cataracte sont suivies quelquefois d'irido-cyclite qui peut amener une atrophie du globe.

**Diagnostic différentiel.** — 1. Iritis. — Il ne paraît pas difficile de reconnaître une irido-choroïdite d'une simple iritis; pourtant il peut se présenter quelque hésitation, surtout si l'affection dure longtemps et que les récidives soient fréquentes. Voici les signes d'après lesquels on évitera l'erreur. Dans une iritis, le globe n'est ni plus mou ni plus dur que l'œil sain; l'iris n'est point bombé en avant, et la pupille reste en grande partie libre d'adhérences, ce qui permet au malade de conserver encore une grande partie de l'acuité visuelle ainsi que du champ visuel périphérique.

2. Glaucome. — Il se distingue par la dureté de l'œil, la dilatation et l'immobilité de la pupille, l'absence des synéchies postérieures; avec l'ophthalmoscope, on reconnaît une excavation très-caractéristique de la papille propre aux affections glaucomateuses.

**Pronostie.** — Une irido-cyclite, au début, peut se terminer par résolution, surtout si le corps vitré est resté transparent. Il en est de même de l'irido-choroïdite non suppurative, lorsque le centre du cristallin et la pupille sont restés transparents, et que la papille a conservé sa coloration normale.

Une irido-choroïdite séreuse accompagnée de synéchies nombreuses et de dureté très-prononcée de l'œil avec excavation de la papille, se termine souvent même après l'iridectomie par une cécité absolue.

~Quant au pronostic des irido choroïdites suivies d'une atrophie plus on moins prononcée du bulbe, il faut faire la distinction entre ses différents degrés. A un faible degré, lorsque la vue centrale et périphérique est conservée, et que les phosphènes existent, l'amélioration notable peut être obtenue, même si le corps vitré est rempli de flocons.

<sup>(1)</sup> Dolbeau, Leçons de clinique chirurgicale. Paris, 1867, p. 27.

Dans les cas où l'œil est mon, que l'iris est fortement projeté en avant, mameonné, que la sensation luminense est nulle, et que la sclérotique présente des lépressions sensibles le long des muscles, aucune opération ne peut plus rendre a vue.

Traitement. — Comme le plus souvent la cause de cette affection réside dans 'oblitération partielle ou totale de la pupille, c'est en cherchant à détruire ces dhérences et en rétablissant la communication entre les deux chambres au noyen d'une pupille artificielle, qu'on peut non-seulement arrêter les progrès lésastrenx du mal, mais aussi rétablir d'une manière plus ou moins satisfaisante a vision. C'est donc à l'iridectomie ou iridorrhexis de Desmarres qu'on doit avoir ecours.

Selon moi, on doit choisir de préférence la partie inférieure de l'iris pour la pupille artificielle; là, en effet, une large ouverture faite dans l'iris permet à 'humeur aqueuse venant du cercle ciliaire de se répandre dans toute la chambre ntérieure, soit qu'elle vienne ou du haut ou du bas de cet organe. Tout au contraire, si nous faisions l'excision dans la partie supérieure de l'iris, l'humeur queuse continuerait à séjonrner en bas de la chambre postérienre, et refoulerait usqu'à un certain degré l'iris en avant.

La même observation se rapporte, et encore avec plus de justesse, aux cas où a pupille est tont à fait oblitérée et lorsqu'il y a une synéchie postérieure complète t en forme d'anneau. Dès que l'iris est détaché de ses adhérences morbides t excisé, il s'écoule pendant l'opération une grande quantité d'humeur aqueuse, t les personnes pen habituées à ce phénomène ponrraient quelquefois croire à la ortic du corps vitré. C'est l'humeur aqueuse emprisonnée derrière l'iris qui 'échappe à travers la nouvelle pupille.

Il arrive quelquefois que l'excision de l'iris reste sans aucun résultat, et que le quide dont nous avons parlé ne s'échappe point. On doit alors, au moyen de léclairage oblique, examiner la pupille pour s'informer s'il n'est pas resté une onche d'evsudation et de pigment adhérent au cristallin, que l'on s'efforcera l'arracher avec des pinces capsulaires. Si la tentative ne réussit pas, on suivra 'exemple de Bowman (1), et l'on renouvellera, au bout de quelque temps pour 1 seconde fois, ensuite pour la troisième fois, l'opération dans des endroits difféents, jusqu'à ce qu'on réussisse à faire une pupille qui rétablisse une communicaion nécessaire.

Il n'est pas rare de trouver derrière la partie excisée de l'iris un cristallin opaque, cataracté. Le professeur de Graefe conseille, dans ces cas, de faire, séance enaute, une large incision dans la cornée et de retirer le cristallin.

Ma pratique est différente; je me borne d'abord à exciser une partie de l'iris ussi large que possible, et je laisse la plaie se cicatriser. Ce n'est qu'au bout de leux ou trois mois que je procède à l'extraction de la cataracte. Par ce moyen, 'obtiens beaucoup plus de succès que je n'en ai vu obtenir par d'autres procédés.

Lorsque les phosphènes manquent complétement, et que la sensibilité pour la unière est à peine conservée, on doit supposer l'existence d'un décollement de la

<sup>(1)</sup> Soelberg Wells, Observation d'irido-choroïdite démontrant les effets avantageux de l'iridectomie répétée (Ophth. Hosp. Reports, n° III, nouv. série, p. 230).

rétine. Si l'œil n'est pas alrophié, on peut pratiquer une excision de l'iris dans le but d'arrêter le dévéloppement des symptômes inflammatoires. Mais si l'œil est déjà sous le coup des attaques vives d'inflammation et qu'il soit ramolli, il n'y a plus à songer à toute autre opération qu'à une énucléation totale du globe.

Tels sont les moyens principaux qui doivent être employés pour combattre une irido-choroïdite. Mais il n'est pas moins utile d'avoir recours au traitement local antiphlogistique et aux préparations internes mercurielles, si la maladie reconnaît la cause syphilitique. On agira aussi avec avantage en combattant toutes les autres canses de la maladie, telles que rhumatisme, arthrite, etc. L'instillation alternative d'atropine et d'ésérine pourra être employée avec efficacité.

Dans certains cas, Sperino a obtenu des résultats favorables au moyen des paracentèses répétées, même lorsque l'iridectomie avait échoué.

[u

BIBLIOGRAPHIE. — Desmarres, Opérations qui se pratiquent sur les yeux (Atlas du Journal des connaissances médico-chirurgicales, 1850, p. 9). — Gracfe, Ueber die Coremorphosis gegen chronische Iritis und Irido-choroïditis (Archiv f. Ophthalm., Bd. II, Abth. 2, p. 202). — Streatfield, On Corelysis (Ophthalm. Hosp. Reports, 1859-1860, vol. II, p. 309 et 345). — Galezowski, De la pupille artificielle et de ses indications. Bruxelles, 1862. — Sperino, Choroïdo-iritis (Étude clinique sur l'évacuation répétée de l'humeur aqueuse. Turin, 1862, p. 212). — H. Müller, Anatomische Beiträge zur Ophthalmologie (Archiv f. Ophth., 1858, Bd. IV, Abth. 1, p. 364). — Soelberg Wells, Observation d'irido choroïdite démontrant les effets avantageux d'iridectomie répétée (Ophth. Hosp. Reports, nº III, nouv. série, p. 230; et Ann. d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 48). — Dolbeau, Irido-choroïdite (Leçons de clinique chirurgicale, Paris, 1867, p. 22). — Rydel, Acute Irido-choroïditis et Ein Fall von chronischen Irido-choroïditis (Bericht über die Augensklinik der Wiener Universität, 1867, p. 71). — Pomier, Étude sur l'iridectomie, thèse de Paris, 1870.

## ARTICLE VII.

### OPHTHALMIE SYMPATHIQUE.

Le nom d'ophthalmie sympathique ou réflexe a été donné par Mackenzie pour désigner une affection qui, sous l'influence d'une lésion traumatique, amène un affaiblissement ou une perte de la vision de l'autre œil.

L'histoire de cette maladie remonte à des temps très-reculés, et d'après les recherches du docteur Brondeau, déjà Thomas Bartholin (1696) et Bidloo (1649-1713) ont rapporté des observations où l'influence sympathique a été constatée.

Mais c'est à Demours (1) qu'appartient en entier l'honneur d'avoir décrit le premier deux cas d'amaurose ou de « désorganisation sympathique d'un vil après une blessure de l'autre ». Selon lui, cette affection est suivie de paralysie de l'organe immédiat de la vue, et, de plus, menace d'opacité des milieux transparents. Une pareille combinaison, dit-il, rend cette maladie une des plus graves qu'on puisse rencontrer dans la pratique, cependant il n'est pas certain qu'elle soit au-dessus des ressources de l'art.

Mais les recherches sur cette maladie n'ont élé reprises qu'en 1844, lorsque Mackenzie parla de l'iritis grave sympathique. Après lui c'étaient White Cooper, Pritchard, Taylor, Lawson, en Angleterre, qui ont fait connaître les détails intéressants sur l'ophthalmie sympathique et sur les moyens de la guérir. En France,

<sup>(1)</sup> Demours, Traité des malad, des yeux. Paris, 1818, t. II, observ. 282, 298.

avignot et Langier rapportèrent les premiers des détails intéressants à ce sujet, tais l'étude complète n'a été faite qu'en 1858 par le docteur Brondeau. En Alleagne, à part des observations isolées, nous pouvons citer le travail de de Graefe de Mooren. En Hollande, citons les recherches de Donders et de Maats.

Variétés. — L'ophthalmie sympathique peut se présenter sous des formes trèstriées. La plus fréquente de toutes est la forme d'irido-choroïdite. On rencontre issi au début une iritis sympathique, mais qui ne tarde pas à se transformer en ido-choroïdite. Dans des cas rares on trouve une affection sympathique du nerf otique de la rétine et de la cornée.

A. IRIDO-CYCLITE SYMPATHIQUE. — Le début de la maladie n'est pas toujours même: tantôt c'est une simple irritation, et, comme dit Donders, une névrose

mpathique; dans d'autres cas elle apparaît sous forme d'une iritis.

Le malade ressent d'abord une douleur sourde et une inflammation exagérée ans l'œil blessé, en même temps l'autre œil devient sensible pour la lumière; il ni est difficile de rien regarder fixement et de supporter la lumière un peu vive. aperçoit de nombreuses mouches et des nuages qui voltigent devant l'œil. La ortée de la vue au loin diminue, et il ne peut plus distinguer à une aussi grande istance que d'habitude. Ces signes sont bientôt suivis d'une photophobie et d'un ormoiement très-prononcé, et quoique on n'ait considéré ces symptômes que omme de simples phénomènes d'irritation, je n'hésite pas à les considérer comme es symptômes graves, qui peuvent se terminer par une véritable ophthalmie symathique. Bientôt, en effet, tous ces phénomènes prémonitoires s'accentuent; les aupières, à force d'irritation et de larmoiement, deviennent enflées, le globe luinème s'injecte au pourtour de la cornée. Les douleurs périorbitaires ne sont pas rès-prononcées, mais l'œil lui-même devient sensible au toucher, surtout dans région ciliaire, ce qui peut être, sans aucun doute, considéré comme un signe athognomonique de la maladie.

A ces signes il faut ajouter cenx d'une iritis. Cette membrane change de coucur; elle devient foncée, brnnâtre. Selon Critchett, elle devient si ferme, si oriace et si adhérente, que ce n'est qu'avec beaucoup de difficulté qu'on pent 'attirer au dehors, et il est même impossible d'en retrancher une portion. La pusille se rétrécit, devient irrégulière et se reconvre presque tont entière d'une exsudation plastique, qui rend tous ses mouvements impossibles; l'atropine n'a ucune action sur elle. Peu à peu ces exsudations s'étendent sur toute l'étendne le la surface postérieure de l'iris, amènent une adhérence complète; l'humeur queuse devient trouble et la chambre antérieure diminue en profondenr; quelquefois ponrtant elle paraît plus profonde, lorsque l'iris, par ses adhérences, est enchaîné en arrière. Dans la cornée, on trouve des dépôts près de la membrane de Descemet (kératite ponctuée).

Arrivé à cette période, on ne peut plus éclairer le fond de l'œil, bien que le malade conserve un certain degré de vision. Mais à une période moins avancée, les milieux de l'œil laissent passer la lumière de l'ophthalmoscope jusqn'à la rétine. Souvent on ne trouve ancun trouble appréciable dans le corps vitré, mais la papille du nerf optique n'apparaît que trouble, nuageuse, comme si on la voyait à travers un verre dépoli. Cet aspect du fond de l'œil rappelle beaucoup celui de la choroïdite syphilitique, et, quoique les flocons ne soient pas visibles dans le corps vitré, le

tronble est pourtant dû aux opacités presque microscopiques de cette humeur Bicutôt après les flocons deviennent apparents et se présentent comme des fila ments noirs très-fins.

La vue centrale s'affaiblit de plus en plus, et c'est à peine si les malades pen vent se conduire, surtout si l'on se rappelle que, par suite d'une extrême photophobie, il leur est impossible de sortir dehors. Quelquefois les malades sont sujet à des photopsies.

La dureté de l'œil n'est jamais augmentée; avec le progrès du mal, c'est le contraire qui arrive, il tend à devenir de plus en plus mon, et souvent, à cette même époque, on voit apparaître un épanchement de sang dans la chambre antérieur on une petite quantité de pus.

B. TRITIS SYMPATITIQUE. — L'inflammation pent prendre quelquefois le caractère d'une iritis séreuse; la pupille, dans ce cas, paraît plus large que d'habitude et se contracte difficilement; des dépôts pigmentés apparaissent dans la cornée, prède la membrane de Descemet (kératite pouctuée). On voit alors l'hameur aqueus se troubler, l'iris contracter des adhérences résistant à l'action de l'atropine.

C. RÉTINITE ET RÉTINO-CHOROÏDITE. — L'inflammation sympathique de la la rétine n'est pas fréquente, je l'ai rencontrée deux fois; chez une malade, la rétine de tait reconverte d'exsudation blanchâtre et d'épanchements sanguins. Après l'extire pation de l'œil blessé, la rétinite guérit, mais en laissant quelques branches arté rielles oblitérées. Les altérations de la rétine isolées sont rares; elles sont, le plus au souvent, accompagnées des désordres dans la choroïde et le corps vitré. De Graefe (1 au décrit une forme de rétino-choroïdite sympathique, dans laquelle les veines de la rétine étaient très-tortueuses et la papille entourée d'une infiltration séreuse, s'étendant sur la rétine le long des vaisseaux. La cornée présentait des opacités de près de la membrane de Descemet.

Un fait très-intéressant se trouve rapporté par Dolbeau (2), d'une rétinite exsudative sympathique, que nous avons en l'occasion d'examiner avec le professent. Le malade, atteint par un éclat de bois à l'œil gauche, fut pris au bout de quelque temps de douleurs des deux yeux et de la perte de la vue dans l'autre œil. « L'ophenal thalmoscope, dit l'auteur, fit constater la présence de nombreux corpuscules dans le corps vitré; au fond de l'œil des amas de dépôts plastiques. Les vaisseaux de la rétine ne pouvaient être aperçus. Dans le champ de la papille, et à sa partie inférieure, se voyait une tache blanche, analogue par la forme à un croissant, dont le bord inférieur est concave et le bord supérieur dirigé suivant une ligne droite. Au-dessus de ce point on constatait un décollement de la rétine, représentant un V. dont les branches étaient écartées. » Après l'énucléation de l'œil, les douleus cessèrent et la vue s'améliora. A la dissection de l'œil blessé, le professeur a constaté l'ossification du tissu cellulaire sous-rétinien, qui se présentait sous forme d'une coque solide.

D. NÉVROSE SYMPATHIQUE. — Elle constitue une des affections qui ne sont quelquefois que le prélude des inflammations sympathiques; dans d'autres cas, elle exprime une simple irritation nervense, comme l'a démontré Donders. Ces malades souffrent d'une photophobie plus ou moins forte, de larmoiement exagéré, de

<sup>(</sup>t) Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. Xtt, Abth. 2, p. 471.

<sup>(2)</sup> Dolbeau, Leçons de clinique chirurgicale. Paris, 1867, p. 39.

paupières et d'une conjonctivite légère et chronique. Après l'extirpation de l'œil ssé, la maladie disparaît rapidement, mais quelquefois elle persiste longtemps, alors il faut examiner l'état des voies lacrymales, qui sont bien souvent rétrécies cobstruées et occasionnent, comme je l'ai démontré, ces désordres.

KERATITE SYMPATINQUE. — Cette forme d'altération est rare; j'ai été le mier qui ait démontré son existence. Les deux faits snivants sont instructifs et égard. J'ai été consulté par la sœur d'un des frères de la maison de Saint-Jean Dieu, à Paris, personne âgée de dix-neuf ans et presque aveugle des deux yeux. eil droit ressortait entre les paupières et était atteint d'une hydrophthalmie c staphylôme général de la cornée et de l'iris; l'œil gauche était excessivement sible à la lumière, et sa cornée était toute opaque par suite d'une kératite interielle disséminée. La cause de l'irritation de l'œil gauche était, selon moi, dans il droit, et il fallait amputer le staphylôme. L'opération fut exécutée, et la cicataion de la plaie une fois obtenue, la vue de l'autre œil ne cessa de s'améliorer, qu'à ce qu'au bout de deux mois elle recouvra la vue.

In second fait est celui que nous avons rencontré à l'hôpital Saint-Antoine, de le service de L. Labbé, professeur agrégé de la Faculté. Un homme âgé d'une arantaine d'années avait l'œil droit atrophié depuis plusieurs années, lorsque, 1868, il commença à souffrir d'irritation de l'autre œil et d'y voir trouble. Cait une kératite chronique ayant amené une tache centrale sur la cornée. L'œil ta rouge et sensible pendant presque un an, malgré les traitements nombreux con lui avait fait subir. C'était une kératite sympathique; et en effet, dès que le cteur Labbé eut fait l'énucléation de l'œil atrophié, l'irritation de l'autre cessa,

cau bout de quelques mois l'œil guérit, et la vue revint.

Je ne connais pas encore d'antres faits, mais ils sont tellement concluants, que fistence de l'ophthalmie sympathique, sous forme de kératite interstitielle, ne it être mise en doute.

**Étiologie.** — 1. Les blessures d'un œil, surtout dans la région ciliaire, constint une des causes les plus fréquentes de l'ophthalmie sympathique. Les bleses de la cornée, qu'elles soient accompagnées ou non de hernie de l'iris,

mènent point d'altération sympathique de l'autre œil.

2. Les corps étrangers logés dans l'œil, tels que des éclats de capsule, des mornx de pierre et de verre, etc., sont le plus souvent la cause d'irritation permante de l'œil blessé et de l'ophthalmie sympathique de l'autre. Il n'y a que les ps étrangers situés dans le cristallin, qui peuvent rester sans amener de désors sympathiques; mais ceux situés dans l'iris, la choroïde et la rétine sont les s'angereux. Dans un œil que j'ai énncléé (4), l'éclat de capsule avait traversé la née, le cristallin, le corps vitré, et s'était fixé dans la macula. Ces corps étrans peuvent rester des mois et des années sans amener des douleurs ni inflammans, et puis, subitement, les symptômes d'irido-choroïdite apparaissent dans l'œil ssé, et ne tardent pas à s'emparer de l'autre, si l'on n'intervient pas à temps, wson rapporte deux observations très-intéressantes: dans un cas l'inflammation se déclara qu'au bout de huit ans, et dans l'autre quatorze ans après la blessure.

<sup>1)</sup> Galezowski, Gazette hebdomadaire, septembre 1870.

De mon côté j'ai fait l'énucléation d'un œil qui ne s'était enflammé que dix-h ans après la blessure occasionnée par un éclat de capsule.

3. L'existence des masses osseuses qui se développent d'une manière spetanée à la suite d'inflammation intra-oculaire, peut donner lieu à une ophthali

sympathique (Dolbeau).

4. Les inflammations internes de l'œil, surtout si elles sont accompagnées d'ép chements sanguins considérables, ou quand elles sont suivies d'un décollement la choroïde ou de la rétine, prédisposent à cette affection.

5. L'opération de la cataracte par abaissement, suivie d'une irido-cyclite, p

occasionner l'ophthalmie sympathique de l'autre œil.

6. Le staphylôme général de la cornée et de l'iris avec hydrophthalmie, cl

les personnes scrofuleuses, peut amener une ophthalmie sympathique.

- 7. Toutes ces altérations oculaires ne penvent avoir d'influence dangere pour le second œil qu'après que le premier aura longtemps souffert, qu'il s sensible au toucher dans la région ciliaire, et que la vue sera abolic ou sensibment affaiblie.
- 8. Mooren (1) rapporte un fait d'ophthalmie sympathique provoquée par œil artificiel, qui, en irritant l'œil atrophié, amena la réaction sympathique de l'autre. Il faut avouer, pourtant, que ce cas constitue une exception à la règénérale.
- 9. Selon Guépin (de Nantes), l'oplithalmie sympathique ou réflexe se déclare préférence chez les individus débilités. Peut-être cela est-il exact en ce qui a cerne les formes graves de maladie.

Pathogenie. — Pendant longtemps on croyait que l'affection sympathique transmettait d'une rétine à l'autre par l'intermédiaire du nerf optique. Tavigi (1849) a été le premier qui considéra cêtte maladie comme une simple névral ciliaire. De leur côté, Mackenzie et H. Müller avaient exprimé l'opinion que considération pouvait se développer sous l'influence de l'irritation de la cinquier paire, qui, du cerveau, pouvait se propager à l'antre œil. Cette opinion a prévi jusqu'à présent, et l'on croit que l'affection se transmet par action réflexe à traveles nerfs ciliaires; on en trouve la preuve, selon de Graefe et Bowman, en ce q la sensibilité au toucher de la région ciliaire se trouve toujours symétriqueme disposée dans l'autre œil.

Quant à l'excitation sympathique, telle que l'admettent Pagenstecher et Brondea

sans aucune localisation, elle nous paraît peu admissible.

**Pronostic.** — L'ophthalmie sympathique est très-grave, surtout lorsqu'e prend la forme d'une iritis maligne ou d'irido-cyclite. L'énucléation de l'œil bles n'arrête même pas souvent le mal. Critchett dit, avec raison, qu'il doute de l'él cacité de l'iridectomie; mais, dans le cas d'iritis séreuse, de kératite et de névre sympathique, il y a une guérison dès qu'on a enlevé l'œil blessé. Lawson dit qu dans aucun cas, il n'a vu une ophthalmie sympathique se déclarer après qu'on e retiré l'autre œil.

Traitement. — Dès que l'ophthalmie sympathique aura été constatée, il n'y an pas d'autres ressources que l'énucléation du globe oculaire, d'après le procé

<sup>(4)</sup> Mooren, Ophthalmiatrische Beobachtungen, et Des affections sympathiques de la vitrad, franç, Liège, 1870.

Bonnet (de Lyon) (1). Prichard a été le premier qui, en 1854, proposa d'ener complétement l'œil affecté. Les partisans de cette méthode s'accrurent rapih ment, et aujourd'hui nous pouvons dire que c'est le seul moyen le plus efficace

nous ayons pour arrêter dans l'autre œil les progrès du mal.

On connaît le procédé opératoire que nous avons exposé plus haut (2), et nous en i insistons point. Comme cette opération est douloureuse, il est indispensable se servir du chloroforme. L'énucléation une fois faite, on verse pendant quel-🗽 es minntes de l'eau fraîche dans le fond de l'orbite, et l'on arrête l'hémorrhagie. celques praticiens se servent de charpie pour remplir l'orbite et arrêter ainsi morrhagie; mais ce moyen de pansement expose le malade à des souffrances

tiles, et j'y ai complétement renoncé.

Cette opération suffit ordinairement pour amener une guérison radicale de névrose npathique. Quant aux autres affections sympathiques, le traitement consécutif est rispensable. C'est ainsi que dans le cas d'iritis grave et d'irido-cyclite, on cherera à arrêter l'inflammation par les moyens que nous avons exposés à plusieurs prises. On essayera de dilater la pupille et de rompre les adhérences en instillant quemment l'atropine. Mais comme ces moyens sont le plus souvent insuffisants ir atteindre le but, on sera forcé de pratiquer tôt ou tard une iridectomie. Cette fration peut donner lieu à des résultats très-favorables, mais à condition qu'elle l exécutée à temps. Sous ce rapport, nous partageons complétement l'opinion de wson, qui émet l'avis que, dans le traitement de l'ophthalmie sympathique, tte opération sur l'œil enflammé est unisible taut que l'œil blessé n'est pas ené; après l'énucléation, au contraire, tout doit être tenté ponr rendre la vue. Critchett et de Graefe ont déclaré avec raison que la thérapeutique de l'irido-

clite sympathique ne donne pas jusqu'à présent des résultats satisfaisants. L'obvation nous démontre, en effet, que ni l'énucléation de l'œil primitivement eint, ni l'iridectomie n'arrêtent, dans un certain nombre de cas, l'affection synthique du second œil. Mais il faut ajouter aussi que l'insuccès dépend souvent ce qu'on a attendu trop longtemps pour faire l'énucléation. Selon moi, dès que symptômes sympathiques apparaissent, on ne doit pas hésiter à enlever l'œil

imitivement atteint, même si la vision n'est pas complétement éteinte.

Lorsqu'on pratique l'iridectomie après l'énucléation, on doit faire une très-large rision dans la cornée et exciser une aussi large portion de l'iris que possible. Si à la suite d'une irido-choroïdite sympathique le cristallin devient opaque, on doit pas opérer son extraction pendant l'inflammation aignë de l'œil, mais il faut endre le moment où toute irritation aura diminué. Une trop grande sensibilité l'œil atteint d'ophthalmie sympathique peut être efficacement combattue par des mentations avec une infusion de belladone ou de pavots bien chaude. En même

mps on aura recours aux frictions avec des pommades belladonnées ou au idigeonnage avec le collodion morphiné, dont je me sers souvent :

| Collodion     | 2 — | i | Onguent double d'hydrargyre. Extrait de belladone Laudanum de Rousseau | 5 —          |  |  |
|---------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| (Galezowski.) |     | • |                                                                        | arres père.) |  |  |

<sup>(1)</sup> Bonnet, Traité des sections tendineuses. Paris, 1841. (2) Voy. Tumeurs de la rétine, p. 637.

Sur l'avis de de Graefe, Ed. Meyer a pratiqué la section des nerfs ciliaires et réussi à arrêter l'ophthalmie sympathique. La même opération a été pratiquée av succès par le docteur Secondi (de Gênes).

Le traitement interne doit consister dans l'usage des toniques, des ferruginen des préparations de quinquina sous tontes les formes, ce qui est surtout in portant pour les personnes faibles et débilitées.

BIBLIOGRAPHIE. — Mackenzie, Traité des malad. de l'ail, 1857, trad. franç., t. 11, p. 41 — Tavignot, De l'iritis sympathique (Gaz. des hôpitaux, 1849). — Fritchard, Associate Medical Journal, October 1854, et Annales d'oculist., t. XXXII, p. 172. — Taylor, On sympath. inftamm. of the Eyeball (Med. Times and Gazette, 1854, p. 439 et 465). — Brondea Des affections sympathiques de l'un des yeux à la suite d'une blessure de l'autre ail, thè de Paris, 1858. — Haynes; Walton, On sympath. inftamm. of the Eyeball (British Med. Journ 1860, et Med. Times and Gazette, 1864, p. 488). — Critchett, Sur l'oplithalmie sympthique (Ann. d'oculist., 1864, t. LI, p. 231). — Lawson, Sympathetic Ophthalmia, et (Ophth. Hosp. Reports, 1865, no V, p. 42, et Ann. d'oculist., 1866, t. LV, p. 165). — Maats, De sympathische and oeningen van betoog. Utrecht, 1865. — De Graefe, Zur Lelder sympathischen Ophthalmie (Archiv f. Ophth., 1866, Bd. XII, Abth. 2, p. 149, Clinique ophthalmologique, édition française, Paris, 1867, p. 300). — Guépin (de Nantes Quelques notes pour servir à l'étude de l'ophthalmie sympathique (Ann. d'oculist., 1861, LIII, p. 232). — Secondi (de Gênes), Giornale d'oftalmologia italiano, 1869, 1er fascicule

#### ARTICLE VIII.

# CHOROÏDITE SUPPURATIVE (PHLEGMON DE L'OEIL).

Cette affection est caractérisée par l'inflammation très-violente et rapide de membranes internes de l'œil, donnant lieu à une formation d'une quantité plu ou moins grande de pus dans la cavité oculaire. C'est l'opbthalmie purulente profonde, selon Denonvilliers et Gosselin.

**Symptomatologie**. — Signes anatomiques. — Dès le début, le globe de l'œi devient rouge et fortement injecté; la conjonctive oculaire est œdémateuse et boursouflée, de sorte qu'elle forme une sorte de bourrelet péricornéen pouvant même faire hernie entre les paupières. Ces dernières s'enflamment à leur tour et s'épais sissent sensiblement; la paupière snpérieure descend sur la joue en recouvran l'inférieure; sa peau est d'un rouge vif et luisante. On s'aperçoit que l'œil ut sécrète que des larmes.

Il est très-difficile de sonlever la paupière supérieure; on constate une sécrétion abondante de larmes dans lesquelles nagent quelques rares filaments de mucus. La carnée paraît légèrement trouble; la chambre antérieure est diminuée et l'iris projeté en avant; souvent on y tronve nne certaine quantité de pus ou de sang. La pupille conserve tantôt son volume normal, tantôt elle est occupée par des exsudations. Elle peut être aussi dilatée, et l'on verra alors un reflet januâtre du ford de l'œil provenant de l'infiltration purulente des membranes internes.

L'œil est ordinairement tendu et augmenté de volume; il fait une saillie trèsmarquée en avant (exophthalmie). La cornée pen à peu devient plus trouble et blanchâtre; elle se sphacèle dans un endroit quelconque pour donner lieu à l'issue du pus. Dans d'autres cas elle reste transparente, mais alors le pus se fraye un passage au dehors à travers la sclérotique.

Signes fonctionnels. — La maladie se développe très-rapidement, et elle est compagnée de douleurs pulsatives violentes qui occupent l'œil et la région périrbitaire; elles se répandent dans toute la moitié de la tête et ne laissent point de pos. Bientôt la vue se perd, mais le malade épronve constamment des sensations unineuses et une chaleur insupportable; la sensation de tension dans le globe evient tellement forte, qu'il lui semble que l'œil va éclater. L'œil sain ne peut

apporter la moindre lumière.

A mesure que le pus s'accumule dans la coque oculaire et que la distension e la sclérotique augmente, les douleurs deviennent atroces; elles ne peuvent urder à amener quelques symptômes de fièvre plus ou moins violente, accompanée de frissons, d'anorexie et quelquefois de vomissements. Mais tous ces phénomènes disparaissent d'une manière subite dès que la cornée ou la sclérotique se erfore et que le pus s'échappe au dehors. Peu à peu la suppuration diminne, es symptômes inflammatoires s'amendent jusqu'à ce que l'œil se réduise à un noignon. Il arrive pourtant que le phlegmon se termine par une résolution franhe. Un de mes malades, pendant dix ans, éprouvait, tous les printemps, des uflammatious phlegmoneuses d'un œil qui se terminaient toujours par résolution, nais la dernière attaque amena la suppuration du globe.

Anatomie pathologique. — Cette affection est caractérisée plus spécialement ar le développement rapide des globules du pus dans le stroma de la choroïde, ont le tissu cellulaire et la lamina fusca sont infiltrés et hypertrophiés dès le ébut; les capillaires ainsi que les nerfs ciliaires sont étranglés au milieu de ces issus infiltrés, ce qui facilite la mortification des tissus. L'épanchement de sérosité t du sang se mélange au pus et infiltre toutes les membranes internes de l'œil. La étine est ramollie, infiltrée et se désagrége; le corps vitré s'infiltre de globules e pus et se transforme en une masse blanc jaunâtre purulente. Selon Ritter, pus se forme à l'intérieur de l'œil aux dépens de l'iris et de la choroïde, etaucnne utre membrane n'est susceptible de donner naissance à des corpuscules de pus: on assertion n'est pourtant pas encore démontrée.

Étiologie. — La choroïdite suppurative est occasionnée le plus souvent par un raumatisme quelconque: c'est ainsi que le splaies profondes de la sclérotique, et urtout les plaies déchirées, accompagnées de l'issue en grande partie du corps itré, les contusions profondes de cet organe, les corps étrangers pénétrant dans 'œil, amènent ces inflammations. Certaines méthodes opératoires d'extraction de la cataracte, surtout celle où l'on cherche à retirer un cristallin volumineux à travers une petite plaie, comme cela a lieu dans la méthode de Schufft, prédisposent à la suppuration. L'amputation du staphylôme de la cornée et de l'iris peut entraîner une choroïdite suppurative.

La petite vérole, la fièvre typhoïde, la pyohémie, la fièvre puerpérale, etc., peuvent, à une certaine période de leur évolution, donner lieu à cette ophthalmie interne, qui, dans ce cas spécial, prendra le nom d'ophthalmie métastatique. Middlemore a vu cette affection se déclarer à la suite d'attaques de choléra.

Le docteur Cuigniet (d'Alger) m'avait communiqué un fait d'ophthalmie phlegmoneuse survenue à la suite d'un érysipèle de la face. Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels qu'on trouve des phlegmons spontanés de l'œil sans aucune cause appréciable. J'en ai rapporté un cas analogue en 1862.

Traitement. — Au début de la maladie, on cherchera à arrêter l'inflammatio en appliquant des sangsnes à la tempe, et en administrant le calomel, 5 à 10 cen tigrammes trois ou quatre fois par jour. Si ces moyens ne rénssissent pas, on aur recours, d'après le conseil de Desmarres père, à la paracentèse souvent répétée Pour calmer les douleurs, on doit employer des compresses imbibées d'eau chand ou d'infusions d'espèces narcotiques, des injections hypodermiques de mor phine, etc.

Si, malgré ces moyens, le mal ne s'arrête point et que les douleurs de l'œ deviennent de plus en plus violentes, que la suppuration apparaisse dans la chambrantérieure, on sera forcé de faire une large ouverture dans l'œil, en plongeant u couteau à cataracte dans la partie inférieure de la cornée, pour donner une direction verticale à la plaie. Par cette ouverture le pus s'éconlera facilement et le douleurs cesseront. La plaie sera maintenue ouverte au moyen d'une sonde qu'l'on enfoncera de temps à autre dans le globe oculaire.

BIBLIOGRAPHIE. — Brown, Dr Panton's, Inaugural Essay on uterine Phlebitis. Glasgow 1840. — Bowman, Ophthalmie phlébitique eonséeutive à une amputation, suivie de pleurés (Annales d'oculist., 1854, t. XXXI, p. 9). — Ritter, Ueber die Entstehung der Panophthat mie (Archiv f. Ophth., 1861, Bd.VIII, Abth. 1, p. 30). — Galezowski, Phlegmon spontané o l'wil (Ann. d'oculist., 1862, t. XLVIII, p. 267).

## ARTICLE IX.

DÉCHIRURE, APOPLEXIE ET DÉCOLLEMENT DE LA CHOROÏDE.

A. DÉCHIRURES. — Les déchirures de la choroïde peuvent se produire à la suit d'un coup ou d'une simple contusion de l'œil. C'est ainsi que j'ai vu cette altération se produire chez un homme, à la suite d'un conp sur l'œil par une balle de caoutchouc et sans qu'il y eût la moindre plaie à l'extérieur. Il s'ensuit souven une hémorrhagie plus ou moins abondante dans le corps vitré, ainsi que dans la choroïde.

En examinant ces malades avec l'ophthalmoscope, on constate habituellemenne tache blanchâtre ayant la forme d'un cercle ou anneau qui entoure le ner optique en partie ou en totalité, mais à une certaine distance. Souvent ce cercle traverse la macula elle-même; la tache blanche montre des contours bien limités et bordés de masses pigmentaires. La rétine elle-même est souvent déchirée el présente des infiltrations séreuses dans le voisinage.

Le pronostic de ces déchirures est d'autant plus grave, que les désordres sont plus étendus et se rapprochent de la macula. Des fomentations froides et de légers dérivatifs ou antiphlogistiques suffiront à prévenir toute inflammation. Mais si les désordres sont plus étendus et qu'ils soient accompagnés d'infiltrations étendues du côté de la macula, ils se terminent par la cécité presque complète, comme j'ai eu l'occasion de le constater chez un militaire qui reçut uu éclat d'obus sur le front et eut en même temps la choroïde déchirée par contre-coup.

Dans un cas de blessure du bord orbitaire, le docteur Raymond (de Turin) a constaté une large déchirure s'étendant sur une longueur transversale de six fois

le diamètre papillaire; la vue était perdue et l'œil sujet à des névralgies ciliaires très-violentes.

B. Apoplexies de la choroïde. — Ces apoplexies se rencontrent beaucoup plus rarement que les autres; elles apparaissent ordinairement près de la région ciliaire et de l'ora serrata. Là elles forment des taches rouges foncées, d'une forme oblongue, disposées le plus souvent dans le sens transversal, contrairement à ce qu'on observe dans la disposition des hémorrhagies rétiniennes. Ces hémorrhagies ne constituent ordinairement qu'un des symptômes de certaines affections choroïdiennes. Lorsque le sang est épanché en une grande quantité, il peut perforer la rétine et se répandre dans le corps vitré, comme le démontre une observation rapportée par le docteur Esmarch.

C. DÉCOLLEMENT DE LA CHOROÏDE. — Cette affection est rare; on n'en connaît que quelques exemples, entre autres ceux de Graefe et d'Arlt. Il est occasionné par un épanchement sanguin ou séreux. Quelquefois il est provoqué par une tu-

meur. J'en ai vu un exemple dans un cas de traumatisme.

Les signes ophthalmoscopiques sont très-caractéristiques : on aperçoit dans la partie inférieure du fond de l'œil une sorte de tumeur globuleuse, le plus souvent très-foncée et présentant une fluctuation appréciable. La rétine se trouve en même temps décollée sur une plus grande étendue, et le corps vitré présente de nombreux flocons.

Le diagnostic différentiel entre le décollement de la choroïde et de la rétine ne peut être établi que par la teinte foncée de la tumeur et le peu de mobilité, contrairement à ce qu'on observe dans un décollement de la rétine.

Le pronostic est le plus souvent très-fâcheux, et il faut s'attendre à une atrophie de l'œil, malgré tous les moyens que l'on voudrait essayer. Une paracentèse scléroticale pourrait être tentée.

BIBLIOGRAPHIE. — Déchirure de la choroïde: Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. I, Abth. 1, p. 402. — Von Ammon, Archiv f. Ophth., Bd. I, Abth. 2, p. 424. — Frank, Ophth. Hosp. Reports, vol. III, p. 84. — Caillet, Des ruptures isolées de la choroïde, thèse de Strasbourg, 1869. — Apoplexie de la choroïde: Esmarch, Perforation der Netzhaut durch eine choroïdeal Blutung (Archiv f. Ophth., Bd. IV, Abth. 1, p. 350). — Raymond, Giornale d'oftalmologia italiano, 1869, 3º fascicule. — Décollement de la choroïde: Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. IV, Abth. 2, p. 226.

#### ARTICLE X.

#### TUBERCULES DE LA CHOROÏDE.

La diathèse tuberculeuse peut affecter la membrane vasculaire de l'œil en y produisant des dépôts morbides analogues à ceux que l'on rencontre dans d'autres organes. Ce sont de petits nodules d'une coloration vert grisâtre ou gris blanchâtre, situés dans la couche moyenne de la choroïde et sur les parois mêmes des vaisseaux. Au microscope, ils présentent, d'après Manz, Cohnheim et Ordonez, la même composition et la même structure que les tubercules miliaires d'autres organes.

Déjà, en 1837, Noël Gueneau de Mussy a eu l'occasion d'observer une jeune fille qui succomba à la Salpêtrière à une phthisie généralisée, et qui pendant la vie

avait présenté de l'amblyopie avec dilatation excessive des pupilles. A l'autopsie, l'éminent praticien a pu constater des granulations nombreuses dans la membrane vasculaire de l'œil, faisant saillie à la surface interne de la rétine, qui étaient de même nature que celles d'autres organes.

Manz (de Fribourg) a publié en 1858 quatre cas de tuberculose de la choroïde, et les recherches microscopiques faites après la mort permirent de constater l'identité des néoplasmes choroïdiens avec ceux des poumons, du péritoine, de la rate.

Cohnheim a constaté la présence de tubercules choroïdiens dans dix-huit cas de tuberculisation miliaire, mais les yeux de ses malades n'ont point été examinés avec l'ophthalmoscope. A ces faits il faut ajouter encore ceux de Stellwag von Carion, de Jaeger et de Bouchut.

Nous croyons avoir été le premier à indiquer les signes fonctionnels et ophthalmoscopiques qui caractérisent cette affection. Voici ces signes tels que nous les avons résumés dans le travail lu au congrès de Paris en 1867.

Un des phénomènes les plus constants est l'apparition spontanée des photopsies et des chrupsies accompagnant l'affaiblissement de la vision centrale. L'examen ophthalmoscopique nous permet d'apercevoir des taches blanc grisâtre, ou rose jaunâtre, rondes, très-petites, et qui sont disséminées tout autour de la papille on s'étendent quelquefois sur tout le fond de l'œil. Les contours de ces granulations sont légèrement diffus, et recouvrent le plus souvent les vaisseaux de la choroïde. Tout autour de ces nodules la choroïde paraît normale.

Selon Graefe, la tuberculisation de la choroïde amène une altération et une destruction par places de l'épithélium choroïdien. Des nodules du plus grand volume forment une saillie bien marquée, de sorte que les vaisseaux rétiniens qui passent au-dessus d'eux forment des coudes marqués. Soelberg Wells a trouvé dans un cas des taches choroïdiennes analogues, accumulées plus spécialement dans la tache jaune. Dans un cas, Gradenigo trouva l'iris et la choroïde parsemés de tubercules.

Ces altérations peuvent amener une congestion plus ou moins prononcée de la choroïde; dans d'autres cas, j'ai trouvé une congestion de la papille accompagnée des phénomènes de *chrupsie* et de vision colorée sans que la choroïde ait présenté les moindres désordres.

Pour Cohnheim, les tubercules de la choroïde semblent être le signe constant de tuberculose miliaire aiguë, et il a constaté simultanément la présence de ces néoplasmes dans le cœur, les plèvres, les poumons, le foie, la rate, les reins, le corps thyroïde, les muscles et les os. Mais les signes de ces tubercules manquent souvent à l'ophthalmoscope; d'autre part, nous avons observé les mêmes altérations dans quelques cas de phthisie chronique.

En se basant sur ces données, on a voulu faire avec l'oplithalmoscope le diagnostic de la diathèse tuberculeuse. Je pense qu'on a exagéré trop l'importance des signes ophthalmoscopiques qui, du reste, manquent souvent, et il est beaucoup plus naturel de s'en rapporter plutôt dans ces cas aux signes rationnels et généraux de la maladie.

BIBLIOGRAPHIE. — Manz, Tuberculose der Choroïdea (Archiv f. Ophth., Bd. IV, Abth. 2. p. 120, et Bd. IX, Abth. 3, p. 133). — Stellwag von Carion, Die Ophthalmologie, Bd. III. Abth. 1, p. 278. — Jaeger, Oesterreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde, Jahrg. I.

nº 2. — Colmheim, Archiv v. Virchow, p. 49, mai 1867. — Galezowski, Sur les altérations de la rétine et de la choroïde dans la diathèse tuberculeusc (Archives gén. de méd., 1867, septembre). — Soelberg Wells, A Treatise of the diseases of the eye, 1869, p. 441. — Graefe, Ueber Aderhauttuberkeln (Archiv f. Ophth., Bd. XIV, Abth. 1, p. 183). — Gradenigo, Iritis tuberculeuse (Giornale d'oftalmologia italiano, année 1869, 2° fascicule).

#### ARTICLE XI.

#### OSTÉOME DE LA CHOROÏDE.

On trouve très-souvent dans les yeux atrophiés, consécutivement à la fonte purulente et à la destruction de la cornée, de petits ostéomes se trouvant sur la face libre de la choroïde. Tantôt ils sont disséminés; tantôt au contraire ils forment une vraie coque solide, plus ou moins épaisse, et qui ressemble beaucoup à une plaque osseuse aplatie s'étendant souvent fort en avant. Elle semble être appliquée intérieurement sur la choroïde et avoir remplacé la rétine; c'est pour cette raison qu'on a souvent décrit cette altération comme une ossification de la rétine. Les ostéomes de la choroïde sont de vrais tissus osseux, denses, pouvus modérément de vaisseaux. Selon Virchow, cette altération est la conséquence d'une choroïdite chronique. Elle peut amener une ophthalmie sympathique dans l'autre œil, comme cela avait été démontré par Dolbeau.

BIBLIOGRAPHIE. — Furnari, Ostéome de l'œil (Gaz. des hôp., 1845, nº 128). — Després, Bull. de la Soc. anat., 1862, p. 389. — Sichel, Iconogr., p. 432, 438, 494. — Dolbeau, Leçons de clinique chirurgicale. Paris, 1867, p. 39.

#### ARTICLE XII.

#### TUMEURS CANCÉREUSES DE LA CHOROÏDE.

La classification des tumeurs de la choroïde présente quelques difficultés à cause les variétés mixtes qui ont été rencontrées par les micrographes. Nous pensons pour le moment utile de distinguer deux variétés : sarcome et carcinome. D'après Virchow (1), ces deux formes peuvent se rencontrer ensemble, de même que 'une et l'autre peuvent être accompagnées de la formation d'une quantité plus ou noins grande de pigment, et constituer par conséquent le sarcome mélanotique, ou le carcinome mélanotique.

A. SARCOME CHOROÏDIEN. — Cette tumeur naît le plus souvent dans le tissu conjonctif pigmenté de la choroïde, par conséquent au voisinage de la sclérotique, et soulève toutes les couches internes de la choroïde elle-même, ainsi que la rétine. Elle peut naître, soit dans le segment postérieur de l'œil, comme l'avait observé Landsberg (2), soit dans la région ciliaire et immédiatement derrière le cristallin, pareillement à ce qui a été décrit par Dor (3), Graefe (4) et par moi (5).

(1) Virchow, Pathologic des tumeurs, trad. franç., t. II, 1869, p. 279.

(2) Landsberg, Sarcome der Choroïdea (Archiv f. Ophth., Bd. XV, Abth. 1, 1869, D. 210).

(3) Dor, Archiv f. Ophth., Bd. VI, Abth. 2, p. 244.
(4) Graefe, Archiv f. Ophth., Bd. VII, Abth. 2, p. 41.
(5) Galezowski, Moniteur des hôpitaux. Paris, 1860, n° 136.

symptomatologie. — An début de la maladie, l'œil, à l'extérieur, ne présente aucune altération; mais si la tumeur a pris naissance dans la région ciliaire, on aperçoit une légère rougeur périkératique dans la partie correspondante à son implantation. En même temps on remarque, dès son origine, que la chambre antérieure diminue de profondeur et plus particulièrement du côté de la tumeur.

C'est à ce moment que le malade s'aperçoit d'un rideau noir couvrant une partie du champ visuel. Peu à peu ce rideau envahit une plus grande étendue et commence à gêner la vision centrale.

Au début du sarcome postérieur du globe, j'ai vn des exsudations blanchâtres s'étendre en éventail au pourtour du nerf optique, et qui se propageaient en même temps à la rétine. Dans le sarcome antérieur, on constate à l'ophthalmoscope, derrière l'iris, une tache noire, complétement opaque, d'une forme arrondie et bien limitée, pareille à celle que nous avons reproduite dans la figure 321.





Fig. 321. — Sarcome antérieur de la choroïde visible à l'ophthalmoscope. Fig. 322. — Position du sarcome de la choroïde dans l'intérieur de l'œil.

Lorsque la tumeur n'a pas encore atteint de très-grandes proportions, la rétine n'est que soulevée, la papille et le reste du fond de l'œil sont sains; mais à mesure qu'elle se développe, elle refoule la rétine de plus en plus en dedans, et finalement amène son décollement, qui se présente à l'ophthalmoscope comme un voile blanchâtre ou blanc grisâtre flottant derrière la tumeur (fig. 322). Cette dernière repousse le cristallin et l'iris en avant, comprime les nerfs ciliaires et amène une dilatation permanente de la pupille. L'œil deviênt de plus en plus dur et tendu, les vaisseaux péricornéens s'injectent, et si l'on ajoute à cela le trouble de la vue et les douleurs que le malade éprouve au pourtour de l'orbite, on aura tous les signes du glaucome. Sous l'influence de la pression exercée par la tumeur, le cristallin devient cataracté, et bientôt la sclérotique s'amincit pour donner lieu dans cet endroit à la hernie.

La marche de la maladie est ordinairement assez lente, et il se passe plusieurs années avant que la tumeur vienne à perforer la sclérotique. Mais il arrive parfois qu'elle fait des progrès tellement rapides, que dans l'espace d'un an la tumeur remplit l'œil tout entier, comme cela est arrivé dans l'observation rapportée par nous.

Anatomic microscopique. — La tumeur, au début, est localisée dans la choroïde, mais il se fait bientôt avec la sclérotique une adhérence si intime, qu'on pourrait croire qu'elle provient de cette dernière. Selon Virchow, le sarcome est caractérisé par la présence de cellules de forme et de grandeur dissérentes. Elles peuvent être en esset étoilées, suissormes, contenant des noyaux et nucléoles.

Dans l'intervalle de ces cellules on trouve du tissu fibrillaire qui ne présente point de disposition aréolaire, et les cellules fusiformes sont au contraire disposées plus ou moins parallèlement. Très-souvent les sarcomes sont tachetés, mélangés de parties blanches, grises, noires ou brunes; mais ils peuvent aussi présenter un aspect uniforme, couleur de sépia. Selon Hulke (1), on y trouve très-souvent des cellules étoilées et réticulées, quelquefois aussi rondes, pourvues les unes et les autres de grands noyaux et de grands nucléoles.

Dans le sarcome mélanique, les cellules sarcomateuses sont infiltrées de pigment, mais ces infiltrations ne s'aperçoivent que par des zones isolées, entourées de parties blanchâtres, grisâtres, et quelquefois semitransparentes. Les cellules de ces tumeurs sont arrondies ou fusiformes (fig. 323), leur disposition est celle du sarcome fasciculé. Dans l'intérieur des cellules on constate, d'après Ranvier et Cornil, la présence de granules noirs, arrondis et réfringents.



Fig. 323. — Tumeur sarcomateuse mélanique, d'après Cornil (\*).

Étiologie. — On a vu quelquefois le sarcome se développer après une blessure, mais habituellement il apparaît spontanément. Quelquefois on l'a vu naître à la suite d'une inflammation chronique de la choroïde (Bowman).

Cette maladie apparaît habituellement après l'âge de trente ans, rarement plus tôt. Elle atteint un seul œil; mais, si elle n'est pas extirpée à temps, elle peut entraîner au bout de quelque temps l'amaurose avec atrophie de la papille de l'autre œil (Graefe).

B. CARCINOME CHOROÏDIEN. — Symptomatologic. — Cette tumeur prend te plus souvent naissance dans les parties postérieures de l'œil; elle augmente rapidement et se porte en avant, de sorte qu'on voit, à travers la pupille dilatée, le fond de l'œil réfléchissant la lumière d'une façon toute particulière, et qui ressemble à un reflet d'une plaque de cuivre. A mesure qu'elle s'avance en avant, elle repousse le cristallin et l'iris, et se porte en dehors, à travers la cornée ou la sclérotique qu'elle perfore, pour former à la surface du globe des bosselures plus ou moins marquées. La masse de l'œil et de la tumeur est poussée au dehors et il y a exophthalmie.

Au début, la maladie n'est point douloureuse, mais au bout de quelque temps le malade éprouve des accès de douleurs périorbitaires très-intenses, et des élancements très-vifs dans le globe de l'œil lui-même.

Plus tard la surface de la tumeur carcinomateuse s'ulcère et donne lieu à une suppuration fétide; les veines des paupières et du front se dilatent, et quelquefois même, d'après Mackenzie, les glandes lymphatiques de la joue et du cou s'hypertrophient. J'ai pu constater ce dernier fait chez une de mes malades au début de l'affection.

<sup>(1)</sup> Hulke, Transact. of the Pathol. Soc. Lond., 1857, vol. VIII, p. 320.

<sup>(\*)</sup> a, cellule fusiforme contenant du pigment noir ; b, un élément complétement infiltré de pigment. — 220 diamètres.

Le carcinome prend souvent son origine dans la choroïde, et de là il se porte, soit en avant, soit en arrière. Mais il arrive souvent que le cancer extra-oculaire vient du fond de l'orbite, en débutant, soit par le nerf optique, soit par le tissu cellulaire, pour aller envahir ensuite le globe de l'œil lui-même.

Étiologie. — Les carcinomes choroïdiens s'observent plus fréquemment chez es enfants que chez les adultes. D'après la statistique de Lebert (1), sur 22 maades, il y en avait 8 qui n'étaient pas arrivés à l'âge de dix ans. Les enfants scrouleux sont, d'après Denonvilliers et Gosselin, plus prédisposés que les autres. Quelquefois la maladie se montre chez ces enfants dans les deux yeux à la fois. Selon Paget, sur 103 cas d'encéphaloïdes, le globe de l'œil et l'orbite comptent pour 10 cas.

Anatomie microscopique. — Le carcinome est caractérisé, d'après les micrographes modernes, par la présence d'un stroma fibreux limitant des alvéoles qui communiquent les uns avec les autres. Ces alvéoles contiennent des cellules nageant dans un liquide louche et lactescent. Plusieurs d'entre eux sont polygonaux, à angles mousses ou aigus; d'autres sont allongés en fuscau. A l'intérieur de toutes ces cellules on remarque un ou plusieurs noyaux; souvent elles ressemblent aux cellules épithéliales. Ce qui est digne de remarque, c'est que le cancer médullaire ne contient point de traces d'éléments choroïdiens dans sa masse compacte, et, soit qu'il ait pour point de départ les membranes oculaires, soit au contraire qu'il vienne du fond de l'orbite, des paupières, etc., ne présente dans si structure que les cellules caractéristiques multinucléolaires, mais qui ne rappellen en rien par leur forme les cellules du stroma de la choroïde. Le contraire a lier dans le sarcome choroïdien, où les cellules ont beaucoup d'analogie avec les élé ments normaux de la membrane vasculaire désorganisés. Et c'est ici qu'on peut : juste titre établir avec Virchow cette dissérence, que dans le premier cas la maladi porte le cachet d'une hétéroplasie, tandis que dans le second on n'a affaire qu' une simple hyperplasie.

Lorsque dans l'intérieur de ces cellules, ainsi que dans les alvéoles du stroma on trouve des molécules pigmentaires, on donne à la tumeur la dénomination d

carcinome mélanotique.

Marche et durée. — La marche de ces deux variétés de carcinomes choroi diens est ordinairement très-rapide, et quelques mois à peine suffisent pour amene la perte de la vue et du globe de l'œil. Je dois dire pourtant que dans la durée d ces deux maladies il y a une différence très-marquée. Le cancer médullaire per en effet détruire le globe de l'œil tont entier dans l'espace de huit mois à un an tandis que le sarcome choroïdien développera les symptômes glaucomateux e amènera la perte de la vue, mais sa généralisation aux autres membranes ne se fer que lentement, et pendant plusieurs années, comme on peut en juger par un observation rapportée par le docteur Landsberg.

Diagnostic différentiel. — L'augmentation du volume de l'œil et de sa den sité nous donne un moyen précieux pour le diagnostic. On voit quelquefois, à l suite d'altérations profondes de l'œil, qui ressemblent en apparence au carcinome, l'œil s'atrophier. Mais, comme le dit justement Desmarres, cette atrophie n

<sup>(1)</sup> Lebert, Traité pratique des maladies cancéreuses. Paris, 1851.

pourrait être rapportée à un encéphaloïde, mais plutôt à une exsudation profonde.

Pronostie. — Cette affection est excessivement grave, d'autant plus que malgré l'énucléation de l'œil, elle expose à des récidives, et se communique, au bont de quelque temps, au tissu cellulaire de l'orbite et au cerveau. La mort est alors inévitable.

Traitement. — La gravité de la maladie nécessite une prompte intervention chirurgicale, et plus vite l'extirpation sera exécutée, plus on pourra espérer d'enrayer la maladie dans son germe. Dans l'extirpation, on cherchera à enlever le nerf optique aussi loin que possible en arrière, puisqu'on sait que c'est le long de ce nerf que la maladie se propage très-souvent. Mais si le cancer est implanté dans les parties antérieures, ciliaires, on peut alors se contenter de faire l'énucléation par la méthode de Bonnet (de Lyon).

Dès qu'on aura trouvé la sclérotique perforée dans un endroit ou l'autre par la tumeur, on aura nécessité d'enlever tout le tissu cellulaire de l'orbite et de cau-

tériser le fond avec le fer rouge, afin de prévenir les récidives.

Bibliographie. — Lebert, Traité pratique des maladies cancéreuses. Paris, 4851. — Bowman, Un cas de tumeur de l'ail avec dissection (Medical Times and Gazette, January 27, 1853). — Graefe, Tumoren der Choroïdea (Archiv f. Ophth., 1860, Bd. VII, Abth. 2, p. 40). — Galezowski, Tumeur externe de l'ail située derrière le cristallin, dans la région ciliaire externe (Moniteur des hôpitaux, 1860, nº 136). — Hulke, Ophth. Hospital Reports, nº 3, p. 279. — Landsberg, Sarcom der Choroïdea (Archiv f. Ophth., 1869, Bd. XV, Abth. 1, p. 210). — Ceste, Étude clinique sur le cancer de l'ail. Paris, 1866. — Demarquay, Sarcome de la choroïde; extirpation de l'ail par le procédé Bonnet; ail artificiel (Ann. d'oculist., 1868, t. LX, p. 126). — Virchow, Pathologie des tumeurs, trad. franç., t. II, 1869, p. 273.

# ARTICLE XIII.

## COLOBOMA ET ALBINISME DE LA CHOROÏDE.

A. COLOBOMA. — L'absence partielle et congénitale de la choroïde, située le plus souvent dans la partie inférieure de l'œil, est appelé coloboma. Habituellement il est accompagné d'une même anomalie du côté de l'iris.

Symptomatologie. — Signes ophthalmoscopiques. — Cette altération se présente le plus souvent sous forme d'une tache blanche, ovale, située dans la partie inférieure et qui s'étend depuis le cristallin, en arrière, jusqu'au voisinage de la papille et même au delà. Cette tache est blanche, luisante, et ressemble beaucoup à une atrophie choroïdienne; elle est constituée par le tissu de la sclérotique dénudée qui présente çà et là de légères marbrures grisâtres. Elle est parcourue, dans toute son étendue, de vaisseaux choroïdiens non atrophiés, dont les uns vont se confondre avec la membrane vasculaire, pendant que les autres se perdent dans la sclérotique qu'ils perforent. Les bords de la tache sont très-nettement accusés et bordés dans tout leur trajet de dépôts pigmentés noirs, comme on peut s'en assurer par une des figures de notre Atlas ophthalmoscopique, ainsi que par la figure 5, planche XII, de l'atlas de Liebreich. Quelquefois cette tache s'arrête près du bord de la papille; dans d'autres cas, cette dernière est enveloppée de tous les côtés, et alors on ne reconnaît la papille que par l'origine des vaisseaux rétiniens et par une teinte légèrement rosée.

La rétine manque habituellement dans toute l'étendue du coloboma, comme on peut s'en assurer par l'échancrure correspondante dans le champ périphérique visuel.

Cette anomalie coïncide avec la myopie, ce qui tient probablement à une sorte d'ectasie scléroticale, qui est moins résistante dans l'œil mal conformé et arrêté dans son évolution. Elle peut aussi coïncider avec les anomalies du cristallin (cataracte zonulaire ou polaire) et de l'iris (coloboma). L'affection peut être héréditaire.

B. Albinisme ou absence du pigment dans la choroïde. — Cette anomalie existe habituellement dans les yeux dont les iris ont aussi le défaut analogue. Ces yeux sont appelés albinotiques. La pupille de ces individus, de même que l'iris luimême, paraît rouge; la lumière entre dans l'œil à travers la sclérotique et l'iris, et est réfléchie dans tous les sens, ce qui donne la coloration rouge à l'œil. Ces yeux sont ordinairement très-sensibles à la lumière, et les malades sont forcés de porter des conserves foncées, ou de cligner fortement. C'est une erreur de croire que les albinos sont myopes, les lunettes concaves ne leur améliorent point la vue. Il y a chez eux, ou arrêt de développement de la rétine, ou bien souvent exagération de la sensibilité pour la lumière, et il suffit de leur placer des lunettes sthénopéiques pour qu'ils puissent bien voir.

Pour préserver les yeux des albinos d'une action trop vive de la lumière, on leur fait porter des conserves teinte fumée, d'une forme creuse et de grand format. Cela leur donne plus d'assurance dans la vue.

Œ

10

Air.

BIBLIOGRAPHIE. — Von Ammon, Zeitschrift für Ophthalmologie, t. I, p. 55. — Stellwag, Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte. Wien, 1854, Jahz. 9, p. 17. — Liebreich, Archief. Ophthalm., Bd. V, Abth. 2, p. 241. — Galezowski, Atlas ophthalmoscopique, pl. XX. — Jaeger, Hand Atlas. Wien, 1869, p. 36, et pl. IV, fig. 26.

# TREIZIÈME PARTIE

## RÉFRACTION ET ACCOMMODATION

Lois de réfraction en général. — Sous le nom de réfraction on comprend la déviation que subit un rayon lumineux en passant d'un milieu quelconque dans un autre.

Avant d'aborder la question de la réfraction et d'accommodation de l'œil, il est indispensable de rappeler les lois de réfraction en général pour les appliquer ensuite à l'œil humain. Sans entrer dans de longs développements, nous exposerons successivement les différents points de la réfraction.

4. Réfraction à travers les milieux à fuces parallèles.— Un rayon lumineux PI qui tombe obliquement sur une surface plane AB (fig. 324) se brise en se rapprochant de la normale et prend la direction IE; en sortant de ce même milieu, il s'écarte de sa nouvelle direction en suivant KL, parallèlement à sa direction première. changement de direction est d'autant plus faible, que le rayon est plus proche de la normale. Il est nul pour les rayons perpendiculaires à la surface.



Fig. 324. — Réfraction dans un milieu à faces parallèles.

2. Réfraction dans un milieu à faces obliques (prisme). — Lorsque les deux surfaces du milieu par lesquelles passe la lumière sont obliques et se réunissent sous un angle C, comme dans un prisme (fig. 325), le rayon VI, après avoir traversé

ce prisme, se rapproche de sa base BA, en suivant la direction HU.

3. Réfraction dans un milieu à faces sphériques (lentille). — Lorsque les deux surfaces de séparation d'un corps diaphane sont sphériques, comme cela a lieu dans une lentille, les rayons émanés d'un point lumineux quelconque se réunissent dans un



Fig. 325. - Réfraction dans un prisme.

seul point après avoir traversé ce milieu. C'est ainsi que tous les rayons partis du point P (fig. 326) iront, après la réfraction, se réunir au point P'. Ce dernier est

l'image du point P, et il est appelé le foyer conjugué; il est en même temps le foyer réel, en opposition du foyer



Fig. 326. — Formation du foyer conjugué dans la lentille de l'infini; alors les rayons convergente.

une direction parallèle. Le point F' dans lequel se rassemblent les rayons parallèles SI et LK venant de l'infini



Fig. 327.—Foyer principal de la lentille convergente.

est appelé foyer principal. La distance entre le foyer principal F' et la lentille AA' est appelée distance focale; sa longueur dépend de la courbure plus ou moins grande des surfaces sphériques, et sert à préciser la force de réfraction d'une lentille.

virtuel, dont nous parle-

4. Foyer principal. -Plus le point lumineux F' (fig. 327) se rapproche de la lentille, plus le foyer l' s'en éloigne. Ce dernier peut atteindre une distance

sortant de la lentille auront

rons ci-dessous.

5. Image virtuelle.—Si le point lumineux s'approche davantage de la lentille et se place entre

cette dernière et le foyer principal en S (fig. 328), les rayons lumineux réfractés sortiront alors divergents, et ne pourront par conséquent former de foyer de l'autre côté de la lentille. Mais en prolongeant les rayons divergents du côté où se trouve l'objet Inmineux DSC, on obtiendra un foyer en S', qui est appelé foyer virtuel. Il se trouve toujours du même côté que le point lumineux.

0

de.

6. Les lentilles convexes renversent l'image. — D'après les lois de réfraction,

Fig. 328. - Formation de l'image virtuelle dans la lentille convergente.

tout rayon qui passe par le centre optique O d'une lentille (fig. 329) ne change pas



F16. 329. — Formation de l'image renversée dans la lentille convergente. de direction. C'est ainsi qu'un point lumineux D placé sur l'axe optique a son foyer ou

image de l'autre côté de la lentille, sur le même axe DOd. La même chose aura lieu pour le point lumineux E, qui aura son foyer en e. Soit DE une bougie placée à une distance double de la longueur focale, il se formera de l'autre côté, au delà du foyer F, une image réelle renversée d e, et plus petite que l'objet lui-même.

7. Dans les lentilles concaves, l'image est droite et virtuelle. — Les rayons lumineux provenant d'un objet DE (sig. 330) deviennent divergents après avoir traversé la lentille concave II', et ils forment l'image virtuelle D' E', du même côté que l'objet, entre le soyer principal F et la lentille.



Fig. 330. - Formation de l'image virtuelle dans la lentille divergente.

8. La force des verres convexes est en raison inverse de leurs longueurs focales.

— Pour démontrer cette loi, nous empruntons à Javal l'explication très-simple que voici :

Chaque lentille a une distance focale fixe qui représente en pouces la distance à laquelle se rassemblent les rayons parallèles, et d'après cela les lentilles portent les n°s 1, 2, 3, etc. En mettant deux lentilles l'une sur l'autre, chacune de deux pouces de foyer, par exemple, on obtient un grossissement double, comme si l'on avait une lentille deux fois plus forte, par conséquent n° 1; dans l'un comme dans l'autre cas, on aura la distance focale à un pouce. La même chose aura lieu si l'on superpose trois verres de trois pouces de foyer chacun; ils produiront le même effet que s'il n'y avait qu'un verre n° 1. — Si 1 représente la force du verre n° 1, le n° 2 n'aura de a même force que moitié; la force du verre n° 3 sera représentée par un tiers, etc. D'après cette règle, on peut avoir différentes combinaisons de verres, 12 et 24 par exemple; la force de l'un étant 1/12°, et celle de l'autre 1/24°, nous aurons pour les deux verres placés ensemble : 1/12° + 1/24° = 1/8°.

Pour mieux retenir ce résultat, nous indiquons par P et Q les numéros de deux verres donnés, et par R le numéro du verre combiné. La force de chaque verre sera donc représentée par  $\frac{1}{P}$ ,  $\frac{1}{Q}$  et  $\frac{1}{R}$ ; par conséquent, à la place de la formule représentée en chiffres, nous aurons :  $\frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = \frac{1}{R}$ . La connaissance de cette formule est nécessaire pour toutes les recherches en ce qui concerne les lois optiques des verres

sphériques.

# CHAPITRE PREMIER

RÉFRACTION ET ACCOMMODATION PHYSIOLOGIQUES.

ARTICLE PREMIER.

RÉFRACTION DE L'OEIL.

Il importe maintenant d'étudier la réfraction de l'œil, et de voir en quoi elle diffère de celle des lentilles.

1. Réfraction des rayons lumineux dans les différents milieux de l'œil. — Un rayon lumineux passant de l'air dans l'œil subit dans la cornée le plus fort degré de réfraction, à cause de la différence très-grande qui existe entre la densité de ces deux milieux.

8

A

ED 3

arist

4.

time

210

nne le pl

et le

וחס

le fo

tiqu

lin

.obj

l'ob

M

13

1

Ces mêmes rayons subissent des déviations nouvelles en passant par l'humeur aqueuse et le cristallin. Mais les différences dans la direction des axes et la grandeur des images de toutes ces surfaces sont si minimes, qu'on est convenu de ne les considérer que comme constituant un seul système optique centré ou une seule lentille.

- 2. Axe et centres optiques. L'axe du système optique oculaire, appelé axe de l'œil, coïncide en avant avec le centre de la cornée, et en arrière avec le centre de la tache jaune. Nous appelons centre optique de l'œil, un point par lequel tous les rayons venant d'un objet quelconque passent jusque sur la rétine sans se briser. Les points nodaux ne sont, à proprement parler, que les centres optiques de divers milieux qui composent ce système optique, et où se croisent les rayons lumineux avant d'arriver à la rétine.
- 3. OE il schématique de Listing. Pour arriver à des résultats plus certains dans la déduction des données optiques de l'œil, Listing a construit un œil schématique (fig. 331), en se basant sur les indices de réfraction des différentes surfaces sphériques de l'œil et les valeurs de toutes les constantes optiques.



Fig. 331. — OEil schématique de Listing (\*).

Voici les résultats obtenus par Listing, qui expriment en millimètres les diverses dimensions de son œil schématique :

<sup>(\*)</sup> F', premier foyer principal; F'', deuxième foyer principal; h', premier point principal; h'', deuxième point principal; k', premier point nodal; k'', deuxième point nodal; G'', lieu de la tache jaune de Sæmmering (Polaillon)-

F', premier foyer principal, est à 12mm, 8326 en avant de la cornée.

F'', deuxième foyer principal, est à 14<sup>mm</sup>,6470 en arrière de la surface postérieure du cristallin.

K', premier point nodal, à 0<sup>mm</sup>,7580 en avant de la surface postérieure du cristallin.

K", deuxième point nodal, à 0<sup>mm</sup>, 3620 en avant de la surface postérieure du cristallin.

4. Formation des images sur la rétine.—Les rayons lumineux venant d'un objet quelconque, en traversant les milieux réfringents, se portent jusque sur la rétine pour y former une image.

Supposons que nous voulons construire une image sur la rétine dans un œil dont le plan principal passe par H (fig. 332), et le centre optique se trouve en K. Le point S envoie un faisceau de rayons lumineux SDD'. La ligne SD, parallèle 1 l'axe optique principal XX', traverse e foyer principal F'. Un second rayon umineux SK, passant par le centre optique, ne se brise point et se rencontre avec le premier en S', formant ainsi 'image du point S. La même chose aura lieu avec les rayons provenant du point T : ls iront faire leur image en T'. Ce qui s'est produit avec les points extrêmes de l'image S et T, se rapporte aussi aux points intermédiaires, de sorte que tout l'objet ST se dessinera sur la rétine de l'œil sous forme d'une image renversée T'S'.

5. Angle visuel. — On appelle angle visuel, l'angle compris entre les deux rayons qui viennent des extrémités de l'objet au point nodal ou centre optique K (fig. 332). On comprend facilement que plus l'objet est éloigné de l'œil, plus l'angle visuel qui l'embrasse est petit; d'autre part, un objet MN, plus petit que TS, mais se trouvant plus rapproché de l'œil, aura le même angle visuel que celui de l'objet plus grand, mais plus éloigné.



Fig. 332.

L'angle visuel SKT est tout à fait égal à S'KT', et l'on peut, par des calculs, déterminer la grandeur de l'image rétinienne S'T'. C'est en se basant sur ces

calculs que Giraud-Teulon et Snellen ont construit leurs échelles typographiques. En général, la grandeur de l'image rétinienne est en raison inverse de la distance de l'objet.

6. Quelle est la direction des rayons venant de l'infini dans un œil normal? — L'œil normal est construit de telle façon que les rayons lumineux venant de l'infini, c'est-à-dire les rayons parallèles, en traversant les milieux réfringents, se rassemblent sur la couche la plus externe de la rétine. Nous savons, d'autre part, que les rayons parallèles, en passant par une lentille convexe, se réunissent dans un point qui est appelé foyer principal; il en résulte que l'œil qui voit distinctement au loin, est construit de telle sorte que sa rétine se trouve dans le foyer principal de son appareil lenticulaire. Il ressemble donc, sous ce rapport, à la chambre obscure des cabinets de physique et à la chambre noire des photographes. Un œil ainsi construit est appelé, d'après Donders, œil enamétrope (de εμμετρος, modum tenens, et ωψ, oculus) (fig. 333, Λ).

Mais tous les yeux n'ont pas la même mesure exacte, et il arrive que le foyer est plus long ou plus court que le diamètre antéro-postérieur du globe; cet état est alors appelé, d'après Donders, amétropie. Tantôt, en effet, les rayons parallèles se réunissent, soit en avant, soit en arrière de la rétine. Dans le premier cas, l'œil ayant le diamètre antéro-postérieur allongé et la distance focale relativement trop



Fig. 333. — Œil emmétrope, myope et hypermétrope.

courte, est appelé, par Donders brachymé-

βραχύςt), et porte habituellement le nom d'æil myope. Dans le second cas, la distance focale est trop longue par rapport au diamètre antéro-postérieur, son fover principal trouve en arrière de la rétine et au delà de la mesure; c'est pourquoi l'œil est appelé hypermétrope (ὑπες, au delà, et μέτρον, mesure).

apid

a ré

do

Cont

STS

On pourra mieux juger de la différence qui existe entre les trois variétés de réfraction par la figure 333. Ici nous avons

supposé que la force de réfraction des milieux de l'œil est la même dans les trois variétés, que les cornées étaient sur la même ligne aa, et que le foyer principal se trouvait à la même distance de la ligne bb'. Dans la figure A, les rayons

parallèles se réunissent sur la rétine, qui est sur bb', et l'œil est emmétrope, dans la figure B, les rayons parallèles venant de l'infini se rassemblent au deant de la rétine, cette dernière se trouvant en arrière du foyer principal à cause e l'allongement du diamètre antéro-postérieur : c'est l'œil myope. Dans la figure C, ceil est tellement court, que les rayons parallèles forment leur foyer en arrière e la rétine, cette dernière se trouvant sur la ligne dd: c'est l'œil hypermétrope.

Mais à mesure que l'objet de l'infini va se rapprocher de l'œil et se placera, par xemple, dans un point b (fig. 334), le foyer, au lieu de se maintenir sur la rétine,



Fig. 334. — Déplacement du foyer suivant les distances de l'objet observé.

a s'éloigner de plus en plus en arrière du centre optique, et tombera en b'; image ne sera plus nette sur la rétine, mais elle se trouvera entourée des cercles diffusion.

La même chose aura lieu avec les rayons partant d'un objet placé en c, l'image e cet objet se dessinera encore plus loin en arrière de l'œil, en c'; la rétine, au ontraire, n'aura qu'une impression confuse de cet objet. Cette confusion de image ne pent disparaître que lorsque le cristallin aura pu subir des changements apides de courbure, devenir plus convexe et ramener le foyer constamment sur rétine, tant pour les objets plus rapprochés que plus éloignés.

La faculté que possède l'œil de changer la courbure du cristallin pour distinuer nettement les objets situés à des distances différentes est appelée accom-

nodation.

## ARTICLE II.

#### ACCOMMODATION DE L'OEIL.

**Historique.** — Il y a peu de points d'optique physiologique qui aient soulevé lus de contestations et d'opinions contradictoires que l'accommodation de l'œil.

L'opinion qui a prévalu le plus longtemps était basée sur le changement de la ourbure de la cornée, et l'allongement du diamètre antéro-postérieur de l'œil se aisant au moyen des contractions des muscles externes. Home et Pappenheim vaient inventé cette théorie; plusieurs auteurs modernes, et Arlt entre autres, avaient soutenue pendant longtemps.

Mais la théorie réelle et exacte de l'accommodation est celle qui consiste en un changement de la courbure du cristallin; elle a été découverte tont entière par le génie de Descartes, qui, en 166h, a décrit le mécanisme tout entier d'adaptation de l'œil aux différentes distances, avec une admirable précision et une justesse d'appréciation tellement grande, que tout ce que nous savons aujourd'hui n'est qu'une paraphrase de ce que Descartes avait annoncé il y a deux cents ans. Nous ne pouvous mieux faire que de reproduire textuellement un extrait de son travail, en supprimant, bien entendu, les figures qui sont ajoutées au texte.

Après avoir décrit la structure du globe de l'œil et la position de l'humeur crystalline représentée sur la figure par L, il ajoute (1) « que E, N (sorte de ligament se prolongeant de la choroïde au grand cercle du cristallin) sont de petits » filets noirs qui viennent du dedans de la peau D, E, F (ces lettres représentent, » sur la figure, la choroïde et l'iris), qui embrassent tout autour cette humeur

» crystalline, qui sont comme autant de petits tendons, par le moyen desquels sa

» figure se peut changer et se rendre un peu plus plate ou plus voûtée, selon

pu'il est de besoin. »

Et plus loin (2), il dit : « Le changement de figure qui se fait en l'humeur crystalline sert à ce que les objets qui sont à diverses distances puissent peindre distinctement leurs images au fond de l'œil. Si, par exemple, l'humeur LN (cristallin) est de telle figure qu'elle fasse que tous les rayons qui partent du point R (distance moyenne analogue au point b de notre figure 334) aillent justement toucher le nerf au point S (macula sur la figure), la mesme humeur, sans estre changée, ne pourra faire que ceux du point T qui est plus proche (ce point, dans Descartes, est analogue à c de notre figure 334), ou du point X qui est plus éloigné, y aillent aussi; si bien que, pour représenter distinctement le point X, il est besoin que toute la figure de cette humeur NL (cristallin) se change, et qu'elle devienne un peu plus plate, comme celle qui est marquée I (autre figure du cristallin aplati); et pour représenter le point T, il est besoin qu'elle devienne un peu plus voûtée, comme celle qui est marquée F (figure du cristallin » plus bombé). »

On voit que dans la théorie de Descartes il n'y a rien à changer, et que, sans connaître l'existence du muscle ciliaire, il plaçait la force contractile dans les petits filets noirs provenant de la choroïde et de l'iris, qui ne sont autres, comme nous le savons aujourd'hui, que les fibres du muscle accommodateur.

Cette même théorie a été plus tard soutenue par Th. Young (3); mais ce n'est qu'en 1853 que Cramer (4) vint démontrer l'exactitude de cette théorie par ses expériences, et que de son côté Helmholtz (5) confirma par de nouvelles observations. Ces expériences ont été faites au moyen des images réfléchies de deux surfaces du cristallin que Purkinje avait découvertes en 1823, et dont Sanson s'était servi en 1837 pour le diagnostic des cataractes.

Mécanisme d'accommodation. — La faculté d'accommodation réside dans

(1) Descartes, L'homme de René Descartes. Paris, 1664, p. 39 et 43.

(2) Descartes, idem, p. 43.

(3) Th. Young, Philosophical Transactions, 1801, vol. XCII, p. 53.

(4) Cramer, Het Accommodatie vermogen d. Oogen physiologisch Taegelicht. Haarlem, 1853.

(5) Helmholtz, Monastberichte d. Akad. zu Berlin, 1853, p. 137.

le cristallin, et elle est démontrée par l'expérience suivante : Lorsqu'on place une bougie allumée auprès d'un œil qui regarde au loin, on distingue dans la pupille

trois images de la flamme : une image droite (a) (fig. 335), qui est plus grande et plus nette que les autres, c'est celle de la cornée; une denxième (b), aussi droite, mais à contours moins nets, qui est celle de la surface antérieure du cristallin; et enfin la troisième (c) est plus profonde et plus petite que les deux précédentes, et elle est en outre renversée; elle se rapporte à la surface postérieure du cristallin. Or, il résulte d'observations faites avec



Fig. 335. - Images catoptriques de la cornée et du cristallin, dites images de Purkinje-Sanson (\*).

des appareils spéciaux de Cramer et de Helmholtz, que pendant l'accommodation pour une petite distance, l'image moyenne se rétrécit légèrement, devient plus nette et se rapproche de l'image cornéenne, tandis que les deux autres ne bougent point.

Ce changement de position de la deuxième image nous démontre que la surface antérieure du cristallin devient plus convexe et se rapproche de la cornée, pendant



Fig. 336. — Mécanisme de l'accommodation (\*\*).

que la surface postérieure du cristallin et la cornée restent sans aucune modificaion. La figure schématique (fig. 336) montre la disposition de la surface anté-'ieure du cristallin avant et après l'accommodation.

(\*) a, image droite réfléchie sur la cornée; b, image droite réfléchie sur la face antérieure du cristallin; image renversée produite sur la face postérieure du cristallin.

<sup>(\*\*)</sup> A, oil accommodé pour la vision des objets rapprochés. — B, oil regardant des objets éloignés. — I, substance propre de la cornée; 2, épithélium antérieur de la cornée; 3, lame élastique antérieure; 4, memrane de Demours; 5, ligament pectiné; 6, canal de Fontana; 7, selérotique; 8, choroïde; 9, rétine; 10, procès a rétine se prolongeant sur les procès ciliaires; 13, iris; 14, urée; 15, ora serrata; 16, partie antérieure de a rétine se prolongeant sur les procès ciliaires; 17, hyaloïde; 18, division de l'hyaloïde en deux feuillets; 19, feuillet antérieur de l'hyaloïde ou zone de Zinn, dans sa partie sondée aux proces ciliaires; 20, le même, lans sa partie libre; 21, feuillet postérieur de l'hyaloïde; 22, canal de Petit; 23, cristallin pendant l'accommodation. (Beaunis et Bouchard.)

A ces modifications il faut encore ajonter celles de la pupille, qui se resserre pendant la fixation des objets rapprochés, et se dilate pour la vision éloignée; en même temps le bord pupillaire de l'iris et le milieu de la surface antérieure du cristallin se déplacent en avant.

Le cristallin peut changer facilement de forme et devenir plus ou moins épais, grâce à une très-grande élasticité dont il jouit. Ce changement de forme ne pent évidemment s'accomplir que par l'intermédiaire d'une force musculaire.

Les muscles droits externes de l'œil n'ont ici ancune influence, on les voit trèssouvent paralysés sans que l'accommodation en souffre. C'est dans le globe de l'œil lui-même qu'on trouve un muscle spécialement chargé de cette fonction; il porte le nom de muscle ciliaire ou muscle de Rouget, de Brücke on de Bowman.

Muscle eiliaire (fig. 337). — Il est situé au voisinage de la grande circonfé-

Di

He

18

SUI

qui

Dell

tein



Fig. 337. — Muscle ciliaire (\*).

rence de l'iris, et se compose de deux parties, l'une radiée, qui a été découverte à peu près en même temps par Brücke et Bowman, et l'autre annulaire, décrite par  $\mathbf{H}$ . Müller et Rouget. Il est constitué par des fibres musculaires lisses. Les fibres longitudinales x s'étendent en rayonnant d'avant en arrière; en avant, elles s'insèrent sur la paroi interne du canal de Schlemm, entre la substance propre de la cornée k et la membrane de Descemet z; elles se portent ensuite en arrière et s'insèrent en partie à la surface externe des procès ciliaires, en partie se prolongent et se confondent avec la choroïde.

Selon toute probabilité, les fibres longitudinales du muscle accommodateur ne s'arrêtent pas dans la région ciliaire, mais elles s'engagent au contraire dans l'épaisseur de la choroïde, la traversent dans toute son étendue d'avant en arrière, et communiquent avec celles du côté opposé. Si cette disposition est réellement telle que nous la supposons, et les recherches microscopiques de H. Müller et Schweigger semblent le confirmer, nous aurions alors une membrane musculaire dans toute l'étendue de la choroïde, une sorte de vessie dont la partie ouverte serait fixée au bord de la cornée. En se contractant, ces fibres embrassent le corps vitré dans tous les sens, et les condensent en rendant de cette façon le recul du cristal-lin en arrière impossible. La seconde portion du muscle ciliaire est composée des

<sup>(\*)</sup> x, fibres longitudinales du muscle ciliaire; v,a,g, fibres circulaires du même muscle; d, sclérotique; k, cornée; c, ligne d'union de la sclérotique à la cornée; f, canal veineux d'Hovius, derrière lequel s'insère le muscle ciliaire; g, conche d'épithélium; g, membrane de Demours on de Descemet s'arrêtant au pourtour extérieur de l'iris; g, chambre untérieure; g, espace situé entre l'iris, la face antérieure du cristallin et les proces ciliaires; g, cristallin; g, canal de Potit.

fibres circulaires o, n, g, formant un anneau parallèle à la grande circonférence du cristallin. Ces fibres sont enchevêtrées avec des fibres longitudinales, se courbent dans plusieurs endroits en forme d'anses et deviennent longitudinales.

Le muscle ciliaire reçoit les nerfs du ganglion ophthalmique. Dix à quinze de ses filets traversent la sclérotique au pourtour du nerf optique, cheminent entre la sclérotique et la choroïde, et se distribuent dans le muscle ciliaire, l'iris et la cornée. Dans le muscle ciliaire, ils forment un riche plexus, qui lui donne son innervation. Les contractions de la pupille de même que les contractions du muscle accommodateur dépendent des fibres de la troisième paire, tandis que la dilatation de la pupille et le relâchement du muscle accommodateur se font à l'aide des filets nerveux du grand sympathique.

Le mécanisme de ce muscle n'est pas encore bien démontré, et l'explication de Helmholtz ne nous paraît pas être satisfaisante. Voici cette opinion (4). « Le cristallin dans l'état de repos est tendu par la zonule qui s'insère à son bord. Lorsque le muscle ciliaire se contracte, il peut, en faisant avancer l'extrémité postérieure de la zonule, la rapprocher du cristallin et en diminuer la tension. La tension de la zonule doit avoir pour effet d'augmenter le diamètre du cristallin, d'en diminuer son épaisseur ainsi que la courbure de ses deux faces. Faisons intervenir, de plus, la pression de l'iris, et le milieu du plan qui passe par l'équateur du cristallin se portera en avant; par suite, la courbure de la face antérieure augmentera, et celle de la face postérieure diminuera, de manière à pouvoir redevenir à peu près ce qu'elle était dans le cristallin disposé pour la vision à distance. »

Selon nous, les deux portions de muscle accommodateur ont une action distincte. Les fibres circulaires, en se contractant, pressent par l'intermédiaire du cercle ciliaire et du caual de Petit sur la grande circonférence du cristallin, ce qui nécessairement rend son diamètre antéro-postérieur plus long. Pendant ce temps les fibres longitudinales qui emboîtent le corps vitré tout entier, en se contractant, condensent cette lumeur et empêcheut par cela même que le cristallin, qui augmente d'épaisseur, se porte en arrière. Par l'effet de cette dernière action, la surface postérieure du cristallin reste sur place, et il n'y a que sa face antérieure qui se porte en avant. Ce résultat était indispensable pour l'accommodation; il faut en effet que la distance entre la rétine et le cristallin reste invariable, si l'on veut que le foyer puisse être ramené pendant l'accommodation sur la rétine.

Amplitude d'accommodation. — D'après ce que nous avons vu plus haut, un œil emmétrope par sa conformation optique peut voir les objets placés à de trèsgrandes distances sans aucun effet d'accommodation. Les objets rapprochés ne peuvent plus être vus qu'à l'aide de la fonction accommodatrice, et plus l'objet est rapproché, plus il y aura nécessité d'user de ce pouvoir. Mais arrivés à une certaine distance très-rapprochée de l'œil, l'accommodation est incapable d'augmenter davantage la courbure du cristallin, et l'objet ne pourra être vu que d'une manière confuse. Cette distance ne dépasse pas trois et demi ou quatre pouces, et c'est à cette distance justement que se trouve le point le plus rapproché de la vision distincte. On l'appelle punctum proximum, en le désignant par la lettre p. Le point le plus éloigné de la vision distincte est désigné par la lettre r, punctum remotum

<sup>(1)</sup> Helmholtz, Optique physiol., p. 451.

ou remotissimum. La distance entre la limite extrême éloignée r et le point le plus rapproché constitue l'amplitude d'accommodation.

On désigne généralement par  $\frac{4}{\lambda}$  l'amplitude d'accommodation. Elle peut être définie en chiffres, d'après la formule que nons avons développée plus haut et qui est celle-ci :  $\frac{4}{\lambda} = \frac{1}{p} - \frac{4}{r}$ . Ici  $\lambda$  est la distance focale d'une lentille auxiliaire dont se servirait l'œil s'il voulait remplacer par celle-ci sa force d'accommodation. Si le punctum proximum p est égal à trois pouces, et le punctum remotum est de douze pouces, nous obtiendrons par cette formule l'amplitude d'accommodation:  $\frac{4}{\lambda} = \frac{4}{3} - \frac{4}{12} = \frac{3}{42} = \frac{4}{4}$ , c'est-à-dire que la force d'accommodation est représentée par une lentille de quatre pouces.

Si le punctum remotum est à l'infini,  $r = \infty$  et le punctum proximum à 6 pouces, on obtiendra pour l'amplitude d'accommodation  $\frac{4}{\Lambda} = \frac{4}{6} - \frac{4}{\varpi} = \frac{4}{6}$ ; ce qui signific qu'avec une lentille de six pouces on remplace toute la force d'accommodation.

oo dé

901

3160

Puis I

igrat

conve

1 29

-05

THE FE

1.1

m elli

pr.

- 01

Pro

le 11.

J. ]

7 19.1

Pour mesurer exactement la distance du point le plus éloigné et le plus rapproché de la vision distincte, on se sert habituellement des échelles typographiques de Giraud-Teulon ou de Snellen, qui sont composées de telle sorte que le caractère n° XX doit être vu par un œil normal à vingt pieds, celui de X à dix pieds, ainsi de suite. Pour le point le plus rapproché, les caractères fins des mêmes échelles peuvent être utilement employés, ou bien les optomètres de Scheiner ou de Graefe, qui contiennent des fils de fer tendus dans un cadre à des distances égales. En rapprochant un de ces optomètres de l'œil jusqu'à ce que les caractères se confondent ou que les fils disparaissent, on a la distance du point le plus rapproché.

Accommodation binoculaire. — Un objet placé à une grande distance peut être vu de la même façon et avec la même puissance d'accommodation avec un ou les deux yenx. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de voir un objet rapproché; un œil seul pourra voir beaucoup plus près que les deux yeux à la fois. Cela s'explique par la limite de la convergence des deux yeux, et pendant qu'un œil seul peut user de son accommodation d'une manière complète dans la vision monoculaire, cette fonction sera forcément limitée par la convergence de deux yeux.

Il y a donc un certain rapport entre la force d'accommodation et le degré de convergence de deux yeux, que Donders a démontré d'une manière saisissante par des tableaux schématiques.

On distingue encore l'accommodation positive et négative. Lorsqu'on place des caractères ordinaires à une très-petite distance de l'œil, on ne pourra les lire que pendant quelques instants, après quoi l'œil se fatigue. Mais si l'on éloigne un peu ces caractères de l'œil, on les lira plus longtemps et sans fatigue. Dans le premier cas, l'œil aura usé tout son pouvoir d'accommodation, et il n'y aura qu'une accommodation négative; tandis que dans le second, il ne se sera servi que d'une portion relativement faible de cette force, et l'on aura ainsi l'accommodation positive, qui est encore disponible.

L'œil évite ordinairement la fatigue et cherche à se placer dans de telles conditions, qu'il n'use qu'une partie de sa force d'accommodation. A cet effet, on a l'habitude de tenir les caractères qu'on veut voir distinctement, non pas au point le plus rapproché, mais à une certaine distance qui n'est ni trop éloignée ni trop rapprochée. C'est la distance moyenne de la vision distincte, qui est en général, pour l'œil emmétrope, de 25 centimètres.

# CHAPITRE II

TROUBLES D'ACCOMMODATION.

## ARTICLE PREMIER.

#### PRESBYTIE.

Deux conditions sont indispensables pour l'accomplissement régulier de l'acte d'accommodation, la contraction du muscle ciliaire et l'élasticité du cristallin. A une époque avancée de la vie, une de ces conditions tend de plus en plus à faire défaut; le cristallin, en effet, devient plus ferme, plus consistant et moins élastique que dans la jeunesse, ce qui fait que le point le plus rapproché de la vision distincte p s'éloigne de plus en plus de l'œil, pendant que le point le plus éloigné r continue à rester à la même distance. L'œil voit toujours distinctement au loin, mais il y a une diminution de la force visuelle pour les objets rapprochés, et cet état porte le nom de presbyopie ou presbytie. Ce n'est donc pas, comme on disait dans le temps, une variété de réfraction opposée à la myopie, mais un affaiblissement progressif de la faculté d'accommodation.

**Symptomatologie.** — 1. L'œil à l'extérieur ne présente que très-peu de changement, tout au plus si la chambre antérieure diminue de profondeur et si la pupille se rétrécit. Le cristallin subit des modifications sensibles; il se densifie progressivement du centre à la périphérie, sans perdre de sa transparence; chez certains individus il jaunit très-manifestement, ce qui fait que la pupille prend souvent une teinte verdâtre; quelquefois même les différents segments du cristallin se séparent par des lignes à peine ombrées et qui ont été bien souvent confondues avec les cataractes.

- 2. C'est ainsi que le presbyte éloigne d'abord le livre de 25 à 30 centimètres, puis il le tient volontiers plus loin, et ainsi de suite; enfin, il arrive à ne plus poucoir lire les caractères ordinaires de l'imprimerie qu'à 60 ou 75 centimètres. Tout ravail devient alors impossible, si ce n'est que lorsqu'il se sera servi des lunettes convexes convenables.
- 3. La vision au loin se conserve ordinairement dans son intégrité parfaite, et le nalade voit très-nettement les objets qui se trouvent même à de très-grandes disances. Donders parle aussi de la diminution de réfraction avec l'âge avancé, à peu près vers soixante-dix ans. Mais ne serait-ce pas là le fait d'hypermétropie latente?
- 4. Les presbytes ont besoin d'avoir beaucoup de lumière pour voir bien à lire; e demi-jour ne leur convient point. Une lumière éclatante est nécessaire surtout pour que l'objet soit mieux éclairé, que ses contours ressortent davantage, autrenent il y a une diffusion trop grande qui empêche de le bien distinguer. C'est pour ceite même raison que les presbytes, en lisant le soir, placent la lampe entre e livre et leurs yeux.
- 5. La presbytie commence généralement vers l'âge de quarante-cinq ou quaante-huit ans ; au moins c'est à cette époque de la vie que les personnes qui passent

leur temps à lire, à écrire, ou à tout autre travail d'application, sont obligées de prendre des lunettes convexes. Pourtant nous convenons, avec Donders, qu'on ne pent fixer à la presbytie que des limites artificielles, puisque la densification du cristallin, qui est la cause de presbytie, commence déjà dans la jeunesse, et le punctum proximum s'éloigne constamment; mais puisqu'il ne se fait sentir comme crouble visuel que vers l'âge de quarante-huit ans, nous avons le droit de rapporter le début de la presbytie à cette date.

6. La progression de la presbytie est proportionnée à l'âge, ce qui fait qu'on peut choisir des lunettes rien qu'en s'informant de l'âge du malade, bien entendu si l'œil est emmétrope.

7. La presbytie peut exister dans un œil hypermétrope, comme elle peut aussi s'observer dans certains degrés de myopie (myopie à distance); nous nous en occuperons dans les articles consacrés à ces anomalies.

confi

Pric

ces.

8. Un des signes caractéristiques de la presbytie se trouve incontestablement, d'après Giraud-Teulon, dans cette amélioration sensible et soutenue qu'on obtient même avec des verres convexes faibles et bien au-dessous du degré nécessaire à la correction.

Traitement. — Dès le commencement de la presbytie, l'usage des verres convexes pour le travail est indispensable; ils facilitent l'accommodation en ramenant le foyer sur la rétine. La figure 338 montre la manière dont la lentille L reporte

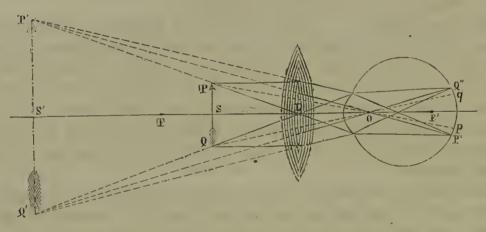

Fig. 338. - Correction de la presbytie par les verres convexes.

l'objet de P' Q' en P Q. Donders a raison de condamner l'ancien préjugé de retarder autant que possible l'usage des lunettes; non-seulement cela ne peut conserver la vue, mais tout au contraire il y a à craindre des altérations intra-oculaires à la suite des efforts que ferait l'œil pour voir les petits objets vaguement et avec beaucoup de difficulté. C'est à quarante-cinq ou quarante-huit ans que la presbytie débute, et c'est à cette époque qu'on prescrira les lunettes convexes, d'abord pour le travail du soir et puis pour le jour aussi.

Pour choisir les lunettes aux personnes presbytes, on devra se conformer aux indications suivantes : 1° s'assurer si l'œil n'est pas hypermétrope ou myope à distance; 2° s'informer de l'âge du malade; 3° voir à quelle distance le malade tient le livre pour lire; 4° prendre des informations sur le genre de travail pour lequel les lunettes sont nécessaires; 5° si le malade a déjà porté des lunettes, il faut exa-

miner leur numéro; 6° examiner l'état du cristallin et d'autres membranes de l'œil, ainsi que la santé générale de l'individu.

1. Le malade n'est pas hypermétrope lorsqu'il voit mieux au loin à l'œil nu qu'avec n'importe quel numéro convexe; il n'est pas non plus myope s'il voit mieux au loin sans lunettes concaves.

2. L'âge du presbyte peut être pris, d'après Donders, pour guide dans le choix les lunettes, parce qu'on remarque un rapport constant entre la diminution régu-

ière de l'amplitude d'accommodation et le progrès de l'âge.

De nombreuses observations recueillies à ce sujet par l'éminent physiologiste ui ont permis d'établir un tableau qui indique d'une manière approximative le numéro du verre qui convient à tel ou tel âge. Voici ce tableau, qu'il est utile de connaître:

| AGE. | NO DU VERRE CONVEXE. | DISTANCE DE LA VISION DISTINCTE. |     |                 |  |
|------|----------------------|----------------------------------|-----|-----------------|--|
| 48   | 60                   | 14 pouces                        |     | 35 centimètres. |  |
| 50   | 40                   | 14                               |     |                 |  |
| 55   | 30                   | 14                               |     |                 |  |
| 58   | 22                   | 13                               | =   | 33              |  |
| 60   | 18                   | 13                               | =   | 33              |  |
| 62   | 14                   | 13                               |     | 33              |  |
| 65   | 43                   | 12                               |     | 30              |  |
| 70   | 10                   | 10                               | === | 25              |  |
| 75   | 9                    | 9                                |     | 22              |  |
| ·    | ,                    |                                  |     |                 |  |

Les chiffres indiqués sur ce tableau peuvent nous faciliter le choix des lunettes; nais on doit savoir que ces résultats ne seront qu'approximatifs, et ils devront être ensuite soumis à des contre-épreuves, conformément aux six conditions indiquées plus haut.

3. Le choix des la la formule classique :  $=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ , dans laquelle f représente la longueur focale principale, p et q deux oyers conjugnés d'une lentille. Mais comme dans les calculs qui en résultent il se présenterait constamment des fractions, Giraud-Teulon (1) proposa une table où ces fractions sont remplacées par des nombres entiers. A l'aide de cette table et d'un petit calcul arithmétique, on précise exactement le numéro du verre.

Javal (2) a eu une très-heureuse idée de remplacer la table, ainsi que tous les calculs, en faisant construire une *règle à calcul*, se composant de deux échelles munies des divisions représentant les âges et les numéros des verres; par un maniement très-simple, on trouve facilement le numéro nécessaire.

L'instrument se compose d'une règle et d'une réglette qui glisse dans une coulisse ménagée dans la règle. La réglette porte inscrits les numéros des verres à une

(1) Giraud-Teulon, Annales d'oculistique, t. LII, p. 23.
(2) E. Javal, Nouvelle règle à calcul (Annales d'oculistique, 1865, t. LIII, p. 181).
On trouve cette règle chez M. Nachet, opticien à Paris, 17, rue Saint-Séverin.

distance proportionnelle à l'action réfringente  $\frac{1}{F}$  de ces verres. La règle porte sur son plat, d'une part, une division identique avec celle de la réglette, et d'autre part, es subdivisions du pied de Paris. Les branches portent : l'une les numéros des verres cylindriques du commerce, l'autre une division en centimètres et millimètres. Enfin dans la rainure sont des chiffres des âges inscrits à une distance de l'origine qui mesnre l'amplitude d'accommodation  $\frac{1}{\lambda}$  correspondant à l'âge exprimé par chacun de ces chiffres (1).

ó.

100

10

reil

ppri

orêl

e li

D 01

in det

8.

volës n ede

de la

& east

9.1

POUL

lo 2

terres

to la

Ferre

10

dique

165-10

de fair

et por

erani

18

15d P

e:, en

11.

C Biel

T' JAS

Pourtant on peut se passer, pour les presbytes, de cette règle, si l'on veut suivre le conseil ingénieux de Javal en ce qui concerne la disposition de la boîte des verres. Voici comment ils doivent être disposés:

Convexes. Convexes. 6, 7, 8, 10, 12, 16, 24, 48, 
$$\infty$$
 48, 24, 16, 12, 10, 8, 7, 6.

D'autre part, sur un morceau de carton, à des distances égales à celles qui séparent ces verres dans là boîte, on marquera les numéros suivants représentant l'âge de l'individu :

Mettant le numéro 42 de cette bande sous le verre avec lequel le malade voit le mieux à distance, on trouve au-dessis de son âge le verre qu'il convient de lui donner.

- 4. La distance à laquelle le malade lit le mieux les caractères ordinaires, soit à l'œil nu, soit armé d'un verre biconvexe n° 40, comme le conseille Desmarres père, peut aussi être très-instructive. Dans la presbytie commençante, la lecture sera possible de 12 à 15 centimètres, et dans une presbytie plus marquée de 25 jusqu'à 40. Dans le premier cas, on prescrira entre 80 et 36, et dans le second entre 36 et 10. Arthur Chevalier a calculé, d'après les distances métriques, les numéros des verres qui sont nécessaires, et il faut dire que le mètre disposé ainsi par lui peut rendre de sérieux services.
- 5. OPTOMÈTRE DE PERRIN. Il se compose d'un tube cylindrique monté sur un pied et dont les deux extrémités sont pourvues, l'une d'un objet dessiné sur un verre noirci, quoique transparent; et l'autre, d'une lentille convergente qui sert d'oculaire. Dans l'intérieur du tube se trouve une lentille mobile concave, qui se déplace depnis l'objet jusqu'à l'oculaire au moyen d'un pignon et d'une crémaillère. Selon la position qu'elle occupe par rapport à l'objet, la lentille concave imprime aux rayons lumineux, émanés de ce dernier, des directions telles qu'en sortant de l'oculaire, ils présentent successivement tous les degrés de convergence et de divergence qui conviennent aux yeux emmétropes ou amétropes. La glissière

<sup>(1)</sup> Voici un exemple d'application de la règle à calcul de Javal :

Un emmétrope de cinquante ans a besoin de lunettes. Sur la règle au-dessus du chiffre 42 du pied de Paris, on remarque une sièche. Les subdivisions du pied devront être considérées comme exprimant des années. — On amène l'origine de la réglette en face de la sièche du chiffre 42, et on lit au-dessus de chaque subdivision du pied le verre requis par l'àge qu'elle représente.

destinée à donner l'évaluation de l'état de réfraction. L'expérience n'est pas core complétement faite au sujet de cet appareil, mais il y a tout lieu de croire l'il rendra de réels services.

- 6. Il est indispensable de connaître le genre de travail pour lequel le malade a soin de lunettes. Il y a en effet des ouvrages qui exigent une acuité visuelle cessive, par exemple lorsqu'on fait la gravure et le dessin de la miniature, et ors des verres grossissants très-forts sont nécessaires. Tout au contraire, pour criture et la lecture des caractères ordinaires, un très-fort grossissement, ni un pprochement très-grand de l'objet, ne sont pas indispensables. Ce n'est qu'en se nformant à toutes ces exigences du travail qu'on pourra indiquer un numéro nvenable des verres convexes.
- 7. Le choix des lunettes pour le presbyte est facilité singulièrement, lorsqu'on it préalablement s'il a déjà porté des lunettes, quel est son numéro ancien, et imbien de temps elles lui ont servi. En supposant que le malade a porté pendant ou deux ans et sans fatigue un verre quelconque, il suffit alors de prendre un deux numéros au-dessus, pour qu'on ait le verre nécessaire.
- 8. Il est aussi utile d'examiner avec l'ophthalmoscope l'état du cristallin et de utes les membranes internes de l'œil, ainsi que la santé générale. Nous savons, l'effet, qu'une cataracte commençante et le glaucome accélèrent le développement la presbytie. La même chose a lieu pour certaines affections générales, par emple la glycosurie.
- 9. La forme des verres et leur disposition peut avoir une certaine importance. rdinairement on a l'habitude de porter des verres ovales, et rien ne s'y oppose, burvu qu'ils ne soient pas trop petits et que les axes des verres coïncident avec s axes visuels. Il y a quelquefois un avantage pour les presbytes d'avoir les rres montés de telle façon que la personne puisse voir au loin par-dessus s lunettes. Si cela devenait nécessaire, on pourrait donner à la monture et aux rres une forme aplatie par en haut.
- 40. Les presbytes aiment à porter leurs lunettes au bout de leur nez, ce qui inque que les numéros ne sont pas suffisamment forts. Lorsqu'on se sert de verres ès-forts, on doit les porter rapprochés de l'œil. Ils ont eu effet la propriété faire converger les rayons incidents et de rendre l'objet éloigné en apparence, pour qu'il n'y ait pas de diplopie, les yeux font un mouvement de convergence tagérée qui amène facilement une fatigue. En rapprochant les lunettes tout près es yeux, on force les rayons lumineux émanant de l'objet à passer à travers partie externe du verre biconvexe. Ce dernier joue alors le rôle d'un prisme, , en déplaçant les rayons vers la macula, prévient la diplopie et la fatigue.
- 11. Il est tout aussi unisible de faire porter les lunettes convexes avant le temps ue d'empêcher de les porter quand elles sont nécessaires. Les lunettes, employées privenablement et dans leur temps, préservent les yeux de fatigues et de congesons inévitables.

#### ARTICLE II.

## PARALYSIE DE L'ACCOMMODATION.

Le muscle ciliaire se contracte et se dilate sous l'inflnence de l'innervation des

mêmes nerfs qui font dilater et contracter la pupille. D'où il suit que les maladies des nerfs de la troisième paire et du grand sympathique doivent entraîner, soit la paralysie, soit le spasme de l'accommodation.

La paralysie est artificielle ou morbide.

A. PARALYSIE ARTIFICIELLE. — Par l'instillation des solutions mydriatiques, telles que belladone ou son alcaloïde atropine, daturine, hyoscyamine, on amène non-seulement la dilatation de la pupille, mais aussi une paralysie du muscle accommodateur. Selon Follin, une goutte de la solution d'un centigramme de sulfate d'atropine dissous dans 500 grammes d'eau suffit pour dilater la pupille, ce qui fait 8 ou 10 millionièmes de centigramme; mais pour paralyser on affaiblir l'action du muscle accommodateur, il faut une solution plus forte. D'après Donders, la solution de 1 partie sur 120 parties d'eau suffit pour obtenir le relâchement du muscle accommodateur.

On reconnaît la paralysie de ce muscle par les signes fonctionnels suivants :

- 4. Dans un œil emmétrope, la vision au loin est nette, mais elle est confuse pour les objets rapprochés. Avec le verre n° 10 convexe, on corrige la vue. Chez les hypermétropes, la vue devient trouble au loin comme de près, et il faut employer des verres relativement beaucoup plus forts pour remplacer l'accommodation paralysée. Dans l'œil myope, la paralysie du muscle ciliaire reste le plus souvent sans résultat sur la vue.
- 2. Les objets paraissent ordinairement beaucoup plus petits que d'ordinaire (micropsie), ce qui tient à ce qu'ils semblent au malade plus rapprochés qu'ils ne sont en réalité; et comme l'angle visuel n'est pas augmenté, l'objet paraît forcément plus petit.

3. Il y a une sorte d'éblouissement et de fatigue qui accompagne la paralysie accommodative; elle dépend de la dilatation de la pupille qui laisse passer une trop grande quantité de lumière dans l'œil.

4. L'action de l'atropine est d'autant plus prolongée que la solution est plus forte; elle peut cesser au bout de deux jours, tandis que chez les individus anémiques et affaiblis, elle peut durer de quinze à vingt jours, même après une faible solution de 1 centigramme pour 10 grammes, comme j'ai pu m'en convaincre bien souvent.

B. PARALYSIE MORBIDE. — Elle peut se déclarer dans des conditions très-variées, selon que les filets nerveux de la troisième paire se rendant au muscle ciliaire seront seuls paralysés, ou que la troisième paire sera atteinte dans toutes ses branches. Nous aurons plus tard l'occasion de parler de cette dernière variété, et nous nous bornerons ici à décrire la forme de paralysie isolée du muscle ciliaire.

Cette paralysie peut se déclarer spontanément et dans les deux yeux à la suite d'une angine diphthéritique. Depuis longtemps on avait déjà signalé en France différentes formes de paralysies diphthéritiques et des troubles visuels. Donders a eu ensuite l'occasion de constater que ce trouble était dû à la paralysie du muscle accommodateur. Dans certaines épidémies d'angines, Donders a vu se déclarer la paralysie accommodative chez tous ceux qui avaient survécu à la maladie. Selon Follin, les troubles visuels qui ont été décrits sous le nom d'amaurose diphthéritique, doivent être rapportés à la paralysie du muscle ciliaire. J'ai eu en esset l'occasion d'observer avec le docteur Barthez, à l'hôpital Sainte-Eugénie, un bon

ubre des enfants convalescents après la diplithérite, et chez lesquels le trouble uel dépendait de la paralysie du muscle accommodateur, tandis que l'ophthal-scope démontrait l'intégrité parfaite des membranes internes de l'œil. Dor, de

i côté, en rapporte des exemples.

La paralysie diphthéritique est ordinairement binoculaire; elle persiste trèsgtemps et s'observe presque toujours avec la paralysie du voile du palais.
Cette affection peut se déclarer pendant la convalescence des fièvres éruptives,
de toutes les maladies graves qui amènent un affaiblissement général des forces
malade. Je l'ai vue se produire à la suite des diarrhées prolongées, de syphilis
de traumatisme.

**Traitement.** — On commencera par faire exercer les yeux à travailler avec des lettes grossissantes, en commençant par les verres n° 10 biconvexes, dont on ninuera le numéro au fur et à mesure que la vision se fortifiera. L'usage d'une ution faible d'ésérine (calabarine) à la dose de 2 centigrammes pour 45 grammes au, une ou deux gouttes par jour, agira efficacement au rétablissement des lections du muscle affaibli.

Quelques bains sulfureux généranx et le traitement tonique, fortifiant, seront in puissant secours dans le traitement de la maladie.

#### ARTICLE III.

#### SPASME DE L'ACCOMMODATION.

Le spasme du muscle ciliaire peut être artificiel ou spontané : le premier est oduit par l'extrait de fève de Calabar ou *ésérine*, et ne dure que quelques ures ; tandis que le spasme spontané peut durer très-longtemps et donner lieu à s symptômes morbides assez sérieux pour qu'on ait besoin de s'en occuper.

A. Spasme artificiel. — Le resserrement de la pupille ainsi qu'une contraction asmodique du muscle accommodateur peuvent être produits par les préparations

: fève de Calabar (Physostigma venenosum).

Le professeur Christison (1) étudia le premier les propriétés toxiques de la fève : Calabar. Mais c'est aux recherches remarquables de Thomas Fraser (2), Gubler, ischkewicz et Germain Sée que nous devons l'étude intéressante de son action iysiologique sur les divers systèmes de notre organisme.

Grâce aux travaux ultérieurs de Bowman, Soelberg Wells (3), de Graefe (4), /arlomont (5) et Navarro (6), nous connaissons aujourd'hui exactement l'action cale de cette préparation sur l'œil, et particulièrement sur l'iris et le muscle liaire. Pour mon compte, j'ai démontré son action efficace non-seulement sur es membranes, mais aussi sur les vaisseaux péricornéens et ceux de la rétine.

Diverses préparations de fève de Calabar ont été employées; ce sont : extrait coolique dissous dans l'eau on la glycérine, le papier et les rondelles de gélatine ontenant une forte solution (méthode de Streatfield).

(1) Christison, Monthly Journal of Medical Science, vol. XX, 1855.

(2) Thomas Fraser, On the physiol. action of the Calabar Bean. Edinburgh, 1867.

(3) Soelberg Wells, Medical Times, 16 mai 1863.

(4) Graefe, Deutsche Klinik, 1863, no 29, et Archiv f. Ophth., Bd. IX.

(5) Warlomont, Annales d'oculistique, septembre et octobre 1863.
(6) Navarro, Étude sur la fève de Calabar, thèse de Paris, 1869.

A. Vée et M. Leven ont découvert un alcaloïde qu'ils ont appelé ésérine. Il remplace très-avantageusement l'extrait de Galabar. On fait dissoudre 2 centigrammes d'ésérine dans 10 grammes d'eau, en y ajoutant huit gouttes de la solution suivante d'acide sulfurique :

24 Eau distillée..... 30 grammes. | Acide sulfurique..... 3 gouttes.

Grâce au concours obligeant de M. Petit, de la pharmacie Mialhe, j'ai pu prescrire le sulfate neutre d'ésérine dans l'état de pureté absolue.

L'instillation de ce collyre est suivie des contractions spasmodiques de la paupière inférieure, et au bout de cinq à dix minutes la pupille se contracte et la vision au loin diminue. Ce dernier phénomène est dû au spasme du muscle accommodateur qui se révèle par le rapprochement du punctum remotissimum. L'œil devient ainsi myope pour tout le temps que dure l'action du médicament, ce qui ne dépasse pas ordinairement de quatre à six heures.

Selon Donders, la fève de Calabar agit en excitant les cellules ganglionnaires des filets de la troisième paire existant dans l'œil, et qui concourent à la contraction de la pupille et au spasme du muscle ciliaire. L'action paralysante sur les fibres nerveuses du grand sympathique, sans être démontrée, me paraît aujourd'hui incontestable.

Profitant de cette propriété physiologique de la fève de Calabar qui a une action antagoniste à l'atropine, nous employons son alcaloïde dans les mydriases, dans les iritis chroniques alternativement avec l'atropine pour rompre plus facilement les synéchies; souvent elle agit favorablement dans des amblyopies alcooliques, comme j'ai pu m'en convaincre nombre de fois. Enfin Graefe a utilisé ce médicamera pour faciliter l'iridectomie dans le glaucome, lorsque la pupille est fortement dilatée.

B. Spasme morbide. — Cette affection est rare et se rencontre quelquesois chez des personnes qui sont de grands efforts d'accommodation pour voir les objets très-fins. Graese a observé ce spasme comme un symptôme réslexe de névralgies faciales et ophthalmiques.

Les signes les plus caractéristiques sont le myosis pronoucé avec absence de contraction pupillaire, et la myopie survenue presque spontanément chez une personue qui jouissait toujours d'une longue et bonne vue. C'est une myopie acquise qui ordinairement n'a pas de longue durée; à l'examen ophthalmoscopique, nous ne trouvons pas de staphylôme postérieur propre aux myopies.

Le repos des yeux et l'instillation du collyre d'atropine suffisent pour faire cesser ce spasme.

BIBLIOGRAPHIE. — Accommodation physiologique et pathologique: Descartes, L'homme de René Descartes. Paris, 1664, p. 39 et 45. — Cramer, Het Accommodatievermogen der Oogen physiologisch Tægelicht. Haarlem, 1853. — Helmholtz, Optique physiologique, traduit par Javal et Klein. Paris, 1867, p. 142. — Magni, Dell'addatamento dell'occhio umano al la visione distinta (Cimento X, 12-22). — Follin, Leçons sur l'exploration de l'œil. Paris, 1863, p. 181. — Donders, On the anomalies of accommodation and refraction of the eye, translat. by W. D. Moore. London, 1864, p. 72, et 204, 572. — Giraud-Teulon, Dioptrique physiologique et pathologique, dans Traité pratique des maladies de l'œil de Mackenzie, t. III, supplément de Warlomont et Testelin. Paris, 1865. — Polaillon, Des milieux réfringents de l'œil. Paris, 1866. — Perrin, Ophthalmoscopie et optométrie. Paris, 1870.

## CHAPITRE III

#### TROUBLES DE RÉFRACTION.

Nous avons vu plus haut que l'œil emmétrope est celui qui, pendant le repos caplet de son appareil accommodateur, réunit sur la rétine les rayons parallèles parfaitement d'objets infiniment éloignés. Ce n'est que dans cette condition que l'image parfaitement nette.

lais tous les yeux n'ont pas la même conformation, et des anomalies diverses créfraction peuvent produire des cercles de diffusion sur la rétine, dont l'image

sa confuse et la vue trouble.

Les anomalies sont de trois sortes : 4° le foyer de l'appareil dioptrique peut se tayer en arrière de la rétine, ce qui constituera un œil hypermétrope; 2° ce même fer peut être situé en avant de la couche des bâtonnets et des cônes, et constitur la myopie; 3° la réfraction peut se présenter toute différente dans les deux naidiens de l'œil, et tandis que dans un des méridiens; par exemple vertical, l'œil sa emmétrope, dans l'autre il sera hypermétrope. Cette anomalie donnera lieu à udédoublement de foyer suivi d'une confusion de l'image rétinienne, et elle est a elée astigmatisme.

Examinons successivement chacune de ces trois anomalies de réfraction ou cétropies.

#### ARTICLE PREMIER.

#### HYPERMÉTROPIE.

'æil hypermétrope est celui dans lequel les rayons parallèles, venant de l'infini, s'éunissent en un foyer  $\varphi$  (fig. 339) en arrière de la rétine. Ce défaut de réfraction put dépendre d'un raccourcissement du diamètre antéro-postérieur de l'æil, ce est le cas le plus fréquent, ou bien il peut être dû à une absence ou un aplatement du cristallin.



Fig. 339. — Œil hypermétrope.

L'œil hypermétrope ne pent ainsi voir les objets placés à de grandes distances en se servant de l'accommodation. En fixant, par exemple, le caractère n° XX l'échelle typographique placée à vingt pieds, le malade ne le verra que me manière confuse, ou bien il le distinguera en usant de son accommodation, degré de son hypermétropie sera donc défini par la somme d'accommodation 'il aura usée à cet effet; mais comme l'effort accommodatif peut être remplacé

par un verre convexe convenable, nous pouvons, à l'aide de ce même verre co vexe, définir le degré d'hypermétropie.

En supposant qu'un œil hypermétrope voit bien au loin au moyen d'un ver convexe 20, 10 ou 6, nous disons que le degré d'hypermétropie est 1/20, 1/1 1/6.

Diverses subdivisions et classifications ont été adoptées pour l'hypermétrop mais, au point de vue pratique, il nous suffit de signaler deux variétés : hypern

tropie latente (Hl) et hypermétropie manifeste (Hm).

A. Hypermétropie Latente. — Cette variété de défaut de réfraction paresier pendant longtemps sans amener le moindre trouble dans la vue; la vision loin aussi bien que celle de près se fait dans ce cas au moyen du muscle accomn dateur, qui, en augmentant la courbure du cristallin, ramène le foyer principal : la rétine. Mais si l'on paralyse le muscle ciliaire à l'aide de l'atropine, on const immédiatement un trouble de la vue, qui ne peut être corrigé, pour les objéloignés, qu'au moyen d'un verre convexe 48, 36, 24, ou un autre numéro que conque. Une pareille épreuve démontrerait d'une manière incontestable que a affaire à une hypermétropie masquée par l'accommodation. C'est cette varie d'hypermétropie que nous appelons latente. Elle se rencontre, à partir trente-cinq à quarante-huit ans, où le cristallin devient plus dense et le mus éprouve des difficultés à ramener le foyer sur la rétine.

B. HYPERMÉTROPIE MANIFESTE. — Lorsqu'un œil hypermétrope est arrive un âge où le cristallin a perdu une grande partie de son élasticité et que le mus ciliaire ne peut plus changer sa courbure, l'hypermétropie devient alors apprente, manifeste. Certains degrés d'hypermétropie forte sont manifestes dès jeunesse; dans ces yeux l'accommodation est incapable de corriger le vice réfraction. La même chose a lieu avec les yeux qui n'ont point de cristallin, quite d'opération de la cataracte ou par état congénital (aphakie). L'hypermétrop dans ce dernier cas, est manifeste et absolue.

Les yeux atteints de l'hypermétropie absolue ne penvent pas voir distinctement sans lunettes, tandis que, dans une hypermétropie manifeste et non absolue, la verpeut s'exercer jusqu'à un certain degré,-mais la fatigue survient au bout quelque temps et ne permet point de continuer le travail.

**Symptomatologie d'hypermétropie en général.** — 1. L'œil hypermétre apparaît ordinairement d'un petit volume; il est aplati en avant et saillant volume l'équateur. La chambre antérieure paraît présenter des dimensions plus peti

que d'habitude.

2. Les yeux hypermétropes sont légèrement déviés en dehors, ce qui s'expliq par la disposition anormale de la tache janne. Selon la remarque judicieuse Donders, l'axe visuel qui aboutit à cette même tache jaune, passe en dedans centre de la cornée, l'œil par conséquent paraît être tourné relativement ple en dehors qu'à l'état normal, et il y a tendance à la divergence.

3. Sous l'influence de la déviation des yeux en dehors, la fatigue se décla très-facilement pendant tout travail qui exige une application prolongée et as:

due, et cette fatigue est appelée asthénopie.

4. Un des plus sûrs moyens de reconnaître l'hypermétropie, est incontestable ment l'éprenve faite au moyen des verres convexes pour la vision au loin. Un t

ypermétrope qui voit assez clairement les objets éloignés, les verra beaucoup lus distinctement lorsqu'on placera devant lui un verre convexe convenable. In œil emmétrope, au contraire, voit beaucoup plus nettement sans lunettes onvexes.

5. Dans le haut degré d'hypermétropie, l'acuité visuelle est souvent diminuée, t, malgré les verres convexes les plus forts, les malades n'arrivent point à lire les

aractères nº I de l'échelle typographique.

Mais avant de se prononcer sur l'affaiblissement de l'acuité visuelle, on doit exabiner les yeux au point de vue de l'astigmatisme qui est souvent la cause de failesse de la vue.

- 6. L'examen ophthalmoscopique nous donne aussi quelques renseignements tiles; par le simple éclairage du réflecteur et en s'approchant très-près de la pulle, on peut voir très-nettement la papille du nerf optique ainsi que les vaisseaux tiniens. Dans l'œil emmétrope ou myope cet éclairage ne donne qu'une image onfuse, excepté les myopies très-fortes, où l'on peut voir l'image renversée de rétine, mais en se plaçant à 10 ou 15 centimètres de l'œil observé.
- 7. L'hypermétropie est presque toujours congénitale. A un âge très-avancé des eux emmétropes, on voit quelquefois se déclarer un léger degré d'hypermétropie bonders).

Traitement. — Le traitement de l'hypermétropie est très-simple : il consiste un choix de lunettes convexes convenables, qui permettent au malade de voir loin et de près.

Dans l'hypermétropie latente, on ne doit prescrire des lunettes que lorsque les ux commencent à se fatiguer, ce qui n'arrive qu'avec l'âge et à une certaine péde de la vie. On cherchera à neutraliser complétement le vice de réfraction en loisissant un verre convexe au moyen duquel le malade verra distinctement les ractères XX à vingt pas et X à dix pas, et ainsi de suite.

Ces lunettes, qui ont rendu la vision nette au loin, conviendront pour le travail l'individu est jeune, et l'accommodation seule suffira pour ramener l'image

r la rétine.

Dans l'hypermétropie absolue, l'accommodation est impuissante à rendre la vision ette des objets rapprochés, et il ne suffit pas alors de choisir un verre convexe il permette de voir les objets éloignés; un verre plus fort est indispensable pour vision de près. On sait depuis longtemps que dans un œil privé de cristallin, est forcé d'employer deux sortes de lunettes, un verre n° 5 pour la vision distance, et le n° 2 4/2 biconvexe, c'est-à-dire deux fois plus fort, pour lecture, l'écriture, etc. J'ai remarqué, pour ma part, que dans l'hypermétropie rte et absolue, la même règle doit être suivie, et que si pour la vue au loin on besoin d'un verre, supposons n° 40 ou 12 convexes, ce sont les numéros deux is plus forts, n° 5 ou 6 convexes, qui seront prescrits pour le travail.

Ajoutons pourtant que les hypermétropes ont rarement besoin de lunettes our la vision au loin, et, à part de forts degrés de ce défaut, ils voient assez bien

leurs propres yeux.

Comment peut-on reconnaître l'aphakie? — L'absence du cristallin peut être vélée de deux façons : au moyen des verres biconvexes 2 1/2 et 5, et par l'exaen catopurique.

L'œil privé du cristallin doit en effet lire à la distance moyenne de 6 à 8 pouce les caractères ordinaires typographiques à l'aide d'un verre convexe n° 2 1/2 comme cela a lieu chez les personnes opérées de cataracte. Au loin, il doit vo avec le verre n° 5 biconvexe.

L'examen catoptrique doit faire apparaître trois images de Purkinje, si le cris tallin existe; dans le cas contraire, on ne trouvera qu'un seul reslet de la cornéc et les deux autres seront complétement désaut.

## ARTICLE II.

## MYOPIE.

La myopie est une anomalie de réfraction dans laquelle les rayons parallèle venant des objets éloignés se réunissent en avant de la rétine, en  $\varphi$  (fig. 340) L'œil ne peut donc voir au loin que d'une manière confuse, la rétine ne receva que des cercles de diffusion. Mais à mesure que l'objet se rapproche de l'œil, l foyer tend à s'éloigner de l'autre côté du cristallin, et au moment où l'objet va s trouver très-rapproché, le foyer, en reculant de plus en plus, trouvera la rétine, el'œil verra distinctement l'objet.



Fic. 340. — OEil myope.

En général, l'œil myope voit distinctement les objets rapprochés, tandis qu'i les voit d'une manière confuse à une grande distance. C'est état est, comme or voit, diamétralement opposé à l'hypermétropie.

**Symptomatologie.** — 1. Aspect extérieur de l'œil. — L'œil myope présente un aspect tout particulier, qui le fait distinguer de l'emmetrope; la chambre anté rieure est généralement plus grande, et la pupille est fortement dilatée et pet mobile. L'œil est dur au toucher, et, dans un degré plus prononcé de myopie il paraît volumineux et très-saillant; au dehors, ses mouvements latéraux son limités.

2. Insuffisance des muscles droits internes. — La position de l'axe visuel cher le myope en dedans de l'axe optique le prédispose forcément au strabisme divergent et au relâchement du muscle droit interne. Pour ramener en effet les axes optiques à la convergence, il s'opère un grand travail musculaire dans le droit interne. D'autre part, les distances de la vision nette étant ici plus rapprochées que dans l'emmétropie, la convergence ne peut pas se maintenir longtemps, et le muscle interne se relâche.

On reconnaît l'insuffisance du droit interne par les signes suivants : On fait regarder au malade un doigt que l'on tient à 45 ou 20 centimètres, pois on cache un de

es yeux avec la main; dans le cas d'insuffisance du droit interne, l'œil masqué estera dévié en dehors et fera un mouvement brusque en dedans au moment où n le découvrira. Ce mouvement de l'œil, pour ainsi dire instinctif, indique l'inuffisance du droit interne, observée chez tous les myopes. Il peut constituer

n symptôme morbide lorsqu'il sera plus prononcé.

3. Troubles de la vue au loin. — Comme nous l'avons exposé plus haut, les syopes ne voient les objets éloignés que d'une manière vague et confuse. Plus la syopic est faible, moins le malade s'aperçoit de cette infirmité, qui est le plus uvent congénitale. Mais en revanche la vision pour les objets rapprochés est trèsette et s'exerce sans aucun effort d'accommodation. Ayant en outre nécessité de approcher les objets pour les voir, les myopes acquièrent un avantage de voir les bjets fins avec facilité et sans aucune fatigue. Ils lisent volontiers les très-fines appressions; leur écriture est souvent tellement fine qu'on a de la peine à la déniffrer.

L'acuité visuelle ne diffère nullement de celle d'autres yeux, mais comme les yopes sont prédisposés à des altérations des membranes internes, il s'ensuit n affaiblissement de la vision avec l'âge, surtout dans une myopie forte.

Les myopes distinguent facilement dans un demi-jour, qu'ils préfèrent même à ne trop grande lumière. Cela dépend évidemment de la largeur de la pupille, qui isse passer une grande quantité de rayons lumineux, et le rapprochement des pjets qui sont par cela même mieux distincts.

4. Amélioration de la vue avec des verres concaves. — L'usage des verres conves nous donne le moyen le plus sûr de reconnaître la myopie. Et, en effet, à aide de l'un de ces verres la vision à distance devient plus nette. Mais, comme ît justement Donders, tous les verres concaves ne produisent pas le même effet; tandis que dans une myopie faible les numéros élevés rendent la vue plus ouble, dans la myopie forte des verres concaves très-faibles n'éclaircissent nulment la vision.

Nous dirons bientôt de quelle façon on devra procéder pour choisir les lunettes ui conviennent le mieux; ici nous nous contenterons de déclarer que plus le talade rapproche le livre pour lire, plus le verre concave qu'on essaye doit re fort.

5. L'examen ophthalmoscopique donne des renseignements très-positifs de la yopie. Par le simple éclairage du réflecteur on voit l'image renversée du fond un œil fortement myope. Dans toutes les myopies en général on constate pendant le mouvement de l'œil les vaisseaux et toute l'image rétinienne livent la même direction, ce qui est tout à fait opposé à ce qu'on observe dans œil emmétrope ou hypermétrope.

En examinant l'image renversée, on constate un staphylôme postérienr sur le té interne de la papille, qui, comme on sait, est le signe caractéristique et le plus aportant de la myopie.

6. Clignement et rapprochement des paupières. — Les myopes ont l'habitude rapprocher les paupières en regardant au loin, ce qui rend leur vue plus stincte. Cela tient évidenment à ce que tout œil peut distinguer avec plus facilité les objets situés au delà du punctum remotum à travers une petite tverture. Les paupières rapprochées ne laissent passer qu'une petite partie

des rayons lumineux qui arrivent à la rétine sans produire des cercles diffusion.

- 7. La force d'accommodation est normale. L'œil myope conserve tout la force normale d'accommodation, mais comme le punctum remotum est souven très-rapproché (8 à 10 centimètres), il s'ensuit que le parcours d'accommodation est très-restreint, même si le punctum proximum se rapproche jusqu'à un distance de 5 centimètres.
- 8. La myopie est progressive. Le plus souvent la myopie a une march progressivement croissante, et cette progression est d'autant plus marquée e rapide, que la myopie est plus forte; on la remarque surtout entre quinze e vingt-cinq ans; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle reste stationnaire.

Le préjugé ancien, que la myopie diminue avec l'âge, est complétement erroné il provenait de ce qu'on avait vu les yeux très-faiblement myopes devenir pres bytes avec l'âge, sans que pour cela leur myopie ait été tant soit peu diminuée Leur punctum proximum s'était éloigné pendant que le punctum remotum restai toujours à la même distance.

Différents degrés de myopie. — Au point de vue pratique, nous avons cr utile de faire distinguer quatre degrés de myopie: A, myopie à distance, B, myopi moyenne, C, myopie forte, et D, myopie extrêmement forte ou hypermyopie.

A. MYOPIE A DISTANCE. — On appelle de ce nom une variété de myopie légère dans laquelle la distance moyenne de la vision distincte est celle de l'œil emmé trope, de 25 à 26 centimètres, et dont le punctum remotum se trouve à un distance de 10, 15 ou 20 mètres. C'est un degré tellement faible de myopie, qu'y a un grand nombre d'individus qui ne s'en doutent point, et on ne la reconnai qu'avec l'ophthalmoscope on en essayant des lunettes concaves.

Dans cette myopie, l'amplitude d'accommodation est relativement très-grande et les individus peuvent lire en tenant le livre très-rapproché aussi bier, qu'éloign à 25, 30 ou 35 centimètres. Avec l'âge l'accommodation faiblit, le cristation per beaucoup de son élasticité, et le punctum proximum s'éloigne, ce qui donne lie à la presbytie. C'est ainsi qu'on a à la fois myopie à distance qui est corrigée pa des verres concaves, et presbytie pour les objets fins et rapprochés, qui n'est amé liorée qu'au moyen de verres convexes. La myopie à distance est, le plus souvent stationnaire.

B. MYOPIE MOYENNE. — Ce degré de myopie est le plus fréquent de mus, or le reconnaît par la distance du punctum remotum, égale à 15 ou 16 centimètres. Les objets les plus fins, placés à cette distance, peuvent être reconnus avec facilité mais à 2 ou 3 millimètres au delà ils ne peuvent plus être vus que d'une manièr confuse. Ces yeux ont rarement besoin des lunettes pour le travail, la lectu 1 l'écriture, etc., mais ils sont forcés de les porter pour regarder au loin.

C. MYOPIE FORTE. — Toutes les fois qu'un individu est forcé pour lire d rapprocher le livre à 10 centimètres et même plus, on peut conclure que sa n pour le cet forte, et qu'elle ne peut être neutralisée qu'à l'aide des verres concave au-dessus de — 1/5.

D. MYOPIE EXTRÊME. — Si le punctum remotum se rapproche de l'œil à 4 0 5 centimètres, et que le malade est forcé presque de toucher le livre avec le bon du nez pour pouvoir le lire, on a alors un degré extrême de myopie. C'est dan

ces forts degrés que l'acuité diminue, d'après Donders, bien plus rapidement avec l'âge que dans l'emmétropie. Cela tient, dit-il, à ce que l'œil ayant été distendu ainsi que la rétine, cette dernière comprend dans un espace déterminé moins d'éléments de perception que dans d'autres yeux. La myopie extrême rend les individus impropres à toute occupation sérieuse, c'est pourquoi les conseils de révision les exemptent du service militaire.

Complications. — Une myopie ne constitue pas à elle seule de maladie, mais ces yeux sont prédisposés plus que les autres à des complications de différentes naure, pour lesquelles les malades viennent nous consulter. Ces symptômes mor-

oides sont les suivants :

1. Fatigue des yeux (asthénopie). — Elle est caractérisée par les symptômes uivants : le soir, en travaillant, les yeux deviennent rouges, fatigués, sensibles u toucher; les paupières s'alourdissent, les malades se plaignent d'une sensation le tension dans les yeux, la grande clarté devient insupportable. Tantôt ils éprouvent des élancements et des picotements dans les coins des yeux, se terminant par un larmoiement.

Ce symptôme morbide peut être dû à plusieurs causes qu'il est utile de signaler. Voici ces causes :

a. L'insuffisance des muscles droits internes, à la suite de laquelle la convergence nécessaire à la vision binoculaire devient impossible, et il y a tendance à la léviation d'un œil en dehors et à la diplopie. Nous avons vu plus haut que cette nsuffisance existe chez tous les myopes, mais elle devient morbide dès qu'elle est plus prononcée et qu'il en résulte une fatigue.

Pour préciser avec certitude s'il y a réellement de l'asthénopie musculaire, on

eut se servir du moyen suivant: on place devant l'un des eux, par exemple le droit du malade, le prisme de 15 degrés, a base tournée en haut, et on lui fait fixer des deux yeux ne ligne verticale ayant un point noir au milieu et qui se rouve à une distance de 15 centimètres (fig. 343). Le malade erra deux points, et si l'un et l'autre se trouvent sur la nême ligne, nous pouvons conclure que les fonctions des nuscles sont régulières; lorsqu'au contraire les deux points e sont point superposés, mais écartés l'un de l'autre, on eut conclure qu'il s'agit d'une insuffisance musculaire; le oint inférieur sera dans ce cas à gauche, et les images roisées.

b. Assymétrie dans les deux méridiens principaux de ceil qui constitue un vice de réfraction appelé astigmatisme. ous dirons plus tard comment il faudra la reconnaître; pour moment, il suffit de dire que bon nombre des myopes qui cusent une fatigue des yeux ont ce défaut de réfraction.

c. Rétrécissement ou obstruction des voies lacrymales. es altérations peu unit produire les mêmes phénomènes de tigue des yeux que aux de l'asténopie musculaire, comme

ous l'avons démontié en parlant de la conjonctivite lacrymale.

2. Mouches volantes. — Elles peuvent être physiologiques ou pathologiques.



Fig. 343. — Figure pour reconnaître l'asthénopie.

Les premières sont sonvent très-pénibles, et penvent même être pour les malades la cause d'hypochondrie, comme j'ai eu l'occasion de l'observer sur un individu avec le doctenr Martin Damourette. Les mouches volantes pathologiques se rencontrent très-sonvent chez les myopes, et elles sont le plus souvent consécutives aux hémorrhagies se faisant jour dans le corps vitré, comme cela avait été indiqué par de Graefe. On les apercevra sons forme de taches noires qui flottent dans le corps vitré.

3. Affaiblissement progressif de la vision centrale. — Il se présente chez les myopes sous une forme toute particulière, les objets leur paraissent troubles et ses contours déformés, les lettres sont brisées, les lignes droites forment des zigzags. La vision centrale diminue progressivement et rend tout travail d'application impossible malgré la conservation intégrale du champ périphérique. Ces symptômes indiquent d'une manière certaine l'existence d'une atrophie choroïdienne située dans la région de la macula, et on la rencontre plus particulièrement chez les myopes.

L'atrophie choroïdienne peut se déclarer d'une manière spontanée dans la macula, mais il arrive bien souvent qu'elle se déclare d'abord au voisinage de la papille, ou une autre partie quelconque de la choroïde, pour se porter ensuite à latache jaune.

4. La myopie devient progressive. — On l'observe surtout entre quinze et trente ans, et elle est due au développement de l'œil ainsi qu'aux atrophies choroïdiennes qui se déclarent dans l'hémisphère postérieur du globe.

Cette progression peut devenir très-rapide, de sorte que dans l'espace de quelques mois ou de quelques semaines le malade changera successivement plusieurs numéros de verres. Si cela avait lieu, on devra chercher s'il n'y a pas des signes propres à l'affection glaucomateuse.

5. Perte subite de la vue dans un œil. — Elle survient spontanément, sans aucun signe précurseur, et dépend d'un décollement de la rétine.

Etiologie et pathogénie. — Il est pour moi un fait avéré, que la myopie est dans l'immense majorité des cas congénitale et héréditaire. La prédisposition congénitale se rapporte à un plus ou moins grand amincissement de la coque oculaire, qui peut céder sous la pression des muscles externes de l'œil et donner lieu à un allongement du diamètre antéro-postérieur du globe oculaire. Nous pensons avec le docteur Miard (4), que la myopie-type ne s'acquiert pas isolément et de toutes pièces, dès que l'œil est physiologiquement construit comme œil emmétrope. Mais l'amincissement de la sclérotique et les contractions exagérées des muscles droits, surtout dans les myopies fortes, peuvent prédisposer d'une manière puissante à son développement et à sa progression plus ou moins rapide.

Traitement. — Les indications pour le traitement de la myopie sont variées, selon que l'on a affaire à une myopie simple ou compliquée des altérations que lous avous développées plus haut.

1. Dans la myopie simple, on doit s'occuper du choix des la nettes concaves quallongent le foyer et le portent sur la rétine, comme on port en juger par cette figure (fig. 344). Mais tous les myopes n'ont pas besoin de lunettes pour le tra-

<sup>(1)</sup> Miard, Origine de la myopie, thèse de Paris, 1870, p. 32.

vail; d'autre part, les malades eux-mêmes, redoutant l'usage des verres concaves, refusent de les porter, par cette simple raison qu'ils voient aussi bien et même



Fig. 344. — Correction de la miyopie au moyen d'un verre concave.

nieux sans lunettes. Il reste donc à nous prononcer s'il y a réellement avantage travailler sans lunettes et quel est le numéro de verre qui doit être prescrit. Jous examinerons successivement les quatre degrés de myopie.

A. Myopie à distance, choix des lunettes. — Ici la myopie n'existe point pour es objets rapprochés, les malades tiennent le livre en lisant comme les emmétropes 25 centimètres et au delà. Les lunettes pour le travail ne sont donc point nécesnires. Avec l'âge la presbytie se déclare, et quoiqu'elle n'atteigne pas le même egré que dans l'emmétropie, on a pourtant besoin des verres convexes  $n^{os}$  48, 0 ou 20 pour le travail (ce qui est représenté par + 4/48, + 4/30, + 4/20).

Pour la vision à distance, on peut se servir depuis le n° 36 concave jusqu'au ° 15, mais l'expérience m'a démontré que le plus grand nombre des myopies istance out besoin de l'un de ces trois numéros : 46, 48, 20, qui peuvent être eprésentés ainsi : — 1/16, — 1/18, — 1/20.

Cette myopie n'est généralement pas progressive, et les lunettes une fois choies peuvent servir pendant des années.

B. Myopie moyenne, choix des lentilles. — La vision de près se faisant dans degré de myopie à la distance de 46 centimètres, rarement on a besoin de luettes pour la lecture ou l'écriture. Pour la vision au loin, le plus souvent un de strois numéros suffit : 8, 40 ou 42 concaves, soit — 4/8, — 4/10, — 4/12. Un s numéros au dessous ou au-dessus peut convenir aussi ; c'est ce qu'on doit drifier.

Dans certaines occupations pourtant, les myopes de ce degré ont besoin de nettes concaves; c'est ainsi que les personnes qui font de la musique, les intrôleurs qui sont obligés de regarder successivement et vérifier les chiffres ins différents livres, les mécaniciens ajusteurs, etc., etc., se servent tous des nettes dont les verres sont deux fois plus faibles que ceux qui leur font voir au in. C'est ainsi que dans la myopie — 1/8, on prescrirait le verre — 1/16 pour travail. Donders conseille de choisir un verre à l'aide duquel le punctum motum soit porté à 45 ou 50 centimètres.

Avec l'âge, la myopie augmente et l'on est obligé de prendre des numéros de plus plus forts.

C. Myopie forte, choix des lunettes. — Lorsque le point le plus éloigné de la sion distincte r est à 40 centimètres, nous avons une myopie forte. Dans ces

conditions, il est difficile de nentraliser complétement le défaut de réfraction, mais on essayera un des trois verres suivants, h, 5 ou 6, ou les verres intermédiaires, et il suffit que r soit reporté à 30 ou 35 centimètres pour que les lunettes suffisent à la netteté de la vue.

Pour le travail, l'usage des lunettes est indispensable à ce degré, et c'est même un des moyens de prévenir le progrès rapide de la myopie. On doit essayer d'abord les verres deux fois plus faibles que ceux dont le malade se sert pour la vue au loin; ainsi pour la myopie — 1/5, on essayera le verre nº 10 ou 8 concave; pour la myopie - 1/6, on prendra le nº 12 ou 10 et ainsi de suite. Il faut savoir cependant que plus la myopic est forte, moins il y a de différence entre les lunettes qui servent pour la distance et celles pour le travail.

En choisissant ces lunettes, on doit prendre beaucoup de précautions; il faut que les objets ne soient pas diminués et que la convergence des deux yeux puisse être aussi complète que possible. Ce résultat ne peut être obtenu que lorsque le malade distingue l'objet à une plus grande distance. En général on doit défendre

à ces myopes les travaux minutieux.

D. Choix des lunettes dans la myopie extrême. - Ce degré de myopie qui se traduit par la nécessité de tenir le livre à la distance de 4 à 5 centimètres, exige les numéros les plus forts de la série des verres concaves; ce sont notamment les lunettes comprises entre 1 et 3. Dans ce degré de myopie, les deux yeux ne peuvent converger simultanément, et il y a toujours une insuffisance du droit interne amenant un strabisme divergent absolu. Pourtant, malgré l'insuffisance musculaire, il n'y a point d'asthénopie, puisqu'il n'y a jamais qu'un seul œil qui travaille.

Ici l'usage des lunettes est indispensable pour le travail, et ordinairement on se sert d'un numéro on d'un demi-numéro au-dessous de celui qui est employé pour la vision de loin. Mais pour éviter la fatigue musculaire qui pourrait se déclarer pendant le travail avec ces lunettes, on pourrait remplacer les verres concaves ordinaires par des concaves prismatiques avec la base du prisme tournée en dedans. D'après l'avis de Girand-Teulon, au lieu d'un prisme, on peut décentrer les verres concaves en les écartant fortement en dehors. Les rayons lumineux passeront forcément par la partie latérale du verre, agissant par cela même comme un prisme.

2. La seconde indication à remplir chez un myope, c'est celle de combattre les complications qui surviennent à différentes périodes de l'affection. Nous avons parlé, dans l'article du staphylôme postérieur, comment il fallait combattre la majeure partie des symptômes morbides; il ne nous reste qu'à ajouter quelques mots sur le traitement de l'insuffisance musculaire.

Nous venons d'examiner comment les verres prismatiques peuvent aider à la correction d'asthénopie. Supposons qu'il s'agisse de la myopie 1/6 dont l'insuffisance à 5 pouces est de 10 degrés, et à 10 pouces de 5 degrés. La myopie pourra être corrigée pour 10 pouces avec un verre concave résultant de la combinaison suivante: 1/5 - 1/10 = 1/10. Donc, c'est avec le verre 1/10 concave qu'on corrigera la myopie; mais comme le verre est trop faible pour neutraliser l'asthénopie, on ajoutera à un œil le verre prismatique de 2 degrés, et à l'autre de 3 degrés la base en dedans. Si ce moyen ne réussit pas, on devra alors avoir recours à la ténotomie du droit externe, antagoniste du muscle droit interne affaibli.

Cette opération ne pent être pratiquée avec succès qu'après qu'on aura examiné

wec grand soin la force du muscle droit externe. On s'en assure de la manière uivante: Les yeux étant armés de lunettes, on fait fixer au malade une bougie lacée à huit ou dix pieds, et pendant ce temps on essaye des prismes très-forts, a base tournée en dedans, jusqu'à ce qu'on trouve celui qui permet la vision imple. La correction de la diplopie sera due à la contraction du muscle droit externe. Le plus fort prisme avec lequel on puisse voir simple, donne la mesure le la divergence qu'on pourra faire disparaître par la ténotomie du droit externe.

Cette opération peut aussi ralentir ou arrêter même la marche progressive de a myopie, comme cela avait été démontré en premier lieu par Bonnet (de Lyon) et J. Guérin (1), et dont j'ai pu vérifier à plusieurs reprises l'exactitude.

## ARTICLE III.

#### ASTIGMATISME.

On sait qu'un faisceau de rayons partant d'un point lumineux quelconque se éunissent après avoir traversé une lentille sphérique en un seul et unique point, qui est appelé homocentrique. Dans un œil schématique, œil normal type, le foyer les rayons lumineux est aussi homocentrique.

Mais tous les systèmes sphériques n'ont pas la même faculté de concentrer les ayons en un seul foyer, et cette déviation de l'homocentricité est connue en phyique sous le nom d'aberration de lumière.

Il y a trois sortes d'aberrations de lumière : aberration chromatique, aberration

le sphéricité et aberration des méridiens.

L'aberration chromatique tient à une réfrangibilité différente des couleurs qui composent la lumière solaire. Ses rayons, en effet, en se décomposant dans une entille en sept couleurs principales, forment leurs foyers à des distances différentes. Le foyer des rayons violets est plus court, tandis que celui des rayons ouges est relativement plus distant et plus éloigné de la lentille.

L'aberration de sphéricité dépend de la différence de réfraction des rayons passant par le centre et par la périphérie de la lentille. Les premiers forment leur oyer en un point défini, pendant que les rayons marginaux se réunissent plus près de la lentille, et la lumière forme ainsi un foyer diffus, ce qui constitue l'abertation de sphéricité.

L'aberration de lumière par rapport aux méridiens aura lieu lorsqu'il y aura une inégale puissance réfringente dans les méridiens principanx d'un même système sphérique. Ce vice de conformation se rencontre dans les yeux amétropes, et il porte le nom d'astigmatisme.

Il a été découvert en 1800 par Th. Young sur un de ses propres yeux. Airy indiqua le premier l'usage des verres cylindriques pour corriger le défaut de vision. D'autres savants de différents pays définissaient à leur tour le degré d'assymétrie de leurs yeux; mais ces faits restèrent isolés jusqu'à ce que Donders publiât, en 1862, son remarquable travail: Astigmatism en cylindrische Glazen, qui fut traduit immédiament en allemand et en français, et vulgarisa la connaissance sur cette anomalie. Ce qui est digne de remarque, c'est qu'en 1852 Goulier, professeur

<sup>(1)</sup> J. Guérin, Ann. d'oculist., t. V, p. 31.

à l'École d'application de Metz, envoya à l'Académie des sciences un pli cacheté ouvert et publié en 1865, d'où il résulte qu'il a pu au moyen des verres cylin driques rendre la netteté de la vue à un grand nombre de personnes. Les remarque faites par Goulier en 1852 sur cette anomalie sont parfaitement justes.

La réfraction de l'œil peut être en général représentée exactement par deu méridiens principaux qui se croisent à angle droit, et lorsque la réfraction de ce deux méridiens n'est pas d'égale force, les rayons lumineux ne pourront fair foyer qu'à des distances différentes, ce qui constituera l'astigmatisme régulier Mais il peut arriver que la courbure varie dans les différents secteurs d'un mêm méridien, et alors l'astigmatisme prend le nom d'irrégulier.

A. ASTIGMATISME RÉGULIER. — Lorsque la différence entre la réfraction de deux méridiens est minime, la vue n'en est point troublée, et nous considérons ce état comme astigmatisme normal; il existe dans l'immense majorité des yeux em métropes. L'astigmatisme est au contraire pathologique lorsque la vue devient plu ou moins troublée. On s'aperçoit facilement de ce défaut de la vue en cherchan à définir les distances exactes auxquelles on distingue nettement les lignes verticales et horizontales reproduites sur le tableau ci-contre (fig. 346). La plupart de yeux voient nettement les lignes horizontales à une distance plus rapprochée que les lignes verticales, ce qui dépend de ce qu'un méridien est légèrement myope c l'autre emmétrope.

On peut comprendre mieux cette anomalie en examinant attentivement la figure ci-jointe:

Représentons-nous les milieux réfringents d'un œil sous la forme d'un ellipsoïde (fig. 345), dont le grand diamètre est la ligne AB, et le petit CD. Si la lumière



Fig. 345.— Schéma représentant la direction des rayons lumineux dans un ellipsoïde. (Polaillon.)

n'arrive sur cet ellipsoïde que le long de la ligne AB, l'image de cette lumière se fera à une grande distance, par exemple en o'. En faisant passer de la même façon les rayons dans la ligne horizontale CD, nous aurons un foyer plus court EF en o. En supposant que la rétine se tronve en o et qu'une partie des rayons se réunissent derrière l'œil en o', nous aurons alors astigmatisme simple hypermétropique. Le contraire aura lieu si la rétine passe par o', une partie des rayons se réunissant en o, au devant de la rétine, formera un astigmatisme simple myopique. La rétine peut se trouver entre les deux foyers en ee', et une partie des rayons se réunira au devant et l'antre en arrière d'elle; cela constituera, d'après Donders, un astigmatisme mixte. Enfin, la rétine peut se trouver entre l'ellipsoïde et le premier foyer EF, on plus loin que le second foyer ff'; dans le premier cas, il y anna



Fig. 346. — Échelle pour reconnaître l'astigmatisme.

hypermétropie avec astignatisme; dans le second, myopie avec astigmatisme, et ces deux formes sont rangées par Donders dans la catégorie d'astigmatismes mixtes.

symptomatologie. — 1. Trouble de la vue. — Comme tous les objets qui nous entourent, de même que les caractères d'imprimerie et tout ce que nous fixons de près ou de loin, se composent des lignes verticales et horizontales diversement combinées, on comprend que nous ne pourrons distinguer aucun de ces objets que d'une manière confuse, puisqu'une partie des lignes qui les composent, horizontales ou verticales, projettent sur la rétine des images diffuses. Dans un léger degré d'astigmatisme le trouble est à peine marqué, tandis qu'il est excessivement accusé dans le degré plus prononcé et peut constituer une amblyopie.

Ce trouble de la vue est ordinairement amélioré au moyen des verres sphériques convexes ou concaves, mais jamais complétement, de sorte qu'avec aucun de ces verres ils n'arrivent pas à lire les caractères n° 1 de l'échelle typographique, à moins de cas d'astigmatisme normal.

2. Les astigmates clignent comme les myopes, et cherchent à lire en tenant les paupières rapprochées. On ne confondra pas pourtant la myopie avec l'astigmatisme, par cette seule raison que les myopes ne clignent que lorsqu'ils veulent voir au loin, pendant que les astigmates clignent en regardant plutôt de près. Cette habitude de rapprocher les paupières s'explique facilement, l'œil astigmatique ne peut voir distinctement que les rayons pénétrant dans la direction d'un méridien, et en rapprochant les paupières on écarte tous les autres qui pourraient se rendre dans la direction d'un autre méridien. La fente sténopéique de Donders remplit à merveille ce rôle; elle permet, en outre, de préciser la direction du méridien astigmatique que l'on doit corriger.

3. Pour reconnaître les objets très-fins, les astigmates les rapprochent très-près des yeux, et sont pris ainsi pour des myopes. En même temps ils penchent souvent la tête d'un côté, et si cette habitude date depuis l'enfance, ils peuvent avoir un défaut de développement d'une moitié de la face, comme il m'a été permis

de l'observer dans deux cas.

4. Dans un degré plus prononcé d'astigmatisme, Giraud-Teulon et Hasner ont signalé des phénomènes d'achromatisme et des cercles ou des bordures colorées

autour des objets fixés par les malades.

5. Lorsqu'on place à contre-jour un carton dans lequel on aura fait une ouverture ronde, on voit ce trou changer de forme selon qu'on l'approche ou l'éloigne de l'œil, et prendre successivement les différentes formes ci-dessus indiquées (fig. 347); les lignes verticales et horizontales indiquent les rapports entre les deux diamètres de ce trou.

6. Avec l'ophthalmoscope on peut quelquesois constater la présence de l'astigmatisme. La papille ronde paraîtra ovale et son grand diamètre sera placé horizontalement. Quelquesois la papille paraît à l'image renversée allongée dans un sens, tandis qu'à l'image droite elle s'allonge en sens contraire. Lorsqu'on examine la rétine à l'image droite, on n'aperçoit nettement, d'après Donders, que les vaisseaux qui suivent une direction déterminée, et il faut se rapprocher ou s'éloigner de l'œil pour distinguer d'autres vaisseaux qui out la direction opposée.

7. Ajoutons à ces signes encore une information très-importante, c'est que

l'astigmatisme régulier est presque toujours congénital, et le malade affirme le plus souvent que sa vue était toujours plus ou moins trouble.



Fig. 347. — Diverses formes d'un trou rond vu par un œil astigmatique. (Polaillon.)

8. Pourtant, dans un certain nombre de cas d'astigmatismes, ces signes font absolument défaut, et la vue n'est mème pas gênée jusqu'à un certain âge. Mais à un moment donné ils commencent à ressentir la fatigue dont on trouvera l'explication dans l'astigmatisme. C'est ainsi que j'ai guéri un jeune homme de trente-deux ans, employé, qui commença à souffrir de ses yeux à l'âge de vingtneuf ans. Il était myope et portait les lunettes n° 8 concave. Le traitement qu'il avait suivi en Allemagne pendant plus de six mois ne l'avait point soulagé. Dès que je lui eus choisi les lunettes convenables et fait ajonter aux lunettes — 4/8 qu'il portait un verre cylindrique 1/16 pour un œil, et 1/36 cylindrique pour l'autre, la fatigue cessa complétement et il put reprendre ses occupations.

Diagnostic et mensuration de l'astigmatisme. — La connaissance exacte des signes que nous avons indiqués permet de reconnaître la présence de ce vice de réfraction. Mais au point de vue pratique, il importe de procéder avec un certain ordre pour le reconnaître.

- 1. Après avoir constaté l'absence de toute altération dans les membranes internes, on s'assure si l'œil est hypermétrope ou myope, et l'on cherche à corriger la vue par un des verres convexes ou concaves sphériques; celui qui éclaircira le mieux la vue sera conservé devant l'œil. Mais comme l'acuité de la vision n'est pas encore parfaite, on doit supposer l'existence de l'astigmatisme.
- 2. Ces premières épreuves terminées, on doit d'abord s'informer si l'astigmatisme existe réellement et quelle est la direction des méridiens.

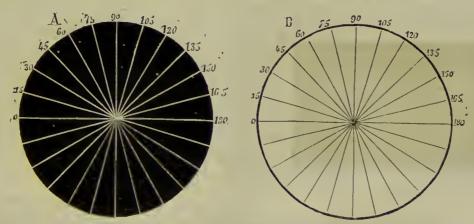

Fig. 348 et 349. — Cercles à rayons pour mesurer l'astigmatisme.

3. Y a-t-il réellement de l'astigmatisme? L'expérience suivante peut nous renseigner non-seulement sur son existence, mais aussi sur la direction des méri-

diens principaux. On fait fixer au malade les lignes d'un de ces cercles (fig. 348 et 349), soit à travers les lunettes convexes n° 5 ou 6 si l'œil est hypermétrope, soit sans lunettes si l'œil est myope, et pendant ce temps on éloigne petit à petit la figure jusqu'au point où une des lignes commencera à disparaître, par exemple celle qui correspond à 45°; pendant ce temps la ligne 135°, perpendiculaire à la précédente, reste nette et bien visible. La direction de cette ligne indique le méridien principal dont la réfraction est en défaut.

4. E. Javal a fait constrnire un appareil très-ingénieux, qui permet de déterminer séance tenante la direction des méridiens principanx et le numéro de verre cylindrique pour le corriger. Voici la description de cet appareil appelé optomètre binoculaire de Javal.

Il présente l'aspect d'un stéréoscope fixé sur un pied (fig. 350); au-dessus de la



Fig. 350. — Optomètre binoculaire de Javal.

planchette du devant se fixe une bougie allumée. Deux lentilles achromatiques de cinq pouces de foyer sont fixées dans la planchette du devant, dont l'une peut être décentrée et l'autre accompagnée d'un système de verres cylindriques, disposés de manière à pouvoir lui être superposés, soit isolément, soit deux à deux.

Avec les deux yeux le malade regarde dans le stéréoscope, et fixe un carton sur lequel sont tracés deux cadrans horaires identiques (fig. 351). Cela fait, on éloigne



Fig. 351. — Cadran de l'optomètre.

à l'aide du bouton E graduellement le carton objectif jusqu'à ce que tous les rayons du cadran deviennent confins et que le malade n'en distingue nettement qu'un seul. Ce résultat indique: 1° qu'il y a de l'astigmatisme, et 2° que le méridien principal à maximum de courbure correspond au rayon qui est resté visible.

On fait alors passer successivement devant l'œil à examiner différents verres cylindriques qui constituent vingt combinaisons

différentes. Dès que le malade verra à travers une de ces combinaisons de verres tous les rayons du cadran avec la même netteté, on a l'astigmatisme corrigé. Le numéro du verre cylindrique et la direction du méridien se trouvent désignés sur l'appareil.

5. On peut obtenir le même résultat au moyen des verres cylindriques conexes ou concaves que l'on essayera successivement, après avoir préalablement rmé les yeux du malade des verres sphériques qui corrigent le mieux la vision.

Ici plusieurs conditions peuvent se présenter, selon que l'astigmatisme est com-

osé, simple ou mixte.

L'astigmatisme composé est le plus fréquent de tous, et pour le corriger faut combiner des verres sphériques avec des verres cylindriques. Et, en effet, omme dans cette variété les deux méridiens sont, soit en avant, soit en arrière de trétine, ce qui constitue la myopie on l'hypermétropie, il y a nécessité de neuraliser, soit la myopie, soit l'hypermétropie, à l'aide d'un des verres sphériques onvenables. Par ce moyen, celui des deux foyers qui se trouvait plus rapproché e la rétine sera ramené sur la rétine, et l'autre, pendant ce temps, se rapprochera e cette membrane. Il ne restera ensuite qu'à ramener le second foyer, ce qui era obtenu au moyen d'un verre cylindrique qui ne réfracte la lumière que dans n seul diamètre.

Ainsi, après avoir trouvé le numéro convexe ou concave qui, sans rendre la vue omplétement nette, l'améliore sensiblement, on essayera les verres cylindriques e la manière suivante. On prend le verre convexe cylindrique 14 ou 18 dans le as d'hypermétropie, et le verre concave cylindrique 16 ou 20 dans la myopie, t on le présente à l'œil du malade de telle sorte que l'axe du verre convexe soit ertical et le concave horizontal, puis on s'informe auprès du malade si la vue est méliorée; une légère inclinaison de l'axe en dehors ou en dedans sera aussi ssayée. Après ce premier essai, on examinera successivement des verres plus forts u plus faibles, on s'arrêtera sur celui qui rendra la vue la plus nette aussi bien e loin que pour la lecture. Quelques exemples pourront faire mieux comprendre es recherches.

Premier exemple. — L'œil est hypermétrope et astigmatique; nous commenceons par trouver le degré d'hypermétropie, et supposons qu'il est de 1/12, mais omme l'acuité de la vue n'est pas parfaite, nous cherchons l'astigmatisme. En laçant le verre cylindrique convexe n° 24 verticalement, la vue est corrigée; ous écrirons alors : 90° Ah. 1/24 + H. 1/12 (90° verre cylindrique convexe 1/24, t concave sphérique 1/12).

Deuxième exemple. — L'œil est myope et astigmatique. Après avoir placé levant l'œil un verre concave sphérique qui produit la plus grande amélioration de 'acuité visuelle, nous ajoutons un verre cylindrique concave quelconque: — 1/14, ou — 1/18 ou — 1/24, dans le sens horizontal; on essayera l'un après l'autre les verres cylindriques, jusqu'à ce qu'on ait trouvé celui qui rétablira l'acuité parfaite le la vue. Nous écrirons alors, en supposant que le verre sphérique concave est 8, et cylindrique concave 16 axe horizontal: 0° Am. 1/16 + M. 1/8, ou bien: 0°—1/16, — 1/8 (axe horizontal (0°) du verre cylindrique concave 1/16, et concave sphérique 1/8).

Troisième exemple: Astigmatisme simple myopique. — La vue est trouble, mais il n'y a qu'un verre sphérique faible concave qui améliore la vue sans la corriger complétement. Il y a toutes les probabilités qu'on a affaire à un astigmatisme simple myopique; on essaye alors les verres cylindriques, et en supposant que le 1/18 placé horizontalement rende l'acuité visuelle parfaite pour une distance de 20

ou 26 centimètres, nous écrivons: 0° Am. 1/18, ou bien: 0° — 1/18 (ce qui veut dire: axe horizontal du verre plan cylindrique 1/18).

Quatrième exemple: Astignatisme mixte. — On se sert dans ce cas de préférence des verres bicylindriques qui se croisent, un concave et un convexe. Exemple: Un méridien est myopique de 1/36, et l'autre hypermétrique de 1/24; nous l'exprimons ainsi: Am. 1/36 + Ah. 1/24, on bien: 0° — 1/36 + 90° 1/24 (ce qui signifie: une surface du verre concave cylindrique 1/36 horizontal, et l'autre surface verre convexe cylindrique 1/24, axe vertical).

Remarques particulières. — 1. Les verres cylindriques doivent rester les mêmes pour la vision de loin aussi bien que pour le travail. Il n'y a que le verre sphérique convexe pour l'hypermétrope, et concave pour le myope, qui seront changés selon les règles exposées plus haut.

2. L'astigmatisme hypermétropique est corrigé le plus souvent avec un verre convexe cylindrique, dont l'axe est vertical; dans l'astigmatisme myopique, l'axe du cylindre est le plus souvent horizontal.

3. Tout astigmatisme au-dessous de 1/36 peut être considéré comme physiologique et rester sans correction.

4. C'est à la courbure irrégulière de la cornée qu'appartient en grande partie l'astigmatisme, comme cela avait été démontré par Donders et Knapp, mais il n'en est pas moins vrai que le cristallin a aussi sa part dans la production de cette anomalie. Souvent même il le corrige ayant une courbure exagérée dans le méridien, qui est justement en défaut dans la cornée. C'est pourquoi j'ai vu l'astigmatisme apparaître après l'extraction de la cataracte, tandis qu'avant l'opération il n'y avait point d'amétropie.

5. L'astigmatisme est le plus souvent congénital; il peut pourtant se déclarer à la suite d'ulcères, de staphylôme et de plaies de la cornée, qui déforment la courbure de cette membrane. Chez un de mes opérés de glaucome, l'astigmatisme de 1/10 s'était déclaré après l'excision de l'iris, mais il disparut complétement six mois après l'opération.

B. ASTIGMATISME IRRÉGULIER. — L'astigmatisme irrégulier dépend de la différence de réfraction dans les divers secteurs d'un même méridien. Ici, comme exemple, nous pouvons citer le cas de staphylôme conique pellucide, où le centre de la cornée présente une courbe différente de celle de la périphérie; si l'on ajoute à cette irrégularité l'assymétrie dans les deux méridiens principaux, on aura un vice de réfraction qui ne peut être corrigé par aucun moyen connu jusqu'à présent. Le trouble de la vue dans cette variété est tel, que les malades peuvent à peine distinguer les objets. Cet astigmatisme peut être aussi acquis.

## ARTICLE IV.

### ASSYMÉTROPIE BINOCULAIRE.

Les deux yeux présentent dans l'état normal le même degré de réfraction, soit qu'il s'agisse de l'emmétropie, de l'hypermétropie ou de myopie. Mais il n'est pas rare de trouver qu'un œil est plus fortement myope ou hypermétrope que l'autre. Quelquefois un œil est emmétrope et l'autre hypermétrope, ou bien un œil hypermétrope et l'autre myope.

Dans toutes ces assymétropies, deux conditions différentes peuvent se présenter : ou bien la vision est binoculaire, ou il n'y a qu'un seul œil qui sert à travailler.

Lorsque les deux yeux concourent à la vision binoculaire, il y a ordinairement me très-faible différence de réfraction. Dans ce cas on n'a besoin d'intervenir que vers l'âge de la presbytie où cette différence peut s'accentuer davantage et la vue se troubler. Ce n'est qu'alors qu'on cherchera à corriger l'assymétropie par des lunettes appropriées à chaque œil. Dans le choix des verres, il est indispensable de remplir les deux conditions suivantes: il faut que la grandeur des ettres vues par chaque œil soit la même, et que les objets puissent être vus à la nême distance. Un de nos confrères distingnés, le docteur C\*\*\*, est venu de la flartinique me consulter pour ses yeux Sa vue, toujours bonne, commença à se roubler à l'âge de soixante ans, et lui causa beaucoup d'inquiétude. C'était me assymétropie binoculaire, que j'ai corrigée facilement par un verre convexe 1° 60 pour l'œil droit, et concave sphérique n° 18 pour l'œil gauche.

En général, on doit commencer par choisir le verre pour l'œil qui est relativenent meilleur, puis pour l'autre œil. Si, malgré la dissérence des verres, les deux œux voient bien à la sois ainsi que de chaque verre séparément, les lunettes sont ponnes. Pourtant il arrive que le même verre qui sert au meilleur œil, employé imultanément pour les deux, rend la vision plus nette; il ne saudra pas, dans ce as, hésiter à s'arrêter à ce dernier parti et renoncer à corriger l'assymétropie.

Lorsque la différence de réfraction dans les deux yeux est très-grande, la corection devient impossible; d'abord parce que la distance à laquelle les objets sont sus par chaque œil est grande, et puis, parce que les images des deux yeux ne beuvent pas être de la même grandeur.

C'est ainsi qu'étant donné, un œil emmétrope et l'autre myope, on ne prescrira que les verres convexes à l'époque où l'œil emmétrope deviendra presbyte et l'on négligera l'œil myope. Si les deux yeux sont myopes, mais à des degrés différents, on choisira généralement pour les deux yeux le verre qui conviendra à l'œil noins myope. On ne prescrira les numéros de force différente que lorsque cette lifférence sera faible, et que l'on s'assurera que les objets paraîtront de la même grandeur et à la même distance pour chaque œil.

S'il s'agit d'un œil opéré de cataracte, pendant que l'autre conserve une vue uffisamment bonne, on ne devra pas employer des verres pour l'œil opéré. Quoique le malade sera tourmenté pendant quelque temps de la diplopie, mais peu à peu cet inconvénient disparaîtra, et il s'habituera de ne fixer que de son pon œil, tandis que l'autre ne lui servira qu'à aggrandir le champ de vision.

La différence dans l'astigmatisme des deux yeux peut être au contraire sans inconvénient, corrigée par les verres convenables, même lorsque cette différence est assez grande.

# CHAPITRE IV

LUNETTES ET CONSERVES.

Les lunettes sont ordinairement employées, soit pour corriger un des défauts de réfraction ou d'accommodation de l'œil; les conserves servent à diminuer l'intensité lumineuse et prévenir l'irritation et la fatigue de l'œil. Les premières sont

confectionnées à l'aide des verres sphériques, cylindriques ou prismatiques, tandis que pour les secondes on se sert des verres plans teintés de différentes couleurs, ou de lunettes de mica.

L'usage de ces instruments optiques est extrêmement répandu, ils offrent tant d'avantages quand ils sont bien appliqués, et deviennent, au contraire, tellement dangereux pour la vue lorsqu'ils sont employés sans nécessité et choisis sans connaissance suffisante, qu'il est de la plus haute importance de donner à ce sujet des explications nécessaires.

- A. LUNETTES. Elles se composent de deux parties, des verres et de la monture.
- I. Verres de lunettes. Les verres dont on se sert pour les lunettes ont pour but de modifier la direction des rayons lumineux et de rendre la vision plus nette. On emploie à cet effet différentes sortes de lentilles, sphériques ou cylindriques, convexes ou concaves.

Les verres sphériques employés pour les lunettes peuvent avoir des formes trèsvariées: biconvexes (I), plan-convexes (II) et concavo-convexes (III, fig. 352); biconcaves (I), plan-concaves (II) et concavo-convexes (III, fig. 353).



Fig. 352. — Formes diverses de lentilles sphériques convergentes (\*).

Fig. 353. — Formes diverses de lentilles sphériques divergentes (\*\*).

ton

903

Les verres cylindriques sont : bicylindriques concaves ou convexes et plancylindriques concaves ou convexes. A ces formes on doit ajouter des combinaisons très-nombreuses qui résultent de l'usage de verres cylindriques joints aux verres sphériques. C'est ainsi qu'étant donné un verre plan-cylindrique quelconque, on fait tailler sa surface plane pour le rendre sphérique convexe ou concave de la puissance indiquée par chaque cas particulier.

Pour qu'un ophthalmologiste puisse choisir pour son malade les lunettes convenables, il est indispensable qu'il possède une trousse contenant des séries plus on moins complètes de verres sphériques, cylindriques et prismatiques. Voici à peu près la composition d'une de ces boîtes à lunettes, que l'on trouve à Paris, chez A. Chevalier, au Palais-Royal, 458, Galerie Valois; chez Nachet, rue Saint-Séverin, et chez Aubry, 440, rue Saint-Jacques.

1° Série double des verres convexes sphériques:

2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 5 1/2, 6, 6 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 72, 80.

<sup>(\*) 1,</sup> lentille biconvexe; II, lentille plan-convexe; III, ménisque convergent. (\*\*) I, lentille biconcave; II, lentille plan-concave; III, ménisque divergent.

2° Série double de verres concaves sphériques, comprenant exactement les nu-

méros de la série précédente.

3° Série simple de verres cylindriques convexes et concaves se composant des numéros ci-après:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 60.

4° Série simple de verres prismatiques à des degrés différents :

5° Une collection de verres de dissérentes teintes pour les conserves.

6° Une plaque métallique pleine; une autre avec un trou central très-fin; une lunette sténopéique de Douders; un porte-lunette et une pince à tourmaline.

En parlant des différentes anomalies de réfraction et de l'accommodation, nous avons indiqué les moyens d'après lesquels on arrive à choisir les lunettes convenables.

Ajoutons que les numéros qu'on essaye sont fixés dans un porte-lunette pour être placés devant les yeux. Le nouveau porte-lunette construit, sur mes indications, par l'habile fabricant Mathieu (fig. 354), présente des avantages incontestables. Les



Fig. 354. — Porte-lunette pour essayer les verres.

verres sphériques sont maintenus dans l'anneau D, D'. Lorsqu'on veut, au contraire, essayer un verre cylindrique quelconque et définir l'axe de l'inclinaison, on le place entre les trois roues à dent A,F',F', et au moyen d'une clef B, on tourne le verre autour de son axe. Dès qu'on retrouve la meilleure direction de l'axe du verre cylindrique, on l'exprime en chisfres qui se trouvent indiqués en bas de la monture en E.

Il nous reste encore à ajouter des explications importantes sur les conditions que doivent remplir de bonnes lunettes; elles se rapportent à la qualité de verre, sa forme et son ajustage.

1º Quelle est la matière dont on doit se servir pour les lentilles? — Les verres de lunettes doivent être fabriqués avec une matière bien pure, exempte de tous fils ou stries, de graisse ou de bulles. On se sert à cet effet du verre de qualité supérieure et du cristal de roche.

Le verre le plus pur et le meilleur pour les lunettes est le crown-glass, composé de boro-silicate de potasse et de chaux, dont la pesanteur spécifique est entre 2,50 et 2,59.

Le cristal de roche (quartz hyalin, pebbles des Anglais), soit hyalin primitif, soit en prismes hexaèdres de Madagascar et du Brésil, constitue aussi une excellente



Fig. 355. — Pince à tourmalines (\*).

matière pour les verres de lunettes, mais à la condition absolue que chaque verre soit coupé perpendiculairement à l'axe du prisme. Taillé dans le sens contraire, il donne une double réfraction qui est excessivement fatigante et nuisible pour la vue.

Les lunettes de cristal de roche présentent quelques avantages sur le crown-glass. Elles ne se rayent pas aussi facilement que le verre, ne prennent pas l'humidité, ce qui est trèsimportant pour les personnes portant constamment les lunettes, et qui sont forcées de les essuyer en sortant, en hiver, d'un endroit chaud au dehors, et vice versâ. Avec la pince à tourmaline on reconnaît si la lentille est en verre ou en cristal de roche, et si ce dernier est bien

aillé. Ce petit appareil se compose de deux plaques de tourmaline A, P (fig. 355), parallèles à l'axe, enchâssées chacune dans un disque métallique. Elles sont fixées aux extrémités d'un ressort contourné en forme de pince, et destiné à appliquer les plaques l'une contre l'autre. Chacune d'elles peut aussi tourner autour de son axe. Après avoir croisé les deux plaques de manière à avoir le champ sombre, on place entre elles le morceau à éprouver, et l'on dirige l'instrument vers la fenêtre. Si c'est du cristal de roche, la lumière se dépolarise et la clarté revient; si c'est du verre, le champ reste sombre. Si le morceau est taillé perpendiculairement à l'axe du cristal, comme cela doit être, on voit de magnifiques anneaux colorés; si le cristal est mal taillé, on ne voit point ces cercles.

Quant au verre *flint-glass*, composé de boro-silicate de plomb, il a une force dispersive très-grande, et décompose très-sensiblement la lumière en produisant le phénomène d'irisation. Il est en outre très-tendre, son poli résiste à peine aux frottements. Pour ces raisons on ne s'en sert point pour les lunettes.

Pour transformer une plaque de verre en une lentille optique, on use chaque surface du verre avec de l'émeri mouillé, soit dans des bassins en cuivre pour les verres convexes, soit sur des calottes appelées balles pour les lentilles concaves. Le corps usant ou l'émeri est de l'alumine à l'état de corindon, mêlée à de l'oxyde de fer, de différents degrés de finesse, depuis 4/2 minute ou gros, jusqu'an 5, 10, 30 et 60 minutes; ce dernier est extrêmement fin et sert à doucir la lentille, après quoi on la met en contact avec le tripoli et an polissage à la bande.

2° Comment reconnaître qu'un verre est plan, convexe ou concave? — Un verre est sans aucune courbure et plan, si, en le remuant devant notre œil, nons ne voyons point les objets se déplacer.

On reconnaît, au contraire, qu'un verre est convexe, lorsque, en le remuant devant notre œil, nous voyons les objets se déplacer en sens inverse du mouvement de la lentille : ainsi les objets remontent pendant que le verre descend, et vice versa.

<sup>(\*)</sup> A et P, disques métalliques dans losquels sont enchâssées des tourmalines parallèles à l'axe.

Dans le verre concave le déplacement de l'objet se fait dans le même sens que le mouvement du verre.

3° Comment peut-on reconnaître qu'un verre est sphérique ou cylindrique? — En tournant un verre sphérique autour de son axe pendant qu'on regarde à travers ce verre un objet quelconque, on voit que ce dernier ne change pas de forme ni de netteté. Dans le verre cylindrique, la courbure n'existant que dans un seul diamètre, on comprend qu'en tournant le verre autour de son axe, nous verrons tantôt l'objet naturel et net, tantôt allongé ou élargi et plus trouble.

4° Comment reconnaître le numéro d'une lentille? — Le numéro d'une leutille indique la longueur de son foyer, et il suffit, pour une lentille forte, de définir la distance à laquelle se produit l'image d'un objet éloigné, pour qu'on en sache le numéro. Mais dans des lentilles faibles cette mensuration devient difficile. On obtient, au contraire, ce résultat au moyen de neutralisation complète d'un verre convexe quelconque par une leutille concave de même force. Le numéro du verre qui a servi pour neutralisation nous indique quel est le degré de réfraction de celui que nous examinons. Exemple: Un hypermétrope se présente avec des lunettes convexes dont nous voulons connaître exactement le numéro : par expérience on reconnaît à première vue si c'est un verre fort ou faible; on prend donc approximativement un verre fort ou faible concave, supposons — 1/18, que l'on place sur un des verres des lunettes, et on remue les verres ainsi superposés devant l'œil. Si l'on neutralise complétement la réfraction et que les objets, vus à travers les deux verres, ne bougent point, nous disons que le malade porte les lunettes du nº 1/18 convexe, puisque 1/18 concave l'a complétement neutralisé. Si on n'obtient pas la neutralisation du premier coup, on cherche parmi les verres plus forts ou plus faibles celui qui résoud le mieux ce problème.

A part les verres bisphériques convexes ou concaves, on peut encore employer, pour les lunettes, les lentilles bicylindriques dont les axes se croisent, plan-sphériques et les ménisques.

Les lentilles *plan-convexes* ou *plan-concaves* présentent plus d'aberration que les bisphériques, c'est pourquoi elles ne sont point employées pour les lunettes.

Les lentilles bicylindriques, dont les axes se coupent, peuvent être surtout recommandées pour la lecture. L'action dioptrique de ces verres est presque égale, d'après Donders, à celle des verres sphériques, mais ils présentent cet avantage qu'étant tournés vers l'œil par la surface à axe vertical, ils donnent un espace très-étendu dans le sens horizontal.

Les verres concavo-convexes, ou ménisques, présentent cet avantage incontestable sur les autres, qu'ils altèrent moins les images quand l'œil regarde obliquement et de côté. Wollaston attira le premier l'attention sur ces lunettes, qui depuis portent le nom de *périscopiques* (de  $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \times \sigma \pi \epsilon \tilde{\iota} v$ , regarder autour). Le seul inconvénient qu'elles peuvent présenter, c'est qu'il est difficile d'en indiquer exactement le numéro, et que dans les verres très-forts elles auraient un poids beaucoup plus grand que les autres (1).

Les verres prismatiques servent pour les lunettes dans des cas particuliers de déviation des yeux, et grâce aux travaux remarquables de Donders et de Graefe,

<sup>(1)</sup> On trouve à Paris ces lunettes très-bien confectionnées, dans la maison Arthur Chevalier, 158, galerie de Valois, au Palais-Royal.

on a su profiter de ces verres pour rendre possible la vue binoculaire des yeux déviés. On place habituellement la base du prisme en dedans dans la déviation de l'œil au dehors, et vice versà. En étudiant le strabisme nous verrons quel rôle pourront jouer ces lunettes.

Au lieu de verres prismatiques, Donders et Giraud-Teulon ont conseillé l'usage des lentilles décentrées. Ces lunettes sont construites de manière que la portion excentrique des deux lentilles soit placée en face du centre optique de l'œil. Ainsi, dans les verres convexes, le centre du verre se trouvera en dedans de l'axe visuel, tandis que dans les lentilles concaves le contraire aura lieu.

II. Monture des lunettes. — Elle se compose de trois parties : 1° de deux cercles ronds ou ovales à rainures dans lesquels sont enchâssés les verres ; 2° d'une arcade réunissant les deux cercles, et qui repose sur le nez; elle a la forme de , de >< ou d'un demi-cercle ouvert en bas ; 3° de deux branches latérales s'articulant avec les cercles et qui fixent les lunettes contre les tempes et audessus de l'oreille.

On comprend facilement que les mêmes montures ne peuvent pas servir à tout le monde; il faut qu'elles soient en rapport de la saillie plus ou moins prononcée du nez, ainsi que de l'écartement des yeux, autrement elles pourront amener une fatigue plus ou moins grande.

Voici quelles sont les conditions d'une bonne monture de lunettes : les cercles doivent être d'une grandeur moyenne, plutôt grands que petits, et d'une forme ovale; l'arcade s'ajustera à la courbure du nez, elle sera d'une longueur telle que



Fig. 356. - Monture américaine des lunettes.

les verres ne subissent pas de mouvement latéral, et que leurs centres soient en rapport des deux axes visuels. Les branches latérales auront, soit une brisure, soit un crochet pour se tenir derrière l'oreille, sans quoi les lunettes glissent sur le nez, s'éloignent des yeux et rendent le travail fatigant.

Toutes ces conditions sont surtout indispensables à remplir chez les myopes, et je pourrais citer un fait qui prouve jusqu'à quel point la monture joue un rôle important dans les lunettes. Un malade, M. le comte P..., vint me consulter en 1868 pour ses yeux; il racontait qu'ayant eu ses lunettes cassées depuis deux mois, il ne pouvait pas trouver celles qui lui conviennent. Cet accident lui arriva en Allemagne, et il porta immédiatement les débris de verre chez l'opticien de la ville pour qu'il lui fît une nouvelle paire de lunettes. Le malade était myope et portait n° 10 concave depuis plus de quinze ans. Les nouvelles lnnettes ne lui convenaient point; il alla consulter un ophthalmologiste qui lui prescrivit n° 8 concave,

mais ce choix ne fut pas plus heureux. Deux mois s'étaient écoulés dans des consultations diverses lorsqu'il vint me voir. Je me suis convaincu facilement que le n° 10 concave lui convenait le mieux; mais ayant trouvé l'arcade de ses lunettes trop longue et les verres trop écartés, je l'ai recourbée séance tenante, et le malade retrouva sa vue naturelle.

Au lieu de la forme ci-dessus indiquée, on se sert de divers autres genres de montures, et notamment de pince-nez, de binocle ou face droite, et de monocle. Parmi les pince-nez, ceux qui remplissent le mieux les conditions de fixité sont ceux de M. Hoël: le pince-nez parisien (fig. 358) et le pince-nez américain (fig. 357). Enfin, dans certains cas, on se sert de loupes à lire (reading glasses) que l'on promène devant l'imprimé et autres objets fins qu'on veut voir

Toutes ces montures se font en acier, en or ou en argent, en aluminium, en écaille; elles doivent être légères et solides en même temps.

B. Conserves. — Les conserves sont aussi un genre des lunettes, dont le but est de protéger les yeux contre une lumière trop vive ou contre les corps étrangers.

Pour atténuer l'effet de la lumière trop vive, on se sert de verres-plans différenment colorés. Trois couleurs différentes sont surtout employées dans ce but : bleu, vert et neutre ou enfumé.

La teinte bleu-cobalt doit être spécialement employée lorsqu'il s'agit d'atténuer l'effet d'une trop vive et éclatante lumière, ou lorsqu'il faut remédier aux



Fig. 357. - Pince-nez américain.



Fig. 358. - Pince-nez parisien.

symptômes chromatiques morbides de l'œil, tels que photophobie, photopsie, chrupsie, etc. Le verre bleu-cobalt absorbe en grande partie l'orangé, le vert et le jaune de la lumière solaire, qui sont les plus gênants pour la vue tendre

C'est pourquoi nous le recommandons plus spécialement : 4° dans les rétinites et les choroïdites accompagnées de photophobies, photopsies, etc.; 2° lorsqu'il faut associer l'effet salutaire des verres colorés aux verres concaves ou convexes.

Je ne conseille l'usage des conserves vertes que lorsqu'il s'agit d'une atonie ou d'un affaiblissement de la sensibilité rétinienne dans une atrophie de la papille. Ces conserves, en effet, laissent passer une grande quantité de rayons jaunes et orangés, qui excitent la rétine plus que tous les autres rayons. Or, dans l'atrophie de la membrane nerveuse, la lumière du soleil est par trop vive pour que l'œil malade puisse la supporter; les lunettes vertes, au contraire, en adoucissant la lumière, deviennent d'autant plus utiles que les rayons jaunes, qui passent en abondance par ces verres, sont ceux qui se voient le mieux par la rétine atrophiée.

Les yeux congestionnés et rouges atteints d'iritis, de kératite, se trouveront bien, surtout dans les pays chauds, de l'usage des conserves à verre d'urane, qui absorbe plus que tout autre verre les rayons calorifiques.

Les conserves de teinte neutre ou enfumée avec une légère teinte bleuâtre ont été mises en pratique par l'opticien Chevalier. Quoiqu'on ait beaucoup de difficultés d'obtenir une bonne teinte neutre sans aucune nuance de jaune, on peut dire pourtant que, grâce aux efforts continuels d'un de nos meilleurs opticiens, Arthur Chevalier, nous possédons aujourd'hui la nuance la plus pure bleu-noir, ou ce qu'il appelle teinte neutre.

C'est surtout lorsqu'il faut diminuer la quantité des rayons lumineux sans changer leur couleur, par exemple dans le cas d'opacité du cristallin, et en général dans toutes les formes de photophobies, qu'on devra prescrire cette teinte.

On se sert, pour les conserves, soit d'un verre plan d'un grand format, soit de verres bombés comme les verres de montre. Ces derniers embrassent l'œil dans les parties latérales, et garantissent mieux que les verres plans contre l'action irritante de la lumière et de l'air vif.

Pour mieux préserver les yeux de l'effet nuisible de la lumière latérale, on ajoute sur les côtés des lunettes des goussets en crêpe noir ou en toile métallique. Cette dernière forme de conserves porte le nom de lunettes de chemin de fer (fig. 359).



Fig. 359. — Lunettes dites de chemin de fer-

Pour les ouvriers qui travaillent dans les mines, dans les carrières 'de pierre, on doit recommander l'usage des lunettes en verre plan non teinté. D'après le conseil du docteur Colm, on peut se servir avec avantage dans ce but des lunettes en mica, qui présentent cet avantage que les éclats de pierre ne les cassent pas et n'entraîment pas d'accidents.

Les lunettes de Franklin se composent de deux moitiés de verres placées dans chaque cercle de monture, l'une concave en haut pour voir au loin, et l'autre convexe en bas pour lire, lorsqu'il s'agit de myopie à distance. Franklin avait une myopie de 1/20, et arrivé à un certain âge il était devenu presbyte, ce qui le força de prendre ces sortes de lunettes qui portent son nom. On peut les employer avec un grand avantage chez les personnes fortement myopes et qui ont besoin de deux sortes de lunettes : un verre plus faible pour lire, et un verre plus fort pour voir au loin.

Les lunettes sténopéiques de Donders et les lunettes panoptiques de Serre d'Uzès ne peuvent aujourd'hui avoir qu'une très-minime application. Les pre-mières sont faites en une coque métallique percée d'un trou au milieu; les secondes sont aussi métalliques avec un trou au centre, mais elles sont planes au lieu d'être creuses comme les précédentes. Leur usage peut être quelquefois re-commandé pour la lecture chez des personnes atteintes d'opacités centrales de la cornée.

BIBLIOGRAPHIE. — Vallée, Théorie de l'œil (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1851-1861). — Donders, L'astigmatisme et les verres cylindriques, trad. franç. Paris, 1863; On thy anomalies of accommodation and refraction of the eye, transl. by Moore. London, 1864; et Beiträge zur Kenntniss der Refraetions und Accommodations Anomalien (Arch. f. Ophth., Bd. VIII, Abth. II, d. 185). — Helmho'tz, Physiologische Optik, 1861, et traduction française de Javal et Klein, 1867. — Giraud-Teulon, Vision binoculaire. Paris, 1861; et Supplément au Traité prat. des mal. de l'œil de Mackenzie. Paris, 1865. — Gavarret, Précis de la réfraction et de l'accommodation; Des images par réflexion et par réfraction. Paris, 1866; et Rapport sur un Mémoire de M. E. Javal, intitulé De l'astigmatisme (Bulletin de l'Académie de médecine, 1867, t. XXXII, p. 872). — E. Javal, De la neutralisation dans l'acte de la vision (Ann. d'oculist., t. LIV, p. 9); et Sur le choix des verres cylindriques (ibid., t. LIII, p. 50). — Polaillon, Des milieux réfringents de l'œil. Paris, 1868. — Galezowski, Tableau synoptique de la réfraction; choix des lunettes. Paris, 1865. — Laurence, Sur l'astigmatisme (Med. Times and Gaz., 1863, p. 464); et The optical defects of the eye and their consequences, asthenopia and strabismus. London, 1865. — Ch. Pope, Synoptical table of the refraction of the eye, choix of glasses. Saint-Louis. — Green, On a color Test for astigmatism, and on a new system of Tests, for the defection and measurement of astigmutism (Transactions of the American ophthalm. Society. New-York, 1869, p. 130).

# QUATORZIÈME PARTIE

MUSCLES DE LÆEIL

Anatomic. - Placé dans la partie antérieure de l'orbite, le globe de l'œil se trouve enchâssé dans une sorte de cavité aponévrotique formée par la capsule de Tenon. Par suite de cette disposition, l'œil peut tourner autour de son centre au

moyen de quatre muscles droits et de deux obliques.

Tous ces muscles, à l'exception du petit oblique, ont leur point d'insertion au fond de l'orbite, au pourtour du trou optique osseux, qui est tapissé par une gaîne fibreuse circulaire appelée anneau de Zinn (fig. 360, 4). C'est cette dernière qui leur sert de point d'attache. De là ils se portent en avant sous forme de petits faisceaux, s'écartent successivement les uns des autres, et, après avoir contourné la partie équatoriale de l'œil, sur laquelle ils s'appuient comme sur une poulie, ils perforent la capsule de Tenon à quelques millimètres de la cornée, et s'insèrent à la sclérotique.

1. Muscle droit interne (fig. 360, 10). - Il a une double insertion, l'une au tendon de Zinn, et l'autre à la gaîne fibreuse du trou optique; de là il se porte en



Fig. 360. — Muscles de l'œil gauche (\*).

avant, le long de la paroi orbitaire interne, contourne la partie équatoriale de l'œil, perfore la capsule de Tenon, et s'attache à 4 millimètres de la cornée, sur une largeur de 7 à 8 millimètres. Une petite portion de ce muscle se détache au niveau du globe de l'œil et se porte vers la crête de l'os unguis.

2. Muscle droit inférieur. — Il naît par un tendon commun aux droit interne et externe de la moitié inférieure du trou optique, et se termine en avant par un tendon de 7 millimètres de largeur. La plus graude partie de ce dernier, à peu près 6 millimètres, s'attache en dedans de la ligne médiane, et un seul millimètre se trouve à peine en dehors de cette ligne.

3. Muscle droit externe (fig. 360, 7 et 11). - Il naît par deux faisceaux, l'un inférieur, provenant de l'anneau de Zinn, et l'autre supérieur, naissant, d'après Sappey, de la gaîne fibreuse du nerf de la troisième paire. De là, le muscle se porte

en avant et en deliors, en longeant la paroi externe de l'orbite, contourne la partie

<sup>(\*) 1,</sup> nerf optique; 2, glande lacrymale; 3, gaîne du nerf optique; 4, anneau de Zinn; 5, orifice pour le passage des nerfs moteurs, oculaire commun et externe du nerf nasal; 6, orifice pour le passage d'une veine; 7, insertion du droit externe; 8, releveur de la panpière supérieure; 9, droit supérieur; 10, droit interne; 11, droit externe; 12, grand oblique; 13, son tendon plectis; 14, sa poulie de réflexion (Beannis et Bouchard).

lante du globe de l'œil, et s'attache à la sclérotique à 7 millimètres de la cornée muscle est le plus long de tous les muscles droits, et envoie, d'après Tenon et het, un faisceau musculaire accessoire, qui va s'insérer à l'angle externe de libite.

4. Muscle droit supérieur (fig. 360, 9). — Il prend son origine à la gaîne fibreuse entoure le nerf optique, et à la partie interne de la fente sphénoïdale. Transformé ume les autres muscles en un faisceau aplati, il contourne la partie équatoriale de 11, et, à 6 millimètres de la cornée, il s'attache à la sclérotique par un tendon 1; e de 7 millimètres, dont la plus grande partie se trouve en dedans de la ligne liane.

5. Muscle grand oblique ou oblique supérieur (fig. 361, 41). — Il s'insère à l'an-

ru fibreux de Zinn, entre l'roit supérieur et le droit irne; de là il se dirige vi l'angle interne et supérer de l'orbite, se transfae en un tendon près de coulie, qu'il traverse, et sorte ensuite en arrière, e pas et un peu en dehors, se au-dessous du muscle d't supérieur pour s'insérà la sclérotique, sur le qrt supérieur externe et prérieur du globe.

. Muscle petit oblique ou que inférieur (fig. 361, .—Ils'insère sur le plan-



Fig. 361. — Muscles de l'œil, couche profonde (\*).

er inférieur de l'orbite, un peu en dehors du sac lacrymal et tout près du bord taire inférieur; de là il se porte en dehors et en arrière, glisse entre le globe d'œil et les muscles droit inférieur et droit externe; puis il va s'insérer par une large a névrose au quart supérieur externe et postérieur du globe, au voisinage du bord e rne du droit supérieur, et presque en face de l'insertion du grand oblique.

. Muscles orbitaires. — Des quatre muscles droits et du petit oblique, on voit, d'rès Sappey, se détacher autant de prolongements se rendant aux parties corresplantes du bord orbitaire. Ils portent, d'après cet auteur, les noms de muscles

ntaires externe, interne et inférieur.

Aponévrose orbito-oculaire ou capsule de Tenon. — Elle est constituée par une ribrane fibreuse provenant d'un dédoublement du périoste. Tenon (1) était le praier qui l'avait décrite avec soin, puis elle a été mieux étudiée par Hélie (2) et det (3). Selon Sappey (4), l'aponévrose orbitaire s'irradie, au contraire, du globe de comme d'un centre, sur les muscles qui le meuvent, puis s'étend jusqu'aux sis de l'orbite et aux bords adhérents des paupières.

périoste orbitaire, en sortant du trou optique (a, fig. 362), tapisse la cavité orbire jusqu'à sa base b; là, il se dédouble en deux feuillets, l'un qui se porte en haut e front et en bas sur l'os maxillaire, et l'autre qui s'engage dans l'épaisseur de a upière jusqu'au tarse, pour constituer son ligament suspenseur. En se réfléchis-

Tenon, Mem. d'anat. et de physiol., 1806, p. 200.

Hélie, thèse de Paris, 1841.

Richet, Anat. med. chirurg., Paris, 1860, p. 326.

Sappey, Traité d'anat. descript., t. II, 1re part., p. 115, 1868.

<sup>3,</sup> pyramidal; 9, sourcilier; 10, muscle petit oblique de l'oil; 11, muscle grand oblique; 18, transverse

sant sur elle-même, la capsule double le cul-de-sac conjonctival, se porte sur le gle de l'œil en avant, jusqu'au voisinage de la cornée (c). lei elle revient de nouve



Fig. 362 - Aponévrose orbito-oculaire (\*).

cornée (c). Ici elle revient de nouve sur elle-même, et se porte en arripour recouvrir l'hémisphère postérieur globe, auquel elle n'est unie que par tissu cellulaire lâche. Arrivée vers le n optique e, elle s'épaissit rapidement, et confond intimement avec la gaîne terne, qui peut être considérée com sa continuation directe.

Il résulte de cette exposition que l ponévrose orbito-oculaire forme une so de cavité close postérieure qui renfer le tissu cellulo-adipeux, les muscles l'œil, les vaisseaux et les nerfs. En av de cette aponévrose se trouve une au cavité qui est uniquement occupée pa globe de l'œil. Les muscles de l'œil (m sont situés dans la cavité postérieure, milieu du tissu cellulo-graisseux, et ils peuvent s'insérer à la sclérotique qu près avoir franchi la capsule.

Lorsqu'on examine ces organes en détail, on voit que chaque muscle, en sort de la capsule, est entouré, sur une certaine étendue, d'une gaîne aponévrotiq c'est le prolongement de la capsule elle-même.



Fig. 363. — Coupe horizontale pratiquée à la naissance des pédoncules cérébraux. Origine de l'oculo-moteur commun, d'après Stilling (\*\*).

On comprend dès lors que, pour se la section d'un de ces muscles, il souvrir préalablement la capsule.

Nerfs moteurs de l'ail. Les must de l'œil sont pourvus de nerfs qui prodent à leurs mouvements. Les droit terne, droit supérieur, droit inférieu le petit oblique, reçoivent leurs fil. nerveuses de la troisième paire, tarque le droit externe possède le nerf de sixième paire, et le grand oblique le 1 pathétique on quatrième paire. Examnons chacun de ces nerfs.

1. Nerf oculo-moteur commun (tresième paire). — Ce nerf naît, en aprence, à la face interne du pédonc cérébral, près de l'espace inter-péd culaire. L'origine réelle de ces nest située, d'après Stilling, dans la ptubérance, tout près de son bord arrieur et un peu au-dessous de l'aque de Sylvius (fig. 363, 5). Les fibres de

deux nerfs s'anastomosent sur la ligne médiane, comme cela avait été démontré par

(\*) a,b,c,e, aponevrose orbito-oculaire; d, cavité postérieure de l'orbite; mm, muscles de l'oil.

<sup>(\*\*) 1,</sup> Espace interpédoneulaire; 2, conpe de l'aquedne de Sylvins; 3, raphé médian; 4, masses de ficuplées transversalement et comprenant dans leurs intervalles des cellules nervenses, ces fibres appartien aux pédoneules cérébelleux supérieurs au-dessus de leur décussation; 5, racines du nerf oculo-moteur comu 6, noyau de ce nerf; 7, coupe du tubercule quadrijumeau antérieur; 8, pédoneule cérébral; 9, substance 1 locus niyer).

pian; elles se portent vers la surface des pédoncules cérébraux, où elles se réunissent un cordon nerveux. De là ce nerf se porte en avant et en dehors, chemine dans a paroi externe du sinus caverneux, au-dessus du moteur oculaire externe, en

ledans du nerf pathétique et de 'ophthalmique de Willis. Il pénètre nsuite dans l'orbite en traversant a fente sphénoïdale, entre les deux endons du droit externe. C'est dans on trajet du sinus caverneux que le terf moteur oculaire commun s'atastomose avec l'ophthalmique de Villis, et avec le grand sympalique.

Arrivé dans l'orbite, il se divise n deux branches : la supérieure, ui se rend au droit supérieur, et l'élévateur de la paupière supérieure, et la branche inférieure, ournissant des filets nerveux aux froit interne, droit inférieur, petit blique et au ganglion ophthalmique.

— Comme nous verrons plus loin, l'après les faits pathologiques, il loit exister un filet spécial se disribuant dans les fibres inférieures lu droit interne et les fibres internes du droit inférieur.

2. Nerf pathètique (quatrième paire) (fig. 363, 3).— Né en apparence au sommet de la valvule de Vicussens, derrière les tubercules quadrijumeaux, il paraît provenir, d'après Vulpian, en partie du ruban le Reil et en partie du pédoncule cérébelleux supérieur. Après avoir contourné la protubérance et la face inférieure du pédoncule cérébral, il longe le bord interne de la grande fente de Bichat, et s'engage dans



Fig. 364. — Nerfs de l'orbite (1).

l'épaisseur de la paroi externe du sinus caverneux, au-dessus de l'ophthalmique et en dehors du moteur oculaire externe. Il pénètre dans l'orbite par la fente sphénoïdale, et se distribue au muscle grand oblique. Il est remarquable, d'après Claude Bernard, par l'anastomose qu'il offre avec la cinquième paire, que l'on peut distinguer sur la figure ci-jointe (fig. 364).

3. Nerf moteur oculaire externe (sixième paire). — Il prend naissance immédiatement derrière la protubérance, dans le sillon qui sépare cette dernière du bulbe rachidien. D'après Lockhart-Clarke (1) et Duchenne (de Boulogne), ces nerfs prennent

(1) Lockhart-Clarke, Researches on the intimite structure of the Brain (Philosophical transactions). Part. 1, 1868, p. 302.

<sup>(\*) 1,</sup> ganglion de Gosser; 2, nerf oculo-moteur commun; 3, nerf pathètique; 4, nerf optique; 5, nerf frontal; 6, nerf lacrymal; 7, nerf nasal; 8, branche ethmodale du nerf nasal; 9, nerf trochléateur; 10, nerf frontal interne; 11, nerf frontal externe; 12, branches terminales entanées du lacrymal; 13, branches que ce nerf fournit à la glande lacrymale; 14, filet anastomotique du lacrymal sur le remeau orbitaire du maxillaire supérieur (Beaunis et Bouchard).

naissance réelle dans les noyaux centraux, qui sont situés en arrière du point de réunion des pyramides antérieures avec le bord inférieur du pont de Varole, près c fasciculus tères du plancher de quatrième ventricule. De cette façon, il se troi d'une part au voisinage de la sixième paire du côté opposé, et de l'autre à côté de septième paire. Vulpian a pu suivre ces fibres jusque dans l'épaisseur de la probérance; peut-être sont-ce des communications avec le noyau de la troisième pa du côté opposé, et alors on s'expliquerait la simultanéité des contractions de sixième paire d'un côté et de la troisième paire du côté opposé.



Fig. 365. — Anastomoses du nerf pathétique (\*).

Détaché de la masse cérébrale, il se porte en dehors et en avant sur les côtés de lame quadrilatère du sphénoïde, et s'engage ensuite dans le sinus caverneux entre carotide interne et le pathétique. Dans l'orbite, il pénètre à travers la fente sphénodale, entre les deux tendons du droit externe, dans lequel il se distribue tout entir Dans des cas exceptionnels, il envoie des ramifications au petit oblique et au gangli ophthalmique.

Ce nerf s'anastomose dans le sinus caverneux avec le plexus de ce nom et l'ophthimique.

Physiologie des muscles et des nerfs moteurs de l'œil. — Les trois pair de nerfs crâniens que nous venons de décrire sont destinées à animer les six musc qui concourent aux mouvements de l'œil.

Le nerf moteur oculaire commun fait contracter les muscles droit interne, sur rieur, inférieur, le petit oblique et l'élévateur de la paupière supérieure. Les dé troisièmes paires peuvent agir simultanément et faire converger les yeux vers un po qui se trouverait situé sur la ligne médiane; lorsque, au contraire, on regarde sà droite, soit à gauche, il y a simultanément contraction de la troisième paire da un œil et de la sixième paire dans l'autre.

Pour bien comprendre l'action des muscles oculaires, il faut envisager l'œil com une sphère suspendue dans l'orbite et exécutant les mouvements de rotation auto de son centre. Dans tous ces mouvements, le méridien vertical des deux yeux re toujours parallèle, mais il peut conserver sa direction verticale, ou devenir ol que, comme nous le démontrerons bientôt.

L'action des muscles oculaires est complexe; ils n'agissent jamais isolément, m par groupes qui sont en antagonisme les uns des autres. Voici les différentes directions dans lesquelles l'œil exécute ses mouvements:

4° Le mouvement de l'œil en dedans et dans le plan horizontal s'exécute à l'a de trois muscles : droit interne, droit supérieur et droit inférieur; ces deux dernie comme nous avons vu, s'insèrent par la plus grande partie de leurs fibres en deda de l'axe optique, et se contractent avec le droit interne.

<sup>(\*)</sup> M, muscle grand oblique dans lequel se distribue le nerf pathétique P, P'; N, nerf moteur oculaire extent O, nerf optique; C, nerf moteur oculaire commun, présentant là, dans le sinus caverneux, un aspect grisa comme ganglionnaire; E, trone de la cinquième paire; L, nerf maxillaire inférieur; S, nerf maxillaire su rieur; X, nerf frontal interne; P, P', nerf pathétique; A, anastomose en arcade de ce pathétique sur le fro interne; F, nerfs frontaux de la branche ophthalmique (Cl. Bernard).

2° Le mouvement de l'ail horizontalement en dehors se fait par la contraction nultanée de trois muscles, qui sont : le droit externe, le grand et le petit oblique. 3° Le mouvement de l'ail verticalement en haut est produit par l'action combinée droit supérieur, de l'oblique inférieur et des fibres supérieures du droit interne. 4° Dans le mouvement de l'ail verticalement en bas, il y a aussi trois muscles qui contractent; ce sont : le droit inférieur, le grand oblique, et les fibres inférieures droit interne.

Dans tous ces quatre mouvements, le méridien vertical conserve sa direction vertile. Les quatre directions suivantes sont accompagnées d'inclinaison du méridien ver-

al soit en dedans, soit en dehors.

5° Le mouvement diagonal en haut et en dedans s'exécute au moyen de deux muses : du droit supérieur et du droit interne (fibres supérieures). Le méridien veral s'incline en dedans.

6° Dans le mouvement diagonal en haut et en dehors, deux muscles y prennent et; ce sont : le petit oblique et le droit externe. Le méridien vertical est incliné

dehors.

7º Le mouvement diagonal en bas et en dedans s'exécute par la contraction du

oit inférieur associé au droit interne.

Il est plus que probable que ce ne sont que les fibres inférieures du droit interne les fibres internes du droit inférieur qui se contractent séparément de la masse de ux muscles, et cette contraction doit s'exécuter au moyen d'un filet nerveux isolé, ai rencontré, en effet, deux cas dans lesquels il n'y avait que la paralysie de ces arties des muscles sans que les autres portions de la troisième paire aient été enommagées. Le méridien vertical était légèrement incliné en delors.

8° Le mouvement diagonal en bas et en dehors exige la contraction simultanée du

and oblique et du droit externe. Le méridien vertical s'incline en dedans.

On voit, par cette exposition, que chaque mouvement de l'œil, dans une des directors verticale ou horizontale, se fait à l'aide d'un groupe de trois muscles qui se intractent au même degré que les trois antagonistes se relâchent. Les mouvements pliques, en diagonale, ne se font que par la contraction des groupes de deux muscles, ii ont un nombre égal de muscles antagonistes; ces derniers se relâchent au moent où les autres se contractent, et vice versâ.

Dans les mouvements associés des deux yeux, il y a constamment le même nombre e muscles qui agissent dans chaque œil. Si nous fixons, par exemple, un objet placé n face de nous sur la ligne médiane, il y a trois muscles dans chaque œil qui se ontractent simultanément; ce sont : les droits internes, les droits inférieurs et les

upérieurs.

Quand nous regardons en bas et à gauche, il n'y a que deux muscles qui se conactent dans l'œil gauche; ce sont : le grand oblique et le droit externe, et au même noment l'œil droit se tourne vers le côté gauche et en bas par la contraction du droit.

nférieur et du droit interne, etc.

Ce n'est que dans ces conditions que la vision binoculaire peut se faire et l'objet tre vu simple, parce que, sous l'influence de la force égale des contractions muscuaires dans les deux yeux, l'image de l'objet frappe les points identiques des deux réines et produit l'effet d'une vision simple. Mais il suffit que, dans un groupe quelonque, un des muscles manque pour que l'équilibre dans les mouvements des leux yeux cesse, et que la diplopie ou vision double apparaisse. L'œil, dans ce as, prend une direction vicieuse, il se dévie soit en dehors, soit en dedans, ce qui constitue un état pathologique appelé strabisme.

# CHAPITRE PREMIER

## MODE D'EXPLORATION DES MUSCLES DE L'OEIL

Il n'est pas toujours facile de reconnaître l'existence de certaines affections de muscles de l'œil, c'est pourquoi il est nécessaire de procéder, dans l'examen de cemaladies, avec ordre et méthode.

Les affections des muscles se traduisent habituellement soit par un affaiblissment de contractilité, soit par une contraction exagérée. Dans l'un comme da l'autre cas, il se produit une déviation de l'œil ou strabisme.

1. Dans un degré très-prononcé de strabisme, la déviation peut être remarque avec facilité même à une grande distance. Lorsqu'au contraire le strabisme e léger, on peut le reconnaître de la manière suivante : on ouvre un œil du malac en mettant la main au devant et on lui fait fixer de l'antre œil un objet quelconque l'on tient en face de lui à la distance de 25 centimètres. Si pendant cet expérience l'œil caché se trouvait dévié, il fait un mouvement brusque pour tourner soit en dedans, soit en dehors, dès qu'on le découvre. Ce mouveme tardif exécuté par l'œil dévié indique la présence d'un strabisme.

2. Les paralysies des muscles de l'œil se reconnaissent facilement lorsqu'ell sont complètes, leur diagnostic présente au contraire quelques difficultés lorsqu ne s'agit que d'un simple affaiblissement d'une paire de nerfs. Dans l'une completant l'autre de ces variétés, l'examen fait à distance peut être d'une certaine ut lité. C'est ainsi que, dans la paralysie de la troisième paire, la chute de la paupiè supérieure sera remarquée de loin. Dans les paralysies de la sixième ou de quatrième paire, le malade, pour éviter la diplopie, tournera la tête du côté oppos à la paralysie, chaque fois qu'il voudra fixer quelque chose ou qu'il s'avancera c face.

3. En faisant tourner fortement les yeux à droite ou à gauche, on verra qu't des deux yeux n'atteint pas aussi facilement le coin de l'œil que l'autre.

4. Dans une paralysie récente, les malades se plaignent généralement de diplopie, de la fatigue des yeux pendant le travail et le regard au loin; les deu symptômes disparaissent dès qu'on cache un des deux yeux.

5. Si le malade ne se plaint point de diplopie, malgré la paralysie de l'u ou de l'autre muscle, il est nécessaire alors de la rechercher en se servant d'u verre coloré, rouge ou violet, que l'on place devant l'un des deux yeux pendar qu'il fixe une bougie allumée. En faisant porter la bougie à droite ou à gauche en haut ou en bas, on fera apparaître au malade deux bougies, dont l'une ser rouge et l'autre blanche. Ce sera l'indice certain de l'affection d'un des muscle oculaires.

6. Le strabisme est souvent la conséquence d'une affection quelconque d globe de l'œil lui-même, et provient d'un affaiblissement ou d'une perte de la vu occasionnée par une cataracte, une atrésie pupillaire, ou une affection grave de membranes profondes de l'œil. On examinera à cet effet l'état des membrane internes de l'œil et, d'après les résultats obtenus, on décidera s'il s'agit d'un

l'ection idiopathique des muscles, ou si, au contraire, la déviation n'est qu'un lénomène secondaire et symptomatique d'une altération intra-oculaire.

## CHAPITRE II

MALADIES DES MUSCLES DE L'OEIL

Les affections des muscles de l'œil sont de deux sortes : les unes sont primitives dépendent de la paralysie ou du spasme de ses nerfs, les autres sont secondaires, casionnées par un affaiblissement ou une perte de la vue. Dans l'une comme ns l'autre de ces variétés, on remarque une insuffisance dans leur contraction, ivie d'une déviation de l'œil, et qui porte le nom de strabisme. Le strabisme est nvergent, lorsque c'est en dedans que l'œil est dévié; il est divergent, quand il tourné en dehors. Il peut être appelé supérieur ou inférieur selon que l'œil sera urné en haut ou en bas. Le strabisme n'est donc, à proprement parler, qu'un imptôme; il désignera la maladie lorsqu'on y joindra l'expression de la cause ui a provoqué cette déviation. C'est ainsi que nous distinguons : strabisme paratique, lorsque la déviation de l'œil est due à une paralysie d'un des nerfs moteurs; trabisme spasmodique, dû aux contractions spasmodiques d'un des muscles; trabisme optique, qui est produit par un affaiblissement de la vue; strabisme icatriciel, occasionné par des adhérences morbides qui se produisent entre les aupières et l'œil.

Les affections des muscles de l'œil que nous aurons à étudier sont :

Strabisme paralytique... Paralysie de la troisième paire. Paralysie de la quatrième paire. Paralysie de la sixième paire.

(Contraction spasmodique des branches de la troisième paire.

Strabisme spasmodique. . Contraction spasmodique du droit externe.

Nystagmus ou spasme oscillatoire des muscles de l'œil.

Strabisme optique (conco- | Strabisme convergent.

mitant des Allemands). Asthénopie musculaire ou strabisme divergent latent.

. Strabisme cicatriciel.

Nous étudierons en dernier lieu le traitement chirurgical et orthopédique du trabisme.

## ARTICLE PREMIER.

## STRABISME PARALYTIQUE.

§ I. — Paralysie de la troisième paire ou du moteur oculaire commun.

Les déviations paralytiques des yeux se déclarent d'une manière assez brusque et, le plus souvent, sous l'influence des affections cérébro-spinales ou de la syphilis. Voisin et Liouville (1) ont démontré pourtant un fait de la plus haute importance : que le strabisme divergent avec affaiblissement de tous les muscles recevant leur innervation de la troisième paire, ainsi que la diplopie aux

<sup>(1)</sup> Voisin et Liouville, Journal d'anatomie et de physiol., f. IV, 1867.

images croisées, penvent être provoqués dans l'espace d'une ou deux heures pa des injections sous-cutanées de curare dans la proportion de 5 centigrammes 10 centigrammes en solution filtrée. Cette expérience démontre d'une manièr péremptoire que le curare a une action directe et spéciale sur les nerfs de 1 troisième paire.

Nous avons vu plus haut que le nerf de la troisième paire envoie ses fibres au muscles droit interne, droit supérieur, droit inférieur, au petit oblique, au sphinc ter pupillaire et à l'élévateur de la paupière supérieure.

La paralysie de ce nerf pent s'étendre à toutes ses branches et constituer un paralysie complète; ou bien on ne trouve qu'une partie de ses filets affaiblis dan ses fonctions, ce qui constitue une paralysie incomplète. Il importe d'étudic chacune de ces variétés et d'indiquer quelques symptômes particuliers qui s' rapportent à la paralysie de deux troisièmes paires.

- A. PARALYSIE COMPLÈTE DE LA TROISIÈME PAIRE. Symptomatologic Signes anatomiques. 1. Le premier symptôme, le plus caractéristique, e la cliute de la paupière supérieure (ptosis), qui ne se relève point malgré les plu grands efforts du malade. Cette ptosis diffère essentiellement de celle occasionné par le spasme, en ce sens qu'en soulevant la paupière avec les doigts on ne trouv point de résistance, et lorsqu'on la fait relâcher ensuite, elle s'abaisse lentemen
- 2. Les mouvements de l'œil en haut, en bas et en dedans sont complétemer annihilés; la cornée et la pupille se trouvent dans la ligne médiane, ou accul vers l'angle externe de l'orbite. Au lieu de se tourner dans différents sens, il n fait que subir des mouvements légers de rotation autour de son axe par l'effe du muscle grand oblique. La convergence des deux yeux est abolie et il y a u strabisme divergent.
- 3. La pupille subit une dilatation moyenne, et devient immobile. Cette my driase n'est pas très-prononcée et, sous l'influence d'atropine, elle peut atteindre des proportions bien plus considérables. C'est la paralysie des branches ciliaires quamène cette altération, suivie en même temps d'une paralysie du muscle accommodateur.
- 4. L'œil malade semble être propulsé en avant et faire une saillie hors de l'orbite, ce qui n'est dû qu'au relâchement des trois muscles droits et du petit oblique qui ne l'entraînent pas assez profondément dans le fond de l'orbite.

Signes fonctionnels. — Pour que les deux yeux, en fixant un objet, voier simple, il faut que leurs axes convergent sur ce même objet; la moindre déviatio de l'un des yeux dans un sens ou dans l'autre rompt l'équilibre de ces mouvements et fait voir double, ce qui porte le nom de diplopie.

Dans la paralysie de la troisième paire, l'œil est dévié en dehors, ce qui occasionne la diplopie avec les deux images se produisant sur des points no identiques des deux rétines. Les images doubles sont croisées, ce qui veut dir que l'image située à droite appartient à l'œil gauche, et celle située à gauche s. rapporte à l'œil droit.

Le mécanisme de cette diplopie peut être expliqué facilement par la figur ci-après (fig. 3 66). L'œil droit, n'étant point dévié, regarde le point o et reçoit l'imag de cet objet dans la macula en m; l'œil gauche, étant dévié en deliors, ne peup plus recevoir l'image de l'objet o sur la macula, qui regarde vers le point a, mai

elle se peint sur la portion de la rétine située en dehors de la tache jaune m. Et comme, d'après les lois physiologiques, toute impression qui se produit sur la

partie externe de la rétine est renvoyée en dedans de l'axe optique, il s'ensuit que cette image sera, du point o', projetée en o'' en croisant la ligne o m qui se dirige vers l'objet lui-même. C'est ainsi que l'image o'', qui se trouve située a droite du malade, appartient à l'œil gauche, et celle qui est à sa gauche appartient à l'œil droit non dévié.

Lorsque le malade regarde directement en face et dans le plan horizontal, les images paraissent au même niveau. L'image de l'œil paralysé paraîtra au contraire plus basse quand il regardera en bas, et elle paraîtra plus haute lorsqu'il regardera au-dessus du plan horizontal.

L'écartement des deux images devient d'autant plus prononcé que l'objet est porté dans la direction de l'œil sain et par conséquent vers le muscle paralysé.



Fig. 366. — Direction des axes visuels dans le strabisme divergent (\*).

La diplopie rend la vision vague et incertaine, suivie, au bout de quelque temps, d'une fatigue considérable et des vertiges. Mais si la paralysie est complète, la chute de paupière empêche la diplopie de se produire en ne laissant qu'un seul œil ouvert.

B. PARALYSIE INCOMPLÈTE DE LA TROISIÈME PAIRE. — Plusieurs des symptômes décrits plus haut peuvent faire défaut, ce qui rendra naturellement le diagnostic plus difficile. C'est ainsi que la chute de paupière et la dilatation de la pupille peuvent manquer, les mouvements de l'œil peuvent être en grande partie conservés. On remarquera pourtant que l'œil malade est légèrement dévié en dehors, et que, pour se tourner vers l'angle interne, il exécute quelques mouvements oscillatoires ou tremblotants. D'autre part, le malade se plaint de la fatigue des yeux et d'un trouble de la vue qui tantôt se traduit en diplopie, tantôt la vue double n'est découverte qu'au moyen d'un verre rouge.

La paralysie du petit oblique ne peut être constatée que très-difficilement; dans quelques cas j'ai pu la diagnostiquer par l'obliquité du méridien vertical pendant que l'objet était porté en haut et en dehors.

C. PARALYSIE DE DEUX TROISIÈMES PAIRES. — La paralysie simultanée de

<sup>(&#</sup>x27;) am, axe visuel de l'œil strabique; om, axe visuel de l'œil sain; o'', fausse image appartenant à l'œil

deux troisièmes paires est tellement rare, qu'on ne la trouve point décrite chez les auteurs. Je l'ai rencontrée pourtant chez quelques malades; l'nn d'entre enx était atteint de l'ataxie locomotrice et se trouvait dans le service du professeur Béhier à la Pitié, et l'autre malade avait la même affection oculaire à la suite de plusieurs attaques épileptiformes et se trouvait dans une des salles de la Pitié, dont le service était confié au docteur Peter. Dans l'un et l'autre de ces cas la diplopie n'existait point, les deux yeux ayant été fortement déviés en dehors. Ces malades ont en beaucoup de peine à se conduire, ils ne voyaient presque rien de face; pour fixer un objet, ils regardent toujours soit à droite, soit à gauche. Zambaco rapporte un cas remarquable de la paralysic de deux troisièmes paires consécutive à la syphilis.

Diagnostic différentiel. — La paralysie de la troisième paire peut être confondue avec :

1° Ptosis spasmodique: la paupière abaissée, au lieu d'être flasque comme dans la paralysie, reste au contraire contractée et ne peut être soulevée qu'avec une grande peine; d'autre part, l'œil n'est point dévié, la pupille est normale et il n'y a point de diplopie.

2° Contraction spasmodique du droit externe : elle amène, de même que la paralysie de la troisième paire, une diplopie aux images croisées; on reconnaît facilement cette affection par rapprochement et éloignement constants des deux images pendant que le malade fixe un objet.

3° Strabisme divergent consécutif aux affections des membranes internes de l'æil: l'examen ophthalmoscopique et l'épreuve de l'acuité visuelle font décider du diagnostic différentiel.

Étiologie. — La paralysie de la troisième paire se rencontre tout aussi fréquemment que celle de la sixième paire. Sur 154 strabismes de différentes natures j'ai rencontré 24 fois la paralysie de la troisième paire et 27 fois celle de la sixième paire, pendant que la paralysie de la quatrième ne figure que cinq fois.

1. L'ataxie locomotrice est une des affections qui amènent le plus souvent la paralysie du moteur oculaire commun. Duchenne (de Boulogne) (1) signala en effet le premier que, dès le début de l'ataxie, on aperçoit la paralysie de la troisième ou de la sixième paire, qui est le plus souvent passagère et disparaît sans aucune intervention. Cette paralysic passagère ne peut être expliquée que par une sorte de congestion passagère produite au voisinage des fibres atrophiées et désorganisées dans la substance cérébrale. C'est un des symptômes initiaux de l'ataxie de comme dit Duchenne.

2. Parmi les affections cérébrales, il faut signaler aussi les affections du pon de Varole, au point d'immergence de la troisième paire. Les épanchements et le tumeurs des pédoncules cérébraux, les méningites de la base du crâne, peuven tous amener une paralysie de ce nerf.

3. L'affection syphilitique occasionne aussi très-souvent cette paralysie; l'altération peut avoir son siége soit dans la substance propre du nerf (névrite syphilitique), soit dans le périoste au point de passage du nerf dans l'orbite. L'affection syphilitique donne lieu quelquefois au développement d'une gomme dans le pé

<sup>(1)</sup> Duchenne (de Boulogne), Mémoire sur l'ataxie locomotrice (Arch. gén. de méd., 185 et 1859); et De l'électrisation localisée, 2e édit., Paris, 1861, p. 389 et suiv.

doncule cérébral ou le pont de Varole, ce qui ne pourra être diagnostiqué que par l'existence simultanée d'autres symptômes cérébraux. Ricord remarque que cette paralysie est assez fréquente dans la période tertiaire. Elle peut exister seule sans aucune autre manifestation concomitante; dans d'autres cas on constate l'hémiplégie faciale ou des membres avec des douleurs de tête et des vomissements, etc.

La présence d'une exostose au front, sur la tempe ou une autre partie de la boîte crânienne, nous conduit à penser qu'une affection analogue se trouve sur le trajet du nerf de la troisième paire. L'existence de l'iritis ou de la choroïdite, conjointement avec la paralysie des muscles, doit faire soupçonner la cause syphilitique.

4. Les tumeurs du cerveau situées dans le trajet de ces nerfs peuvent amener

une paralysie consécutive à la compression.

5. Les affections de l'orbite, telles que tumeurs, exostoses, kystes, etc., amènent aussi des paralysies de la troisième paire, ce qui sera facilement reconnu par l'existence simultanée de paralysies d'autres nerss oculaires et de l'exophthalmie.

6. Les causes rhumatismales peuvent entraîner à leur tour une paralysie de la troisième paire, qui ne sera le plus souvent que partielle en n'atteignant qu'une

branche palpébrale ou celle du muscle droit interne.

7. Les blessures et les contusions sur la tête peuvent entraîner la même affection, et qui peut être due soit à une fracture de la fente sphénoïdale, soit à un épanchement dans les méninges.

Durée et pronostic. — La paralysie de la troisième paire ne présente en général pas de gravité, et elle guérit dans la grande majorité des cas, qu'elle soit occasionnée par la syphilis ou toute autre cause. Mais dans l'ataxie locomotrice, n'étant qu'un signe précurseur d'autres phénomènes généraux, elle constitue un symptôme d'une excessive gravité.

La durée de cette paralysie dans l'ataxie est très-variable, le plus souvent elle se dissipe au bout de quelques semaines ou quelques mois. Selon Trousseau, cet accident revient quelquesois dans la période consirmée de l'ataxie, après avoir disparu pendant plusieurs années. Certains malades le gardent le reste de leur vie.

Dans la paralysie de nature syphilitique, la guérison n'a lieu qu'après un traitement actif de quatre semaines à deux mois, et souvent je l'ai vu récidiver.

Si la maladie ne cède au début à aucun traitement, il faut craindre une affection cérébrale grave, telle que tumeur, kyste, ramollissement, etc.

Traitement. — 1. Ayant reconnu la cause de la maladie, on prescrira le traitement en conséquence. C'est ainsi que dans la paralysie syphilitique nous aurons recours soit au traitement mixte, si l'affection primitive est de date récente, soit à l'iodure de potassium à des doses progressivement croissantes si l'infection remonte à une date ancienne.

2. Des frictions sur le front et la tempe sont faites matin et soir avec l'onguent double hydrargyrique ou napolitain, dans la première quinzaine. Passé cette époque on appliquera successivement plusieurs mouches de Milan.

3. Pour diminuer le trouble de la vue occasionné par la dilatation de la pupille, on prescrira l'instillation du collyre d'ésérine deux fois par jour, selon la formule

suivante:

<sup>24</sup> Eau distillée.. 10 gram. | Sulfate d'ésérine (neutre).. 081,02

Je me suis convaincu que ce collyre rend de réels services dans cette maladie, non-seulement en faisant disparaître le trouble, mais il active aussi le rétablissement des fonctions des muscles paralysés en y provoquant des contractions trèsprononcées. Le docteur Marini recommande aussi la fève de Calabar, comme moyen curatif des paralysies de la troisième paire.

4. Si la paupière n'est pas abaissée, et si la diplopie gêne la vue, on prescrira l'usage des conserves que je recommande tout spécialement dans cette affection. Ce sont des verres plans d'une teinte fumée neutre, grandeur moyenne, dont l'un correspondant à l'œil malade se trouve dépoli à sa surface postérieure. Ces lunettes ne sont pas très-disgracieuses, et en même temps elles ne permettent de voir que d'un seul œil, ce qui fait disparaître la diplopie.

5. Dans l'intervalle qui sépare l'application d'un vésicatoire de l'autre, il est

bon de prescrire des bains sulfureux de deux à trois par semaine.

6. La faradisation appliquée directement sur le muscle lésé au moyen d'un électrode en forme d'une petite plaque, dont une surface est doublée d'une couche d'ivoire, comme cela était conseillé Duchenne (de Boulogne), concourt au rétablissement des fonctions musculaires.

7. Tous ces moyens seront inutiles lorsqu'on s'apercevra que la maladie est due à l'ataxie locomotrice. C'est contre la maladie générale qu'on devra diriger toute son attention et l'on agira selon les indications que l'on trouvera développées dans les travaux de Trousseau (1), de Topinard (2), de Jaccoud et dans divers autres traités de pathologie interne et monographies.

8. Dans des paralysies consécutives au traumatisme, l'application des sangsues derrière les oreilles, les purgatifs fréquents et des vésicatoires au pourtour de

l'orbite, seront prescrits de préférence.

9. Lorsque la paralysie est de date ancienne, et que la déviation de l'œil est devenue définitive et permanente, il n'y a plus moyen de compter sur l'action des médicaments indiqués. La maladie n'est alors qu'un simple strabisme pour lequel on fera d'abord la ténotomie du muscle droit externe rétracté, et si cela ne suffit pas, on déplacera le muscle droit interne en avant au moyen d'un procédé que nous décrirons plus loin.

## § II. - Paralysie de la quatrième paire ou du nerf pathétique.

Cette affection se rencontre rarement isolée, le plus souvent elle accompagne la paralysie de la sixième paire. Szokalski était le premier qui avait décrit avec soin et précision cette paralysie, dont l'étude a été complétée plus tard par Desmarres, père, Donders, Bowman et de Graefe.

**Symptomatologie.** — 1. On peut reconnaître la maladie même à une certaine distance, rien que par la position de la tête du malade; il la tient en effet tournée constamment en bas et de côté, soit pendant la marche, soit lorsqu'il veut fixer quelque chose. En voyant ces malades de loin on croirait qu'ils sont atteints d'un

(2) Topinard, De l'ataxie locomotrice, etc. Paris, 1864.

<sup>(1)</sup> Trousseau, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 3° édit. Paris, 1867, t. II, p. 573. — Nouveau Dictionn. de méd. et de chir. prat. Paris, 1865, t. III, p. 749, article ATAXIE LOCO-

torticolis qui les empêche de remuer la tête. Cette direction de la tête est due à la diplopie que le malade cherche à éviter, et il tourne à cet effet son regard vers le côté où les deux yeux ne voient pas doublé.

2. Ces malades éprouvent à la longue une grande fatigue dans les yeux, par suite d'un trouble de la vue qui les empêche de travailler, de lire ou écrire. Des douleurs de tête et des étourdissements deviennent intenses, ils sont accompagnés même, chez quelques individus nerveux, de vomissements (Desmarres père). Souvent il y a de la photophobie et du larmoiement, qui ne sont dus qu'à la fatigue.

3. La diplopie est un des signes les plus caractéristiques de la maladie, et qui permet à lui seul de reconnaître la paralysie. Le malade se plaint d'ordinaire de ce que tous les objets situés dans la moitié inférieure du champ visuel lui apparaissent doubles, les deux images étant superposées l'une au-dessus de l'autre.

L'examen, fait au moyen d'un verre rouge placé devant l'un des deux yeux, donne les résultats suivants :

Les deux images sont homonymes, c'est-à-dire l'image de l'œil droit se trouve à droite du malade et l'image de l'œil gauche se voit à gauche. Voici de quelle façon on peut expliquer ce phénomène : dans l'état physiologique le grand oblique

concourt, avec le droit externe et le petit oblique, au mouvement de l'œil en dehors. Sa paralysie diminue la somme de cette force musculaire, et les trois muscles antagonistes, le droit interne, droit inférieur et droit supérieur, entraînent l'œil plus fortement en dedans que d'habitude. Il s'ensuit naturellement le strabisme convergent avec diplopie aux images homonymes. La figure ci-jointe explique cette diplopie (fig. 367). L'œil gauche, étant tourné en dedans, ne peut recevoir l'image de l'objet o que sur la partie interne de la rétine en o'; et comme toutes les impressions de la partie interne de la rétine (en dedans de la macula) sont reportées en dehors, il s'ensuit que l'image o' sera vue par l'œil gauche en o'', par conséquent à gauche de l'objet réel,



Fig. 367. — Direction des axes visuels dans le strabisme convergent (\*).

tandis que l'objet o sera vu par l'œil droit dans sa position réelle, et en face de lui. En face du malade les images sont superposées l'une au-dessus de l'autre et

<sup>(\*)</sup> m n, axe visuel de l'œil strabique; o, objet que l'on regarde; o", fausse image appartenant à l'œil strabique.

peu écartées latéralement; la fausse image est la plus basse. A mesure que la bougie est portée dans le sens d'action du muscle paralysé, c'est-à-dire en bas et en dehors, les deux images s'écartent réciproquement en hauteur et en latéralité. Les deux images inclinées l'une sur l'antre sont plus rapprochées par en haut. L'image du côté malade paraît être plus éloignée que celle de l'œil sain. Cette particularité tient, selon moi, à ce que dans l'œil sain l'image se fait dans la direction de la macula où l'axe est le plus long, tandis que l'image de l'œil malade se dessine sur la partie latérale de la rétine, qui se trouve sur un axe de l'œil relativement plus court. Or, nous savons que plus l'image d'un côté de la lentille est éloignée, plus elle se trouve de l'autre côté, et vice versû.

4. La diplopie n'existe point au-dessns de la ligne horizontale, puisque dans tout le champ visuel supérieur le muscle grand oblique n'a ancune action et sa paralysie reste de ce côté sans influence. C'est au moyen de ce signe qu'on peut reconnaître la paralysie de la quatrième et celle de la sixième paire; dans cette dernière, en effet, la diplopie existe dans tont le champ externe, en haut comme en bas.

5. Malgré la diplopie aux images homonymes, la déviation de l'œil en dedans est si peu prononcée, qu'il est extrêmement difficile de la reconnaître à l'œil nu. Cette déviation peut être pourtant constatée si l'on se sert d'un verre blanc dépoli sur une de ses surfaces, et dont l'usage a été conseillé par le docteur Javal (1). En plaçant, en effet, ce verre devant l'œil paralysé, pendant qu'on fait fixer au malade un objet quelconque placé en face de lui et un peu en bas, on constate facilement que l'œil sain subit un déplacement sensible en bas, pendant que l'œil malade reste relativement plus élevé, et en même temps légèrement convergent.

6. Lorsque la paralysie du grand oblique a duré un certain temps, elle peut amener une contraction secondaire de son antagoniste, qui est le petit oblique. Le diagnostic devient alors beaucoup plus difficile, vu que la diplopie ne s'arrêtera plus au-dessous de la ligne horizontale, mais qu'elle s'observera aussi dans le champ visuel supérieur. On reconnaît cette complication par ce fait que les images deviennent croisées dès qu'on se porte au-dessus de la ligne horizontale, tandis qu'il était convergent, et les images homonymes dans le champ visuel inférieur, le petit oblique par sa contraction attirant l'œil en dehors.

Diagnostic différentiel. — La paralysie de la quatrième paire ressemble d'une manière frappante à celle de la sixième paire, mais l'examen fait au moyen d'un verre rouge permet d'établir le diagnostic. Et en effet, dans la paralysie de la quatrième paire, la diplopie aux images homonymes n'existe qu'audessous de la ligne horizontale, tandis que dans la sixième paire elle se déclare dans tout le champ visuel externe, en haut aussi bien qu'en bas. D'autre part, les images sont superposées dans la première maladie, et l'écartement augmente à mesure qu'on porte l'objet plus bas. Nous verrons plus loin que cela n'existe point dans la paralysie de la sixième paire.

Marche et pronostie. — L'affection paralytique de la quatrième paire reste stationnaire pendant plusieurs semaines, puis elle entre rapidement dans la période de guérison. Souvent elle se complique de la même affection d'autres nerfs moteurs, et particulièrement du droit externe. La guérison est la règle générale.

<sup>(1)</sup> Javal, Annales d'oculistique, t. LIV, 1865, p. 11.

fréquentes de la maladie. Les causes rhumatismales arthritiques goutteuses, ainsi que les affections de la moelle épinière, donnent aussi lieu à cette paralysie. Au mois de janvier 1870, le docteur N. Gueneau de Mussy a bien voulu m'adresser un malade, le comte D..., âgé de vingt-huit ans, atteint de paralysie de la quatrième paire gauche. Il était sujet à des attaques de goutte se traduisant par des troubles gastriques, des douleurs très-violentes de l'estomac et de la région rénale, et qui se terminaient le plus souvent par une élimination plus ou moins abondante d'un sable fin, d'un rose vif, ressemblant à de la brique pilée, souvent accompagnée d'hémorrhagies abondantes. Ces phénomènes ayant cessé quelques semaines avant, il fut atteint de la paralysie de la quatrième paire, qui du reste guérit chez lui assez facilement sous l'influence d'un régime convenable.

Lorsque la paralysie de la quatrième paire se complique de celle de la sixième du même côté, il y a lieu de supposer que l'affection est syphilitique et que le siége principal d'altération se trouve au point de passage de deux nerfs par la fente

sphénoïdale.

Traitement. — Ce n'est que contre la cause de la maladie qu'il faut surtout agir. Les paralysies syphilitiques céderont facilement après l'usage de l'iodure de potassium à la dose de 1 à 2 grammes par jour. Dans le cas où la maladie pourra être rattachée à la goutte, comme cela avait lieu chez le malade dont je rapporte plus haut l'histoire, on agira plus particulièrement par les diurétiques et les diaphorétiques. Le sulfate de quinine à hautes doses (50 à 60 centigr. par jour) pourra être aussi administré avec avantage.

Voici la formule des pilules qui peuvent être avantageusement prescrites contre les accès de goutte en général, ainsi que contre les paralysies des nerfs oculomoteurs :

M. s. a. et divisez en 30 pilules, dont on prendra une chaque soir.

Localement on agira au début de la maladie, dans les premières vingt-quatre ou quarante-huit heures, par une déplétion sanguine, 5 ou 6 sangsues derrière l'oreille. Si la maladie est plus invétérée, on fait appliquer des vésicatoires volants au pourtour de l'orbite. Si les donleurs de tête violentes accompagnent la paralysie, on aura recours aux injections hypodermiques morphinées dans la région temporale.

Il importe beaucoup de prévenir la fatigue, les vertiges et les étourdissements qu'éprouve le malade constamment, par suite de la diplopie. C'est au moyen des conserves de teinte fumée, dont un verre est dépoli à une de ses surfaces, qu'on remédie admirablement à cet inconvénient. Au moyen de ces lunettes le malade ne voit que d'un senl œil, et évite ainsi la fatigue pendant tout le temps que dure le traitement.

# § III. - Paralysie de la sixième paire ou du droit externe.

Parmi les nerfs moteurs de l'œil, celui qui se rend au droit externe est pentêtre plus fréquemment atteint de paralysie que tous les antres. Plus rarement cette paralysie est monoculaire; dans la majorité des cas, au contraire, on la voit occuper les deux yeux. Ceci tendrait à prouver que c'est au point d'immergence de ces deux nerfs de la masse cérébrale qu'on doit placer le siége d'altératiou, par conséquent derrière le pont de Varole ou sur le plancher du quatrième ventricule.

**Symptomatologie**. — 1. Le malade ne tient pas la tête directement en face, mais il la tourne constamment du côté de l'œil paralysé. Il conserve cette position pendant la marche aussi bien que lorsqu'il vent fixer quelque chose, ce qui lui permet d'éviter la diplopie, très-gênante pour la vue.

2. Le trouble de la vue est très-prononcé lorsque le malade veut regarder des deux yeux, mais il se dissipe complétement dès qu'on aura caché un œil. Ce trouble est évidemment dû à la diplopie, et il est bien plus prononcé que dans une paralysie occupant les deux yeux.

3. La paralysie de deux sixièmes paires est souvent accompagnée d'un phénomène tout particulier de vertige, que notre excellent ami le docteur Cuignet (d'Alger) (1) a décrit sous le nom de vertige oculaire. « C'est ce vertige, dit Cuignet, qui excite l'impression précordiale qui est tantôt un serrement ou une torsion, tantôt une nausée ou un vomissement. C'est lui qui donne lieu, chez certains individus, au tremblement des jambes et à la titubation, laquelle s'accroît lorsque le sujet tourne sur lui-même, parce qu'alors les objets apparaissent plus nombreux, plus variés, plus mobiles, engendrent une grande variété et multiplicité d'images doubles. »

4. Dans la paralysie monoculaire le malade a de la peine à se conduire d'un seul œil paralysé, à cause du déplacement de chaque objet qu'il veut voir et du mouvement oscillatoire qu'exécutent ces objets (Cuignet). Tous les malades déclarent que lorsqu'ils marchent sur le trottoir d'une rue fréquentée, il leur semble voir le trottoir prendre une direction oblique et un peu du côté de l'œil malade. Ils prennent alors cette direction fictive, et se heurtent forcément contre les vitrines des marchands, les voitures qui passent, etc.; c'est pour éviter ces accidents qu'ils sont forcés de cacher l'œil malade et de ne se servir que d'un seul œil.

5. Le malade voit double, et la diplopie est aux images homonymes comme dans la paralysie de la quatrième paire. Ainsi lorsqu'on place un verre rouge devant l'œil droit, par exemple, l'image rouge d'une bougie allumée se verra à droite, et l'image blanche à ganche du malade. Cette diplopie apparaîtra vers la ligne médiane, avec un très-léger écartement latéral; mais plus on porte la bougie allumée du côté du muscle paralysé, plus les images s'écartent, et vice versà.

6. La diplopie existe aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la ligne horizontale, et comme le droit externe n'a ancune influence sur le méridien vertical, ce dernier reste parallèle à celui de l'autre œil.

7. Dans la paralysie des deux sixièmes paires, l'écartement des deux images

<sup>(1)</sup> Cuignet, Du vertige oculaire (Bull. de la Soc. de méd. d'Alger, 1er sept. 1866).

augmente chaque fois qu'on porte la bougie soit à droite, soit à gauche de la ligne médiane. En face du malade les images se trouvent le plus rapprochées.

8. Par suite de la paralysie de la sixième paire, l'œil se trouve entraîné en dedans et il y a un strabisme convergent, qui est d'autant plus prononcé, que la paralysie est plus complète. Lorsqu'on cache l'œil sain, et que l'on fait tourner l'œil malade en dehors, on le voit exécuter des mouvements saccadés, ondulés et en zigzags, ce qui est dû, selon de Graefe, à l'action alternative des deux muscles obliques.

9. Quand on fait fixer au malade le doigt, et qu'on masque successivement l'un ou l'autre œil, on s'aperçoit facilement que, pendant que l'œil malade est dirigé vers l'objet, l'œil sain exécute un mouvement associé en dedans plus ou moins prononcé. Ce mouvement ou déviation de l'œil sain est appelé déviation secondaire, tandis que la déviation primitive est celle qu'exécute l'œil paralysé en

dedans.

40. Il arrive quelquefois que la paralysie de la sixième paire est accompagnée d'une mydriase, ce qui ne peut avoir lieu que dans les cas où la sixième paire envoie des filets nerveux au ganglion ciliaire, comme cela avait été démontré par les recherches anatomiques de Pourfour-Dupetit, Grant (de New-York) et Longet. Dans un pareil cas j'ai pu constater aussi la paralysie du petit oblique, avec obliquité de l'image en haut de la ligne horizontale et écartement plus prononcé des images dans cette région. Évidemment dans ce cas le petit oblique reçoit aussi son innervation de la sixième paire.

Marche et pronostie. — Cette affection a une marche lente, qui dure de six semaines à deux mois. Si au bout de ce laps de temps la guérison n'a pas lieu, elle peut devenir définitive, et constituer un strabisme convergent.

Étiologie. — La paralysie de la sixième paire est très-souvent occasionnée par la syphilis, et je l'ai vue quelquesois disparaître dans un œil pour se porter ensuite sur la sixième paire de l'autre œil, soit sur la septième paire, quelquesois même sur le ners optique (névrite optique).

La cause rhumatismale ne peut être non plus mise en doute.

C'est ainsi que j'ai pu constater le développement de la paralysie de la sixième paire gauche chez des hommes forts et vigoureux, qui avaient passé une nuit dans une chambre dont les fenêtres sont restées ouvertes.

La diphthérite donne lieu assez souvent au strabisme, et, d'après le docteur Maingault, sur 183 cas de diphthérites, le strabisme a été observé 10 fois. Béhier et Hardy (1) déclarent que lorsque la paralysie affecte plusieurs parties du corps, elles présentent le plus habituellement un ordre de succession régulière, d'abord le pharynx, puis les yeux.

La méningite basilaire et diverses autres affections cérébrales peuvent être accompagnées, à un certain moment de leur évolution, de la paralysie de la sixième paire.

Le développement simultané de la paralysie dans les deux sixièmes paires indique généralement la cause cérébro-spinale. C'est ainsi que les choses se sont passées chez un homme de lettres très-distingué, M. N..., que nous avons vu en 1870

<sup>(1)</sup> Béhier et Hardy, Traité de pathologie interne, t. II, 11e part., Paris, 1865, p. 246.

en consultation avec les docteurs N. Gneueau (de Mussy) et Vernois. La paralysie de deux sixièmes paires chez ce malade était déclarée depuis plusieurs mois et elle était due à une affection cérébro-spinale.

Dans l'ataxie locomotrice, la paralysie de la sixième paire est tont aussi fréquente que celle de la troisième paire, elle apparaît ordinairement au début de la maladie et se dissipe toute seule sans aucune intervention, comme l'a démontré Duchenne.

La cause traumatique n'est point donteuse, je l'ai vue se déclarer à la suite des blessures et des contusions du crâne. Dans deux cas j'ai vu la paralysie débuter par la sixième paire d'un œil, et puis successivement se compliquer de la paralysie de la septième paire du même côté et de la sixième paire du côté opposé. On ne peut comprendre la production successive de ces paralysies que par les rapports anatomiques des origines de ces nerfs. D'après les recherches de Clarke et Duchenne (de Boulogne), le nerf oculo-moteur externe a son origine dans le raphé médian du bulbe, où il s'entrecroise avec celui du côté opposé, tandis qu'extérieurement il se trouve en relation avec les fibres originelles du facial. En supposant donc qu'un épanchement sanguin se soit produit dans une portion du bulbe où se trouve le noyau originel de la sixième paire gauche, il en résulte une paralysie du muscle droit externe. A la suite du ramollissement qui se fait tout autour du foyer, l'altération gagne d'un côté l'origine de la sixième paire droite, et de l'autre côté l'origine de la septième paire avec laquelle elle se trouve en voisinage (1).

Traitement. — Comme on voit par l'étiologie, les causes de la maladie sont presque les mêmes que celles des affections précédentes, c'est pourquoi nous ne pouvons indiquer d'autres moyens de traitement que ceux que nous avons exposés dans les articles précédents. L'application des vésicatoires à la nuque, alternés avec les bains sulfureux, agit efficacement dans les paralysies rhumatismales.

La paralysie de la sixième paire est suivie, bien plus souvent que les autres paralysies, de la rétraction du muscle droit interne; c'est pourquoi on aura recours dans cette paralysie, plus souvent que dans les autres, à la ténotomie du muscle droit interne d'un seul on des deux yeux. Cette opération ne doit être pratiquée qu'après qu'on aura essayé le traitement interne pendant trois ou quatre mois.

BIBLIOGRAPHIE. — Szokalski, De l'influence des muscles obliques de l'œil sur la vision et de leur paralysie (Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gand, sept. 1840, p. 310), et Von der electrisch-gymnastischen Behandlung der Augenmuskel paresen (Klin. Monatsbl., 1865, p. 226). — J. Guérin, Recherches sur l'anatomie des muscles obliques de l'œil et sur leur intervention dans le strabisme (Ann. d'oculist., 1841, t. V, p. 203). — Deval, Observations cliniques sur la paralysie des troisième et sixième paires cérébrales (Ann. d'oculist., 1850, 1. XXIII, p. 147). — Marcé, Paralysie double du nerf oculo-moteur (Gazette des hôpitaux, 1853, n° 60). — De Graefe, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskeln (Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. I, p. 1); Ausnamsweises Verhalten der Augenbewegungen bei Paralyse des n. abducens (Ibid., Bd. II, Abth. II, p. 312-316), et Operative Heilung der Muskel-Paralysen (Ibid., Bd. III, Abth. I, p. 326). — Arlt, Laehmung der Muskeln die vom n. Oculo-motorius versorgt werden (Allg. Wien. med. Zeitschr., 1856, n° 15). — Fournier, Paralysic du nerf oculo-moteur droit récidivant trois fois (Gaz. des hôpit., 1860, n° 17). — Hutchinson, De la paralysie des muscles de l'œil (Brit. med. Journ., 1861, n° 26). — Giraud-Teulon, Leçons sur le strabisme et la diplopie. Paris, 1863. — Desmarres (A.), Paralysie des muscles de l'œil en particulier (Thèse de Montpellier, 1864).

<sup>(1)</sup> Galezowski, Sur les blessures de l'œil et leurs conséquences (Gazette des hôpitaux, n° 150, 1870).

— S. Wells, Des affections paralytiques des muscles de l'œil (Ann. d'oculist., 1862, t. XLVIII, p. 5, 121 et 217). — Marini, Sulla paralisi dell' oculomotor comune, e della sua cura mediante la fava del Calabar (Giorn. di med. milit., 1866, nº 4). — Huglings Jackson, Note on external deviation of the eyes in hemiplegia and in certain epileptiform scizures (Lancet, 1866, p. 311). — Cuignet, Du vertige oculaire (Bull. de la Soc. de méd. d'Alger, 1866). — Pope, Convergent a divergent strabisme, by Galezowski, translated by Pope, Saint-Louis, nº 3. — Agnew (de New-York), Transactions of the America ophthalmological Society, 1866, p. 31.

#### ARTICLE II.

#### STRABISME SPASMODIQUE.

Les contractions spasmodiques des muscles de l'œil se rencontrent très-rarement, c'est à peine si l'on trouve mentionnés quelques faits isolés dans les auteurs modernes.

Si l'on étudie attentivement les symptômes de cette affection, on verra qu'il y a une grande ressemblance avec les paralysies avec lesquelles on les a très-probablement confondus jusqu'à présent. J'ai rencontré cette affection six fois.

# § I. — Contractions spasmodiques de diverses branches de la troisième paire.

**Symptomatologie**. — C'est dans le muscle droit interne que les contractions spasmodiques se déclarent plus spécialement, tandis que les autres branches du nerf de la troisième paire sont à peine affectées; mais ce qui est digne de remarque, c'est que presque toujours, avec la contraction du droit interne, il y a aussi le blépharospasme.

La diplopie est un signe constant de ce spasme, et elle est homonyme, pareille à celle qu'on observe dans la paralysie de la sixième paire. Mais il n'est pas difficile de faire le diagnostic entre ces deux affections : la paralysie, en effet, donne lieu à une diplopie aux images homonymes, qui restent fixes et sans mouvement; dans la contraction du droit interne, il y a au contraire des oscillations continuelles entre les deux images, qui se rapprochent ou s'écartent réciproquement pendant que le malade fixe une bougie immobile. Par moments la diplopie disparaît subitement pour quelques minutes, quelques heures ou même quelques semaines, pour réapparaître de nouveau, comme cela arriva justement à une malade qui me fut adressée par le docteur Gueneau de Mussy, en 1869. Dans tous les strabismes spasmodiques en général, il y a des douleurs névralgiques s'étendant à toute la moitié de la tête et qui surviennent par crises. Souvent il y a de la photophobie et du larmoiement.

La contraction du droit interne peut se produire d'une manière secondaire et après que la paralysie de la sixième paire aura duré un temps plus ou moins long.

Stilling a rapporté l'observation d'un malade affecté d'un spasme du droit inférieur et de l'oblique supérieur, ayant donné lieu à une diplopie très-gênante pour le malade.

# § II. — Contraction spasmodique du droit externe.

Cette variété de spasme oculaire se rencontre relativement beaucoup plus rarement d'une manière isolée, mais je l'ai vu alterner avec le spasme du droit interne;

Symptomatologie. — La contraction du droit externe doit amener une déviation de l'œil en dehors (strabisme divergent). L'œil ne reste pourtant pas fixe, mais il exécute constamment des mouvements oscillatoires.

Mais le signe le plus caractéristique de ce spasme est la diplopie aux images croisées, qui tantôt se rapprochent, tantôt s'éloignent l'une de l'autre.

Je l'ai vue se déclarer chez un individu atteint d'ataxie locomotrice, et qui se trouvait dans le service du docteur Fournier, à l'Hôtel-Dieu, en 1867. Ce malade voyait deux images, et tantôt elles étaient croisées l'une par rapport à l'autre, tantôt homonymes. C'était une ataxie des muscles de l'œil pareille à celle que l'or constate dans d'autres parties du corps. Ce phénomène était unique dans sor genre, et nous l'avons pu examiner pendant plusieurs semaines en présence de docteurs Fournier, Duchenne (de Boulogne) et Revillout.

Étiologie. — Les causes de strabisme spasmodique sont très-variées, et diffèrent peu de celles que l'on constate dans d'autres affections spasmodiques. Er général il faut examiner avec soin l'état de l'appareil dentaire; nous avons obtenu, en effet, la guérison dans deux cas de strabisme spasmodique en faisant retirer les chicots, dont pourtant les malades ne se plaignaient point.

Le refroidissement et l'exposition d'une moitié de la face au courant d'air peuvent aussi prédisposer à cette affection.

Traitement. — L'extraction des chicots et de dents cassées, de même que l'aurification de celles qui peuvent être conservées, doit être tentée en premier lieu.

Les injections morphinées hypodermiques pourront être aussi employées efficacement. On pourra obtenir en outre un soulagement très-sensible par l'application des sachets aromatiques ou de ouates aromatisées sur l'œil et le côté endolori de la tête.

L'usage des conserves bleues ou neutres, avec un verre dépoli pour l'œil malade. pourra apaiser sensiblement les symptômes morbides et contribuer d'une certaine manière à la guérison.

Dans le cas de spasme de l'oblique supérieur et du droit interne, observé par Stilling, la diplopie a été facilement neutralisée par l'usage de lunettes convexes décentrées.

BIBLIOGRAPHIE. — A. Graefe, Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges. Berlin 4858, p. 205. — Revillout et Galezowski, De la diplopie dans l'ataxie locomotrice (Gazzades hôpit., 1867, p. 290). — Stilling, Ein Fall von combinirten Augenmuskelspasmus (Archiv f. Ophth., 1868, Bd. XIV, Abth. I, p. 97).

# § III. - Nystagmus ou spasme oscillatoire des muscles de l'œil.

On donne le nom de *nystagmus* à un état morbide dans lequel les globes oculaires exécutent des mouvements oscillatoires continuels, sans que le malade en ait la conscience.

Symptomatologie. — Les yeux sont agités de mouvements oscillatoires, qui sont surtout prononcés dans le sens latéral, quelquefois ils sont rotatoires. Dans un seul cas S. Wells les a vus se produire dans le sens vertical. Lorsque les yeux

fixent un objet éloigné, le tremblotement devient très-prononcé; il se calme, au contraire, à mesure que le malade cherche à fixer les objets petits et rapprochés, qu'il lit, écrit ou s'adonne à tout autre travail d'application.

Selon Desmarres père, ces mouvements fatiguent certains malades pendant la fixation prolongée, au point que quelques-uns sont pris de nausées et de vertige.

Les impressions morales, les fatigues et toutes les autres causes d'irritation nerveuse prédisposent d'une manière sensible à l'augmentation du nystagmus, sans que pour cela la vue soit plus affectée, et le malade ne s'aperçoit point que ses yeux exécutent des mouvements oscillatoires.

Ces oscillations sont le plus souvent congénitales et persistent toute la vie. Mais elles peuvent être acquises et se développer soit périodiquement, pendant des attaques nerveuses d'hystérie, de chorée, etc., soit accidentellement dans certaines affections cérébro-spinales, dont la nature n'est pas encore bien définie. Le professeur Lasègue m'a montré un malade de son service de la Pitié, qui avait le nystagmus acquis, sans aucune altération interne de l'œil, il portait les traces de paralysie de la troisième paire gauche, et se trouvait dans un état d'imbécillité et d'idiotisme complet.

Le nystagmus congénital ne trouble point la vue, mais il peut être accompagné de diverses altérations des membranes internes de l'œil, qui sont la cause d'un affaiblissement ou d'une perte complète de la vue. Selon Javal, le nystagmus est

souvent accompagné d'un fort degré d'astigmatisme.

Un de mes malades ne distinguait dès la naissance aucune couleur. Chez les

albinos, le tremblement des yeux est constant.

Le nystagmus acquis et récent peut gêner d'une manière sensible la vue en occasionnant une fatigue d'accommodation et souvent même de la diplopie et de la polyopie avec strabisme. C'est ainsi que les choses se sont passées chez un malade du docteur Proust à la Charité, qui fut pris, à l'âge de vingt ans, d'une affection cérébro-spinale ressemblant, sous beaucoup de rapports, à l'ataxie locomotrice. Presque dès le début il s'était déclaré un nystagmus très-prononcé et qui ne permettait ni de lire ni d'écrire; dès qu'il voulait fixer quelque chose, il voyait les objets se doubler ou se multiplier, la vue se fatiguait et il était forcé de fermer les yeux. Chez un malade de Fano, le nystagmus était développé à la suite d'un accident de chemin de fer, à tel point qu'il lui était impossible de lire plus d'une page; les caractères se troublaient et les mots semblaient attachés les uns aux autres.

Étiologie. — Les causes de nystagmus sont de deux sortes : locales et cérébrales.

Parmi les causes locales, oculaires, je dois placer en premier lieu les opacités centrales et postérieures du cristallin, ou cataractes polaires. Ces opacités, en effet, étant situées près du centre optique, empêchent la vision centrale de se faire; l'œil cherche à remédier à cet inconvénient en faisant des mouvements oscillatoires en haut, en bas, à droite ou à gauche pour voir à travers les parties voisines et transparentes du cristallin.

Le nystagmus s'observe aussi chez les aveugles-nés qui ne distinguent que la lumière; de même les yeux des personnes qui perdent lentement la vue par l'effet d'atrophie progressive de la papille, acquièrent peu à peu cette mobilité particu-

lière, qui lenr reste ponr tonte la vie. Les exsudations de la macula des deux veux, les rétinites pigmentaires et les atrophies des papilles y prédisposent aussi.

Les causes cérébrales de nystagmus ne sont bien connues que depuis les recherches du docteur Gadaud qui, dans sa Thèse inaugurale, a éclairci d'une manière très-satisfaisante cette partie de la pathologie oculaire.

En se basant sur les expériences du professeur Vulpian, Gadaud admet que le centre de coordination des monvements associés des yeux se trouve à la réunion de la protubérance, du plancher du quatrième ventricule et du corps restiforme. C'est donc dans les altérations de ce centre de coordination des yeux que le nystagmus devra se produire. Freidreich a observé le nystagmus dans un certain nombre de cas de dégénérescence de la substance blanche des colonnes postérieures de la moëlle.

Les altérations des muscles eux-mêmes peuvent aussi, jusqu'à un certain point, prédisposer à cette maladie. Tantôt ce sont des contractions spasmodiques souvent répétées qui occasionnent cet état, dans d'autres cas le nystagmus résulte, d'après Gadaud, d'un défaut de largeur ou d'extensibilité d'un ou de plusieurs muscles.

31

Traitement. — L'affection en elle-même n'étant le plus souvent que symptomatique, c'est contre les affections principales qu'on devrait diriger son attention. Ordinairement le nystagmus n'amène par lui-même aucun trouble, c'est pourquoi aucune intervention n'est indiquée.

Dans les veux hypermétropes ou fortement myopes, chez les astigmatiques, l'usage de lunettes convenables peut diminuer le degré de ce tremblement.

Ce n'est que dans des cas rares qu'on pourra avoir recours à la ténotomie, et notamment lorsqu'on s'apercevra de l'existence d'un strabisme ou d'une insuffi-sance musculaire, comme cela est recommandé par Lawson.

BIBLIOGRAPHIE. - Nacony, Ueber den Nystagmus (Archiv f. Ophth., Bd. V, Abth. I, p. 37). - Lawson, Nystagmus double amélioré par la section des muscles droits internes (Med. Times and Gaz., 1860, nº 16). — Deconde, Note sur le nystagmus (Arch. belges de méd. milit., 1861, t. XXVII, p. 337, et Ann. d'oculist., t. XLIV, p. 88). — Gadaud, Étude sur le nystagmus (Thèse de Paris, 1869). - Javal, Du Nystagmus (Ann. d'oculist., t. XVL, 1871, p. 206).

## ARTICLE III.

### STRABISME OPTIQUE.

Nous avons adopté, avec J. Guérin, la dénomination de strabisme optique pour désigner toutes les formes de déviation des yeux consécutive au trouble de la vue, et qui est occasionnée soit par des opacités des milieux réfringents, soit par leurs défauts de réfraction, soit enfin par une altération de la rétine ou de la choroïde. Dans toutes ces différentes variétés d'affaiblissement de l'acuité visuelle, le strabisme n'est que la conséquence naturelle et inévitable d'une rupture d'harmonie de convergence des denx yeux. Il n'y a, en effet, dans ces cas qu'un seul œil qui regarde, l'autre pendant ce temps se dirige ou trop en dehors ou trop en dedans. La puissance motrice de l'œil strabique, prise isolément, n'est point abolie ni même altérée, et il peut être dirigé séparément dans tous les sens; mais dès que les deux yeux veulent regarder ensemble, il se produit aussitôt une contraction disproportionnée dans le groupe interne ou externe des muscles de l'œil malade, qui amène un strabisme. C'est à cette variété des strabismes que les auteurs allemands ont donné le nom de strabisme concomitant.

Les degrés de la déviation sont très-variés, quelquefois elle est à peine marquée, ce que Buffon appela faux trait de la vue. Dans d'autres cas la déviation est par moments légère, par moments au contraire très-considérable; c'est ce que Bouvier (1) nomma strabisme variable, changeant, par opposition au strabisme égal et uniforme. Quand le strabisme ne se produit qu'à certains moments, on l'appelle périodique. Il est relatif quand il n'existe que pour certaines positions du regard.

Au point de vue pratique nous croyons utile de décrire les formes suivantes :

1, strabisme convergent monoculaire; 2, strabisme convergent double alternatif; 3, strabisme divergent; 4, strabisme latent ou insuffisance du muscle droit interne.

#### § I. — Strabisme convergent.

Le strabisme convergent optique peut exister dans un seul ou dans les deux yeux à la fois, et constituer ainsi un strabisme convergent monoculaire ou double alternatif.

A. STRABISME CONVERGENT MONOCULAIRE. — Symptomatologie. — Le malade étant placé en face, on peut reconnaître le strabisme à distance ; en lui faisant fixer un objet quelconque, l'index par exemple, à 25 centimètres, on se convaincra encore mieux de son existence.

Lorsqu'on examine ces malades à distance, on voit que, pendant qu'un œil est dirigé vers un objet quelconque, son congénère est dévié plus ou moins fortement en dedans.

L'examen de près permet de constater la même déviation de la manière suivante : 1° Lorsque le malade regarde en face de lui, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul œil qui conserve cette direction, l'autre pendant ce temps est caché dans l'angle interne, et cette déviation est appelée primitive; 2° si l'on couvre l'œil sain avec un verre blanc dépoli, à travers lequel on peut surveiller ses mouvements, et si l'on fait fixer à l'œil strabique un doigt, on remarquera facilement que l'œil sain s'est dévié à son tour en dedans, cette déviation de l'œil sain porte le nom de déviation secondaire; 3° si on invite le malade à tenir la tête immobile et à suivre les mouvements de l'index porté en haut et en bas, à droite et à gauche, on reconnaîtra facilement que la mobilité de l'œil qui louche pris à part n'est nullement abolic, et qu'elle s'exécute dans tous les sens.

Le strabisme convergent est ordinairement franchement interne, mais il peut être aussi légèrement attiré en haut, ce qui se rencontre plus particulièrement chez les enfants dont le strabisme s'était déclaré à la suite d'une affection de la cornée, accompagnée pendant de longs mois d'une forte photophobie. Cette déviation en

<sup>(1)</sup> Bouvier, Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur. Paris, 1858, p. 144.

diagonale n'est pas due à ce que l'insertion oculaire de ce muscle (droit interne) soit vicieuse, comme pensent à tort quelques auteurs peu au courant de la question, mais elle est la conséquence forcée et naturelle des contractions spasmodiques et permanentes des deux muscles qui concourent au mouvement de l'œil en dedans et en haut.

Cette contraction résulte, d'après le docteur Cuignet, des efforts que fait l'œil atteint de photophobie à se cacher sous la paupière ; ordinairement il exécute le mouvement en dedans et en haut, et le strabisme qui en résulte conserve cette même direction.

Le strabisme interne existant dans un seul œil entraîne à la longue la rétraction plus ou moins prononcée de l'autre, ce qui a fait dire à Giraud-Teulon: « que le strabisme est le plus souvent double, c'est-à-dire que l'œil sain a presque toujours éprouvé une déviation plus ou moins marquée dans le même sens que l'œil franchement strabique. » Mais cela ne veut pas dire que tous les strabismes sont doubles, il n'y a que les strabismes d'un fort degré et les strabismes alternatifs qui sont, selon moi, des strabismes doubles.

A force de se contracter d'une manière permanente et sans qu'il y ait une résistance suffisante de la part du muscle antagoniste, le droit interne se rétracte de plus en plus. Examiné dans son état de repos, il n'est point raccourci, comme on l'a prétendu à tort, mais il y a une irrégularité marquée dans la somme de tension et de contraction musculaires des deux yeux.

Dans l'étude du strabisme il importe d'examiner successivement les différentes questions qui se rattachent à sa nature et qui influent d'une manière notable sur le traitement. Il s'agit en effet de déterminer :

1º Quelle est l'acuité visuelle de l'œil strabique? L'œil dévié est généralement beaucoup plus faible que l'œil sain, et comme Donders l'a très-justement démontré, ce n'est point la déviation et la rétraction du muscle qui rendent la vue plus faible, mais tout au contraire le développement du strabisme est sous la dépendance de la conformation congénitale des yeux et de leur réfraction. Il résulte de ses observations que l'hypermétropie prédispose très-fréquemment au strabisme convergent, pendant que la myopie donne le plus souvent lieu au strabisme divergent. — D'après les recherches statistiques de Donders, sur 100 cas de strabisme convergent on trouve 77 fois l'hypermétropie, d'où il conclut qu'il y a une relation de cause à effet, et que la forme de l'œil étant congénitale, le strabisme en est la conséquence et ne s'établit que quelques années après la naissance.

On peut expliquer le développement du strabisme de la manière suivante : D'abord, étant donné une différence de réfraction dans les deux yeux et par conséquent dans leur acuité visuelle, l'œil plus faible doit faire des efforts d'accommodation relativement plus grands pour voir aussi bien que l'autre œil; mais comme il existe une corrélation intime entre l'accommodation et la convergence des yeux, il s'ensuit que l'exagération de tension accommodatrice entraînera avec elle une exagération de contraction dans le muscle droit interne.

Une autre explication du développement du strabisme se trouve dans la disposition réciproque de la ligne visuelle et de l'axe optique. Donders a démontré que

dans l'œil hypermétrope la ligne visuelle mv coupe la cornée du côté interne de son axe oc (fig. 368), et l'angle formé par ces deux lignes est en moyenne de

7°,55, pendant que dans l'œil sain il ne dépasse pas 5°,082. Dans l'œil myope il passe du côté externe de l'axe de la cornée.

C'est ainsi que les deux axes cornéens d'un hypermétrope paraissent divergents, surtout lorsque le malade regarde au loin, tandis que pour fixer des deux yeux les objets rapprochés on aura besoin d'une convergence relativement très-considérable. Les efforts continuels de convergences amèneront à la longue le strabisme.



Fig. 368. — Entrecroisement des axes de l'œil (\*).

Le strabisme convergent consécutif à l'hypermétropie apparaît le plus souvent vers l'âge de quatre ou cinq ans, ce qui s'explique facilement par l'aptitude qui se développe à cet âge de voir nettement. Et comme l'amplitude d'accommodation chez ces enfants est très-grande, elle suffit pour corriger l'hypermétropie, mais elle entraîne à la longue la convergence.

On sait de quelle façon on peut reconnaître l'hypermétropie, et nous n'avons point besoin ici d'y revenir. Mais l'œil strabique peut être emmétrope, et alors on ne pourra expliquer la déviation que par des convulsions existant pendant la première enfance ou par une affection aiguë de la cornée, accompagnée de photophobie.

2° La vision binoculaire existe-t-elle dans les yeux atteints de strabisme? Dans les conditions ordinaires les deux yeux voient simultanément le même objet, et comme ce dernier se dessine sur les points identiques ou symétriques des deux rétines, il est vu simple, et il y a vision binoculaire.

Lorsque l'un des deux yeux est dévié en dedans, la distribution des images ne se fait plus sur les points identiques des deux rétines. Et tandis que l'œil bon se dirige vers l'objet et reçoit l'image sur sa macula, dans l'œil strabique, au contraire, l'image tombe sur une partie périphérique de la membrane nerveuse, qui n'a pas la même sensibilité, et ne peut par conséquent concourir à la formation de l'image au moyen de la vision binoculaire. Il u'y a dans ce cas qu'un œil qui perçoit l'image de l'objet; l'autre reste, pendant ce temps, en dehors de cette impression, et la vision binoculaire n'a pas lieu.

3° Y a-t-il dans le strabisme optique de la diplopie? Dans les strabismes récents, paralytiques ou spasmodiques, on constate habituellement de la diplopie; dans le strabisme optique, au contraire, la diplopie n'existe point. Cela s'explique facilement par la faiblesse de l'image fausse de l'œil strabique, qui est perçue moins distinctement que celle de l'œil sain. L'enfant doit d'abord voir les deux images séparées, mais pen à peu il s'habitue à ne fixer que l'objet lui-même qui donne une image nette, distincte, et à négliger celle qui se dessine sur la partie périphérique de la rétine et qui s'efface complétement au bout de quelque temps.

<sup>(\*)</sup> a, angle formé par l'entrecroisement de deux axes; m, v, axe visuel; a, axe optique. GALEZOWSKI.

Le malade prend petit à petit l'habitude de faire abstraction de l'image qui se produit sur la partie périphérique de l'œil dévié, et cette habitude prise à la longue constitue pour la rétine une faculté que l'on appelle neutralisation de la rétine. On peut faire cesser l'effet de cette nentralisation en tenant l'œil sain bandé pendant un temps plus ou moins long, mais dès qu'on cesse de le couvrir il ne tarde pas, comme dit Javal, à faire abstraction, comme par le passé, de sa seconde image.

Après la ténotomie, la diplopie reparaît malgré le redressement de l'œil dévié. mais elle se dissipe au bout de quelque temps. Cette diplopie ne pent être expliquée que parce que l'image de l'œil opéré tombe sur une nouvelle portion de la rétine voisine de la macula, qui n'est pas encore habituée à neutraliser cette impression.

Selon de Graefe, la diplopie manque 90 fois sur 100 strabismes, mais elle neut être produite avec un verre prismatique. Après l'opération du strabisme, la

vision binoculaire se rétablit 50 fois sur 100.

ho Quel est le degré de déviation que possède l'æil? Pour définir avec précision



le degré de déviation que possède un œil, il faut exprimer en millimètres le déplacement qu'aura subi le centre de la cornée en dedans. Pour atteindre ce but on peut se servir d'un des instruments suivants :

Strabomètre de Laurence. — C'est une plaque d'ivoire portant des divisions en millimètres (fig. 369) et que l'on applique alternativement devant chaque œil, pendant que le malade fixe un objet situé à 3 mètres. On remarque d'abord quel est le chiffre qui correspond au centre de la pupille de l'œil sain, puis on fait la même observation sur l'autre œil, et d'après la différence des deux chiffres on juge du degré de déviation.



Fig. 369. - Strabomètre de Laurence.

Fig. 370. — Strabomètre de Galezowski.

11

Strabomètre de Galezowski. - On peut faire la mesuration du strabisme au moyen du strabomètre binoculaire que nous avons fait construire à MM. Robert et Collin. Il se compose d'une tablette horizontale (fig. 370) présentant en face de chaque œil des divisions en milllimètres; une aiguille curseur est mise en mouvement au moyen d'une vis de rappel et qui permet de placer les deux curseurs en face de

deux centres pupillaires. D'après le conseil de Delgado (de Madrid), nous avons fait ajouter à cet instrument des branches de lunettes pour le tenir mieux fixé devant les yeux. La différence entre les deux divisions indique le degré de déviation.

C'est en définissant exactement l'angle de déviation de l'œil strabique qu'on pourra savoir si l'opération devra être pratiquée sur un seul ou sur les deux yeux.

B. STRABISME DOUBLE, ALTERNATIF. — Desmarres père a justement attiré l'attention sur une variété de strabisme dans laquelle les deux yeux deviennent successivement strabiques, selon que l'on porte l'objet à droite ou à gauche du malade. Cette forme de strabisme porte le nom de strabisme alternatif.

Pour reconnaître cette variété, on doit placer un objet quelconque dans la ligne médiane, à une distance de 50 centimètres. La tête du malade étant immobile, on porte cet objet successivement à droite et à gauche, et alors on remarque que tantôt c'est l'œil droit, tantôt l'œil gauche seul qui le fixe pendant que son congénère devient strabique.

Cette forme de strabisme peut exister chez les personnes qui ont été atteintes pendant longtemps de paralysie des deux sixièmes paires. Le raccourcissement des deux muscles internes se déclare aussi à la suite d'attaques convulsives ou d'affections cornéennes avec photophobie, etc. Le strabisme alternatif s'observe souvent chez les myopes, mais il est alors divergent.

Étiologie du strabisme convergent. — 1. Parmi les causes de strabisme convergent optique, l'hypermétropie doit être placée en première ligne, elle donne lieu, en effet, le plus souvent au strabisme convergent, comme l'a démontré Donders. Ce strabisme est provoqué par l'effort exagéré d'accommodation fait dans le but de corriger la vision.

Mais il n'en est pas de même dans un degré très-élevé d'hypermétropie, où l'accommodation est incapable de corriger la vue; ces yeux en effet ne présentent point de strabisme.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul œil hypermétrope et l'autre emmétrope, le strabisme convergent a toujours lieu dans l'œil hypermétrope.

Streatfeild (1) a observé, dans une même famille, sept cas de strabisme, ce qui prouve que cette affection peut être congénitale et héréditaire.

- 2. Les convulsions, pendant la première enfance, sont suivies d'un strabisme paralytique ou spasmodique qui peut devenir ensuite permanent, surtout si l'un des yeux est plus faible soit par état de réfraction vicieuse, soit par une névrite optique ou toute autre altération.
- 3. Les nuages, les albugos ou les leucomes de la cornée ne sont pas, par leur obstacle au passage des rayons lumineux, la cause du strabisme, comme on l'entend généralement. D'après Denonvilliers et Gosselin, la déviation peut être consécutive à une kératite ulcéreuse, dans le cours de laquelle l'enfant a tourné l'œil en dedans pour soustraire au passage de la lumière l'endroit sur lequel était placée l'ulcération; puis celle-ci une fois cicatrisée, l'habitude prise s'est conservée et l'œil a continué à se dévier. Cette opinion, rejetée pendant quelques temps, fut de nouveau défendue avec grand talent par le docteur Cuignet (2).

(1) Streatfeild, Ophth. Hosp. Rep., 1859, nº 6, p. 260.

<sup>(2)</sup> Cuignet, Du strabisme convergent en rapport avec les taches de la cornée ou strabisme photophobique (Gaz. méd. de l'Algérie, 1868, n° 9, 10 et 11).

Selon lui le strabisme convergent chez les enfants est la conséquence de la photophobie qui accompagne les affections cornéennes et qui force l'œil malade de se soustraire pendant toute la durée de la maladie à l'action irritante de la lumière. L'œil se porte ordinairement dans ce cas en hant et en dedans, et engendre le strabisme convergent en même temps qu'il est légèrement supérieur.

L'opinion de Cuignet est parfaitement exacte, et j'ai eu l'occasion de la vérifier sur des enfants que j'ai eu à soigner. Une jeune fille de sept ans a été atteinte d'une kératite interstitielle accompagnée de photophobie intense pendant plus de cinq mois. Guérie de son affection oculaire, elle est devenue fortement strabique, tandis que ses yeux avant la maladie présentaient une direction parfaitement régulière.

Anatomic pathologique. — Les recherches à ce sujet sont encore trop peu nombreuses pour qu'on puisse se prononcer d'une manière définitive sur la nature de l'altération dont les muscles de l'œil strabique sont atteints. On doit pourtant admettre en règle générale que lorsque le strabisme a une certaine durée, il a pour conséquence une altération de nutrition d'un ou de plusieurs muscles et un raccourcissement permanent consécutif. L'anatomie pathologique semble confirmer cette assertion, et les autopsies nombreuses faites par Bouvier (1) démontrent qu'au moins dans un certain nombre de cas cette altération a pu être constatée après la mort. Dans un cas particulier Bouisson a trouvé une gomme syphilitique développée dans le muscle droit interne.

Il y a encore une autre membrane qui subit des modifications constantes dans le strabisme permanent : c'est la capsule de Tenon. Nous avons constaté un grand nombre de fois que dans le strabisme convergent la section du muscle droit interne reste sans effet sur la déviation, mais aussitôt qu'on fait un large débridement de la capsule de Tenon en haut et en bas, on voit l'œil reprendre une direction normale et le strabisme se redresser. Chez un enfant strabique de liuit ans nous avons excisé une partie de cette capsule qui nous avait paru trop épaissie, et les recherches microscopiques faites par un élève de Cornil, le docteur Muron, permirent de constater la présence de fibres musculaires lisses bien distinctes. Sappey trouva aussi dans cette membrane quelques fibres musculaires. Il semblerait que cette membrane est jusqu'à un certain âge au moins pourvue de fibres musculaires qui peuvent par conséquent se rétracter comme les muscles droits de l'œil. Pour Bouvier la portion interne et externe de cette capsule se raccourcissent à la manière des ligaments et contribuent à fixer l'œil dans une position vicieuse.

## § II. - Strabisme optique divergent.

La déviation de l'œil en dehors s'observe très-souvent dans la myopie, et cette dernière doit être même considérée comme une des causes les plus fréquentes du strabisme divergent, comme l'a très-justement démontré le professeur Donders.

La cause principale du développement du strabisme divergent dans la myopie réside dans un allongement exagéré du diamètre antéro-postérieur du globe qui rend ses mouvements en dedans très-limités. D'autre part, dans les yeux myopes

<sup>(1)</sup> Bouvier, Leçons cliniques sur les maladics chroniques de l'appareil locomoteur, Paris, 1858, p. 146.

la convergence se faisant à une très-petite distance, il s'ensuit un relâchement des muscles droits internes, leur force contractile s'épuisant de plus en plus pendant que leurs antagonistes, les muscles droits externes, se contractent fortement et attirent l'œil en dehors.

Contrairement à l'hypermétropie, dans l'œil myope l'axe cornéen et la ligne visuelle forment un angle d'antant plus petit que la myopie est plus forte; quelquefois même la ligne visuelle passe en dehors de l'axe optique. Pour ramener ainsi la ligne visuelle vers le point de fixation qui se trouve à une très-petite distance, il lui faut une force considérable d'accommodation et une puissance dans le droit interne. Mais cette dernière reste en défaut, c'est pourquoi l'œil reste en divergence.

Donders divise le strabisme divergent en relatif et absolu. Le premier existe dans un haut degré de myopie, supérieure à —1/2,5, et il se produit au moment où le malade doit voir un objet fin qu'il doit rapprocher à 2 pouces et demi; à cette distance, en effet, il y a exclusion complète d'un œil et par conséquent sa déviation en dehors. Dans la seconde variété le strabisme divergent devient définitif et absolu; on l'observe dans toutes les conditions de la vision, soit qu'on regarde au loin ou de près. Une contraction exagérée du muscle droit externe sous l'influence d'une cause d'innervation morbide, une sensibilité exagérée de l'œil, etc., toutes ces circonstances peuvent influer puissamment au développement du strabisme absolu.

Buffon attribuait le strabisme à une inégalité de force des deux yeux. Il n'est pas douteux que le strabisme divergent est provoqué par une différence trèsgrande dans les degrés de myopie des deux yeux, surtout lorsqu'il y a un affaiblissement considérable de la Jivision dans un œil ou même une amaurose complète. L'observation nous démontre, en effet, que tout œil qui ne voit point, ou dont la vue est sensiblement affaiblie, prend une position divergente. La cause de cette déviation est très-simple, elle est basée sur cette loi physiologique que les axes optiques des yeux qui ne fixent rien se dirigent directement en face. Or, l'œil amaurotique, n'étant sollicité par aucun objet, prend constamment cette dernière direction qui est divergente par rapport à l'autre œil regardant de près. Le strabisme divergent paralytique peut devenir à la longue aussi un strabisme optique permanent, surtout si la paralysie du muscle accommodateur et du sphincter de l'iris rend la vue complétement trouble.

# § III. — Strabisme divergent latent ou asthénopie musculaire.

Symptomatologie. — Cette affection est caractérisée par des symptômes fonctionnels particuliers qui amènent une fatigue considérable de la vue et impossibilité pour les malades de prolonger la lecture, l'écriture, etc. Après avoir travaillé pendant quelque temps, le malade éprouve une tension excessive dans les yeux, douleur sourde au front et dans les tempes, de la chaleur et de la pesanteur dans les yeux, la vue devient trouble, les lettres se doublent et se confondent les unes avec les autres. Après avoir fermé instinctivement les paupières et reposé les yeux pendant quelques moments, le malade peut reprendre le travail, mais la fatigue ne tarde pas de nouveau à revenir. Elle est due à l'insuffisance dans la force contractile du muscle droit interne.

A l'extérieur, au premier abord on ne trouve point de changement, et chaque œil voit séparément très-distinctement; mais si l'on fait fixer un doigt au malade, on s'aperçoit que pendant que l'un des deux yeux continue à le regarder, l'autre subit une déviation brusque en dehors. La même chose peut être constatée, lorsque nous aurons masqué un des deux yeux avec la main et le déconvrirons soudainement pendant que l'autre continue de fixer l'objet.

On peut reconnaître l'asthénopie musculaire au moyen d'un prisme, en procédant d'après le conseil que nous avons développé plus haut en parlant de la fatigue

des yeux chez les myopes.

L'insuffisance du muscle droit interne est un fait presque constant, je dirai même physiologique de la myopie, et dépend de l'impossibilité qu'ont ces individus de se servir simultanément de deux yeux pour la vision rapprochée. Mais elle peut devenir morbide et constituer une asthénopie pathologique ou strabisme latent, ce qui du reste est constaté dans un grand nombre de myopies très-fortes.

## CHAPITRE III

TRAITEMENT DU STRABISME EN GÉNÉRAL.

Le traitement du strabisme optique ou permanent doit avoir pour but : 4° de redresser la déviation de l'œil strabique, et 2° de rétablir la vision binoculaire. L'une et l'autre de ces indications peuvent être remplies, soit par des moyens gymnastiques seuls, soit par le traitement chirurgical. Quelquefois pourtant ni l'un ni l'autre de ces moyens appliqués exclusivement ne réussissent pas complétement; employés au contraire successivement l'un comme complément de l'autre, ils peuvent donner des résultats des plus satisfaisants.

Voyons en quoi consistent chacun de ces moyens.

# ARTICLE PREMIER.

TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE DU STRABISME.

Les exercices orthophthalmiques ont pour but de redresser l'œil strabique et de rétablir l'action des muscles affaiblis par un exercice méthodique des deux yeux.

Paul d'Égine a imaginé à cet effet des Innettes dites les louchettes, qui se composent de deux opercules percés d'un petit trou placé de telle sorte que les yeux ne puissent voir à travers ces trous qu'en faisant des efforts de contraction dans le sens du trou. Ces lunettes, de même que toutes celles construites sur le même système, restent ordinairement sans efficacité.

Buffon conseilla de couvrir l'œil sain d'un bandeau, de manière à fortifier par l'exercice l'œil dévié. Ce moyen donne en effet souvent des résultats assez satisfaisants pour qu'on ait le droit de le tenter. Roux, l'ayant expérimenté sur luimême, en était grand partisan. J'y ai recours chaque fois que les parents ne veulent pas se décider pour une opération, mais je ne me contente pas de couvrir l'œil

bon avec un verre opaque, je place en outre devant l'œil qui louche un verre convexe convenable, permettant de voir au loin. Je le fais décentrer progressivement afin que ce verre agisse non-seulement par neutralisation d'hypermétropie,

mais aussi dans le sens de verres prismatiques.

Andry, Darwin et plusieurs autres praticiens ont cherché à rendre au globe oculaire sa direction normale par divers appareils plus ou moins ingénieux, mais qui pourtant tombèrent en oubli. De Graefe et Giraud-Teulon avaient essayé de redresser les strabismes au moyen de verres prismatiques. Ces verres, en effet, en amenant l'image de l'œil dévié très-près de la macula, provoquaient une sorte de contraction exagérée dans l'antagoniste du muscle contracté, qui seule pouvait faire disparaître la diplopie gênante pour la vue. Enfin dans ces derniers temps E. Javal a en recours à l'exercice des yeux au moyen d'un appareil stéréoscopique. Il commence d'abord par supprimer la neutralisation de l'œil dévié en le tenant bandé ou voilé pendant quelque temps, après quoi il cherche à fusionner les images doubles au moyen d'un appareil stéréoscopique construit ad hoc, et dont voici une

description:

Stéréoscope de Javal. — L'instrument (fig. 371) se compose de quatre planchettes réunies par des charnières et formant une sorte de paravent; les deux planchettes internes sont recouvertes des miroirs M; les deux autres planchettes, B et C, reçoivent des images identiques dessinées sur des cartons et qui se reslètent dans les miroirs placés à un angle de 45 degrés. En regardant de chaque œil dans la glace correspondante, le



Fig. 371. — Stéréoscope de Javal.

malade aperçoit les deux images réfléchies, qu'il cherche à fusionner en rapprochant et écartant les images. Ces expériences souvent renouvelées peuvent faciliter l'exercice des muscles et peuvent surtout être utiles après les opérations de strabisme, pour le rétablissement de la vision binoculaire.

#### ARTICLE II.

#### TRAITEMENT CHIRURGICAL DU STRABISME.

Historique. — Taylor était le premier qui avait pratiqué la section du muscle droit pour guérir le strabisme, mais la méthode restait un mystère pour tout le monde. Ce n'est qu'en 1837 que J. Guérin signala dans ses conférences le procédé opératoire qui lui paraissait le plus convenable pour guérir la loucherie. Un an plus tard Stromeyer décrivit la méthode de l'opération du strabisme, qui fut appliquée sur le vivant pour la première sois par Pauli et Diessenbach. Il faut dire pourtant que ce n'est que depuis que Diessenbach a pratiqué un grand nombre de strabotomies que cette opération entra dans le domaine de la pratique chirurgicale. Son exécution est devenue facile depuis l'époque où Bonnet (de Lyon), Lucien Boyer, Baudens, Cunier et Velpeau ont étudié avec détails les rapports anatomiques des muscles et de la capsule de Tenon. Aujourd'hui les résultats obtenus sont encore plus satisfaisants grâce aux indications pratiques qui nous ont été léguées par de Gracfe, et grâce aux informations anatomo-pathologiques qui ont été développées par Bouvier, Richet et Sappey.

#### ARTICLE III.

#### SOINS PRÉLIMINAIRES.

Avant qu'on procède à l'opération de strabotomie, il est indispensable de faire un examen définitif du degré de déviation de strabisme, et de s'assurer de l'acuité visuelle de l'œil à opérer, ainsi que de son congénère.

Les conditions qui doivent être observées avant l'opération du strabisme sont les suivantes :

1° On examine avec soin s'il n'y a qu'un seul œil strabique, ou bien si les deux yeux présentent la même difformité; dans ce dernier cas on définit immédiatement quel est l'œil dont la déviation est prédominante;

2º Les mouvements de chaque œil sont explorés dans toutes les directions, pour

définir si le strabisme n'est pas la conséquence d'une paralysie;

3° Il sera nécessaire de définir l'acuité visuelle de l'œil à opérer et le degré d'hypermétropie ou de myopie dont il est atteint, afin qu'on puisse savoir d'avance jusqu'à quel point l'œil redressé pourra concourir à la vision binoculaire;

4° Au moyen d'un des strabomètres on précisera avec exactitude le degré de déviation; le résultat de ce dernier examen nous permettra de décider d'avance si l'opération ne devra être pratiquée que sur un seul œil, ou bien s'il y aura nécessité de recourir au bout de quelque temps à une seconde opération sur l'autre œil. Dans les degrés très-prononcés de strabisme, en effet, on ne pourra rétablir l'équilibre des contractions musculaires qu'en faisant répartir la correction sur les deux yeux, autrement le muscle coupé en reculant très-fortement en arrière pourrait être tellement affaibi dans ses fonctions que l'œil opéré présenterait tous les signes de l'insuffisance musculaire;

5° On s'informera si le malade est très-nerveux et s'il peut supporter l'opération sans être endormi. Les enfants doivent être de préférence endormis, mais je suis sopposé à faire chloroformiser les personnes adultes. Pour obtenir, en esset, des résultats satisfaisants, nous sommes forcés de suspendre l'opération pour quelques instants, examiner la direction des deux yeux, et y revenir de nouveau pour la seconde et la troisième sois. On comprend qu'il serait impossible d'endormir le malade à chaque nouvelle tentative;

6° Dans un strabisme convergent léger, ne mesurant que 3 à 5 millimètres, une seule ténotomie pratiquée sur l'œil dévié amène une correction complète;

7° Si la déviation dépasse 5 millimètres, on doit prévenir le malade qu'une seule opération sera insuffisante et qu'il y aura nécessité de pratiquer au bout de quelque temps la myotomie sur l'autre œil.

#### ARTICLE IV.

#### STRABOTOMIE.

L'opération de strabotomie a pour but de détacher le muscle rétracté de la sclérotique et de faciliter son insertion nouvelle dans un plan plus postérieur.

**Instruments.** — a. Un blépharostat ou deux élévateurs que l'on confie à un aide, surtout lorsqu'on opère sur les enfants; b, une pince à fixer et à ressort;



Fig. 372 à 375. — Instruments pour la strabotomie (\*).

d, deux crochets mousses à strabisme de grandeur différente; e, deux paires de ciseaux à pointes mousses, une droite et l'antre courbe; f, deux aiguilles courbes et très-fines munies de fils de soie. On aura en outre une petite éponge fine qui n'a jamais servi et quelques petites compresses.

Position du malade, de l'aide et du chirurgien. — Le malade doit être couché sur un lit de fer rapproché le plus possible d'une fenêtre; le chirurgien se tiendra du côté droit du malade lorsqu'il aura à pratiquer la section du droit externe de l'œil droit ou du droit interne de l'œil gauche, et pendant ce temps

<sup>(\*)</sup> Fig. 372. Blépharostat. — Fig. 373. Pince à fixer avec ressort. — Fig. 371. Deux crochets à strabisme de grandeur différente. — Fig. 375. Une paire de ciseaux courbes.

l'aide se trouvera à gauche ou en arrière du malade. Pour faire la section des muscles droit interne de l'œil droit ou du droit externe de l'œil gauche, le chirurgien devra se tenir au chevet du lit et derrière la tête du malade, tandis que l'aide sera placé à sa droite.

Mannel opératoire. — A. SECTION DU MUSCLE DROIT INTERNE. — Les paupières étant écartées avec le blépharostat, l'aide saisit avec la pince à ressort un pli conjonctival tout près du bord interne de la cornée et attire l'œil vers l'angle externe comme cela se trouve reproduit dans la figure 376. Dieffenbach, Phillips et Desmarres père préfèrent accrocher l'œil à l'aide d'une érigne double. Le chirurgien saisit avec une autre pince à griffe la conjonctive à quelques millimètres du pli, et l'incise, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, comme le conseille Velpeau; puis il glisse à plat sous la conjonctive l'extrémité des ciseaux courbes et sépare les tissus sous-jacents jusqu'à la caroncule.

A ce moment les ciseaux sont abandonnés, et pendant que de la main gauche le chirurgien soulève le lambeau conjonctival disséqué, il glisse de la main droite le crochet monsse au fond de la plaie, la pointe tournée vers le bord du muscle. En appuyant fortement contre la sclérotique, il cherche à l'engager sous le muscle droit interne, puis il l'attire vers la plaie. Le crochet est ensuite passé à la main gauche, tandis que de la main droite on prend les ciseaux, et par de petits coups secs on détache le tendon aussi près que possible de la sclérotique.

Pour s'assurer si le muscle a été détaché dans toute sa largeur, on engage le petit crochet mousse successivement en haut et en bas de la plaie toujours en appuvant contre la sclérotique. Les moindres brides qui se trouveraient adhérentes dans ces directions devront être sectionnées, jusqu'à ce que le crochet ne trouve plus aucune adhérence avec la sclérotique.

Ce temps de l'opération terminé, on lave soigneusement l'œil opéré et on laisse reposer le malade pendant quelques instants, puis on procède à la vérification du résultat obtenu. A cet effet, on fait asseoir le malade et on lui fait fixer le doigt à 25 centimètres : en cachant alternativement l'un ou l'autre des deux yeux, on s'assure facilement si le redressement a été obtenu. Et il faut savoir que très-souvent cette section n'est suivie d'aucune amélioration et le redressement n'a pas lieu. On recherche alors pour la seconde fois si toutes les adhérences des muscles ont été détachées. En supposant qu'on ne trouve aucune bride adhérente, on devra alors couper la capsule de Tenon en haut et en bas aussi loin que possible, comme l'avait conseillé pour la première fois le docteur Bouvier (1), et dont on a voulu faire dans ces derniers temps une méthode nouvelle. C'est donc « en détruisant les brides fibreuses que l'on rencontre à peu près constamment entre la sclérotique et le feuillet oculaire de l'aponévrose », comme dit Richet (2), de même qu'en débridant largement la capsule de Tenon, d'après le conseil de Bouvier, qu'on obtiendra des résultats bien plus satisfaisants que ne le donnerait la section simple du tendon musculaire.

Il arrive quelquefois qu'à la suite de l'opération on voit se produire une déviation exagérée dans le sens opposé au strabisme. Si cela avait lieu, on diminuera facilement

<sup>(1)</sup> Bouvier, Mémoires sur le strabisme et la myotomie oculaire, Paris, 1845, et Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur, Paris, 1858.

(2) Richet, Anatomie médico-chirurgicale. Paris, 1860, 2° édit., p. 334.

effet de strabotomie par l'application d'une suture, soit sur la plaie conjonctivale, soit ur la plaie de la capsule de Tenon elle-même. La suture conjonctivale a une grande nportance pratique dans cette opération, elle maintient la plaie en coaptation t empêche la caroncule lacrymale de se rétracter fortement en arrière, ce qui



Fig. 376. - Opération du strabisme.

est, selon Desmarres, l'accident le plus disgracieux pour le malade. On laisse la suture pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, au bout de ce temps la plaie est complétement réunie.

Pansement. — Il est très-simple, on laisse le malade avec les yeux fermés et on lui fait appliquer constamment des compresses d'eau fraîche sur l'œil opéré. Pendant les premières deux ou trois heures, on l'invite à tenir les yeux complètement immobiles. Si au bout de deux jours le résultat ne paraît pas être assez complet, on forcera le malade de regarder de l'œil opéré plus particulièrement dans le sens du droit externe.

Les suites de la strabotomie comme opération sont on ne peut plus satisfaisantes, la cicatrisation se fait avec la plus grande facilité et sans qu'on ait jamais à déplorer des inflammations tant soit peu graves.

B. SECTION DU MUSCLE DROIT EXTERNE. — Elle diffère peu de la précédente, il n'y a que l'incision de la conjonctive qui est faite plus loin du bord de la cornée que celle que l'on pratique sur le muscle droit interne. Cela s'explique par

l'insertion du droit externe beaucoup plus en arrière, par conséquent l'opération produit moins d'effet immédiat que la précédente. C'est pourquoi dans le strabisme divergent très-prononcé il ne suffit pas de faire une ténotoinie, mais il faut y associer une seconde opération qui consiste dans un avancement vers la cornée de l'insertion du muscle droit interne.

Résultats définitifs de strabotomie. — Les résultats de strabotomie no sont pas toujours les mêmes, ils dépendent du degré de recul qu'aura subile tendon du muscle sectionné et de l'étendue de débridement qu'on aura pratiqué dans la capsule de Tenon.

L'effet peut être complétement nul dans le cas où l'on n'aura pratiqué qu'une simple myotomie, mais il sera augmenté au fur et à mesure que la capsule de Tenon sera débridée en haut et en bas.

[851

Dans les strabismes convergents très-prononcés, l'opération pratiquée sur un seul œil ne peut donner des résultats complétement satisfaisants, et comme le muscle droit interne de l'autre œil est aussi contracté, il est indispensable de lui faire subir la même opération. Si cette seconde myotomie devenait indispensable, etc. on ne doit jamais la pratiquer immédiatement, mais quelques semaines plus tard, 🌃 après qu'on pourra être fixé sur les résultats définitifs de la première.

Pour obtenir plus de correction par la ténotomie, on devra forcer le malade à id diriger l'œil opéré, pendant les premiers quatre ou cinq jours, du côté opposé du mo muscle sectionné.

Mais il peut aussi arriver qu'à la suite de l'opération l'œil soit dévié fortement dans le sens contraire au strabisme précédent. Pour remédier à ces inconvénients on aura recours à la suture de la plaie conjonctivale et en partie de la plaie de la capsule elle-même. En engageant le malade de tourner les yeux dans le sens de la bu déviation qui précédait l'opération, on réduira aussi l'effet exagéré de strabotomie. Es

L'expérience nous a démontré que si la convergence des deux yeux se fait sur une distance de 10 à 12 centimètres, tandis que plus près de l'œil elle ne se produit plns, la récidive n'est point à craindre. Mais lorsque, après la strabotomie interne, la convergence ne peut pas être obtenue sur une distance moyenne de la vision le distincte, qui est de 25 centimètres, on doit craindre alors un développement progressif de strabisme divergent, et c'est pour obvier à cet inconvénient qu'on doit chercher à obtenir la vision binoculaire par des moyens orthopédiques que nous avons développés plus haut.

STABOTOMIE PAR LE PROCEDÉ DE LA SECTION SOUS-CONJONCTIVALE. — Jules Guérin a imaginé un procédé très-ingénieux qui permet de faire la myotomie oculaire par le procédé sous-conjonctival. Voici en quoi consiste ce procédé:

Manuel opératoire. — Il fait d'abord une ponction à la conjonctive, tout près de l'insertion du muscle, et après avoir introduit le ténotome spécial, dont la lame est recourbée en z sous la conjonctive le long de la sclérotique, il coupe le muscle de dehors en dedans, c'est-à-dire du globe de l'œil vers la paroi de l'orbite.

Critchett a modifié la méthode sous conjonctivale en ce sens, qu'après avoir soulevé le tendon avec le crochet mousse, il l'incise avec la pointe des ciseaux introduits sous la conjonctive.

#### ARTICLE V.

# AVANCEMENT OU DÉPLACEMENT DU MUSCLE RELACHÉ EN AVANT.

Cette opération a été imaginée par J. Guérin (1); il l'a pratiquée dans le but e ramener vers la cornée le tendon du muscle rétracté après une myotomie mal éussie. La même opération a été exécutée avec succès par Desmarres père, qui a u le mérite de l'avoir vulgarisée parmi les ophthalmologistes (2). De Graefe et ritchett ont apporté quelques modifications importantes à la méthode de Guérin ui la rendent aujourd'hui assez facile à exécuter.

Instruments. — 1. Blépharostat; 2, deux élévateurs; 3, ciseaux courbés sur plat; 4, un crochet mousse; 5, un fil de soie muni de deux aiguilles courbes t fines.

Manuel opératoire. — Premier temps. — Le malade étant couché sur un lit, t les paupières fortement écartées avec un blépharostat ou au moyen des élévaeurs confiés à un aide, le chirurgien ouvre largement la conjonctive le long du ord interne de la cornée, puis il détache la conjonctive et le tissu sous-conjoncival au ras de la sclérotique, sectionne le muscle droit interne, et en enfonçant es ciseaux de Cooper jusque près de l'équateur de l'œil, il cherche à détacher oin en arrière les adhérences qui existent entre le muscle et la sclérotique. Pour ider ce temps de l'opération, l'aide pourra soulever avec une pince à griffes la cononctive et la capsule de Tenon avec le muscle. J. Guérin passe à ce moment n fil ciré à l'aide d'une aiguille dans l'épaisseur du fascia oculaire, tout près du ord externe de la cornée, et attire l'œil ainsi accroché en dedans en attachant es deux bouts du fil an dos du nez à l'aide d'emplâtres de diachylon gommé.

De Graefe (3) modifia ce temps de l'opération de la manière suivante : Après avoir ncisé la conjonctive au-dessus du tendon du droit externe, il introduit le crochet mousse du strabisme au-dessous du tendon, et l'attire vers la plaie; puis il enfonce les deux aiguilles supportées par un seul fil dans le tendon du muscle, de façon qu'une extrémité du fil passe plus près de l'attache du muscle et l'autre un peu plus en arrière. Le fil est ensuite noué en anse et confié à un aide qui est chargé d'attirer l'œil en dedans. Pendant ce temps l'opérateur soulève avec le crochet le muscle droit externe et le coupe aussi près que possible entre l'anse et le crochet. Le fil reste ainsi fixé à la partie antérieure de l'œil et près de la cornée, pendant que le corps du muscle se rétracte en arrière.

Le dernier temps de l'opération de J. Guérin est de maintenir l'œil dans l'adduction en accrochant le fil au dos du nez. Au lieu des bandelettes de diachylon on peut se servir à cet effet de collodion élastique.

Le fil doit être laissé sur place vingt-quatre ou quarante-huit heures, et au bout de ce temps le muscle interne a pris le plus souvent sa nouvelle attache au bord de la cornée.

(1) J. Guérin, Ann. d'oculist., 1849, t. XXI, p. 75.

<sup>(2)</sup> Desmarres, Traité des maladies des yeux, 187, 47, 1re édit., p. 802.
(3) De Graefe, Archiv f. Ophth., 1857, Bd. III, Abth. II, S. 373.

Cette opération peut être pratiquée avec plus de facilité par le procédé de Critchett (1), dont voici le résumé :

Après avoir incisé la conjonctive au bord interne de la cornée et décollé largement jusqu'à la caroncule, on enfonce le crochet mousse sous le muscle droit interne et on le sectionne avec des ciseaux aussi près que possible de la scléretique. Saisissant ensuite le tendon du muscle détaché avec une pince, on y enfonce à 3 ou 4 millimètres en arrière une aiguille munie d'un fil, puis on attire ce muscle en hant de la cornée et on l'y fixe à la conjonctive. Cette opération achevée, on sectionne le droit externe ou bien, ce qui est plus rationnel, la ténotomie du droit externe sera faite avant le déplacement du droit interne.

Agnew (de New-York) modifia ce procédé en ce sens qu'il commence par passer un crochet à œillère muni d'un fil sous le muscle droit interne, applique un nœud près de son insertion et sectionne le muscle entre le nœud et la sclérotique. Le muscle droit interne est sectionné ensuite, puis en attirant le muscle droit interne en avant au moyen d'un fil qui retient le tendon, il peut proportionner le degré d'avancement et appliquer la suture plus ou moins en arrière selon le besoin.

Pour ma part, je procède d'une façon différente : après avoir détaché le muscle, je le divise en deux moitiés, une supérieure et une inférieure, puis je fixe la première à la conjonctive en haut, et la seconde en bas de la cornée.

#### ARTICLE VI.

#### STRABISME MÉCANIQUE.

Dans cette variété de strabisme, appelée encore par quelques auteurs strabisme fixe, l'œil dévié est invariablement fixé dans une position anormale par des brides cicatricielles, ou il se trouve refoulé vers l'une des parois de l'orbite par des tumeurs, des kystes ou tout autre production morbide située derrière le globe de l'œil. D'après Denonvilliers et Gosselin, le strabisme mécanique est quelquefois le résultat de quelque adhérence avec la paroi de l'orbite consécutive aux abcès de cette cavité.

Nous l'avons vu se produire après les opérations de ptérygions épais et larges lorsqu'ils ont été détachés sur une trop grande surface et attirés ensuite par la suture très-fortement en dehors.

Des blessures de l'un des angles de l'œil amenant des adhérences entre les paupières et le globe, peuvent aussi l'entraîner dans un sens quelconque et occasionner le strabisme. Ces causes traumatiques ne laissent à l'œil qu'une mobilité très-restreinte et une impossibilité complète de se mouvoir dans le sens opposé à la déviation.

Le strabisme sera aussi de nature mécanique lorsqu'une tumeur quelconque qui se trouve située dans le fond de l'orbite refoule le globe de l'œil vers l'un des angles de cette cavité. On reconnaîtra facilement cette dernière par l'existence simultanée de l'exophthalmie et souvent de névrite optique.

La même chose a lieu lorsque les corps étrangers cachés dans l'orbite y provoquent une inflammation et l'exorbitisme, comme cela s'est passé chez le malade

<sup>(1)</sup> Critchett, Compte rendu du congrès d'Heidelberg (Gaz. méd. de Paris, 1862).

e Nélaton (1), qui conserva pendant longtemps un morceau de parapluie cassé ans l'orbite.

**Pronostie**. — Le strabisme mécanique présente ordinairement plus de gravité ue les autres variétés. D'après Denonvilliers et Gosselin, il constitue plutôt une onséquence de cicatrices vicieuses et une difformité qu'un strabisme dans son ffection la plus générale; c'est pourquoi il reste très-souvent au-dessous de l'art.

Traitement. — On devra chercher à détruire les brides cicatricielles par les néthodes d'autoplastie qui seront indiquées dans chaque cas particulier. En joinant à cette opération la section du muscle rétracté, on facilitera la réduction de œil.

Dans le strabisme produit par des tumeurs ou des kystes de l'orbite, c'est contre es dernières qu'on doit agir, le strabisme n'étant là qu'un symptôme, et c'est là u'on verra se vérifier cet axiome : A blata causa tollitur et effectus.

BIBLIOGRAPHIE. — Velpeau, Du strabisme, Paris, 1841, et Gaz. des hópit., 1853, nº 23. Stoeber, De l'opération du strahisme (Gaz. méd. de Strasbourg, 1841, nº 11). — . Guérin, De l'opération sous-conjonctivale du strabisme (Gaz. méd. de Paris, 1842, n°s 6, , 10, 13 et 21), et Du strabisme optique (Ibid., 1843, nos 13 et 14). — Bouvier, Mémoires ur le strabisme et la myotomie oculaire, Paris, 1845, et Leçons cliniques sur les maladies broniques de l'appareil locomoteur, Paris, 1858, p. 144. — Lenoir, Des opérations qui se ratiquent sur les muscles de l'œil. Paris, 1850. — De Graefe, Beiträge, zur Lehre vom chielen und von den Schieloperationem (Archiv f. Ophth., 1857, Bd. III, Abth. I, p. 177, t Abth. II, p. 261, 1858). — Critchett, Observations pratiques sur le strabisme (Lancet, nai, 1855, et Med. Times and Gaz., nov. 1857). — Guépin, Du strabisme (Journ. de Sordeaux, 1861, p. 145). — Giraud-Teulon, Leçons sur le strabisme et la diplopie, Paris, 863, et Opérations de strabisme (Gaz. des hópit., 1865, nº 81). — Javal, Note sur le noyen de choisir les verres prismatiques pour le strahisme (Ann. d'oculist., 1863, t. L, . 316; Ibid., 1864, t. LIV, p. 104; Ibid., 1871, t. LXV, p. 98, et thèse, Sur le strabisme). - Lecorché, Du strabisme convergent et du strabisme divergent au point de vue médical et hirurgical (Arch. gen. de med., juillet 1864). - Noyes, Strabismes (Amer. med. Times, 1865, . I, p. 244, 254 et 267). — Guersant, Du strabisme chez les enfants' (Bull. de thérap., 1866, 1, 15). — Galezowski, Leçons sur le strabisme (Gaz. des hopit., 1867, nº 90).

<sup>(1)</sup> Nélaton, Gaz. des hopit., 1854, p. 454.

# QUINZIÈME PARTIE

#### ORBITE

Anatomic. — L'œil est placé avec ses muscles et ses nerfs dans une cavité osseuse qui est appelée orbite. Elle a la forme d'une pyramide quadrangulaire, dans laquelle on distingue quatre parois, une base et un sommet.

1. La base de l'orbite, appelée autrement rebord orbitaire, n'est autre que l'onverture de la cavité. En haut, elle est constituée par l'os frontal, fortement proéminen



Fig. 377. — Face antérieure de l'orbite (\*).

et qui prend le nom d'arcade orbitaire (fig. 377, 6); en bas et en dedans par le bord

I' (\*) 1, Os frontal; 2, bosse nasale; 3, bosse frontale; 4, areade sourcilière; 5, face orbitaire du frontal; 6, areade orbitaire; 7, échancrure sus-orbitaire; 8, trou sus-orbitaire accessoire; 9, crète temporaire orbitaire; 10, es nasaux; 12, apophyse montante de l'os maxillaire supérieur; 13, trou sous-orbitaire; 17, os malaire; 18, trou malaire; 19, face orbitaire des grandes ailes du sphénoide; 21, feute sphénoide; 22, trou optique; 23, gouttière lacrymale; 24, face temporale des grandes ailes du sphénoide; 25, pariétal; 26, écaille du temporal; 30, cornet moyen. — Insertions musculaires: A, sourcilier; B, pyramidal; C, tendon direct de l'orbiculaire des panpières; D, E, orbiculaire des panpières; F, tendon réfléchi de l'orbiculaire; G, releveur superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure; II, releveur profond; I, coneis. (Beaunis et Bouchard).

ORBITE. 801

externe de l'apophyse montante du maxillaire supérieur; en bas et en dehors, par e bord interne et antérieur de l'os malaire. Selon le professeur Richet, le diamètre ransversal prédomine constamment sur le vertical dans la proportion de 4, 5,

3 1/2.

2. La paroi supérieure est constituée par deux os, le frontal (fig. 377, 4), à la partie antérieure et la petite aile du sphénoïde en arrière. Elle forme une voûte fortement excavée, surtout du côté externe, où se trouve la fossette la erymale pour loger la glande le ce nom. A la partie antérieure de cette paroi, on trouve en dedans une échanque (7) pour la poulie cartilagineuse du muscle grand oblique. Sur le bord orbitaire lui-même il existe une autre échancrure ou plus souvent le trou sus-orbitaire (8) pour le passage de l'artère et du nerf sus-orbitaires.

Au niveau de la suture fronto-ethmoïdale, on trouve deux trous ethmoïdaux: antérieur communique dans la cavité crânienne avec les gouttières ethmoïdales et lonne passage à l'artère ethmoïdale antérieure et au filet ethmoïdal du rameau nasal lu nerf ophthalmique de Willis. Le postérieur laisse passer l'artère ethmoïdale pos-

érieure.

3. La paroi inférieure est plane et présente une légère inclinaison en bas et en dehors. Elle est formée par l'os malaire (17), le maxillaire supérieur (12) et la facette orbitaire du palatin. La gouttière sous-orbitaire la traverse d'avant en arrière, et se

transforme près du bord antérieur en un canal du même nom (13).

4. La paroi interne se compose d'avant en arrière de l'apophyse montante du maxillaire supérieur (42), de l'os unguis, de l'os planum de l'ethmoïde et d'une petite portion du sphénoïde. Cette face est légèrement convexe et présente près du bord antérieur une forte dépression, appelée gouttière lacrymale (23), et qui se transforme en bas en canal nasal. Sur le côté, cette gouttière est limitée par deux crêtes saillantes, formées par l'apophyse montante du maxillaire supérieur et par l'os unguis.

5. La paroi externe est la plus résistante de toutes; dans sa portion antérieure. elle est constituée par l'os malaire (17), et dans sa partie profonde postérieure par la grande aile du sphénoïde (20). Elle répond à la fosse temporale et au sommet de

a fosse zygomatique.

L'angle externe inférieur présente dans sa moitié postérieure une fente appelée sphéno-maxillaire, conduisant dans la fosse ptérygo-maxillaire. Elle se prolonge en

avant jusqu'à 1 centimètre et demi du rebord orbitaire externe.

6. Le sommet de la cavité orbitaire est occupé par la fente sphénoïdale (21). Cette dernière présente sur le bord supérieur une saillie osseuse pour le tendon de Zinn, et sur le bord inférieur une autre saillie qui sert de point d'insertion au muscle droit externe.

Au-dessus et un peu en dedans de cette fente, on voit le trou optique (22) par le-

quel passent le nerf optique et l'artère ophthalmique.

Bapports de la cavité orbitaire avec les autres cavités. — La cavité orbitaire est séparée des cavités voisines par des lamelles osseuses qui constituent ses paois. C'est ainsi que la paroi supérieure supporte le lobe antérieur du cerveau, lont les circonvolutions se moulent sur les impressions digitales qui s'y distinguent. Lette lamelle osseuse est tellement mince, que les inflammations du périoste peuvent e transmettre aux enveloppes du cerveau. Près de l'angle interne et supérieur, ette paroi correspond aux cellules du sinus frontal. La paroi inférieure correspond au inus du maxillaire supérieur. Du côté externe, la paroi osseuse sépare la cavité orbiaire de la fosse temporale et, un peu en arrière, de la fosse moyenne du crâne où vient e loger le lobe moyen du cerveau. Du côté interne, l'orbite se trouve au voisinage les cellules ethmoïdales et de la partie supérieure des fosses nasales, dont elle n'est éparée que par la paroi interne la plus mince de l'orbite.

PARTIES MOLLES INTRA-ORBITAIRES. — Les parties molles qui remplissent cette cavité ont : 4° le périoste orbitaire; 2° le tissu cellulo-graisseux; 3° les vaisseaux; 4° les

nuscles et les nerss

4. Périoste orbitaire. — Le périoste orbitaire est la continuation de la dure-GALEZOWSKI. mère, qui entre dans cette cavité par le trou optique et la fente sphénoïdale pour tapisser toutes ses parois. Arrivée vers la base de l'orbite, elle se divise, comme nous avons vu plus haut (4), en deux feuillets, l'un qui se prolonge sur les os du contour de l'orbite, et l'antre se porte vers le tarse et le globe de l'œil pour constituer une membrane toute particulière appelée aponévrose orbito-oculaire, et qui sépare le globe de l'œil des parties remplissant la partie postérieure de l'orbite.

2. Tissu cellulo-graisseux. — Le globe de l'œil repose en arrière sur une sorte de coussinet moelleux, qui est constitué par du tissu cellulaire jaunâtre, graisseux, trèsmou, plus ou moins abondant et qui est très-élastique. Ce tissu permet à l'œil de se laisser refouler en arrière et éviter de cette façon les contusions et les compressions

auxquelles cet organe est exposé par sa position superficielle.

Le tissu cellulo-graisseux forme des mailles plus ou moins serrées (fig. 378), et constitue par cela même une masse assez résistante. Ces paquets adipeux enkystés par des parois lamineuses sont constitués par la réunion des vésicules sphéroïdales comprimées (fig. 379). Eufermé en arrière dans la cavité osseuse, il ne peut en augmentant

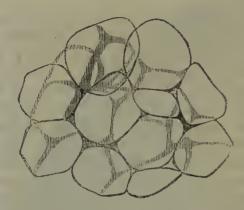

Fig. 378. — Tissu adipeux (\*).



1000

th.

le

in

la!

ten

00

in

221

li

Carr

apt

ner

0 16

Fig. 379. — Cellules avec la geu telette graisseuse (\*).

de volume que se porter en avant et resouler le globe de l'œil, comme cela a justement lieu dans les inslammations de ce tissu. La cavité postérieure de l'orbite communique avec la sosse zygomatique par l'intermédiaire de la fente sphéno-maxillaire et avec le tissu cellulaire de la paupière supérieure par l'intermédiaire de la gaîne du muscle releveur. Ces communications nous expliquent les infiltrations des paupières dans les cas de phlegmons de l'orbite, et la propagation de divers autres processus pathologiques de cette cavité vers la sosse zygomatique.

C'est au milieu de ce tissu cellulo-graisseux que se trouvent placés les muscles de

l'œil, les vaisseaux et les nerfs ophthalmiques.

3. Vaisseaux de l'orbite. — L'artère ophthalmique naît de la carotide interne au moment où cette dernière sort du sinus caverneux (fig. 380, 3). Accolée au côté externe du nerf optique, elle pénètre dans l'orbite par le trou optique, de là elle se porte en haut entre le droit supérieur et le nerf optique, pour se rapprocher de la poulie du grand oblique où elle se divise en deux branches terminales. Les branches musculaires (4 et 8) proviennent de l'ophthalmique de même que les artères ciliaires courtes (6) et longues (7), et se trouvent disséminées au milieu du tissu cellulograisseux.

La veine ophthalmique est constituée par un tronc unique, apparaissant à la base

(\*) Vésicules prenant la forme polyédrique en raison de leur pression réciproque (300 diamètres .

<sup>(1)</sup> Voyez p. 761.

<sup>(\*\*)</sup> Vésicules adipenses isolées, prises sur un individu émacié, offrant de face et de côté des cristaux de margarine.

ORBITE. 803

de l'orbite près de la poulie du grand oblique, elle accompagne l'artère du même nom jusqu'au sommet de la cavité, où elle se sépare pour traverser la fente sphé-

noïdale et se jeter ensuite dans la partie antérieure du sinus caverneux. D'après Seemann, outre la veine décrite plus haut, il y aurait encore une autre veine oplithalmique inférieure qui s'ouvrirait tantôt isolément dans le sinus caverneux, tantôt dans la veine ophtbalmique supérieure et offrirait en ce point une valvule. Selon les recherches de Sappey, la veine ophthalmique ne présente point des valvules dans son trajet. Cet éminent anatomiste ne les a trouvées que dans les veinules destinées aux muscles de l'œil.

Il est important de connaître les rapports exacts de l'artère et de la veine ophthalmiques avec l'artère carotide et les sinus caverneux.

Le sinus caverneux est situé sur le côté de la selle turcique et communique avec le sinus pétreux supérieur et inférieur et le sinus circulaire. C'est dans sa partie antérieure que s'ouvre la veine ophthalmique. L'artère carotide interne traverse le sinus caverneux, où elle s'infléchit



Fig. 305. — Artère ophthalmique (\*).

deux fois et offre dans ce trajet des parois très-minces. D'après Trolard (1), la carotide est séparée des parois osseuses de ce canal par un sinus qu'il appelle sinus carotidien. C'est en sortant du sinus que la carotide interne fournit l'artère ophthalmique.

4. Muscles et nerfs. — Les muscles de l'orbite sont ceux qui concourent aux mouvements de l'œil. Nous les avons étudiés ailleurs (voy. Muscles de l'œil.). Les nerfs de l'orbite sont très-nombreux, et, à l'exception des nerfs optiques, ils ont des connexions intimes avec les sinus caverneux. Ces nerfs sont : moteur oculaire commun pathétique, moteur externe, nerf optique et la branche ophthalmique de Willis avec le ganglion ophthalmique. Ils se trouvent placés au milieu du tissu cellulo-graisseux de l'orbite. Le nerf sous-orbitaire se trouve placé au-dessous du périoste dans une rainure osseuse qui lui est propre.

### (1) Trolard, Thèse de Paris, 1868.

<sup>(\*) 1,</sup> carotide interne; 2, méningée moyenne; 3, artère oplithalmique; 4, musculaire inférieure; 5, lacrymale 6, ciliaires courbes; 7, ciliaires longues; 8, musculaire supérieure; 9, ethmoidale supérieure; 10, ethmoidale antérieure; 11, artère sus-orbitaire; 12, frontale intern 13, nasale; 14, palpébrale.

## CHAPITRE PREMIER

MODE D'EXPLORATION DE L'ORBITE.

Les maladies de l'orbite se traduisent par des changements notables tant du côté du rebord orbitaire, que du côté des mouvements et de la position du globe oculaire. Il importe donc d'étudier successivement ces différentes parties.

- 1. Le bord orbitaire peut être fracturé ou carié, et l'on reconnaîtra ces désordres au moyen de quelques attouchements du bord orbitaire et de l'exploration attentive de la surface cutanée des panpières, du sourcil et de tout le pourtour de l'orbite. La tuméfaction de ces régions peut indiquer une suppuration provenant, soit du bord orbitaire, soit du fond de l'orbite.
- 2. Des plaies et des cicatrices récentes ou anciennes dans le pourtour de l'orbite devront être examinées avec un stylet, afin qu'on puisse s'assurer s'il n'y a pas là des trajets fistuleux qui conduiraient jusqu'aux os cariés ou nécrosés.
- 3. Le bord orbitaire peut être épaissi par une périostose, exostose ou une dégénérescence de toute autre nature, ce qu'on constatera facilement par la palpation.
- 4. Les tumeurs et les kystes situés vers le sommet de la cavité refoulent le globe de l'œil en avant, provoquent l'exophthalmos, et une gêne plus ou moins notable dans ses mouvements. Pour établir le diagnostic de ces tumeurs et de leur nature, on devra s'assurer jusqu'à quel point l'œil pourra être refoulé vers le fond de l'orbite; d'autre part, on examinera s'il n'y a pas de tumeur saillante du côté du cul-de-sac conjonctival, ce qui arrive constamment dans les kystes de l'orbite.
- 5. Pour s'assurer si la tumeur orbitaire n'est pas anévrysmale, on devra explorer cette région au moyen d'auscultation, ce qui permettra d'entendre le bruit de souffle propre aux anévrysmes.
- 6. L'examen ophthalmoscopique sera d'une grande ressource, il nous permettra de constater la compression du nerf optique par la tumeur, ce qui se traduit habituellement par les signes de névrite optique ou d'atrophie de la papille.
- 7. Ensin, si une tumeur qui ne présente point de signes d'anévrysme faisait saillie dans le cul-de-sac conjonctival, on serait autorisé de faire une ponction exploratrice au moyen d'un trocart siliforme, asin de s'assurer si elle contient ou non un liquide quelconque.

## CHAPITRE II

MALADIES DE L'ORBITE.

Les affections de la cavité orbitaire peuvent avoir pour point de départ, soit les parois osseuses avec leur périoste, soit le tissu cellulaire avec les muscles et les vaisseaux, soit enfin les cavités environnantes, avec lesquelles elle est en rapport immédiat ou de contiguïté.

Toutes ces maladies, que l'on désigne sous le nom générique d'orbitocèles, sont suivies d'une propulsion du globe de l'œil en avant, ce qui est appelé exophthalmos ou exorbitisme. Tantôt la propulsion de l'œil se fait en avant et en dedans, tantôt l'œil se porte en dehors et en haut, et il s'ensuit pour cet organe une cer-

taine gêne ou une paralysie complète de ses mouvements.

Les productions morbides qui amènent l'exophthalmic compriment le globe de l'œil d'avant en arrière, en l'aplatissant jusqu'à un certain degré, ce qui rend l'œil hypermétrope. Dans d'autres cas, les tumeurs et les kystes, se développent de telle manière qu'elles pressent plus particulièrement sur les parties latérales du globe en y amenant un certain degré d'allongement du diamètre antéro-postérieur et la myopie. Si l'on réunit tous ces symptômes à ceux qu'on obtient par la palpation, et par l'examen ophthalmoscopique, on obtient les indications les plus précieuses pour le diagnostic des maladies de cette cavité.

Les maladies de l'orbite peuvent être résumées dans le tableau synoptique

suivant:

1. Inflammation ou phlegmon du tissu cellulaire de l'orbite.

2. Périostite et ostéite orbitaire donnant lieu à la carie et à la nécrose.

Plaies par instruments tranchants ou piquants.
Plaies contuses.
Plaies avec fracture de l'orbite.
Blessures par armes à feu.
Plaies avec corps étrangers de l'orbite.

4. Goître exophthalmique ou maladie de Graves et de Demours.

Kystes.

 Tumeurs vasculaires.

 Tumeurs vasculaires.

 Lipome.
 Périostoses, hyporostoses et exostoses.
 Sarcome.
 Tumeur hétéradémique.
 Cancer encéphaloïde.

#### ARTICLE PREMIER.

INFLAMMATION OU PHLEGMON DU TISSU CELLULAIRE DE L'ORBITE.

Le tissu cellulaire de l'orbite est placé dans une cavité close, ce qui le met à l'abri de l'influence des agents extérieurs. Pourtant cet isolement n'est pas absolu, et, comme dit justement Richet, « ce tissu communique, par l'intermédiaire de la fente sphéno-maxillaire, avec celui de la fente zygomatique, par la gaîne des vaisseaux; d'autre part, malgré la présence du ligament suspenseur, il s'établit entre lui et le tissu cellulaire de la paupière, par l'intermédiaire de la gaîne du muscle releveur, une communication naturelle. » Par suite de cette disposition, l'inflammation de différentes régions voisines peut se transmettre à ce tissu et donner lieu au phlegmon de l'orbite.

Symptomatologie. — 1. L'inflammation phlegmoneuse du tissu cellulaire de l'orbite s'annonce par des accidents généraux plus ou moins graves, tels que fièvre, anorexie, malaise général, et une douleur tantôt sourde, tantôt violente au fond de l'orbite et dans toute la tête.

2. Aussitôt après on s'aperçoit d'une enflure des paupières, qui deviennent rouges et œdématiées. La conjonctive prend aussi une teinte rouge, surtout près du grand angle de l'œil et dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. A mesure que la maladie fait des progrès, on voit l'infiltration séreuse gagner toute la conjonctive bulbaire pour y former un chémosis séreux. Ce dernier symptôme augmente très-rapidement, et souvent, après trente-six ou quarante-huit heures, il atteint de telles proportions qu'on le voit faire saillie entre les paupières sous forme d'une tumeur rouge jaunâtre.

100

101

dis

3. L'infiltration séreuse sous-conjonctivale et l'œdème palpébral sont occasionnés par la compression que subissent les veines dans l'intérieur de la cavité orbitaire. Sous l'influence de l'inflammation, en effet, tous les tissus gonflent, augmentent de volume, compriment les vaisseaux et refoulent le globe oculaire en vant. De là l'exophthalmie avec diminution notable de la motilité du globe, aboutissant au bout de quelque temps à une paralysie complète de tous les muscles.

4. Des douleurs sourdes apparaissent dès le début dans tout le pourtour de l'orbite; elles deviennent ensuite tensives et pulsatives, et se transmettent du fond de cette cavité jusqu'au sommet de la tête; l'œil semble être chassé au dehors. Au bout de deux ou trois jours, les douleurs deviennent aiguës; elles se continuent sans relâche en s'aggravant surtout la nuit.

5. Le globe de l'œil lui-même ne prend pas une grande part dans cette inflammation. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on verra l'inflammation gagner la cornée, l'iris et l'intérieur de l'œil, et se terminer par la fonte purulente de l'organe. Desmarres père rapporte un cas de phlegmon très-grave des deux orbites chez une jeune fille de quatorze ans, chez laquelle les deux yeux s'ouvrirent par suite de la mortification des cornées. La même issue peut être observée à la suite d'extirpation des tumeurs orbitaires suivies des phlegmons du tissu orbitaire et du globe de l'œil, comme cela est arrivé, d'après Sottereau (1), à une malade qui avait subi l'extirpation d'une tumeur de la glande lacrymale.

6. La vue reste pendant longtemps conservée, quoique sensiblement affaiblie. Mais, à un certain moment de la maladie, le nerf optique subit une telle compression qu'on voit survenir une névrite optique et une cécité complète.

7. L'inflammation du tissu cellulo-graisseux de l'orbite se termine rarement par une résolution ou un engorgement chronique de ces tissus; le plus souvent elle est suivie d'une suppuration. A mesure que la collection purulente ou l'abcès se forme, le malade ressent des frissons, ses douleurs diminuent d'intensité. On aperçoit alors la tuméfaction des paupières s'accentuer plus particulièrement vers un point quelconque du rebord orbitaire. Par la palpation, on sent la fluctuation, soit à travers la surface cutanée des paupières, soit du côté de la conjonctive. Enfin, l'abcès peut s'ouvrir spontanément en laissant s'écouler une quantité plus ou moins grande du pus mêlé à des bourbillons du tissu cellulaire mortifié. D'après Riberi et Demarquay, il s'ouvre à la panpière supérieure, près de l'angle interne. Souvent je l'ai vu se faire issue du côté de la paupière inférieure et près de l'angle externe.

8. La maladie peut avoir une issue plus funeste lorsque la suppuration des tissus de l'orbite aura gagné les méninges; le pus va se transporter dans la cavité crâ-

<sup>(1)</sup> Sottereau, Tumeurs de la glande lacrymale, thèse de Paris, 1870.

nienne et occasionnera la mort, comme cela avait été observé par Velpeau et Richet. Poland rapporte un cas de philébite ophthalmique ayant succédé à un phlegmon de l'orbite; la mort s'en est aussi suivie. De Graefe a vu se produire un décollement de la rétine à la suite d'un abcès rétro-bulbaire; après l'évacuation de

l'abcès, la rétine a repris sa position normale.

Diagnostie différentiel. — Cette affection pourrait être confondue avec un phlegmon du globe de l'œil lui-même qui s'accompagne aussi de doulenrs très-vives, d'un gonflement des paupières et de chémosis séreux prononcé; l'œil lui-même fait une saillie au devant de l'orbite. Mais l'erreur sera promptement dissipée si l'on remonte au début de la maladie, et surtout si l'on juge par l'état des membranes internes de l'œil, de l'iris, des milieux réfringents et de la cornée elle-même. Les désordres, en effet, dans ces parties du globe, sont tellement prononcés qu'on ne peut pas douter que le siége principal de la maladie est dans cet organe et non en dehors de lui. On trouvera encore un enseignement précieux dans la conservation de la mobilité de l'œil et dans l'insensibilité des paupières au toucher, contrairement à ce qui existe dans le phlegmon de l'orbite.

Il serait plus difficile de confondre la maladie qui nous occupe avec une phlegmasie de la glaude lacrymale; cette dernière étant d'abord excessivement rare, se produit très-lentement, et amène l'exophthalmos tel que le globe de l'œil est

rejeté en bas et en dedans.

La périostite orbitaire pourrait simuler cette maladie, mais elle est plus partielle, plus chronique, moins douloureuse, et présente beaucoup moins de symptômes inflammatoires.

Étiologie. — En général, cette maladie est peu fréquente, et se développe à la suite des corps étrangers séjournant dans l'orbite, des blessures du rebord orbitaire et des différentes opérations pratiquées sur le sac, la glande lacrymale, ou le globe de l'œil lui-même. Demarquay l'a vue survenir dans le service de Bérard, à la suite d'un abaissement de la cataracte. Quelquefois on l'a vue se produire à la suite de cautérisation du sac lacrymal, de cathétérisme du canal nasal, et après des injections faites maladroitement par les voies lacrymales. Il peut se déclarer aussi, d'après Velpeau, par la propagation de la phlegmasie située dans les fosses zygomatique et ptérygo-maxillaire.

On la rencontre aussi dans le cours des diathèses inflammatoires, dans la variole, rougeole, scarlatine, érysipèle de la face, pendant la convalescence de la fièvre typhoïde, puerpérale, et même de la pleurésie, comme cela avait été observé

par Barthez.

Pronostie. — Il dépend beaucoup du degré de développement de l'inflammation et du degré d'affaiblissement général des forces du malade. Dès que l'ouverture s'établit au dehors pour l'écoulement du pns, la gravité diminue, mais si la suppuration se prolonge, on doit craindre l'altération des parois osseuses. L'inflammation du tissu cellulaire de l'orbite peut entraîner aussi l'atrophie du nerf optique et quelquefois même la perte de l'œil par phlegmon, mais il faut dire que ces cas sont rares. En général, l'affection prise au début et soignée convenablement se termine par la guérison.

Traitement. — 1. Au début, on mettra en usage le traitement antiphlogistique énergique : de nombreuses applications de sangsues au pourtour de l'orbite,

des compresses d'eau fraîche et même de l'eau glacée sur 'œil, des purgatifs et des frictions mercurielles sur le front et la tempe.

Chez les personnes affaiblies par les maladies graves, on se conformera, dans le traitement, aux forces et à la constitution du malade, et l'on prescrira de préférence un régime tonique et fortifiant.

- 2. Si le chémosis est très-développé, et s'il fait saillie entre les paupières, on y fera de larges scarifications et même des excisions partielles de la conjonctive boursouflée.
- 3. Dès que la présence du pus pourra être constatée ou soupçonnée même dans le fond de l'orbite, on cherchera à lui donner une issue, en faisant de profondes ponctions partout où l'on sentira la fluctuation. L'indication d'aller à la recherche du pus est d'autant plus formelle qu'une ponction exploratrice, comme dit Nélaton, faite sur la portion proéminente de la tumeur, n'offre aucun danger, tandis qu'elle peut être d'une double utilité en donnant issue à la matière purulente déjà formée, et en agissant comme débridement dans le cas contraire.
- 4. Une fois l'abcès évacué, et une ouverture pour l'écoulement permanent du pus établie, on explore, au bout de quelques jours, le fond de la plaie, pour s'assurer de l'état des parois osseuses. Des injections fortement astringentes ou caustiques pourront être faites dans le fond de l'orbite, mais avec beaucoup de prudence et sans aucun effort. Voici quelques formules:

24 Eau distillée. .... 120 grammes.
Solution de potasse
eaustique..... 2 grammes.
(Mackenzie.)

400

n.n

430

10 C

des

de

:ON

20

8

Au lieu d'injections, je préfère introduire dans la plaie une mèche trempée dans l'alcool camphré ou un bout du tube à drainage.

5. Dans les complications qui se produisent du côté du globe de l'œil, il faut agir selon les indications que réclament ces différentes altérations, et qu'on trouvera exposées dans les chapitres spéciaux de ces maladies.

BIBLIOGRAPHIE. — Stoeber, Manuel d'ophthalmologie pratique. Strasbourg, 1834. — Velpeau, Dictionnaire de médecine en 30 volumes, t. XXII, art. Orbite. Paris, 1840. — Walton, Abcès de l'orbite et du cerveau (Medical Times and Gaz., 1853, p. 217). — Desmarres, Traité des maladies des yeux. Paris, 1854, t. I, p. 169. — Poland, Ophthalmic Hospital Reports, octobre 1857. — Demarquay, Traité des tumeurs de l'orbite. Paris, 1860, p. 106. — De Graefe, Décollement rétinien consécutif à un abcès rétrobulbaire (Klinische Monatsbl., 1863, Bd., p. 49, et Annales d'oculist., 1863, t. XLIX, p. 244). — Hulke, Abcès aigus (Ophth. Hosp. Reports, 1863, vol. IV, p. 88 et 89). — A. Sichel, Du phleymon de l'orbite (Arch. génér. de médecine. Paris, 1870, octobre, novembre et décembre, p. 448).

#### ARTICLE II.

## PÉRIOSTITE ET OSTÉITE ORBITAIRE.

L'inflammation du périoste et de l'os lui-même peut se déclarer dans les parois orbitaires, et, selon la cause qui l'occasionne aussi bien que le degré d'évolution,

elle peut rester longtemps sous forme d'un simple engorgement, ou bien dès le début elle prend une marche rapide et se termine par suppuration, ulcération et

mortification des parties molles.

Le périoste enflammé peut donner lieu à la formation d'un abcès sous-périostique. Un pareil abcès peut aussi se former à la suite d'inflammation de la substance osseuse, sans que le périoste soit malade. Dans le premier comme dans le second cas, l'affection peut prendre une évolution chronique et leute, ce qui est le cas habituel; ou bien elle suit une marche rapide et aiguë avec tout le cortége des symptômes inflammatoires qui l'accompagnent.

Parmi les os de l'orbite qui sont le plus souvent atteints d'inflanimation, nons devons signaler la circonférence externe de ses parois, la fossette lacrymale et le

sommet de l'orbite.

symptomatologie. — 1. L'inflammation du périoste peut être aiguë, mais elle est rare; le plus souvent, au contraire, elle a une marche chronique et ne s'accompagne que des symptômes inflammatoires peu accentués. Elle reconnaît généralement pour cause la syphilis, qui amène des exacerbations nocturnes. Au début, on voit les paupières se gonfler, surtout dans la région correspondant à l'os affecté; la paupière supérieure est abaissée et se relève difficilement.

2. Le globe de l'œil lui-même devient rouge et injecté, souvent même il présente les signes de chémosis séreux. Peu à peu il se trouve refoulé en avant, un peu en bas et en dedans, ses mouvements deviennent gênés et il y a une diplopie.

3. Les douleurs accompagnent ordinairement la maladie; elles apparaissent derrière le globe de l'œil et au pourtour de l'orbite, se répandent sur toute la moitié de la tête et s'exaspèrent la nuit. En appuyant avec le doigt sur le bord de l'orbite correspondant au point affecté, on provoque une doulenr assez vive, qui est considérée généralement comme un signe pathognomonique de la maladie.

Dans une forme aiguë de l'affection, les névralgies péri-orbitaires sont trèsvives, elles sont au contraire sourdes et peu prononcées lorsque la maladie affecte

une marche chronique.

4. Avec le progrès de la périostite, on reconnaît par la palpation une saillie à travers la paupière ou du côté du cul-de sac conjonctival. Cette proéminence est arrondie et se trouve ordinairement fixée intimement à l'os et sensible au toucher; ses contours se perdent insensiblement avec les parties voisines du rebord orbitaire. Constituée par une collection purulente, elle forme un vrai abcès souspériostique qui peut provenir de l'inflammation du périoste ou de l'os lui-même.

5. Si la maladie n'est pas arrêtée dans sa marche et qu'on ne se sera pas hâté de procurer une issue à la collection purulente, on devra craindre le développe-

ment de la carie des parois de l'orbite.

6. L'abcès sous-périostique se fraye ordinairement une issue à travers la surface cutanée des paupières. Dans un point quelconque de l'une d'elles, il se forme une petite saillie conique qui crève en laissant échapper du pus mal lié, semi-liquide et quelquefois presque complétement transparent, ce qui pourrait être pris pour une fistule de la glande ou du sac lacrymal. Cette ouverture fistuleuse est ordinairement entourée au bout d'un certain temps d'une ulcération fongueuse, au pourtour de laquelle la peau se trouve fortement déprimée.

7. En explorant ce trajet sistuleux avec une sonde, on constate que l'os est

dénudé, rugueux, et dans quelques cas rares possède une certaine mobilité. Cet état est dû à la carie ou à la nécrose.

8. Carie et nécrose. — L'une et l'autre de ces altérations se déclarent dans une période avancée de l'inflanmation des parois osseuses. Si c'est la paroi inférieure qui s'enflamme et si la carie a lieu, elle peut être suivie d'une perforation et d'irruption du pus dans le sinus maxillaire. Lorsque, au contraire, cette altération se déclare dans la paroi interne, qui est constituée par des lamelles osseuses très-minces, elle peut entraîner sa destruction complète et une communication directe entre le sac lacrymal enflammé et les fosses nasales. Desmarres rapporte un cas de ce genre, et pour ma part j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs faits analogues. Il faut dire cependant que l'inflammation des os orbitaires se rencontre le plus souvent vers l'angle inférieur et externe, et se déclare à la suite d'une chute, d'un coup, etc. Chez les personnes scrofuleuses, la carie orbitaire débute aussi par cette même région.

Marche et durée. — Cette affection a une marche excessivement lente; elle dure plusieurs années avant que la guérison ait lieu. Pendant toute cette longue durée, il y a des périodes calmes sans douleurs ni inflanmations, et des crises aiguës accompagnées de symptômes inflammatoires plus ou moins violents. A mesure que l'affection se prolonge, on voit les bords de l'ouverture se renverser en dedans, et la peau de la paupière contracter des adhérences plus ou moins solides avec le périoste. Ces adhérences constituent une des complications les plus fâcheuses de la maladie, la paupière étant attirée dans un sens ou l'autre se renverse en dehors, et lorsque le trajet fistuleux se ferme, on s'aperçoit d'un ectropion plus ou moins prononcé et souvent même d'un autre état plus grave, que nous avons décrit ailleurs sous le nom de logophthalmos. Souvent l'inflammation du périoste se termine par nécrose de l'os malaire, maxillaire ou du rebord frontal, comme on peut en juger par les observations rapportées par Hulke, Mackenzie et plusieurs autres auteurs.

Étiologie. — Les affections des parois orbitaires, telles que nous venons de les décrire, reconnaissent des causes très-variées. Le plus souvent les périostites aiguës se déclarent à la suite des violences portées sur cette région, des contusions et des blessures par des instruments tranchants, contondants, etc.

La scrofule joue un grand rôle dans la production de l'ostéite et de la carie osseuse chez les enfants et les jeunes gens. Chez les adultes, elle est souvent occasionnée par la syphilis.

**Pronostie.** — Le pronostic n'est pas exempt de certaine gravité, surtout au point de vue des difformités palpébrales qui peuvent en résulter, et notamment le logophthalmos.

Les périostites profondes amènent quelquefois une perforation de la voûte orbitaire, qui est suivie d'une méningite mortelle, comme il résulte d'un fait rapporté par Graefe. La même issue fatale peut survenir sans perforation de l'os, mais par une propagation directe du processus inflammatoire, soit à travers le trou optique, soit à travers toute l'épaisseur de la voûte orbitaire, comme cela avait été signalé par Chassaignac. Heureusement ces cas sont très-rares. Chez les personnes faibles et débilitées, un prolongement indéfini de la suppuration peut aggraver singulièrement le pronostic de la maladie.

Traitement. — Pendant la période inflammatoire, on doit se borner simplenent à l'emploi des moyens antiphlogistiques qui réussissent quelquefois à préve-

nir la suppuration.

Dès que l'on reconnaîtra la présence du pus, on devra se hâter de faire une arge ouverture dans la partie la plus déclive, puis au moyen de séton filiforme on cherchera à maintenir le trajet fistuleux ouvert. Sous ce rapport, je partage complétement l'opinion de L. Labbé, professeur agrégé de la Faculté de Paris, qu'une large incision faite dans toute l'étendue qui sépare l'ouverture fistuleuse de l'os dénudé empêche la maladie de s'étendre et facilite une cicatrisation prompte de la plaie.

Les parties d'os carié ou nécrosé doivent s'éliminer avant que la cicatrisation puisse avoir lieu, c'est pourquoi on doit faciliter par tous les moyens possibles l'élimination des parties détruites et la cicatrisation des parties ulcérées. On pourra faire dans ce but des injections légèrement astringentes, soit avec la teinture d'iode,

soit avec le sulfate de zinc ou autre caustique quelconque.

Le traitement interne joue ici un grand rôle. L'iodure de potassium dans le cas le syphilis, l'huile de foie de morue et le régime tonique fortifiant dans les cas de scrofule concourront d'une manière puissante à la guérison.

Pour combattre les rétractions cicatricielles, Desmarres conseille d'isoler la fistule en incisant la peau par deux traits de bistouri qui se rejoignent, et il fait glisser la peau par dessus la fistule, puis il fait à la peau, au niveau de la fistule, une large boutonnière qu'il fixe au pourtour de l'ouverture fistuleuse.

Si l'ectropion est trop prononcé, on aura alors recours à un des procédés que nous avons décrits dans le chapitre consacré à cette difformité.

BIBLIOGRAPHIE. — Hawkins, Carie syphilitique de l'orbite (Medical and Physical Journ., vol. LVII, p. 318. London, 1827). — Mackenzie, Trailé des maladies de l'œil, traduct. de Warlomont et Testelin, t. I, 1856, p. 37. — Desmarres, Trailé des maladies des yeux, 2e édit., 1854, t. I, p. 178, et Gazette des hôpitaux, 1853, no 41. — Goodsir, Monthly Journal of Medical Science, vol. X, p. 99. Edinburgh, 1850. — Chassaignac, Trailé pratique de la suppuration et du drainage chirurgical. Paris, 1859, t. II, p. 50. — De Graefe, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. I, S. 430. — A. Sichel, Mémoire sur la carie de l'orbite (Annales d'oculist., 1870, juillet et août, p. 7). — Heymann, Archiv f. Ophthalm. v. Graefe, Bd. VII, Abth. I, S. 135.

#### ARTICLE III.

#### BLESSURES ET CORPS ÉTRANGERS DE L'ORBITE.

Les lésions traumatiques de l'orbite se présentent sous des formes très-variées, elles peuvent être produites par les coups portés avec les instruments tranchants, contondants, piquants et par des projectiles de toute sorte. Selon qu'elles proviennent de l'une ou de l'autre cause et qu'elles se compliquent de la présence d'un corps étranger dans le fond de l'orbite ou de désordres dans l'intérieur de l'œil, elles acquièrent une gravité plus ou moins grande. Elles deviennent d'une gravité extrême pour la vie du malade lorsque les plaies se compliquent de fractures du crâne.

Pour bien comprendre l'importance de ces diverses lésions, nous croyons utile d'étudier séparément certaines de leurs variétés.

812

A. Plates simples de la cavité orbitaire par instrument tranchant ou piquant. — Les plaies simples sont produites par les instruments qui pénètrent profondément dans l'orbite. Dans ces conditions, l'œil lui-même peut être plus on moins gravement lésé, ou bien l'instrument vulnérant peut arriver jusque dans le crâne en glissant le long d'une des parois orbitaires ou en fracturant l'une d'elles. Ces plaies ne présentent pendant les premiers jours aucun accident sérieux, mais bientôt éclatent des accidents cérébraux graves qui se terminent par la mort.

Les instruments vulnérants, en pénétrant dans l'orbite, peuvent intéresser les vaisseaux et les nerfs, et donner lieu, soit à un anévrysme, soit à une paralysie ou névralgie plus ou moins violente. Dans deux cas observés par Nélaton, le sinus caverneux a été ouvert et une esquille avait déchiré la carotide interne.

B. Plaies contuses de l'orbitaire. — Les coups portés sur le bord orbitaire avec des corps contondants et les chutes amènent des contusions plus ou moins violentes de cette région. Les désordres qui en résultent ne semblent pas trèsgraves au premier abord, pourtant les plaies contuses, aussi petites qu'elles soient, peuvent acquérir une gravité considérable lorsqu'elles occupent la région sourcilière ou celle de l'angle orbitaire externe. Les parties osseuses plus saillantes que les autres se heurtent le plus fréquemment contre les objets pendant la chute, et sont exposées les premières à recevoir les coups avec des instruments contondants.

Dans tous ces accidents on remarque ordinairement que la plaie extérieure est très-petite, tandis que l'inflammation sous-cutanée s'étend sur une grande étendue. La raison en est très-simple : les tissus, comme dit Velpeau, se trouvent alors divisés bien plus par l'action vulnérante de l'apophyse orbitaire saillante que par celle du corps qui a porté contre la tête. Les téguments se trouvent comprimés entre le corps contondant qui est souvent mousse et arrondi, et le bord orbitaire formant une crête tranchante qui sectionne tous les tissus pressés contre lui.

Un autre caractère de ces plaies, c'est qu'elles sont accompagnées de suffusions. sanguines très-larges dans les tissus sous-cutanés, et comme ces plaies déchirées ou coupées internes suppurent plus ou moins abondamment, il s'ensuit une sorte de décollement de la peau sur une très-grande étendue. Des collections du pus se font dans des régions voisines, et surtout dans la paupière supérieure et du côté de la tempe; elles y provoquent des inflammations très-fortes qui prennent même les caractères du phlegmon gangréneux. Le pus ne se porte pourtant pas dans l'orbite, où il est arrêté par le ligament palpébral; il forme des trajets fistuleux dans tous les sens pouvant entretenir pendant longtemps la suppuration. L'inflantmation diffuse amène un boursoussement considérable des paupières avec une sensibilité très-marquée, jusqu'à ce qu'on ait facilité l'écoulement du pus. Voici un fait à l'appui de ce qui vient d'être dit. J'ai été appelé par le docteur Tournier pendant le siége de Paris, en 1870, à voir à Passy M. T..., chef de bataillon des mobiles, ayant reçu une blessure sur la paupière inférieure à l'angle interne de l'œil. L'inflammation qui s'ensuivit était tellement violente qu'elle amena un phlegmon gangréneux partiel dans la paupière supérieure et une suppuration abondante de la plaie de la paupière inférieure. L'exploration faite avec une sonde démontra la présence des trajets fistuleux qui entretenaient la suppuration. L'aplication des sétons filiformes pour huit jours amena la cicatrisation. Cette blessure tait compliquée d'une perte de la vue de l'œil correspondant, occasionnée par un panchement général du sang dans le corps vitré et un décollement de la rétine.

C. Plaies avec fracture de l'orbite. — Les fractures du rebord orbitaire le sont pas très-fréquentes; c'est à peine si nous trouvons rapportées deux ou trois abservations chez les auteurs. Mais les parois de l'orbite se fracturent assez sourent, tantôt dans l'angle interne de l'œil du côté de l'os unguis et de l'apophyse nontante du maxillaire supérieur.

Lorsque la fracture occupe la paroi interne, elle s'étend le plus souvent jusqu'au inus frontal et les cellules ethmoïdales; quelquefois même le sinus maxillaire se rouve aussi ouvert. Dans ces conditions, l'air s'introduit avec la plus grande facité dans la plaie et le tissu cellulaire des paupières, surtout lorsque le blessé fait

les efforts pour se moucher.

L'infiltration de l'air dans le tissu cellulaire augmente l'ensure des paupières sans aggraver en quoi que ce soit l'état de la plaie. C'est l'emphysème des pauoières, que nous avons décrit plus haut; il est reconnu facilement par le phénonène de crépitation que l'on ressent par la palpation des parties enslées.

Les fractures du sommet de la cavité orbitaire sont accompagnées très-souvent de fractures du crâne, et deviennent par cela même mortelles. La plaie, à l'extérieur, est ordinairement très-peu étendue; elle peut même manquer complétement lorsque la fracture s'est produite par contre-coup. Mais on voit alors survenir des ecchymoses dans les paupières et la conjonctive, qui peuvent servir pour le diagnostic de la maladie.

Selon Velpeau, l'ecchymose de la paupière supérieure indique le plus souvent la fracture de la voûte orbitaire. Ce qui est le plus caractéristique, dit-il, c'est que ces ecchymoses symptomatiques se prononcent de plus en plus dans les premiers jours, et non immédiatement après l'accident, comme cela a lieu dans les contusions directes. On voit, en effet, cette ecchymose apparaître le plus souvent trente-six à quarante-huit heures après l'accident; et, comme disent justement Denonvilliers et Gosselin (1), elle se montre d'abord à la surface conjonctivale, et ensuite à la surface cutanée. L'infiltration sanguine pénètre de la cavité crânienne dans le tissu cellulaire de l'orbite, et de là le long de la capsule de Tenon, dans le cul-de-sac conjonctival.

Lorsque l'épanchement sanguin de la cavité orbitaire est très-abondant, l'œil peut être, d'après Nélaton (2), chassé en ayant et entouré d'un cercle brunâtre, indice d'un épanchement de sang au-dessous de la conjonctive.

D. BLESSURES PAR ARMES A FEU. — Les blessures de l'orbite par armes à feu sont très-variées; la balle peut partir obliquement d'arrière en avant, et enlever une partie de l'arcade sourcilière ou de la paroi externe de l'orbite. Dans ces accidents, l'œil subit ordinairement lui-même des désordres plus ou moins graves, et quelquefois même il est complétement enlevé. Chez un blessé de la guerre d'invasion de 1870, j'ai vu toute la paroi externe de l'orbite avec l'os malaire et l'œil

(2) Nélaton, Eléments de pathologie chirurgicale, t. II. Paris, 1847, p. 562.

<sup>(1)</sup> Denonvilliers et Gosselin, Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Paris, 4854, p. 875.

814

enlevés, sans que pour cela les paupières aient été emportées. Ces dernières n'étaient que paralysées, flasques et sans aucun mouvement.

Dans ces blessures, la direction suivie par le projectile joue un grand rôle, et tandis que les balles qui traversent l'orbite directement d'avant en arrière ne s'arrêtent que dans le cerveau, et déterminent la mort, celles, au contraire, qui pénètrent obliquement ne sont pas généralement mortelles, et n'entraînent que la cécité de l'œil correspondant.

D. Plaies avec corps étrangers situés dans l'orbite. — Les projectiles lancés par la poudre à canon, tels que balles, grains de plomb et éclats d'obus, des débris d'instruments piquants, tels que fleurets, lames de couteau, baïonnettes et des morceaux de bois, des tuyaux de pipe, et jusqu'aux manches de parapluie, peuvent séjourner dans la cavité orbitaire pendant un temps plus ou moins long. Tous ces corps étrangers pénètrent habituellement dans la cavité orbitaire à travers les paupières ou le grand angle de l'œil, et souvent même le globe de l'œil n'est que refoulé. Logés à une certaine profondeur, ils restent plus ou moins longtemps sur place, n'entraînant que très-pen d'irritation.

Symptomatologie. — Reconnaître la présence de ces corps n'est pas toujours facile, témoin le fait d'un soldat des armées de Napoléon, qui porta la balle vingt-quatre ans derrière le globe de l'œil, sans que personne diagnostiquât sa présence. Ce n'est qu'en 1837, que le docteur Borsa, à l'hôpital de Vérone, arriva à constater la présence du corps étranger dans l'orbite, et après avoir trépané une portion de paroi orbitaire, il enleva la balle.

Immédiatement après l'accident, on voit se développer dans les panpières un gonflement accompagné d'ecchymoses; l'œil est fortement projeté en avant, et se trouve gêné dans ses mouvements. La présence d'une suppuration dans la plaie d'entrée pendant des mois et des années est un signe important, qui, joint aux autres, facilitera le diagnostic.

Les renseignements fournis par le malade peuvent être sans nul doute d'une grande utilité pour le diagnostic, mais quelquefois le malade lui-même est bien loin de soupçonner l'existence d'un corps étranger, comme le prouve un fait des plus intéressants observé par Nélaton, et dont voici quelques détails tels qu'ils furent rapportés par le docteur Dolbeau.

Un jeune homme âgé de vingt-six ans se présente dans le service de Nélaton pour se faire traiter d'une fistule lacrymale qui s'était déclarée à la suite d'un coup de parapluie reçu dans une querelle. Pourtant la fistule ne communiquait pas avec le sac, mais elle conduisait à un corps très-dur, lisse; l'œil était dévié en dehors, et la vision y était à peu près abolie. Sur la demande du professeur si le parapluie n'a pas été cassé, le malade faisait tonjours une réponse négative. Pourtant la présence du corps étranger dans l'orbite est diagnostiquée par Nélaton, qui fait une incision courbe au bord inférieur de l'orbite, et avec une pince il extrait une pomme de parapluie sculptée, longue de 4 centimètres et demi sur 1 centimètre de diamètre, après quoi l'œil a repris sa place, et la vue revint.

Pronostie. — Les blessures de la cavité orbitaire se présentent, comme nous venons de le voir, dans les formes les plus variées, et leur pronostic dépend en grande partie de complications qui se rencontrent, soit du côté du globe de l'œil et du cerveau, soit de la présence d'un corps étranger quelconque dans le fond

le l'orbite. Avant de se prononcer sur la gravité de la blessure, il importe donc l'examiner avec soin toutes les circonstances capables de nous renseigner sur l'état le l'œil et des cavités voisines.

Traitement. — 1. Les plaies simples ou contuses doivent être, dès le début, soignées par des applications continuelles de compresses d'eau fraîche ou de sa-

chets de baudruche remplis de glace pilée.

Lorsque le gonflement devient très-prononcé et qu'il y a une forte phlegmasie, on doit faire des incisions dans les endroits les plus tendus des paupières, afin de prévenir la mortification de la peau. Si la suppuration persiste et qu'il se forme les trajets fistuleux sous-cutanés plus ou moins longs, il faut faire des contrebuvertures, et passer des petits drains ou des sétons de fil qu'on laissera sur place pendant cinq à huit jours.

2. Dans le cas des plaies avec fracture de l'orbite, la tranquillité et le reposseront strictement observés; dès que la présence d'esquilles sera démontrée, on cherchera à les extraire. Pourtant il ne faut pas se presser d'enlever de grandes portions d'os détaché, parce qu'on a vu des cas dans lesquels ils ont pu reprendre

adhérence et se solidifier.

3. La présence d'un corps étranger dans le fond de l'orbite exige une intervention chirurgicale. On doit chercher à l'extraire, soit en faisant une incision des parties molles dans les parties les plus voisines de ce corps, soit en appliquant le trépan du côté de la paroi temporale, pour avoir la voie plus large à la sortie de ce corps. Cette dernière opération a été tentée avec succès par plusieurs chirurgiens; je pense pourtant qu'on peut généralement s'en passer et se contenter d'une incision des parties molles, soit le long du bord supérieur ou inférieur de l'orbite, soit du côté de l'angle externe.

BIBLIOGRAPHIE. — Dupuytren, Traité théorique et pratique des blessures par armes de guerre, rédigé par Paillard et Marx. Paris, 1834, t. II, p. 216. — Velpeau, Répertoire des sciences médicales. Paris, 1840, t. XXII, p. 298 et suiv. — White Gooper, Leçons sur les plaies de l'orbite (Annales d'oculist., t. XXXIII, p. 222, 1855). — Demarquay, Mém. sur les corps étrangers arrêtés dans l'orbite (Union méd., 2° sér., 1859, t. IV, p. 82 et 123). — Clarke, Corps étrangers ayant pénétré et séjourné dans l'orbite (Ann. d'oculist., t. LIV, p. 215). — Manz, Zur Casuistik der orbital Fraeturen (Archiv für Ophthalmologie, Bd. XII, Abth. 1, S. 1). — Galezowski, Sur les blessures de l'œil et leurs conséquences (Gazette des hôpitaux, 1870, n° 118 et 130). — On consultera aussi les Traités des maladies des yeux, de Desmarres, de Mackenzie et de Stellwag von Carion.

#### ARTICLE IV.

GOÎTRE EXOPHTHALMIQUE, MALADIE DE GRAVES OU DE DEMOURS.

Le goître exophthalmique, appelé autrement maladie de Graves ou exophthalmie anémique, est caractérisé par les trois phénomènes morbides suivants : exophthalmie, hypertrophie du corps thyroïde et battements de cœur.

C'est à Demours (1) qu'appartient le mérite d'avoir décrit le premier l'exophthalmos, accompagné d'un engorgement de la thyroïde qu'il a vu se déclarer chez une jeune fille, dont la mère présentait la même prédisposition augmentant à chaque grossesse. Mais ce fait était isolé, lorsque Graves a constitué une classe de mala-

<sup>(1)</sup> Demours, Traité des maladies des yeux. Paris, 1818, t. I, p. 481.

816

dies à part, en y ajoutant un troisième signe, celui des battements de cœur, qui se trouvait, d'après lui, avec les autres symptômes. C'est donc à Demours et Graves qu'on doit en réalité rapporter la découverte de cette maladie, et nous l'appelons maladie de Graves ou de Demours. Les auteurs d'outre-Rhin lui donnent le nom de maladie de Basedow, en raison des recherches plus complètes faites par cet auteur.

el (1

130

dan

l'u

ie:

Depuis que l'attention a été attirée sur cette affection, un nombre considérable d'observations ont été rapportées par les auteurs de tous les pays; celles de Begbie, Praël, Traube et Michel Peter ont d'autant plus d'importance que la nécropsie est venue compléter sa pathogénie.

Symptomatologie. — 1. Exophthalmos. — La première chose qui frappe chez ces malades, c'est la saillie des yeux plus ou moins prononcée, que nous appelons exophthalmos. Cet état est accompagné d'une certaine gêne dans les mouvements des globes oculaires, en bas, et d'une sorte d'insuffisance d'élévation et d'abaissement de la paupière supérieure, comme cela avait été signalé par Graefe. Les malades éprouvent de la peine à fermer les paupières, et, pendant le sommeil, l'œil reste souvent en partie découvert. Quelquefois la propulsion des globes oculaires devient tellement prononcée qu'il y a une vraie luxation de cet organe, et il faut le replacer avec les doigts dans l'orbite, comme cela arrivait chez une malade de Trousseau (1).

Il faut dire pourtant qu'un degré aussi prononcé d'exophthalmos est très-rare, ordinairement il est bien moins marqué. On a signalé des cas dans lesquels la saillie de l'œil était si peu prononcée qu'elle passait inaperçue.

L'exophthalmos se prononce sous l'influence des émotions morales, et surtout aux époques menstruelles. Dans le cas rapporté par Demours, l'affection était congénitale et héréditaire, et s'aggravait après les couches.

2. Trouble de-la vue. — Sous l'influence d'une saillie très-prononcée et souvent inégale des deux globes oculaires, il peut se produire leur déviation en dehors (strabisme divergent) et la diplopie, mais ces faits sont rares. Ordinairement les yeux sont sensibles à la lumière et se fatiguent vite pendant le travail, surtout à certaines périodes de la maladie. Quelquefois la photophobie devient tellement prononcée, qu'au grand jour ou à la lumière de la lampe les malades sont complétement éblouis et ne peuvent ni lire ni écrire.

L'examen ophthalmoscopique n'a point dévoilé d'altération particulière dans le fond de l'œil. Withuisen avait observé, il est vrai, une vive injection des vaisseaux de la rétine qui donnait à cette membrane une teinte rouge bien accentuée; le point d'entrée du nerf optique était de couleur rouge jaunâtre, différant manifestement de l'apparence normale. De chaque côté de la papille du nerf optique, il y avait des dépôts de pigment sous forme de taches semi-lunaires et de couleur presque noire. Pourtant ma propre expérience me permet d'affirmer que les signes dont parle Withuisen n'ont aucune signification pathologique, et expriment tout simplement diverses variétés physiologiques. L'absence de toute altération du côté de la rétine doit reporter notre attention sur l'appareil accommodateur, qui seul ici peut être endommagé.

<sup>(1)</sup> Trousseau, Clinique de l'Hôtel-Dieu, 3º édit., t. II, p. 526. Paris, 1868.

Souvent on observe, d'après Trousseau, des efforts pour l'adaptation (asthénopie), ce qui pourrait s'expliquer par une sorte de parésise du muscle accommodateur. Plusieurs malades voient mieux au loin que de près, et deviennent presbytes, comme cela avait été observé pour la première fois par le docteur Corlieu (1), et comme j'ai pu le constater chez quelques-uns de mes malades.

3. Altérations de la conjonctive et de la cornée. — La projection que subit le globe de l'œil et l'impossibilité pour les paupières de l'abriter suffisamment amènent une irritation constante, qui se traduit par une congestion forte de la conjonctive scléroticale; bientôt les veines deviennent tortueuses et il s'y forme un

lacis vasculaire très-accentué.

La cornée conserve le plus souvent sa transparence, mais il arrive quelquefois qu'elle s'altère d'une manière très-sensible. Une tache plus ou moins large de nécrose apparaît, soit au milieu, soit à sa périphérie; elle est suivie, au bout de quelque temps, d'une destruction complète de cette membrane et de l'atrophie de l'œil. Ces faits sont excessivement rares et se rencontrent plus particulièrement chez les hommes.

- 4. Hypertrophie de la glande thyroïde. L'augmentation du volume de la thyroïde est un fait constant. Tantôt ses deux lobes acquièrent des proportions considérables; dans d'autres cas, elle est, au contraire, très-peu marquée. Suivant Graves et Trousseau, l'hypertrophie thyroïdienne porte surtout sur le lobe droit. En général, elle se développe lentement et reste inaperçue, jusqu'au moment où son volume exagéré amène une gêne de la respiration et une perturbation dans la voix. Cette dernière circonstance peut s'expliquer par la compression de l'un ou des deux nerfs laryngés récurrents. Le volume de la glande n'est pas constant, elle grossit pendant les périodes d'aggravation de la maladie. Chez les femmes, on le voit s'accroître après les couches ou à la suite des troubles menstruels et de suppression complète des règles.
- 5. Palpitations sans ou avec hypertrophie cardiaque. Dès le début, les malades se plaignent de palpitations cardiaques qui deviennent par moments excessives. Les battements du cœur sont tellement violents, que toute la paroi thoracique est soulevée, et le choc du cœur peut même être quelquefois vu à distance. Selon Trousseau, les battements carotidiens sont aussi exagérés, de même que les bruits des veines jugulaires.

Ces phénomènes sont dus en grande partie à une névrose cardiaque, comme le démontrent Stokes et Trousseau. Pourtant, dans un certain nombre de cas, on trouve l'hypertrophie du cœur, qui, selon Aran, est un fait constant.

- 6. L'aménorrhée, chez les femmes, accompagne presque toujours le goître exophthalmique, et souvent elle se complique d'une leucorrhée plus ou moins abondante.
- 7. L'anémie avec chlorose et tous les signes des névroses générales, sans être constants, comme le disent justement Trousseau et Peter, peuvent se présenter assez souvent chez ces malades. On remarque chez eux la bizarrerie de l'appétit, le développement de gaz dans l'estomac et les intestins, des constipations et des diarrhées alternatives. Le changement de caractère est tel que, de doux et calmes,

GALEZOWSKI.

<sup>(1)</sup> Corlieu, Du goitre exophthalmique. Mémoire lu à la Société de médecine pratique. Paris, 1863.

ils deviennent irascibles et emportés; ils sont sujets à des insomnies, des inappétences et des boulimies alternatives.

- 7. L'augmentation de la caloricité a été constatée chez un grand nombre de malades par Teissier (de Lyon). Selon cet anteur, la température du corps s'élève de 4 à 2 degrés centigrades an-dessus du chiffre normal, qui est, comme on sait, de 35 à 36 degrés. Chez une malade de Troussean, le pouls, qui était habituellement à 120, montait, pendant l'exacerbation, à 140 et 150 pulsations. La sensation de chaleur devenait alors intolérable, et la malade rejetait loin d'elle les couvertures. Cette fréquence du pouls et l'élévation de température simulaient l'état fébrile à un tel point, que la malade fut admise dans un autre service de l'hôpital comme atteinte de fièvre typhoïde.
- 8. Le docteur Peter a découvert, en outre, l'existence de la tache cérébrale chez ces malades. Si l'on irrite en effet légèrement l'épiderme, on voit apparaître, au bout de quelques secondes, une belle tache rouge qui persiste près d'une minute. Ce phénomène indique une sorte d'asthénie de l'appareil nerveux vasomoteur.

Ė

Le goître exophthalmique peut accuser, selon Trousseau, deux formes distinctes : aiguë ou rapide, et lente ou chronique. Dans l'une et l'autre, on observe des périodes de paroxysme qui sont accompagnées d'une grande oppression et de dyspnée pouvant, par suffocation, mettre la vie du malade en grand péril. Le cas que rapporte le professeur de l'Hôtel-Dieu est des plus remarquables; l'asphyxie était devenue presque imminente pendant le paroxysme, et la trachéotomie paraissait indispensable; heureusement la saignée, la digitale et d'autres médicaments réussirent à arrêter les symptômes suffocants. Le malade guérit ensuite de son goître, d'exophthalmie, et des battements du cœur.

La terminaison peut être fatale à cause de l'anémic qui devient quelquesois tellement forte, que les malades sont pris de sièvre hectique et succombent. Heureusement ces accidents sont rares; le plus souvent, au contraire, la maladie présente un état latent et stationnaire, et quelquesois même on arrive à une guérison de complète.

Anatomie pathologique. — Le nombre d'autopsies est aujourd'hui assez considérable pour qu'on puisse en faire une déduction générale sur la nature des altérations que présente la maladie. Withuisen, Praël, Smith, ont pu constater l'hypertrophie du cœur et des altérations valvulaires; les artères de la glande thyroïde étaient augmentées de diamètre et très-flexueuses, on y remarquait une sorte d'anévrysme cirsoïde. Le système veineux de la tumeur est aussi très-développé suivant Marsh et Hénoch. Le tissu conjonctif devient quelquefois fibreux, et contient de petits kystes sanguins ou gélatineux.

On n'est pas jusqu'à présent d'accord sur les altérations que l'on trouve du côté de l'œil et de l'orbite. Selon Demonrs, Basedow et Kolben, il y a une hypertrophic du tissu cellulo-graisseux de l'orbite. Fano a constaté une dilatation considérable de ses veines. Richet a vu, chez un sujet atteint d'anasarque, l'œdème général disparaître, pendant que l'œdème du tissu cellulo-graisseux de l'orbite avait persisté. Dans un cas, Trousseau a trouvé une hypertrophic énorme du tissu cellulo-adipeux de l'orbite. Mais il ne faut pas oublier aussi que, dans un bon nombre de cas, l'exophthalmie n'existe que pendant le paroxysme, et que les yeux ensuite

GOITRE EXOPHTHALMIQUE OU MALADIE DE GRAVES ET DE DEMOURS. 819

reprennent lenr position normale. Il est évident que, dans ces cas, l'hypertrophie

du tissu cellulaire ne peut pas avoir lieu.

Ajoutons enfin que, dans une autopsie faite à la clinique de Trousseau, les docteurs Peter et Lancereaux ont trouvé le ganglion cervical inférieur hypertrophié, rouge, très-vasculaire avec un abondant feutrage du tissu conjonctif, au milieu duquel on voyait des noyaux et des cellules fusiformes. On y constatait en outre de nombreux globules de graisse; les cellules ganglionnaires étaient très-rares, petites, mûriformes, dont quelques-unes se réduisaient à de simples granulations; les tubes nerveux étaient peu nombreux, petits, serrés, et comme étranglés par le tissu conjonctif ambiant. Cette altération du grand sympathique, comme on verra, joue un grand rôle dans la production de la maladie.

Étiologie. — Cette affection se rencontre le plus souvent chez les femmes; et, sur cinquante cas que Withuisen a recueillis, il ne l'a rencontrée que huit fois chez l'homme. Trousseau rapporte un cas de goître exophthalmique qu'il a observé chez un homme avec le docteur Cazalis; mais, dans ce cas particulier, la

tumeur thyroïdienne était peu marquée.

Les relations entre la cachexie exophthalmique et les fonctions utérines sont incontestables; on voit très-souvent l'affection s'amender pendant la grossesse et reparaître ensuite avec une grande intensité après l'accouchement. La suppression des règles peut contribuer aussi au développement de la maladie.

Pathogénie. — Le goître exophthalmique est une affection nerveuse occasionnée par une irritation toute particulière du grand sympathique. L'autopsie faite par Peter et Lancereaux démontre surabondamment qu'il y a, en effet, dans

cette affection, une lésion matérielle du système nerveux ganglionnaire.

La physiologie expérimentale nous vient aussi en aide pour expliquer la production d'exophthalmie. Nous savons, par les belles expériences de Claude Bernard (1), que lorsque l'on enlève le ganglion cervical supérieur, ou que l'on coupe le filet sympathique au cou, on voit l'ouverture palpébrale se déformer, devenir plus petite, et la paupière supérieure se relever plus qu'à l'ordinaire. Si l'on galvanise le bout supérieur du grand sympathique divisé, on voit, au contraire, a pupille s'élargir, l'ouverture palpébrale s'agrandir, et l'œil faire une saillie hors le l'orbite. Ce que Claude Bernard a pu provoquer par la galvanisation, la maladie et l'irritation morbide du ganglion cervical le produit à son tour, et il n'y a rien l'étonnant que l'exophthalmie puisse tantôt s'accroître, tantôt disparaître sans aisser de traces, comme cela avait été observé chez un malade du professeur Gubler.

Il nous reste encore à déterminer quelle est la partie de l'œil ou de l'orbite qui subit une influence directe d'excitation nerveuse capable de produire 'exophthalmie.

Selon moi, il n'y a que la capsule de Tenon enveloppant le globe oculaire qui est capable de recevoir cette innervation et amener une propulsion de l'œil hors le l'orbite. Cette membrane est, comme nous avons dit dans la partie anatomique, constituée par du tissu fibreux, mais on y trouve aussi des fibres musculaires lisses qui reçoivent leur innervation du grand sympathique. Sous l'influence de la ma-

<sup>(1)</sup> Claude Bernard, Leçons sur le système nerveux. Paris, 1858, p. 499 et 531.

ladie de Graves, la contraction de ses fibres musculaires fait propulser l'œil en avant, tandis que dans la destruction du grand sympathique l'œil s'enfonce dans l'orbite.

Par suite de l'altération du ganglion cervical du grand sympathique, des troubles circulatoires se déclarent du côté de la glande thyroïde et du côté du cœur; des dilatations artérielles plus ou moins marquées ne sont que passagères. Mais comme les fibres du grand sympathique, du spinal et du nerf vague sont très-rapprochées dans la moelle épinière, il n'y aurait rien d'étonnant qu'un certain degré d'altération se produisît simultanément dans un point de la moelle qui donne naissance à l'innervation du larynx, du cœur et des yeux.

Quant à l'explication de l'exophthalmie par l'hypergenèse des éléments du tissu cellulaire de l'orbite, comme cela avait été avancé par quelques auteurs, elle me paraît peu justifiée, et nous n'y attachons point d'importance.

Traitement. — Il est très-difficile de savoir quel est le meilleur moyen qui puisse réussir dans cette bizarre affection. En s'appuyant sur l'expérience d'un des praticiens les plus éminents de notre époque, le professeur Trousséau, nous pouvons recommander, dans la majorité des cas, la saignée, la digitale et l'hydrothérapie.

Au moment du paroxysme, et lorsqu'il y a un danger imminent de suffocation par le goître, on cherchera à conjurer le péril par les déplétions sanguines et par l'application du froid sur la tumeur thyroïdienne et sur le cœur. On peut aussi appeler la congestion vers les extrémités inférieures avec les ventouses Junod.

On agira efficacement contre la cause nerveuse de la maladie par le sédatif spécial de l'appareil circulatoire, qui est la *digitale*; on peut la porter à des doses très-élevées. Trousseau administrait quelquefois avec succès la teinture de digitale d'heure en heure à la dose de 8 à 10 gouttes.

Les préparations iodées ont été recommandées par plusieurs auteurs, mais on s'est convaincu bientôt que non-seulement ce moyen n'est pas efficace, mais qu'il peut souvent aggraver le mal.

Contre l'exophthalmie elle-même, il est rare qu'on ait besoin d'intervenir; mais, s'il y avait quelques dangers pour la cornée qui tendrait à s'ulcérer sous l'in-fluence d'une forte propulsion de l'œil en avant, on pourrait avoir recours à la blépharorhaphie partielle, en réunissant les extrémités externes des bords des paupières. Par la diminution de l'ouverture palpébrale, on empêche jusqu'à un certain point la saillie excessive des globes oculaires, ainsi que les altérations de la cornée.

BIBLIOGRAPHIE. — Demours, Traité des maladies des yeux. Paris, 1818, t. I, p. 485. — Withuisen, Dublin med. Press, 1859, July 6, p. 1. — Aran, De la nature et du traitement de l'affection connue sous le nom de goître exophthalmique, maladie de Basedow (Bulletin de l'Académie de médecine de Paris, 4 décembre 1860, t. XXVI, p. 122). — Stokes, Traité des maladies du cœur et de l'aorte, traduit par le docteur Senac. Paris, 1864. — Trousseau, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1868, t. II, p. 526. — Graefe, Archiv f. Ophthal., Bd. III, Abth. II, S. 278. — Teissier, Du goître exophthalmique, 1863.

18

# CHAPITRE III

TUMEURS DE L'ORBITE.

Les tumeurs de l'orbite doivent être rapportées à trois grandes classes : kystes, tumeurs vasculaires et tumeurs solides. Plusieurs de ces tumeurs prennent leur paissance dans l'intérieur de la cavité elle-même; d'autres ont leur point de départ dans une des cavités voisines, et n'arrivent dans l'intérieur de l'orbite que par les ouvertures physiologiques ou après avoir détruit une des cloisons osseuses.

En présence des symptômes souvent mal définis, il importe en premier lieu de s'assurer si une tumeur existe, et quel est son point d'insertion. Quant à la nature le la maladie, elle ne peut être établie que par voie d'exclusion et en étudiant suc-

cessivement tous les symptômes.

Nous pensons donc qu'il sera utile, au point de vue pratique, de donner la symptomatologie de toutes les tumeurs orbitaires en général, nous réservant d'ajouter, lans des paragraphes spéciaux, tout ce qui se rapporte plus particulièrement à chacune de leurs variétés.

Symptomatologie des tumeurs en général. — 1. Exophthalmos. — La présence d'une tumeur quelconque dans la cavité orbitaire se traduit habituellement par la projection de l'œil en avant. Plus la tumeur est volumineuse, plus elle repousse le globe oculaire. Elle peut même le faire sortir complétement hors de l'orbite et amener sa luxation.

- 2. Déviation de l'œil. Le déplacement de l'œil se fait selon le point d'implantation de la tumeur, soit en dehors (strabisme divergent), soit en dedans (strabisme convergent), et il en résulte de la diplopie. Bientôt ses mouvements deviennent difficiles ou ils cessent complétement.
- 3. Ptosis de la paupière supérieure et ectropion de la paupière inférieure. Sous l'influence de cette même projection de l'œil en avant, les mouvements des paupières sont plus ou moins compromis, et tandis que la supérieure s'abaisse, l'inférieure se renverse en dehors. D'après la direction de l'œil dévié, on pourra souvent juger du siége d'implantation de la tumeur. La conjonctive devient rouge, engorgée, et un chémosis séreux se déclare de préférence dans l'angle externe de l'œil.
- 4. Saillie de la tumeur du côté de la conjonctive ou de la peau. A mesure que la tumeur gagne en volume, elle tend à se porter en avant en se frayant le passage entre l'œil et la paroi le plus souvent inférieure de l'orbite. C'est alors qu'on apercevra, dans le cul-de-sac inférieur, un bourrelet proéminent qui sera surtout senti par la palpation, et en écartant la paupière inférieure. Dans quelques cas on verra un bourrelet chémosique, rouge, épais, se porter en dehors et recouvrir en entier la paupière inférieure.
- 5. L'auscultation est d'un concours puissant dans le diagnostic des tumeurs orbitaires, elle nous permet de décider si la tumeur est de nature vasculaire. En appliquant en effet directement l'oreille sur la région orbitaire, on entendra facilement un bruit de souffle particulier qui est propre à cette affection.

6. Hypermétropie ou myopie acquise. — Les tumeurs de l'orbite, en repoussant le globe de l'œil, lui font subir des changements dans la forme. Tavignot (1) a très-justement prouvé que lorsqu'elles sont situées dans les parois orbitaires, elles compriment l'œil dans la direction de son équateur, allongent le diamètre antéropostérieur de l'organe et amènent une myopie. Situées en arrière du globe, elles compriment ce dernier d'avant en arrière, raccourcissent son diamètre antéro-postérieur et y occasionne une hypermétropie.

La myopie et l'hypermétropie acquises permettent, comme on voit, d'établir le siége d'implantation de la tumeur. C'est ainsi que les choses se sont passées chez une malade dont j'ai publié l'observation en 1865 (2). Il s'agissait d'un kyste séreux situé entre la paroi orbitaire et le globe oculaire, et la myopie acquise en était la conséquence. Toutes les fois que le kyste était vidé par une ponction, l'exophthalmie diminuait et la myopie disparaissait, mais les mêmes symptômes

revenaient dès que la poche kystique se remplissait.

7. Névrite optique ou névro-rétinite. — L'affaiblissement ou la perte complète de la vue peut être aussi occasionné par la compression qu'exercerait la tumeur sur le nerf optique. L'observation ophthalmoscopique nous démontre qu'il s'agit dans ces cas d'une névrite ou périnévrite optique, que la papille est infiltrée et que les vaisseaux rétiniens sont tortueux et variqueux. Bien souvent on voit de nombreux épanchements sanguins et des exsudations blanchâtres disséminées sur une grande étendue de la rétine. Ces sortes de névrites optiques ressemblent beaucoup à celles qui accompagnent les affections cérébrales; mais, comme nous l'avons démontré ailleurs, l'affaiblissement relativement peu prononcé de la vue, l'exophthalmos et l'existence de la névrite optique dans un seul œil permettent de rapporter la maladie à l'orbite et non point au cerveau. C'est ainsi qu'il nous a été permis de diagnostiquer, avec le docteur Demarquay, à la Maison Dubois, une périostose intra-orbitaire chez une malade qui était atteinte d'une névro-rétinite monoculaire.

Si la tumeur n'est pas guérie et que la compression persiste, il s'ensuit naturellement une dégénérescence graisseuse dans le nerf optique et une atrophie de

la papille consécutive.

Dans certaines formes de tumeurs intra-orbitaires, l'atrophie de la papille se déclare d'emblée sans être précédée d'une névrite optique. Je l'ai vu se produire surtout à la suite des tumeurs syphilitiques et des polypes naso-pharyngiens qui arrivent dans l'orbite à travers la fente sphénoïdale.

Les tumeurs sanguines, les anévrysmes de l'orbite sont habituellement accompagnés d'engorgements considérables des vaisseaux rétiniens. Dans un cas récent d'anévrysme artérioso-veineux, j'ai vu se déclarer une névro-rétinite des plus ca-

ractéristiques et qui a disparu avec la guérison de l'anévrysme.

8. Par suite de développement exagéré de la tumeur, l'œil peut être complétement refoulé en dehors, ses membranes internes ainsi que la cornée s'enflammer, etc. D'autre part, la cavité orbitaire se dilate, ses parois se détruisent, et la tumeur, en s'étendant dans la cavité crânienne, amène des accidents cérébraux mortels.

(2) Galezowski, Annales d'oculistique, t. LIII, p. 202.

<sup>(1)</sup> Tavignot, Traité clinique des maladies des yeux, p. 614.

Les signes que nous venons d'énumérer nous permettent de constater la préeuce d'une tumeur quelconque dans l'orbite; quant à sa nature, on ne la reonnaîtra qu'en étudiant spécialement chaque variété.

#### ARTICLE PREMIER.

KYSTES DE L'ORBITE.

Les kystes de l'orbite peuvent être divisés en : A, kystes séreux ; B, kystes hydaiques ; C, kystes folliculaires, et D, kystes osseux.

A. Kystes séreux. — Ces kystes sont les plus fréquents : ils prennent naisance dans le tissu cellulaire lâche, existant entre l'élévateur de la paupière et le lroit supérieur, au milieu duquel on a trouvé de petites bourses synoviales. Le plus souvent ces kystes sont fortement adhérents aux tissus voisins ; à l'intérieur, a paroi est lisse et d'apparence séreuse. Le liquide est transparent, légèrement anne-citron, souvent d'apparence albumineuse ; à la suite d'un épanchement de sang il devient quelquefois brunâtre. Leur développement peut prendre des proportions considérables, et on l'a vu même s'étendre jusque dans la cavité crânienne à travers le trou optique, comme le confirme l'observation recueillie par Delpech (1). Dans un cas observé par Carron du Villards (2), le kyste sérenx de 'orbite a dû être rapporté à l'hydropisie de la capsule de Tenon.



Fig. 381. — Kyste de l'orbite (\*).

- B. KYSTES HYDATIQUES. Des cysticerques et des échinocoques peuvent se développer au milieu du tissu cellulaire de l'orbite, comme on peut en juger par le cas du professeur Graefe (fig. 381). Leur enveloppe ordinairement est très-épaisse, comme gélatineuse; la paroi propre d'échinocoque est résistante et for-
  - (1) Delpech, Clinique chirurgicale de Montpellier, p. 505.
    (2) Carron du Villards, Annales d'oculist., t. XL, p. 420.

<sup>(\*)</sup> A, la tumeur; B, la petite cavité du cysticerque (A. de Gracfe, Clinique ophthalmologique. Paris, 1866, p. 358).

tement élastique. Lorsqu'on la ponctionne, on voit sortir une sérosité citrine limpide, puis un liquide blanchâtre qui contient des crochets des hydatides. Dans une observation rapportée par Bowman, les vésicules hydatiques ne sont sorties qu'au bout de quelques jours et lorsque la suppuration était établie.

C. Kystes folliculaires. — Ces kystes doivent être en rapport direct avec les follicules de la peau des paupières, soit supérieure, soit inférieure. Par suite de l'oblitération du conduit excréteur d'un de ces follicules, on les voit prendre quelquefois un développement considérable et se porter plus particulièrement du côté de l'orbite. Ils peuvent alors refouler le globe de l'œil en avant et donner lieu à tous les signes d'exophthalmie propres aux tumeurs de l'orbite. Ces kystes contiennent des éléments très-variés, mais le plus généralement ils sont constitués par des éléments épithéliaux mélangés aux cellules graisseuses, c'est pourquoi les kystes eux-mêmes portent le nom de stéatome, de mélicéris, kystes colloïdes, sébacés, etc. On y a signalé aussi la présence d'autres produits organiques, tels que poils, des germes d'os ou des dents, mais ces faits sont tellement rares qu'il serait superflu de s'y arrêter.

D. KYSTES OSSEUX. — Les kystes des parois orbitaires ne sont pas fréquents, on les voit se produire plutôt du côté du sinus frontal, comme le prouve un fait des plus remarquables observé par le professeur Gosselin. Il s'agissait d'un kyste situé dans l'os frontal, près de l'apophyse orbitaire externe, et qui a pu être sensiblement réduit par des ponctions et des injections iodées. Bellingham (de Dublin) et Jaeger (de Vienne) rapportent des faits analogues et qui ont été suivis de l'exophthalmie et de divers autres signes de tumeurs orbitaires.

exi

W.

D

1

On peut rapporter à cette catégorie d'affections les hydropisies du sinus frontal, qui s'ouvrent souvent dans l'orbite et donnent lieu à un exophthalmos. Un fait de ce genre se trouve rapporté par Sautereau (4); il a été recueilli dans le service du professeur Richet. Le malade, âgé de soixante ans, présentait une exophthalmie considérable avec gonflement uniforme de l'arcade sourcilière et de la tuméfaction fluctuante du côté de l'orbite. Il était sujet aux écoulements d'un liquide séreux par les narines, qui s'arrêta brusquement depuis dix mois. Le professeur Richet ponctionna le kyste et en provoquant ensuite une suppuration par le tamponnement avec de la charpie il amena son oblitération.

Étiologie. — Les kystes orbitaires se développent plus particulièrement chez les jeunes sujets; les femmes y sont prédisposées plus que les hommes. Des coups reçus dans cette région sont aussi suivis de ces altérations.

**Pronostie.** — La marche des kystes est lente, mais constamment progressive, de sorte que si l'on n'arrive pas à les arrêter à temps, ils peuvent amener des désordres dans le globe de l'œil et les cavités voisines.

Diagnostie différentiel. — Il ne peut être établi que par voie d'exclusion, en comparant les symptômes des tumeurs solides et vasculaires avec ceux qui caractérisent les kystes, ce que nous chercherons à démontrer plus loin. Le point essentiel est de définir si la fluctuation existe, ce que l'on constate par la palpation et la ponction exploratrice. Il faut s'informer préalablement par l'auscultation s'il n'y a pas de bruits propres aux anévrysmes.

<sup>(1)</sup> Sautereau, Étude sur les tumeurs de la glande lacrymale. Paris, 1870, p. 68.

Traitement. — Dès que le diagnostic est bien établi, on doit avoir recours au traitement chirurgical qui est le seul efficace. Deux indications sont à rem-

plir : vider le kyste et oblitérer sa cavité ou pratiquer une extirpation.

1. La ponction doit être pratiquée à travers la paupière; on fait d'abord une légère incision dans la région du kyste, puis, au moyen d'un trocart fin, on le ponctionne à travers la plaie. Après avoir vidé son contenu, on y injecte des liquides irritants, tels que teinture d'iode, ou une solution de sulfate de zinc, de nitrate d'argent, etc. Tavignot employait avec succès une solution qui se composait de sept parties d'eau pour une de teinture et une petite quantité d'iodure de potassium.

2. L'extirpation totale du kyste est, selon nous, la seule méthode qui assure une guérison rapide et certaine. Il est vrai que la suppuration qui s'ensuit peut quelquesois amener des accidents assez sérieux, et le malade doit en être prévenu

d'avance.

L'opération devra être pratiquée selon les règles prescrites pour l'extraction des tumeurs solides, mais on aura soin de faire la dissection plutôt avec le manche du scalpel qu'avec le tranchant, de peur d'ouvrir la poche kystique, ce qui rendrait l'énucléation complète presque impossible. Si ce dernier accident arrivait, on exciserait alors les lambeaux disséqués et on laisserait le reste se détacher par la suppuration.

BIBLIOGRAPHIE. — Lawrence, Ohs. on tumours Case of eyst in the orbit, etc. (Medico chir. transaet. London, 1832, vol. XVII, p. 48). — A. Bérard, Reeherches pratiques sur les tumeurs enkystées de l'orbite (Ann. d'oculist., 1844, t. XII, p. 162 et 257). — Tavignot, Réflexions pratiques sur les kystes développés dans l'orbite (Journ. des conn. méd.-chirurg., 1848, t. XXXI, p. 11). — Gillevray, Kyste hydatique dans l'orbite (Ann. d'oculist., t. LVI, p. 172).

#### ARTICLE II.

#### TUMEURS VASCULAIRES DE L'ORBITE.

On distingue dans l'orbite des tumeurs vasculaires, artérielles et veineuses; les unes et les autres peuvent avoir leur siège primitif, soit dans l'orbite, soit en de-hors d'elle, dans le crâne ou les cavités voisines.

L'étude des tumeurs anévrysmales de l'orbite présentait de tout temps des difficultés considérables, et tandis que certains auteurs, entre autres Travers, Jobert et Velpeau, décrivaient ces maladies comme des tumeurs érectiles, d'autres, comme Dudley, Pétrequin et Demarquay, les rapportaient à la classe des anévrysmes de l'artère ophthalmique. Cette dernière opinion avait prévalu dans un grand nombre de traités; pourtant, si l'on examine les fais anatomo-pathologiques, on se trouve en présence d'un seul fait de Guthrie, où les deux artères ophthalmiques avaient été trouvées dilatées, et d'un autre cas plus complexe où la carotide interne ainsi que l'origine de l'artère ophthalmique se trouvaient dilatées.

Si, d'une part, des faits anatomiques confirmant l'existence d'anévrysmes de l'artère ophthalmique nous font défaut; nous nous trouvons, d'autre part, en présence de faits problématiques où, malgré la symptomatologie la plus complète de ce qu'on appelait l'anévrysme de l'artère ophthalmique, l'autopsie ne

826

al

Ce

10 3

ref

lead to

die

0011

te

confirma point le diagnostic. Il nous suffit de citer ici l'observation recueillie par Hulke (1), dans le service de Bowman, d'une femme âgée de quarante ans qui, à la suite d'un coup de poing, a en de l'exophthalmie avec bruit de souffle et tous les autres signes caractéristiques d'anévrysme de l'artère ophthalmique. Bowman pratiqua la ligature de la carotide primitive, et toute pulsation ainsi que le bruit cessèrent dans l'œil. Mais, huit jours après, la malade succomba à la suite d'hémorrhagies nombreuses provenant de la plaie. A l'autopsie, on ne trouva point d'altération du côté de l'artère ophthalmique, mais le sinus caverneux était rempli de coagulums ramollis et désagrégés. Un autre fait analogue sous tous les points est celui d'une malade opérée par le professeur Richet d'une ligature de la carotide dont elle succomba, chez laquelle à l'autopsie on ne trouva point d'anévrysme, tandis que la veine ophthalmique était fortement dilatée.

De pareils faits trouvent leur explication dans les recherches ingénieuses faites par le docteur Nélaton, qui démontra le premier que dans des cas semblables il ne s'agissait point d'un anévrysme de l'artère ophthalmique, mais d'une rupture de l'artère carotide interne dans son trajet à travers le sinus caverneux. C'est, en effet, aux anévrysmes artérioso-veineux qu'on a le plus souvent affaire, comme pensent avec raison Nélaton et Delens, et non point aux anévrysmes de l'artère ophthalmique.

La thèse remarquable du docteur Delens (2) jette un nouveau jour sur cette question délicate de la pathologie chirurgicale; elle contient une étude historique et une analyse détaillée de toutes les observations qui se rapportent à ce sujet. En renvoyant le lecteur aux détails intéressants du travail de Delens, nous chercherons pour notre part à résumer tout ce qu'il renferme concernant cette affection.

A. ANÉVRYSME ARTÉRIOSO-VEINEUX DE LA CAROTIDE INTERNE. — Le premier fait, selon Delens, appartient au docteur Baron, et il a été rapporté à la Société d'anatomie par Bell (3). La seconde observation est celle de Nélaton, dont on trouve les détails dans la thèse de Henry (4). Un troisième fait appartient à Hirschfeld, et enfin la dernière observation est celle de Nélaton, qui a été ensuite exposée avec beaucoup de précision par le docteur Delens.

Mécanisme. — Le plus souvent, sous l'influence d'un traumatisme, l'artère carotide interne se déchire dans son trajet à travers le sinus caverneux, où elle présente une faible épaisseur. Le sang artériel entre ainsi en communication directe avec le sang veineux du sinus et s'y mélange. Le premier effet de ce mélange est l'augmentation de la pression dans les sinus crâniens, qui, il faut le dire, se ressentent peu de cette pression exagérée à cause de la rigidité de leurs parois; la veine ophthalmique, au contraire, subit une dilatation progressive ainsi que toutes ses branches collatérales. Il en résulte naturellement une stase sanguine, un œdème des tissus, qui remplissent la cavité et font refouler l'œil en avant.

<sup>(1)</sup> Hulke, Ophthalmic Hospital reports, 1859, no 7, p. 6.

<sup>(2)</sup> Delens, De la communication de la carotide interne et du sinus caverneux. Paris. 1870.

<sup>(3)</sup> Bell, Bulletin de la Société anatomique, février 1836.

<sup>(4)</sup> Henry, Considérations sur l'anévrysme artérioso-veineux, thèse de Paris, 1856.

Sous l'influence d'altérations qui se déclarent dans le sinus caverneux, les filets nerveux du moteur oculaire commun, du pathétique et de la sixième paire subissent souvent des modifications, ce qui entraîne des paralysies. De là immobilité de l'œil et chute de la paupière supérieure.

**Symptomatologie.** — 1. L'exophthalmie est constante dans la maladie, souvent elle est excessive et chasse presque complétement l'œil au dehors. Par suite de stase veineuse, la paupière est peu mobile, œdématiée et d'une teinte livide;

de petites veinules dilatées y apparaissent sous la peau.

2. La conjonctive est fortement injectée; du côté de la paupière inférieure, elle est œdématiée à tel point qu'elle forme un bourrelet chémosique rouge qui, en refoulant totalement la paupière inférieure sur la joue, fait hernie à travers la

fente palpébrale.

L'exophthalmie était considérable dans les deux cas de Nélaton, et elle dépassait de 1 centimètre le niveau de l'arcade orbitaire. Pourtant elle peut être sensiblement diminuée et même presque complétement essacée, si l'on fait dès le début de la maladie la compression du globe de l'œil et de la carotide, comme j'ai pu me convaincre par le fait suivant. Une femme, âgée de quarante-deux ans, vint nous consulter le 1er février 1871, pour une exophthalmie considérable accompagnée d'une paralysie de la paupière supérieure et de tous les muscles externes de l'œil, d'un chémosis considérable formant un bourrelet entre les paupières. L'auscultation faisait découvrir un bruit de soussle très-marqué dans toute la tête, en avant comme en arrière, et que la malade entendait elle-même sans discontinuer la nuit comme le jour. C'était pour moi un anévrysme artérioso-veineux. Mon diagnostic a été confirmé par Gosselin, Delens, L. Labbé et Gueneau de Mussy. La malade souffrait beaucoup de la tête la nuit : je lui prescrivis le traitement interne à l'iodure de potassium, et je la soumis en outre au traitement qui consistait en une compression méthodique de l'œil avec un bandage compressif et une compression digitale de la carotide d'une demi-heure à une henre tous les jours. Les docteurs Accolas, Breton et Du Cazal, aide-majors, Presbiano, Diamantopulos, Thenot et plusieurs autres médecins ont bien voulu prêter ici leur concours obligeant. Grâce à ce traitement, l'exoplithalmic disparut complétement, le bruit de souffle devint beaucoup plus faible, et au bout de quatre mois et demi il a presque complétement cessé; à peine trouve-t-on encore quelques bruits vagues dans la région du globe oculaire.

Selon Nélaton et Delens, le globe de l'œil est soulevé constamment par un mouvement de propulsion, isochrone aux battements artériels et appréciable à la vue comme au toucher. Marey dit avoir même obtenu des tracés sphygmographiques. En même temps on constate une tumeur pulsatile dans l'angle interne et supérieur de l'œil, qui est formée par la veine ophthalmique dilatée. Ce dernier symptôme peut faire défaut.

La paupière supérieure est ordinairement très-tendue, le sillon orbito-palpébral supérieur s'efface totalement; la peau elle-même est souvent œdématiée et violacée, ainsi que le mentionne l'observation de Henry. Mais ce qui est le plus important pour le diagnostic de cette affection, c'est la dilatation considérable de nombreuses veinules de la paupière supérieure, surtout à son angle externe et sur la tempe.

Ce signe s'explique naturellement par la communication artérioso-veineuse, et on le retrouve dans les mêmes anévrysmes des membres.

Le bruit de souffle est continu avec renforcement, il est entendu facilement au niveau du globe oculaire ainsi que dans les régions voisines, frontale, temporale et même pariétale. Le malade entend lui-même dans l'oreille correspondante les mêmes bruits, souvent excessivement forts, semblables à ceux du chemin de fer ou du rouet.

Delens dit avec raison que s'il existe entre deux renforcements consécutifs un silence apparent, ce silence n'a qu'une extrême brièveté et les caractères du souffle sont très-analogues à ceux du souffle de l'anévrysme artérioso-veineux observé dans les autres régions. Chez notre malade, le bruit du souffle s'observait avec dédoublement marqué, comme cela avait été constaté par le docteur N. Gueneau de Mussy. Ce même bruit s'étendait à toute la tête, et à l'autre orbite, par moment nous avons pu entendre dans la carotide droite comme un bruit de soufflet.

L'intensité du bruit varie chez le même sujet d'un instant à l'autre, et quelquefois on entend le bruit de *piaulement*, comme cela avait été signalé par Henry, Delens, et que j'ai pu retrouver à divers moments chez ma malade.

0

er.

31

S

11

Ordinairement ce bruit se déclare instantanément pendant le sommeil, et il se communique très-rapidement à toute la tête; dans d'autres cas il est à peine appréciable.

La compression de la carotide primitive du côté malade fait cesser le soufile, et l'exophthalmie diminue rapidement; le malade lui-même cesse d'entendre ce bruit tant que la carotide est comprimée.

On constate en outre par la palpation l'existence d'une tumeur pulsatile du côté de l'angle interne de la paupière supérieure et un peu au-dessous de l'arcade orbitaire. Elle existait dans l'observation de Delens, mais elle manquait complétement dans mon observation ainsi que dans celle de Henry. Ordinairement, elle est pulsatile, molle, réductible, et dépend de la dilatation de la veine oplithalmique.

La vue reste souvent intacte ou peu modifiée, et l'examen ophthalmoscopique pratiqué, soit par Giraud-Teulon (cas de Nélaton), soit par Perrin (cas de Desormeaux), n'a révélé que des dilatations des veines rétiniennes. Pourtant, chez ma malade, cet examen a donné des résultats très-variés à différentes périodes de la maladie. C'est ainsi que pendant le premier mois il n'y avait que des engorgements veineux, mais dès le commencement du troisième mois j'ai pu constater une périnévrite très-marquée avec des infiltrations séreuses qui recouvraient une partie des vaisseaux centraux au delà de la papille. Avec l'amélioration de la maladie, l'infiltration diminua d'une manière très-sensible, et la papille a recouvré en grande partie sa transparence.

Marche, durée, terminaison. — Le début est habituellement brusque : le plus souvent tous les symptômes propres à cette affection, tels qu'exophthalmie, chémosis et bruit de soufile, se déclarent d'une manière rapide, au bout de quelques semaines et même de quelques jours.

La maladie marche lentement, et si, comme cela arrive habituellement, aucun traitement n'est entrepris, la marche est progressive; au bont de quelques mois elle peut amener des dilatations excessives dans les veines du crâne, et des hémor-

rhagies nasales plus ou moins abondantes. La terminaison a été fatale dans les quatre cas connus jusqu'à présent; mais il est incontestable qu'on peut obtenir une guérison radicale par la compression digitale méthodique de la carotide ou par

la ligature de ce même vaisseau.

Quelquesois la maladie a de la tendance à s'étendre d'un orbite à l'autre, comme cela avait lieu dans un fait rapporté par Velpeau, et où la compression de la carotide primitive droite arrêtait complétement les pulsations et le bruit dans l'orbite gauche, et vice versa. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'observer un fait du même genre, dont voici quelques détails. Madame B..., âgée de soixante ans, demeurant à Paris, vint me consulter le 4 mai 1869 pour une exophthalmie double qui existait depuis cinq semaines dans l'œil droit et trois semaines dans l'œil gauche. Les veux étaient fortement saillants, les paupières étaient abaissées, et il y avait un chémosis séreux. Dans l'œil droit, j'ai découvert une pulsation spontanée de l'artère centrale. En appliquant l'oreille sur les deux yeux on entendait le bruit de soufile et de sifflement. La malade elle-même entendait constamment dans les oreilles le bruit qu'elle comparait à celui du chemin de fer. C'était très-probablement la fissure spontanée de l'une ou de deux carotides. L'exophthalmie d'un œil peut, en effet, provoquer celle de l'autre par le passage du sang artériel du sinus caverneux droit au côté gauche, et une dilatation consécutive de la veine ophthalmique qui donnera lieu à l'exophthalmie.

Piagnostie différentiel. — Il n'est point difficile de diagnostiquer un anévrysme de l'orbite, l'existence d'un bruit de souffle analogue à celui que nous avons décrit ne peut point laisser de doute. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'établir un diagnostic entre l'anévrysme de l'artère ophthalmique et celui de la carotide, leurs symptômes étant presque les mêmes. D'après Nélaton, on établira la différence par la nature du bruit de souffle, qui est continu avec renforcement dans un anévrysme artérioso-veineux, et intermittent dans les anévrysmes artériels. Pourtant il n'est pas superflu de signaler quelques faits isolés dans lesquels l'erreur n'a pu être évitée.

Premier fait. — Une femme de quarante ans reçoit un coup sur la tempe gauche : quatre mois après il se déclare une exoplithalmie avec tuméfaction générale de la région orbitaire. Un bruit de sifflement synchrone avec les battements du cœur s'entend dans tout le côté gauche de la tête. Avec les doigts placés sur l'œil on sent une pulsation très-marquée. Bowman pratiqua la ligature de la carotide primitive et les pulsations cessèrent, mais la malade succomba dix-huit jours après l'opération. A l'autopsie, on n'a point découvert d'anévrysme, il n'y avait qu'une dilatation variqueuse de l'artère ophthalmique; les altérations cadavériques étaient celles d'une phlébite des sinus caverneux, transverse, circulaire et pétreux (1). Très-probablement il s'agissait là d'un anévrysme artérioso-veineux.

DEUXIÈME FAIT. — Une femme, âgée de vingt-six ans, entre à l'hôpital Necker pour une tumeur de l'œil gauche qui fait saillie au dehors, en conservant cependant ses mouvements. Elle accuse une céphalalgie et entend un bourdonnement très-vif dans l'oreille. On sent des pulsations isochrones aux battements de la carotide, et, lorsqu'on comprime cette dernière, tout battement cesse. Croyant avoir

<sup>(1)</sup> Bowman, Ophthalmic Hospit. Reports, nº 7, 1859.

affaire à un anévrysme de l'orbite, le chirurgien lia la carotide primitive, ce qui a fait cessé les battements et dissipé la tumeur. Mais la malade succomba neuf mois après, et à l'autopsie on trouva une tumeur cancéreuse qui avait en partie envahi les parois osseuses. On trouva aussi des tumeurs analogues (encéphaloïdes) dans le cerveau, le cervelet, les poumons et le mollet (1).

Ces faits prouvent que dans certains cas les altérations du sinus caverneux, et même les tumeurs solides, peuvent simuler l'anévrysme, et l'on doit être très-cir-

conspect en se prononçant sur le diagnostic.

L'anévrysme artérioso-veineux pourrait être aussi confondu avec :

- 1. Tumeur cirsoïde. L'anévrysme cirsoïde, décrit avec tant de soins par Gosselin (2), pourrait simuler l'anévrysme artérioso-veineux. Mais ces tumeurs sont superficielles, sous-cutanées, en même temps qu'elles se propagent dans le fond de l'orbite; par la pression, elles sont facilement réductibles. Quant au bruit de souffle, il existe dans les deux affections, et il est ici tantôt continu, tantôt intermittent.
- 2. Tumeur encéphaloïde. Ces tumeurs offrent quelquefois les phénomènes des battements et de bruit de souffle, surtout lorsqu'elles sont très-vasculaires, comme le prouve un fait rapporté plus haut. Cette dernière tumeur est irréductible, elle est rarement accompagnée de souffle; la compression de la carotide ne la diminue point.
- 3. Encéphalocèle. Il peut simuler un anévrysme de l'orbite d'autant plus facilement qu'il est souvent pulsatile et s'accompagne de bruit de souffle. Un exemple observé par Gosselin et Henri Roger peut en servir d'exemple. Mais l'affection existant dès l'enfance et sans grand changement, on peut établir d'une manière certaine le diagnostic.

Anatomie pathologique. — Il est très-difficile de constater l'état de la carotide interne dans son trajet à travers le sinus caverneux. Selon le conseil de Delens, il faut séparer la base du crâne, et détacher avec une scie toute la portion qui comprend l'orbite et le rocher du côté malade. Ce n'est qu'en procédant de cette manière qu'on parviendra à bien explorer la région du sinus caverneux et l'état de l'artère carotide. Ces difficultés de dissection expliquent pourquoi, dans un certain nombre de cas, la lésion n'a pas été retrouvée.

Voici les désordres que l'on a constatés dans cette maladie :

- 1. Sinus caverneux. La paroi externe était distendue, la dure-mère en cet endroit présentait une coloration bleuâtre très-foncée. A son intérieur on a trouvé des coagulums sanguins; tous les autres sinus aboutissant dans les sinus caverneux étaient fortement distendus.
- 2. Carotide interne. Dans les quatre cas connus on a pu constater la perforation plus ou moins large, qui était tantôt circulaire et siégeait au milieu du trajet de l'artère dans le sinus (Hirschfeld); tantôt l'artère est complétement rompue et les orifices étaient distants l'un de l'autre et reliés par une étroite languette (cas de Henry); tantôt elle se trouve sur la moitié inférieure et antérieure de l'artère, un peu au-dessus du premier coude et ne dépasse pas 2 millimètres de diamètre (cas de Delens). Ces parois ont été trouvées athéromateuses.

Lenoir, Bulletin de la Société de chirurgie, t. II, p. 141.
 Gosselin, Archives générales de médecine, décembre 1867.

3. Artère ophthalmique. — Elle n'a présenté, dans les quatre faits connus, aucune altération.

4. Veine ophthalmique. — Cette veine subit ordinairement une dilatation considérable dans tout son trajet intra-orbitaire. Une des malades de Nélaton avait offert une dilatation de 1 centimètre de diamètre; une autre présentait dans sa portion postérieure le volume d'un petit doigt, comme on peut en juger par la figure 382. L'examen microscopique de la veine ophthalmique (cas de



Fig. 382. — Anévrysme artérioso-veineux de l'orbite, d'après Nélaton (\*).

Richet), fait par Cornil, démontra l'hypertrophie de ses parois et l'existence des fibres musculaires lisses en grande abondance dans la tunique moyenne et jusque dans la tunique externe.

- 5. Nerfs. Les nerfs moteur oculaire externe, moteur oculaire commun et le pathétique, qui se trouvent situés dans l'intérieur de la paroi externe du sinus, ont été trouvés le plus souvent altérés, ramollis ou diminués de volume.
- 6. Parties osseuses voisines. Dans le cas d'Hirschfeld, aucune lésion n'a été constatée, tandis que chez les deux malades de Nélaton on trouva des fractures plus ou moins considérables des apophyses clinoïdes. Dans le cas décrit par De-

<sup>(\*)</sup> a, veine ophthalmique dilatée; b, fente sphénoidale; c, apophyse elinoïde postérieure; d, orifice du sinus poronaire; e, perforation de la carotide interne. (La paroi supérieure de l'artère a été incisée pour montrer l'orifice de communication); f, esquille pointue du sommet du rocher gauche, ayant déterminé la perforation de l'artère; g, sinus pêtreux supérieur; h, esquille du sommet du rocher droit; i, fracture transversale du sphénoïde immédiatement au devant de l'apophyse basilaire; k, carotide interne du côté droit; l, nerf optique gauche pénétrant dans l'orbite avec l'artère ophthalmique. (Delens, Thèses de Paris, 1870.)

lens, deux petites esquilles avaient été détachées, et celle du côté gauche d'une largeur de 6 à 7 millimètres présentait une extrémité pointue qui a probablement blessé la carotide.

Étiologie. — 1. Traumatisme. — La rupture de la carotide interne peut être le résultat de la blessure directe produite par un corps vulnérant qui, après avoir franchi tout l'orbite, perfore le sinus et l'artère. La première observation de Nélaton nous en fournit un exemple : le bout de parapluie, après avoir pénétré dans l'orbite gauche et ouvert le sinus sphénoïdal droit, puis le sinus caverneux de même côté, y blessa la carotide interne. Mais la blessure de l'artère est le plus souvent produite par des esquilles des os de la base du crâne détachées, comme le démontre le fait de Delens.

2. Rupture spontanée. — Il n'est point douteux aujourd'hui que la carotide interne peut se rompre d'une manière spontanée; les faits rapportés par Holmes et par Broca peuvent servir de meilleur exemple. Parmi les causes prédisposantes, il faut citer les altérations athéromateuses des parois artérielles, l'âge avancé des malades et l'état de grossesse. Quant aux causes occasionnelles de la rupture spontanée, il est difficile d'indiquer d'une manière précise une cause quelconque. Le plus souvent les malades ressentent spontanément, dans la nuit, un craquement dans la tête avec bruit qui est comparé à la détonation d'une arme à feu.

Traitement. — 1. Compression de la carotide primitive. — Elle est pratiquée, soit au moyen d'un appareil spécial construit par Charrière pour un malade du professeur Nélaton, soit à l'aide du tourniquet de Weiss, soit par la compression digitale.

Par ce dernier procédé, Scaramazia et Gioppi ont obtenu des succès complets. Dans le premier cas, la compression a été intermittente pendant vingt à trente minutes en cinq ou six fois pendant cinq jours. Interrompue pendant deux jours à cause des frissons, elle fut continuée pendant onze jours plusieurs fois par jour deux ou trois minutes. Chaque fois la compression a duré en tout sept heures et vingt minutes.

Dans mon observation, dont j'ai rapporté plus haut les détails, la compression n'a été faite qu'une demi-heure ou une heure tous les jours ou tous les deux jours, et au bout de quatre mois et demi les bruits ont cessé et la malade est aujourd'hui presque complétement guérie.

Si ce dernier traitement ne réussit pas, il aura toujours l'avantage de préparer

le succès de la ligature en déterminant la dilatation des anastomoses.

2. Ligature de la carotide. — Les statistiques paraissent être, d'après les auteurs, assez favorables pour le traitement des tumeurs pulsatiles de l'orbite par cette méthode. C'est ainsi que sur 33 cas recueillis par Delens, il y a 22 succès complets et 5 cas partiels.

On pratique généralement la ligature de la carotide primitive. Demarquay pense que la ligature de la carotide interne serait suffisante. Mais, pour plus de sûreté, Legouest, après avoir lié la carotide primitive, posa une seconde ligature sur la

carotide externe au-dessus de la thyroïdienne supérieure.

3. Pour calmer les douleurs de tête et de l'œil, on doit avoir recours à l'usage interne de l'iodure de potassium et la compression méthodique et prolongée du globe de l'œil. Ces moyens m'ont en effet réussi dans le cas d'anévrysme cité plus

haut; les douleurs cessèrent, et l'exophthalmie, sous l'influence de ce traitement, avait presque complétement disparu.

B. ANÉVRYSME DIFFUS DE L'ORBITE. — L'existence d'un anévrysme vrai de l'artère ophthalmique n'est pas encore bien démontrée, mais à la suite d'un traumatisme il peut se déclarer un autre genre de tumeur vasculaire désignée par les anciens auteurs sous le nom d'anévrysme faux, et que nous appelons, à l'exemple de Broca, anévrysme diffus. Tantôt il est primitif, tantôt consécutif, comme dit Demarquay. Ce dernier n'est que le résultat de la rupture d'un anévrysme vrai de l'artère ophthalmique.

L'anévrysme diffus primitif se déclare habituellement à la suite d'une blessure produite par un corps vulnérant qui aura pénétré dans l'orbite. L'accident est suivi d'un épanchement du sang dans le tissu cellulaire de l'orbite, et d'une exophthalmie. Au bout de quelque temps il se forme, autour du sang épanché, une sorte de membrane adhérente au vaisseau déchiré, et qui constitue la poche

anévrysmale.

Le développement de cet anévrysme ne se fait pas immédiatement, il n'apparaît que quelques semaines ou quelques mois après l'accident. Velpeau a rapporté un fait de tumeur anévrysmale de l'orbite qui n'était devenue apparente qu'au bout de quelques semaines. Le cas rapporté par Szokalski (1) doit être considéré aussi comme un anévrysme diffus.

C. Tumeurs érectiles ou cirsoïdes de l'orbite. — Cette forme de tumeur débute, selon Desmarres, par une simple tache ou nævus de la paupière d'une couleur rouge-carmin, offrant une très-légère élévation au-dessus des téguments voisins et qui reste stationnaire jusqu'à l'âge adulte. Puis, sous l'influence d'une cause mécanique quelconque pendant les efforts, les cris, les accès de toux, ou bien même sans cause connue, elle augmente de volume, se propage dans la profondeur de l'orbite et peut alors simuler un anévrysme. On la voit ordinairement diminuer sous une pression plus ou moins forte. Nélaton avait remarqué que chez les femmes elles présentaient plus de tension à l'époque des règles et que cette période était souvent marquée par des progrès rapides.

Ces tumeurs, lorsqu'elles sont constituées par des artères à l'état cirsoïde, portent le nom d'anévrysmes cirsoïdes dont une description remarquable a été faite par Gosselin (2). On voit, selon cet auteur, se produire des dilatations des troncs

artériels afférents à ces tumeurs.

GALEZOWSKI.

L'auscultation révèle un bruit de souffle dont le caractère varie suivant les cas et le moment où elle est pratiquée; tantôt il est intermittent, tantôt continu et saccadé avec redoublement.

Selon Broca (3), les tumeurs érectiles de l'orbite naissent le plus souvent audessous de l'aponévrose orbitaire, dans le tissu cellulo-adipeux qui entoure le globe de l'œil. En se développant, elles refoulent le globe de l'œil et passent au-dessus ou plus rarement au-dessous de lui. Ces tumeurs sont le plus souvent, d'après Broca, artérielles et donnent lieu au battement très-appréciable; elles peuvent acquérir un volume considérable, dilater et amincir les parois de l'orbite, et mettre

(2) Gosselin, Archives générales de médecine, déc. 1867.
(3) Broca, Traité des tumeurs. Paris, 1869, t. II, p. 220.

<sup>(1)</sup> Szokalski, De l'anévrysme traumatique (Annales d'oculist., t. LIV, p. 116).

834

la cavité orbitaire en communication avec le sinus maxillaire, les fosses nasales, la fosse zygomatique et même avec la cavité du crâne.

Traitement. — Les injections coagulantes ont été essayées dans ces cas avec plus ou moins de succès. C'est ainsi que le docteur Brainard a guéri une tumeur érectile de l'orbite à l'aide d'injections avec la solution de lactate de fer, là où la ligature de la carotide avait échoué.

D'autres auteurs ont réussi à guérir ces tumeurs par les injections avec le perchlorure de fer. Bourguet a obtenu un succès complet en faisant deux injections, l'une avec 6 gouttes d'une solution de perchlorure de fer à 28 degrés, l'autre avec 18 gouttes de la même solution, pendant que l'on comprimait les carotides.

14

bra

et:

Dia

Si ces moyens ne réussissent pas, on doit avoir recours à la ligature de la carotide. Le professeur Nélaton déclare que les tumeurs érectiles de l'orbite donnent une proportion des guérisons plus favorable par la ligature de la carotide que toutes celles qui sont situées dans d'autres régions.

BIBLIOGRAPHIE. — Nélaton, Éléments de pathologie chirurgicale, Paris, 1844, t. I, p. 541; Varice anévrysmale entre la carotide et le sinus caverneux, suite de blessures. Mort par hémorrhagie (Americ. Journ. of Med. Science, 1864, July, p. 46). — Brainard, Tumeur érectile de l'orbite guérie à l'aide d'injections avec la solution de lactate de fer (The Lancet, August 20, 1853). — Henry, Considérations sur l'anévrysme artério-veineux, thèse de Paris, 1856. — Gioppi, Annales d'oculist., 1858, t. XL, p. 215. — Hirschfeld, Gazette des hópitaux, 1859, p. 6. — Demarquay, Traité des tumeurs de l'orbite. Paris, 1860. — Nunneley, Medico-chirurgical Transactions, t. XLII, p. 165, et t. XLVIII, p. 15. — Bowman, Medical Times and Gaz., août 1860 et 1861, t. II, p. 86.—Szokalski, Annales d'oculist., 1865, t. LIV, p. 116. — Labarthe, thèse de Paris, 1867. — Le Fort, Ligature de la carotide pour les tumeurs vasculaires de l'orbite (Gaz. hebdomad., 1868, p. 551). — Delens, De la communication de la carotide interne et du sinus caverneux, thèse de Paris, 1870.

#### ARTICLE III.

## TUMEURS SOLIDES DE L'ORBITE.

Dans l'intérieur de l'orbite, on rencontre un certain nombre de tumenrs solides qui se développent aux dépens des tissus contenus dans cette cavité, ou qui naissent dans ses parois et les régions voisines. Parmi ces tumeurs, il faut signaler : des lipomes, des fibromes, des sarcomes, des exostoses et les différentes variétés des carcinomes.

## § I. - Lipomes de l'orbite.

Malgré une grande quantité de tissu adipeux dans la cavité orbitaire, les lipomes ne se rencontrent que d'une manière tout à fait exceptionnelle; et, pour ma part, je ne les ai jamais rencontrés. Mais les faits authentiques, à ce sujet, ne manquent point; nous pouvons citer, entre autres, ceux de Dupuytren, de Carron du Villards et de Bowman. Ces tumeurs se développent lentement et sont mollasses, simulant la fluctuation, ce qui les fait prendre pour des kystes, comme cela est arrivé à Dupuytren. Un cas rapporté par Hames prouve qu'elles peuvent être con-

génitales et se développer lentement avec l'âge. Ce sont, comme dit Virchow, des lipomes capsulaires où la graisse intra-orbitaire paraît être le siége d'une hyperplasie, soit partielle, soit générale.

# § II. — Périostoses, hyperostoses et exostoses de l'orbite.

A. PÉRIOSTOSE. — Le périoste subit souvent une sorte d'inflammation chronique qui est suivie d'une hypertrophie et d'un gonflement partiel de cette membrane, connu sous le nom de périostose.

Du côté des os orbitaires, on rencontre plus particulièrement des périostoses syphilitiques. Ricord distingue deux variétés dans cette région : inflammatoire

et gommeuse. La première n'existe qu'exceptionnellement.

Les périostoses gommeuses syphilitiques ne sont pas non plus fréquentes. D'après Ricord et Virchow, ce ne sont que des gommes syphilitiques du périoste. En se développant, elles donnent lieu au trouble de la vue et à l'exophthalmos.

Il serait difficile de diagnostiquer cette tumeur pendant la vie, mais l'existence des douleurs ostéocopes nocturnes caractéristiques et l'examen ophthalmoscopique permettront de résoudre le problème.

Du côté du nerf optique on trouvera en effet des altérations : la papille, le plus souvent, s'atrophie, quelquefois elle présente des infiltrations séreuses près de ses bords. Un fait de ce genre se présenta, il y a quelques années, à mon observation; les souffrances de la malade étaient tellement fortes qu'un oculiste lui proposa de faire une énucléation de l'œil avec la tumeur. Je l'avais soumise, au contraire, au traitement antisyphilitique, et j'ai pu, au bout de quelques mois, amener une résorption complète de la tumeur (1).

Quelquesois on trouvera la confirmation du diagnostic dans l'existence simultanée des tumeurs gommeuses siégeant, soit aux membres, soit ailleurs, comme

le prouve une observation de Cullerier rapportée par Demarquay.

B. HYPEROSTOSE. — Lorsque l'inflammation lente et progressive se prolonge pendant un certain temps, et quand une faible irritation persiste dans l'os, il peut alors naître un produit présentant tous les caractères d'hyperplasie; cette forme d'altération porte le nom d'hyperostose. L'os, dans ce cas, peut devenir sclérosé, dense, pesant, et, au bout de quelque temps, il se produit quelquefois des cavités médullaires. Cette altération existe simultanément avec la périostite, et le plus souvent elle est de nature syphilitique. Mais il n'est pas douteux que certaines causes occasionnelles locales jouent un rôle important dans leurs évolutions. John Hunter a démontré l'influence rhumatismale dans l'évolution de périostite syphilitique.

Les os de l'orbite peuvent subir des altérations analogues. A mesure que le gonflement augmente, la cavité de l'orbite se rétrécit, et les parties qui y sont contenues sont refoulées en avant. C'est ainsi que le globe de l'œil fait saillie et constitue un exophthalmos plus ou moius considérable. Les muscles, dans ce cas, ne subissent point d'altération, et il n'y a pas de diplopie.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Étude sur les amblyopies et les amauroses syphilitiques (Archives génér. de méd., janv. 1871, p. 169).

La vue peut cependant se troubler d'une manière plus ou moins notable selon le degré de développement du mal, et surtout si l'hyperostose se déclare du côté du trou optique. On voit alors le nerf optique s'enflammer, et la papille apparaître infiltrée et entourée d'exsudations séreuses. Nous avons eu l'occasion d'observer, avec le docteur Demarquay, en 4866, une malade âgée de vingt-trois à vingt-cinq ans, et qui est venue le consulter dans la Maison municipale de santé, pour une exophthalmie monoculaire accompagnée d'hyperostoses multiples situées au front, à la tempe et à l'occiput. L'examen de l'œil a permis de constater une névro-rétinite monoculaire.

C. EXOSTOSE. — Ces tumeurs sont circonscrites, et se développent le plus souvent dans la partie supérieure et interne ou du côté de l'os ethmoïde.

On distingue trois variétés d'exostoses : l'exostose cellulaire, l'exostose laminée et l'exostose éburnée. C'est cette dernière variété surtout qui se rencontre du côté des os de l'orbite.

L'exostose éburnée est très-dense et présente une grande pesanteur spécifique. La partie dense de l'exostose peut quelquefois n'occuper qu'une certaine épaisseur, au-dessous de laquelle on voit se succéder des nouvelles couches plus poreuses. La production osseuse peut avoir ainsi une structure de couches superposées qui entourent concentriquement le noyau central, comme on peut en juger par la figure 383 que nous empruntons à Rindfleisch (1).



Fig. 383. - Exostose éburnée (Rindsleisch).

Par leur structure, ces exostoses ressemblent quelquesois à la substance dentaire. Souvent elles forment des saillies en forme de boutons, et qui sont appelés par Virchow geknöpfte Exostose. La coupe transversale d'une pareille production observée sur la voûte crânienne est reproduite exactement par la figure ci-jointe (fig. 384).

Des nouvelles recherches établies par Dolbeau (2) tendent à démontrer que ces productions ont pour origine première une ossification du périoste muqueux du sinus, et qu'elles n'émanent jamais du squelette lui-même, dont elles restent indé-

<sup>(1)</sup> Rindsleisch, Eléments d'histologie pathologique, trad. par Fréd. Gross. Paris, 1872.
(2) Dolbeau, Mémoire sur les exostoses du sinus frontal (Bulletin de l'Acad. de méd. Paris, 1871, tome XXXVI, p. 577).

pendantes à toutes les phases de leur développement. Telle est aussi l'opinion de Richet (1), qui a eu l'occasion de la vérifier sur plusieurs de ses malades. Les exostoses de l'orbite ont souvent leur point de départ dans les sinus frontaux ou ethmoïdaux.



Fig. 384. - Coupe transversale de l'exostose du crâne (Rindfleisch).

Les symptômes de la maladie sont presque les mêmes que ceux de diverses autres tumeurs; il y a aussi de l'exophthalmos, l'œil est rejeté du côté opposé à la tumeur, ses mouvements sont intacts, mais la propulsion du globe, soit en dehors soit en dedans, fait que le malade voit double. Si l'exostose se trouve implantée à la partie antérieure de l'orbite, ce qui du reste se rencontre le plus fréquemment, le nerf optique ainsi que la vue se conservent dans leur intégrité. Mais si l'exostose occupe la région postérieure de la cavité, elle peut entraîner la névrite optique et l'atrophie complète de la papille.

Les exostoses sont souvent de nature syphilitique, mais il n'est pas moins fréquent de les voir se développer à la suite des blessures, et quelquefois sans cause connue. Le professeur Richet les a observées plus fréquemment chez les individus jeunes.

Traitement. — Les exostoses orbitaires arrivées à un certain degré de développement ne peuvent être guéries autrement que par une opération, même dans le cas d'une cause syphilitique bien démontrée.

Selon Dolbeau, ces productions n'émanent jamais du squelette lui-même, et n'ont pour origine qu'une ossification du périoste; c'est pourquoi il démontre trèsjustement qu'une fois la cavité qui recèle l'exostose largement ouverte, il ne s'agit plus que de la saisir avec une pince pour l'extraire.

On incise la peau de la paupière et tous les tissus qui recouvrent la tumeur. Une fois misé à nu on cherche à la séparer du périoste avec un fort scalpel, puis on la détache avec des tenailles. Mais si elle tient à l'os sous-jacent par une large base, on est souvent obligé d'avoir recours à la gouge et au maillet, comme je l'ai

<sup>(</sup>t) Richet, Sur les exostoses de la face (Gazette des hôpit., 1871, numéro 65 et suivants, et Bull. de l'Acad. de méd., 1871, tome XXXVI, p. 577).

838 ORBITE.

vu pratiquer avec succès par le professeur Richet. Walton, Bowman et Maisonneuve ont réussi à extirper des exostoses orbitaires très-volumineuses.

## § III. — Tumeurs fibro-plastiques de l'orbite ou sarcomes.

Les tumeurs fibro-plastiques de l'orbite ne sont pas très-fréquentes et proviennent, soit du périoste, soit des parois osseuses de cette même cavité.

Nélaton rapporta plusieurs faits de ce genre; et, dans un de ces cas, la tumeur se prolongeait jusque dans la cavité crânienne. Guersant et Mackenzie ont publié des faits analogues. Pour ce dernier auteur, les tumeurs de ce genre doivent être appelées *chloromes*, à cause de leur coloration verdâtre. Leur structure ressemble à celle du cancer de la choroïde (1).

Le diagnostic de ces tumeurs est difficile à établir avant leur énucléation; peut-



Fig. 385. — Fibroïde caverneux de l'orbite, d'après Rindfleisch.

être leur dureté plus ou moins grande, leur développement lent et l'absence des douleurs fortes doivent faire pencher le diagnostic en leur faveur. elle

41

d'3!

BH

01

Certains sarcomes de l'orbite peuvent être considérés, d'après Virchow (2), comme procédant du tissu graisseux de la cavité orbitaire. Ce sont des tumeurs lobées qui naissent derrière le globe de l'œil, le poussent en avant, et finissent par l'atrophier, sans qu'aucune partie intégrale de l'œil ait participé à leur

formation. Tous les cas qu'avait rencontrés Virchow étaient des gliosarcomes et des myxo-sarcomes, à petites cellules. Dans certaines circonstances, ces tumeurs prennent un caractère tout spécial, et se remplissent de nombreuses cavités : Rindfleisch les appelle du nom de fibroïdes caverneux. La figure 385 représente la structure microscopique d'une tumeur de cette nature extirpée de l'orbite.

# § IV. - Tumeurs hétéradéniques de l'orbite.

Le tissu hétéradénique se rapproche, sous beaucoup de rapports, de la structure des glandes, et il a été rencontré par Ch. Robin dans des régions dépourvues de glandes. Cet éminent micrographe a trouvé des tumeurs hétéradéniques dans les sinus maxillaire et ethmoïdal, dans la parotide, dans le muscle masséter et la cavité orbitaire.

Une femme âgée de cinquante ans entra à l'hôpital de la Clinique, dans le service de Nélaton, le 29 novembre 1854, pour une tumeur de l'orbite. Elle était atteinte d'une ophthalmie interne trois ans auparavant à la suite de la pénétration

<sup>(1)</sup> Voyez Cancer de la choroïde.
(2) Virchow, Pathologie des tumeurs. Paris, 1869, t. II, p. 265.

d'un épi de blé; l'œil fut vidé. Depuis, l'orbite se remplit d'une tumeur, et l'œil trophié est chassé de l'orbite. Nélaton opère en enlevant l'œil avec la tumeur et le périoste. Une hémorrhagie fut arrêtée avec de la charpie et du perchlorure, mais aussitôt après il s'en est suivi un état de stupeur et la mort. A l'autopsie, on constate que la tumeur se prolonge dans la cavité crânienne, à travers la fente sphénoïdale et le trou optique jusqu'au rocher, et comprime le ganglion de Gasser; elle entourait le nerf optique et sa gaîne jusqu'au chiasma et adhérait au périoste de l'orbite et à la dure-mère.

Structure de la tumeur. — A un faible grossissement, la tumeur se compose, d'après Ch. Robin, de filaments allongés cylindriques repliés plusieurs fois sur eux-

mêmes, présentant un grand nombre de prolongements en forme de doigt de gant, long de 1 à 3 dixièmes de millimètre (fig. 386). Il y a, en outre, des corps piriformes. - Chaque corps présente une enveloppe de 4 à 6 millièmes de millimètre, très-finement granulée. Les vaisseaux qui se distribuent dans le tissu de la tumeur ne pénètrent jamais dans l'intérieur des filaments. Dans l'intérieur de ces derniers, on trouve des épithéliums nucléaires et des corps oviformes. Dans certains filaments, l'épithélium forme une couche plus ou moins épaisse; au centre on trouve un canal rempli d'un liquide incolore. Les corps oviformes sont pour la plupart sphériques, d'autres ovoïdes, de 4 à 6 centièmes de



Fig. 386. — Éléments d'une tumeur hétéradénique de l'orbite (\*).

millimètre. Ils sont homogènes, sans parois ni cavité, mais présentant quelquefois des stries s'irradiant du centre vers la périphérie. Quelques-uns offrent des zones concentriques pâles, au nombre de deux ou trois.

#### § V. - Cancer encephaloïde.

Le cancer encéphaloïde, appelé encore cancer alvéolaire ou carcinome, peut prendre son point de départ dans la cavité orbitaire et se porter en avant, envahir

<sup>(\*)</sup> a, b, c, d, e, un filament épithélial cylindroïde, se terminant en cul-de-sac; a', b', épithéliums vus à 500 diamètres; 1, 2, corps oviformes inclus dans les culs-de-sac, vus au grossissement de 200 diamètres (Robin, Traité du microscope. Paris, 1871, p. 709).

le globe de l'œil tout entier et sortir au dehors sur la face en y englobant les paupières et même une partie du squelette. Il est rare pourtant que cette tumeur débute par le tissu cellulaire de l'orbite ou le périoste, le plus souvent elle naît primitivement, soit dans une des cavités voisines, soit dans un des os de la base du crâne; en se développant, elle détruit les parois osseuses de la cavité orbitaire pour s'étendre ensuite en avant. Ces tumeurs peuvent venir de l'intérieur du crâne, des fosses nasales et l'ethmoïde, des sinus maxillaires, sphénoïdiens, et des sinus frontaux.

1618

1

Il est excessivement difficile de diagnostiquer, dès le début, si la tumeur vient du fond de l'orbite ou si elle a pris naissance ailleurs; pourtant si l'on prend en considération que dans le premier cas la tumeur reste habituellement limitée à une seule orbite, tandis que dans le second cas elle amène des symptâmes du côté des narines, de la bouche, de la gorge, etc., le doute ne sera pas possible.

C'est ainsi que nous avons pu porter le diagnostic, avec les docteurs Remond et Clerc, sur un pharmacien de Paris, qui accusa d'abord l'exophthalmie gauche, tumeur lacrymale, et des hémorrhagies nasales des plus abondantes se renouvelant fréquemment. Bientôt l'exophthalmie augmenta de plus en plus; elle était due à une tumeur encéphaloïde qui se faisait jour à travers la paupière supérieure. Le siége primitif de la maladie n'était point l'orbite, mais l'os et le sinus sphénoïdal. L'affection ne tarda pas, en effet, à envahir l'autre orbite ainsi que la cavité crânienne, et le malade succomba.

Marche et pronostie. — Il n'est pas douteux que les cancers encéphaloïdes ont une marche excessivement rapide, soit qu'ils aient pour leur point de départ les tissus de l'orbite, soit les cavités voisines; c'est pourquoi il est urgent de procéder à l'opération dès le début si l'opération peut être pratiquée. Les cancers colloïdes sont relativement plus bénins, et ils ne récidivent pas dès qu'ils ont été extirpés en totalité.

Anatomie pathologique et étiologie. — Nous avons bien souvent parlé de la structure microscopique des cancers, et nous ne voyons pas d'utilité d'y insister. Pourtant il est bon de dire que le cancer de l'orbite se présente le plus souvent sous forme de cancer mélanique ou encéphaloïde. Les autres formes telles que le cancer colloïde et le cancer squirrheux sont excessivement rares ici.

Les deux figures 387 et 388, que nous empruntons à V. Cornil (1), montrent les différentes formes de ces éléments.

Lorsque dans l'intérieur de ces cellules, ainsi que dans les alvéoles du stroma, on trouve des molécules pigmentaires, on donne à la tumenr la dénomination de carcinome mélanotique.

Le cancer colloïde, appelé *myxome* par Virchow, est caractérisé par la présence d'une substance transparente, gélatineuse, contenue dans une trame filamenteuse. L'élément caractéristique de ce néoplasme est le globule muqueux, qui est transparent, incolore et brillant à la façon des globules graisseux. Ces tumeurs ont une consistance molle et simulent la fluctuation.

Si les cancers du globe de l'œil sont plus fréquents chez les enfants que chez les

<sup>(1)</sup> Cornil, Du cancer et de ses caractères anatomiques (Mém. de l'Acad. de méd. Paris, 1865-66, tome XXVII, p. 318).

adultes, il n'en est pas de même de ceux de l'orbite. Ces derniers, en effet, se rencontrent bien plus souvent chez les personnes adultes. On les a vus quelquefois se développer après les blessures et diverses autres causes accidentelles.

Traitement.— Quand la tumeur cancéreuse est localisée dans l'orbite et qu'au-



Fig. 387. — Éléments du suc cancéreux (\*).

cune autre partie voisine de cette cavité n'est atteinte, on devra procéder à son extirpation sans ou avec le globe de l'œil. Après l'opération, il sera nécessaire de faire la cautérisation du fond de l'orbite avec le fer rouge. Lorsqu'elle est très-étendue, il sera préférable de la faire détruire avec la pâte de Canquoin.

Avant de procéder à l'opération, il est



Fig. 388. — Trame et cellules du carcinome (\*\*).

pourtant utile de faire subir au malade un traitement antisyphilitique. En supposant, en effet, qu'une production syphilitique simule le cancer, on pourrait chercher à obtenir la guérison par le traitement interne convenable.

BIBLIOGRAPHIE.—LIPOMES DE L'ORBITE. — Dupuytren, Lancette française, 1835, p. 446. — Bowman, London Journ. of medecine, novembre 1849, nº 41. — Carron du Villards, Annales d'oeulistique, 1858, t. XL, p. 103. — PÉRIOSTOSES, HYPEROSTOSES, EXOSTOSES. — Demarquay, Traité des tumeurs de l'orbite. Paris, 1860, p. 42. — Sichel, Ieonographie ophth., texte, p. 725. — Walton, Operative Ophthalm. Surgery. London, 1853, p. 345. — Bowman, Ophth. Hospit. Reports, 1860-61, vol. III, p. 80. — Maisonneuve, Annales d'oeulist., 1864, t. LI, p. 134. — Nélaton, France médicule, 1859, p. 211. — Robin, Tumeurs fibro-plastiques, hétéradéniques, eancéreuses, etc. (Gazette hebdomad., Paris, 1856, t. III) et Traité du microscope. Paris, 1871, p. 708. — S. Wells, A treatise of diseases of the eye, London, 1869, p. 639. — Hodges, Tumeur eancéreuse de l'orbite (Boston Med. and Surg. Journ., vol. LXXI, p. 417). — Laurence, Tumeur mélanique de l'orbite (Transaet. of the Path. Soc. of London, et Annales d'oeulist., 1865, p. 175, t. LVI). — Graefe, Tumeur de l'orbite et du cerveau (Archiv f. Ophth. Bd. XII, Abth. 2, p. 100 et Clinique ophthalmologique. Paris, 1866, p. 343). — Holmes, Tumeur eaverneuse de l'orbite, etc. (Chicago med. Journ., vol. XXVIII, 1871, p. 1).

<sup>(\*)</sup> a, a, cellules irrégulières se rapprochant de la forme sphérique; b, cellule sphérique; c, c, cellules se rapprochant de la forme prismatique; d, cellule fusiforme; c, cellule en sablicr; f, f, grandes cellules mères, présen ant des espaces générateurs; h, h, cellules excavées.

<sup>(\*\*)</sup> b, cloisons formées de tissu lamineux; c, une cellule vésiculeuse; d, cellules.

# SEIZIÈME PARTIE

# MÉDECINE LÉGALE ET HYGIÈNE

# SECTION PREMIÈRE

MÉDECINE LÉGALE.

Les maladies de l'organe de la vue sont celles qui échappent le plus facilement à l'attention du médecin, surtout lorsqu'elles occupent les membranes internes de l'œil, ou quand les signes anatomiques font complétement défaut. Mais la difficulté du diagnostic devient bien plus grande quand on est appelé à se prononcer non plus sur la maladie réelle, mais sur une maladie supposée, affectant des symptômes

plus ou moins caractéristiques de l'amblyopie et de l'amaurose.

C'est de l'amaurose ou de l'amblyopie simulée qu'il s'agit, et les conseils de révision sont constamment appelés à se prononcer sur cette matière délicate. Malgré le savoir et la sagacité des chirurgiens militaires, malgré leur grande expérience en cette matière, ils sont souvent très-embarrassés, ne trouvant pas le moyen par lequel ils puissent confondre le fraudeur et déjouer ses calculs. Et cette difficulté provient en grande partie de la rédaction insuffisante des prescriptions de l'Instruction (1) qui se trouve entre leurs mains.

Plusieurs points de l'ophthalmologie moderne y sont omis ; d'autres au contraire doivent être sensiblement modifiés, parce que les progrès de la science ont fait découvrir des altérations qui étaient autrefois tout à fait inconnues. Il suffit de citer ici deux genres d'altérations : hypermétropie et astigmatisme, qui ne figurent point dans ce code et qui peuvent cependant donner un droit légitime pour une exemption.

Passons maintenant à un autre ordre d'idées, et voyons jusqu'à quel point les

questions ophthalmologiques peuvent intéresser la médecine légale.

De tout temps les blessures de l'œil devenaient la cause de procès devant les tribupany. Dans ces circonstances les médecine contents de la content de la cont

tribunaux. Dans ces circonstances, les médecins sont appelés à donner leur avis sur l'état de l'œil blessé, et à se prononcer en toute conscience s'il est perdu ou seulement affaibli dans ses fonctions, et jusqu'à quel point ces symptômes amaurotiques peuvent être rattachés à l'accident. Un soldat qui aura perdu la vue par une blessure a droit à une indemnité ou à une pension; un particulier reçoit une blessure par imprudence ou par malveillance d'un autre individu, et il demande des dommages-intérêts. C'est le médecin oculiste qui est appelé à se prononcer en

<sup>(1)</sup> Instruction pour les officiers de santé sur les infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire. Paris, 1862, p. 473.

DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE. 843

dernier ressort, et il doit s'assurer, par les moyens que lui donne la science, si

réellement l'œil blessé est compromis et à quel degré.

L'examen méthodique de toutes ces questions constituera une des parties les plus importantes de cette section. Ma tâche en cette matière sera d'autant plus difficile que ces questions n'ont été jusqu'à présent traitées dans aucun ouvrage de médecine légale. En se basant sur les faits et les observations qui nous sont personnellement connus, et sur les détails recueillis dans quelques ouvrages périodiques, nous avons pu rédiger cette partie intéressante de notre travail. Les conseils bienveillants de M. le professeur Ambr. Tardieu m'ont été utiles pour résoudre quelques questions difficiles et délicates se rapportant à ce sujet.

### CHAPITRE PREMIER

DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE.

Les obligations et les fatigues de toute nature qui incombent à un militaire, exigent chez lui certaines conditions d'aptitude qui ne peuvent être remplies que

lorsqu'il est dans la plénitude de ses facultés physiques et morales.

Le sens de la vue constitue, sans nul doute, une des principales prérogatives d'une bonne organisation; c'est pourquoi les défauts de conformation du côté de cet organe, les infirmités et les maladies de toute sorte qui l'affectent, doivent être pris en très-sérieuse considération, afin que l'homme incapable de rendre à l'armée les services qu'elle réclame ne soit pas reçu dans ces conditions défavorable dans le service militaire et ne devienne une charge pour l'État.

Certains individus cherchent à dissimuler des infirmités devant les conseils de révision, voulant être admis dans le service actif, soit par manque de ressour-

ces, soit par une vocation spéciale qu'ils ont pour l'art militaire.

Il existe aussi un autre genre de fraude, relativement beaucoup plus fréquent, pratiqué par les individus qui cherchent à se soustraire au service militaire, en alléguant quelque infirmité, du côté des yeux ou d'autres organes.

La vigilance des médecins, appelés par la loi à faire partie du conseil de révision, doit être tout aussi grande dans l'une comme dans l'autre de ces conditions. Voici du reste en quels termes s'exprime l'*Instruction ministérielle de* 1845:

« Quelle que soit, du reste, la position des individus soumis à son examen, le médecin, également en garde contre toute espèce d'omission ou de fraude, doit rechercher : 1° s'il n'existe pas d'infirmité dont le sujet ignorait lui-même l'existence ou la gravité, qu'il passerait sciemment sous silence, ou enfin qu'il dissimulerait artificieusement; 2° si l'infirmité alléguée existe réellement ou si elle est feinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation on ne de-vrait pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l'imposteur pourrait, à son insu, présenter un véritable motif d'incapacité. Si l'infirmité existe, après en avoir reconnu la réalité, il reste à établir si, par son essence ou sa gravité, elle rend inhabile au service militaire; et subsidiairement, lorsqu'il y a inaptitude, si l'infirmité n'a pas été provoquée à dessein. »

Tels sont les préceptes généraux qui doivent guider le médecin dans sa mission d'expert, comme membre du conseil de révision; il devra se prononcer, en toute conscience, pour l'exemption des sujets non encore incorporés dans l'armée, et la réforme de ceux qui font déjà partie de ses cadres. Nous devons donc déterminer quelles sont les altérations oculaires qui peuvent et doivent servir de sujet d'exemption et de réforme.

A. Affections externes des yeux. — 1. Les inflammations aiguës et récentes des yeux ne sauraient s'opposer en général à l'admission des jeunes soldats. Des conjonctivites simples ou catarrahales, des blépharites ciliaires, des orgeolets, des tumeurs et fistules lacrymales ne peuvent pas les rendre impropres au service militaire.

Je me sépare complétement de l'instruction ministérielle, dans laquelle il y est dit, par exemple : « que la tumeur et la fistule lacrymales sont toujours des cas d'exemption », ou bien : « le chémosis sanguin ou séreux peut provoquer l'exemption »; ou bien encore : « le ptérygion est un motif constant d'exemption et fréquent de réforme ». Toutes ces altérations sont parfaitement gnérissables et ne doivent pas, selon moi, exempter du service militaire, surtout avec les nouvelles lois du service militaire obligatoire.

Certaines conjonctivites ou blépharites chroniques dépendent parfois des professions exercées par les sujets, et guériront sans nul doute avec le changement d'état. C'est ainsi qu'on doit admettre les forgerons, les graveurs et les employés des bureaux, qui ont les yeux rouges, mais qui ne sont nullement affectés de maladies organiques. La suspension de leur travail qui exigeait l'application des yeux fera cesser la rougeur.

2. Il n'en est pas de même des conjonctivites granuleuses, lorsque l'existence des granulations vraies et contagieuses aura été constatée. Cette maladie devra toujours être une condition absolue d'exemption et de réforme par suite des dangers que ceux qui en sont affectés pourraient faire courir à tous les autres de leurs camarades, la maladie pouvant facilement se transmettre au moyen des linges, de l'eau, dont on se sert pour laver la figure, etc.

3. Certaines altérations des paupières et de ses bords libres peuvent autoriser l'exemption; ce sont notamment le symblépharon et l'ankyloblépharon, la chute de la paupière supérieure lorsqu'elle est liée à la paralysie d'autres branches de la troisième paire, ou lorsqu'elle est due au blépharospasme.

4. Les affections de la cornée doivent être prises toujours en sérieuse considération dans les conseils de révision. L'instruction dit que les taies, abcès, ulcères, perforation et adhérence de l'iris avec la cornée, staphylôme partiel ou total de la cornée, sont autant de causes d'exemption. Il me semble pourtant qu'en ce qui concerne les abcès et ulcères de la cornée et les taies, elles ne doivent servir à l'exemption que lorsqu'elles sont centrales et quand elles occupent l'œil droit. Si elles sont récentes et périphériques, elles peuvent guérir sans laisser de troubles dans la vue.

5. L'état de la pupille exige un examen attentif : sa dilatation permanente, si elle n'est pas artificielle, peut dépendre d'une affection cérébrale qui nécessite une exemption. Les adhérences de l'iris avec la capsule cristallinienne, appelées synéchies postérieures, ne doivent pas exempter tant que l'œil n'est pas

tteint d'une irido-choroïdite. Les choroïdites simples, rhumatismales ou syphitiques, sont excessivement graves et guérissent difficilement, c'est pourquoi elles utorisent, sclon moi, une exemption, qu'elles aient la forme de glaucome, d'hy-lrophthalmie ou d'irido-choroïdite plastique.

6. Les cataractes, quelles que soient leurs formes et leurs variétés, qu'elles soient ommençantes ou complètes, entraînent l'incapacité de servir dans l'armée et sont

oujours des cas d'exemption ou de réforme.

B. Affections internes de l'oeil. — 7. La myopie constitue un état de la ue dans lequel les objets ne peuvent être distingués qu'à une certaine distance, et où la vision au loin ne peut se faire qu'à l'aide de verres concaves. Cette infirnité est le plus souvent mise en avant devant les conseils de révision comme cause l'exemption. Selon Boisseau (1), la myopie est actuellement prétextée par les concrits pour obtenir l'exemption du service militaire environ dans la proportion de in sur quinze ou vingt. D'après la dernière instruction du conseil de santé 2 avril 1862), un individu ne peut être exempté du service militaire que lorsqu'il pourra lire à 30 ou 35 centimètres de distance du nez avec des verres biconcaves lu nº 4 ou 5, et distinguer nettement les objets éloignés avec le nº 6 ou le nº 7. Nous verrons dans l'article suivant comment il faut procéder pour reconnaître le legré réel de myopie et déjouer les tentatives de fraude de la part des individus tteints d'une myopie faible, et qui par des efforts d'accommodation parviennent à ire avec les nºs 4 et 5. Disons pourtant que l'examen ophthalmoscopique permet le reconnaître l'existence de staphylôme postérieur qui est le signe caractéristique le la myopie.

8. Hypermétropie. — Nous avons vu plus haut que l'hypermétropie est un tat opposé à la myopie. Lorsque ce défaut de réfraction se présente à un degré rès-prononcé de développement, il occasionne un trouble considérable de la ue aussi bien pour les objets rapprochés qu'éloignés, et il ne peut être corrigé qu'à l'aide de lunettes convexes très fortes, telles que les n° 6, 8, 10, 15, etc. Souvent même ce trouble de réfraction se complique d'un astigmatisme ou d'un

léfaut de développement de la rétine, et rend encore la vue plus trouble.

L'hypermétropie n'a pas été comprise dans la dernière instruction du conseil de anté; pourtant, si l'on veut comparer le trouble de la vue dans la myopie et l'hypernétropie, on se convaincra très-facilement que cette dernière peut tout autant rendre les individus impropres au service militaire que la première. Elle doit par conséquent autoriser l'exemption. Le § 439 de l'instruction pourrait à la rigueur être appliqué à l'hypermétropie, où il est dit à propos de la presbytie que « pour entraîner l'exemption, il faudrait qu'elle fût arrivée à un degré élevé ».

On reconnaît l'hypermétropie en faisant regarder les malades au loin à l'aide de verres convexes de numéros différents. Il me semble que tous ceux qui ne pourraient lire les caractères n° 15 qu'à l'aide des verres convexes 5, 6 ou 7 et moins

qu'à quinze pas devraient être exemptés du service militaire.

9. Astigmatisme. — Ce vice de réfraction aunène des troubles très-marqués de la vue, surtout lorsqu'il atteint un degré très-élevé. Malgré la possibilité de correction au moyen de verres cylindriques associés aux verres sphériques des

<sup>(1)</sup> Boisseau, Des maladies simulées. Paris, 1870, p. 271.

différents numéros, on ne peut pas nier qu'à un degré très-élevé de cette infirmité la vision reste très-affaiblie, surtout pour les distances. Dans ces conditions, l'exemption doit être forcément autorisée. Dans un astigmatisme irrégulier, l'irrégularité de réfraction s'observe non-seulement par rapport aux différents méridiens de l'œil, mais elle existe aussi dans les différents secteurs du même méridien. Cette dernière variété d'anomalies ne peut être corrigée par aucun moyen, et les malades sont condamnés à rester infirmes pendant toute leur vie, c'est pourquoi ils doivent être exemptés du service militaire.

Le docteur Longmore (1) s'est exprimé à cet égard avec beaucoup de justesse : ces diverses anomalies ayant été longtemps inconnues, dit-il, il y a encore quelques années on considérait les individus qui en étaient atteints comme coupables de fraude, et on les déclarait propres au service militaire, tandis qu'ils avaient tous les droits possibles pour être exemptés.

- 10. Les inflammations des membranes internes accompagnées d'altérations dans tout le globe, telles que *glaucome* sous toutes ses formes, l'hydrophthalmie et l'irido-choroïdite sans ou avec atrophie de l'œil, comportent toujours l'exemption et la réforme.
- 41. Il existe encore une classe très-nombreuse d'affections internes de l'œil, qui ne se traduisent à l'extérieur du globe par aucun phénomène appréciable à l'œil nu, mais qui amènent des troubles marqués de la vue et souvent même la cécité de l'un ou des deux yeux. Toutes ces affections sont comprises dans deux grandes classes d'amblyopies ou d'amauroses, mais leur signification n'a de valeur qu'autant que l'examen ophthalmoscopique peut nous démontrer leur gravité.

Commençons par déclarer que toutes altérations qui sont suivies d'atrophie de la papille du nerf optique, ou qui sont accompagnées d'atrophie plus ou moins étendue de la choroïde, entraînent une exemption. C'est ainsi que les atrophies de la papille, les névrites optiques, les rétinites pigmentaires, les choroïdites atrophiques, le décollement de la rétine, sont autant de maladies incurables qui doivent être comprises dans cette catégorie.

Mais à côté de ces affections graves, il en existe un certain nombre dont la guérison est certaine et par conséquent n'exige qu'un traitement plus ou moins long à l'hôpital. Là le maintien dans le service doit être la règle. Nous pouvons rapporter à cette dernière variété les amblyopies toxiques, alcooliques, etc., les apoplexies de la rétine partielle et monoculaire survenues spontanément et par accident, et qui ne sont provoquées ni par albuminurie ni par glycosurie, les héméralopies endémiques, etc. Guérineau (2) dit avec raison que l'apoplexie de la papille du nerf optique, quand elle n'est accompagnée d'aucune autre complication, de même que des simples congestions du fond de l'œil ne doivent pas être considérées comme causes d'exemption. Quant à l'héméralopie congénitale, comme elle est toujours consécutive à la rétinite pigmentaire et est accompagnée d'un rétrécissement considérable du champ visuel, elle entraîne l'incapacité de

<sup>(1)</sup> Longmore, Manual of instructions for the guidance of the army surgeons in testing the range and quality of recruits and in distinguishing the causes of defective vision in soldiers. London, 1864, p. 34.

<sup>(2)</sup> Guérineau, Du diagnostic différentiel des amauroses vraies et simulées. Paris, 1860, p. 17.

ervir. Il en est de même de l'hémiopie consécutive aux affections cérébrales, de

amblyopie glycosurique, etc.

12. Les paralysies de la 3<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> paire amènent des troubles très-graves e la vue; mais comme elles ne constituent, dans un grand nombre des cas, qu'une ffection passagère et guérissable, elles ne doivent point exempter du service. On e fera d'exception à cette règle que lorsque ces paralysies pourront être rapportées l'ataxie locomotrice ou toute autre affection cérébro-spinale que l'on connaîtra ar les symptômes généraux.

43. Le strabisme peut être congénital et dépendre de l'hypermétropie ou de la étraction des muscles; dans ce cas, il pourra être facilement guéri au moyen de

ténotomie, et l'individu ne sera pas exempté du service militaire.

Il n'en est pas de même du strabisme symptomatique d'une affection du nerfotique ou de la rétine. Ces affections, une fois constatées avec l'oplithalmoscope,

itraînent naturellement l'exemption.

44. L'exorbitisme et l'exophthalmie entraînent une déviation de l'œil, soit en ehors, soit en dedans. Cette affection peut être simple et dépendre de lésions cales, comme les *orbitocèles*; dans d'autres cas elle est symptomatique d'un état inéral dont il fant tenir compte. D'après l'instruction du conseil de santé, c'est ujours un cas d'exemption.

Telle est la nomenclature des maladies oculaires qui peuvent rendre les hommes apropres au service militaire. Mais il n'y a là rien de positif, et l'instruction inistérielle ne pose pas des règles absolues, invariables; elle ne constitue pas un de de prescriptions formelles; les indications qu'elle présente, combinées judieusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les tédecins. Il y a à ce sujet un principe capital à rappeler : « c'est que le médecin pert ne doit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l'existence du fait requel il est interrogé; il doit faire passer cette conviction dans la conscience si juges et dans celle des assistants » (1).

### CHAPITRE II

DES MALADIES OCULAIRES SIMULÉES.

On est convenu d'appeler, en médecine légale, par le mot simulation, toutes s maladies qui sont, soit simulées, soit provoquées, soit dissimulées par un indidu. En ce qui concerne les yeux, il importe surtout de savoir si la maladie préxtée par le malade existe réellement, ou si elle n'est que simulée. Les maladies ssimulées ou cachées de l'œil sont tellement faciles à constater qu'il suffit de assurer du degré d'acuité visuelle, et d'examiner l'état des membranes externes internes de l'œil pour qu'on puisse découvrir les moindres altérations de cet gane.

Les causes de simulation sont excessivement variées. Le service militaire est

<sup>(1)</sup> Rozier, Législation sanitaire de l'armée de terre. Paris, 1853, 2e partie, p. 194.

incontestablement une des causes les plus fréquentes de simulation. Lorsqu'il s'agit, en effet, du choix annuel des jeunes gens appelés par la loi du recrutement à entrer dans les cadres de l'armée, ou de la réforme de ceux que des infirmités survenues depuis qu'ils sont au service rendent impropres à le continuer plus longtemps, les tentatives de simulation deviennent très-fréquentes. Le jenne soldat enlevé à son foyer cherche à tromper le conseil de révision pour retourner chez lni. D'autre part, tant que la loi de remplacement existe dans un pays, ou que l'armée accepte dans son sein des engagés volontaires, les conseils de révision ont mission d'éloigner tous ceux qui présentent des infirmités et qu'ils veulent dissimuler.

Dans la vie sociale, il existe une foule de circonstances où les hommes ont intérêt, soit à simuler certaines affections oculaires qu'ils n'ont pas, soit à attribuer à celles dont ils sont atteints beaucoup plus d'importance qu'elles n'en peuvent avoir. C'est ainsi que certains individus veulent simuler une amaurose complète pour être admis dans les maisons de bienfaisance ou être inscrits sur les rôles de pensions, tandis que l'on s'assure qu'ils n'ont qu'un affaiblissement de la vue, mais non une amaurose. Dans d'autres cas, le médecin oculiste peut être appelé pour se prononcer s'il y a ou non la cécité monoculaire après un coup, une chute, etc. Il arrive souvent, en effet, dans les fabriques, industries, ou de grandes administrations, que les ouvriers et les employés ayant reçu des blessures dans l'œil exagèrent les conséquences de cet accident pour obtenir des dommages-intérêts ou une pension plus ou moins élevée.

Les femmes nerveuses et hystériques peuvent quelquefois simuler des amauroses sans qu'on trouve une cause plausible de leur fraude. Tantôt c'est un caprice et une fantaisie que rien n'explique, tantôt, au contraire, c'est une sorte de ven-

geance innocente envers le mari ou l'amant, etc.

La responsabilité du médecin expert est différente selon la nature de cause et d'intérêt qui sont attachés à la fraude. La recherche et la découverte de ces simulations dépendent en partie de la sagacité du médecin, mais en grande partie elle repose sur une connaissance exacte des maladies externes et internes de l'œil et de la différence qui existe entre les maladies vraies et simulées. Toutes ces questions présentent un intérêt réel, et nous chercherons à les exposer brièvement dans cet article.

A. SIMULATION DES MALADIES EXTERNES DE L'OEIL. — Blépharoptose. — Elle a été quelquefois imitée par la compression prolongée de l'œil au moyen d'un bandage, ce qui amenait son léger abaissement. Mais il suffit de faire regarder l'individu en haut pour qu'on s'aperçoive que les mouvements d'élévation des paupières dans les deux yeux sont d'égale force, et que le ptosis n'est que l'effet d'une contraction prolongée de l'orbiculaire qui cessera dès qu'on aura empêché le malade

de continuer la fraude.

La blépharite ciliaire et la conjonctivite ont été souvent provoquées exprès dans le but d'obtenir l'exemption du service militaire. C'est par l'arrachement des cils qu'on amène une inflammation du bord libre, tandis que la conjonctivite plus ou moins grave est développée par l'introduction de corps étrangers, tels que cendres de tabac, du sable fin, des charbons, et le lotionnement des yenx avec de l'urine, de l'eau de savon, de l'eau avec du sel marin, du jus de citron pur ou coupé avec

de l'eau, les acides de toutes sortes, etc. Merchie (1) a observé de la conjonctivite

provoquée par de la chaux vive.

La simulation ou plutôt la cause artificielle de ces sortes d'affections est facilement reconnue par une rougeur franche propre aux conjonctivites simples. Souvent on reconnaît aussi la fraude par l'existence simultanée d'un grand nombre de conjonctivites dans le même endroit. Cette maladie n'aura, du reste, aucune mportance. Elle est ordinairement guérissable, et ne comporte pas d'exempion, à moins qu'on ne trouve des preuves évidentes d'une conjonctivite granuleuse. D'après Marshall (2), on rencontrait un certain nombre de soldats anglais s'inocuant du pus blennorrhagique dans l'œil, dans le but d'obtenir, soit leur renvoi, soit les pensions de retraite. Mais le remède était pire que le mal, et l'on a vu des individus devenir aveugles. Ollivier (d'Angers) (3) cite le fait d'un individu qui s'était ait cautériser la conjonctive au pourtour de la cornée, pendant un certain temps, pour être exempté du service militaire. A la suite d'inflammations ainsi provoquées, la cornée se troubla dans les deux yeux, et il s'en est suivie une cécité neurable. Ne pouvant pas se guérir, le malheureux s'asphyxia avec le charbon.

Heureusement, des tentatives de ce genre ne se reproduisent plus, de même qu'on ne cherche plus à provoquer des taies de la cornée par l'application de nitrate d'argent, sachant en général à combien de dangers on s'expose.

B. SIMULATION DES MALADIES INTERNES. — Myopic simulée. — Il est nontestable que cette infirmité a-été le plus souvent simulée dans les conseils le révision, et aujourd'hui encore on est constamment exposé à être trompé nalgré tous les moyens d'investigation que nous possédons. On sait, que tout ndividu jeune qui possède un très-faible degré de myopie peut parvenir faciement, avec de l'exercice, à lire, avec les verres nos 4 et 5 concaves, à 30 centinètres de distance, ce qui donne droit à l'exemption. Cette épreuve seule est donc complétement insuffisante, et il y a nécessité d'avoir recours à d'autres moyens d'investigation.

L'examen ophthalmoscopique ne nous rend, à cet égard, qu'un service seconlaire; il nous permet, il est vrai, de s'assurer si réellement l'œil est myope; mais, quant au degré de myopie, sa définition n'est qu'approximative.

Divers procédés ont été proposés pour déjouer la fraude et définir le degré réel

le myopie. Voici quelques-uns de ces moyens:

- 1. Instillation d'atropine dans l'œil. Van Roosbroeck et Donders ont conseillé l'emploi de l'atropine dans le but de paralyser le muscle accommodateur. Ce moyen pourrait nous rendre, en effet, de réels services s'il ne faisait que parayser le muscle accommodateur. Malheureusement, avec la dilatation exagérée de a pupille, il y a aussi un trouble produit par l'éblouissement, et il serait injuste le placer le malade soumis à l'épreuve dans des conditions aussi défavorables.
  - 2. Optomètre de Perrin (4). Maurice Perrin a fait construire un appareil
  - (1) Merchie, Ophthalmie externe par la chaux vive (Archives belges de méd. milit., 1853, XI, p. 41).

(2) Marshall, On the culisting, discharging and pensionins of soldiers. London, 1829.
(3) Ollivier, Mémoire sur les maladies simulées (Annales d'hygiène publique, etc., 1841,

<sup>(4)</sup> Maurice Perrin, Mémoire sur un nouvel optomètre (Ann. d'oculist., 1869, t. LXI, p. 5)
GALEZOWSKI. 54

très-ingénieux, destiné à mesurer les divers troubles de réfraction et qui peut servir facilement à définir exactement le degré de myopie.

Cet instrument se compose d'un tube cylindrique de cuivre monté sur un pied, et dont les deux extrémités sont pourvues, l'une, d'un objet dessiné sur verre noirci et éclairé par transparence, l'autre d'une lentille convergente qui sert d'oculaire. Dans l'intérieur du tube se trouve une lentille mobile concave H (fig. 390) d'une



Fig. 389 à 391. — Optomètre de Perrin.

longueur focale plus courte que la précédente, et qui peut être déplacée depuis l'objet jusqu'à l'oculaire. La glissière qui entraîne la lentille porte un index qui affleure une règle graduécen pouces et destinée à donner directement l'évaluation de l'état de réfraction. Le champ de course de l'instrument est partagé en trois parties : l'intermédiaire correspond à l'œil emmétrope E; une seconde s'étend de la première E à l'objet, et est marquée par la lettre II, et enfin, la troisième se trouve entre la première et l'oculaire, et est désignée par la lettre M.

A l'aide de cet optomètre, on peut savoir à quelle distance se trouve le punc-

tum remotum de l'individu, et, par conséquent, le degré de sa myopie.

3. Épreuve par surprise. — Dans le cas de myopie allégué au conseil de révision, il y a une épreuve qui, d'après Boisseau, ne manque pas de réussir. On met devant les yeux de l'individu qui prétend être myope les verres n° 5 et puis n° 4, et l'on constate qu'il ne peut pas ou ne veut pas lire. Alors, d'un ton assuré, on lui dit: Je vois ce qu'il vous faut, puis on lui met devant les yeux des verres plans, et il lit sans hésitation.

Je procède autrement : j'essaye les nos 3, 4 et 5, et j'observe la distance à laquelle il lit avec ces verres, puis je fais lire sans lunettes, et je cherche à éloigner le livre. S'il lit plus loin sans lunettes qu'avec les lunettes, la frande est évidente.

Amblyopie et amaurose simulées. — Les amblyopies simulées ne sont pas fréquentes. Souveut ce sont des collégiens et des jeunes filles qui veulent nous tromper; mais, à cet âge, il est facile de reconnaître la simulation. En éliminant toutes les affections réelles qui puissent donner lieu au trouble de la vue, et en examinant attentivement toutes les réponses de l'enfant pour les comparer aux symptômes qu'ils accusent, on se convaincra facilement que l'ensemble des phénomènes n'a rien qui puisse constituer une maladie.

Les individus plus âgés peuvent aussi se plaindre d'une amblyopie plus ou moins prononcée sans qu'aucun signe ophthalmoscopique dénote le mal. Souvent on trouve des altérations du fond de l'œil, mais qui ne sont nullement en rapport avec le trouble qu'accuse le malade. Il n'y a que l'amblyopie alcoolique, glycosurique ou cérébrale qui puisse présenter quelque chose d'analogue, mais alors il faut que les signes propres à ces différentes affections puissent être retrouvés, sans quoi on est forcé d'admettre une exagération de la part du malade et une vraie simulation. Il faut avouer, cependant, que rien n'est plus difficile que de se prononcer affirmativement dans ces questions délicates, d'autant plus qu'entre la vision normale et l'amaurose il y a tant de degrés d'affaiblissement de la vue, que ce n'est que par une grande expérience qu'on arrivera à résoudre ce problème difficile.

Heureusement, ce genre de simulation n'entraîne pas apres lui de graves conséquences, même s'il était méconnu. Tantôt on voit des individus se refuser de travailler lorsqu'ils sont tenus à répondre à certains engagements. D'autres, privés de ressources et ne voulant pas ou ne pouvant pas travailler, cherchent à entrer dans un hospice et une maison d'asile, où le certificat du médecin est nécessaire.

On a beaucoup plus souvent affaire à des amauroses simulées, et cette simulation se rencontre à tous les âges, dans les deux sexes et dans toutes les classes de la société. Il importe donc de l'étudier avec beaucoup de soin et de rechercher les moyens les plus sûrs de la dévoiler.

La simulation de l'amaurose complète des deux yeux se rencontre très-rarement, et rien n'est plus facile que de reconnaître la frande. Les pupilles, en effet, se contractent et se dilatent sous l'impression de la lumière chaque fois que la vision est conservée; elles restent au contraire immobiles si réellement il y a une amaurose. L'absence des signes ophthalmoscopiques complètera le diagnostic.

L'amaurose simulée des deux yeux se rencontre quelquesois chez les semmes nerveuses, tantôt à la suite de quelque contrariété, tantôt sans aucune cause apparente. C'est ainsi qu'au mois d'avril 1871, j'étais consulté pour une jeune personne

qui perdit subitement la vue des deux yeux, et se disait être complétement aveugle. Le mari, qui m'amena sa femme, montra beaucoup d'inquiétude; mais quel ne fut pas son étonnement lorsque je lui ai annoncé que ce n'était qu'une innocente simulation; les pupilles se contractaient, en effet, d'une manière très-sensible sous l'impression de la lumière, et l'on constatait, avec l'ophthalmoscope, l'état sain de la papille. Le mari déclara que c'était à la suite d'un accès de colère que la cécité était survenue. Il ne me fut pas facile de convaincre la malade que c'était plutôt son esprit qui souffrait, et que la vue n'était nullement attaquée.

La simulation de l'amaurose monoculaire est plus fréquente que les autres. Il est beaucoup plus commode de feindre une maladie qui n'expose pas à de très-

graves inconvénients en permettant de vaquer à ses affaires.

Mais si la simulation est facile et commode, son diagnostic ne présente pas non plus de difficultés sérieuses, et les moyens que nous possédons aujourd'hui suffisent amplement à déjouer cette tentative frauduleuse.

1. Mydriase artificielle. — Les simulateurs ont recours quelquesois à l'emploi des préparations belladonées pour dilater la pupille et mieux simuler l'amaurose. Mais la dilatation artificielle de la pupille est bien plus prononcée que celle qui accompagne l'amaurose. Dans cette dernière affection, en esset, il n'y a que le sphincter de la pupille qui soit paralysé, tandis que dans la mydriase artificielle il y a aussi l'action excitante des silets nerveux du sympathique qui se rendent au muscle dilatateur. Selon Lacronique (1), la fève de Calabar fait contracter la pupille au bout de vingt-cinq minutes, lorsqu'elle est dilatée par l'atropine, tandis que la contraction est peu prononcée dans le cas d'une mydriase parayltique.

Peu importe du reste que la pupille soit dilatée ou non, c'est la simulation de l'amaurose elle-même qu'il faut démontrer. Pour démasquer la supercherie de ce

genre, on aura recours au procédé suivant :

2. Épreuve à l'aide d'un verre prismatique. Procédé de Graefe. — Après avoir examiné les deux yeux avec l'ophthalmoscope et constaté l'état sain des deux papilles, on maintient l'individu dans la conviction que l'exploration de l'œil amaurotique est terminée, et qu'il ne reste qu'à s'assurer si l'autre œil ne s'affaiblit pas non plus. A cet effet, on lui recommande de fixer une bougie allumée, et on veille à ce qu'il ait les deux yeux ouverts; pendant ce temps on place un prisme de 10 ou 15 degrés en avant de l'œil sain en tournant sa base, soit en haut, soit en bas. Dans le cas où l'autre œil serait réellement amaurotique, le malade ne verrait qu'une seule image; mais s'il ne fait que simuler la cécité, il verra forcément deux bougies; l'une d'elle sera vue par l'œil prétendu amaurotique, tandis que l'image de l'autre appartiendra à l'œil sain devant lequel nous avons placé le prisme.

En faisant voir les différents caractères de l'échelle typographique, on peut lui faire déchiffrer tantôt l'image supérieure, tantôt l'image inférieure, et déterminer

ainsi l'acuité de la vue de l'œil prétendu amaurotique.

Cet examen une fois terminé, j'ai l'habitude de prévenir le malade d'une manière toute particulière que sa simulation est découverte et qu'il s'est trahi luimême dans l'examen, que par conséquent il n'a qu'à renoncer à ce jeu.

Un fait très-intéressant se présenta à mon observation en 1870. Un enfant de

<sup>(1)</sup> Lacronique, Recueil de mémoires de médecine militaire, 3e série, t. X, p. 312.

onze ans, qui me fut adressé par le docteur Delamardière de Poitiers, se plaignait de ne plus voir de l'œil gauche. L'enfant était très-laborieux, me disait la mère, et il se désolait beaucoup de ne pouvoir plus travailler. Je découvre la simulation au moyen d'un verre prismatique, et annonce le fait aux parents, qui étaient présents à l'examen. Mais quel ne fut pas mon étonnement, lorsque je vis la mère se révolter contre une pareille accusation de ma part. Je dus, pour la convaincre, faire une épreuve des verres prismatiques sur ses propres yeux. Du reste, l'enfant luimême avoua aussitôt sa faute, et déclara qu'il ne l'avait faite que dans le but d'aller consulter à Paris pour visiter la capitale qu'il ne connaissait point.

3. Épreuve à l'aide d'un prisme biréfrigent (procédé de l'auteur). — Des difficultés peuvent surgir lorsque le simulateur sera prévenu de la signification de la diplopie que l'on provoque par le verre prismatique. Il déclarera alors ne pas voir double. Pour confondre cette seconde supercherie, je procède de la façon suivante. Si après la première épreuve du prisme le malade déclare voir simple, je place devant ce même œil, non plus le prisme, mais une lentille biréfringente d'Arago. Au moyen de cette lentille on obtient une diplopie monoculaire très-

distincte, surtout si le malade se trouve à une certaine distance de la bougie. Par ce moyen l'individu doit voir deux bougies, dont il doit accuser la présence sous peine d'être pris pour un simulateur.

4. Optomètre de Fles. — Un médecin hollandais, le docteur Fles (1), a imaginé un appareil très-ingénieux, au moyen duquel on peut découvrir facilement l'amaurose simulée.

Dans une boîte carrée T T T' T' (fig. 392) de 8 centimètres de hauteur, sont disposés verticalement deux miroirs m, m', inclinés sous un angle de 120 degrés. En haut la boîte est fermée par un verre dépoli, qui ne permet pas de voir dans son intérieur. Sur la paroi T' T' il y a deux trous, comme dans un stéréoscope, à travers lesquels on regarde des deux yeux. On place dans les deux coins c, c' deux cartes à jouer ou tout autre objet, et l'on fait regarder l'individu dans la direction des miroirs où se réfléchissent les deux images c, c'. L'image de l'objet c se réfléchit sur

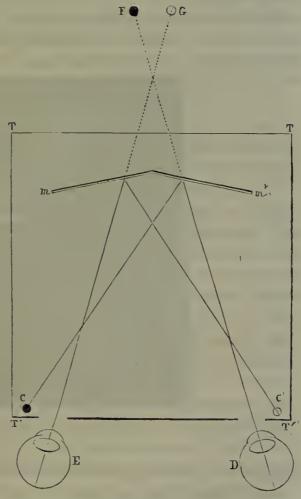

Fig. 392. — Optomètre de Fles.

la glace m', et sera vu par l'œil D, tandis que l'objet c' sera vu par l'œil gauche E.

<sup>(1)</sup> Fles, Archives belges de médecine militaire, 1860, t. XXVI, p. 170.

Si l'œi droit D est prétendu amaurotique, il verra l'image c réstéchie sur m', qui lui paraîtra dans le point F, tandis que l'œil gauche E non amaurotique verra la carte c' en G. L'individu qui vent simuler, snpposant que l'image G de l'objet c' vue à droite doit être aperçue par l'œil droit, déclare ne voir que l'image F, qui se trouve à sa gauche, et qui d'après la disposition de la figure est justement vue par l'œil prétendu amaurotique. La simulation est ainsi constatée.

5. Procédé de Javal. — Javal a proposé d'interposer une règle entre les yeux de l'individu et une page d'impression; les simulateurs sont pris du premier coup et lisent les lettres que la règle ne laisse visibles que pour l'œil prétendu amaurotique. Ce procédé permet en même temps de juger de l'acuité visuelle de cet œil.

Un procédé non moins ingénieux a été proposé par le docteur Cuignet (d'Alger).

6. Procédé de Cuignet. — Une seuille de papier à lettre sur laquelle on marque de 6 à 7 points à un centimètre de distance les uns des autres, est portée à 30 ou 35 centimètres et tenue immobile devant les yeux; on interpose ensuite l'indicateur tenu perpendiculairement en face du nez, entre deux yeux, à distance égale du nez et du papier en c (sig. 393). Les conséquences de cette position vont se déceler immédiatement.

Si, alors, les deux yeux restés ouverts, on regarde les points, ils sont aperçus par le malade et comptés sans hésitation, bien que le doigt fasse écran. Mais si l'on



Fig. 393. — Procédé de Cuignet pour reconnaître une amaurose simulée.

ferme un œil, certains points disparaissent; si on le rouvre pour fermer l'autre, ce sont d'autres points qui cessent d'être vus. Dans l'un et dans l'autre cas, c'est l'interposition du doigt qui voile des points pour l'œil resté ouvert. L'autre œil, tenu fermé, ne peut remplacer cette sensation des points annulés par le doigt.

Ainsi donc, dans cette épreuve, dès qu'un œil est hors d'usage, des points

<sup>(1)</sup> Javal, Compte rendu du congrès international d'ophthalmologie. Paris, 1868, p. 124.

sont cachés par le doigt interposé entre eux et l'œil unique qui fonctionne. De plus, ces points effacés diffèrent selon que c'est l'œil droit ou le gauche que l'on ferme. Il est facile de se représenter, par une figure, quels sont ces points pour chaque œil.

Quand l'œil droit est voilé, le point 5 disparaît pour l'œil gauche; quand ce der-

nier est voilé, le point 3 disparaît pour l'œil droit, derrière le doigt interposé.

On peut donc, d'après le point disparu, reconnaître tout de suite quel est l'œil amaurotique. C'est l'œil gauche quand le point annulé est vers la gauche, et l'œil

droit quand le point annulé est vers la droite de la ligne.

Après avoir répété sur soi-même cette expérience, dans les conditions exactes de position et d'immobilité qui sont nécessaires, on l'essaye sur une autre pessonne, afin: 1° de bien se graver dans l'esprit les quelques détails de l'épreuve générale; 2° d'apprendre à manœuvrer avec dextérité et à interpréter les réponses de l'individu.

Cela étant, on n'a plus qu'à faire l'application sur les sujets à examiner. L'œil amaurotique répondra à celui que l'expérimentateur a annulé sur lui-même pour s'exercer.

Tels sont les moyens qui nous permettent de reconnaître toute cause de simulation d'amaurose. Dans les cas difficiles, l'usage successif de ces différents moyens peut faire disparaître le doute.

Méméralopie. — L'héméralopie a été aussi souvent simulée par les soldats. C'est ainsi qu'en 1865 Félice Baroffio (1) observa au camp de San Maurizio 275 cas

d'héméralopie, dont plus d'une centaine étaient des cas simulés.

On essaye divers moyens pour reconnaître la simulation. Netter enferme ces individus pour plusieurs jours dans une chambre sombre, l'ennui les prend et ils se déclarent guéris. Goutt conseille d'administrer à ces individus de fortes purges, cela les force à se lever la nuit et l'on juge s'ils se dirigent sans hésitation.

Nystagmus, strabisme et diplopie. — Il y a des personnes qui impriment à volonté des mouvements oscillatoires plus ou moins nombreux et plus ou moins rapides à leurs yeux, et qui réussissent à simuler d'une manière assez frappante le nystagmus. Mais il suffit d'examiner attentivement la nature des mouvements pour découvrir la différence qui existe entre les mouvements pathologiques et ceux qui sont provoqués artificiellement. Dans le premier cas, l'œil est tremblotant, tandis que dans le second ce sont des vrais mouvements rotatoires, tournant en cercle. L'observation un peu plus prolongée permettrait aussi de dévoiler la fraude, puisque les oscillations artificielles ne sauraient manquer de s'interrompre. Il est vrai que si l'on juge par une observation rapportée par Fano, les oscillations chez un jeune étudiant en médecine étaient tellement fréquentes qu'il était impossible d'en compter le nombre. Elles se prolongeaient aussi longtemps que le jeune homme voulait et cessaient brusquement et à volonté.

Le strabisme peut être aussi provoqué artificiellement par certains individus, qui se sont exercés à ce métier pendant leur enfance. Il est, en effet, facile d'imiter le strabisme convergent, parce que c'est sur le muscle droit interne que nous

<sup>(1)</sup> F. Barossio, I campi d'istruzioni, p. 22.

avons le plus d'influence de volonté. Je connais un jeune confrère qui produit à volonté le strabisme convergent aussi prononcé que l'on vent.

Les enfants prennent souvent une mauvaise habitude d'imiter le strabisme, et si l'on juge d'après l'observation rapportée par Jules Cloquet (1), l'affection, simulée au début, peut devenir permanente.

Dans le cas où l'on aurait à se prononcer sur le strabisme douteux, on devrait soumettre le malade à un examen attentif pendant un certain temps; on verrait tôt ou tard l'œil se fatiguer et le muscle se relâcher. L'examen de l'intérieur de l'œil, de même que l'absence de toute cause morbide, seront aussi d'une grande utilité pour le diagnostic. En plaçant un très-fort prisme devant l'œil bon, la base tournée en haut ou en bas, on provoquera la diplopie, et selon que le malade lira l'image plus haute ou plus basse, on conclura de quel œil il lit. Du moment que l'œil pourra lire, peu importe qu'il soit strabique, puisque cette infirmité, en la supposant réelle, pourra être corrigée par une opération. Le malade, pour un simple strabisme, ne devra pas être ainsi exempté du service militaire.

La simulation de la *diplopie* n'est pas fréquente, mais elle se présente quelquefois, soit parmi les soldats qui veulent être réformés, soit chez d'autres individus qui réclament des dommages-intérêts pour les coups, les blessures, etc.

Il n'est point difficile de reconnaître la fraude par l'irrégularité des phénomènes que les individus déclarent éprouver, pendant qu'on leur fait subir l'épreuve avec un verre rouge. La diplopie, en effet, peut se présenter, soit aux images homonymes, soit aux images croisées, ce qui nous permettra de conclure qu'il s'agit de la paralysie d'un des trois nerfs moteurs de l'œil. On recherchera donc l'une de ces paralysies, et comme le malade ne peut pas connaître exactement toutes les modifications qui se produiront dans les images avec le changement de la position de la bougie, ses réponses seront contradictoires; les symptômes n'appartiendront à aucune paralysie connue, ce qui nécessairement trahira la supercherie.

L'épreuve pourra être faite avec un verre prismatique placé dans des directions différentes pour s'informer si l'individu annonce exactement ce qu'il voit ou s'il cherche à nous tromper dans cette épreuve.

C'est ainsi qu'un soldat vint me demander un certificat constatant son infirmité survenue pendant le service, et qui consistait, disait-il, en une diplopie des plus fatigantes et des plus gênantes. J'ai recherché la diplopie avec le verre rouge et, à ma grande surprise, je n'ai trouvé dans ses réponses que des contradictions. Les images étaient tantôt homonymes, tantôt croisées, l'écartement était souvent considérable, mais ce qui était plus difficile à juger, c'est que l'œil gauche descendait et montait beaucoup plus haut que son congenère, et il y avait là évidemment le résultat de l'exercice prolongé. En examinant ses yeux pendant qu'il ne me fixait pas, ou pendant l'examen ophthalmoscopique, j'ai pu me convaincre que son œil avait une direction normale, et le malade n'avait rien qui dénote une paralysie.

Un fait de diplopie simulée des plus curieux s'est présenté à mon observation : je cròis utile de le signaler. Un jeune garçon de onze ans, très-intel-

<sup>(</sup>t) Jules Cloquet, Dictionnaire en 21 volumes, art. Strabisme, t. XIX, p. 534.

ligent, très-travailleur, arrivé de Tours, me fut amené par le docteur Maurice Raynaud. L'enfant se prétendait atteint depuis un mois environ de diplopie, de fatigue des yeux et de maux de tête. Ces symptômes persistant pendant un certain temps pouvaient faire craindre quelque processus morbide du côté des méninges, et il était important de s'assurer de sa réalité. De strabisme il n'existait pas de traces apparentes, les globes oculaires ne présentaient pas la moindre déviation. En présence de Maurice Raynaud nous avons soumis l'enfant à l'épreuve avec le verre rouge pour s'assurer s'il n'existait pas de diplopie aux images homonymes (strabisme convergent) ou aux images croisées (strabisme divergent). Mais les réponses de l'enfant étaient tout à fait contradictoires, et sans aucun ordre ni suite, la diplopie était dès lors plus que suspecte. Pour démontrer la fraude nous avons fait regarder l'enfant à travers les lunettes, soit rouges, soit bleues, ce qui nous a permis de lui faire à volonté accuser des images présentant des couleurs tout autres que celles des verres placés devant les yeux. C'est en voyant son oncle atteint de diplopie, pour laquelle il allait se soigner souvent à Paris, que l'enfant a conçu l'idée de simuler ce phénomène, espérant ainsi faire un voyage dans la capitale qu'il ne connaissait pas.

Bibliographie. — Hamilton, The duties of a regimental surgeon considered with observations on his general qualifications. London, 1788, in-8. — Laborie, Traité des maladies et des infirmités qui doivent dispenser du service militaire. Paris, 1818, in-8, et Essai sur le recrutement et les hôpitaux militaires en France. Paris, 1822, in-8. - Percy et Laurent, Dictionnaire en 60 volumes. Paris, 1821, t. LI, art. SIMULATION. — Coche, De l'opération médicale du recrutement et des inspections générales. Paris, 1829. — Taufflieb, Examen médico-légal des maladies simulées, dissimulées et imputées. Strasbourg, 1835. — H. Gavin, On feigned and factitions diseases, chiefly of soldiers and seamen. London, 1843. - Rozier, Législation sanitaire de l'armée de terre. Paris, 1853, 2º partie, p. 97. — De Graefe, Ueber ein einfaches Mittel simulation einseitiger Amaurose zu entdecken, nebst Bemerkungen über die Pupillar-Kontraktion bei Erblindeten (Archiv für Ophthalmologie, Bd. II, Abth. I, 1853, p. 266). — Gnérineau, Du diagnostic différentiel des amauroses vraies et simulées. Paris, 1860. — Van Roosbroock, Considérations sur la myopie (Annalcs d'oculist., 1861, t. XLV, p. 172). Boisseau, Des maladies simulées et des moyens de les reconnaître. Paris, 1870, p. 250. — Cuignet, Sur le moyen de constatation de l'amblyopie ou de l'amaurose d'un œil (Recueil de Mémoires de méd., de chirurgie et de pharmacie militaires, avril, mai 1870).

### CHAPITRE III

DES MALADIES OCULAIRES ENVISAGÉES AU POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE.

Les affections oculaires, de même que les autres maladies de notre organisme, peuvent être l'objet de débats et polémiques judiciaires, et il ne manque pas de questions qui réclament une étude approfondie des magistrats et des médecins.

Il arrive souvent qu'un individu qui a reçu une blessure à l'œil intente un procès en dommages et intérêts à l'auteur de la blessure. Mais le blessé exagère souvent le mal ; d'autre part, l'auteur de la blessure en conteste la gravité et attribue l'issue fatale de l'accident à la constitution vicieuse du plaignant, ou aux moyens thérapeutiques employés d'une manière irrégulière et insuffisante. Un médecin peut être aussi appelé à donner son avis sur une opération faite ou sur un traitement suivi par un de ses confrères.

Il arrive quelquesois que les malades qui sont soignés pour des affections graves, telles qu'ophthalmie purulente, granuleuse, etc., ou opérés pour la cataracte, l'iridochoroïdite, etc., forment devant les tribunaux une demande en dommages-intérêts contre le médecin ou le chirurgien qui les avait soignés.

Les médecins appelés comme experts pour juger des questions d'une pareille gravité, doivent examiner avec soin toutes les circonstances qui peuvent aggraver la marche de l'affection, et les complications qui peuvent surgir dans le cours du traitement et qui dépendent, soit de la constitution du malade, soit de toute autre cause accessoire.

Et ici se présente en premier lieu la question de responsabilité du médecin, dont nous emprunterons la solution à l'excellent *Manuel de médecine légale* de Briand et Chaudé.

« La responsabilité des médecins, disent J. Briand et Ernest Chaudé (1), n'est écrite que dans l'art. 29 de la loi du 19 vent. an XI relative à l'exercice de la médecine, et elle ne s'applique, dans cet article, qu'aux officiers de santé qui pratiqueraient une grande opération sans l'assistance d'un docteur. »

« Les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous » la direction et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi; et dans le cas » d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de » l'inspection d'un docteur, il y aura recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en » sera rendu coupable. »

« En général, on regarde comme grandes opérations toutes celles qui sont d'une exécution difficile...., et les opérations pratiquées sur des organes essentiels de la vie, sur des organes qui servent à une fonction importante : ainsi la lithotomie, la lithotritie, l'opération de la sarcocèle, celle de la hernie étranglée, l'opération de la cataracte, l'opération césarienne, l'embryotomie, sont de grandes opérations. »

Il résulte donc de cet article la conséquence très-simple et très-naturelle qu'un officier de santé ne peut et ne doit prendre sur lui la responsabilité d'une opération de la cataracte ou de toute autre opération grave et délicate sur les yeux, autrement il s'expose à être condamné par les tribunaux dans le cas de procès.

Cette opinion a été exprimée d'une manière très-explicite par Ollivier (d'Angers), Velpeau et Adelon (2), qui ont été appelés en 1841 par la commission rogatoire de M. le juge d'instruction de Compiègne à décider si l'opération de la cataracte doit être considérée au nombre des grandes opérations chirurgicales auxquelles s'applique la restriction de l'article 29.

« Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Comme cette opération de la cataracte est d'une exécution difficile, qu'elle intéresse une des facultés les plus précieuses de l'homme, la vue, qu'elle n'est pas une des opérations qu'on soit

<sup>(1)</sup> Briand et Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale, 8° édit. Paris, 1869,

<sup>(2)</sup> Ollivier, Velpeau et Adelon, Consultation médico-légale (Annales d hygiène et de méd. légale, t. XXV, 1841, p. 196).

obligé de pratiquer sur-le-champ, mais qu'on peut prendre tout le temps et choisir, comme c'est une opération non usuelle, et qui généralement n'est pratiquée que par les chirurgiens d'un ordre élevé, nous pensons qu'elle doit être rangée dans les grandes opérations chirurgicales dont il est parlé à l'article 29.

» Conséquemment, nous pensons qu'un officier de santé qui aurait pratiqué des opérations de cataracte serait passible d'un recours en indemnité sur la pour-

suite des opérés, s'il était résulté des accidents graves de ses opérations. »

L'oculiste doit être pourvu, de même que les autres médecins, d'un diplôme l'une des Facultés de France. Celui qui exerce la médecine ou la chirurgie sans liplôme ne peut être excusé sous prétexte qu'il est en possession depuis plusieurs années de la qualité qui lui est contestée, qu'il est porteur de certificats à lui délivrés par les autorités administratives de diverses localités et même de brevets à lui lélivrés par le chef de l'État.

Le sieur Williams exerçait sans diplôme la profession d'oculiste: ponrsuivi pour ce fait, il fut acquitté par arrêté de la cour de Rouen du 21 mai 1831; mais cet arrêt, déféré à la cour suprême, fut cassé le 20 juillet 1833. Voici en quels termes le jugement fut rendu:

« Attendu que la prohibition d'exercer la médecine ou la chirurgie est générale et absolue que dès lors elle s'applique nécessairement à l'art de l'oculiste, etc...; que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, que Williams a donné ses soins gratuitement aux indigents en qualité d'oculiste; que l'arrêt ajoute que ledit Williams a été ainsi qualifié dans des brevets qui lui ont été délivrés par plusieurs rois de France et dans des actes émanés des autorités administratives de diverses localités; qu'ensin il est patenté comme oculiste depuis plusieurs anp nées; qu'il est en possession publique, non contestée de l'état d'oculiste, et qu'il n'est pas établi que, dans l'exercice de cette profession, il se soit écarté de ce qui a rapport à la spécialité de son art; — attendu que les brevets délivrés par les rois de France sont purement honorifiques, et qu'ils ne peuvent suppléer au titre légal exigé pour conférer le droit d'exercer la médecine ou la chirnrgie; que la patente énonçant la profession d'oculiste, non plus que les certificats des autorités, ne constituent pas le droit d'exercer une des branches de l'art de guérir, lequel ne peut résulter que de la délivrance du diplôme, certificat ou de lettre de réception obtenus suivant les conditions et après les examens prescrits par la loi du 19 ventôse an XI; que la possession où un individu serait, depuis plusieurs années, de la qualité d'oculiste ne saurait lui conférer le droit d'excreer cette profession, et qu'enfin la circonstance qu'il aurait donné gratuitement les soins de son art aux indigents ne saurait le soustraire aux conséquences des prohibitions portées par la loi, etc. »

Voyons maintenant quel est le rôle des docteurs médecins appelés comme experts dans diverses questions de médecine légale et notamment dans les poursuites lirigées contre les docteurs-médecins ou les particuliers, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux correctionnels.

Il arrive quelquesois que le malade intente un procès en dommages-intérêts à son médecin qui l'a soigné d'une affection oculaire quelconque, ou opéré sans succès d'une cataracte.

Il est aujourd'hui généralement admis qu'un médecin ou chirurgien ne peut pas être rendu responsable d'une méthode de traitement ou d'une opération qui ne réussirait pas. Lorsqu'il s'agit, en effet, d'apprécier si telle ou telle opération était ou non indispensable, si elle a été faite convenablement ou non, si tel traitement était ou non approprié à la maladie, nulle loi ni jurisprudence ne peut pas admettre la responsabilité en ces matières délicates. La loi a déterminé, disent Briand et Chaudé, les épreuves nécessaires pour devenir médecin, et celui qui a obtenu ses

grades possède une présomption légale de capacité, et les tribunaux ne peuvent se rendre juges d'un traitement médical ou chirurgical sous peine d'entraver complétement l'exercice de l'art.

Ayant été appelé à donner notre avis au sujet d'une opération de la cataracte, qui fut cause d'un procès intervenu entre l'opérateur et le malade, nous dûmes nous prononcer en faveur de notre confrère. Voici les détails de ce procès racontés par l'opérateur lui-même :

« Dans le courant de février 1866, j'ai examiné le sieur R., boulanger à N... Ce malade était atteint d'une cataracte double complète à l'œil gauche et incomplète à l'œil droit, c'est-à-dire que ce dernier organe fonctionnait d'une manière si insuffisante que le sieur R... ne pouvait se conduire seul et qu'il distinguait avec peine les gros objets à une lumière diffuse.

» Je dois ajouter que mon malade était sourd et rhumatisant depuis environ dix ans. Je n'articulai aucune conclusion le 21 février 1866, et je fis appeler un confrère en consultation. Tout en déclarant le peu d'espoir que nous inspirait une pareille enforction que nous inspirait

une pareille opération, nous résolûmes de la pratiquer à l'œil gauche.

» Le 7 juin 1866, après avoir dilaté la pupille, nous avons examiné l'œil, notre diagnostic s'est confirmé. Le 10 juin, la rétinoscopie phosphénienne nous assurait la sensibilité du fond de l'œil. Je pratiquai l'opération de la cataracte par abaissement le 11 juin 1866. Il n'y a eu aucun accident pendant l'opération, ainsi que mon confrère a pu le constater.

» Le 13 juin, une inflammation de l'œil se déclare, et malgré le traitement le plus énergique, les milieux réfringents de l'œil perdent peu à peu leur transparence, et le 26 juillet 1866, époque à laquelle j'abandonne le malade, la cécité

est aussi complète qu'avant l'opération.

» Fatigué d'envoyer une note d'honoraires qui revenait toujours sans réponse, je me vis dans la pénible nécessité d'assigner mon malade devant le tribunal civil.

» Mon adversaire objecte, par l'organe de son conseil judiciaire :

» Qu'il était atteint : d'une atrophie de la pupille du nerf optique, atrophie résultant d'une entrave, d'un obstacle dans la circulation artérioso-veineuse, et, attendu que j'ai fait une opération non-seulement inutile, mais tellement dangereuse qu'elle a eu pour conséquence nécessaire la perte de l'œil droit, m'entendre condamner à 8000 francs de dommages-intérêts. — 4000 francs pour chaque œil. »

Le tribunal se trouvant en présence des questions scientifiques qui n'étaient pas de sa compétence pose aux experts les questions suivantes :

« 1° S'il est possible, dans l'état actuel, de déclarer que le sieur R... était atteint de cataracte le 11 juin 1866?

» 2° Si l'on n'a pas pris une amaurose pour une cataracte; si cette confusion est une faute grave, pouvant être très-préjudiciable au malade?

» 3° Si l'opération pratiquée à l'œil gauche n'a pas eu pour conséquence la

perte de l'œil droit?

» 4° Si l'œil droit est encore atteint de cataracte, ainsi que M. C... le déclare à l'audience, après avoir examiné le malade hier, 24 août, avec un de ses confrères qui partage la même opinion?

» 5° Si l'opération a été pratiquée avec toutes les précautions désirables? »

Dans l'exposé qu'on vient de lire, il y a un point important à décider, savoir si l'erreur imputée à notre confrère, dans le diagnostic de l'affection oculaire qu'il a eu à traiter, et dans l'opération qu'il a pratiquée, est réelle, si elle peut être démontrée. Dans le cas où il y aurait eu erreur réelle et démontrée, si en principe et aux termes de la jurisprudence établie elle entraîne la responsabilité civile du médecin et ses conséquences. Il y a donc à considérer ici le fait, dans l'espèce, et dans l'application des principes.

Rien n'est plus difficile, disais-je dans ma consultation (1), que de résoudre cette question. On ne peut se prononcer à ce sujet que d'une manière approximative, en s'appuyant sur des simples probabilités et des inductions. Et en effet, l'état des membranes internes de l'œil opéré étant complétement changé par l'inflammation, il était impossible de décider si la cataracte existait avant l'opération, ou si elle n'était que la conséquence de l'opération pratiquée sur l'œil amaurotique. Pour l'opérateur incriminé l'œil non opéré porte une cataracte, quoique moins avancée, tandis que d'après le certificat délivré au malade par un autre confrère, il n'y a que l'atrophie de la papille du nerf optique.

Nous voulons admettre deux conditions probables : 1° ou bien l'œil non opéré présente des opacités périphériques du cristallin et une atrophie de la papille ; 2° ou il n'a aucune trace de cataracte et n'est atteint que d'une atrophie de la papille.

Les opacités commençantes de l'œil non opéré, même les plus légères, nous donneraient tous les droits d'admettre que l'autre œil était atteint d'une cataracte complète et que l'opération était indiquée. Quant à l'atrophie de la papille du nerf optique, que l'on constaterait actuellement dans l'œil non opéré, elle ne pourrait en aucune façon faire préjuger l'état du nerf optique dans l'autre œil. Il est vrai que les atrophies de la papille se développent simultanément dans les deux yeux, mais les exceptions à cette règle ne sont pas rares non plus.

Examinons maintenant notre deuxième supposition sur l'état du malade engagé dans le procès, et admettons un instant que l'œil non opéré ne présente aucune trace de cataracte et qu'il ne soit atteint que d'une atrophie de la papille. Peut-on affirmer, dans ce cas, que l'autre œil avait une cataracte avant l'opération, ou bien qu'il n'était qu'amaurotique?

En réponse à cette question, nous pouvons déclarer, en toute conscience, que la cataracte pouvait avoir lieu sans ou avec atrophie de la papille. L'existence d'une cataracte spontanée, limitée à un seul œil, n'est pas un fait nouveau, tous les chirurgiens en connaissent des exemples. Et si, dans un œil cataracté dont les membranes internes sont saines, l'abaissement avait été pratiqué, et qu'on eût eu un insuccès, oserait-on jamais accuser le chirurgien d'une erreur de diagnostic en s'appuyant sur l'absence de tonte trace de cataracte dans l'œil non opéré?

La cataracte existant avec une atrophie de la papille, y avait-il une indication à faire une opération? Je pense que c'est une question discutable; mais l'opérateur ayant acquis la conviction, par la présence des phosphènes, que la sensibilité de la rétine était conservée, avait tout droit d'espérer qu'en faisant disparaître la cataracte, il rendrait au moins une partie de la vision au malade, condamné sans cela à rester aveugle.

<sup>(1)</sup> Galezowski, Gazette des hopitaux, sept. 1867, p. 439.

Le rédacteur en chef de la Gazette des hôpitaux, le docteur Brochin, en reproduisant ma consultation, s'est exprimé ainsi : « Pour admettre la légitimité de la revendication en dommages-intérêts, il faudrait établir d'abord qu'il y a eu préjudice causé; or, pour admettre qu'il y a eu préjudice, il faudrait résoudre préalablement la question scientifique de diagnostic et d'indication, et démontrer qu'il y a eu erreur à ce double point de vue. Mais, en admettant que le tribunal. éclairé d'abord par le rapport des experts, soit compétent pour apprécier une question de diagnostic et d'indication opératoire, depuis quand une erreur de pratique ou l'insuccès d'une opération chirurgicale engagent-ils, d'une manière aussi directe et aussi immédiate, la responsabilité civile du médecin? Y eût-il eu erreur dans le diagnostic et dans l'indication d'opérer, ce qui est loin d'être démontré, et ce qui paraît difficilement démontrable, qu'il n'y aurait pas lieu à invoquer ici la responsabilité civile. Nous n'aurions qu'à citer, au besoin, comme précédent, le jugement suivant. Il s'agissait d'une demande en dommages-intérêts pour une blessure par imprudence. Un chirurgien, prenant une liernie pour un abcès, avait, en incisant la tumeur, perforé l'intestin. L'erreur était assurément plus grave et surtout plus patente que celle qui est imputée dans le cas qui nous occupe. Cependant, sur le rapport de M. Ambr. Tardieu, le chirurgien fut renvoyé des fins de la plainte. »

Il est aujourd'hui un fait hors de contestation, c'est que les médecins ne peuvent être responsables ni de l'insuccès dans le traitement des maladies, ni même des conséquences fâcheuses pour le malade des opérations qu'ils pratiquent, soit

sur l'œil, soit sur tout autre organe.

La responsabilité pénale existe toutes les fois qu'il y a une faute lourde, consistant dans une imprudence, une négligence, une inattention, une inobservation des règlements, et que cette faute lourde a causé, soit la mort, soit des infirmités.

Mais si aucune restriction législative ne peut être imposée aux médecins dans l'exercice de leur art, il y aurait à poser quelques principes en ce qui concerne certaines opérations qui se pratiquent sur les yeux. Un certain nombre de ces opérations, et la cataracte en particulier, ne présentent point d'urgence, et peuvent être exécutées à des époques que l'on choisit à volonté. Or, il serait à désirer que les chirurgiens acceptassent comme règle de conduite de ne jamais faire à la fois l'opération de la cataracte sur les deux yeux. D'abord, en ne la faisant que sur un œil, on provoque moins d'irritation, et on a le droit de compter sur plus de chances de succès. D'autre part, en supposant que l'opération échoue, le malade n'est pas par cela condamné à une cécité absolue. Ayant échoué dans la première opération, le malade pourra s'adresser à un antre chirurgien, si cela lui plaît. Le même opérateur aura recours à une autre méthode, prendra des précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui ont empêché la guérison de la première opération. Il pourra la remettre à une autre époque, où il la fera peutêtre dans de meilleures conditions hygiéniques. Tous ces moyens aidant, on procurera relativement plus de chances de guérison du malade.

### ARTICLE PREMIER.

DES BLESSURES DE L'OEIL ENVISAGÉES AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL.

Les blessures d'un organe aussi important que l'est celui de la vue peuvent donner lieu à des actions en dommages-intérêts toutes les fois qu'elles auront amené, soit

un affaiblissement, soit une perte complète de la vue.

Les médecins-légistes seront donc appelés à déterminer le degré de gravité d'une blessure et les désordres qu'elle anra amenés. Mais comme il peut aussi arriver que les altérations oculaires aient précédé l'accident et qu'elles soient liées aux conditions organiques congénitales ou morbides, et nullement à la blessure, il sera du devoir de l'expert de décider si la perte de la vue peut être rapportée à l'accident, ou si elle n'est qu'une simple coïncidence.

Selon le professeur Ambr. Tardieu (1), les blessures par imprudence de même que les blessures volontaires diffèrent autant par leur nature et par leur cause que par leur gravité. Cet éminent médecin-légiste range les différents cas de blessures involontaires ou accidentelles, qui s'offrent au médecin expert, dans cinq catégories : 1° accidents de chemin de fer; 2° accidents de voitures; 3° accidents professionnels; 4° accidents par coups de feu, par incendie ou par explosion de gaz et de matières explosibles; et 5° accidents divers, parmi lesquels les plus ordinaires sont les projectiles imprudemment lancés, les chutes provoquées, etc.

En ce qui concerne notre travail, il nous importe surtout de décider le siége, la nature des blessures et leur gravité, nous préférons donc les examiner dans l'ordre anatomique en indiquant ce qu'il y a de particulier à chaque variété d'accidents.

A. Les BLESSURES DES PAUPIÈRES ET DE L'ORBITE n'ont pas, en général, de graves conséquences tant qu'elles ne sont pas très-étendues et qu'elles ne sont pas compliquées de désordres simultanés dans le globe de l'œil. Les plaies par instruments contondants, situées près du bord orbitaire externe, donnent lieu à une inflammation phlegmoneuse et souvent à une mortification de la paupière supérieure, qui se termine par des cicatrices vicieuses, sans que pour cela la vue soit directement compromise.

Le professeur Amb. Tardieu a vu plusieurs blessés se plaindre d'affaiblissement de la vue causé par des plaies contuses du crâne produites dans des accidents de chemins de fer; mais il n'a jamais observé d'exemple avéré. Le plus souvent, les plaies périorbitaires sont superficielles. Sur 35 accidents de ce genre, qu'il rapporte dans son remarquable mémoire, il ne cite que 5 cas de blessures de l'œil, et tous sans gravité. C'est ainsi qu'à la suite d'un déraillement sur la ligne du Nord, survenu le 18 novembre 1861, Ambr. Tardieu a pu constater, chez une dame, une violente contusion à l'œil droit, devenu tout à fait noir et ecchymosé. En même temps, trois hommes avaient reçu des blessures dans l'œil, dont deux avaient été atteints d'une plaie contuse à large lambeau triangulaire, à l'angle interne du sourcil gauche, et le troisième n'avait reçu que des contusions avec ecchymoses sans gra-

<sup>(1)</sup> Tardiev, Étude médico-légale sur les blessures par imprudence. Paris, 1871.

vité à l'œil droit. A la suite d'une rencontre de deux trains, une dame qui avait reçu au front, et au-dessus du sourcil droit, une plaie contuse, qui était suivie d'un trouble de la vue passager, demanda une indemnité de 150 000 francs, dont Tardieu n'a pas eu de peine à établir l'exagération.

Les plaies situées à l'angle interne de l'œil sont quelquesois suivies de tumeurs lacrymales, de fractures de l'os ethmoïde, du rebord orbitaire, de l'emphysème orbitaire consécutif; mais, en général, elles sont sans gravité, et guérissent facilement.

Il n'en est pas de même de la blessure faite avec un instrument piquant, et qui aura traversé de part en part l'orbite. Diverses lésions graves peuvent s'en suivre, et le pronostic en est d'autant plus difficile qu'il est le plus souvent impossible de se prononcer pendant un certain temps, et d'une manière exacte, sur la nature des lésions. Parmi les accidents les plus graves, il faut redouter la pénétration de l'instrument jusque dans la masse cérébrale, et la blessure de la carotide interne. Dans le premier comme dans le second cas, les accidents consécutifs se font souvent longtemps attendre et sans occasionner de symptômes graves. Mais, si les symptômes cérébraux apparaissent, s'il y a de l'exophthalmie et du bruit de souffle du côté de l'orbite blessée, le doute sur l'existence d'une tumeur vasculaire ne peut être permis.

B. BLESSURE DU GLOBE DE L'OEIL. — Elles ont une tout autre signification que les précédentes, et entraînent le plus souvent après elles des troubles de la vue ou une cécité. Parmi ces dernières, il faut ranger surtout toutes celles qui atteignent les membranes internes de l'œil, et qui sont suivies à la longue d'une destruction partielle ou totale de la membrane nerveuse.

Les blessures de la cornée sont moins graves lorsqu'elles sont partielles, et que le centre de cette membrane n'est pas attaqué.

Les cataractes peuvent être aussi le résultat d'une blessure; mais leur guérison par une opération étant admise, la responsabilité doit être naturellement bien moindre que d'autres accidents du même genre.

Au point de vue de la médecine légale, il nous importe de déterminer si une altération que nous apercevons dans l'œil est consécutive à un traumatisme, ou si elle est le résultat d'un processus morbide quelconque ancien qui a précédé l'accident.

Il est très difficile de résoudre toujours des questions de cette nature; elles demandent en général beaucoup de réflexion et d'étude comparative des symptômes morbides, ainsi que des circonstances dans lesquelles la blessure a eu lieu. Il arrive parfois que l'examen des membranes internes de l'œil ne nous indique aucune altération, et pourtant la vue semble être complétement abolie. Le médecin expert doit alors décider : 1° si l'œil blessé est réellement amaurotique; 2° si l'amaurose n'a pas précédé l'accident.

Nous avons dit, plus haut, quels sont les moyens pour reconnaître s'il n'y a pas de simulation d'amaurose de la part du malade. Quant à ce qui concerne l'antre question, nous ne pouvons mieux faire que de citer ici quelques faits intéressants se rapportant à différentes catégories d'accidents.

Sur les trente-huit observations d'accidents de voitures que rapporte Tardieu, nous n'avons trouvé que deux fois les yeux endommagés. Dans un cas, une jeune

fille renversée par un omnibus, et portant des traces de scrofules, telles que cicatrices, abcès, et taies sur les yeux, attribuait tous ces symptômes à l'accident et aux blessures; mais, comme dit justement le professeur, il y avait, de la part de la

jeune fille, une évidente et grossière exagération.

Une dame âgée de quarante-huit ans fut renversée, en 1856, par une voiture qui était conduite par un cocher de l'Administration des Petites-Voitures de Paris; elle a actionné l'administration et le cocher en dommages-intérêts. Elle dit avoir des vertiges, une amaurose de l'œil droit, et des mouches noires devant les yeux. Le professeur Tardieu fut commis par la quatrième chambre de la Cour de Paris, en 1860, pour procéder à la visite, et ne trouva aucune trace des accidents dont elle se plaignait; ce n'est que tardivement, en effet, qu'elle a songé à attribuer à cette cause les maux sans nombre enfantés chez elle par la maladie hypo chondrique la plus caractérisée.

Ce fait nous paraît instructif sous plusieurs rapports; il nous montre, l'exagération des phénomènes éprouvés par la malade. D'autre part, les symptômes morbides auraient pu se développer, soit après l'accident, puisque l'expertise n'a été faite que quatre ans plus tard, ou bien la malade a pu avoir une affection oculaire antérieure à l'accident, et ne se serait aperçue de cette infirmité que par hasard, en fermant successivement l'un et l'autre œil après la blessure. Le médecin légiste aura pour mission de résoudre toutes ces questions délicates, en se basant sur tous les phénomènes qui caractérisent l'amblyopie, et ne procédera, dans ces décisions, qu'avec la plus grande prudence et circonspection, en s'informant surtout si les troubles que le malade accuse ne sont pas exagérés ou simulés.

Un malade me demande un certificat constatant la perte de la vue, qui serait survenue, selon lui, subitement, dans une chute occasionnée par un accident de voiture. J'ai examiné ses yeux, et j'ai constaté une choroïdite syphilitique dans les deux yeux, qui n'avait, bien entendu, rien de commun avec l'accident. Un autre individu, le nommé L..., âgé de soixante-deux ans, très-fortement myope, et atteint d'atrophies choroïdiennes très-étendues dans les deux yeux avec des amas pigmentaires considérables, vint me demander un certificat constatant qu'une nouvelle tache apoplectique de la macule, qui lui était survenue dans son meilleur œil, était occasionnée par la faute d'un marchand qui laissait sur le trottoir des échelles et les volets de sa boutique non fermés et saillants sur le trottoir, contre lesquels il s'est heurté. Il était impossible d'obtempérer à sa demande, parce que les désordres intra-oculaires étaient de telle nature qu'ils pouvaient se déclarer à la suite d'une inflammation lente et chronique de plusieurs années, et que l'épanchement sanguin lui-même pouvait se produire spontanément et sans blessure, par le seul fait de la maladie.

Les accidents de chasse, les coups de feu, amènent en général des blessures bien plus graves que les autres, et entraînent une responsabilité grave, même lorsqu'elles sont imputées à une simple imprudence. Mais pour que la responsabilité du délinquant puisse être bien établie, il faut attendre le temps nécessaire à la guérison de la maladie, qui, grave en apparence, peut cependant se dissiper complétement, comme il résulte de l'observation suivante, rapportée par le professeur Tardieu.

M. L..., garde général des forêts, reçut de M. de L..., dans une partie de GALEZOWSKI.

chasse, un conp de feu qui l'atteignit à l'œil, aux mains et au genou. Il résultait, du rapport de Desmarres père, que M. L... était atteint d'une amblyopie occasionnée par un large épanchement de sang de la rétine, remplacée ensuite par des exsudations visibles à l'ophthalmoscope. Ce n'est que vingt mois après l'accident que, désignés comme experts par jugement de la 4° chambre du tribunal civil, le professeur Tardieu et les médecins Baudonin et Sichel père, ont procédé à la visite, et constatèrent l'absence de toute lésion sérieuse; celles de la rétine avaient presque entièrement disparu.

Parmi les accidents divers, Tardieu signale les blessures résultant d'une chute provoquée, du choc d'un objet tombé d'une certaine hauteur, d'un projectile lancé sur l'œil, etc.

Deux faits remarquables sont rapportés par l'éminent professeur, dont voici

quelques détails :

Le docteur B..., traversant un jardin public, fut atteint à l'œil gauche par un marron d'Inde qu'un enfant avait lancé au hasard. Six mois après le docteur Tavignot ne trouvait plus aucune trace d'accident, si ce n'est une dilatation de la papille. Mais le docteur B.... ayant réclamé des dommages-intérêts au père de l'enfant, le tribunal chargea le professeur Tardieu d'examiner et de constater quelles suites avait eues sa blessure. Malgré les plaintes de M. B... de ne pouvoir ni lire, ni procéder à des explorations médicales nn peu délicates, l'éminent expert conclut que pour l'avenir il n'en était résulté ni incapacité professionnelle, ni infirmité persistante. »

Le second fait est bien autrement important et grave dans ses conséquences,

comme on va juger:

« Le sieur Y..., maître d'étude dans un grand pensionnat, reçut d'un jeune garçon, fils du prince de M..., une pierre qui l'atteignit à l'œil gauche, dont la vue se perdit. Un jugement de la 1<sup>re</sup> chambre du tribunal civil chargea le professeur Tardieu, et deux autres confrères, d'examiner le sieur Y..., et de constater l'état de ses yeux. Il est résulté, de cet examen, que le défaut de la vision de l'œil gauche était lié non à la blessure accidentellement produite par le projectile, mais à la ptosis et à la déviation de l'œil existant chez ce jeune homme depuis l'enfance. »

Appelé à la même époque à donner mon avis sur cet accident, je me suis prononcé tout à fait dans le même sens, parce que la petite hernie de l'iris au bord de la cornée était le seul fait de la blessure, qui ne pouvait pas expliquer la perte de la vue, tandis que la ptosis et la déviation de l'œil permettaient de supposer un défaut de développement congénital de l'œil. Et tout le monde sait combien sont fréquentes les amauroses ou amblyopies monoculaires dont les malades

eux-mêmes ne se doutent pas souvent pendant de longues années.

Les difficultés d'expertise n'existent point lorsque le cristallin se trouve lésé dans la blessure. Malgré la possibilité de la guérison, la responsabilité de la personne qui en est la cause reste évidente dans ce cas, comme on peut s'en convaincre par le fait suivant relaté par Liégey (de Rambervilliers) (1).

Le 25 mai 1868, le sieur M..., âgé de cinquante-neuf ans, reçoit sur l'œil

<sup>(1)</sup> Liégey, Amaurose médiate traumatique compliquée d'un commencement de cataracte (Annales d'hyg. publiq., etc., 1869, t. XXXII, 2° série, p. 441).

droit un coup porté avec un manche de fouet. Deux heures après le docteur Liégey constate une plaie transversale à la paupière inférieure, qui est le siége d'une ecchymose et d'un gonflement considérable. La cornée est intacte, les milieux de l'œil sont transparents, la vision est conservée. Cinq semaines plus tard toute trace de lésion externe a disparu, mais la vision est obscurcie à droite, et la papille reste dilatée. Deux mois après l'accident la cataracte est déclarée. C'est alors que le sieur M.... intenta à son adversaire une action en dommages-intérêts et obtint 500 francs au lieu de 1500 qu'il réclamait.

Il peut arriver qu'une inflammation grave de l'œil quelconque, telle qu'ophthalmie purulente, blennorrhagique, abcès de la cornée, glaucome, etc., existe chez un malade depuis un certain temps, et qu'il reçoive un coup ou une blessure sur l'œil ainsi affecté. Voyant la vue se perdre, le malade pourra intenter un procès en dommages-intérêts, mais il sera du devoir de l'expert de combattre une pareille exigeance.

Voici un fait des plus intéressants à ce sujet (1) :

Un homme lance, au moyen d'une seringue, au visage d'une jeune fille qu'il accusait d'infidélité, un liquide dont une partie lui arrive dans les yeux. Bientôt se développe une ophthalmie violente, amenant à gauche une perforation de la cornée avec opacité de toute son étendue; à droite, adhérence de l'iris à la cornée, nécessitant l'opération de l'iridectomie. La jeune fille ne présentait nulle part, ni aux paupières, ni au visage, quoi que ce soit qu'on puisse rapporter à l'action de liquide corrosif. Par contre, elle était atteinte de blennorrhagie vaginale. La Faculté de Vienne, consultée sur ce fait, décida que la fille perdit la vue à la suite d'ophthalmie blennorrhagique, et non point par suite du liquide qu'elle avait reçu au visage, et que par conséquent il ne pouvait être question de l'action traumatique.

Voici un autre fait non moins intéressant qui m'a été obligeamment communiqué par le professeur Tardieu :

Chez un blessé, que le professeur Tardieu a dû examiner comme expert, en 1850, il a pu constater des traces de contusions à la tête et une sorte de torpeur dans les facultés intellectuelles. Mais comme le malade était atteint d'une affection nerveuse convulsive ancienne (probablement l'épilepsie), le professeur avait conclu que les blessures reçues par l'individu ne semblaient pas de nature à avoir eu aucune conséquence funeste et n'auraient pu causer une incapacité de travaux de plus de vingt jours. Les symptômes cérébraux étaient évidemment de date ancienne et indépendants de la blessure.

Tels sont les faits et les conséquences des blessures de l'œil au point de vue de l'expertise légale. L'importance et la valeur de chaque phénomène ne peuvent être jugées qu'après un mûr examen de la santé générale ainsi que de la vue du malade avant et après l'accident.

<sup>(1)</sup> Oestr. Zeitschr. für prakt. Heilkunde; Jahresbericht von Virchow u. Hirsch, 1868, I, p. 419, et Ann. d'hyg. publ., 1871.

#### ARTICLE 11

DE LA PHOTOGRAPHIE RÉTINIENNE AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL.

Il y a un certain nombre d'années, parut, dans un journal américain, une note ui fit grande sensation. On pouvait, d'après l'auteur de cette note, en soumettant au daguerréotype la rétine d'un individu assassiné, retrouver l'image de celui qui l'avait frappé.

Cette fable ingénieuse intrigua le public pendant un certain temps, mais les hommes de science n'y crurent point. En 1869, le docteur Bourion envoya, à la Société de médecine légale de Paris, des photographies prises sur la rétine d'une femme assassinée, et qui représentaient, selon lui, le moment où l'assassin, après avoir frappé la mère, tue l'enfant, et le chien de la maison se précipite vers la malheureuse petite victime.

Ce tableau fantastique aurait pu rester sans commentaires, mais la Société a voulu démontrer l'absurdité de pareils faits, et chargea le docteur Vernois de lui en faire le rapport. Le docteur Vernois (1) démontra par les expériences faites sur les animaux qu'il n'y avait rien de vrai dans ces histoires. Les photographies n'indiquaient rien, ou plutôt on pouvait y baser autant de contes fantastiques qu'on aurait voulu. Il faut espérer que c'est la dernière fois qu'un pareil sujet occupera l'esprit des hommes de science.

### SECTION II

HYGIÈNE DE LA VUE.

S'il est une branche en ophthalmologie dont les principes soient très-peu observés par les malades et les médecins eux-mêmes, c'est incontestablement l'hygiène oculaire. Le sens de la vue est continuellement blessé par des excès de tout genre, par des veilles prolongées, par un travail à la lumière artificielle très-vive, par une application sans relâche, par l'effet des contrastes de couleurs, par l'action des gaz délétères, des miasmes, des poussières, etc. Et, pourtant, il n'y a encore aucune prescription qui réglemente les différentes occupations et les travaux des ouvriers, afin que le sens de la vue puisse être mis à l'abri de ces causes diverses d'affaiblissement.

Pour résoudre les différents problèmes de l'hygiène oculaire, il faudrait s'occuper de toutes les questions de l'hygiène générale, et surtout des rapports qui existent entre la faculté visuelle et l'âge, les professions, etc.

Les différentes phases d'accroissement et de décroissance que l'organisme parcourt favorisent plus ou moins la manifestation de tel ou tel genre de lésion.

Chaque âge aussi imprime à l'économie un caractère général qui est en rapport avec telle ou telle altération.

(1) Venrois, Rapport sur une communication de M. le docteur Bourion (Annales d'hyg., 1870, t. XXXIII, 2° série, p. 239).

Les professions sont ordinairement perturbatrices des fonctions physiologiques de différents organes, et il y a mille circonstances dans chacune d'elles qui mettent obstacle aux soins réclamés par les yeux. Les graveurs, les bijoutiers, les joailliers, les sculpteurs, en travaillant constamment la loupe à la main et souvent auprès d'une lumière artificielle, sont exposés à fatiguer leur appareil accommodateur, et à provoquer une sorte d'excitation permanente de la rétine qui peut se terminer par une rétinite. Les chauffeurs de chemins de fer, les miroitiers, les verriers, les fondeurs, éprouvent tôt ou tard des affections oculaires profondes, qui ne manquent pas de gravité.

Les mineurs, les vidangeurs et ceux qui travaillent au sulfure de carbone sont sans cesse exposés à l'action des gaz méphitiques. Les boulangers, les plâtriers, et ceux qui travaillent les coquilles de nacre de perles, sont placés jour et nuit dans une atmosphère remplie de poussières irritantes. Il n'y a pas jusqu'aux employés des bureaux et les hommes d'État qui, adonnés jour et nuit à leurs travaux scientifiques, aux recherches dans les livres, à la vérification de chiffres, etc., ne soient exposés à des causes les plus variées de fatigue et d'inflammation de toutes sortes.

Pour qu'un organe de sens se perfectionne, il faut que l'impression qu'il reçoit soit d'une intensité moyenne, et, qu'en se répétant, elle n'excède point les limites physiologiques de force et de durée assignées à son exercice. Et de même que le tact s'émousse par les frottements et les maniements d'intruments et d'objets grossiers, de même le sens de la vue s'émousse et s'affaiblit sous l'influence d'une lumière trop vive.

C'est en examinant l'œil au point de vue de ses rapports avec la santé générale, la constitution, l'âge, le sexe, de mênie qu'au point de vue de différentes professions et occupations que nous pourrons établir certaines règles d'hygiène, qui, nous n'en doutons pas, seront utilement mises à profit par tons ceux qui voudront conserver leurs yeux le plus longtemps possible dans leur intégrité parfaite.

### CHAPITRE PREMIER

INFLUENCE DES CONDITIONS HYGIÉNIQUES GÉNÉRALES.

A. AGE, SEXE ET HABITUDES MORBIDES. — Les soins hygiéniques pour la conservation de la vue sont réclamés depuis la plus tendre enfance, et il y a une foule de questions dans l'éducation de ces petits êtres qui demandent un examen et une surveillance des plus minutieux.

Pour que la vue chez les enfants puisse se développer graduellement et ne subisse point d'influence fâcheuse, il faut :

1° Que la chambre qu'ils habitent ne soit pas exposée à la lumière très-vive, qu'elle soit directe ou réfléchie par des murailles. Il faut aussi que les tentures de la chambre ne soient pas claires ni d'un vif éclatant.

2° Il faut que les berceaux et les lits des enfants soient placés de sorte qu'ils ne reçoivent pas la lumière de la fenêtre directement dans les yeux.

3° Quand on les fait sortir au dehors, il faut qu'ils aient des chapeaux ou des visières foncées, capables d'adoucir la réverbération d'une trop vive lumière.

- 4° Les moindres inflammations des yeux doivent être immédiatement soignées, autrement on s'expose à voir s'établir des affections chroniques du côté de la cornée, de la conjonctive ou du bord des paupières, pouvant compromettre à jamais la vision. C'est à l'âge de trois à neuf ans qu'ou voit le plus grand nombre d'ophthalmies scrofuleuses se déclarer, et c'est à cet âge aussi que la surveillance doit être le plus attentive, surtout aux approches du printemps et d'automne. L'air froid et lumide contribue, selon Barthez et Bazin, au développement de la scrofule en général, et il n'y a rien d'étonnant si les muqueuses oculaires s'y prennent plus particulièrement.
- 5° Dans les études et les travaux, les enfants doivent être plus particulièrement surveillés. Il faut les empêcher de pousser le travail jusqu'à la fatigue. Les occupations du soir sont dangereuses, surtout lorsqu'elles se font à la lumière insuffisante d'une bougie, ou bien à la lumière trop vive et vacillante du gaz. On ne saurait, en effet, trop blâmer les écoles de l'État et des institutions où l'éclairage des classes se fait avec du gaz; ce dernier agit d'une manière très-fâcheuse sur les yeux par l'état de vascillation continuelle.
- 6° Les enfants qui ont la vue sensible et les yeux fatigués, rouges et enflammés, doivent être exclus des classes. Non-seulement ils ne pourront pas faire des études sérieuses, mais on doit craindre qu'ils ne contractent des maladies.
- 7° Les enfants lymphatiques, faibles, chétifs, atteints de pityriasis du bord libre, se serviront toujours d'eau tiède et non point d'eau froide pour bassiner les yeux.
- 8° Lorsque les enfants commencent à grandir et que les parents sougent à les préparer pour un état quelconque, il faut que l'examen fait par des hommes compétents établisse si la vue peut s'y prêter. La faiblesse de cet organe occasionnée par les maladies ou par défauts congénitaux doivent exclure tout état fatigant et qui exige une application.
- 9° L'époque critique chez les filles, et la période climatérique chez la femme, influent d'une manière puissante sur l'apparition de diverses affections oculaires. C'est pourquoi il faut recommander aux unes et aux autres de ménager le plus possible leurs yeux pendant ces périodes, et éviter tout ce qui peut occasionner l'irritation et la fatigue.
- 10° Les jeunes gens ont aussi leur époque critique, c'est le développement de l'instinct génital qui dénote la puberté et l'aptitude physique. Mais l'instinct génital devance bien souvent la puberté. « Que d'enfants ne voit-on pas, dès l'âge de quatre à cinq ans, pervertis par des bonnes. Les colléges et les pensionnats sont des foyers de contagion morale, dit Michel Lévy (1), qui s'étendent aux nouveaux-venus de tont âge, et si le vice endémique de ces établissements épargne un enfant, il ne tarde pas à succomber aux sollicitations spontanées des organes génitaux qui s'éveillent et qui lui créent un sens nouveau. »

La masturbation ou onanisme devient un vice chronique, grave, dont il est difficile de guérir et qui amène les conséquences fâcheuses pour l'organisme tout

<sup>(1)</sup> Michel Lévy, Hygiène, t. I, p. 138.

entier. Tous les sens s'en ressentent de bonne heure, et plus particulièrement le sens de la vue.

Les enfants maigrissent, deviennent pâles, anémiques, leurs pupilles se dilatent, les yeux s'entourent de cercles violacés et s'enfoncent dans l'orbite. Ces enfants dépérissent lentement, et si la mort ne les enlève pas, ils deviennent chétifs et en proie à des accidents nerveux, tels que convulsions, contractions des membres,

épilepsies, éclampsies, etc.

Sous l'influence de ces mêmes habitudes funestes, les jeunes gens perdent aussi leurs forces et dépérissent; leurs fonctions physiologiques s'affaiblissent; la perte continuelle de la liqueur séminale les rend inféconds et impuissants dans l'avenir. On voit chez beaucoup d'entre eux les yeux s'affaiblir, devenir larmoyants, rouges et congestionnés, incapables de supporter aucun travail et nulle application assidue. C'est ainsi que nous avons eu l'occasion d'examiner avec le docteur Peter, au mois de juillet 1871, un jeune homme amené de province par son père; les yeux de cet enfant s'affaiblissaient d'une manière très-sensible. Les pupilles étaient trèslarges, les yeux cernés accusaient un regard vague et incertain; tout travail d'application devenait impossible. L'absence de toute altération dans l'intérieur de l'œil jointe aux symptômes éprouvés par le malade nous a permis de rapporter la cause de la maladie à la mauvaise habitude ou aux pertes séminales (pollutions) involontaires, ce qui fut avoué par le malade.

Des faits de ce genre ne sont malheureusement que trop nombreux, et il n'est pas toujours facile de guérir ces individus de leurs funestes habitudes.

L'excès génital chez les adultes engendre les mêmes effets funestes pour la santé et la vue que la masturbation; les jeunes mariés pèchent souvent par là. On voit survenir chez ces individus un affaiblissement général et progressif de tout le corps, des symptômes nerveux provenant des lésions cérébro-spinales et qui se traduisent par l'ataxie locomotrice, les paralysies de la troisième ou de la sixième paire, et par une atrophie des papilles.

J'ai rencontré, en effet, un certain nombre de malades atteints d'atrophie de la papille; chez lesquels on ne pouvait reconnaître d'autre cause que les jouissances

immodérées de l'amour et les pertes séminales.

Il est donc de la plus haute importance de se modérer dans l'exercice du coît, surtout pour les personnes dont la vue est faible et qui sont d'un tempérament faible et lymphatique.

- 41° Les personnes atteintes des constipations qui ne dépassent pas deux, quatre et même six jours, peuvent jouir relativement d'une bonne santé. Mais il n'en est pas moins vrai que les efforts que font ces personnes pendant les évacuations alvines entraînent souvent des altérations du côté des membranes internes de l'œil, et entre autres des hémorrhagies. Des choroïdites séreuses et atrophiques reconnaissent aussi souvent pour cause des constipations persistantes et des hémorrhoïdes qui les accompagnent. Il est donc nécessaire de surveiller cette importante fonction physiologique et faciliter les digestions, soit par des pilules aloétiques et de scammonée, soit des eaux minérales salines, etc.
- B. ALIMENTS ET BOISSONS. 1. Aliments. L'état des organes digestifs influe d'une manière très-puissante sur la santé générale ainsi que sur la vue, c'est pourquoi il importe d'examiner avec soin toutes les conditions se rapportant

à l'alimentation du malade. De même que l'inanition amène à la longue des troubles plus ou moins sensibles du côté de l'organe de la vue, de même les excès de tout genre et l'emploi des aliments âcres, épicés, poivrés, etc., peuvent entretenir des altérations plus ou moins graves du côté des yeux.

Magendie et Chossat ont fait des expériences sur les animaux soumis au régime insuffisant ou à l'abstinence absolue, et ils ont pu remarquer l'augmentation de la sécrétion des glandes lacrymales et de Meïbomius. Le docteur Brett (1) a constaté des phénomènes identiques sur des Indiens détenus dans des prisons de Moorabad et Cownpore. Chez ces malheureux les yeux présentaient l'aspect vitreux, chez d'autres on voyait apparaître des inflammations conjonctivales, l'augmentation de la sécrétion des glandes lacrymales et de Meïbomius; chez quelques-uns les cornées devenaient troubles, puis elles s'ulcéraient, se perforaient, et les yeux se perdaient. Ce qu'il y avait de remarquable, dit le docteur Brett, c'est que dans tous ces cas les malades ne souffraient point.

Combien de fois n'avons-nous pas trouvé, chez les indigents, des conjonctivites chroniques et des kératites qu'on ne pouvait rapporter à aucune autre cause qu'à l'inanition. C'est pourquoi il importe d'examiner chez ces malheureux les conditions hygiéniques, et chercher à leur procurer une nourriture suffisamment substantielle et en quantité suffisante pour soutenir les forces.

Une nourriture par trop abondante ne peut pas non plus agir d'une manière favorable sur la vue. Après un repas copieux, la tête est lourde, le visage rouge et bouffi, les paupières lourdes, pesantes, et les yeux congestionnés.

Toutes les fois que l'estomac est paressenx, qu'il y a manque d'appétit, qu'il y a de l'anémie ou de la chlorose, que les yeux se fatiguent sans être enflammés, il y a nécessité de prendre un régime tonique, fortifiant, en y ajoutant des préparations ferrugineuses, les amers, le quinquina, et le vin de Bordeaux aux repas.

Chez les personnes pléthoriques et qui sont sujettes aux hémorrhagies rétiniennes, aux inflammations de l'iris ou de la choroïde, ou de toute autre membrane oculaire, on remplacera les aliments azotés et substantiels par la nourriture végétale, les légumes mucilagineux ou hérbacés, les fruits et les matières féculentes. Tous ces aliments traversent l'estomac plus promptement que les viandes, leur digestion n'augmente pas tant ni la chaleur animale, ni la fréquence du pouls, que celle des substances animales. Mais il est surtout important de supprimer, dans ces conditions, l'usage de tous les aliments épicés, poivrés, du café et de tous les condiments âcres et aromatiques.

2. Les boissons fermentées ont une influence des plus pernicieuses sur la vue; elles agissent sur le cerveau et amènent des désordres nerveux graves, suivis, au bout d'un certain temps, de troubles visuels plus ou moins sérieux. L'usage prolongé de liqueurs fortes, et notamment de l'eau-de-vie, du rhum, du punch, du vin blanc, des liqueurs, de l'absinthe, etc., entraîne, au bout d'un certain temps, des amblyopies alcooliques graves, pouvant à jamais compromettre la vue. Ces boissons deviennent d'autant plus dangereuses qu'elles sont prises à jeun et dans un estomac vide. L'absorption de l'alcool se fait très-rapidement et entre non moins promptement dans le sang. C'est pourquoi il importe beaucoup de mo-

<sup>(4)</sup> Brett, Med. Chir. Review, 1841.

dérer, autant que possible, l'usage des boissons fermentées en général, toutes les fois que les yeux sont malades, et de défendre absolument leur usage dès qu'on aura affaire à des amblyopies alcooliques. Et ici l'abstinence doit être absolue, sans excepter même la bière, dont quelques sortes contiennent de 7 à 5 pour 100 d'alcool.

C. CLIMATS ET SAISONS. — L'influence des climats est, sans nul doute, évidente sur la santé générale de même que sur les yeux. La proximité des marais et des étangs peut prédisposer à des affections catarrhales, rhumatismales et paludéennes; et, comme toutes ces affections donnent lieu à des altérations oculaires, il y aura naturellement nécessité de diriger dans ces pays toute son attention sur tout ce qui peut dépendre de la constitution climatérique. Le voisinage de la mer ne devient une cause insalubre que dans des circonstances particulières. En ce qui concerne les yeux, l'air de la mer devient unisible toutes les fois qu'ils sont atteints des affections scrofuleuses, des phlyctènes, des kératites, etc. En suivant les conseils du docteur Barthez, on doit s'abstenir d'envoyer ses enfants aux bains de mer pendant tout le temps que dureront ces affections.

On sait quelle influence désastreuse exercent les climats chauds sur la santé de l'homme. En Égypte et en Algérie, cette influence s'annonce souvent, du côté des yeux, par le développement des ophthalmies purulentes et granuleuses, dont la

gravité est connue de tout le monde.

La cause de ces ophthalmies n'est pas bien connue; mais il est très-probable qu'elle tient aux changements de température de la nuit et du jour, à la réverbération de la lumière et à son action irritante sur les yeux; et, enfin, à la malpropreté des indigènes. Telle est aussi l'opinion du docteur Aubert-Roche (1), qui admet pour cause prédisposante le soleil, et pour cause déterminante l'humidité des nuits, le refroidissement; chez les enfants, sonvent aussi le mauvais régime.

La maladie se transmet le plus souvent par une sorte d'inoculation directe du pus granuleux ou blennorrhagique. C'est pourquoi il importe de s'attaquer à toutes les causes ci-dessus mentionnées, surveiller autant que possible l'observation de la propreté, et recommander d'éviter toute cause de refroidissement, les courants d'air dans les appartements et les tentes, etc.

### CHAPITRE II

INFLUENCE DES PROFESSIONS.

Il est de la plus haute importance d'étudier exactement la force de la vue de chaque individu qui voudrait se consacrer à tel ou tel autre état. De cette façon seulement on parviendra à tirer le plus grand profit de toutes les variétés de réfraction sans exposer les yeux à des accidents provenant de la fatigue.

L'emmétropie, l'hypermétropie latente ou la myopie à distance sont autant de variétés de réfraction qui laissent une force visuelle suffisante pour répondre aux besoins que réclament les différentes occupations et professions. La myopie forte,

<sup>(1)</sup> Aubert-Roche, Rapport sur le service de santé des ouvriers employés aux travaux du canal de Suez (Annales d'hyg., 1862, t. XVIII, 2º série, p. 193).

l'hypermétropie absolue et l'astigmatisme laissent un champ beaucoup plus restreint pour le travail, et il faut alors que ce dernier soit proportionné à la force visuelle de l'individu.

# § I. — Conseils hygièniques pour les personnes livrées aux travaux de lecture et d'écriture.

1º Il faut que l'objet soit bien éclairé. — Une des premières conditions d'une conservation de la vne, c'est l'éclairage suffisant des objets. Le travail au crépuscule ou sous un éclairage défectueux amène très-rapidement la fatigue, et devient par cela même très-dangereux. C'est ainsi qu'il faut veiller avec le plus grand soin à ce que les bureaux dans lesquels les employés travaillent journellement aient suffisamment de la lumière franche du jour, et non de cette clarté fausse et malsaine qui est amenée par des réflecteurs. Le cabinet de travail, chez un homme d'État, homme de science, etc., doit être bien éclairé par la lumière franche, et non par celle que réfléchit le mur voisin. Les meilleures conditions sont naturellement l'exposition au nord, et non au soleil. Dans l'atelier d'un photographe ou d'un peintre, la lumière du jour doit être adoucie par un vitrage bleu ou enfumé; dans une chambre de travail les tentures ne doivent pas être très-claires.

Quant à l'éclairage artificiel, il est incontestable que le meilleur de tous est celui des lampes Carcel ou des lampes de pétrole. Cette lumière est tranquille, uniforme, et assez intense pour éclairer suffisamment l'objet du travail. Mais pour qu'elle ne fatigue pas la vue, on doit la faire projeter sur l'objet sans que pour cela l'œil reçoive son impression directe. Il faut que la lumière soit recouverte d'un globe de verre dépoli, d'un abat-jour bleuâtre ou verdâtre opaque à sa partie inférieure.

Rien n'est plus mauvais, au contraire, dans les travaux et occupations de précision, ainsi que dans les travaux de classes et d'imprimerie, que de voir les becs de gaz projeter la lumière d'une certaine hauteur, lumière vacillante, inconstante au plus haut point. Tant qu'on n'aura pas perfectionné les appareils du gaz, il faudra préférer les lampes à l'huile ou au pétrole à tout autre éclairage.

Les presbytes ont ordinairement besoin d'un fort éclairage, puisqu'ils ne peuvent pas rapprocher les objets de très-près; et, dans ces conditions, la vue sera d'autant plus facile que l'objet sera mieux éclairé. La même chose doit avoir lieu pour les yeux hypermétropes. Quant à ce qui concerne les myopes, le fait est constant qu'ils demandent relativement beaucoup moins de lumière pour leurs travaux que les hypermétropes et les presbytes.

2° Peut-on sans inconvénient porter les lunettes pour le travail? — Il arrive bien souvent qu'on hésite de porter les lunettes de peur de commencer leur usage trop tôt et de fatiguer les yeux. Cette crainte est mal fondée, tant qu'on aura choisi des lunettes convenablement appropriées à ses yeux.

Un certain nombre de malades ont de la tendance à choisir des numéros forts, qui grossissent sensiblement les images; d'autres, au contraire, préfèrent employer des verres relativement trop faibles, espérant de cette façon conserver mieux la vision. Les unes et les autres exigences sont également fâcheuses, et il est nécessaire de ne se servir que des numéros qui corrigent le mieux le défaut de réfraction et d'accommodation.

Dans une hypermétropie latente, les lunettes ne sont point nécessaires pour la vision éloignée. Il n'en est pas de même avec l'hypermétropie absolue; lorsque l'individu arrive à un âge avancé, et que la presbytie s'ajoute à l'hypermétropie, il est nécessaire de porter constamment des lunettes, même pour la vision à distance.

Les yeux myopes exigent, plus que tous les autres, l'observation des règles sévères d'hygiène éclairée, sans quoi on verra se développer progressivement des altérations intra-oculaires graves contre lesquelles nos ressources thérapeutiques

seront complétement impuissantes.

Les yeux fortement myopes font des efforts continuels et très-grands pour obtenir la vision binoculaire dans le travail. Or, l'expérience nous démontre que ce résultat ne peut être nullement atteint lorsque la distance de la vision distincte est au-dessous de 12 à 15 centimètres. Le travail entrepris dans ces conditions amène très-rapidement la fatigue et la gêne considérable (asthénopie musculaire), qui est suivie bientôt de désordres intra-oculaires, si l'on n'arrive pas à arrêter le mal.

Un des moyens les plus puissants pour combattre ces phénomènes morbides est, sans nul doute, l'usage des verres concaves pour le travail. On prescrit, à cet effet, un verre d'une telle force dispersive, qu'il permette de distinguer les caractères de l'imprimé ordinaire à la distance de 15 à 20 centimètres. Donders a démontré qu'il n'y a que les personnes qui se sont servies, dès leur jeunesse, de lunettes, qui ont vu leur myopie rester stationnaire.

Dans le choix des professions, il faut qu'on fasse la plus grande attention, pour que les conditions exigées par le travail ne soient pas incompatibles avec la force visuelle de l'individu. Si, en effet, on ne peut pas faire un bon soldat d'un myope qui ne voit rien au delà de deux pas, il n'est pas possible, non plus, d'en faire un bon mécanicien-ajusteur. Un mauvais graveur sera celui qui ne possède pas la faculté de la vision binoculaire, et dont la constitution est faible. Par suite d'un travail fatigant, qui exige une fixité continuelle de la vue sur de petits objets, et à un très-grand rapprochement, il finit par perdre son pouvoir accommodatif.

3º Il est nécessaire de reposer les yeux pendant le travail. — Cet axiome est tellement important qu'il ne se passe pas un jour saus que nous n'obtenions d'amélioration sensible par ce moyen chez les individus qui ont abusé de leurs yeux en travaillant sans relâche. Qu'on lise, en effet, un livre volumineux sans s'arrêter pendant toute une journée, ou que l'on suspende de temps en temps la lecture pour quelques minutes, et qu'on la reprenne ensuite, on verra la différence. Dans le premier cas, les yeux seront rouges et sensibles pour la lumière, les paupières à demi fermées, tandis que, dans le second cas, on n'éprouvera presque pas de fatigue.

4° On doit choisir une position convenable pendant le travail. — Dans chaque travail, on doit chercher à prendre la position la plus convenable et la plus commode; on prévient de cette façon la fatigue. Les personnes qui écrivent beaucoup doivent éviter la position courbée, qui fatigue vite, et chercher à varier les positions en se tenant tantôt assis, tantôt debout. On évitera de se pencher trop sur le papier; et, à cet effet, les myopes useront de leurs lunettes. Les personnes qui lisent beaucoup devront éviter de se placer en face de la fenêtre;

elles se tiendront de sorte que le jour leur vienne par derrière la tête. On doit défendre le plus sévèrement la lecture dans la position couchée; rien n'est, en effet, plus nuisible et plus fatigant que le travail dans ces conditions : les rayons lumineux passent tout près du rebord palpébral, et amènent une dispersion très-grande de la lumière; de là la fatigue.

#### § II. - Conseils hygiéniques pour les moissonneurs.

On voit souvent se produire des accidents graves du côté des yeux chez les moissonneurs. Chez eux il survient une maladie de la cornée toute particulière, que j'ai rapportée à la catégorie des nécroses, et qui peut être considérée comme une des affections les plus graves de cette membrane. Malgré le traitement le plus énergique, on ne parvient pas souvent à sauver l'œil d'une perte certaine. Cela tient, selon moi, à l'introduction avec une certaine violence des barbes d'épis de blé dans l'épaisseur de la cornée. Ces corps étrangers cheminent, à chaque nouveau frottement des paupières, dans la membrane de Bowman, d'où il est impossible de les retirer.

Pour prévenir ces accidents, il y aurait nécessité de prendre des précautions hygiéniques préconisées par Martin Duclaux (1), qui consistent à faire porter des conserves bleues foncées ou blanches en forme de coquille. Cela empêchera les accidents signalés plus haut de se produire et donnera en même temps plus de force aux yeux sensibles et affaiblis.

### § III. — Conseils hygiéniques pour les blanchisseurs.

Rien n'est plus fréquent que de rencontrer des granulations conjonctivales chez les ouvriers et les ouvrières qui s'occupent du blanchissage des linges. Aux environs de Paris, les habitants des communes d'Issy, de Vanves, de Vaugirard, etc., exercent cette profession, et il y a parmi eux des familles tout entières qui sont affligées des granulations conjonctivales. La cause de cette affection réside évidentment dans la facilité avec laquelle les ouvrières peuvent s'inoculer le pus blennor-rhagique ou tout autre dont le linge sale est souvent imprégné. Lorsqu'ils ont, en effet, les yeux irrités, sensibles ou enflammés, ils les frottent et les essuyent avec le linge qu'ils tiennent dans leurs mains. Or, le pus blennorrhagique dont souvent les linges sales sont imprégnés est tellement contagieux, que les plus petits germes peuvent engendrer les granulations.

Pour prévenir ces accidents, il serait nécessaire d'informer les ouvriers du danger auquel ils sont exposés s'il ne prennent pas des précautions nécessaires. On recommandera à chaque ouvrier d'avoir toujours un mouchoir propre sur lui, et de ne s'essuyer jamais les yeux avec les linges qu'ils sont chargés de laver.

### § IV. - Conseils hygiéniques pour les soufreurs de vigne.

Le professeur Bouisson a attiré l'attention de l'Académie des sciences, en 1863 (2),

(1) Martin Duclaux, Comptes rendus de l'Académie des seiences, 1860.

<sup>(2)</sup> Bouisson, Ophthalmie des soufreurs de vigne (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 10 août, 1863, et Ann. d'Hyg., 1863, t. XX, p. 469).

mr une ophthalmie spéciale produite par le soufrage de la vigne. La plupart des ravailleurs chargés de cette opération qui se renouvelle depuis le mois d'avril usqu'à août à chaque invasion de l'oïdium, sont atteints d'une irritation oculaire plus ou moins forte, quelques-uns sont obligés de renoncer à ce genre d'occupation. Ces ophthalmies se sont montrées particulièrement dans les départements le l'Hérault, de l'Aude et du Gard. Les moyens propres à empêcher le développement de l'ophthalmie des soufreurs consistent souvent dans le choix des soufres, lans l'adoption des bons instruments, dans l'emploi de voiles ou de lunettes, et dans quelque pratique hygiénique après le soufrage.

Le soufre mélangé de chaux, employé quelquesois, a rendu les ophthalmies plus fréquentes; le soufre plâtré, au contraire, est mieux supporté par les yeux.

## § V. — Conseils hygiéniques pour les ouvriers qui travaillent le fer et l'acier.

Parmi les ouvriers qui travaillent dans les manufactures d'acier et de fer, il y en a un certain nombre qui sont exposés à des accidents plus ou moins graves du côté des yeux.

Villermé qui a étudié, en 1850, la question de santé des ouvriers en aiguilles, déclare que leurs yeux sont fatigués de bonne heure, surtout chez ceux qui sont chargés d'opérer le brunissage et le marquage. Les individus chargés de ce travail se trouvent dans l'obligation de fixer leur attention de la manière la plus minutieuse et la plus constante sur les petites aiguilles, ce qui donne lieu aux éblouissements, et à une très- grande fatigue. Pour remédier à cet état de choses, il n'y a pas d'autre moyeu que de choisir des individus jeunes qui sont doués d'une bonne vue. Ordinairement ce sont, au contraire, les femmes et les enfants faibles et chétifs qui exercent ce métier, et l'on ne doit pas s'étonner si leurs yeux se fatiguent très-vite.

Le travail dans les forges et les manufactures d'acier est bien autrement dangereux pour les yeux que le précédent. Ceux qui battent le fer rouge et qui soudent des morceaux sont exposés à recevoir des paillettes de fer rouges et chauffées à blanc dans leurs yeux. Le docteur Desayvre (1) déclare qu'il n'a jamais vu ces paillettes rouges pénétrer dans l'œil, mais elles s'arrêtent toujours sur la cornée ou la conjonctive.

Les ouvriers qui ont les yeux sensibles ne pourront pas longtemps supporter l'action de la lumière et de la chaleur ardente. Ils éprouveront du larmoiement et de la photophobie qui les empêcheront de rien fixer et rien distinguer. Ces individus devront chercher un autre état. En général, ils doivent souvent laver leurs yeux avec de l'eau fraîche et porter tous pour ce travail des lunettes de mica. Le docteur Desayvre a vu des lunettes, portées depuis deux ans à peine, toutes criblées et comme marquetées par le choc de ces paillettes.

<sup>(1)</sup> Desayvre, Étude sur les maladies des ouvriers de la manufacture de Chatellerault (Annales d'hygiène, 1856, t. V, 2° série, p. 69).

### § VI. - Troubles visuels chez les ouvriers imprimeurs.

Les renseignements que A. Chevallier (1) avait obtenus des maîtres imprimeurs et des ouvriers eux-mêmes l'ont conduit aux conclusions suivantes :

- 1° Le travail de composition ne détermine pas de myopie, mais ce défaut de réfraction augmente par le travail de la casse;
- 2° La vue du compositeur se fatigue : par le travail de la nuit, par la lecture des épreuves, par la correction sur la forme, par l'exiguïté de certains caractères, par le brillant des caractères neufs, par la difficulté de certains manuscrits; et, par suite de cette fatigue presque continuelle, le sens de la vue s'use et se fatigue.
- 3° Plusieurs des compositeurs sont dans la nécessité, à quarante-cinq ans, de prendre des conserves ou des lunettes.
- 4° L'excès de boisson paraît être une des causes qui aident le plus à l'affaiblissement de la vue.

Prenant en considération ces différentes causes qui affaiblissent et détériorent la vue, nous croyons utile de donner, avec Chevallier, les conseils suivants aux maîtres et aux ouvriers imprimeurs, tant dans l'intérêt de l'hygiène publique que dans celui de la conservation de la santé de leurs ouvriers:

- 1° Engager les compositeurs à se servir en temps utile de lunettes convenablement appropriées à leurs yeux;
- 2° Les faire travailler le moins possible de nuit, et remplacer, dans les ateliers où l'on travaille la nuit, l'usage des chandelles, des bougies et du gaz même par celui des lampes à l'huile ou à pétrole;
- 3° Leur donner le conseil de se reposer pendant quelque temps lorsqu'ils éprouvent les uns des maux d'yeux, les autres de la lassitude, de la fatigue, des courbatures, etc.;
- 4° Se préserver des mauvaises habitudes qui, une fois contractées, sont difficiles à perdre. Ces habitudes sont connues dans les imprimeries sous les noms de *tics*; elles n'aident en rien l'ouvrier, et l'on a remarqué que les plus habiles n'en ont pas contracté;
- 5° Vivre avec tempérance, ne pas faire d'excès pendant plusieurs jours de la semaine. Lorsque les jours de débauches sont suivis de trayaux pénibles et fatigants l'ouvrier se prive, par suite de dépenses folles, d'une nourriture saine et substantielle qui lui est nécessaire, se fatigue rapidement et ses yeux s'en ressentent.

## § VII. — Troubles visuels chez les ouvriers qui travaillent dans les manufactures de tabac.

Les diverses opérations qu'on fait subir au tabac sont au nombre de quatre : l'époulardage, consistant à séparer les feuilles qui sont collées les unes contre les autres ; le triage ou classement des feuilles ; l'écôtage qui consiste à enlever les grosses côtes ou nervures et le mouillage des feuilles. Toutes ces occupations n'exposent les yeux à des souffrances d'aucune sorte.

La confection des cigares ou de tabac à fumer, scaferlati, expose les yeux à plus d'irritation à cause de la poussière qui se produit pendant qu'on fait le hachage du tabac.

(1) Chevallier, Observations sur les maladies qui se font remarquer chez les imprimeure (Annales d'hygiène publique, t. XIII, 1835, p. 310).

Toutes ces occupations sont aujourd'hui saites avec tant de précautions, qu'elles occasionnent très-peu d'accidents. Mais il n'en est pas de même de la préparation de la poudre à priser. Le tamisage du tabac en poudre est très-délicat, et s'il ne se fait pas avec les précautions nécessaires, il est susceptible, d'après Mêlier (1), par la poussière âcre que cette opération répand dans l'atmosphère, de produire des irritations bronchiques et oculaires.

Le transvasement des cases est encore plus pénible. Lorsqu'on remue avec une pelle la poudre de tabac encore brûlante, on est dans une atmosphère âcre et infecte qui, selon Mêlier, irrite la pituitaire, saisit à la gorge et pique les yeux au

point qu'elle amène au bout de quelque temps une vraie ophthalmie.

Dès que ces accidents se déclarent du côté des yeux, il y a nécessité de suspendre l'occupation et de subir le traitement indiqué par le degré d'inflammation conjonctivale. Ordinairement cela ne s'observe que chez les individus anémiques et chétifs, et ils doivent changer de métier ou passer au moins aux autres salles.

## § VIII. — Troubles visuels chez les ouvriers qui travaillent le plomb.

Les ouvriers qui sont obligés par leurs occupations de manier la céruse et le minium : les peintres en bâtiments, les barbouilleurs et les broyeurs de couleurs, les fondeurs de caractères, les fabricants de cartes glacées, sont exposés à subir l'intoxication saturnine. Les femmes sont sujettes aussi aux mêmes accidents, mais moins souvent que les hommes; on les voit aux prises avec les symptômes saturnins dans les fabriques de dentelles. Les ouvrières en dentelles s'occupent à : 1° piquer le dessin tracé sur le papier et le décalquer sur l'étoffe; 2° faire pénétrer avec une ponce à travers tous les trous du papier une poudre fine de céruse. C'est surtout les dentelles de Bruxelles dites application, qui exigent une songue manipulation avec de la céruse avant qu'elles soient livrées à la vente. Le travail, en effet, de ces dentelles est très long et pénible, elles sortent jaunes et sales des mains des ouvrières, et c'est pour cela qu'on doit les blanchir avec de la céruse.

Comme conséquence de cette manipulation, on voit survenir des accidents d'intoxication saturnine. Les paralysies des nerfs moteurs oculaires s'observent rarement; je les ai vues pourtant se produire chez trois malades. Le docteur Lancereaux en a vu un cas. Une des malades qui travaillaient en dentelles a été prise de coliques de plomb à plusieurs reprises, et perdit la vue à la suite d'une névrite optique de la même nature. Je l'ai vue deux ans après les premières attaques, et il n'y avait plus possibilité d'entreprendre aucun traitement. Hutchinson (2) rapporte cinq cas d'empoisonnement par le plomb, ayant amené une névrite optique avec cécité complète.

Le moyen le plus important pour combattre la maladie est de suspendre le travail et même changer complétement d'état. Il faut en outre soumettre tous les ouvriers travaillant dans ces sabriques à un régime tonique fortifiant, les forcer de tenir toujours les mains très-propres, prendre souvent des bains sulfureux.

(2) Hutchinson, On lead poisoning as a cause of optic neuritis (Ophth. Hospit. Reports,

vol. VII, part. I, 1874, p. 6).

<sup>(1)</sup> Mélier, De la santé des ouvriers employés dans les manufactures de tabac, Rapport à l'Acad. de Médecine (Bull. de l'Acad. de méd., t. X, p. 569, et Ann. d'hyg., t. XXXIV, p. 241).

§ IX. — Troubles de la vue chez les ouvriers qui travaillent le sulfure de carbone.

Le docteur A. Delpech (1) a attiré le premier l'attention de l'Académie, en 1856, sur l'intoxication spéciale que détermine le sulfure de carbone employé dans l'industrie du caoutchouc soussilé, des étosses imperméables, de vulcanisation du caoutchouc, etc.

Les fabriques de caoutchouc soufflé sont celles dans lesquelles par une forte insufflation faite au moyen d'un soufflet ou de machines spéciales, on distend, pour des usages divers, des vessies de caoutchouc préalablement attaquées par un mélange vulcanisant. Dans des feuilles homogènes de caoutchouc de 2 millimètres d'épaisseur, on découpe des figures diverses dont la soudure constitue des cylindres ou ampoules. Ces dernières sont plongées dans un mélange variable de sulfure de carbone associé à une quantité peu considérable de chlorure ou de bromure de soufre. Sous l'influence de ce mélange, le caoutchouc devient souple et se laisse distendre par des soufflets. Toutes ces opérations s'accompagnent de l'exhalation d'une vapeur et d'une odeur caractéristique de sulfure de carbone qui est toxique au plus haut point.

Sans parler de tous les symptômes généraux d'intoxication, qu'avait signalés Delpech, arrêtons-nous seulement sur les symptômes des troubles oculaires.

A la suite de la première période d'excitation, de céphalalgie, de l'insomnie, les malades sont pris, d'après cet éminent praticien, de troubles sensibles de la vue. Une dame voyait les objets plus volumineux qu'ils ne l'étaient réellement. Un autre malade croyait à chaque instant voir un trou ouvert auprès de lui. Un autre encore affirmait avoir été atteint de diplopie. Quelques-uns des malades voyaient des points noirs, des mouches, des anneaux colorés voltiger devant leurs yeux. Un malade se trompait sur la forme des objets : il voyait se dresser devant lui des obstacles qui n'existaient pas.

Souvent les malades se plaignent d'un voile plus ou moins épais qui les empêche de lire même les gros caractères et de distinguer le nom des rues. Quelquefois la vue était plus nette dans le demi-jour qu'à la lumière vive. Les pupilles sont tantôt dilatées, tantôt normales ou contractées. Plus souvent cependant elles sont dilatées, comme j'ai pu m'en convaincre sur quelques malades du docteur Delpech, et en sa présence.

L'examen ophthalmoscopique fait chez un malade de Delpech par Desmarres père, et sur trois malades, fait par moi, n'a présenté aucune altération du fond de l'œil. Dans un autre cas j'ai pu constater une atrophie de deux papilles. Une autre fois, la vue se troubla brusquement à la suite de la production énorme de vapeur sulfo-carbonique, à laquelle donna lieu l'inflammation du liquide contenu dans une terrine remplie de mélange vulcanisant.

Il est indispensable que la fabrication de caoutchouc se fasse dans de telles conditions que l'ouvrier puisse pratiquer les opérations de son état sans être exposé aux vapeurs et aux poussières toxiques. Déjà dans plusieurs fabriques

<sup>(1)</sup> Delpech, Mém. sur les accidents que développe chez les ouvriers en caoutehoue l'inhalation du sulfure de carbone en vapeur (Bulletin de l'Académic de médecine, 1856, t. XXI, p. 350), et Nouvelles rech. sur l'intoxication spéciale que détermine le sulfure de carbone (Annales d'hygiène publ., 1863, 2° série, tome XIX).

ces conditions sont parfaitement coordonnées, et les ouvriers ne subissent plus l'intoxication.

Il me semble que tous les symptômes éprouvés par le malade sont dus soit à la paralysie du muscle accommodateur, soit à une sorte d'anémie par spasmes des vaisseaux rétiniens. Delpech administre avec succès le phosphore sous forme de pilules de 1 milligramme, préparées suivant la formule de Mialhe et Gobley:

| 24 | Phosphore          | 0,05 | 1 | Iuile 1  | 18 gc | oultes. |
|----|--------------------|------|---|----------|-------|---------|
|    | Sulfure de carbone |      |   | Magnésie | q. s. |         |

Faites 50 pilules gélatinées, dont chacune contient 1 milligramme de phosphore, et 1/3 de goutte de sulfure de carbone.

Gueneau de Mussy remplace cette formule par les pilules au phosphure de zinc. A ce traitement interne, j'ajoute le collyre d'éserine, que je fais instiller tous es jours une ou deux gouttes par jour dans chaque œil.

BIBLIOGRAPHIE. — A. Chevallier, Observations sur des maladies qui se font remarquer chez es imprimeurs (Ann. d'hyg. publiq., t. XIII, 1835, p. 310). — Mêlier, De la santé des ouriers employés dans les manufactures de tabac (Bull. de l'Acad. de méd., t. X, p. 569, et 1nnales d'hygiène, 1845, t. XXXIV, p. 241). — Reveillé-Parise, Hygiène oculaire. Paris, 1845. — Alex. Magne, Hygiène de la vue. Paris, 1847; 4° édition. Paris, 1866. — Vilermé fils, Note sur la santé de certains ouvriers en aiguilles (Annales d'hygiène, 1850, XLIII, p. 82). — Arthur Chevallier, Hygiène de la vue. Paris, 1862. — A. Delpech, Indusrie du caoutchouc soufflé. Recherches sur l'intoxication spéciale que détermine le sulfure de arbone (Annales d'hyg. publiq., t. XIX, 2° série, 1863, p. 65, et Bulletin de l'Acad. de néd., t. XXI, p. 350). — Michel Lévy, Traité d'hygiène publique et privée, 5° édit. Paris, 1869, 2 vol. in-8. — Bouisson, Ophthalmie des soufreurs de vigne (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, août 1869, t. LVII, p. 299, et Ann. d'hyg., 1863, 2° série, t. XX, p. 469).

## ADDITIONS

Addition à la page 275.

### ARTICLE II (bis).

ULCÈRE RONGEANT DE LA CORNÉE.

Il existe une variété toute particulière d'ulcération de la cornée, qui se déclare d'emblée, sous forme d'un ulcère plus ou moins profond au bord de cette membrane. C'est un ulcère rongeant, ulcus cornea serpens, comme l'indique Sämisch.

On aperçoit au début de la maladie, sur l'un ou l'autre endroit du bord de la cornée, un ulcère allongé ayant la forme d'un croissant. Le fond de l'ulcère apparaît grisâtre, et ses bords s'enfoncent profondément, quoiqu'ils soient en partie recouverts d'une couche d'épithélium et paraissent luisants. Au pourtour de la cornée, une injection devient très-prononcée, et le reste de cette membrane subit une infiltration séreuse plus ou moins marquée. L'iritis, le plus souvent, accompagne la maladie; la pupille prend des adhérences, l'hypopyon se forme dans la chambre antérieure, et bientôt on voit l'ulcère gagner les couches profondes de cette membrane, ce qui la rend très-flasque, dépressible sous le doigt; si la maladie n'est pas arrêtée, elle est suivie d'une perforation et de la hernie de l'iris avec la conséquence d'un staphylôme. A mesure que la maladie gagne du terrain, les douleurs névralgiques deviennent de plus en plus violentes, toutes les branches de la cinquième paire s'en ressentent.

Etiologie. — Cette affection survient sans une cause bien déterminée, mais elle me paraît être liée à une affection des branches nerveuses de la cinquième paire. Les névralgies violentes qui accompagnent cette affection ressemblent beaucoup à ce que nous voyons dans l'herpès zona. Quelquefois je l'ai vue s'amender après la guérison des voies lacrymales, qui étaient oblitérées, et il semblerait dans certains cas exister une certaine relation entre ces deux maladies.

Traitement. — Il ne diffère pas beaucoup de celui que nous administrons dans les abcès de la cornée, mais aussitôt qu'on verra la maladie faire du progrès et résister au traitement antiphlogistique, on devra recourir à la paracentèse, qui arrête d'une manière certaine le mal. Dans un cas, deux paracentèses n'ont pu pourtant arrêter le mal, et j'ai dû pratiquer une iridectomie.

Addition à la page 404, ligne 12.

D. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES CATARACTES CAPSULAIRES SECON-DAIRES ET TRAUMATIQUES. — L'état de la capsule doit toujours attirer l'attention du chirurgien avant l'opération de la cataracte. Il arrive, en effet, très-souvent qu'elle conserve en apparence sa transparence parfaite; mais après l'opération elle s'opacifie et devient la cause principale d'une cataracte secondaire. Les altérations que l'on constate dans ces cas, au microscope, sont assez variées : tantôt elle conserve partout sa transparence, et il n'y a que par places qu'on y aperçoit des dépôts à demi-transparents formant de vrais promontoires d'une apparence granulaire, comme on peut juger par la figure 413. Quelquefois les dépôts plas-



Fig. 413. — Productions morbides de la capsule cristallinienne.

tiques se forment dans l'épaisseur de la substance amorphe de la capsule, et ils refoulent forcément la couche épithéliale au dehors. La figure 414, empruntée à H. Müller (1), démontre d'une manière saisissante cette variété d'altération.



Fig. 414. — Dépôts plastiques situés dans l'épaisseur de la capsule cristallinienne.

Après l'opération ces opacités deviennent d'autant plus marquées qu'elles se compliquent des masses corticales. Pour prévenir la formation d'une cataracte secondaire, on a conseillé d'enlever la capsule avec la cataracte. Disons pourtant que, malgré tous les procédés ingénieux pour son extraction, il est plus prudent de la laisser sur place. Le meilleur moyen, selon moi, pour prévenir la formation des cataractes secondaires, est de faire l'incision de la capsule antérieure aussi large que possible. Par ce moyen, on empêchera la plaie capsulaire de se refermer et de laisser s'accumuler dans sa cavité des couches corticales opaques, ce qui en réalité constitue une cataracte secondaire.

Addition à la page 442.

# § IV. — De l'extraction latérale de la cataracte par le procédé de Galezowski.

Pour qu'une méthode d'extraction de la cataracte puisse réussir, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° l'incision de la cornée doit être suffisamment grande pour permettre la sortie facile du cristallin à travers la plaie; 2° la

<sup>(1)</sup> H. Müller, Ueber die anatomischen Verhältnisse des Kapselstaars (Archiv f. Ophth., Bd. III, Abth. I, p. 55).

884 ADDITIONS.

plaie doit être disposée de telle façon que la réunion par première intention soit favorisée par la coaptation de la plaie; 3° le procédé opératoire réussira d'autant plus sûrement que son exécution sera plus facile et qu'elle permettra de déjouer tous les accidents au fur et à mesure qu'ils se produiront.

Le procédé que j'ai mis en pratique remplit, comme on le verra plus loin, toutes ces conditions, et permet d'obtenir les résultats définitifs aussi satisfaisants que possible. Il est simple dans son exécution et prédispose bien moins souvent aux accidents que toutes les autres méthodes. Il consiste en une incision semi-lunaire sclérotico-cornéenne pratiquée sur le bord externe de la cornée et prolongée jusqu'à une certaine distance sous la conjonctive : le lambeau ainsi taillé dans la cornée est terminé par une bande de la conjonctive qui facilite la réunion par première intention. Cette opération est pratiquée au moyen d'un couteau tout spécial construit par M. Collin sur mes indications.

Instruments. — Blépharostat à ressort, grand format; une pince à fixer et à ressort; un couteau coudé (mon modèle) (fig. 415); une pince à pupille artifi-



Fig. 415. — Couteau coudé pour l'extraction de la cataracte.

cielle; un kystitome légèrement modifié dans sa forme (fig. 416), et une paire de ciseaux courbes. On aura aussi au besoin deux élévateurs.



Fig. 416. — Kystitome.

Manœuvre opératoire. — Premier temps. — Après avoir couché le malade dans un lit, j'écarte les paupières avec le blépharostat (je suppose que l'opération est pratiquée sur l'œil gauche); de la main gauche je saisis le globe de l'œil avec la pince à fixer, tout près de la cornée et à l'angle interne de l'œil; puis, de la main droite, je saisis le couteau coudé, et en tournant son tranchant du côté de l'angle externe, je fais la ponction sur la sclérotique, à 2 millimètres et demi du bord inférieur de la cornée. Une fois entré dans la chambre antérieure, au devant de la surface antérieure de l'iris, je pousse l'instrument directement de bas en haut, la lame couchée parallèlement à la surface de l'iris. Arrivé avec la pointe du couteau vers la limite supérieure de la chambre antérieure, je fais la contre-ponction, et par le mouvement de va-et-vient, de dedans en dehors, je cherche à me rapprocher, avec le tranchant, vers le bord externe de la cornée. Là l'incision n'est faite d'abord que de l'épaisseur de la cornée; puis j'avance mon couteau sous la conjonctive, et je ne termine la section de cette dernière qu'après avoir détaché un lambeau de 3 millimètres de la conjonctive. Mon incision est tout entière dans la cornée, excepté la ponction et la contre-ponction, qui dépassent chacune cette membrane de 2 millimètres. La plaie ne doit pas mesurer moins de 40 à 41 millimètres.

Deuxième temps. — La pince à fixer est confiée à un aide, qui attire doucement l'œil opéré en dedans, et pendant ce temps je saisis avec la pince l'iris qui fait hernie dans la plaie; je l'attire suffisamment au dehors et je l'excise avec les ciseaux courbes tout près de la plaie cornéenne.

Troisième temps. — Après avoir vidé le sang de la chambre antérieure avec une curette, j'introduis le kystitome large dans la chambre antérieure jusqu'au bord interne de la pupille, je tourne le tranchant du côté de la capsule et je l'incise d'abord de dedans en dehors, et ensuite de haut en bas parallèlement à la

plaie cornéenne.

Quatrième temps. — Le chirurgien reprend de la main gauche la pince à fixer, qu'il appuie plus ou moins fortement sur le globe de l'œil pour faire engager le cristallin dans la plaie, et, pendant ce temps, il appuie avec la curette sur le bord sclérotical de la plaie pour écarter autant que possible les deux bords de la plaie et faciliter la sortie du cristallin. Je préfère souvent attirer avec la pince le globe de l'œil en dedans, et exercer une pression douce avec la curette entre la pince et la cornée, en laissant la plaie s'entr'ouvrir elle-même.

Le dégagement du cristallin est suivi de sortie immédiate des couches corticales, dont une partie qui est restée dans la chambre antérieure doit être retirée avec une curette. Les bords de la plaie ayant été bien nettoyés et mis en coaptation, on applique un bandage très-légèrement compressif, et je préfère me servir, à cet effet, de bandes en mousseline fine mais serrée, qui se tiennent bien fixes sur la tête et ne réchauffent pas autant que les bandes en flanelle dont se servent généralement les Allemands.

Suites de l'opération. — Elles sont des plus simples : dès le lendemain, la plaie se trouve en coaptation, les malades généralement ne souffrent point, quelques-uns se plaignent pendant trois ou quatre jours de picotements ou de dou-leurs sourdes au pourtour de l'orbite, sensation du gravier entre les paupières, etc. Mais la cicatrisation complète de la plaie ne peut être obtenue qu'après douze ou quinze jours.

J'ai pratiqué cette opération jusqu'à présent (1er octobre 1871) trente fois, et, sur ce nombre, j'ai eu cinq fois le prolapsus du corps vitré, une seule fois en grande partie; dans deux de ces cas, la cataracte secondaire était la conséquence. Dans un seul cas, l'œil se perdit par suite d'une irido-cyclite suppurative, et j'attribue cet accident à l'état d'ivresse permanente et d'alcoolisme chronique dans lequel se trouvait le malade. Dans un cas la pupille est restée fermée par les exsudations, ce qui exigea une opération d'iridectomie. Mais cette complication avait sa raison dans une modification que j'ai voulu introduire dans la méthode, et qui consistait à ne pas faire d'excision de l'iris. Depuis, j'ai abandonné toute modification, et j'excise toujours l'iris.

Raisons qui m'ont décidé à donner la préférence à ce procédé opératoire. — Parmi les méthodes opératoires d'extraction qui se pratiquent journellement sur les cataractes, la plus belle de toutes est incontestablement la méthode française, méthode de Daviel ou extraction à lambeaux. Mais les résultats satisfaisants ne sont pas aussi fréquents qu'on pourrait le désirer, ce qui tient à des causes très-variées.

D'abord, cette opération est une des plus difficiles; elle exige beaucoup d'habitude chez le chirurgien, beaucoup de calme et de force de volonté chez le malade, et une conformation régulière de l'œil; que l'une ou l'autre de ces conditions fasse défaut, et l'opération manquera totalement.

En admettant que l'opération en elle-même soit exécutée très-régulièrement, les suites peuvent être des plus désastreuses, et l'œil peut se perdre soit par l'imprudence du malade, soit par les efforts de toux, d'astlime, de vomissements, etc.

Après l'extraction à lambeau, on cherche ordinairement à obtenir la réunion de la plaie cornéenne par première intention. Or, la méthode simple de Daviel est loin d'offrir toutes les conditions favorables à ce sujet. La moitié de la cornée étant détachée dans toute sa circonférence, il en résulte une grande mobilité du lambeau à chaque mouvement de l'œil, surtout si le malade tousse, s'il est astlimatique, etc.; et, pour peu que cet état se prolonge, d'autres accidents peuvent surgir. On voit ainsi l'iris s'enflammer, la pupille se boucher; ou bien l'iris fait hernie dans la plaie et donne lieu à un staphylôme considérable. Dans d'autres cas plus graves encore, l'œil peut se vider dans les efforts de toux, la cornée peut s'enflammer et s'opacifier en partie ou en totalité, ou bien, ne recevant pas pendant longtemps de nutrition suffisante, elle se sphacèle en entier et l'œil se perd.

Pour prévenir tous ces accidents, Desmarres père a introduit une modification très-heureuse dans le procédé opératoire. Il détache avec le lambeau cornéen une petite bride conjonctivale au milieu même du lambeau. Cette petite bride conjonctivale étant vasculaire, prend adhérence rapidement avec la surface dont elle a été détachée et tient ainsi les bords de la plaie rapprochés.

C'était un réel progrès accompli; mais les résultats n'étaient pas pourtant aussi satisfaisants qu'on l'aurait voulu.

De Graefe avait aperçu le premier quel grand avantage avaient les plaies linéaires de la cornée sur toutes les autres, et, quoiqu'avant lui on n'appliquait la méthode d'extraction linéaire qu'aux cataractes molles, il a réussi à l'adapter, en la modifiant complétement, à l'extraction des cataractes dures et volumineuses. Sa méthode d'extraction linéaire modifiée donne, comme on sait, des résultats très-supérieurs à celle de l'extraction à lambeau, soit qu'elle soit exécutée d'après les règles posées par l'auteur lui-même, l'incision étant dans la partie supérieure de l'œil et tout entière dans le bord sclérotical, soit qu'elle soit pratiquée en bas et avec la modification introduite par Critchett, qui conseille de maintenir la plus grande portion de l'incision sur la cornée.

Mais l'un et l'autre de ces procédés présentent des inconvénients réels que nous

allons exposer brièvement:

1° En ce qui concerne le procédé de Graefe lui-même, disons d'abord que, pour faire sortir le cristallin par une plaie faite en haut, on trouvera chez certains individus nerveux et agités des difficultés considérables. D'autre part, si le corps vitré s'échappait avant la sortie du cristallin, il n'y aurait d'autre ressonrce, pour achever l'opération, que d'aller chercher la cataracte avec la curette; or on sait combien il est difficile d'exécuter cette manœuvre lorsqu'on doit introduire la curette par dessus le rebord orbitaire sourcilier. L'incision trop périphérique constitue aussi un inconvénient; placée tout entière dans le rebord sclérotical, elle se tronve, après l'iridectomie, en face du corps vitré, qui se rompt avec une très-grande faci-

lité et s'écoule au dehors, surtout si le cristallin est un peu volumineux et a quelque peine à traverser une plaie linéaire ou semi-lunaire. Il y a encore deux autres inconvénients qui ne sont pas sans danger pour le résultat de l'opération. La plaie étant très-rapprochée du grand cercle vasculaire de l'iris, l'excision de cette dernière membrane donne lieu à une hémorrhagie souvent des plus abondantes, qui remplit la chambre antérieure de sang et gêne l'opération; quelquefois même elle laisse une prédisposition à des hémorrhagies consécutives. La plaie scléroticale peut être suivie quelquefois d'une inflammation assez intense du cercle ciliaire, pouvant se terminer par une irido-cyclite.

2° Dans le procédé de Critchett, l'incision est presque en entier dans la cornée; il n'y a que la ponction et la contre-ponction qui se trouvent sur la sclérotique, par conséquent il y a un réel avantage. Mais cette opération présente d'autres

inconvénients que j'ai souvent observés.

Ces inconvénients sont les suivants :

a. Lorsque la plaie est faite en haut, elle présente les mêmes inconvénients que celle de Graefe, et surtout au point de vue de sortie du cristallin.

Quand la plaie est faite dans la partie inférieure de la cornée, elle prédispose

plus facilement que les autres aux prolapsus du corps vitré.

- b. Cette même position est très-défavorable pour la réunion de la plaie par première intention. J'ai vu, en effet, la plaie rester pendant quinze ou vingt jours sans réunion, et la chambre antérieure se vider au bout de quatre et cinq semaines, malgré la coaptation complète de la plaie. En supposant qu'on ait affaire à un malade peu docile, ou chez lequel les paupières sont tendues et enflammées, on doit craindre des accidents graves du côté de la cornée et de l'iris. Cette résistance à la cicatrisation s'explique facilement par la position déclive de la plaie, sur laquelle pèse l'humeur aqueuse et désunit ses bords.
- c. J'ai observé assez souvent des exsudations se former dans la pupille et constituer des membranes exsudatives s'étendant entre la capsule et la plaie cornéenne : ce sont des cataractes secondaires, qu'on est forcé d'extraire par une seconde opération.
- d. Lorsqu'on se trouve en présence de difficultés particulières de sortie du cristallin, on est forcé de le retirer au moyen d'une curette introduite au-dessous du noyau; or, cette manœuvre ne se fait pas toujours facilement à travers une plaie située en bas de la cornée, et peut donner lieu à quelques accidents.
- e. La discission se fait aussi très-difficilement dans ce procédé, et on est forcé de se servir d'un kystitome en acier non trempé, auquel on donne, au moment de l'opération, des courbures variées, et malgré cela l'exécution de ce temps de l'opération est difficile. Ces mêmes difficultés surgissent lorsque le corps yitré s'échappe avant la sortie du cristallin, et qu'il faut avec la curette extraire la cornée.

Avantages et inconvénients du procédé de l'auteur. — Tous ces inconvénients sont complétement écartés par mon procédé. La plaie est faite tout entière dans la cornée, et il n'y a que la ponction et la contre-ponction qui dépassent cette membrane, et comme en même temps un large lambeau de la conjonctive se trouve détaché avec le lambeau semi-lunaire de la cornée, la plaie se cicatrise avec la plus grande facilité.

La position de la plaie au bord externe de la cornée donne un accès facile à tous

les instruments, soit qu'on veuille faire la discission de la capsule, soit qu'on soit forcé d'entrer avec la curette dans la chambre postérieure et derrière le noyau, pour retirer le cristallin.

L'inconvénient de ce procédé consiste dans la forme de la pupille, qui est trèsgrande et par conséquent disgracieuse. Mais quand on pense aux grands avantages qu'elle présente pour les résultats définitifs, on pourra sacrifier le beau pour l'utile.

L'incision de la cornée avec le couteau de mon modèle se fait avec la plus grande facilité : ayant une forme coudée, il peut être appliqué même dans les yeux qui se trouvent cachés profondément dans l'orbite. Pourtant, si l'œil est très-enfoncé, je donne à la plaie la forme oblique au lieu de la forme verticale, ce qui facilite la manœuvre opératoire.

### COMPOSITION D'UNE BOITE COMPLÈTE D'INSTRUMENTS D'OPHTHALMOLOGIE.

(ROBERT ET COLLIN, SUCCESSEURS DE CHARRIÈRE.)

- 2 releveurs des paupières.
- 1 ophthalmostat.
- 2 kératotomes.
- 1 pique de Pamard.
- 1 couteau boutonné.
- 1 kystitome à curette.
- 2 couteaux de Graefe.
- 2 de Galezowski.
- 1 curette double de Critchett.
- 1 en buffle de Graefe.
- 2 pinces à fixer, dont une sans ressort.
- 1 courbe pour l'iridectomie.
- 1 droite capsulaire.
- 1 paire de ciseaux courbes (iridectomie).
- 1 — coudés.
- 2 couteaux lancéolaires coudés.
- 2 aiguilles de Bowman.
- 1 aiguille à discision de Cusco.
- 1 à paracentèse de la cornée.

- 1 aiguille pour les corps étrangers de la cornée.
- 6 aiguilles fines pour sutures.
- 2 strabomètres de Laurence et de Galezowski.
- 2 paires de ciseaux droits et courbes (strabisme).
- 2 crochets mousses pour strabisme.
- 1 érigne simple.
- 1 couteau de Weber (conduits lacrymaux).
- 3 stylets de Bowman.
- 1 sonde cannelée de Bowman.
- 2 stylets fins d'Anel.
- 1 seringue d'Anel.
- 1 scarificateur de Desmarres.
- 1 pince fenêtrée de Desmarres.
- 1 pince de Pope.
- 1 à épiler les cils.
- 1 tambour pour vérifier les pointes.
- 1 spatule en corne pour les paupières.
- 1 serretelle de Desmarres.

# TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Abaissement du sourcil, 63; — de la cataracte, 448.

Abcès de la cornée, 261; - des paupières, 21; — de l'orbite, 805.

Absence de l'iris, 370; — du pigment dans la choroïde, 712.

Accommodation physiologique de l'œil, 713; troubles d'—, 725; paralysie de l'—, 729; spasme de l'—, 731.

Acné des paupières, 35.

Acorie, 371.

Acuité visuelle, 512, 647.

Affections douloureuses de la cinquième paire, 95; — farcineuses des paupières,

Albinisme de la choroïde, 712.

Albugo, 297.

Alopécie des paupières et du sourcil, 36. Altérations de sécrétion de la glande lacrymale, 108; — d'innervation dans les paupières, 85; — de la macula, 631. Amaurose. De l'— en général, 545; — cé-

rébrale sans altération de la papille, 560; glycosurique sans lésion dans la papille, 561; — hystérique, 562; — simulée, 861.

Amblyopie, 545; — alcoolique, 561; hystérique, 562; — sénile, 563.

Amétropie, 733.

Anémie aiguë (Altérations de la rétine dans

Anévrysme de l'artère centrale de la rétine, 621; — miliaires, 621; — de l'orbite, 826.

Aniridie, 370.

Ankyloblépharon, 231.

Anomalies de la choroïde, 711; — de l'iris, 370; — des paupières, 98; — de la rétine, 640.

Anthrax des paupières, 17.

Aphakie, 735.

Apoplexies de la rétine, 580; — de la choroïde, 705; — générale du corps vitré, 499; — de la macula, 583, 633; — du nerf optique, 526.

Arc sénile, 299.

Arlt. Procédé d'— dans le trichiasis, 68. Artère centrale (embolie de l'), 616. Assymétropie binoculaire, 750.

Asthénopie, 734; — musculaire, 789. Astigmatisme, 743; — irrégulier, 750; —

régulier, 744.

Atrophies choroïdiennes, 633; - progressive de la papille du nerf optique, 541; — de la papille consécutive à la névrite optique, 546; — de la papille consécutive à une rétinite pigmentaire, 547; — de la papille par oblitération des vaisseaux centraux, 546; - avec excavation de la papille, 548.

Auto-ophthalmoscope, 479.

Blépharite ciliaire, 10 ; — glandulaire, 11 ; - furfuracée ou pityriasis, 10.

Blépharoplastie et blépharorrhaphie, 80.

Blépharospasme, 92.

Blessures de la cornée, 293; — du sourcil, 28; — des paupières, 28; — du sac lacrymal et du canal nasal, 148; — de la conjonctive, 229; — de la sclérotique, 330; — de l'iris, 360; — de la choroïde, 704; — de l'orbite, 811; — de l'œil au point de vue médico-légal, 863.

Bowman. Traitement des voies lacrymales, 119; membrane de —, 247; staphylôme conique, 305; discission de la cataracte secondaire, 444; traitement du décolle-

ment de la rétine, 630.

Broiement de la cataracte, 445.

Brûlures de la cornée, 293; — des paupières, 28; - du sourcil, 28; - de la conjonctive, 229.

Buplithalmie, 307.

Calabar (fève de), 731.

Callosités des paupières, 58.

Canal de Petit, 487. Canal nasal, 112.

Cancer des paupières, 59; — de la choroïde, 707; — de l'orbite, 839.

Capsule cristalline, 386; — de Tenon,

Carie des os de l'orbite, 810. Caroncule (Maladies de la), 245. Cataracte lenticulaire et de ses différentes variétés, 393; — corficale, 393; — liquide avec ou sans noyau flottant, 397; — traumatique, 396; — corticale complète, molle, 395; — pierreuse, 400; — glaucomateuse, 400; — noire, 400; — sénile, 399; — nucléolaire, 399; lamellaire ou stratifiée, 397; - congénitale, 398; — capsulaire sans altération de la lentille, 401; - capsulaire et capsulo-lenticulaire, 401, 882; — secondaire, 403; — capsulaire pseudo-membraneuse, 452; — traumatique avec un corps étranger, 454; — traumatique sans corps étranger, 454; opération de la —, 419, 455; — congénitales (Opérations des), 454; — traumatiques (Opérations des), 453.

Catarrhe du sac lacrymal et des voies lacrymales, 129; cathétérisme, 140; cautérisation du canal nasal avec une sonde

porte-caustique, 141.

Chalazion, 42.

Chambre antérieure (Cysticerques de la), 358; luxation du cristallin dans la —, 460; — postérieure (Luxation complète dans la), 458.

Champ visuel normal, 513, 647; rétrécis-

sement du —, 515.

Chancre des paupières, 39.

Chemosis séreux, 163; — phlegmoneux ou charnu, 187.

Cholestérine dans l'humeur vitrée, 497.

Choroïde, 643; mode d'exploration de la —, 647; maladies de la —, 649; aspect physiologique de la -, 649; déchirures, apoplexie et décollement de la -, 704; ostéome de la —, 707; tubercules de la —, 705; tumeur cancéreuse de la —,

Choroïdite atrophique, 651; — atrophique généralisée, 653; — atrophique disséminée, 652; — séreuse (Glaucôme), 671; — suppurative, 702; — syphilitique, 666.

Chromidrose, 30.

Chute de la paupière supérieure, 85.

Clignement des paupières, 93.

Coloboma des paupières, 98; — de l'iris, 370; — de la rétine, 640; — de la choroïde, 711.

Congestions de la papille, 524.

Conjonctive (Mode d'exploration de la), 152; maladie de la —, 154; cicatrice de la —, 212; corps étrangers de la —, 229.

Conjonctivite simple, 155; — lacrymale, 157; — catarrhale, 162; — phlycténulaire ou pustuleuse, 168; - exanthématique, 174; — leucorrhéique ou vaginale, 201; — granuleuse, 208.

Conserves, 751.

Contractions spasmodiques des panpières. 92; - spasmodiques de diverses branches de la troisième paire, 779; — spasmodique du droit externe, 779.

Corectopie, 371. Corélysis, 384.

Cornée, 247; affections de la —, 213; mode d'exploration de la -, 250; maladies de la —, 252; — conique, 302.

Corps étrangers de la cornée, 293; — du corps vitré, 500, 633; - de la conjonctive, 229; -- de l'iris, 360; -- de l'orbite, 811.

Corps vitré, 486; mode d'exploration du —, 490; maladies du —, 490; ramollissement du --, 492; flocons du --, 493; luxation du cristallin dans le —, 459.

Cristallin, 386; mode d'exploration du ---, 389; maladies du -, 392; luxation du

-, 457, 500.

Critchett (Excision du staphylôme cornéen avec sutures), 310; procédé de - d'extraction de la cataracte, 439; iridodesis,

Cuignet. Vertige oculaire, 776; procédé de — pour reconnaître l'amaurose simulée, 854.

Cyclite ou irido-cyclite, 689.

Cysticerques du corps vitré, 500; — de l'iris et de la chambre antérieure, 358.

Dacryocystite, 130. Dacryodénite, 101.

Dacryops, 107. Daltonisme, 517.

Dartres des paupières, 32.

Déchirure de la choroïde, 704. Décollement de la choroïde, 704; — de l'iris, 383; — de la membrane hyaloïdienne, 503; — de la rétine, 623,

634. Déformation des paupières, 63; — des sourcils, 63.

Dégagement du bord pupillaire, 384.

Delgado. Porte-caustique de --, 145; extraction des cataractes avec capsule, 441.

Dermoïdes de la conjonctive, 241 ; — du

sourcil, 49.

Desmarres père. Pince fenêtrée pour l'extirpation des chalazions, 45 ; — amputation de l'hémisphère antérieur de l'œil, 309; méthode de - d'extraction de la cataracte, 423; serretelle de —,

Destruction du sac, 145. Déviation des cils, 64; - des paupières et des sourcils, 63; — des points lacrymaux, 418.

Diphthéritique (Ophthalmie), 203; paralysie d'accommodation —, 730.

Diplopie (voy. paralysie des muscles), 768. Discission, 442; — de la capsule dans la cataracte, 443; — de la cataracte, 445.

Distichiasis, 64.

Donders. Structure du nerf optique, 508; recherches sur la rétinite pigmentaire, 610; glaucôme simple, 677; troubles de réfraction, 733; astigmatisme, 743. Dyschromatopsie, 517.

È

Ecchymoses sous-conjonctivales, 227. Echelle pour mesurer l'acuité de la vision, 512.

Éclairage latéral, 251.

Ectropion, 74; — paralytique, 75; — inflammatoire, 75; — cicatriciel, 76.

Eczéma des paupières, 32.

Éléphantiasis des paupières, 57.

Embolie des vaisseaux rétiniens, 615; — partielle, 617.

Emmétropie, 718.

Emphysème des paupières, 26. Encéphaloïde des paupières, 59.

Enclavement de l'iris, 381.

Entropion, 69; — spasmodique ou aigu, 70,71; — chronique ou organique, 70. Énucléation de l'œil, 637.

Éphidrose, 30.

Épicanthus, 84.

Epiphora, 109.

Epithélioma des paupières, 59; — de la cornée, 312.

Erysipèle des paupières, 23; érysipéla-

teuse (ophthalmie), 176.

Examen ophthalmoscopique à l'image renversée, 465; — à l'image droite, 469; règles générales pour l'—, 480.

Exanthématique (Ophthalmie), 174.

Excavation de la papille du nerf optique, 555; — physiologique ou congénitale, 555; — pathologique ou glaucomateuse, 557.

Excision de l'iris, 373; — d'un pli cutané dans un trichiasis, 66; — dans un en-

tropion, 72.

Exemption (Des maladies oculaires qui exemptent du service militaire), 843.

Exoplithalmie, 805, 821; goître exophthalmique, 815; — dans les tumeurs vasculaires de l'orbite, 827.

Exostoses de l'orbite, 835.

Exsudation de la macula, 633.

Extirpation de la glande lacrymale, 147;
— des cils déviés par le procédé de

Vacca Berlinghieri, 66; — du sac lacrymal, 147; — de chalazion, 45; — de chalazion du bord libre, 47; — de chalazion situé dans l'angle externe, 47; — de chalazion de la paupière inférieure, 46; — de l'œil, 639.

Extraction de la cataracte à lambeau, 419;
— linéaire simple, 429; — par succion ou aspiration, 435; — linéaire modifiée (procédé de de Graefe), 437;

linéaire combinée (méthode de l'au-

— linéaire combinée (méthode de l'auteur), 446; — latérale de la cataracte par le procédé de Galezowski, 883.

F

Farcineuse (Affection) des paupières, 20. Fente congénitale. Voy. Colobona.

Fève de Calabar, 731.

Fissure anormale des paupières, 98.

Fistule lacrymale, 131; — de la cornée, 266.

Flocons du corps vitré, 493.

Follin (Ophthalmoscope de), 476.

Fosse centrale (Aspect physiologique de la), 578.

Furoncle des paupières, 17.

G

Galezowski (Ophthalmoscope de), 466, 474; procédé de — pour reconnaître l'amaurose simulée, 853; conjonctivite lacrymale, 457; extraction des cataractes linéaire combinée, 446; extraction latérale, 883. Choroïdite syphilitique, 666. Gerontoxon, 297.

Gillet de Grammont (Ophthalmoscope de),

Giraud-Teulon (Ophthalmoscope binoculaire de), 472; échelle de —, 512.

Glandes conjonctivales engorgées, 214;
— lacrymale (Mode d'exploration de la),
100; — lacrymale (Inflammation de la),
101; — lacrymale (Tumeurs solides de
la), 104; kyste de la —, 107; — de Meibomius, 151.

Glaucome, 671; — primitif aigu, 672; — primitif chronique, 676; — secondaire ou consécutif, 678; — simple, 677.

Goître exoplithalmique, 815.

Gommes syphilitiques des paupières, 56. Graefe. Glaucôme, 472; extraction de la cataracte par le procédé de —, 436; traitement du décollement de la rétine, 630; procédé de — pour reconnaître la simulation, 852.

Granulations aiguës, 211; — folliculaires, 210; — miliaires, 215; — papillaires,

209; — vésiculeuses, 210.

H

Helmholtz (Ophthalmoscope de), 465. Héméralopie, 609, 587, 668. Hémiopie, 516. Hémophylie (Altérations de la rétine dans I'), 601. Hernie de l'iris, 266. Herpes palpebralis, 34; — zona, 34. Humeur vitrée, 487. Hutchinson. Kératite dissus, 289. Hyaloïde (membrane), 487. Hydatiques (Kystes de l'orbite), 823. Hydrophthalmie, 692. Hygiène de la vue, 868; — en ce qui concerne les professions, 873. Hypermétropie, 733; — latente, 734; manifeste, 734. Hypérostoses de l'orbite, 835. Hypersécrétion lacrymale, 109. Hypertrophie des paupières, 57; — de la glande lacrymale, 104. Hyphéma, 339.

Incision des points lacrymaux, 119; — de la tumeur lacrymale, 144. Induration des paupières, 58.

Inflammation de la glandé lacrymale, 101;
— du sac lacrymal, 128; — du nerf optique, 528; — du tissu cellulaire de l'orbite, 805.

Injection sous-cutanée de morphine, 35. Innervation (Altérations d') dans les paupières, 85.

Introduction (Mode d') des sondes dans le canal nasal, 438.

Iridectomie, 373; avantages et inconvénients de l'—, 687.

Iridérémie, 370. Iridesis, 381.

Hypopyon, 263.

Irido-cyclite, 689; — cyclite sympathique, 697.

Irido-choroïdite, 689; — plastique, 691; — séreuse, 692.

Iridodialyse, 383. Iridodonesis, 369.

Iris, 332; mode d'exploration de l'—, 335; maladies de l'—, 337; tumeurs de l'—, 356; troubles fonctionnels de l'—, 363.

Iritis, 337; — blennorrhagique, 346; — goutteuse ou arthritique, 347; — rhumatismale, 348; — sympathique, 698; — syphilitique, 344.

Javal (Optomètre binoculaire de), 748; règle à calcul de —, 727.

Jurisprudence (Des maladies oculaires envisagées au point de vue de la), 857.

K

Kératite phlycténulaire ou pustuleuse, 254; — suppurative, 264; — granuleuse, 278; — diffuse ou interstitielle, 284; — ponctuée, 291; — proliférative, 292; — sympathique, 699.

Kératocèle, 266. Kératoglobe, 307.

Kystes des paupières, 42; — meibomien, 42; — sébacé, 47; — hématique des paupières, 51; — de la conjonctive, 244; — de la cornée, 312; — de la glande lacrymale, 107; — de l'iris, 356; — du soureil, 42; — de l'orbite, 823.

Kystiques (Poches) communiquant avec le sac lacrymal, 132.

I.

Lacrymale (Glande), 99; maladies de la —, 101; voies lacrymales (Maladies des), 116; points et conduits —, 121; lame criblée, 509.

Lagophthalmos paralytique, 89.

Larmes alcalines, acides ou sanguinolentes, 110.

Larmoiement, 116.

Laurence (Ophthalmoscope de), 474; strabomètre de —, 786; extirpation de la glande lacrymale, 147.

Leucomes, 297.

Leukémie (Altérations de la rétine dans la), 601.

Lipomes des paupières, 55; — du sourcil, 55; — de la conjonctive, 240; — de l'orbite, 834.

Lithiases de la conjonctive, 244.

Lunettes, 751; — périscopiques, 755.

Luxation du cristallin, 457,500; — complète dans la chambre postérieure, 458; — dans le corps vitré, 459; — dans la chambre antérieure, 460; — sous-conjonctivale, 461.

.71

Macula (Altérations de la), 631 ; apoplexie de la —, 633.

Madarose, 36.

Maladie de Graves ou de Demours, 815. Médecine légale, 842.

Jaeger (Ophthalmoscope de), 471.

Médico-légal (Des blessures de l'œil envisa-

gées au point de vue), 863.

Membrane hyaloïde, 486; — organisées dans le corps vitré, 505; — de Bowman,

Métamorphopsie, 632.

de la cataracte, Méthodes opératoires

lillet ou Milium des paupières, 47.

solluscum des paupières, 47.

louches volantes, 493.

Juscles de l'œil, 760; mode d'exploration des —, 766; maladies des —, 767.

Mydriase, 363.

Myopie, 736; — moyenne, 738; — à distance, 739; — forte, 738; — extrême, 738; complication dans la —, 739; choix des lunettes dans la —, 741. Iyosis, 368.

Vævus maternus, 52.

Vécrose de la cornée, 275 ; — de l'orbite,

Téphélion (Nubécule ou nuage), 297.

Terf optique, 506; mode d'exploration du — et de sa papille, 511 ; maladies du — , 519; inflammation du —, 528; tumeurs du —, 566.

lévrite optique, 529 ; — de nature cérébrale, 533; — due à une affection de l'orbite, 538; — syphilitique, 539; rhumatismale, 539.

lévrome du sourcil et des paupières,

lévrose sympathique, 698. (ucléolaire (Cataracte), 399. ystagmus, 780.

Iblitération des canalicules lacrymaux, 126; — du sac, 145.

Obstruction des points lacrymaux, 121. Edème des paupières, 25.

Eil artificiel, 315.

pacités de la cornée, 297; — périphéri-

ques du cristallin, 393.

Iphthalmie des armées, 185; — blennorrhagique, 198; — diphthéritique, 203; - érysipélateuse, 176; — exanthématiques, 174; — granuleuse, 208; morbilleuses, 174; — des nouveau-nés, 177; - purulente des adultes, 185; purulente des enfants scrofuleux, 183; · scarlatineuse, 175; — sympathique, 696; — varioloïque, 175.

phthalmoscope, 464; règles générales

pour l'examen des yeux avec l'-, 480. Ophthalmo-micromètres, 478; — microscopes, 479.

Ophthalmotonométrie, 647.

Optiques (Nerfs), 506; — origine des —, 506; vascularisation des —, 509.

Optomètres, 786. Orbiculaire (Muscle), 5; paralysie de l'—, 89; section du tendon de l'—, 142.

Orbite, 800.

Organes sécréteurs et excréteurs des larmes, 99, 111.

Orgeolet, 17.

Os (Carie des) de l'orbite, 810; carie des - dans les tumeurs lacrymales, 132; perforation de l'— unguis, 146.

Ostéite orbitaire, 808.

Ostéome de la choroïde, 707.

Pannus ou kératite granuleuse, 278.

Papille optique (Aspect physiologique de · la), 520; congestions de la —, 524; excavation de la — du nerf optique, 555; atrophie de la —, 541.

Paracentèse de la cornée, 272.

Paralysie de l'orbiculaire des paupières ou de la septième paire, 89 ; — de l'accommodation, 729; — morbide, 730; — de la troisième paire ou du moteur oculaire commun, 767; — de deux troisièmes paires, 769, — incomplète de la troisième paire, 769; — de la quatriàme paire de deux troisièmes paires de la quatriàme paires de deux troisièmes paires de deux troisièmes paires de la quatriàme pa trième paire ou du nerf pathétique, 772; — de la sixième paire ou du droit externe, 776.

Parasitaire (Affection) du sourcil et des

cils, 41.

Paupières, 3; mode d'exploration des —, 8; maladies des —, 10; callosités des —, 58; cancroïde des —, 59; contractions spasmodiques des —, 92; renversement en dedans des —, 69; en dehors des -, 74; scrofulides des -, 37; syphilides bénignes des -, 40; tressaillement des —, 93; tumeurs bénignes des --, 52; malignes ou cancéreuses des —, 59; tumeurs solides des —, 52; verrues des —, 55 ; chute de la — supérieure, 85.

Pellucidité de la cornée, 302.

Périnévrite optique, 532.

Périsclérite, 321.

Périscopiques (Lunettes), 755.

Périostite orbitaire, 808.

Périostoses de l'orbite, 835. Perrin (Maurice) œil artificiel de -, 481; optomètre de —, 850.

Phlegmon des paupières, 21; - de l'œil,

702; — du tissu cellulaire de l'orbite, 805.

Phosphènes rétiniens, 575.

Photographie ophthalmoscopique, 479; — - rétinienne au point de vue médicolégal, 868.

Pinguécula, 239.

Plaques fibreuses congénitales, 641.

Plis congénitaux de la rétine, 641; maladies du — semi-lunaire, 245.

Poches kystiques communiquant avec le sac lacrymal, 132.

Points lacrymaux surnuméraires, 125.

Polypes de la conjonctive, 241.

Polyurie (Altérations de la rétine dans la), 601.

Presbytie, 725.

Prismatiques (Verres), 742, 755.

Professions (Hygiène oculaire en ce qui concerne les), 873.

Protlièse oculaire, 313; époque d'application de la —, 314.

Psoriasis des paupières, 33.

Ptérygion, 235.

Ptosis, 85; — organique, 86; — paralytique, 87.

Punctum proximum et remotum, 724. Pupille (Mode d'exploration de la), 335; artificielle et ses indications, 373.

Pustules de la petite vérole sur les paupières, 36; — maligne, 20; kératite pustuleuse, 254.

Raccourcissement de la conjonctive, 212. Ramollissement du corps vitré, 492.

Réforme et exemption du service militaire, 843.

Réfraction de la lumière, 713; — de l'œil, 715; anomalies de —, 733.

Régie à calcul de Javal, 727.

Relâchement de la conjonctive, 227.

Renversement des paupières en dedans, 69; — de la paupière en deliors, 74.

Rétine, 568; mode d'exploration de la —, 576; aspect physiologique de la —, 578; maladies de la —, 579; altérations de la — dans l'hémophylie, 601; coloboma de la —, 640 ; décollement de la **—**, 623.

Rétinite albuminurique, 589; — glycosurique, 598; — idiopathique, 587; — pigmentaire congénitale, 607; — pigmentaire syphilitique, 612; — syphilitique, 603.

Rétrécissement des canalicules lacrymaux, 126; — des points lacrymaux, 121. Richet (Procédé de blépharoplastie), 82. Ruptures de la sclérotique, 330.

Sac lacrymal (Catarrhe du), 129, 140.

Saillie exagérée du sourcil, 63.

Sarcome choroïdien, 707; - de l'orbite. 838.

Sclérite parenchymateuse, 323.

Sclérotique, 317; mode d'exploration de la -, 319; maladies de la -, 320.

Scléro-choroïdite postérieure, 663.

Scotome, 545.

Scrofules des paupières et du sourcil, 37. Sécheresse de l'œil, 108, 213; — de la conjonctive, 225.

Section du tendon de l'orbiculaire ou scarification interne du sac, 142.

Serre (d'Uzès). Phosphènes rétiniens, 575. Serres-fines, 71.

Service militaire (Maladies oculaires qui exemptent du), 843.

Simulation des maladies oculaires, 847; — des maladies externes de l'œil, 848;

- des maladies internes, 849; - d'amblyopies et d'amauroses, 851.

Sonde de Bowman, 139.

Sourcils, 3; affection parasitaire du -, 41; mode d'exploration des -, 8; abaissement ou saillie exagérée du —, 63.

Spasme oscillatoire des muscles de l'œil, 780; — de l'accommodation, 731.

Staphyldine postérieur, 658. Stéréoscope de Javel, 791.

Strabisme convergent, 783; — convergent monoculaire, 783; — optique, 782; — optique divergent, 788; — divergent latéral, 789; — paralytique, 767; — spasmodique, 779; traitement du —, 790.

Strabomètres, 786. Strabotomie, 793.

Staphylòme antérieur de la sclérotique, 327; — opaques de la cornée, 302; opaque total de la cornée, 307; — partiel, conique, pellucide, 302; — sphérique transparent, 307; — postérieur, 661.

Subluxation du cristallin, 457. Succion de la cataracte, 435.

Symblépharon, 231.

Sympathique (Ophthalmie), 696.

Synchysis simple, 492; — floconneux, 496; — étincelant, 497. Syndesmite oculaire, 321.

Synéchies antérieures, 266; — postérieures, 338.

Synizesis congénitale, 371.

Syphilide bénigne des paupières, 40; tularculo-serpigineuse des paupières, 40; - gommes syphilitiques des paupières, 56; iritis syphilitique, 344; rétinite —, 603; choroïdite —, 666; périostoses, hyperostoses, exostoses — de l'orbite, 835.

Syphilis des paupières, 39; — de la conjonctive, 245.

#### T

Taches métalliques de la cornée, 297. Taies de la cornée, 297.

Tarsorrhaphie, 78.

Tremblement de l'iris, 369.

Trichiasis, 64.

Tubercules quadrijumeaux, 507; — de la choroïde, 705.

Tumeurs, — cancéreuses de la choroïde, 707; — de la conjonctive, 239; — de la cornée, 312; — solides de la glande lacrymale, 104; — de l'iris, 356; — lacrymales, 128, 130, 143; — solides des paupières, 52; — bénignes des paupières et du sourcil, 52; — érectiles des paupières des paupières, 52; — malignes ou cancéreuses des paupières, 59; — de la rétine, 634; — de la sclérotique, 329; — du nerf optique, 566; — de l'orbite, 821; — vasculaires de l'orbite, 825; — solides de l'orbite, 834; — fibro-plastiques de l'orbite, 838; — hétéradémiques de l'orbite, 838.

Tylosis, 58.

#### W)

Ulcération de la cornée, 263. Ulcère rongeant de la cornée, 882. Unguis (Perforation de l'os), 446.

#### V

Vaisseaux dans le corps vitré, 503. Végétations charnues de la conjonctive, 241.

Verres de lunettes, 752.

Verrues des paupières, 55.

Vertige oculaire, 776.

Vésicules du bord libre des paupières, 47. Vitiligo des paupières, 35.

Vitré (Corps), 486; maladies du corps —, 490.

Voies lacrymales, 111; mode d'exploration des —, 114; maladies des —, 116, 213; catarrhe des —, 129.

#### X

Xérophthalmie, 108, 213, 225.

7

Zehender (Ophthalmoscope de), 469. Zonule de Zinn, 487. Zonulaire (Cataracte), 398.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

#### ERRATA.

Page 73, ligne 15, au lieu de: c, lisez: b, et au lieu de: en b, lisez: en d; ligne 20, au lieu de: b, lisez: c, et à la ligne 21, au lieu de: b, d, c, et a, b, d, lisez: b d c et a c d.

Page 114, ligne 17, au lieu de : le supérieur,

lisez: l'inférieur; et à la ligne 18, au lieu de: l'inférieur, lisez: le supérieur.

Page 659, ligne 3, au lieu de : fig. 309, lisez : fig. 314.

Page 803, au lieu de: fig. 305, lisez: fig. 380.

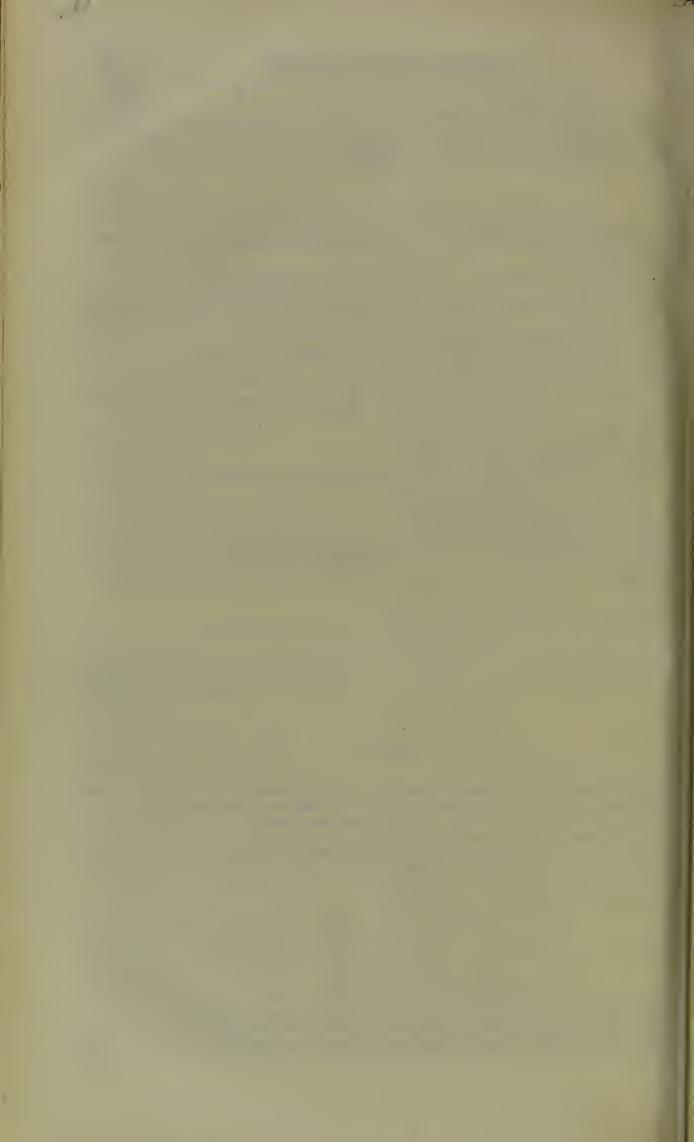

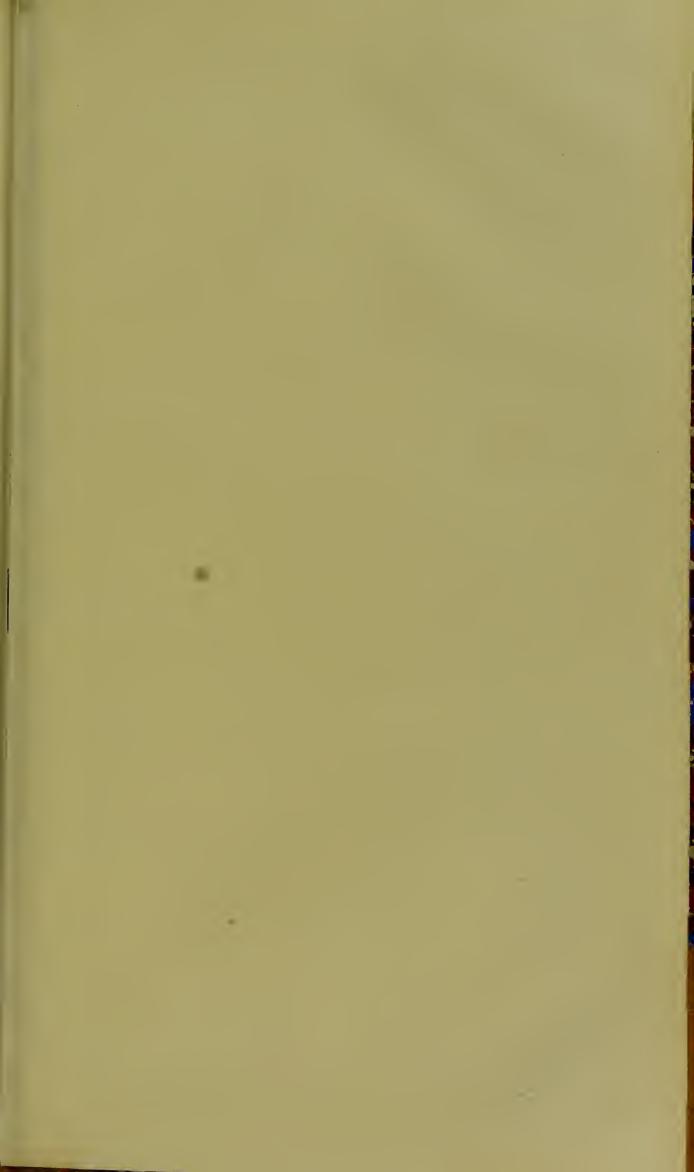

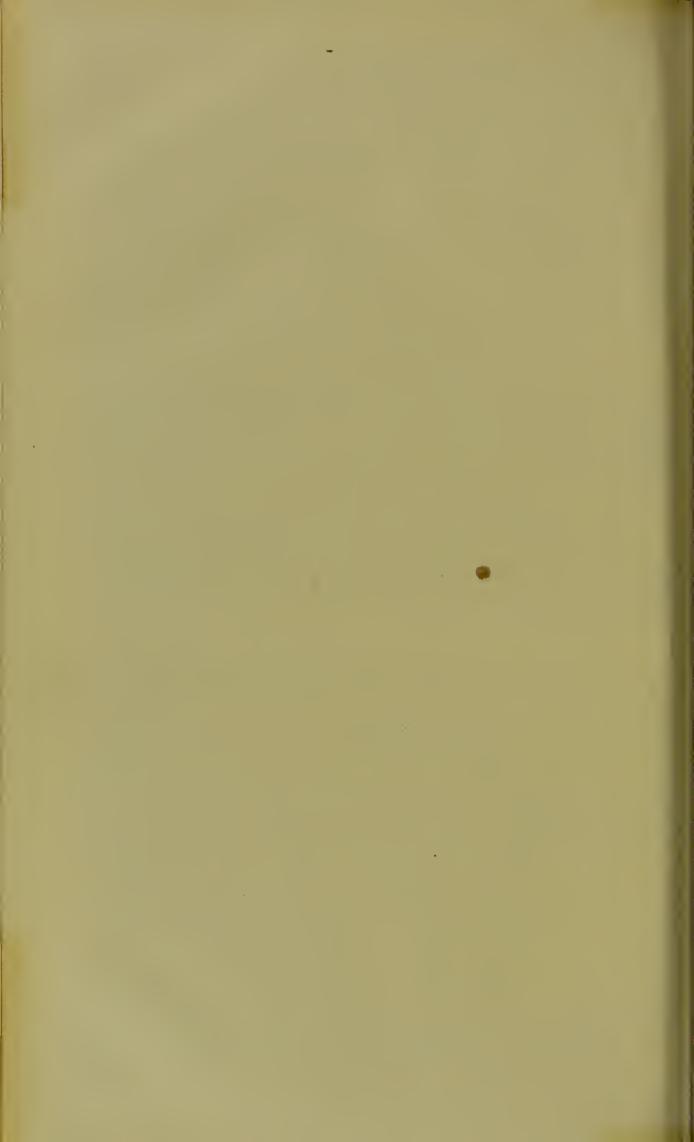

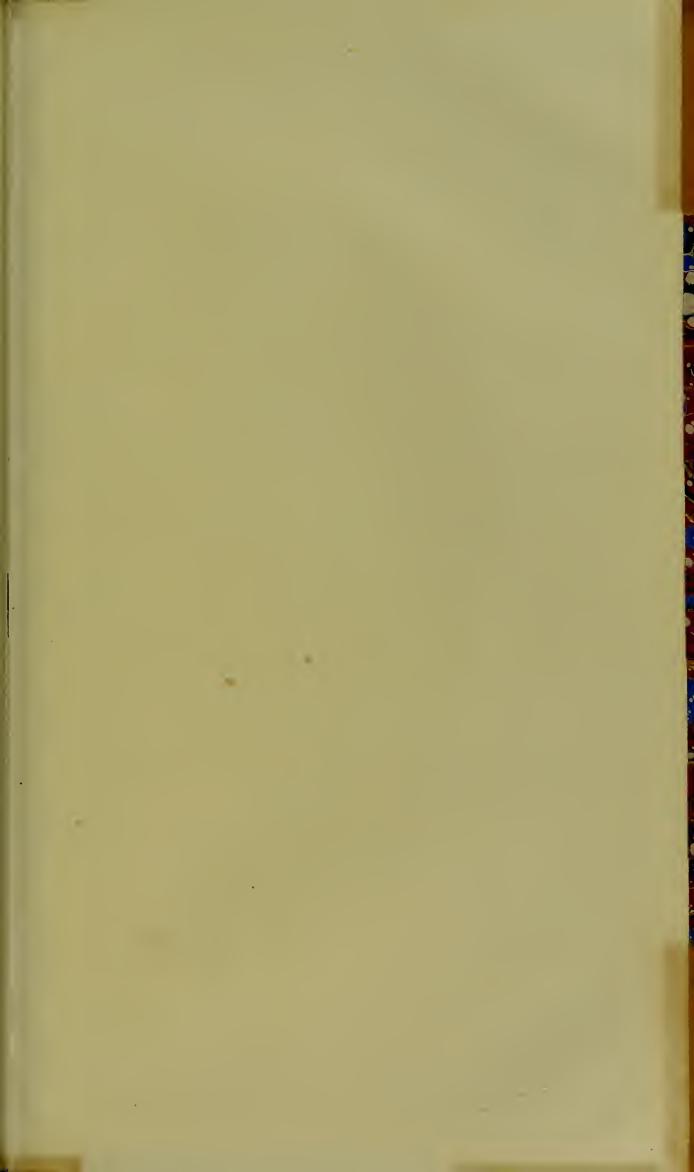

